

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



£.76.8 11

E.BIBL. RADCL.



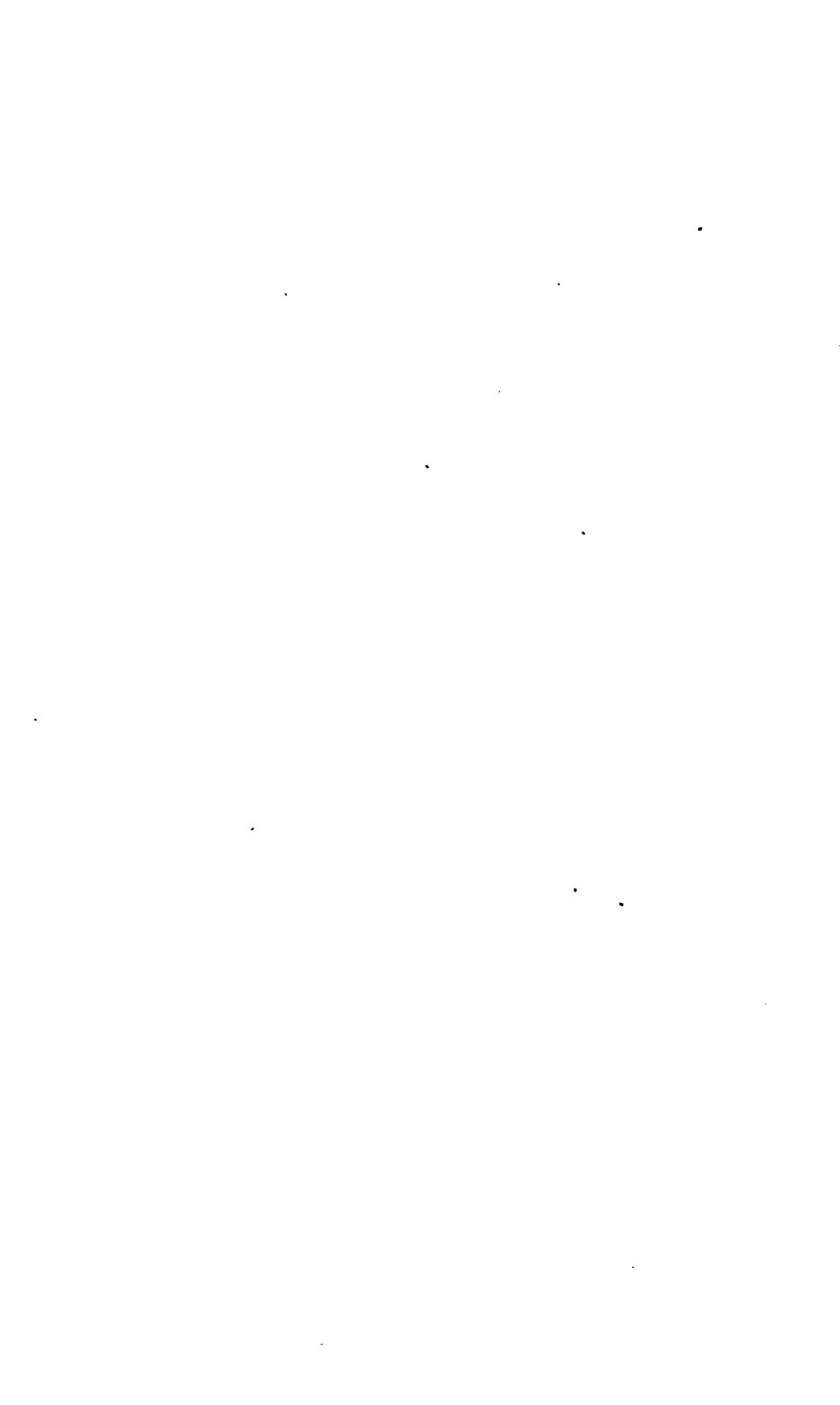



|   | •       |       |
|---|---------|-------|
|   |         | İ     |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         | ļ     |
|   | •       | :     |
|   | $\cdot$ |       |
|   |         |       |
|   |         | <br>  |
|   |         | ·<br> |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         | ·     |
|   |         |       |
|   | ·       |       |
| į |         |       |
|   | •       |       |
|   |         |       |
|   |         | •     |
|   |         | •     |
|   |         |       |
|   | •       |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         | l     |
|   |         |       |
| į |         |       |
| ı |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         | 1     |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         | ,     |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
| ı |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |
|   |         |       |



## GUIDE

DU

# MÉDECIN PRATICIEN.

TOME QUATRIÈME.

### OUVRAGES DU MÊME AUTEUR.

CLINIQUE DES MALADIES DES EMFANTS MOUVEAU-MÉS, avec deux planches coloriées représentant le céphalæmatome sous péricrànien et son mode de formation. 1 vol. in-8.

TRAITÉ DES NÉVRALGIES OU AFFECTIONS DOULOUREUSES DES NERFS, 1 vol. in-8.

# **GUIDE**

DU

# MÉDECIN PRATICIEN

UU

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

# DE PATHOLOGIE INTERNE

ET DE THÉRAPEUTIQUE APPLIQUÉES,

PAR

## F.-L.-I. VALLEIX,

Medecin de l'hôpital Suinte-Marguerite (ancien Hôtel-Dieu annexe),

Membre titulaire de la Société médicale d'observation et de la Société anatomique,

Membre de la Société médicale des hôpitaux, etc.

Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.

### TOME QUATRIÈME.

MALADIES DES VOIES GÉNITO-URINAIRES. - MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX.

### A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEPEUILLE, 19.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

A NEW-YORK, CHEZ M. BAILLIÈRE, LIBRAIRE, 169, FULTON STREET.

A MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

1851

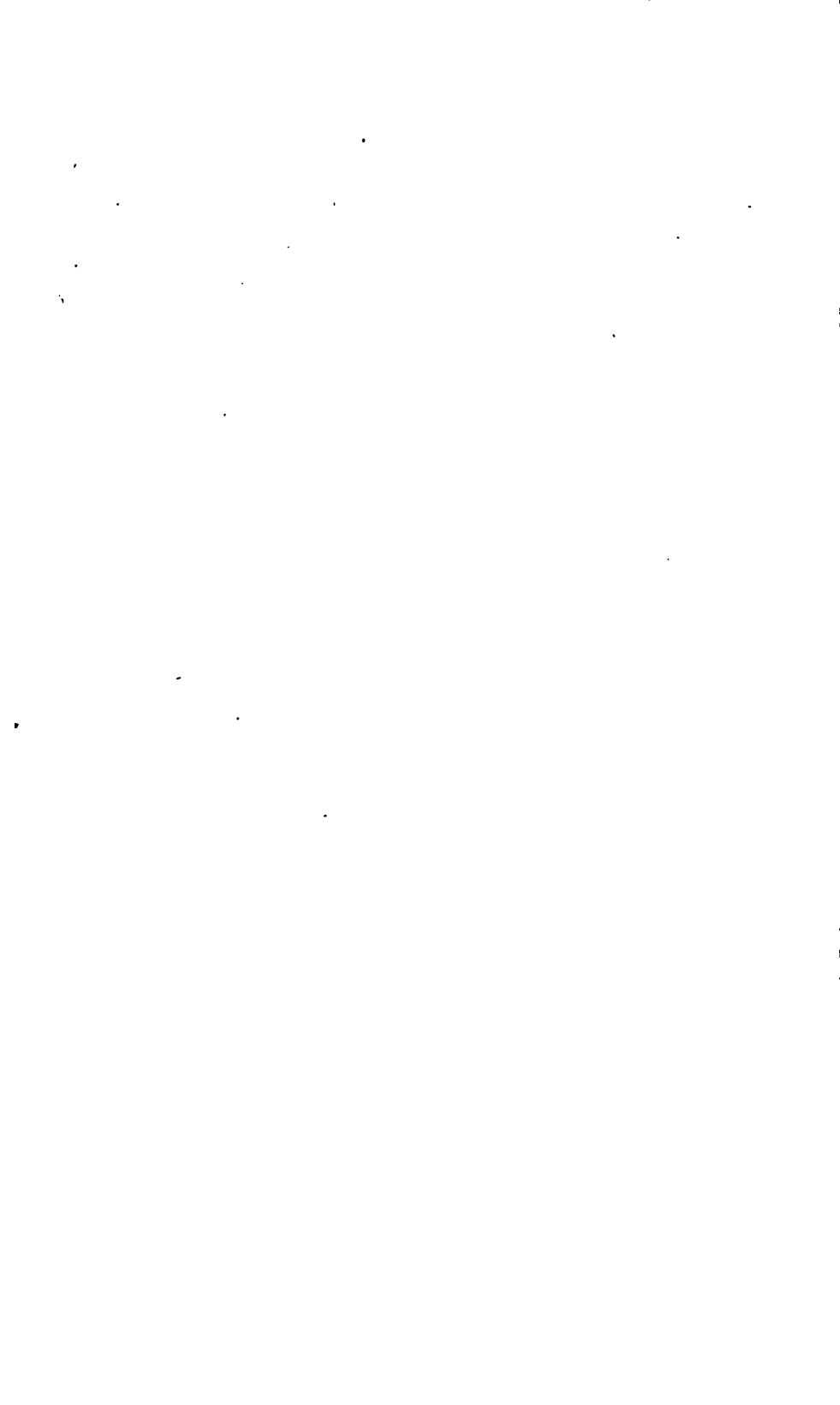

# GUIDE

DU

# MÉDECIN PRATICIEN.

# LIVRE CINQUIÈME.

Maladies des voies génito-urimaires (Suite).

Nous voici arrivé à un point des maladies génito-urinaires qui exige une division particulière. Quelques unes de ces maladies sont communes à l'homme et à la femme : telles sont la blennorrhagie, la blennorrhée et les affections syphilitiques primitives; d'autres, au contraire, et ce ne sont pas, à beaucoup près, les moins importantes, appartiennent exclusivement à la femme : ce sont les maladies de l'uterus et des ovaires, qui ont été maintes fois étudiées sous le nom de maladies des femmes. Il faut aussi consacrer un article spécial à la leucorrhée, parce que les flueurs blanches, qui la constituent et qui sont souvent très abondantes, peuvent exister indépendamment de toute lésion grave de l'uterus et de toute affection vénérienne, et que cette maladie demande des soins particuliers. Pour répondre à toutes ces exigences, je diviserai cette partie en deux sections, dans chacune desquelles seront décrits les deux groupes d'affections qui viennent d'être indiqués, et j'adopte d'autant plus volontiers cette division, qu'elle me permettra de présenter, comme dans un traité à part, l'histoire des maladies des femmes, ce qui est toujours très utile pour la pratique.

### SECTION PREMIÈRE.

MALADIES COMMUNES A L'HOMME ET A LA FEMME.

Comme je viens de le dire, cette section comprend un certain nombre de malades qui, au fond, sont les mêmes dans l'un et dans l'autre sexe, et j'ajoute qu'elles denandent des moyens de traitement dont la plupart ne dissèrent pas, suivant que l'assection se présente chez l'homme ou chez la semme. Cependant, les organes offrant des dissérences essentielles, il en résulte pour plusieurs de ces assections, soit dans la forme des symptômes, soit dans leur violence, soit dans la marche de la maladie et dans son traitement, des particularités très importantes à connaître ; de sorte que, tout en reconnaissant que ces maladies ont une origine identique, et tout en les rapprochant dans les descriptions suivantes, il faudra nécessairement les considérer séparément chez l'homme et chez la femme. C'est ce que je ferai dans des articles spéciaux. Ainsi je décrirai la blennorrhagie et la blennorrhée, d'abord chez l'homme, puis chez la femme, de manière à mettre en relief ce qui appartient en propre à l'une et à l'autre. Les praticiens comprendront tout de suite l'importance de cette distinction.

### ARTICLE 1".

### HÉMORRHAGIE DE L'URETRE.

Je n'ai que bien peu de mots à dire de cette maladie, qui est presque toujours le résultat de violences extérieures, ou un simple phénomène appartenant à la blennorrhagie violente, et qui, par conséquent, d'une part est du domaine particulier de la chirurgie, et de l'autre a sa place marquée dans la description de l'urétrite virulente. Je me sevais même eru autorisé à passet cette hémorrhagie sous silence, si l'on n'avait cité quelques cas, quoique en très petit nombre, où l'écoulement de sang ne reconnaissait aucune des deux causes principales que je viens de mentionner.

L'hémorrhagie de l'urêtre a été désignée par quelques auteurs sous les noms d'urétrorrhagie et d'urêtro-hémorrhagie. La plupart se sont contentés de mentionner son existence en parlant de l'hématurie ou pissement de sang. J'ai dit plus haut qu'il était excessivement rare d'observer cette hémorrhagie en l'absence de toute violence extérieure ou d'une blennorrhagie assez intense. Dans ce dernier cas même, il est bien rare que l'écoulement de sang, lorsque ce liquide sort pur et en assez grande abondance, n'ait pas été provoqué par une de ces violences.

Quant aux cas cités comme des exemples d'hémorrhagie de l'urêtre en l'absence de ces causes, ils sont, je le répète, très peu nombreux. Dans la plupart, on trouve une circonstance remarquable : c'est la suppression du flux hémorrholdaire ou menstruel.

- P. Frank en a rapporté quelques exemples. Parsois même, comme l'ont observé J. Hoffmann, Saxonia et plusieurs autres, l'écoulement de sang par l'urêtre se
- reproduit longtemps aux époques où avaient lieu les slux supprimés.

Cette hémorrhagie se montre presque exclusivement chez l'homme, et l'on pouvait le prévoir d'après ce qui vient d'être dit.

Symptomes. Lorsque la maladie est produite par une violence extérieure, l'écoulement sanguin suit promptement la douleur, ordinairement très vive, causée par
la lacération des tissus. Dans le cas contraire, le sang peut commencer à distiller
goutte à goutte, sans que le malade ait éprouvé autre chose qu'un peu de tension
et de chaleur dans le canal de l'urètre. Chez un assez grand nombre de sujets, au
contraire, la tension est considérable : c'est plutôt une douleur grovatire qui parfois s'étend sous forme d'irradiations vers la vessie, le périnée et les lombes. Lorsqu'il en est ainsi, il n'est pas rare d'observer un malaise général assez prononcé, et
même un léger mouvement fébrile.

L'écoulement de sang a lieu d'une manière continue et goutte à goutte. On voit qu'à mesure que le liquide est versé dans l'urêtre, il s'échappe an dehors, en obéis-

sant aux lois de la pesanteur. L'abondance de cette hémorrhagie n'est jamais très considérable, et l'on n'observe pas ces jets de sang qui se remarquent si souvent dans plusieurs autres. Le sang sort pur, avec tous ses caractères normaux, et non mélangé à l'urine, ce qui est un point important pour le diagnostic. Cependant, si la source de l'hémorrhagie se trouve vers la région prostatique, il peut arriver qu'une partie ayant reslué dans la vessie, les urines soient ensuite rendues avec une quantité plus ou moins grande de ce liquide. Dans le cas contraire, qui est de beaucoup le plus commun, voici ce qui arrive pendant la miction.

Le premier jet de l'urine est d'abord fortement teint du sang qui se trouve dans l'urêtre, ou qui y a été versé au moment de la première contraction vésicale, puis l'urine sort limpide comme s'il n'y avait pas d'hémorrhagie, et, peu de temps après, le sang recommence à s'échapper goutte à goutte par le méat urinaire.

Pendant la sortie de l'urine, la douleur augmente notablement et se change en une cuisson violente ou un sentiment de brûlure; mais ce symptôme ne saurait être attribué à l'hémorrhagie, dans la presque totalité des cas du moins. Si, en esset, la perte de sang est produite par une violence extérieure, c'est la déchirure de l'urètre, résultat ordinaire de cette violence, qui devient douloureuse lorsqu'elle est en contact avec le liquide irritant qui traverse le canal; et lorsque cette perte survient dans une blennorrhagie, le sentiment de brûlure et de cuisson est, comme on sait, un symptôme propre à cette affection parvenue à un assez haut degré d'intensité.

Ordinairement l'hémorrhagie ne dure que quelques instants; quelquesois le sang continue à distiller pendant une ou plusieurs heures, mais jamais l'écoulement se se prolonge de manière à devenir très inquiétant. Seulement il pent se reproduire plusieurs sois en peu de jours, ce qui exige des moyens assez actifs.

Parsois, ainsi que nous l'avons vu plus haut, l'hémorrhagie s'essectue à la sois au dehors et dans la vessie. Le sang versé dans ce dernier organe peut être en assez grande abondance pour qu'il en résulte un trouble de la miction, et même la rétention d'urine.

Le diagnostic ne présente pas de difficultés; il suffit de remarquer que le sang s'écoule goutte à goutte et d'une manière continue, pour que sa source soit recomme, quand même il refluerait en partie dans la vessie, pour être ensuite rejeté
avec les urines, ce qui est fort rare. Dans les cas ordinaires, on peut, si l'on a quelques doutes sur le siége de l'hémorrhagie, saire uriner le malade. S'il s'agit d'une
hémorrhagie de l'urètre, on voit, en esset, comme je le disais plus haut, l'urine devenir claire après le premier jet, ce qui est bien loin d'avoir lieu dans les cas d'hématurie rénale et vésicale; car si les premiers jets d'urine sont teints de sang, il y
a surtout cela de remarquable, que c'est vers la sin de la miction que le liquide
ent plus soncé, et présente assez souvent des caillots. J'en ai assez dit pour montrer que le pronostic de l'hémorrhagie de l'urètre ne saurait être grave.

Traitement. Le traitement de cette maladie est nécessairement très simple. Je s'ai pas à m'occuper ici des lésions, des lacérations produites par les violences extérieures, ai de la blennorrhagie. Il ne s'agit que des moyens qu'on doit diriger centre l'éconlement de sang lui-même.

Si cet écoulement est très peu abondant, il ne saut pas chercher à l'arrêter, car bientôt il s'arrêtera do lui-même, et il pourra en résulter du soulagement pour le malade, quelle que soit la cause qui l'a produit. Dans le cas contraire, on sait une ou deux saignées générales ou locales, s'il y a des symptômes de réaction, puis on commence par envelopper la verge de compresses trempées dans l'eau froide, que l'on peut aussi appliquer sur le périnée, surtout si l'on a lieu de croire que la source du sang est vers la région prostatique. On peut ajouter à l'eau un peu de vinaigre, d'extrait de Saturne, d'eau de Goulard, etc., si la simple impression de l'eau froide paraissait ne pas devoir suffire. De la limonade froide pour boisson, un régime un peu sévère, le cathétérisme si le sang afflue dans la vessie en quantité assez considérable pour gêner la miction, et la position de la verge complètent le traitement. Un mot seulement sur cette dernière précaution : la verge doit être maintenue relevée sur l'abdomen sans être comprimée; par ce moyen, d'une part on empêche l'afflux du sang vers le point où l'hémorrhagie a sa source, et, de l'autre, on favorise la formation de petits caillots qui obstruent les orifices d'où il s'échappe. C'est surtout dans les cas de dilacération du canal que cette précaution est nécessaire.

### ARTICLE II.

### BLENNORRHAGIE CHEZ L'HOMME.

La blennorrhagie est une de ces affections extrêmement communes dont tous les symptômes peuvent être étudiés avec sacilité; aussi est-elle parsaitement connue, et tout le monde est-il d'accord sur sa symptomatologie. Il n'en est pas de même relativement à quelques questions très dissiciles qu'elle soulève, et sur lesquelles se sont élevées des discussions qui, selon toute apparence, ne sont pas près de sinir. Ce sont celles qui ont rapport à sa nature. Les uns la regardent comme une forme de la syphilis; les autres n'y voient, dans la très grande majorité des cas du moins, que le résultat de l'inoculation d'un virus particulier dissérent du virus syphilitique; d'autres enfin la considèrent comme une simple inflammation de la muqueuse urétrale, à moins qu'elle ne soit compliquée d'un chancre apparent ou larvé. Dans l'article qui va suivre je ne traiterai ces questions que sous le rapport pratique, et je m'étendrai aussi peu que possible sur les points dont l'élucidation ne peut pas avoir d'insluence directe sur le traitement de la maladie. Quelque intérêt que présentent, en esset, les discussions dont je viens de parler, elles nous entraîueraient trop loin, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, si nous n'éloignions pas avec soin toute la partie purement théorique.

On a beaucoup disserté pour et contre l'origine antique de la syphilis. L'obscurité des passages où se trouvent décrits les symptômes qui penvent se rapporter à cette affection prête beaucoup sans doute à la discussion, et la blennorrhagie n'a pas pu échapper aux doutes qui se sont élevés sur l'existence des affections syphilitiques dans les premiers temps historiques. Cependant aujourd'hui, après avoir rassemblé tous les documents, depuis ceux qu'on trouve dans le Lévitique jusqu'à ceux que nous ont laissés les médecins grecs, latins et arabes, on est arrivé à conclure, malgré les objections de quelques auteurs, que les affections syphilitiques, et surtout la blennorrhagie, ont existé de tout temps; mais nous devons nous borner à cette indication. Quelle que soit, en effet, l'opinion qu'on embrasse, il faut reconnaître que les affections dont il s'agit avaient été décrites d'une manière beaucoup trop sommaire et souvent confuse, avant que les épidémies du xv° et du

1/11' siècle eussent attiré tout particulièrement l'attention des médecins; car autrement il n'y aurait pas eu de discussion. C'est donc aux auteurs venus après cette époque que nous devous exclusivement nous adresser, et il n'y aurait aucun avantage pour nous à remonter plus haut.

Comme je n'ai nullement la prétention de présenter ici un historique détaillé de cette maladie, je me contenterai de dire que Cockburne (1) démontra le premier que la gonorrhée n'est pas un flux de semence; que Morgagni (2) commença à éclairer l'anatomie pathologique de cette affection; que Murray (3) et J.-P. Frank sont les principaux anteurs qui ont soutenu l'existence des blennorrhagies spontanées ou de cause interne; que Benj. Bell (4), Astruc (5), J. Hunter (6) et un grand nombre d'autres auteurs célèbres ont agité les principales questions qui se rattachent à la blennorrhagie, et qu'ensin, dans ces derniers temps, les expériences faites à l'aide de l'inoculation, et instituées principalement par M. Ricord, sont venues jeter un nouveau jour sur la question tant controversée de la nature syphilitique ou non syphilitique de la blennorrhagie. J'aurai occasion, dans le cours de cet article, de citer un bon nombre d'écrits tant anciens que modernes, que je n'ai pas pu mentionner ici.

### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On donne aujourd'hui le nom de blennorrhagie à une affection caractérisée par un écoulement muco-purulent de l'urètre, avec des signes d'inflammation aigué. Ce même écoulement à l'état chronique a reçu le nom de blennorrhée. Le caractère essentiel de la blennorrhagie vénérienne est d'être produite par la contagion, et dans l'opinion de beaucoup de praticiens qui regardent le virus blennorrhagique et le virus syphilitique comme identiques, cette circonstance à nécessairement l'importance la plus grande. Il serait donc bien utile de pouvoir dès à présent dire si les écoulements produits par la contagion peuvent être distingués des écoulements spontanés, et si l'on pourrait les décrire séparément, les uns sous le nom d'urétrite, les autres sous le nom de blennorrhagie; mais tous les anteurs reconnaissent que la chose est impossible, et que rien dans la manière d'être de ces assections d'origine si diverse ne vient diriger notre jugement, en sorte qu'on est forcé de décrire sous le nom commun de blennorrhagie, et les écoulements aigus qui se sont développés spontanément ou par suite d'une simple excitation des organes, et ceux qui sont le résultat de la contagion. Cependant, en étudiant certaines causes, j'aurai à signaler quelques particularités qui ont été indiquées comme pouvant servir à établir cette distinction importante.

Le nom de blennorrhagie, qui est fort vague, puisqu'il ne désigne que l'écoulement de mucus sans indiquer le siège de l'affection, a été donné par Swédiaur à la maladie qui nous occupe, et il a généralement prévalu. Avant cette époque, on la désignait principalement par le mot de gonorrhée, bien plus impropre, puisqu'il

<sup>(1)</sup> The symptoms, nat., caus. and cure of gonorrhea; London, 1715.

<sup>(2)</sup> De sedibus el causis morb., epist. XLIV.

<sup>(3)</sup> De materia arthr., etc.; Gættingue, 1785.

<sup>(4)</sup> Traité de la gonorrhée virulente, trad. par Bosquillon; Paris, 1802, 2 vol. iu-8.

<sup>5)</sup> Trailé des moladies véndriennes; Paris, 1777, 4 vol. iu-12.

<sup>(6)</sup> Traité de la syphilis, trail. par G. Richelot, avec des additions par Ph. Ricord; Paris, 1-13, in-3.

signifiait écoulement de semence. Elle a reçu beaucoup d'autres noms; les principaux sont : urétrite; urétrite virulente, vénérienne, syphilitique; écoulement, flux de semence, etc. On la désigne vulgairement sous le nom de chaudepisse, à cause de la cuisson, du sentiment de brûlure que les malades éprouvent en urinant lorsqu'elle a un certain degré de violence.

La très grande fréquence de cette maladie est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en parler. Je dirai seulement que pour la plupart des médecins, il n'y a aucune comparaison à établir entre la fréquence de la blennorrhagie contagieuse et la blennorrhagie spontanée, à laquelle conviendrait particulièrement le nom d'urétrite. Plusieurs médecins n'ont jamais eu occasion d'observer cette dernière, et quelques uns même ont élevé des doutes sur son existence, qu'un certain nombre de faits positifs ont cependant généralement fait admettre.

### § II. — Causes.

Il semble qu'il n'y a autre chose à saire que de rechercher les causes de la blennorrhagie non virulente; car l'autre étant produite par la coutagion, l'énonciation de ce fait paraît suffire; mais nous allons voir qu'on peut encore, même sur cette dernière, présenter quelques considérations étiologiques qui ne sont pas sans importance.

### 1º Causes prédisposantes.

Si nous examinons d'abord, sous le point de vue des causes prédisposantes, la blennorrhagie vénérienne, nous trouvons qu'il n'est point d'âge qui ne soit exposé à la contracter. On a vu, en effet, des nouveaux-nés et des vieillards la présenter; car il suffit du contact de la verge avec le pus blennorrhagique pour que la contagion ait lieu. Dire avec quelques auteurs que la jeunesse est l'âge où cette blennorrhagie se montre de préférence, c'est avancer une proposition à la fois trop naïve et susceptible d'induire en erreur. D'une part, en effet, il est inutile de dire que la maladie survient à l'époque de la vie où l'on s'y expose le plus, et, de l'autre, il semble qu'on attribue à l'âge une influence sur la facilité plus ou moins grande à la contracter. Or possédons-nous des faits concluants qui prouvent la vérité de cette dernière assertion? L'expérience a-t-elle réellement démontré qu'un homme jeune contracte plus facilement la blennorrhagie qu'un homme plus avancé en âge, toutes choses égales d'ailleurs? C'est ce qu'on ne voit nulle part.

Une remarque saite par tous les auteurs, et dont on peut journellement constater l'exactitude, c'est que certains individus contractent la blennorrhagie avec une sacilité extrême, tandis que d'autres jouissent d'une véritable immunité. On a cherché la raison de cette dissérence dans la constitution et dans l'état des organes génitaux. Voici ce qu'on a avancé.

Sous le rapport de la constitution, on a affirmé que les sujets d'une santé délicate, à fibre molle et d'un tempérament lymphatique, étaient ceux chez lesquels on remarquait le plus souvent l'extrême facilité à contracter les écoulements blennorrhagiques, tandis qu'une constitution opposée fournissait les rares sujets que le virus ne peut atteindre. Cela ne paraît nullement improbable, mais nous manquons de recherches assez précises pour nous prononcer avec certitude. Quant à l'état des organes génitaux, les assertions des auteurs sont encore bien plus dénuées de preuves concluantes. Le peu de développement de la verge, l'étroitesse du canal de l'urêtre seraient, d'après quelques uns, des dispositions qui favoriseraient l'action du virus blennorrhagique. La longueur du prépuce, d'où il résulte que le gland reste toujours couvert, rendrait les parties mises ainsi à l'abri du contact des corps extérieurs plus sensibles à cette action, et de plus maintiendrait, après le coît, le pus virulent plus longtemps en contact avec la muqueuse du méat urinaire, tandis que l'habitude d'avoir le gland découvert rendrait, par des motifs opposés, la contagion plus difficile. Je me borne à présenter ces indirations; les preuves convaincantes nous manquent, en effet, complétement, et c'est assez d'énoncer de simples probabilités. J'ajoute que, dans un bon nombre de cas, rien ne rend exactement compte de cette immunité dont nous parlons, ou de la disposition si grande qu'ont certains sujets à prendre des écoulements. Il y a la quelque chose qui échappe complétement à nos moyens d'investigation.

Avant de rechorcher les causes qui prédisposent à la blennorrhagie spontanée ou non vénérienne, je dois dire que si leur existence est reconnue, il est permis de creire qu'elles doivent constituer des causes prédisposantes d'une importance rédis pour la blennorrhagie contagieuse. Si, en effet, dans les conditions où se trouvent les sujets dont nous allons parler, il suffit d'une simple stimulation des paries on d'un excès de boisson pour donner lieu à l'écoulement urêtral, à plus forte raison cet effet devra-t-il se produire sous l'infinence d'un colt impur. Je ne donne pas néaumoins le fait comme certain; c'est une présomption qui m'a para mériter une mention, parce qu'elle a une certaine importance au point de vue prophylactique. Voyons maintenant quelles sont les causes prédisposantes auxquelles je viens de faire allusion.

Parmi les causes prédisposantes de la blennorrhagie spontanée on non virulente, on place en première ligne le vice rhumatismal ou arthritique. Aux auteurs que j'ai précédemment cités comme admettant l'existence de cette cause il faudrait en joindre un bon nombre d'autres qui qui présenté des faits à l'appui de cette opinion; car, de toutes les blennorrhagies spontanées, c'est la blennorrhagie rhumatismale qui est regardée comme la plus fréquente. Ce qui a principalement fait admettre cette espèce, c'est que, chez certains sujets, on voit le déplacement de douleurs articulaires plus ou moins anciennes être suivi parsois d'un écoulement métral, et même, s'il faut en croire quelques auteurs, cet éconlement disparaître assez souvent pour céder la place à de nouvelles douleurs rhumatismales. On sent combien il est dissicile d'apprécier à sa juste valeur l'insluence de cette cause : tant de personnes ont des motifs de toute espèce, non seulement de dissimuler aux autres, mais de se dissimuler à elles-mêmes la possibilité d'un coit suspect; tant d'autres sont les premières trompées, que les observations de ce genre devraient re prises avec le soin le plus minutieux, ce qui serait loin encore de faire disparaitre toutes les chances d'orreur. A plus forte raison doit-on craindre de se tromper, lorsque l'on n'a pour s'éclairer que des faits recueillis sans que toutes les précautions aient été prises.

Les mêmes réflexions s'appliquent à l'étiologie de la blennorrhagie désignée sous le nom de catarrhale par plusieurs auteurs, et en particulier par Hecker et Swédiaur. Cependant il est nécessaire de signaler quelques saits importants qui

font penser que certaines constitutions épidémiques prédisposent singulièrement à cette affection. On trouve dans l'ouvrage du docteur Ozanam (1) la relation d'une petite épidémie de blennorrhagie regardée comme catarrhale et non vénérienne, et les auteurs du Compendium (2) citent des observations du même genre rapportées par Blas. Ces faits ont naturellement porté à admettre que certaines saisons, certains climats, et en particulier les saisons et les chimats froids et humides, prédisposent à la blennorrhagie non vénérienne. Procédant comme pour la blennorrhagie rhumatismale, on s'est surtout appuyé, pour démontrer le caractère catarrhal de celle dont il s'agit ici, sur ce que plusieurs des sujets qui l'ont présentée avaient d'autres affections des diverses membranes muqueuses qui ont reçu le nom de catarrhes.

On a quelquesois observé un écoulement urétral chez des ensants pendant la dentition. J'ai déjà indiqué ces cas, et en particulier ceux qui ont été signalés par Hunter, dans l'article consacré à la dentition dissicile. M. Pigeaux (3) dit qu'il a « eu quelques occasions de voir, chez des jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, l'apparition des dernières molaires, connues sous le nom de dents de sagesse, s'accompagner d'un écoulement qui cède le plus souvent avec les symptômes de réaction qu'a déterminés le développement des nouveaux germes dentaires. » Il est sâcheux que M. Pigeaux ne nous ait pas donné les observations détaillées de ces cas intéressants; car, quelques occasions qu'il ait eues d'en voir, il saut reconnaître néansnoins qu'ils sont sort rares, et par conséquent leur étude très attentive ne pourrait qu'être instructive.

Je citerai enfin la constipation, l'usage immodéré des liqueurs fermentées, une excitation permanente des organes génitaux, influences qui doivent, il est vrai, être regardées principalement comme des causes occasionnelles, et sur lesquelles je vais avoir aussi à revenir, mais qui cependant, lorsqu'elles ne sont pas portées au point de produire la maladie, peuvent mettre seulement les organes dans une disposition telle, que la plus légère cause déterminante produit l'écoulement, et, en pareil cas, sont bien réellement des causes prédisposantes.

### 2º Causes occasionnelles.

La cause occasionnelle unique de la blennorrhagie vénérienne est évidemment la contagion; mais la contagion se produit de plusieurs manières. Presque toujours elle résulte d'un coît impur. Dans certains cas, on la voit survenir à la suite du simple contact du méat urinaire avec le pus blennorrhagique; c'est ce qu'on observe principalement chez les nouveaux-nés, qui peuvent contracter un écoulement au passage; mais qui, bien plus souvent, gagnent une affection de même nature, mais différente de siège, et principalement l'ophthalmie blennorrhagique. En un mot, il suffit que la matière d'un écoulement virulent soit appliquée sur l'ouverture du canal de l'urêtre pour que la blennorrhagie ait lieu; mais de toutes les applications, celle qui a lieu pendant le coît est la plus propre à engendrer la maladie.

<sup>(1)</sup> Hist. méd. des malad. épid., t. IV.

<sup>(2)</sup> Article Blennorrhagie.

<sup>(3)</sup> Recherches sur la blennorrhagie non syphilitique (Arch. gen. de méd., 2º série, t. 11, p. 58.

Piusieurs circonstances peuvent rendre la contagion plus facile. Nous avons déjà vu ce qui a été dit à ce sujet par les auteurs à propos de certaines causes prédisposetes. Il faut ajouter ici que la prolongation du coît, l'hypospadias qui met en conact une grande surface du méat urinaire avec le pus blennorrhagique, le défaut de certaines précautions après un coît suspect, comme de se laver, d'uriner, etc., peuvent savoriser la contagion; mais je n'insiste pas sur ces saits bien connus de tout le monde.

Je dois dire quelques mots d'un mode de transmission de la blennorrhagie virulente, d'où résulterait l'infection par voie indirecte. Un seul fait de ce genre existe, je crois, dans la science : nous le devons à M. Tazentre (1). Cet auteur a vu une blennorrhagie intense survenir après l'ingestion continuée pendant huit ou dix jours de la matière d'un écoulement vénérien qu'on mêlait à du lait froid, à de l'orgeat, à du beurre, dans des intentions malveillantes. C'est sur une femme que cette observation a été prise. Ce qu'il y a de remarquable dans ce cas, est uniquement la transmission de la blennorrhagie par les voies digestives. On comprend difficilement comment cette matière de l'écoulement a pu passer dans l'estomac et de là dans la circulation, sans que le virus y ait subi cette neutralisation qu'y éprouvent les venins, comme le venin de la vipère; et malgré toutes les précautions dont M. Tazentre s'est entouré pour éviter l'erreur, malgré le soin avec lequel il a étudié le sait, il est bien permis de rester au moins dans le doute. M. Tazentre ajoute, suivant le rapport de l'homme qui avait mêlé aux aliments ou aux boissons le pus blennorrhagique, que cette pratique n'est pas rare aux colonies; mais c'est là un on dit qui ne saurait avoir pour nous une valeur réelle.

Les causes occasionnelles de la blennorrhagie non vénérienne offrent un plus grand nombre de points à étudier. Parmi elles nous trouvons d'abord celles qu'on a désignées sous le nom de causes mécaniques, et qui produisent une blennorrhagie que Swédiaur a nommée blennorrhagie mécanique: ce sont la masturbation, les excès vénériens, des attouchements trop souvent répétés, l'équitation prolongée, et surtout, suivant Hecker, les longs voyages sur des chameaux, la présence d'une sonde dans l'urêtre, un corps étranger dans ce canal, et parfois même dans la vessie; en un mot, tout ce qui entretient une irritation permanente ou presque permanente des parties génitales.

Tous les auteurs ont signalé une blennorrhagie qui survient à la suite du coît une femme affectée de simples flueurs blanches, ou d'écoulements résultant de cancers ulcérés de l'utérus, ou pendant les règles. Il n'est pas douteux que bien souvent on n'ait accusé une simple leucorrhée ou les règles d'avoir fait naître cette affection, tandis qu'il fallait la rapporter à la contagion du virus blennorrhagique, méconnu ou nié sciemment. Cependant on a cité des cas. assez nombreux où rien re pouvait faire soupçonner l'existence de ce virus. M. Ricord va même jusqu'à du que, dans la grande majorité des cas, les hommes contractent la blennorrhagie met des semmes affectées d'un simple catarrhe utérin; mais c'est une opinion qui se trouvera discutée dans le paragraphe suivant.

Parsois certaines maladies de la peau s'accompagnent de blennorrhagie. Swé-

<sup>1)</sup> Obs. d'urétrite communiquée par l'ingest, de l'écoul. blennor, dans les voies digest. 11th. gen. de méd., 45 série, t. 11, p. 241),

diaur a donné à cette espèce d'écoulement le nom de blemorrhagie herpétique. C'est surtout lorsque les parties génitales sont envahies par une éruption herpétique que l'écoulement se produit. M. Lallemand, entre autres, en a cité des exemples. A ce sujet il se présente une réflexion toute naturelle. Les affections de la peau qui ont une origine syphilitique correspondent à autant d'affections du même tégument qui se déclarent spontanément. Il n'y a, pour les reconnaître, que des nuances de forme, les renseignements pris sur les antécédents, et la concomitance d'autres symptômes vénériens. N'est-il pas arrivé bien souvent qu'on a attribué à une maladie de la peau une blennorrhagie qui n'était autre chose que le résultat d'une infection vénérienne dont la maladie de la peau (syphilide) était ellemême une conséquence? C'est ce qui ne paraîtra assurément pas improbable; car, dans le grand nombre de faits recueillis pour éclairer cette question, il en est beaucoup dans lesquels on a négligé de rassembler tous les éléments nécessaires pour se former une conviction bien établie.

On a encore cité comme cause déterminante de la maladie l'ingestion immodérée de certaines boissons fermentées, et en particulier de la bière. Sans prétendre que cette cause n'existe pas, je dois saire remarquer ici que jamais, dans les observations, on n'a tenu un compte suffisant des autres circonstances qui auraient pu avoir une insluence marquée sur l'apparition de la blennorrhagie. L'existence d'un coît suspect n'a pas été toujours recherchée avec le soin désirable, et l'on a surtout négligé de s'informer si le sujet n'avait pas été soumis à quelqu'une des autres causes qui produisent la blennorrhagie non vénérienne, et qui viennent d'être passées en revue.

Ensin on a été jusqu'à accuser la continence de donner lieu à la maladie qui nous occupe, mais aucun sait convaincant ne vient à l'appui de cette assertion.

Telles sont les causes attribuées à la blennorrhagie. On voit que, malgré l'extrême fréquence de cette affection et les occasions multipliées que tous les médecins ont de l'observer presque au moment de son apparition, il reste bien des doutes que les faits ne nous permettent pas de lever. Espérons que de nouvelles recherches viendront jeter un nouveau jour sur le côté encore obscur de ces questions intéressantes.

Jusqu'à présent, en parlant de la contagion, je ne me suis pas expliqué sur la nature du virus qui la produit, et je n'ai pas dit si la blennorrhagie vénérienne ne pouvait être transmise que par le pus blennorrhagique, ou si la matière sécrétée par un ulcère syphilitique pouvait lui donner naissance, et réciproquement. Ce sont des questions que je vais discuter rapidement en traitant de la nature de la maladic.

### 3º Nature de la maladie.

A l'époque où les maladies vénériennes commencèrent à être étudiées avée tout le soin nécessaire, la bleunorrhagie ne sut guère considérée que comme une des sormes de la syphilis. On admettait donc implicitement que l'affection était virulente, et que le virus qui la produit n'est autre que le virus syphilitique, ou, en d'autres termes, qu'il n'y a qu'un seul virus. Plus tard, et surtout depuis Benjamin Bell (1), plusieurs auteurs nièrent la nature syphilitique de la blennorrhagie,

.1) Traité de la gonorrhée virulente, trad. par Bosquillon; Paris, 1802.

et tout au plus admirent-ils un virus blennorrhagique particulier. De là des discussions nombreuses et vives, qui ont été reproduites dans ces derniers temps, et dont il est absolument nécessaire de dire quelques mots, parce que, suivant qu'on se sait telle on telle opinion sur ces points controversés, on est entraîné à une pratique dissérente.

Ayant eu déjà à m'expliquer sur cette question (1), et aucun élément nouveau n'étant venu s'ajouter à ceux que nous possédions déjà, je ne saurais mieux faire que de reproduire ce que je disais alors à propos de l'ouvrage de M. Cazenave sur les syphilides.

- Déjà Balsour, Duncan et Tode avaient avancé que la blennorrhagie dissèrement des autres symptômes syphilitiques dont la nature virulente n'était pas contestée par eux. Benjamin Bell produisit ensuite des arguments que M. Cazenave résume ainsi:
- » Le virus vénérien infecte l'économie, ce qui n'arrive pas, dans presque tous les cas, pour la gonorrhée.
- » Il est très rare qu'une personne affectée de chancres, par exemple, donne la gonorrhée, et, réciproquement, qu'un malade qui a la gonorrhée transmette des chancres on tout autre accident vénérien.
- Dans le cas où la gonorrhée et les chancres sont observés en même temps, ces symptômes résultent de contacts dissérents.
  - · La suppression d'un écoulement ne produit jamais la syphilis constitutionnelle.
- La syphilis devrait être plus fréquente que la gonorrhée, si elles étaient le résultat du même virus, puisque les parties qui sont le siège des chancres, par exemple, sont plus facilement et plus longtemps en contact avec la matière virulente que l'urêtre, siège ordinaire de la gonorrhée.
- On voit que Bell avait déjà tiré un de ses arguments les plus importants de l'inoculation dans les cas de gonorrhée simple; mais c'est une question que nous aurons à examiner un peu plus loin, lorsque nous aurons exposé le résultat des expériences faites dans ces dernières années, principalement par ll. Ricord.
- Pour combattre les autres assertions de Bell, M. Cazenave cite des exemples une différents auteurs, et desquels il conclut que Bell a avancé une proposition beaucoup trop exclusive, en disant que les chancres et la gonorrhée ne peuvent pas se produire réciproquement l'un l'autre. Un des exemples les plus frappants, mais malheureusement aussi les moins détaillés, que M. Cazenave ait cités en faveur de sa manière de voir, est le suivant, emprunté à Vigaroux :
- Six jeunes gens eurent tour à tour commerce avec la même fille, qui leur donna la vérole à tous. Elle se manisesta chez quelques uns, avec les mêmes symptômes; chez d'autres, avec des symptômes dissérents. Le premier et le qua-vième, suivant l'ordre dans lequel ils se présentèrent pour être traités, prirent des chancres et des poulains; le deuxième et le troisième prirent chacun la chandepisse; les deux autres, l'un un chancre, et l'autre un seul poulain.
- Malgré ces faits, dont on trouve un grand nombre dans les syphiliographes, des médecies contemporains ont reproduit les opinions de Bell, en les appuyant

<sup>(1)</sup> Recue des dernièrs travaux sur les malad. syph. (Arch. gén. de méd., juin 1843).

sur de nouvelles expériences. M. Ricord (1) est celui qui a accumulé le plus grand nombre de preuves en faveur de cette manière de voir. Pour lui, le symptôme véritablement caractéristique de la syphilis proprement dite est le chancre. Pour qu'il y ait infection syphilitique véritable, il faut qu'il y ait production d'un chancre, et le moyen de s'en assurer est l'inoculation.

- M. Ricord a pratiqué un très grand nombre d'inoculations, et jamais il n'a pu réussir à produire la pustule chancreuse dans les cas de blennorrhagie simple. Mais on a élevé des objections contre les conclusions de ce chirurgien. On a cité des cas dans lesquels un chancre bien évident existant, il a été impossible de le reproduire par l'inoculation. Déjà Bru avait signalé des cas de ce genre, et M. de Castelnau (2) en a cité un (1° obs.) où des inoculations répétées n'ont eu aucun résultat, quoiqu'elles aient été pratiquées à diverses périodes de l'évolution du chancre. D'un autre côté, on a fait connaître des faits qui prouvent que, dans certaines circonstances, on peut, par l'inoculation, produire la pustule chaucreuse, quoiqu'on n'observe d'autres signes que ceux d'une blennorrhagie.
- » A cela M. Ricord répond : 1° que le chancre n'est véritablement contagieux qu'à une de ses périodes (3) ; qu'à l'époque où il commence à s'amender, et où la cicatrisation se prépare, il rentre dans la catégorie des ulcères simples, et qu'alors l'inoculation peut rester sans effet, bien que le chancre ait été éminemment contagieux à une époque antécédente; et 2° que, dans le cas où, avec les signes apparents d'une simple blennorrhagie, l'inoculation a produit la pustule chancreuse, c'est que le diagnostic n'avait pas été assez précis, qu'un chancre avait échappé à l'observation, ou bien qu'il existait un chancre larvé, c'est-à-dire inaccessible à nos moyens d'exploration.
- » On sent combien il serait difficile de répondre à ces arguments, si l'on ne s'élevait d'abord contre la manière de raisonner de M. Ricord; aussi c'est ce qu'ont fait M. de Castelnau d'abord, et M. Cazenave ensuite. Ils ont répondu à peu près en ces termes à M. Ricord : Que s'agit-il de prouver ? que la matière blennorrhagique n'est pas inoculable lorsque la maladie est simple, lorsqu'il n'existe pas de chancre. Vous prenez cette matière dans un cas où la présence du chancre n'est prouvée par rien, l'inoculation réussit, et vous en concluez qu'il existait un chancre larvé; c'est là évidenment un cercle vicieux, puisque vous vous servez, pour la démonstration du fait à prouver, de ce fait lui-même. Cette réponse nous parait sondée. Peut-être M. Ricord aurait-il complétement détruit l'objection, si, dans tous les cas soumis à son observation, il avait réussi à découvrir ce chancre qui aurait échappé à sa première investigation; mais, reconnaissant lui-même qu'il est des cas où l'on ne peut y parvenir, il faut bien qu'il se résigne à voir ses opinions contestées. Toutesois, nous devons le dire, M. Ricord a rendu un vrai service à la science, en appelant une attention plus grande sur un grand nombre de faits que l'on examinait trop superficiellement. Quant à nous, nous ne doutons pas que bien souvent on n'ait porté un saux jugement sur les saits, saute d'avoir examiné d'une manière assez atteutive tous les organes qui pouvaient être malades.

(2) Recherches sur l'inoculation appliquée à l'étude de la syphilis : Paris, 1841.

<sup>(1)</sup> Traité pratique des maladies rénériennes: Paris, 1838, in-8.

<sup>(3)</sup> La question de l'inoculation se reproduira nécessairement à l'article Chancre. J'exposerai alors avec plus de détails les idées de M. Ricord relativement à l'évolution des chancres et à l'inocus-lation.

Tel était l'état de la science lorsque parut la première édition de cet ouvrage. Aujourd'hui nous devons reconnaître que les faits tendent chaque jour à donner nison à M. Ricord, ainsi qu'il l'a encore démontré récemment (1). A mesure qu'on observe avec plus d'attention, les prétendus faits de blennorrhagie syphifique deviennent plus rares, et l'on peut croire que bientôt on n'en trouvera plus. Mais reprenons les considérations que j'ai dû un instant interrompre.

• M. Baumès (2) n'a admis qu'en partie cette manière de voir de M. Ricord. Pour lui, l'inoculation du chancre ne peut pas avoir lieu à l'aide de la matière biennorrhagique seule; mais il n'en conclut pas que le virus syphilitique n'existe pas dans la blennorrhagie. Pour lui encore, il y a deux virus, ou plutôt deux degrés du même virus : faible, il produit une blennorrhagie qui se reproduit ensuite avec ses caractères propres; plus intense, il donne lieu aux ulcères syphilitiques. Les faits d'inoculation et de contagion que nous avons déjà cités s'opposent à ce que l'on admette sans restriction les conclusions de M. Baumès; et de plus il faut remarquer, ainsi que l'a fait M. Cazenave, que, dans les cas où il survient des syphilides, celles-ci ne différent nullement, qu'elles aient été produites par une blennorrhagie ou par un chancre. »

A ces considérations, que je présentais en 1843, il faut en ajouter quelques autres relativement à la dernière proposition qui vient d'être émise. Il est vrai qu'on s'est servi d'un argument tiré de la succession des syphilides à une simple blemorrhagie, pour combattre l'opinion de ceux qui, avec M. Ricord, ne veulent pas voir le virus syphilitique dans cette dernière affection. Mais ces dernière auteurs dont je parle ont défendu leur manière de voir, et c'est, par conséquent, une question qu'il importe d'examiner.

Déjà, depuis longtemps, on avait remarqué l'apparition de syphilides chez des sujets qui n'accusaient qu'une ou plusieurs blennorrhagies antécédentes, et qui, interrogés avec instance, affirmaient n'avoir jamais eu de chancre. Les travaux de N. Martins (3), de M. Legendre (4), et, en dernier lieu, de N. Cazenave (5), sont, dans ces dernières années, venus donner une grande importance à la discussion. Ces anteurs recueillant, avec le plus grand soin, les faits soumis à leur observation, ent trouvé que des syphilides, absolument semblables à celles qui se manifestent un temps plus ou moins long après la disparition des chancres, se montrent aussi après une ou plusieurs atteintes de blennorrhagie, affection que rien, dans les réponses des malades, n'a pu faire regarder comme compliquée d'une autre lésion syphilitique dans les cas dont il s'agit.

A ce sujet, certains arguments précédemment exposés sont reproduits par N. Ricord, qu'on peut regarder comme représentant de l'opinion contraire. Si, dit-il, les malades ont cru n'être affectés que d'une blennorrhagie simple, c'est que le chancre peut exister dans le canal de l'urètre lui-même; c'est qu'il peut occupir d'autres points que la verge : l'anus et la bouche principalement; c'est que les médecins eux-mêmes peuvent ignorer sa présence, soit que le malade la leur cache,

<sup>1)</sup> Lettres sur la syphilis (Union médicale, 1850).

<sup>&#</sup>x27;2) Précis théorique et prat. sur les malad. vénér., 1840.

<sup>(1)</sup> Mem. sur les causes générales des syphilides; Paris, 1838. - Bulletin de l'Académie de médecine; Paris, 1837, t. 11, p. 257.

<sup>(4)</sup> Nouv. recherches sur les apphilides; Thèse, Paris, 1841.

<sup>(</sup>b) Tratte des syphilides; París, 1843.

les chancres de l'anus et de la bouche étant produits par des pratiques qu'ils n'osent pas avouer; soit, ce qui n'est pas rare, tant s'en saut, que l'examen ait été borné aux parties génitales; c'est ensuite, ajoute M. Ricord, qu'il peut y avoir eu un chancre larvé inaccessible à l'investigation.

Je ne m'occuperai pas de cette dernière objection, qui a été discutée plus haut. La première est plus sérieuse. Il n'est pas douteux qu'une investigation incomplète ou superficielle ne donne très souvent lieu à l'erreur. Il est arrivé nombre de sois à M. Ricord de trouver, soit des chancres actuellement existants, soit des traces non équivoques de leur existence antérieure chez des sujets qu'on avait crus affectés uniquement d'une simple blennorrhagie. Ce praticien, lorsqu'il se présente à lui un malade offrant les accidents secondaires de la syphilis, examine toutes les parties dans lesquelles un chancre peut se produire, et il ne lui est jamais arrivé, assure-t-il, de ne pas en rencontrer des traces évidentes. Ces observations méritent toute l'attention du médecin. Comme M. Ricord, il saut toujours procéder à une exploration attentive, minutieuse, complète, et nul doute que bien des jugements précipités ne se trouvent résormés par cette exploration. Mais en sant-il conclure que, parmi les cas si nombreux cités par les auteurs, il n'y en ait point où l'investigation ait été suffisante? C'est ce que je ne saurais affirmer, bien que les saits cités par M. Ricord, et la sacilité avec laquelle le médecin peut être trompé, me portent à le croire. Quand on a lu les observations de MM. Cazenave, Martins et Legendre, et qu'on s'est convaincu du soin, de l'attention, de la rigueur qu'ils ont apportés dans leur examen, on hésite nécessairement, en effet, à avancer que. malgré la difficulté de l'investigation, ils aient été induits en erreur dans un certain nombre de cas du moins. Toutesois je n'ai voulu rien ôter de leur sorce aux objections de M. Ricord; elles stimuleront, sans aucun doute, le zèle des observateurs distingués qui s'occupent des maladies vénériennes, et les saits ne tarderont pas à nous arriver déharrassés des dernières traces d'obscurité qui les couvrent encore.

Cette discussion a exigé d'assez grands développements; mais, je le répète, il: m'ont paru indispensables. Quand il s'agira, en esfet, de rechercher si le traitement antisyphilitique doit être dirigé contre la blennorrhagie, nous aurous à les rappeles et à voir quelles conclusions doit en tirer un praticien prudent. Quant à présent quelle opinion définitive devons-nous nous faire sur ce point tant controversé? qui ressort de plus positif des arguments pour et contre l'existence du virus sy philitique dans la blennorrhagie, c'est que, dans le plus grand nombre des cas. 1: démonstration de ce virus n'est pas possible; que cependant la facilité avec laquelle se transmet la contagion autorise à penser que la maladie est virulente et ne cotà stitue pas seulement une inflammation ordinaire, comme le coryza en l'ophthalmis. simple; que, dans un bon nombre de cas où l'on a vu que la blennorrhagie avait 331 caractère véritablement syphilitique, l'existence du chancre, venant la complique a pu être démontrée; que dans d'autres, au contraire, on n'a pu sournir cets démonstration. Nous verrons plus loin quelles conséquences il faut tirer, pour 1 traitement, de ces conclusions qui, bien que manquant de la précision nécessaire sont loin d'être sans importance.

### § III. - Symptômes.

Ayant admis une Islennorrhagie non vénérienne, nous devons d'abord nous de

mander s'il est possible de la distinguer de la blennorrhagie vénérienne; car, dans ce cas, il faudrait nécessairement accorder une description à part à chacune de ces deux espèces. M. Pigeaux a cherché à éclairer cette question, et, après avoir recounu que les caractères locaux de ces affections n'offrent pas une base solide au diagnostic différentiel, que leur marche et leur durée ne donnent que des signes fort équivoques, il ne frouve, pour lever les difficultés, que le mode d'invasion de chacunc d'elles. Suivant hii, la période d'incubation ne se montrant pas dans la blennorrhagie simple, et surtout dans celle qui est produite par une excitation quelconque, et existant, au contraire, constamment dans la blennorrhagie virulente, c'est là le signe capital auquel on reconnaîtra la virulence ou la non-virulence de la maladie. Mais cette manière de voir n'a été adoptée par aucun des autres auteurs qui se sont occupés de cette question difficile. M. Ricord (1) a résumé ainsi qu'il suit l'opinion générale fondée sur les faits journaliers : « Un coît suspect pour antécédent, un temps prétendu d'incubation, le plus ou moins d'intensité dans les symptômes, leur plus grande durée avec ou sans rémission, la couleur plus ou moins soncée, verdâtre, de l'écoulement, son odeur particulière, la teinte des parves affectées et le siège particulier de la maladie, ne sauraient en indiquer la nature intime ou faire reconnaître la cause rigoureuse à laquelle on doit la rapporter. Il résulte de la que l'on ne peut nullement établir des dissérences symptomatiques entre ces deux espèces, et que les renseignements seuls, quand ils sont bien positifs, peuvent éclairer le médecin. Il serait donc impossible de les décrire séparément.

Incubation. Presque tous les médecins admettent une période d'incubation qui, dans l'immense majorité des cas, n'est pas moindre que deux jours et plus longue que huit. Les cas où les choses se passent autrement peuvent être regardés comme exceptionnels. Voici comment Cullerier s'exprime à cet égard (2) : « J'ai vu, dit-il, par extraordinaire, des écoulements établis du jour au lendemain; j'en ai vu qui ne se montraient qu'au bout d'un mois : j'ai été deux fois le témoin de ces deux derniers cas. . Enfin on a cité quelques cas sort rares où l'incubation aurait duré beaucoup plus d'un mois : le plus extraordinaire est celui qu'ont rapporté MM. Cullerier neveu et Ratier. Dans ce cas, la blennorrhagie ne se serait déclarée que cinq mois après un coît impur, et son caractère virulent ne pouvait être douteux, puisqu'il survint, peu de temps après l'apparition de l'écoulement, des plaques muqueuses à l'anus et au front. Tout surprenant que paraisse ce fait, il ne serait pas néanmoins inadmissible dans l'hypothèse de l'incubation; car après un contact local, on ne peut pas plus expliquer une incubation de huit jours qu'une incubation de cinq mois; mais M. Ricord n'admet pas l'existence de cette incubation. Pour lui l'action exercée par la matière morbide sur l'organe qu'elle a touché commence des le moment du contact; seulement cette action est d'abord si faible qu'on en néconnaît l'existence, et à ce sujet il dit : « Il n'est pas de bronchite, de pneumosie, de phlegmon, etc., qui arrivent au terme de la suppuration tout de suite après l'action des causes qui ont présidé au développement de ces maladies (3). » Selon

<sup>(1)</sup> Voy. Notes à Hunler, édit. Richelot, Traité des maladies syphilitiques, de la gonorrhée,

<sup>&#</sup>x27;2) Dictionnaire des sc. méd.

<sup>(2)</sup> Notes & Hunter, loc. cit., p. 194.

lui, il n'y a donc pas plus d'incubation pour l'affection dont il s'agit que pour les maladies ordinaires; et quant aux cas où la blennorrhagie s'est produite un temps fort long après les rapports sexuels, il recommande de se mélier de la valeur des observations, parce que cette maladie peut reconnaître d'autres causes que le coît. C'est là encore, comme on voit, un point litigieux; toutefois le praticien n'y verra pas une grande difficulté. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après un coît impur, ou après l'action de quelques autres causes, l'état de l'urètre, pendant un temps plus ou moins long, reste tel, que rien n'y fait soupçonner l'existence de la blennorrhagie: c'est là ce qu'on appelle généralement l'incubation; suivant M. Ricord, ce serait seulement une période d'action latente, mais le fait n'en est pas moins digne de remarque.

Début. Soit qu'avec M. Ricord on veuille faire remonter le début de la maladie au moment même où l'affection a lieu, soit qu'avec la plupart des auteurs on ne place ce début qu'au moment où des signes sensibles se manifestent, il faut reconnaître que ces signes ne sont pas toujours les mêmes. Dans le plus grand nombre des cas, les malades éprouvent d'abord, au méat urinaire, un léger prurit, qui parsois est agréable et excite les désirs vénériens; ce prurit augmente ensuite, les bords du méat rougissent un peu et sont un peu tumésiés; un très léger suintement d'une humeur silante, et qui colle les bords de cette ouverture, apparaît, et la maladie est déclarée.

Dans un certain nombre de cas, c'est l'écoulement même qui est le premier indice de l'existence de la maladie. Les malades voient leur linge taché, quoiqu'ils n'aient éprouvé aucune sensation particulière; mais les autres symptômes locaux ne tardent pas à se manifester. Quelques sujets ressentent une pesanteur au périnée, et quelques autres des tiraillements vers les aines et la racine de la verge avant tout autre accident. Dans des cas plus rares, la douleur du canal de l'urêtre augmentant considérablement par le passage de l'urine, la pesanteur au périnée, en un mot, les signes de la blennorrhagie consirmée se montrent avant qu'il y ait la moindre trace d'écoulement. Plusieurs auteurs ont admis l'existence d'une espèce de blennorrhagie qu'ils ont appelée blennorrhagie sèche; c'est surtout à des cas semblables qu'ils ont donné cette dénomination qui n'est pas juste, car aujourd'hui ou a reconnu que cet état du caual de l'urêtre n'a lieu qu'au commencement de l'affection, et que tôt ou tard l'écoulement en est la conséquence. Enfin quelques sujets sont pris d'un malaise général avec ou sans frisson, qui annonce le début de la maladie. Les cas de ce genre sont très-rares, et lorsque la maladie s'annonce de cette manière, on doit s'attendre à lui voir acquérir une grande intensité.

Symptômes. 4re Période. Le prurit, dont je viens d'indiquer l'existence, ne tarde pas à se convertir en une véritable douleur. Cette douleur a une intensité extrêmement variable dans les divers cas. C'est dans la blennorrhagie surtout qu'il faut étudier ce symptôme, suivant qu'il se produit spontanément ou qu'il est provoqué. La douleur spontanée est ordinairement peu intense, surtout les premiers jours. Elle acquiert un certain degré de violence chez un petit nombre de sujets au bout de six ou sept jours, mais il n'y a jamais aucune comparaison entre cette douleur et celle qui est provoquée. Parfois, au fort de la maladie, on observe des élancements vifs, une cuisson non constante, qui, sans aucune provocation, se font sentir dans les points affectés; le plus ordinairement il n'y a qu'une sensation

de chaleur, une gêne plus ou moins grande, un sentiment de tension, de gonfiement et de pesanteur incommodes dans la portion du canal atteinte par l'inflammation.

La douleur provoquée se manifeste dans trois circonstances principales: ce sont h miction, les érections et l'éjaculation. Dans les premiers jours, le passage de l'urine sur la surface enflammée détermine une ardeur assez vive, mais encore supportable; mais lorsque la maladie a acquis toute son intensité, et dans les cas où l'inflammation a une violence assez grande, l'émission de l'urine fait naître une douleur excessive. Les malades comparent ordinairement cette action à celle que produirait le passage d'un corps brûlant, et de là le nom vulgaire de la maladie; ou bien ils se plaignent d'éprouver une sensation de déchirure qui leur fait redouter le moment où ils doivent rendre leurs urines. Il en est beaucoup qui ne peuvent le faire sans contorsions et sans serrer violemment les dents, tant la douleur est intense.

Les érections, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, déterminent aussi des douleurs insupportables. Les malades les redoutent beaucoup, et comme elles ont lieu ordinairement la nuit, ils sont obligés de se découvrir, de se lever, de s'exposer au froid pour les faire cesser. La douleur causée par les érections s'explique facilement par la tuméfaction et le défaut d'extensibilité que l'inflammation a produits dans le canal de l'urêtre. Il en résulte que ce conduit ne peut pas suivre l'extension des corps caverneux et qu'il est fortement tiraillé, ce qui fait naître la douleur.

Le passage de l'urine sur les points enslammés cause la douleur à la sois par le contact du liquide irritant et par la distension du canal; mais cette dernière action est la plus saible. Il n'en est pas de même dans l'émission du sperme; c'est surtout par la distension du canal, déjà tiraillé par l'érection, que la douleur est produite. Cet esset d'antant plus marqué, que, dans la blennorrhagie, il y a continence sorcée, et que le sperme, abondant et consistant, vient tout à coup distendre ses parois enslammées.

Je viens de décrire la douleur à son maximum d'intensité. Pour montrer combien ce symptôme est variable dans sa violence, il suffit d'opposer à cette description l'état d'un nombre assez considérable de sujets qui, dans le repos, n'éprouvent absolument aucune douleur, et qui, pendant la miction, les érections et l'éjaculation, ressentent à peine quelques picotements. Entre ces deux extrêmes, les nuances sont très nombreuses.

La douleur, soit spontanée, soit provoquée, dissère aussi suivant le siège de l'inflammation. Lorsque la maladie est bornée à la sosse naviculaire ou à une petite étendue au delà, ce qui est le cas le plus ordinaire dans les huit ou dix premiers jours, la sensation de tension, de gonssement, de chaleur, occupe l'extrémité de la verge, et augmente lorsque cet organe est pendant. Le méat urinaire est particulièrement sensible; le contact d'un linge rude y cause de la douleur, et parsois cette douleur devient vive lorsque la matière de l'écoulement a collé le méat au linge, et qu'on le décolle brusquement.

A une époque avancée, la douleur, non dans tous les cas, mais dans un assez grand nombre lorsque l'affection est intense, se porte au-dessous du pubis, vers le périnée. Les auteurs qui pensent que, dans l'immense majorité des cas, si ce n'est

même dans tous, l'inflammation ne gagne pas ces parties éloignées, regardent la douleur qui occupe ce slége comme une irradiation de celle qui occupe la partie antérieure du canal; mais il est bien prouvé aujourd'hui, comme nous le verrons en parlant des lésions anatomiques, que la blennorrhagie n'a pas ce liége exclusif, qu'elle tend au contraire à se porter plus ou moins profondément dans le canal et même jusqu'à la vessie, et que la douleur dont je parle ici est due à cette extension de l'inflammation. Cette douleur, qui occupe le périnée, est fort incommode; elle est ordinairement gravative, elle augmente par la marche; la pression du périnée dans la position assise l'exaspère aussi de telle sorte, que les malades changent fréquemment de position, et s'assoient alternativement sur l'une ou l'autre fesse, afin d'éviter la pression dont il s'agit.

Ces symptômes s'accroissent encore lorsque l'inflammation se porte vers la prostate. On observe alors des irradiations de la douleur vers les testicules, les aines, et dans quelques cas rares d'une violence extrême, jusque dans les lombes, les muscles abdominaux et les cuisses. Suivant Hunter, les douleurs abdominales seraient parfois produites par une inflammation du péritoine qui lui aurait été communiquée par le conduit déférent, mais le fait est bien loin d'être prouvé. Il est presque inutile d'ajouter que l'émission de l'urine et du sperme exaspèrent violemment la douleur dans toute l'étendue du canal qui vient d'être indiquée.

La matière de l'écoulement, que nous avons vue au début transparente et filante, prend bientôt un aspect louche; elle blauchit, elle est moins filante; mais ce n'est ordinairement que du sixième au huitième jour qu'elle s'épaissit considérablement : elle est alors blanche, opaque et assez semblable à du lait un peu sali. Dans les jours suivants, elle prend une teinte jaune et devient ensuite verdâtre. C'est là le cas le plus ordinaire. Il y a néanmoins beaucoup d'autres nuances. Quelquefois cette matière reste d'un blanc jaunâtre; d'autres fois elle devient sanieuse, ce qui est dû à une certaine quantité de sang; mais cette couleur se montre principalement lorsque l'inflammation commence à tomber. Chez un bon nombre de sujets, enfin l'écoulement reste blanc ou blanc grisâtre. On peut dire d'une manière générale que les diverses colorations qui viennent d'être indiquées correspondent à le violence de l'inflammation. Lorsque la matière devient jaune, et surtout verdâtre ou verte, c'est que la blennorrhagie est assez intense et est parvenue à son plu haut degré.

L'odeur de cette matière est ordinairement sade comme celle du pus, ou pluté du muco-pus. Dans les cas où elle reste blanche, elle n'a guère d'autre odeur qu celle du mucus ordinaire. Quelquesois l'odeur est sétide; c'est surtout lorsque l'matière est sanieuse. Du reste, il saut le redire ici, cette odeur n'a pas de caractères particuliers suivant que l'affection est ou n'est pas d'origine vénérienne.

L'examen de la matière de l'écoulement a fait reconnaître qu'elle n'est autichose que le muco-pus qui résulte de l'inflammation sécrétante de toutes les mentaines muqueuses, et l'on a vu que plus l'inflammation est vive, plus les globule purulents sont abondants relativement au mucus, et vice versà, ce qui nous explue les diverses particularités que nous venons de signaler relativement aux nuame de couleur, de consistance, d'odeur, etc.

L'abondance de l'écoulement est, règle générale, en rapport direct avec la vi. lence de l'inflammation et avec l'étendue de son siège; elle augmente de jour :

jour, jusqu'à ce que la maladie soit parvenue à son summim. Il y a, du reste, des différences sous ce rapport suivant les individus.

L'examen de la partie malade sait reconnaître d'abord se léger gonsiement avec rougeur du méat dont j'ai parlé plus haut. Au bout de peu de jours, les signes d'infammation augmentent notablement. Les bords de l'ouverture sont d'un rouge vis, arrondis, très tumésés. On y voit souvent une excoriation qui a été indiquée avec soin par Hunter. Parsois le gonssement se communique au gland; l'instammation est alors très intense et la douleur très vive. C'est surtout sur les côtés du freia que se manifeste cette instammation; aussi n'est-il pas très rare de voir se sommer au-dessous de cette bride une tumeur qui vient ensuite faire saissi de chaque côté, et qui n'est ordinairement autre chose qu'nn abcès produit par cette extension de l'instammation aux parties prosondés. Lorsque le gland est ensimmé, il est gonssé, rouge, douloureux.

En passant le doigt au-dessous du canai de l'urêtre, on sent qu'il est résistant, dur et parsois comme noueux, ce qui tient à l'inflammation des follicules de Morgagni, et quelquesois à de très petits abcès qui doivent plus tard s'ouvrir dans le canai de l'urêtre. Cette exploration, si on la fait en appuyant un peu le doigt, est douloureuse dans tous les points occupés par l'inflammation. Lorsque celle-ci est peu vive, le canal conserve sa souplesse, la pression n'y est pas douloureuse, et par consiquent, saus le gonslement des follicules, on n'observe rien de ce qui vient d'êre indiqué. Ce sont là les deux extrêmes; les nuances intermédiaires sont nombreuses et sacises à imaginer.

Dans les cas où l'inflammation est três vive et lorsque la maladie a acquis son plus haut degré d'intensité, on observe pendant les érections, qui, en pareil cas, sont beaucoup plus doufoureuses encore, un phénomène qui a sâit donner un nom particulier à la maladie. La verge, au lieu de présenter en arrière une légère courbure, en présente une plus ou moins marquée en avant, et l'urêtre, notablement tumésié, dur et devenu inextensible, est tendu au-dessous du pénis comme une corde : de là la dénomination de chaudepisse cordée. Ce phénomêne a été expliqué depuis longtemps d'une manière satisfaisante : l'inflammation ayant atteint toute l'épaisseur des parois de l'urêtre dans une étendué considérable, et le tissu celluhire qui l'environne participant même parsois à l'instantmation; il en résulte une perte absolue d'extensibilité et une résistance invincible aux efforts des corps caverneux; d'où tension exagérée de l'urêtre tiraillé par ces organes, et courbure de ceux-ci qui sont maintenus par le canal. Il n'y a là, du reste, que l'exagération de ce que j'ai indiqué comme existant dans les cas les plus ordinaires. Cependant Hunter a avancé que cet état de l'urêtre pouvait dépendre de certains caractères de l'inflammation qui, semblable à l'inflammation adhésive, donne lieu dans les parois de l'urêtre et dans le tissu environnant à une exsudation de lymphe plastque qui produit la tuméfaction et l'inextensibilité; mais le sait n'est pas démontré a l'explication est inutile.

Nous n'avons jusqu'à présent étudié l'émission de l'urine que relativement à la desleur qu'elle provoqué; mais il est quelques autres considérations qui ne sont pas exemptes d'intérêt. Lorsque l'inflammation est très vive, le jet de l'urine est moins gros, moins sort, et parsois brisé, ce qui résulte évidemment de l'épaississement des tissus qui rend moins large le calibre du canal. Hunter à vu une sois

l'incontinence d'urine accompagner la blennorrhagie; ce cas est des plus rares. L'émission de l'urine n'a ordinairement pas augmenté de fréquence, à moins que l'inflammation ne gagne la vessie, complication dont je parlerai plus tard, ou que, ce qui est plus ordinaire, on ue sasse prendre au malade des boissons abondantes et même diurétiques. Elle n'est pas non plus devenue plus rare, si ce n'est dans les cas où les malades, redoutant la douleur, s'efforcent d'en retarder le moment; mais on a remarqué que ce moyen n'avait pas d'heureux effets; car plus le malade s'est retenu, plus il souffre ensuite en urinant.

L'émission du sperme a aussi, outre la douleur qu'elle provoque, cela de particulier, qu'elle n'a pas lieu par jet, mais en bavant, ce qui tient sans aucun doute au défaut de contractilité de l'urêtre.

Il est bien rare qu'il s'écoule du sang pur par l'urètre, à moins qu'en n'ait fait subir une violence à cette partie. C'est surtout dans les cas où il existe ce qu'on appelle une chaudepisse cordée qu'on observe cet accident. Il est des individus qui en redressant fortement la verge, au moyen d'un coup porté sur elle pendant qu'elle est placée sur un corps dur, croient faire cesser la tension douloureuse du canal pendant l'érection. Des hémorrhagies assez abondantes ont été produites de cette manière, et il en est résulté des déchirures du canal qui ont augmenté tous les autres accidents. Des irritations moins violentes peuvent avoir le même résultat, et les malades doivent en être prévenus.

Dans la très grande majorité des cas, et alors même que le mal a une assez grande violence, la blennorrhagie est une affection toute locale; ce n'est que lorsqu'elle a une intensité tout à fait insolite que des symptômes généraux se manifestent. C'est un mouvement sébrile peu intense caractérisé par de la chaleur, un peu d'accélération du pouls, une diminution de l'appétit, un malaise général. Cet état dure peu; il disparaît au bout de un, deux ou trois jours, rarement plus, alors même que les symptômes locaux ne paraissent pas avoir sensiblement perdu de leur violence.

Telle est la série des symptômes qu'on observe dans la première période de la maladie. Le summum est ordinairement atteint au bout du septième ou du huitième jour; il se prolonge ensuite jusqu'au douzième, quinzième et même vingtième jour, suivant la violence de l'affection. Chez quelques sujets on voit cette période d'acuité se prolonger jusqu'à ce dernier terme, et même au delà, sans que l'intensité de l'inflammation en rende parsaitement raison; mais le sait est assez rare.

2º Période. La deuxième période, ou période décroissante, s'annonce d'abord par une diminution marquée de la douleur; puis la matière de l'écoulement repasse par les diverses colorations qu'elle avait suivies. Elle était verte ou verdâtre, elle devient jaune, puis blanche, puis visqueuse et légèrement transparente, et parfois elle finit par se supprimer. Cette suppression peut être, comme tout le monde sait, singulièrement hâtée par le traitement. Chez un certain nombre de sujets, il reste un suintement qui n'a aucune tendance à cesser, et, chez d'autres, l'écoulement, redevenu blanc, continue d'une manière très opiniâtre avec une assez grande abondance. Ce dernier état peut se prolonger pendant plusieurs mois.

Il n'est pas rare, ainsi que je l'ai dit plus haut, de voir cette seconde période annoncée par l'apparition d'un peu de sang dans la matière de l'écoulement : celle-

cipasse alors par la couleur sanieuse, avant de passer au jaune et au blanc. On mi, dans ce cas, des stries d'un rouge obscur ou lie de vin au milieu de la matière suco-purulente, qui paraît d'un jaune ou d'un gris sale.

Du reste, dans cette seconde période, on n'observe qu'une douleur légère, qui n'augmente que médiocrement pendant l'émission de l'urine, les érections et l'éjacabien, et qui finit par disparaître avant que l'écoulement soit tari. Il n'y a pas de symptômes généraux, sauf les cas où l'extension de l'inflammation donne lieu à de réritables complications dont je vais parler après avoir dit quelques mots d'un état que j'ai déjà mentionné, et qu'on a appelé blemorrhagie sèche.

J'ai dit plus haut que l'on avait quelquesois désigné sous le nom de blennorrhogie sèche l'état qui se montre dans des cas rares au commencement de l'affection, et qui est caractérisé par tous les signes de l'inflammation sans écoulement. Lis quelques auteurs, et en particulier Swédiaur, ont avancé que cet état pouvait prister pendant tout le cours de la maladie. Je ne peux mieux faire à ce sujet que de citer le passage suivant de M. Vidal (de Cassis), qui me paraît devoir fixer l'attention du praticien. Cet auteur s'exprime ainsi (1) : « Quelquefois, dit Swédur, l'inflammation de l'urêtre devient si forte, que la surface interne de cette partie et les orifices des glandes qui la tapissent ne rendent aucune sécrétion, ce qu'a cherve aussi quelquesois dans l'inflammation de la membrane muqueuse du mat de poumons dans les grands rhumes. Tout écoulement est alors arrêté (2). Paire dit le contraire : c'est, selon lui, quand l'inflammation est peu intense. Il existe dans la science peu d'observations bien saites qui constatent l'absence de l'éconlement avec tous les autres symptômes de la blennorrhagie, et je crains fort P'on ne se soit mépris dans beaucoup de cas. Peut-être a-t-on considéré comme me blemorrhagie sèche des douleurs vives rapportées par le malade au boût de l'urêtre, et même tout le long de ce canai, quand un calcul s'engage dans le col de à resie. Peut-être aussi qu'un phénomène d'hypochondrie a donné quelquesois le change. J'ai vu des hypochondriaques qui, longtemps après la guérison complète d'une blennorrhagie, se plaignaient encore de douleurs très vives le long du canal, surtout pendant l'émission des urines. Il n'existait rien, ni dans le jet de l'urine, ni dans l'état du méat, qui pût faire soupçonner une inflammation du canal; on le comprimait dans toute son étendue, et l'on ne développait aucune douleur.

Cependant MM. Cullerier et Ratier rapportent un sait de blennorrhagie sèche qui est peut-être le plus authentique de ceux que possède la science. Mais la gomentée n'est jamais sèche dans toutes ses périodes, l'écoulement manque vers le commencement ou la fin; c'est dans cette dernière période qu'elle est devenue sèche chez le malade dont parle M. Cullerier.

Complications par suite de l'extension de la maladie. Nous avons déjà vu, à l'aticle L'ystite, que l'inflammation de la vessie peut être le résultat de la blen-terinagie. Lorsque cette complication survient, elle est annoncée par une pesanter inaccoutumée vers le périnée et l'anus, par des envies plus fréquentes d'uriner, une douleur assez vive dans le bassin pendant l'émission de l'urine, douleur qui augmente beaucoup pendant la dernière contraction pour expulser les dernières postes de liquide, ce qui sert à la distinguer, outre le siége de la douleur, de la

<sup>(1)</sup> Trailé de pathologie externe; Paris. 1846, 2° édit., t. V. p. 42.

<sup>(2)</sup> Trailé complet des maladics vénériennes; Paris, 1817, t. 1, p. 124.

blennorrhagie elle-même; car, ainsi que je l'ai dit plus haut, celle-ci est surtout douloureuse au moment du premier jet. Lorsque cette cystite blennorrhagique est intense, la fièvre apparaît, ou se reproduit si elle avait déjà existé par le sait seul de la blennorrhagie.

Nous avons vu aussi, à l'article Néphrite, que l'inflammation peut, en suivant la vessie et les pretères, s'étendre jusqu'aux reins. De là la néphrite blennorrhagique, dont j'ai suffisamment parlé dans l'article que je viens de citer.

L'inflammation peut encore gagner un des deux testicules, ou, plus rarement, les deux à la fois. C'est évidemment en suivant le trajet des canaux déférents que l'inflammation se propage. On a dit, il est vrai, qu'en pareil cas il y avait souvent métastase; mais ce qui prouve qu'il n'existe pas autre chose qu'une extension de l'inflammation, c'est que, par une observation attentive, on peut suivre les progrès du mal, qui se manifeste par la douleur, d'abord dans la région prostatique et le bassin, puis dans le cordon testiculaire, et enfin dans l'épididyme. Arrivé là, le mal s'accroît, l'épididyme se gonfle, devient souvent extrêmement douloureux, et l'on ne tarde pas à observer tous les symptômes de l'orchite blennarhagique que je n'ai pas à décrire, mais de laquelle on trouvera de très bonnes descriptions dans nos traités de chirurgie et des maladies vénériennes, et aussi dans un mémoire de M. Marc d'Espine (1). Cette complication peut également déterminer une fièvre parfois très intense, mais de courte durée.

On voit chez quelques sujets survenir un ou deux bubons qui quelques suppurent, et dont il est parsois difficile de tarir la suppuration; d'autres sont atteints
d'ophthalmie blennorrhagique; d'autres d'arthrite; dans des cas très rares et
d'une extrême violence, on observe des abcès du périnée; mais je n'insiste pas davantage sur ces complications qui constituent toutes des maladies particulières déjà
étudiées, ou dont nous n'avons pas à nous occuper autrement.

Il en est une autre dont je dois parler avec un peu plus de détails, parce qu'elle est moins bien coupue, qu'elle est assez rare pour que beaucoup de médecins ne l'aient pas observée, et qu'elle pourrait par conséquent tromper le praticien. Je veux parler de la phlébite de la veine dorsale de la verge.

Phlébite de la veine dorsale de la verge. Astruc (2) avait observé des cas qui se rapportent à cette inflammation de la veine du pénis, mais dont il avait méconnu la nature. • Il arrive quelquesois, dit-il, que le ligament membraneux qui attache la verge à la symphyse des os pubis, et quelquesois que l'un des deux corps caverneux s'enslamment, et alors la verge ne s'étend qu'avec beaucoup de douleur, et en s'étendant elle est obligée de se recourber en haut ou de côté; mais ce cas est rare, et n'arrive que dans les plus grandes gonorrhées. » Ce qui a induit Astruc en erreur, au moins pour les cas où il attribue les accidents à l'inflammation du ligament suspenseur de la verge, c'est que la première sensation qu'épronvent les malades est un sentiment de gêne et de gonsement à la partie supérieure de la racine du pénis; mais la description suivante va prouver que si le ligament suspenseur participe à l'inslammation, ce n'est pas à lui du moins qu'il saut attribuer les symptòmes. Cette description est sondée sur deux cas que j'ai eu occasion d'observer, et sur quelques détails qui m'ont été communiqués par M. Nélaton, qui a vu des saits du même genre.

- (1) Mémoires de la Société medicale d'observation, L. L.
- (1) Traile des maladies veneriennes, 1.111. p. 36.

Chez les deux sujets dont je parle, la blennorrhagie avait eu une assez grande intensité, sans être néanmoins d'une extrême violence. C'est lorsque les principaux nuplômes locaux commençaient à s'amender que la phlébite est survenue. Les malades avaient d'abord ressenti cette gêne dont je parlais tout à l'heure ; gêne qui augmentait pendant l'érection. Deux ou trois jours après, ils s'aperçurent que, pendant les érections, la verge était très sortement recourbée en arrière, de manière à se coller fortement contre le ventre, et à n'en pas pouvoir être écartée sans une assez grande force et une vive douleur. Le dos de la verge examiné présentait rers les pubis une tuméfaction considérable avec une certaine dureté et un peu de douleur à la pression; à mesure qu'on avançait vers l'extrémité de la verge, on royait se dessiner de gros vaisseaux sinueux, durs, ne s'affaissant pas sous la pression, un peu douloureux, et se terminant vers le prépuce par des bourrelets, à la fermation desquels concourait le tissu cellulaire qui environne les veines. Il n'y anil ancup doute sur le siège de l'inflammation, les veines du dos de la verge étant des plus faciles à suivre à cause de leur position superficielle. Du reste, il n'y avait aucun signe de réaction générale.

les malades étaient sort essenaires de ces symptômes insolites. Au bout de six à buit jours, les érections cessèrent d'être douloureuses; mais ce ne sut qu'au bout d'un temps assez long (trois semaines et un mois) que l'érection sut tout à sait numble dans un cas même, la blennorrhagie avait complétement cessé, que la rerge se renversait encore en arrière assez sortement pour rendre le coît difficile.

Cet état n'est pas grave. Dans tous les cas dont j'ai connaissance, il s'est terminé par un prompt retour à l'état normal. Peu à peu les veines ont repris leur perméabilité, et il n'est resté aucune trace de cette curieuse complication.

Enfin, il arrive quelquesois que la blennorrhagie laisse après elle, alors qu'il 11) a plus de traces d'écoulement, des douleurs fort vives que M. Vidal, de l'assis (1), a particulièrement signalées dans ces derniers temps. Je rappellerai douleurs à propos du traitement, et je serai connaître les principaux moyens mis en usage contre elles, et principalement celui qu'a recommandé M. Vidal.

### § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

J'ai déjà, dans la description précédente, donné un assez grand nombre des détails les plus importants sur la marche de la maladie. On pourrait la diviser en quatre périodes : 1° période d'incubation, variant de quelques heures à huit, dix jours et plus; 2° période d'augment, qui peut être également très courte dans la blemorrhagie à marche très aiguë, mais s'accomplit ordinairement en six ou huit jours; 3° période d'état, qui a le plus souvent une durée plus longue que la précèdente; et h° période de déclin, dont la durée est extrêmement variable, car de peut être de quelques jours ou de plusieurs mois, et qui en outre reçoit presque toujours les influences d'un traitement actif. Tous les auteurs ont noté que la marche de cette affection est ordinairement d'autant plus aigué qu'elle apparaît peur la première sois.

Il résulte de ce que je viens de dire que la durée totale de l'affection présente elle-même de très grandes variations. Cependant on peut avancer que, dans un bon

<sup>1</sup> Bull. gen. de therap., t. XXXV, p. 159 et suiv., 30 août 1848.

nombre de cas, la maladie, même alors qu'on ne lui oppose qu'un traitement antiphlogistique, ne dure pas plus de six semaines.

La guérison est la terminaison presque constante de la blennorrhagie chez l'homme, quand elle est convenablement traitée; mais il faut reconnaître que le plus souvent elle n'a pas de tendance à guérir spontanément, et que, si on ne la traite pas, elle passe à l'état chronique avec la plus grande facilité. Cette terminaison fâcheuse peut être presque toujours attribuée, outre le défaut de soins, à des excès de tout genre.

Quelquesois la maladie étant sur le point de se terminer par la guérison, on la voit se reproduire avec une nouvelle intensité. Il est rare qu'on ne trouve pas la cause de cette recrudescence dans une imprudence du malade. S'étant cru guéri, il a fait un écart de régime, il s'est livré au cost, et l'assection a repris son intensité première. Chez quelques uns cependant on ne trouve pas cette cause, mais en y regardant de près, on voit qu'il est peu de cas dans lesquels la maladie n'ait pas été plutôt comprimée, si l'on peut parler ainsi, par le copahu, le cubèbe, les injections, etc., qu'amenée à un point voisin de la guérison.

D'autres fois on observe de véritables récidives; après plusieurs jours et parfois plusieurs semaines d'une guérison qu'on pouvait croire assurée, on voit, ordinairement à l'occasion d'un excès de table ou d'un excès vénérien, la blennorrhagie se reproduire avec de nouveaux symptômes d'acuité qui néanmoins n'atteignent pas, à beaucoup près, le degré de violence de la première atteinte. Chez quelques sujets, ces récidives se reproduisent fréquemment pendant un temps fort long; c'est là ce qu'on a appelé vulgairement les chaudepisses à répétition. On a cité des cas où la maladie se serait ainsi reproduite au bout d'un temps fort long. Sans prétendre que la chose soit impossible, je ferai observer que dans les cas de ce genre on a généralement oublié de rechercher l'existence de plusieurs causes que nous avons reconnues avoir de l'influence sur la production de la blennorrhagie, et que par conséquent il reste à faire, sur ce point, des recherches plus exactes. De toutes les affections, la blennorrhagie est peut-être celle qui est le plus sujette aux récidives ainsi qu'aux recrudescences.

### § ▼. — Lésions anatomiques.

L'anatomie pathologique de la blennorrhagie a été regardée pendant longtemps comme un point très difficile, et les diverses opinions émises à ce sujet jusqu'à Morgagni prouvent qu'elle avait été très superficiellement étudiée. Je me contenterai de rappeler que, jusqu'à cet anatomo-pathologiste, on croyait généralement que les lésions caractéristiques de l'affection étaient des ulcérations ayant leur siège soit sur la prostate, soit dans toute l'étendue de l'urêtre. Cet anteur fit voir que dans cette maladie il n'y a autre chose qu'une inflammation semblable à celle qui se produit dans les autres conduits tapissés par des muqueuses. Il a signalé la rougeur vive, foncée, livide, de la membrane muqueuse, l'induration des glandes de Cowper, l'oblitération de leurs canaux excréteurs et des sinus auxquels on a donné son nom, le gonflement de la prostate, l'obstruction des canaux éjaculateurs, ci et enfin l'humidité plus grande du canal.

Plus tard, on a noté l'épaississement, l'aspect granulé, le ramollissement de la membrane muqueuse de l'urêtre, la plupart de ces altérations dans la membrane

ibreuse, et parsois dans le tissu qui l'entoure. Hunter a vu les sollicules dilatés et commant de la matière purulente.

Telles sont les lésions que l'on observe communément. Cependant, bien que l'alcération ne soit pas la lésion ordinaire de la blennorrhagie, on ne laisse pas de la trouver quelquesois; M. Gendrin (1) en a rapporté un exemple remarquable.

Lorsque la maladie est récente, ce n'est guère que vers la fosse naviculaire, et quelques centimètres au delà, qu'on trouve les lésions que je viens d'indiquer; mais ce serait une erreur de croire, avec quelques auteurs, que l'affection reste bornée à ces points. Ce que l'on observe dans le cours de la maladie et plusieurs des autopsies qui ont pu être faites prouvent que l'inflammation peut étendre son siége à tout l'urêtre, et même au delà, comme nous l'avons vu à propos des complications; mais il serait inutile d'insister sur ces lésions, qui ont beaucoup plus d'importance au point de vue chirurgical, comme pouvant indiquer la manière dont se produisent les rétrécissements, qu'au point de vue de la pathologie interne.

### § VI. - Diagnostic; propostic.

Diagnostic. Il y a très peu de chose à dire sur le diagnostic. D'une part, en effet, rien n'est plus facile que de reconnaître l'existence de la blennorrhagie, et de l'autre, comme nous l'avons vu plus haut, il faut renoncer à rechercher, autrement que par l'interrogatoire, si l'affection est vénérienne ou non. Il ne resterait donc à reconnaître que la plus ou moins grande étendue de l'inflammation, sa prosondeur et les complications; mais c'est dans l'étude des symptômes qu'on trouvera les moyens de porter ces diagnostics. Quant à la blennorrhagie sèche, sous avons vu plus haut ce qu'on doit en penser.

Pronostic. Le pronostic de la blennorrhagie ne saurait être grave dans l'immense majorité des cas; car, si nous avons vu que la blennorrhée, des altérations profondes de la prostate et des canaux éjaculateurs (2), et d'autres lésions peuvent en être la conséquence, il ne faut pas oublier que, presque toujours, c'est aux imprudences des malades qu'on doit attribuer ces suites fâcheuses. Les rétrécissements du canal de l'urêtre surviennent ordinairement chez des sujets qui ont eu me ou plusieurs blennorrhagies; mais, si l'on compare le nombre des rétrécissements au nombre immense d'écoulements qu'on observe tous les jours, on voit que le pronostic ne peut pas en être aggravé. Quant aux circonstances particulières qui peuvent faire craindre cette suite fâcheuse de la maladie, ce n'est pas ici le seu de s'en occuper. La même réflexion s'applique aux syphilides qui se montrent après les blennorrhagies. D'ailleurs, il faut le dire, on chercherait en vain des bases solides pour établir de semblables pronostics.

#### & VII. - Traitement.

Le traitement de la blennorrhagie devrait être considéré comme un des plus riches, si un traitement était réellement riche, lorsqu'il renserme une multitude de précautions, de sormules, de moyens divers, toujours présentés comme les meilleurs par ceux qui les proposent. Mais c'est là une sausse richesse, qui ne sert

<sup>1)</sup> Hist. andt. des inflammations, t. l.

voy. Pertes seminales involontaires; Paris, 1812, t. 111, p. 620.

qu'à mettre le praticien dans l'embarras. Ne vaudrait-il pas bien mieux rechercher, par des expériences qui peuvent si facilement se faire dans les hôpitaux spéciaux, quels sont, parmi les moyens que nous possédons, ceux qui conviennent le mieux à des cas déterminés, que de proposer sans cesse de nouveaux médicaments qui encombrent la thérapeutique? C'est, au reste, là un vice que nous retrouverons dans le traitement de toutes les maladies vénériennes. Il faut donc se résigner jusqu'à ce que des recherches thérapeutiques bien faites et sévèrement instituées soient venues nous débarrasser de toute cette superfétation, et nous contenter, ca passant en revue la plupart des moyens préconisés, de signaler ceux qui sont plus particulièrement fondés sur l'expérience.

Il y a un certain nombre d'années, on introduisit dans le traitement de la blennorrhagie une grande modification. On avait presque toujours soigné cette maladie en se bornant à modérer d'abord son intensité et en ne cherchant à l'arrêter que lorsqu'elle se prolongeait outre mesure. Plusieurs médecins, que je citerai plus loin, imaginèrent de mettre brusquement un terme au mal à quelque époque qu'il fût arrivé, et depuis on a toujours fait de nouvelles tentatives dans cette direction. Ce traitement a reçu le nom de traitement abortif. Nous allons d'abord nous en occuper.

1° Traitement abortif. Le traitement abortif consiste dans des moyens internes ou externes. J'appelle externes ceux qui consistent à porter les médicaments sur les points enslammés : les injections, par exemple.

Baume de copahu. Parmi les moyens internes, le premier en date est le copahu, que déjà ou administrait depuis longtemps pour arrêter l'écoulement après la période inflammatoire ou aiguë. Les docteurs Ansiaux et Ribes furent les premiers qui employèrent cette substance dès le début de l'affection et pendant la période aiguë. Ribes (1) donnait le copahu pur à la dose de h à 8 grammes, et plus encore, si l'estomac le supportait bien, et il affirme, non seulement avoir, par cette médication, fait cesser l'écoulement, mais encore avoir fait promptement disparaître des accidents secondaires, tels que l'engorgement du testicule. Le docteur Ansiaux (2) employait ordinairement la potion de Chopart, dont je donnerai plu loin la formule, et sur vingt-cinq malades traités ainsi, aussitôt qu'ils se présen taient, il en vit vingt-deux guérir promptement, quelle que fût la période de l maladie, et sans qu'ils éprouvassent autre chose que quelques coliques et un pe de diarrhée produites par le médicament.

Delpech, qui plus tard administra particulièrement le poivre cubèbe (3), préce nisa beaucoup le copahu après les auteurs précédents. Il le donnait à la méu dose que Ribes, et ses conclusions sont que presque toujours l'amélioration s prononce dès les premiers jours, que la suppression de la blennorrhagie est fréquemment obtenue, mais que, dans certains cas, les troubles gastro-intestinat empêchent de continuer suffisamment l'administration de cette substance.

On peut dire que les accidents gastriques causés par le copahu sont encore ple grands que ne l'a dit Delpech; et c'est ce qui avait engagé beaucoup de praticie

<sup>(1)</sup> Mémoires et observations d'analomie, de physiologie et de puthologie; Paris, 1841, 1. p. 373.

<sup>(2)</sup> Mem. de l'Ath. de med., 1812.

<sup>3)</sup> Rev. med., septembre 1818.

à presoncer, lorsque M. Velpeau (1) imagina de faire prendre ces substances par le return, et cita plusieurs faits à l'appui de l'efficacité de cette médication. Void les détails pratiques dans lesquels cet auteur entre à ce sujet.

### LAVEMENT DE COPAHU.

- copahu, donné par l'anus, diminue à peu près constamment les écoulements blennormagiques, soit chez l'homme, soit chez la femme. Dans beaucoup de cas, il
  les supprime complétement au bout de quatre, cinq, six, sept ou huit jours; plus
  souvent il les réduit seulement au tiers de leur abondance; quelquesois îl ne les
  fait cesser qu'à moitié; et, règle générale, après la huitième ou la dixième prise,
  son action devient nulle, s'il n'a pas réussi complétement.
- · Il m'a semblé que, pour agir d'une manière plus efficace, il était bien d'en augmenter graduellement la dose; en sorte que maintenant je commence habituellement par deux gros (8 grammes); le lendemain j'en donne quatre (16 grammes), puis six (24 grammes), puis huit (32 grammes) même, chez les individus qui le supportent sans difficulté. Je l'ai sait prendre dans de la décoction de quina, et je m'en suis bien trouvé; mais il est difficile d'en opérer le mélange. Ensuite j'ai pris le parti de le faire délayer dans un joune d'œuf, et de l'étendre dans de la décaction de guimauve, avec laquelle il reste moins bien mêlé cependant qu'avec l'eau gommée, que je présère en dernière analyse. J'y sais ajouter de l'opium (estrait aqueux, de 5 à 10 centigrammes), asin d'engourdir le rectum et d'empêcher le besoin de le repousser. Plusieurs fois j'y ai joint le camphre (15 à 20 centigammes) chez les sujets qui étaient tourmentés la nuit par des érections devioureuses, et par un sentiment de chaleur à l'urêtre. Chacun comprendra facilement, au reste, que, sous ce rapport, on peut varier de mille manières les sormes qu'il convient de lui donner et les substances avec lesquelles il est quelquesois bon de le mêler. L'important est qu'il soit absorbé, conséquemment que le sujet puisse le garder, et ce dernier point doit sixer spécialement l'attention du chirurgien. C'est pour cette raison qu'il faut l'administrer dans la plus petite quantité possible de véhicule; qu'il est mieux de choisir un liquide mucilagineux ou astringent, sons être irritant, que tout autre; qu'on doit y ajouter des narcotiques; enduire largement le siphon de la seringue avec un corps gras, et prendre les autres précautions convenables pour s'opposer à ce que l'ouverture du sphincter en soit humetée, attendu que cet orifice jouit d'une sensibilité particulière, qui fait que s'il s'y arrête de la matière résino-gommeuse, les malades éprouvent un sentiment d'ardeur et des épreintes quelquesois bien difficiles à supporter ou à vaincre, et qui les sorcent le plus souvent à rendre leur lavement.
- Ses effets immédiats présentent quelques nuances : tantôt les malades n'éprouvent aucune sensation particulière, et gardent leur remède sans la moindre difficulté; d'autres sois, au contraire, surviennent des coliques, des épreintes, qui obligent d'aller à la garde-robe, ou finissent par disparaître au bout d'un temps plus ou moins long, mais de telle sorte, cependant, que si elles persistent pendant

Al Rech. et obs. sur l'emploi du baume de cop. et du poiere cub., etc. (Arch. gén. de méd., L XIII, 1 re série, 1827).

deux heures, il est inutile de saire des essorts pour ne pas céder au besoin qu'elles déterminent. Rarement il y a des nausées ou un trouble général. Chez la plupart des sujets, après la première, la deuxième et la troisième dose, il se maniseste un sentiment de pesanteur au périnée, de sécheresse et d'ardeur dans un point, vers la prostate, par exemple, ou dans toute l'étendue de l'urêtre; des envies sréquentes d'uriner, de saçon que, pendant cet acte, et même quelques minutes après, il semble que la vessie se contracte avec plus de sorce qu'à l'ordinaire....

» Il est inutile de répéter, d'après ce que nous avons dit plus haut, qu'on ne peut compter sur l'utilité de cette méthode qu'autant que le baume de copahu n'est pas rejeté; car il saut que cette substance soit absorbée pour agir. »

On voit que M. Velpeau n'admet pas que le baume de copahu agisse par une simple révulsion sur le tube digestif, et l'on ne peut que partager son opinion, quand on remarque avec lui que moins cette révulsion est forte, moins sont grandes les coliques, mieux le médicament est gardé et par suite absorbé, plus la médication est efficace.

Beaucoup d'autres médecins ont employé le baume de copahu, soit en le saisant ingérer dans l'estomac, soit en le portant dans le rectum, et les opinions sur l'utilité de ce moyen, dans les circoustances dont il s'agit, sont très diverses. Cullerier (1) n'accorde pas une grande valeur à ce médicament, et M. Lallemand (2) va jusqu'à dire que le baume de copahu, non seulement n'est pas utile dans les cas d'irritation vive, mais encore renouvelle, dans le plus grand nombre des cas, l'inflammation, lorsqu'elle commençait à s'apaiser. On trouvera, sans doute, un peu d'exagération dans cette dernière assertion; car les saits cités par Ribes, Ansiaux, Delpech et M. Velpeau sont positifs; mais que résulte-t-il réellement des détails dans lesquels nous venons d'entrer? 1. Que l'emploi du copahu est loin de produire une guérison radicale dans tous les cas; 2º que souvent il ne fait qu'apaiser momentanément le mal qui se reproduit ensuite avec toute son intensité; 3° qu'il doit être promptement abandonné ou être administré en lavements, quand il produit des vomissements ou de violentes coliques et de la diarrhée; 4° que si, au bout de six ou huit jours de son emploi, il n'a pas produit de bons essets, il ne saut plus compter sur lui, et qu'on doit le supprimer, de pens de satiguer l'estomac et les intestins. Ces considérations doivent être présentes à l'esprit des jeunes praticiens. En lisant certains auteurs, il pourraient se croire assez sûrs d'une guérison prochaine pour l'annoncer, et ils éprouveraient bien de mécomptes; c'est ce qui est arrivé souvent avant que la valeur réelle de cette sub stance fût suffisamment connue.

M. Ricord (3) a pu constater que l'effet du copahu est direct sur la muqueuse de l'urètre. Un homme ayant une fistule urétrale située au-devant des bourses contracte une blennorrhagie qui affecte le canal dans toute son étendue. Le copahi est administré à l'intérieur, et bientôt toute la portion postérieure de l'urêtre et contact avec l'urine chargée du principe médicamenteux est très avantageuseunes modifiée, tandis que l'inflammation persiste avec toute son intensité dans la première. Alors on fait faire dans la partie antérieure une injection de toute l'urin

<sup>(1)</sup> Reck. prat. sur la thérap. de la syphilis, par Lucas Champiounière, 1836.

<sup>(2)</sup> Voy. Thèse de M. Plaindoux, Montpellier, 1832.

<sup>(3)</sup> Bulletin de l'Acad. de médecine, t. XIV, p. 593.

de malade au moment où il vient de la rendre, et dès lors l'amélioration se fait rensquer dans cette portion, et marche aussi rapidement que dans l'autre.

Nous venons de voir, par le sait qu'a cité M. Ricord, que le baume de copahu apidirectement sur la muqueuse urétrale. C'est ce qui explique les nombreux accès obtenus par M. le docteur Taddei (1) à l'aide d'injections saites avec cette abtance. Ce médecia les prescrit aussi bien dans la blennorrhagie aiguë que dans la blennorrhée et la leucorrhée, et le résultat est le même. Il pousse même les injections, à l'aide d'une sonde à double courant, jusque dans la vessie dans les cas de cystirrhée. Quelques cas seulement sont rebelles : ce sont ceux dans lesquels la maldie est très ancienne, ou s'accompagne de lésions prosondes de la prostate ou de l'urètre.

Voici la composition du liquide employé pour ces injections dans la blennorrhagie :

Poirre cubèbe. Déjà les docteurs Crawford et Bartlet (2) avaient vanté l'efficacité du poivre cubèbe, lorsque Delpech (3) annonça en France que ce médicament avait une action plus grande encore que le baume de copahu. Depuis, beaucoup d'auteurs en ont préconisé les propriétés. Delpech le donnait tout simplement en poudre de la manière suivante :

Divier en trois paquets. Dose : un le matin, une heure avant le déseuner, un à six heures du soir, et un avant de se coucher.

Ce chirurgien affirme que ce médicament guérit presque constamment la blenmorhagie, et dans un court espace de temps. Mais M. Velpeau (4) a sait remarquer
escore que le poivre cubèbe irrite violemment l'estomac et les intestins; que beaucoup de sujets ne peuvent pas le supporter, et que chez les autres il est difficile
d'életer assez la dose pour en obtenir toute l'utilité possible. Cet auteur a imaginé, pour obvier à ces inconvénients, de donner le poivre cubèbe par le rectum
comme le copahu, et voici comment il l'administre:

Eau de guimauve..... 180 gram.

le lavement doit être gardé comme celui de copahu.

Les résultats qu'il avait obtenus en 1827 ne dissèrent pas sensiblement de ceux que lui avait donnés l'administration du copahu, et l'on peut dire que toutes les rélexions saites plus haut à propos de cette dernière substance s'appliquent au poi-

l'aurais pu multiplier les formules, mais les modes d'administration que je viens indiquer sont suffisants. Je n'ajoute que la suivante qui est donnée par M. Bé-n' (5).

<sup>1)</sup> Bolletino delle scienze mediche di Bologna, 1847.

<sup>2</sup> Rust Mag., t. IV.

<sup>3.</sup> Nec. méd., septembre 1818.

<sup>&</sup>quot; Loc. cil., p. 47.

<sup>15.</sup> For, Formul. des méd. pratic.

Mêlez. Dose : une cuillerée à café trois ou quatre fois par jour, dans un peu d'eau. Cette dose devra être élevée, si l'on veut combattre une blennorrhagie très inflammatoire.

Aujourd'hui on se sert avec avantage de capsules gélatineuses ou autres, pour porter dans l'estomac le baume de copahu et le poivre cubèbe purs; mais ces moyens n'ont d'autre avantage que d'épargner aux malades le goût repoussant de ces remèdes, qui devient insupportable au bout de quelques prises.

Astringents. Il est rare qu'on ait recours uniquement au traitement par les astringents pris à l'intérieur, dans le traitement abortif de la blensorrhagie. L'extrait de ratanhia, le tannin, etc., sont administrés, mais presque toujours lorsque la maladie tend à passer à l'état chronique. Il est plus commun d'unir ces substances au baume de copahu et au cubèbe dans le but de supprimer l'écoulement à la période aiguë. L'opiat suivant a quelquesois été administré dans cette intention :

2 Baume de copahu..... 8 gram. Extrait de ratanhia..... 4 gram. Poivre cubèbe..... 12 gram.

Mêlez. Prendre de 2 à 3 grammes de ce mélangostrois sois par jour.

On peut reprocher à cette préparation des inconvénients plus grands encore qu'aux précédentes.

Drastiques. Les purgatifs drastiques ont été bien plus fréquemment mis en usage dans les cas de blennorrhagie chronique que dans la blennorrhagie aiguë; cependant on les a employés quelquefois dans le but de faire avorter celle-ci, et c'est même une pratique vulgaire que de se servir en pareil cas de la coloquinte. On lit dans un recueil de médecine (1) que plusieurs individus se guérirent d'unblennorrhagie aiguë en avalant en une ou deux doses un fruit entier de coloquinte. D'un autre côté, les auteurs du Compendium rapportent que quatre individus qui firent usage de cette substance macérée dans du vin éprouvèrent tous les accidents des empoisonnements par les purgatifs. Cette médication, qui n'agit que par une violente révulsion sur l'intestin, est, comme on le voit, très dangereuse: aussi les médecins ne la conseillent-ils jamais, et ne prescrivent-ils pas plus la scammonée, il gomme-gutte, le jalap, que la coloquinte, dont je viens de parler.

Je ne mentionne que pour mémoire des médications vulgaires, comme la suspension de la poudre à canon et du poivre ordinaire dans l'eau-de-vie qu'oprend à haute dose. Ces moyens ont sans contredit produit des guérisons, mais c'es encore par une révulsion dont on ne peut pas calculer la portée et qui peut avoir de effets sunestes.

Injections. Nous verrons des injections de toute espèce être pratiquées par u grand nombre de médecins pour tarir les écoulements après la période inflamma toire; il ne s'agit ici que de celles qu'on a employées dans le but de faire avorter un blennorrhagie à une époque rapprochée de son début.

Je ne parlerai point des injections astringentes, parce qu'on n'y a plus recome aujourd'hui dans les circonstances dont il s'agit; je ne m'occuperai que des injections cathérétiques avec le nitrate d'argent, qui, dans ces dernières anuées. Of beaucoup occupé les médecins, et je me contenterai de mentionner la pratique

<sup>(1)</sup> Voy. COLOMBIER, Code de médecine militaire, t. V.

de Clossius (1) qui consistait à porter dans l'urêtre, au moyen d'un pinceau long et mince, de l'eau de chaux, et une solution très étendue de pierre caustique, cette muière de pratiquer la cautérisation n'ayant pas été imitée.

Injections avec le nitrate d'argent. On sait que, depuis un certain nombre d'années, les inflammations des muqueuses, dites catarrhales, ont été attaquées, et suvent avec succès, même lorsqu'elles étaient violentes, par l'application du mirate d'argent. Cette médication, à laquelle on a donné le nom de substitutive, parce que, par elle, on substitue une inflammation simple à une inflammation pécifique, ou plutôt une inflammation de cause externe à une inflammation de cause interne, est aujourd'hui très généralement répandue. C'est en Angleterre qu'on a commencé à l'employer avec le plus d'énergie pour faire avorter la blennorrhagie. On peut citer, parmi les médecins qui l'ont proposée, les docteurs Simmons (2). Johnston, Ridgway, Lucas (3). Il en est un surtout, M. Wall-Moman (5), qu'il faut spécialement mentionner, parce que sa pratique se rapproche beaucoup de celle que j'exposerai tout à l'heure en parlant des injections de nitrate d'argent à haute dose, et qu'il à noté les succès, les insuccès et les accidents; mais aucun ne l'a mise en usage avec plus de hardiesse et de persévérance que Carmichael, de Dublin, dont M. Debeney a le premier appliqué la méthode en France (5). Avant que ce dernier auteur nous eût fait connaître le résultat de ses observations, les seules tentatives faites dans ce seus étaient fort dissérentes.

Injections de nitrate d'argent à faible dose. M. Serre, de Montpellier (6), avait employé les injections de nitrate d'argent, mais à faible dose, et le plus souvent dans des cas où les symptômes inflammatoires étaient dissipés ou notablement amendés. Quant à la blennorrhagie au début, M. Serre n'avait cité qu'un fait bien insuffisant. M. Ricord n'avait pas encore fait d'autres tentatives. Je vais d'abord indiquer le résultat de cette médication à faible dose, et je passerai ensuite à l'examen du traitement abortif de Carmichaël, adopté par M. Debeney, et essayé avec des résultats divers par d'autres médecins.

M. Serre n'administre qu'une dose très faible de nitrate d'argent; le liquide de ses injections en contient les proportions suivantes:

X Nitrate d'argent cristallisé. 0,02 gram. | Eau distillée...... 30 gram.

Si l'injection paraît trop irritante, réduisez la proportion du nitrate à 0,01 gramme par 30 grammes d'eau; si, au contraire, elle ne paraît pas suffire, élevez-la à 0,03 grammes.

Les injections doivent être faites avec une seringue d'os, suivant cet auteur, on avec une seringue de verre, suivant les autres praticiens. On doit, après l'injection, comprimer l'ouverture du canal, de manière que le liquide reste environ une demi-minute dans l'urêtre.

Quelque minimes que paraissent ces doses, que M. Ricord a portées à 0,05

<sup>1)</sup> Uber die Lustseuche; Tubingne, 1797.

<sup>2)</sup> On the cure of gonorr.

<sup>(</sup>a) The Lancet, mai 1833.

<sup>141</sup> Voy. Gazelle médicale, join 1837.

<sup>(5)</sup> Mem. sur le traitement abortif de la blennorrhagie; Paris, 1\$43, in-8.

<sup>(</sup>A) Mem. sur l'essic. des injections cansliques avec le nitrate d'argent, etc.; Paris, 1845. — Exposé pratique de la méthode des injections caustiques; Paris, 1846, in-8.

grammes par 30 grammes d'eau, elles ne laissent pas d'avoir, dans un assez bon nombre de cas, une action très irritante sur l'urètre. Sur dix-huit observations rapportées par M. Serre, il en est six, ou le tiers, dans lesquelles il est fait mention d'une douleur assez vive pour exiger la suspension du traitement, et dans deux l'irritation fut telle, que le traitement ne put pas être repris. Chez deux sujets, il y eut en outre un pissement de sang très peu abondant. La guérison est survenue, dans les cas où le traitement a pu être continué, au bout de deux, trois, six injections et plus. M. Ricord, comme je l'ai dit plus haut, a répété ces expériences avec les mêmes résultats.

On voit donc que ces injections avec de saibles doses de nitrate d'argent peuvent être utiles pour saire avorter la blemorrhagie, mais qu'elles sont loin d'avoir une efficacité certaine et qu'elles ne sont pas toujours innocentes.

Injections de nitrate d'argent à haute dose. M. Debeney, après avoir constaté que les injections à saible dose, surtout lorsqu'elles sont employées dans la période inflammatoire, n'ont fort souvent d'autre esset que de produire une surexcitation fâcheuse, eut l'idée d'avoir recours aux injections à haute dose, d'après la méthode de Carmichaël. Voici les proportions qu'il emploie:

Cet auteur résume ainsi les résultats qu'il a obtenus:

- « 1° Innocuité absolue des injections caustiques. Dans aucun cas, dit-il, in'ai observé d'accident consécutif. Cette condition d'innocuité, la première à ex ger de tout moyen héroïque, a été largement vérifiée au Dispensaire spécial « Lyon, pour les affections vénériennes, où la méthode des injections d'azotate d'a gent a été appliquée sur une vaste échelle par M. le docteur Leriche, c'est-à-dir sur plus de trois ceuts malades depuis un an.
- 2° Loin de provoquer la réaction tant redoutée par les auteurs, l'injecticaustique a pour effet constant d'éteindre l'inflammation, quel que soit le degré son développement. Cette loi s'appuie, pour ne parler que des faits recueillis da ma pratique, sur près de cent trente observations fournies par des militaires très-grande partie, c'est-à-dire, par des sujets jeunes et vigoureux, placés à t égards dans les conditions les plus favorables à la réaction inflammatoire.
- 3° Lorsque la blennorrhagie est prise tout à fait à son début, l'avortemest presque certain: en effet, sur trente-huit cas, il a eu lieu vingt et une après une seule injection, et six sois après deux injections. Restent onze cas où coulement s'est reproduit, toujours sans le cortége inflammatoire, et le souvent par la saute des malades, car il ne saut pas oublier que nous avons cu saire à des militaires, espèce de gens peu docile en général, et très-résractail l'endroit du régime.
- nussi facilement obtenus, car on les obtient toujours; suivant l'âge de la malacid d'autres circonstances suffisamment indiquées dans le mémoire, il faut alors rer les injections pour changer la nature de la phlegmasie et la ramener à l'éta a flammation en quelque sorte traumatique.

Je crois devoir ajouter à ces détails l'exposé complet de la manière dont M. Debeney veut que les injections soient pratiquées, parce que, si elles ne sont pas bien faites, elles peuvent avoir des inconvénients.

- · Je pratique d'abord, dit-il (1), à titre de lavage, une première injection avec à solution caustique, et je la laisse échapper immédiatement; puis je pousse tout de suite une seconde injection que je maintiens dans le caval environ une minute.
- Il est bon que l'injection soit faite à quelque distance du repas, afin que le sujet n'ait pas à rendre ses urines de quelques heures, car la miction est rendue difficile et douloureuse par le gonslement consécutif, et peut-être gênerait-elle assi l'effet thérapeutique.
- En général, il n'est pas prudent de s'en rapporter aux malades pour faire l'injection; le mieux est de la pratiquer soi-même, mais il est à propos de mettre des gats.
- Lorsque le malade a un genre de vie régulier, je ne change rien à son régime, et je ne crois pas les bains nécessaires.
- La dose qui m'a paru la plus convenable, et par laquelle je débute ordinairement, est celle de 0,60 grammes de sel d'argent pour 30 grammes d'eau distillée. A chaque injection suivante, je l'augmente de 0,10 grammes.... Ce n'est pas, je dois rendre ce point très net, que je craigne des accidents en débutant par une dose plus élevée. J'ai employé l'injection jusqu'à la dose d'un et deux grammes des le début, et deux médecins de Paris sont allés jusqu'à cette proportion, et s'en sont bien trouvés.

L'anteur ajoute que cette pratique ne s'applique qu'aux cas où l'inflammation est bornée à la muqueuse, quelle que soit d'ailleurs son intensité. Si toute l'épaiszur de l'urêtre est enflammée, il faut employer le traitement antiphlogistique avant d'en venir au traitement par les injections.

Plusieurs médecins se sont empressés de mettre en usage ce traitement, qui a donné à M. Debeney de si beaux résultats; mais ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions. Je ne parlerai pas ici de M. Ricord, parce que, plus loin, je donnerai d'une manière complète le traitement proposé par ce médecin, et, par conséquent, le traitement abortif qui en fait partie. Je citerai d'abord M. Venot, chirurgien de l'hospice des vénériens de Bordeaux, qui a rapporté huit observations et a donné le résumé de quatorze autres saits, en tout vingt-deux (2). Cet auteur nous apprend d'abord qu'il a pratiqué les injections à la dose de 0,60 grammes de nitrate d'argent dans 30 grammes d'eau; puis, passant à l'étude des faits, il trouve qu'il n'est pas un seul sujet qui n'ait éprouvé des accidents. Chez les huit premiers malades, il y eut deux fois des douleurs atroces s'étendant vers les lombes le long des cordons permatiques, priapisme, dysurie, ténesine vésical, et, dans un de ces cas, hénorrhagie urétrale abondante; une fois arthrite aiguê après la suppression de l'écoulement; deux fois des bubons suppurés; une ophthalmie blennorrhagique qui suivit la suppression de l'écoulement, et plusieurs abcès de la verge dans un cas. Enfin, il faut ajouter que l'écoulement, après tous ces accidents, n'a pas tardé à se reproduire avec la même intensité.

<sup>(1)</sup> Journ. des conn. méd.-chir., décembre 1843.

<sup>(2)</sup> Annales de la chirurgie française et étrangère; Paris, 1844, t. XII, p. 301.

Le résumé suivant, présenté par M. Venot, sait connaître ce qui s'est passé dan les quatorze autres cas.

Total.... 1

Les faits observés par M. Venot sont, comme on le voit, en opposition complètavec ceux qui ont été recueillis par M. Debeney. Quelle est la cause de cette différence? Il est bien difficile de se prononcer. Cependant il me paraît impossible d ne pas admettre que, dans les cas présentés par M. Venot, il n'y ait eu quelque coïncidences fâcheuses. Remarquons, en outre, que M. Venot ne nous dit pas l'inflammation blennorrhagique était toujours bornée à la muqueuse, conditie essentielle du succès du traitement suivant M. Debeney. Les observations d M. Debeney et celles de M. Leriche sont en trop grand nombre pour qu'on puiss douter de ce que j'avance; mais, en faisant même la part de ces coïncidences, restera toujours un certain nombre de cas qui prouvent que l'innocuité des inje tions est quelquefois loin d'être aussi complète que M. Debeney était autorisé à penser d'après ses observations.

- M. Jacquot (1) a également expérimenté cette méthode, et a obtenu les résultisuivants (2).
- Premier groupe. Il comprend onze cas de blennorrhagie ayant depuis un jusqu'à trois jours d'existence. L'injection de nitrate d'argent sut saite à la dose 8 décigrammes pour 30 grammes d'eau. Il y eut neus guérisons, une récidive, accident. Cet accident consista en une très vive inflammation qui nécessita l'appetation de vingt sangsues au périnée; quant à l'époque de la guérison, l'auteus borne à l'indiquer en disant que la maladie avorta.
- » Deuxième groupe. Blennorrhagie aux quatrième, cinquième, sixième jour peu près : dix-sept cas. Neuf guérisons immédiates ou après récidive; huit ims cès, dont trois avec accidents, tels que bubons et inflammation de la verge.
- \* Troisième groupe. Il renserme les blennorrhagies du septième au trentième quarantième jour; elles sont au nombre de six : un succès, cinq insuccès, d'deux avec des accidents que l'auteur impute à la méthode; ce sont une orchit un bubon. \*

Je ne parlerai pas ici du quatrième groupe, parce qu'il n'y est question que blennorrhagies chroniques.

Ces saits, quoique moins en opposition avec ceux qu'a rapportés M. Deben en dissèrent néanmoins d'une manière bien sensible; mais, avant de nous proze cer, passons en revue quelques autres travaux sur ce sujet.

M. Wall-Moreau a vu sur trente-deux cas la maladie céder promptement et

<sup>(1)</sup> Journal de chirurgie, lévrier 1845.

<sup>(2)</sup> Bulletin de thérapeutique, mars 1845.

xidents vingt-quatre sois, résister une sois, et sept sois présenter les accidents xivants : orchite deux sois, orchite et adénite deux sois, douleurs urétrales et alénite trois sois.

- M. J. Cazalis (1) a exposé les résultats obtenus par la méthode des injections à haute dose dans la clinique de M. Serre, de Montpellier. Voici le résumé de son travail (2).
- 1° Dans les blennorrhagies très aiguës, les injections à haute dose ont toujours été nuisibles; 2° elles n'ont donné qu'une guérison sur trois malades dans les blennorrhagies aiguës ou assez aiguës, et encore après douze jours de traitement, et quelquefois après l'addition des astringents; enfin elles offrent autant de chances de succès que d'insuccès dans les blennorrhagies peu aiguës.

Ensin M. Diday (3) s'est livré à des expériences dont il a fait connaître les résultats dans un mémoire intéressant et dans une correspondance avec M. Debeney lai-même. Je me contenterai de dire ici que les faits observés par M. Diday tendent à prouver que les accidents signalés par M. Venot ne sont pas dus, un grand nombre d'entre eux du moins, au traitement abortif, mais à des circonstances particulières mal indiquées, opinion que partage M. Serre, de Montpellier.

Cette question de thérapeutique m'a paru beaucoup trop grave pour que je négigeane de fournir à mes lecteurs tous les éléments de la discussion. Maintenant quelle conclusion faut-il tirer de tous ces faits contradictoires? Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que, dans un assez grand nombre de cas, le traitement par les injections de nitrate d'argent à haute doss réussit à faire avorter la maladie; que cette méthode, sans être aussi pernicieuse que M. Venot le pense d'après les faits qu'il a observés, n'est cependant pas exempte d'accidents assez sérieux; qu'assez souvent elle a échoué entre des mains habiles, l'écoulement se reproduisant avec persistance; et il faut ajouter avec M. Diday que si, dès le troisième ou le quatrième jour, on ne voit pas survenir une amélioration évidente, il ne faut plus guère compter sur l'efficacité du remède.

Ces conclusions ne sont pas aussi précises que je le désirerais; mais l'étude des faits ne permet pas de se prononcer d'une manière plus explicite. Il est fâcheux que tous les médecins qui ont eu occasion d'expérimenter, et qui ont saus doute expérimenté ce traitement dans les hôpitaux de vénériens, ne nous aient pas fait connaître leurs résultats.

Ene bonne expérimentation et des observations bien détaillées, bien rigoureusement analysées, pourront seules nous tirer du vague dans lequel nous sommes encore. Cette expérimentation sera faite sans doute, et c'est pourquoi il faut dire ici comment elle doit être conduite. Pour bien juger la valeur de la méthode proposée par M. Debeney après Carmichaël, il faut nécessairement prendre, en pratiquant les injections, toutes les précautions qu'il recommande et que j'ai fait connaître plus haut; ensuite il faut tenir compte non seulement de l'âge de la maladie, mais, autant que possible, des circonstances de son apparition, du degré d'inflammation qu'elle présente, de la profondeur de cette inflammation, de l'état de la verge, des testicules, des canaux déférents, des aines, des yeux,

<sup>(1;</sup> Journ. de Montpellier, sévrier et mars 1845.

<sup>12,</sup> Vog. Ball. thérap., numéro cité.

<sup>&#</sup>x27;3 Goz. med.

des articulations, en un mot de tous les points où peuvent se développer des accidents; on doit en outre s'informer de l'irritabilité du sujet, de sa facilité à contracter des inflammations; savoir s'il est sujet au rhumatisme articulaire, et recueillir bien d'autres renseignements que les observateurs exacts auront sans doute l'idée de prendre et que je ne peux indiquer ici. Ce n'est qu'à ces conditions que l'on pourra savoir si les accidents développés ne constituent qu'une simple coincidence ou s'ils sont produits par la médication, s'ils ne sont pas une simple augmentation d'un mal déjà existant, s'ils ne tiennent pas enfin à des conditions particulières de la part du sujet. Ce n'est aussi qu'à ces conditions qu'on parviendra à reconnaître dans quels cas l'injection convient et dans quels cas elle serait inutile ou nuisible; en un mot, tant qu'on ne sera pas entré dans ces détails si nécessaires, et que malheureusement trop de médecins regardent encore comme superflus, on ne saurait espérer d'arriver à ces conclusions thérapeutiques claires, précises et qui frappent tout d'abord comme l'expression de la vérité. Dans l'état actuel de nos connaissances, tout ce qu'il est permis de dire d'une manière générale, c'est que les injections à haute dose paraissent convenir particulièrement tout à fait au début de la maladie, ou un peu plus tard lorsque l'inflammation est modérée. Je ne parle pas ici, bien entendu, de la blennorrhée, qui sera traitée plus loin.

M. le docteur Mac-Donald (1) porte le nitrate d'argent dans l'urêtre à l'aide d'une bougie enduite de la pommade suivante :

2/ Azonge..... 30 gram. | Nitrate d'argent..... 4 gram.

Enduisez la bougie; introduisez-la à une prosondeur de trois pouces environ, et laissez-la séjourner une ou deux minutes.

Rien ne prouve que ce procédé soit plus utile que l'injection.

M. le docteur Boisseuil (2) a cité des cas de guérison très prompte de la blennorrhagie par les injections d'eau de chaux. Il emploie habituellement l'eau de chaux seconde, et il n'a recours à l'eau de chaux première, qui est beaucoup plus caustique, que dans les cas où la muqueuse urétrale est très peu sensible. C'est la une médication abortive qui n'est pas encore assez bien étudiée pour qu'on puisse se prononcer sur sa valeur.

Quant au jugement que nous devons porter sur le traitement abortif en général, on voit par ce qui précède combien nous devons être réservés. Lorsque certaines circonstances engagent à y avoir recours, le praticien ne doit pas oublier qu'il n'a rien de bien certain, et il doit se garder de promettre d'une manière absolue une guérison qui pourrait très bien manquer. Il doit aussi prévenir le malade de la possibilité de certains accidents que, sans cette précaution, on pourrait imputer à soi ignorance ou à sa témérité.

On a dit que les injections qui constituent principalement ce traitement peuvent comme au reste toutes les injections, être la cause des rétrécissements qui sur viennent à la suite des blennorrhagies; mais aujourd'hui l'opinion générale et que ces craintes sont mal fondées, et que les rétrécissements sont la conséquent

<sup>(1)</sup> The Lancel, 1846.

<sup>(3&#</sup>x27; Journ. de méd. de Bordeaux, juillet 1846.

de certaines formes de l'inflammation, et peut-être aussi de sa prolongation, à bapelle les injections auraient pu porter remède.

L'Iraitement ordinaire de la blennorrhagie. Il faut nécessairement distinguer dus ce traitement celui qui est mis en usage dans la première période, ou période infammatoire, et celui qu'on emploie dans la seconde période de la maladie, lorsque les symptômes de l'inflammation sont notablement calmés.

Traitement de la première période, ou période inflammatoire. Ce traitement compte en core aujourd'hui un grand nombre de partisans, et il en sera ainsi tant que les craintes sur les dangers du traitement abortif ne seront pas dissipées, et tant qu'on n'aura pas bien spécifié les cas dans lesquels ce traitement abortif convient.

Émissions sanguines. Les émissions sanguines sont conseillées par tous les médecins, lorsque l'inflammation est très violente, et surtout lorsqu'elle s'accompagne de symptômes généraux. Il est rare qu'on soit obligé d'avoir recours à la saignée générale; mais, si les symptômes sont très intenses, il ne faut pas hésiter à en pratiquer une ou même deux, avant d'en venir à l'application des sangsues, ou concurremment, si le cas l'exige. Les sangsues sont fréquemment appliquées; elles suffisent dans les cas de moyenne intensité. On en met quinze, vingt, vingt-cinq, à une on deux reprises, rarement plus. Cette application se fait ordinairement au périnée.

Pour compléter le traitement antiphlogistique, on prescrit les bains prolongés pendant une heure et demie ou deux heures; des tisanes émollientes, comme l'eau de guimauve, de mauve, de graine de lin; des lavements émollients, des bains simples, un régime sévère, l'abstinence des liqueurs alcooliques, des mets épicés; la diète absolue, même lorsque l'inflammation est très vive; dans ce dernier cas, le repos au lit; dans tous les cas, on recommande d'éviter la fatigue de la marche, du cheval, de la voiture. Quelques médecins ordonnent dès ce moment les boissons légèrement diurétiques, mais rien ne prouve qu'elles aient une grande utilité. Dans tous les cas, il faut prendre garde de les donner en trop grande abondance, car le besoin d'uriner deviendrait trop fréquent, et la miction irriterait trop souvent le canal. On ne doit guère dépasser 1 kilogramme et demi de boisson médicamenteuse par jour; le plus souvent il n'est besoin d'en prescrire que la moitié.

Ce traitement suffit le plus souvent, et l'on voit, au bout de trois à huit ou dix jours, les accidents s'amender notablement. Mais il est quelques symptômes dou-loureux, et parsois rebelles, contre lesquels on a dirigé des médications particulières.

Opiem. L'opiem a été généralement indiqué pour procurer du sommeil aux malades, et pour les rendre moins sensibles à la douleur, surtout pendant les érections. On peut le prescrire sous forme d'extrait aqueux, à la dosc de 0,05 à 0,10 grammes progressivement. Quelques médecins conseillent d'ajouter de vingt àtrente gouttes de laudanum de Sydonham à chaque 500 grammes de tisane, mais il faut prendre garde de produire le narcotisme. On a encore administré l'opiem en lavement, en faisant prendre matin et soir un quart de lavement de guimauve avec huit ou dix gouttes de laudanum, ou un lavement d'eau de guimauve et de têtes de prost : enfin, on l'a appliqué localement, soit en ajoutant du laudanum aux bains

locaux de guimauve ou de lin, soit en injections. M. Brachet conseille les injections suivantes :

4 Opium pur..... 1,25 gram. | Huile d'amandes douces.. 120 gram. Mêlez.

Nous ne possédons pas de données suffisantes pour apprécier convenablement les effets de ces injections.

Les autres narcotiques, tels que la jusquiame, la belladone, etc., sont rarement mis en usage. Dans les cas où ils sont indiqués, l'opium suffit.

Camphre. Le camphre a été naturellement recommandé, à cause de son action sédative sur les organes génitaux. G'est surtout contre les érections violentes et douloureuses, dans les cas de chaudepisse cordée, en particulier, qu'on l'a mis en usage. B. Bell recommandait particulièrement ce médicament, qu'on peut associer à d'autres substances, et surtout aux narcotiques. Ainsi on prescrira l'émulsion sédative suivante:

```
24 Émulsion sucrée..... 300 gram. Sirop de sulfate de morphine. 30 gram. Camphre..... 0,60 gram.
```

· A prendre par cuillerée toutes les heures.

Qu encore les pilules de Charles Bell, ainsi composées :

Quelquesois on ajoute un peu de nitre, comme dans la formule suivante :

Broyez ensemble. Ajoutez peu à peu :

Eau de tilleul...... 180 gram.

A prendre par cuillerée d'heure en heure.

On peut encore porter le camphre dans l'intestin, à l'aide de lavements, de la manière suivante :

Délayez dans :

Jaune d'œuf...... n° 1. ( Décoction de graine de lin. 500 gram.

Mais c'est assez nous étendre sur la manière d'administrer ce médicament dont les formules varient à l'infini.

Applications froides. Les applications froides sur la verge et sur le périnée ont été recommandées par un assez grand nombre de praticiens, parmi lesquels il fant citer Huseland (1) et Rust (2). Voici comment procéda l'auteur anonyme d'an article de la Lancette (3), qui sit l'expérience sur lui-même:

Il but, avant de se coucher, deux verres d'eau sucrée; puis la vessie ayant été vidée naturellement, la verge sut plongée dans l'eau froide, et y sut maintenue

<sup>(1)</sup> Hufeland Journ., 1811.

<sup>(2)</sup> Aufs. und Abhand., t. l.

<sup>(3)</sup> Idées nouv. sur là blenn. Novembre 1834.

pendant un quart d'heure. Il prit ensuite une bandelette de toile de 45 ceutimètres de long et de 4 centimètres de large, la trempa dans l'eau bien fraîche et enveloppa le gland découvert, puis la totalité de la verge, après avoir ramené le prépuce en place. Deux autres bandelettes, également trempées dans l'eau fraîche, matelassèment en quelque sorte le membre, et le tout fut ensuite enveloppé avec un linge sec. Quand la douleur le réveilla, il recommença la même opération, qui produisit à l'instant du soulagement. Les bains furent répétés les nuits suivantes; au bout de six jours les symptômes inflammatoires furent presque dissipés, et vers le vingt-cinquième jour la guérison fut complète.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce fait, c'est le soulagement immédiat. Les bains locaux froids peuvent produire le même résultat; mais ils sont plus incommodes et ont l'inconvénient de faire maintenir longtemps la verge pendante, tandis qu'avec les simples applications on peut la relever de manière à rendre la circulation plus facile.

Erdmann (1) employait l'eau froide vinaigrée, et Weikard (2) recommandait l'application de la neige sur la verge. Pour que ces applications soient réellement utiles contre l'inflammation, il faut qu'elles soient faites longtemps et de manière que les linges ne se réchaussent pas. Quant à leur utilité pour saire cesser les trections douloureuses, qui surviennent surtout la nuit, elle est bien connue de tout le monde. Abernethy recommande l'acétate de plomb dans l'eau froide; mais il est évident que dans le cas dont il s'agit, c'est le froid qui exerce la principale influence.

Tels sont les principaux moyens mis en usage dans cette première période. Quelques auteurs ont conseillé d'autres moyens qu'il suffira d'indiquer ici. L'eau distillée de laurier-cerise a été administrée dans la période aigué par le docteur Heim; M. Caspari a prescrit l'acide prussique affaibli, tant à l'intérieur qu'en injections; M. Droste recommande les pilules suivantes, dans lesquelles entre la cire jaune:

2/ Circ jaune fondue à une douce chaleur. . . . 15 gram.

Ajoutez en remusat :

Miel commun. . . . . . . . . 8 gram.

Laissez refroidir. Ajoutez:

Camphre..... de 1 à 1,25 gram.

Mêlez. F. s. a. cent pilules. Dose : de cinq à dix, de deux heures en deux heures.

Est-ce par la cire ou par le camphre qu'elles contiennent qu'agissent les pilules?

Le docteur Eisemann (3) recommande, lorsque les douleurs sont vives et accompagnées d'un grand éréthisme, des *injections d'eau chlorurée* alternativement avec des injections d'eau de laurier-cerise dans une décoction de guimauve.

Je ne pousserai pas plus loin cette énumération, qui ne pourrait, tout au plus, que nous ramener à cette réflexion que je saisais en commençant, s'est-à-dire que beaucoup de médecins se sont évertués à chercher un remède nouveau plutôt

<sup>(1)</sup> Aufs. und beob., etc.; Dresde, 1802.

<sup>(2)</sup> Hufeland Journ., 1811.

<sup>3:</sup> Der Trip. in all. sein Form. Erlang. (Extrait dans Gaz. med., mars 1932).

qu'à saire servir leurs observations à fixer la valeur de celles que possède déjà la science.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LA PÉRIODE AIGUE DE LA BLENNORRHAGIE.

Nous avons déjà vu quel régime devaient suivre les malades, et comment ils devaient garder le repos dans le cours de cette période; il faut y ajouter les précautions suivantes :

Éviter les lectures, les peintures, les spectacles lascifs, et tout ce qui peut excite les érections.

Tenir, autant que possible, la verge relevée sur l'abdomen.

Porter un suspensoir, pour que les testicules, étant soutenus, il y ait moins de chances de contracter l'orchite blennorrhagique.

Éviter soigneusement de porter les mains aux yeux après avoir touché la verge se laver fréquemment, de crainte de les y porter par distraction.

Ne pas se couvrir trop la nuit; ne pas coucher dans un lit trop moelleux, ca on provoquerait par là les érections et les pollutions nocturnes.

Traitement de la seconde période. C'est surtout dans le traitement de cett seconde période que nous trouvons un nombre immense de moyens proposés pa les auteurs. La plupart, ne craignant plus de produire les accidents que nous avon vu résulter plus haut du traitement abortif, et ne voyant alors dans la maladi qu'un écoulement catarrhal, n'ont plus hésité à chercher à couper la chaudepiss pour me servir d'une expression en quelque sorte consacrée, et ils l'ont sait pa des moyens très variés que nous allons passer en revue.

Plusieurs veulent qu'on se contente de continuer le traitement de la première période, mais seulement avec moins de rigueur, jusqu'à ce que l'écoulement se devenu presque transparent ou séreux; mais ordinairement on n'attend pas aut longtemps, et lorsque la douleur a disparu, que les érections ne causent plus souffrance, non plus que la miction, que l'écoulement est redevenu blanc, on a ministre des moyens plus ou moins actifs pour le faire cesser. Ces moyens étant l'mêmes dans les deux cas, ce que je viens de dire du traitement de la blenuorrhag dès qu'elle a perdu son caractère inflammatoire, s'appliquera aux derniers res de l'écoulement, alors que la maladie a pris les caractères de la blennorrhée.

On ordonne généralement, à l'époque dont il s'agit, des boissons un peu p abondantes, et les diurétiques légers sont plus généralement administrés. Ai on prescrit la décoction légère de racine de fraisier, de queues de cerise, chiendent, à laquelle on ajoute 50 centigrammes ou un gramme de nitrate de p tasse, et dont on fait boire un kilogramme ou un kilogramme et demi. L'infus suivante est fréquemment ordonnée :

Nous retrouvons ensuite le baume de copalue et le poiere cubébe, contre lesque la plupart des médecins n'ont plus les mêmes préventions dans les circonstant

dont il s'agit. On donne le copahu ordinairement depuis trente gouttes jusqu'à quatre grammes, deux ou trois sois par jour, dans du lait, du vin, du bouillon ou un émulsion, et mieux encore dans des capsules, telles que les capsules de Mothes ou de Raquin. Ces dernières ont l'avantage de se dissoudre plus sacilement dans l'estomac.

Les formules dans lesquelles entre le copahu sont presque innombrables. Je me contenterai de citer ici celle de Chopart comme la plus célèbre. On lui doit des succès très nombreux, et ce serait peut-être la seufe préparation de ce genre qu'il faudrait employer si les malades n'étaient pas promptement dégoûtés par sa saveur et son odeur repoussantes. M. Vidal, de Cassis, a vu néanmoins deux sujets la prendre avec plaisir.

## Potion de Chopart.

Dose: une cuillerée le matin, une dans la journée, et une le soir.

Lorsque l'écoulement résiste et que l'estomac supporte bien le médicament, on peut doubler la dose.

M. Vidal, de Cassis, a vu deux sois une éruption semblable à la variole être déterminée par deux cuillerées de cette potion.

Dans les cas où l'estomac se révolte contre le copahu, il faut le donner en le le comme le recommande M. Velpeau, et de la manière indiquée plus haut.

L'administration du poivre enbèbe ne donne pas lieu à d'autres considérations que celles qui ont été présentées à propos du traitement abortif.

C'est surtout à l'époque de la blennorrhagie dont je m'occupe ici, que quelques médecins, parmi lesquels il saut citer Rust et Louvrier, recommandent l'emploi des pargatifs souvent répétés, et même des purgatifs drastiques, dans le but d'opérer me révulsion sur le canal intestinal. Cette pratique n'est pas généralement adoptée, et l'on se contente ordinairement de maintenir le ventre libre.

Les injections de nitrate d'argent sont généralement en usage à des doses faibles (de 3 à 5 centigrammes pour 30 grammes d'éau) : suivant la plupart des médecins, elles agissent bien mieux et ont bien moins d'inconvénients que dans le sort de l'inflammation. Il faut néanmoins prendre garde de les administrer lorsqu'il existe encore beaucoup d'irritation, ou de les réitérer à de trop courts intervalles, parce qu'elles pourraient donner une intensité nouvelle à l'écoulement.

Beaucoup d'autres injections ont encore été proposées; je vais indiquer les pincipales.

Le sul fate de zinc a été très fréquemment employé de cette manière et dans les proportions suivantes :

? Eau commune...... 300 gram. | Sulfate de zinc...... 2 à 4 gram, Pour une ou deux injections par jour.

L'alun, le sulfate de cuivre, l'acétate de plomb sont également mis en usage. Voici les formules :

La potasse caustique, les astringents végétaux, tels que le ratanhia, le tannia, ont été également mis en usage tant à l'intérieur qu'en injections. On a encure prescrit les toniques, les ferrugineux; mais tous ces moyens, qui conviennent dans la période extrême de la blennorrhagie, lorsqu'il n'y a plus qu'un écoulement muqueux, devront nécessairement être indiqués à l'article Blennorrhée, où leur place sera mieux marquée qu'ici. J'y renvoie donc le lecteur pour éviter les redites.

Le traitement des complications ne doit pas nous arrêter davantage. Ces complications sont, comme on l'a vu plus haut, autant de maladies distinctes dont le traitement est indiqué ailleurs, et qu'il serait inutile de mentionner ici; car de ce que ces maladies viennent se surajonter à la blennorrhagie, il n'en résulte pas que le traitement de celle-ci doive être modifié.

Je crois qu'il sera plus convenable de présenter d'une manière complète le traitement proposé par des médecins qui se sont occupés spécialement de cette maladie. Ce sont, en effet, des résumés, dans lesquels nous trouvens les principaux moyens à mettre en usage aux diverses périodes de la blennorrhagie; mais auparavant il faut examiner une question grave bien diversement résolue par les auteurs je veux parler de la nécessité ou de l'inutilité d'un traitement mercuriel dans cette affection.

Quant à ces douleurs, parsois sort vives, qui persistent pendant un temps plus ou moins long dans le canal de l'urètre après la blennorrhagie, et qui ont été désignées par quelques auteurs sous le nom de névralgie de l'urètre ou urétralgie, et alors qu'il n'y a pas de traces d'écoulement, on emploie, pour les combattre, les sungsues sur le trajet du canal, les cataplasmes laudanisés, les frictions avec la pommade à la belladone, les injections opiacées, et même les vésicatoires sur le trajet de la douleur, mais de ces moyens, les premiers restent souvent sans résultat, et le dernier est très incommode et douloureux. M. Vidal, de Cassis (1) à obtenu des succès prompts et complets par un moyen bien simple, qui est la compression de la verge. Voici comment il la pratique:

On prend une longue bande de diachylon d'un centimètre, et on l'enroule autour de la verge à la manière d'une bande ordinaire, en commençant par le gland; on l'applique plus exactement encore en prenant une foule de petites bandelettes, dont chacune n'entoure qu'une fois l'orgaue et dont les deux extrémités s'entre-croisent sur l'urêtre pour la solidité du pansement. La seule chose à laquelle il faille avoir égard, c'est le degré de compression; il faut qu'il soit aussi grand que possible, sans toutefois qu'il empêche le malade d'uriner, ce qui le forcerait à défaire le pansement. La compression sera continuée aussi longtemps que possible après la cessation des douleurs pour éviter les récidives. »

<sup>(1)</sup> Bull. gen. de ther., t. XXXV, p. 159 et suiv., 30 août 1818.

Suivant M. Civiale (1), un des moyens les plus efficaces contre l'urétralgie consiste dans l'introduction dans le canal d'une bougie molle, de moyenne grosseur, qu'on laisse en place pendant cinq ou dix minutes; après quoi on la retire pour la replacer le lendemain et les jours suivants, jusqu'à ce qu'elle passe sans douleur, si elle ne paraît pas assez volumineuse, on en prend une plus grosse et même on recours à un cathéter ou à un instrument lithotriteur. Dix ou quinze introductions suffisent ordinairement pour la guérison.

Des révulsifs sur la région hypogastrique et sur le périnée, des douches froides, les moyens contre la constipation, complètent le traitement.

3' Traitement préventif des accidents secondaires. Nous avons vu que pour plusieurs médecins la blennorrhagie, qu'elle résulte de la contagion ou non, n'a aucun rapport avec le virus syphilitique; pour eux la question est jugée, il saut traiter la maladie comme une affection simple, se contenter des moyens précédents, et ne craindre aucune suite fâcheuse; mais les exemples de syphilides cités par W. Martins, Legendre et Cazenave, et, en outre, les résultats positis de l'inoculation dans quelques cas de blennorrhagie, doivent nécessairement saire regarder cette manière de voir comme exagérée.

Pour M. Ricord il est un moyen bien simple de se diriger dans ce traitement : on n'a qu'à pratiquer l'inoculation; s'il existe un chancre larvé, ou si, en d'autres termes, l'affection est réellement syphilitique, on doit employer le traitement mercuriel, sinon on n'a affaire qu'à une inflammation ordinaire, et il n'y a rien à crainère. Mais encore ici s'élèvent des objections. On a cité des faits où ces inoculations ont produit des ulcères rebelles : elles sont donc, quelquesois dangereuses; d'autres où l'inoculation n'ayant rien produit, on a vu cependant survenir des accidents secondaires : l'épreuve n'est donc pas infaillible. A cela M. Ricord répond, l'est vrai, que si l'inoculation a manqué, c'est que le chancre était dans la période de réparation; mais comme il peut très bien se faire que les malades ne se présentent à vous qu'à ce moment, à quoi sert alors l'inoculation? Évidemment à vous induire en erreur, à vous inspirer une fâcheuse sécurité, à vous faire porter un faux pronostic et à compromettre la tranquillité et la santé d'une famille.

Voici donc ce qu'il faut reconnaître dans l'état actuel de la science : qu'on explique la chose d'une manière ou de l'autre, il est des blennorrhagies auxquelles penvent succéder des accidents secondaires; les moyens de les reconnaître ne sont ai sûrs ni innocents : le traitement mercuriel ne peut donc pas être regardé comme inutile, et il n'y a pas de moyen infaillible de s'assurer s'il est ou n'est pas utile.

En conclura-t-on que, dans toutes les blennorrhagies indifféremment, il faut, comme le voulaient présque tous les médecins avant ces dernières années, employer le traitement mercuriel? Plusieurs auteurs n'hésitent pas à se prononcer affinativement; mais la plupart des médecins agissent différemment et se contentent presque toujours de traiter la blennorrhagie comme une maladie simple, sauf à attaquer plus tard les symptômes secondaires. Si l'on considère le nombre immense de blennorrhagies qui guérissent sans laisser de traces, on sera porté à adopter cette dernière pratique. Toutefois il est des cas où il est prudent d'agir autrement;

<sup>1)</sup> Traité prat. sur les mal. des organes génito-urinaires ; Paris, 1850, 1 re partie, p. 70.

on doit le faire chez les sujets qui sont mariés ou vont se marier, et dans d'autres circonstances dont le médecin sera juge. Dans tous les cas, on ne devra pas cacher au malade la possibilité de l'infection générale, prêt à lui administrer les mercuriaux s'il le désire; car le traitement mercuriel bien dirigé n'a pas les inconvénients que lui ont reprochés quelques auteurs, et qui n'appartiennent qu'à l'abus qu'on en fait trop souvent. Telle est la règle qui me paraît dictée par la prudence.

M. Lagneau (1) veut qu'on commence le traitement mercuriel dès que les accidents inflammatoires ont cédé. Je ne crois pas nécessaire d'insister longuement sur les moyens dont il se compose. Le passage suivant de l'auteur que je viens de citer me paraît suffisant, parce que nous aurons à revenir sur ce traitement à propos du chancre.

« Quatre ou cinq grains (20 à 25 centigrammes) de mercure doux toutes les vingt-quatre heures, huit ou dix pilules d'onguent mercuriel contenant un quart de métal, celles d'Hahnemann, de Plenck, ou toute autre préparation mercurielle équivalente, suffiront dans cette occasion, pourvu que l'on continue ce second temps du traitement pendant quinze jours au moins. »

Résumé. Comme résumé de ce qui précède, je ne saurais trouver mieux que quelques traitements complets proposés par certains auteurs, et je choisis ceux de Cullerier et de M. Ricord. Ces exposés de traitement tiendront en même temps lieu d'ordonnances.

# TRAITEMENT DE CULLERIER (NEVEU).

Tout à fait au début, on peut tenter le traitement abortif par le copahu ou le cubèbe; mais Cullerier ne l'a presque jamais vu réussir. Il a été plus heureux, dans quelques cas, à l'aide de la cautérisation de la fosse naviculaire avec le crayon de nitrate d'argent.

Lorsque les symptômes de la période aiguê sont déclarés, et surtout s'ils ont une assez grande violence, traitement antiphlogistique actif: une saignée du bras, des sangsues sur le gland aux deux côtés du frein, la diète, les boissons adoucissantes prises en grande quantité, des lavements émollients. Le repos au lit est surtout important.

Cullerier a peu de consiance dans les médicaments narcotiques et stupé junts, et il leur attribue quelquesois une excitation marquée.

Lorsque les symptômes inflammatoires ont disparu, administrer la potion de Chopart ou la mixture suivante :

| 2 Cubèbe | 44 8 gram. | Cachou | 8 gram.<br>Q. s.<br>aire. | pour |
|----------|------------|--------|---------------------------|------|
|----------|------------|--------|---------------------------|------|

Dose: de 8 à 16 grammes par jour, dans du pain azyme.

Cullerier n'a pas observé que les baumes de Tolu, de la Mecque, du Pérou, vantés par quelques médecins, eussent l'efficacité du baume de copahu. Il substitue quelquesois les lavements de copahu aux potions.

Le poivre cubèbe est, suivant lui, le meilleur moyen après le copahu. Quand

<sup>(1)</sup> Diel. de med., art. Blennounn wif.

l'un a échoué, souvent l'autre réussit à merveille. Il eu donne de 12 à 30 grammes des du pain azyme, ou délayés dans de l'eau, et par doses fractionnées dans les vint-quatre heures.

Il a peu de confiance dans les injections, auxquelles il attribue la plupart des rérécissements par induration, ainsi que l'inflammation de la vessie, des testicales, etc.; il ne les emploie que lorsque tout a échoué; nous y reviendrons à l'article Blennorrhée.

L'écoulement blennorrhagique une sois supprimé, et le canal de l'urètre libre et non douloureux, ce médecin considérait les malades comme guéris, et ne leur administrait aucune préparation mercurielle pour les préserver de l'insection générale consécutive (1).

Pour apprécier quelques unes des assertions de Cullerier, le lecteur doit recourir aux discussions dans lesquelles je suis entré plus haut.

#### TRAITEMENT DE M. RICORD.

- Quel que soit le temps, dit cet suteur, qui s'est écoulé entre l'application de la cause et la manifestation de la maladie, quelle qu'ait été, du reste, sa durée, s'il n'existe encure aucun symptôme d'inflammation aiguë, il faut chercher à la faire morter, ou, si elle s'est développée déjà, saire en sorte de la guérir le plus tôt possible.
- Les injections, contre lesquelles il existe encore tant de préjugés, constituent non seulement un moyen curatif par excellence, mais encore, quand elles sont convenablement employées, par cela même qu'elles guérissent vite et bien, elles sont le meilleur moyen prophylactique des accidents qu'on leur attribue : rétrécissement, épididymite, etc., puisqu'elles guérissent la maladie, dont la persistance seule peut leur donner lieu. »
- M. Ricord conseille ici les injections de nitrate d'argent à haute dose, telles que les ont pratiquées Carmichaël et, à son imitation, le docteur Debeney; puis il continue en ces termes:
- Le plus ordinairement la sécrétion est d'abord beaucoup augmentée, moins épaisse, séro-purulente; mais, dans la plupart des cas, il s'y mêle une plus on moins grande quantité de sang. Il est des malades chez lesquels ces résultats ne s'observent qu'à la seconde, à la troisième ou à la quatrième injection.
- Lorsque ces effets ont été produits, le sang disparaît bientôt de l'écoulement, qui cesse quelquesois d'une manière brusque, ou va rapidement en diminuant. Il est des cas, plus rares, dans lesquels l'écoulement cesse après l'injection, sans avoir donné lieu aux esses que nous avons signalés.
- Tant qu'on n'a pas obtenu ces résultats, il faut recommencer les injections, nu même quelquesois en élever la dose à un gramme d'azotate d'argent pour 30 grammes d'eau.
- Quand, après ces injections, on a obtenu une modification savorable dans la nature de l'écoulement, et qu'il ne reste plus qu'un suintement muqueux, je pres-cris trois injections par jour avec le liquide suivant :

<sup>[1&#</sup>x27; Journ. de med. et de chir. prat., 1834, p. 129 et suiv.

24 Eau distillée de roses..... 200 gram. Sulfate de zinc..... 1 gram. Acétate de plomb cristallisé. 1 gram.

Mélez. Avant de se servir du liquide de l'injection, il faut le secouer, afin de mettre en suspension le précipité qui s'est formé.

- » Ces injections, aidées d'un régime sévère, de boissons peu abondantes, avec àbstinence de bains chauds, de bière, de cidre, de vin pur, d'asperges, avec le repos absolu des organes malades, peuvent suffire dans le plus grand nombre de cas.
- » Mais si l'on veut avoir des résultats plus certains, il est présérable d'employer concurremment le copahu et le cubèbe : par la bouche, si l'estomac est dans des conditions favorables, ou par le rectum dans le cas contraire.
- Lorsque déjà il existe trop d'irritation de l'urêtre pour avoir recours d'emblée aux injections, on peut encore obtenir des guérisons rapides par l'emploi seul des antiblennorrhagiques à l'intérieur. Mais dès que les symptômes d'acuité viennent à se manifester, non seulement on ne doit plus avoir recours aux injections, mais il faut renoncer même au copahu et au cubèbe. Le traitement antiphlogistique peut alors être employé dans toute sa rigueur.
- » Aux bains, aux évacuations sanguines locales ou générales, s'il y a réaction sébrile, aux boissons aqueuses abondantes, au régime sévère, à la diète même; il est toujours utile, et cela surtout quand la blennorrhagie est phlegmoueuse et qu'il existe une érection cordée, d'associer l'usage du emaphre sonn la sorme suivante;

- On peut encore le donner à la dose de 50 centigrammes dans un quart de lavement, car il est le meilleur sédatif des organes génitaux.
- Proutesois, dès que la maladie est arrivée à la période de déclin, que les douleurs en urinant diminuent, il saut se hâter de reprendre le traitement antiblennorrhagique, sans quoi la blennorrhagie tend à prendre la sorme chronique, et usurpe en quelque sorte un droit de domicile contre lequel tous les traitements doivent plus tard échouer. Il faut commencer ici par le traitement interne. Le copahu ou le cubèbe, antiblennorrhagiques par excellence, quand ils sont appliqués au traitement de la blennorrhagie urétrale, ont surtout un effet hérosque, en vertu de leur action spéciale sur la sécrétion urinaire, sans que je nie pour cela leurs autres modes d'action comme révulsis sur le canal intestinal, comme modificateurs du sang, et, par suite, des sécrétions muqueuses en général.
- » Mais si, après huit ou dix jours de ce nouveau traitement, l'écoulement n'est pas tari, on a recours aux injections d'azotate d'argent, employées comme nous l'avous indiqué pour le début....
- » Lorsque la blennorrhagie urétrale a gagné la partie postérieure de l'urêtre, que le col de la vessie est atteint, que des besoins d'uriner fréquents et impérieux se sont sentir, qu'il existe du ténesme vésical accompagné, dans quelques circonstances, de l'émission d'une certaine quantité de sang mêlé avec les derpières gouttes d'urine, le moyen par excellence qui réussit souvent seul, et sans lequel les

antiphlogistiques échouent fréquemment, consiste dans l'usage d'un quart de làrement froid ainsi composé:

2 Décoction froide de têtes de pavot. Q. s. pour 4 de lavement. Laudanum de Sydenham...... 15 à 20 gouttes.

A prendre une ou deux fois dans les vingt-quatre heures.

- Lorsque, dans le cours de la période aigué, il survient de la dysurie, soit par le fait de spasmes, soit par le fait de rétrécissements inflammatoires, il ne faut pas se hâter d'avoir recours au cathétérisme; c'est sur les antiphlogistiques qu'il faut insister. Si cependant l'émission de l'urine devenait par trop difficile, il fautirait sonder. On donne généralement, et avec raison, la présèrence à des sondes en gomme élastique de moyen calibre, à courbure fixe, et introduites sans mandrin, s'il se peut, afin d'éviter toute espèce de violence.
- Un précepte qu'une longue expérience me permet de donner est le suivant : Si s'on a éprouvé beaucoup de difficulté à introduire la sonde, et qu'ensuite elle reste serrée comme dans un étau, il faut la laisser à demeure jusqu'à ce qu'elle devienne libre, car il est probable qu'une nouvelle introduction de la sonde serait plus difficile, et quelquesois même impossible.

» Dans les cas où on laisse la sonde à demeure, il faut insister sur les antiphlogistiques, et plus particulièrement sur les applications de sangsues au périnée.

- Dans les hémorrhagies par suite de rupture de l'urètre, quand l'écoulement sanguinolent n'est pas très abondant, il est quelquesois utile de le laisser aller. Ce n'est qu'alors qu'il se prolongerait qu'on aurait recours à l'application de la glace, à la compression extérieure ou intra-urétrale à l'aide d'une sonde.
- A moins d'inflammation suraiguë, la présence d'une épididymite n'est point une contre-indication au traitement antiblennorrhagique; en guérissant l'écoulement, point de départ de l'épididymite, ce traitement prévient les récidives de l'inflammation de l'épididyme, si faciles quand on laisse persister l'écoulement.
- Quant au bubon, qui quelquesois accompagne la blennorrhagie urétrale, et qui n'est, par conséquent, pas virulent lorsque celle-ci n'est pas compliquée de chancres, sa marche est aiguë ordinairement, et il a une grande tendance à se terminer par la suppuration; mais aussi c'est, de toutes les variétés des adénites vénériennes, celle dont la méthode antiphlogistique, aidée plus tard des soudants, obtient plus facilement la résolution.
- Je ne saurais terminer ce petit aperçu sans insister sur la nécessité d'ouvrir de bonne heure les petits abcès, qui, dans les formes phlegmoneuses de la blen-norrhagie, se développent quelquesois le long du trajet de l'urètre.
- » Dans tous les cas, il n'est jamais nécessaire d'avoir recours à un traitement nercuriel. »

J'ai choisi les deux traitements dont on vient de lire l'exposé, pour mettre en présence les manières d'agir les plus usitées. Ils nous présentent une opposition fort grande, et l'on peut dire qu'ils ne se touchent que par quelques points. Les considérations dans lesquelles je suis entré précédemment serviront à faire reconnaître ce qu'il y a de trop exclusif peut-être dans l'un et dans l'autre; ce serait une répétition inutile que d'y revenir.

Dans la plupart des traités, on à indiqué le traitement prophylactique de la

blennorrhagie; mais c'est là une question très secondaire pour le praticien, et qui intéresse bien plutôt l'hygiène publique (1). Je me contenterai donc de dire que les lotions astringentes ou chlorurées, les soins de propreté, et quelques autres moyens préservatifs, connus de tout le monde, sont généralement employés.

### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1° Traitement abortif. Copahu, cubèbe, ingérés dans l'estomac ou en lavements; drastiques; injections caustiques, astringentes; injections de nitrate d'argent à faible ou à haute dose.
- 2º Traitement ordinaire. 1º période: Émissions sanguines; émollients; régime; opium; camphre; applications froides; eau de laurier-cerise; cire jaune; injections chloruçées; précautions générales. 2º période: Copahu; cubèbe; injections caustiques ou astringentes; drastiques.
  - 3" Traitement des complications.
  - 4° Traitement préventif des accidents secondaires: Mercure.

### ARTICLE III.

#### BALANITE.

On a depuis assez longtemps remarqué que, dans certaines blennorrhagies, l'écoulement ne provenait pas du canal de l'urètre, mais bien de la surface du gland et de la face interne du prépuce. Astruc rapporte que Sydenham avait observé des cas de ce genre. Astruc lui-même, et plusieurs autres auteurs, parmi lesquels il faut citer Morgagni et Van-Swieten, en ont fait mention. Dans ces derniers temps, M. Desruelles a donné à cette affection le nom de posthite; d'autres auteurs l'ont appelée balanite, ou bien encore balano-posthite, car il est rare que le gland soit affecté sans que le prépuce le soit aussi, et réciproquement. Auparavant on désignait la maladie sous le nom de chaudepisse ou gonorrhée bâtarde, et d'écoulement du gland.

La balanite ou balano-posthite est une affection infiniment moins fréquente que la biennorrhagie urétrale, et c'est un fait remarquable qui prouve combien est grande la prédisposition du canal de l'urètre à contracter des écoulements. On se peut s'empêcher de faire cette réflexion quand on songe à la grande étendue de gland et de la face interne du prépuce en contact immédiat avec la matière infectante, tandis que le canal de l'urètre ne se trouve exposé que par la petite étendue du méat urinaire. On peut penser, il est vrai, que la cavité du méat est plus propre à retenir cette matière, et que les soins de propreté en débarrassent bien plus facilement le gland et le prépuce; mais, certainement, on ne trouvera pas là une raison suffisante de la grande différence qui existe dans la fréquence des deux affections.

Causes. Comme dans la blennorrhagie, nous trouvons d'abord ici la contagion. Vient ensuite une cause qu'on a observée quelquesois, c'est le défaut de propret chez des sujets qui ont un prépuce long et à ouverture étroite. Il en résulte que la matière sébacée sécrétée par les sollicules de la base du gland s'accumule, devient très sétide, et sinit par irriter la muqueuse au point de produire la balanite. On a

<sup>(1)</sup> Voy. Annales d'hygiène publique; Paris, 1838, t. XVI, p. 262 et suiv-

aussi remarqué que la contagion atteint presque toujours des sujets qui présentent cette disposition du prépuce. J'ai déjà signalé ce fait en parlant des pertes séminales involontaires, qui, d'après M. Lallemand, sont la conséquence de cet état (1).

Quelquesois l'écoulement du gland et celui du prépuce sont liés à des ulcérations syphilitiques secondaires qui coîncident avec des éruptions cutanées. Il ne faut pas, ainsi que le sait remarquer M. Ricord (2), consondre cette balanite avec la balanite primitive; car, dans le cas dont il s'agit ici, l'écoulement du gland n'est que la conséquence des ulcérations syphilitiques.

Symptomes. Il est rare que la balanite détermine une vive douleur spontanée; il fant, pour qu'il en soit ainsi, que l'inflammation soit étendue à toute la surface de la muqueuse, et qu'elle ait une grande intensité. Il n'en est pas de même de la douleur provoquée par les manœuvres faites pour découvrir le gland. Le prépuce est, comme je l'ai dit plus haut, ordinairement étroit et long; s'il participe à l'inflammation, les bords de son ouverture sont gonflés, peu extensibles, et même, lorsqu'il n'y a pas un phimosis complet, le malade souffre en cherchant à mettre le gland à découvert.

La matière de l'écoulement n'est pas très dissérente de celle qui a été décrite à propos de la blennorrhagie urétrale. C'est d'abord un suintement opalin et silant, puis blanc laiteux, puis d'un aspect purulent. Cette matière, séjournant en plus ou moins grande partie entre le prépuce et le gland, acquiert assez souvent une grande sétidité. Son abondance est ordinairement considérable.

Si l'on examine la partie affectée, on trouve les bords du prépuce rouges, gonflés, parfois excoriés. La surface du gland présente aussi assez fréquemment des excoriations superficielles, irrégulières, mal circonscrites, à surface rouge, bien différentes des ulcérations vénériennes qu'on trouve quelquefois sur cette partie. Il en est de même de celles qui occupent la muqueuse du prépuce, et qui sont plus rares. Les glandes sébacées, placées à la réunion de la muqueuse du prépuce et de celle du gland, sont gonflées et contribuent beaucoup à la sécrétion muco-purulente.

Lorsque l'inflammation est très intense, le gland est tumélié, mais c'est surtout le prépuce qui présente la plus grande tuméfaction. En pareil cas, la peau de cette partie devient d'abord rouge, puis livide, et quelquesois au point de saire craindre le développement de la gangrène.

Un accident assez fréquent de cette affection est le phimosis résultant du gonflement et du défaut d'élasticité du bord du prépuce. Les malades ne peuvent alors, en aucune manière, découvrir le gland, et il en résulte le croupissement de la matière muco-purulente dont j'ai parlé plus haut.

Il peut arriver néanmoins que les malades faisant un grand effort pour mettre le gland à découvert, ils y parviennent, mais il en résulte alors un paraphimosis, dont les inconvénients sont, comme chacun sait, plus grands encore que ceux du phimosis.

L'état des parties ne tarde pas à se modifier si le traitement est bien dirigé. Au bout d'un petit nombre de jours on voit l'écoulement reprendre son aspect opalin,

<sup>(1)</sup> Voy. art. Pertes séminales involontaires, t. 111, p. 620.

<sup>&#</sup>x27;2: Noles à Hunter, Traité de la syphilis, trad. de Richelot, t. 11, p. 206.

et diminuer beaucoup d'abendance. Le prépuce se dégonfie, les parties enflammées perdent leur rougeur vive, et bientôt tous les symptômes sont dissipés. La négligence de certains malades peut augmenter de beaucoup la durée de l'affection, et ajouter à sa gravité, qui n'est cependant jamais très grande.

La balanite peut être compliquée de chancres et de blennorrhagie; ce sont alors plusieurs affections qu'on a à traiter ensemble, et qui conservent séparément leurs caractères.

Il suit de là que la marche de la maladie est simple et rapide, que sa cherée est presque toujours beaucoup plus courte que celle de la blennorrhagie urétrale, et que sa terminaison est toujeurs heureuse.

La diagnostic ne présente aucune difficulté sérieuse; les parties affectées étant accessibles à l'exploration directe, l'erreur n'est pas possible. Il est un sent point sur lequel l'esprit pourrait rester dans le doute. Les excoriations qu'on observe dans un certain nombre de cas sont-elles ou ne sont-elles pas syphilitiques ? Voilè ce que l'on pourrait se demander. Je me borne à rappeler à ce sujet que les excoriations simples n'ont pas de forme déterminée, qu'elles sont très superficielles, rouges ou rosées à leur surface, et que les ulcérations syphilitiques sont arrondies, grises à leur surface, plus ou moins profondes, avec des bords taillés à pic et plus ou moins durs et élevés. Ces signes différentiels suffisent pour assurer le diagnostic.

Traitement. M. Ricord (1) a donné un très bon résumé du traitement qui doit être mis en usage dans cette affection; il serait inutile d'en chercher un autre.

- Lorsque, dit cet auteur, le gland peut être mis à découvert, que l'inflammation est bégère et sans trop de desquamation de l'épithélium, de simples lotions aver l'eau blanche, l'interposition d'un linge sin et sec entre le gland et le prépuce. suffisent pour guérir en quelques jours.
- » Quand la maladie est un peu plus intense, que la sécrétion muco-purulente est abondante, qu'il existe ou non des excoriations, on fait deux sois par jour des lotions avec la solution suivante :

200 gram. | Azotate d'argent.......... 3 gram. | Dissolvez.

Puis on place un linge sec entre le gland et le prépuce.

- Lorsqu'il existe des ulcérations un peu plus profondes, ou que déjà on a affaire à une hypertrophie des follicules mucipares (psoro-balanite), il est souvent ne cessaire de cautériser les parties malades avec le nitrate d'argent sec.
- Dans les cas de phimosis, et dans les mêmes circunstances présumées, on sai trois ou quatre injections par jour avec les liquides précédemment indiqués, or bien on introduit entre le gland et le prépuce un crayon de nitrate d'argent, als de cautériser superficiellement.
- « Cette méthode, suivie dans les cas les plus graves en apparence, et dans lesquel l'inflammation commençait à menacer les tissus de gangrène, m'a toujours donn les résultats les plus prompts et les plus favorables.
  - Dans ces circonstances, je ne me hûte jamais d'opérer le phimosis : d'abord

<sup>(1)</sup> Bulletin de thérap., août 1843.

des la crainte de l'existence d'un chancre et de l'inoculation consécutive de la phie qui résulte de l'opération; puis parce que, dans un grand nombre de cas, le phinosis n'étant qu'occidentel et passager, on peut éparguer au malade une opération douloureuse et inutile.

- La méthode antiphlogistique et les émollients seuls agissent d'une manière leux et incertaine. Cependant, comme médication accessoire, il est quelquefois utile d'appliquer quelques sangsues dans les régions inguinales; et s'il y a réaction fébrile, la saignée du bras est indiquée.
- · Le malade doit garder le repos, observer un régime doux, la diète même dans les cas graves, et saire usage de boissons délayantes et de laxatifs.
- Lorsqu'il existe beaucoup d'érêthisme, je sais prendre aux malades, tons les soirs, deux des pilules suivantes:

En général les bains locaux tièdes, surtout les bains de guimauve, sont plus misibles qu'utiles; je présère les fomentations avec la décoction de têtes de parot.

On voit que M. Ricord ne rejette pas complétement l'opération du phimosis, mais qu'il à réserve seulement pour des cas rares. On est, en effet, forcé quelquesois de la pratiquer lorsque la maladie résistant, l'inflammation fait des progrès, ou lorsqu'on a lieu de soupçonner que des ulcérations s'étendent outre mesure, sante d'être attaquées directement. L'opération du paraphimosis n'est pas toujours nécessaire lorsque le malade n'a pas trop attendu pour demander du secours. Les tentatives de réduction sont un peu plus douloureuses que dans les cas où le gland et le prépuce sont sains, mais ordinairement pas assez pour qu'elles soient contre-indiquées, et lorsqu'elles ont réussi, tout rentre promptement dans l'ordre. Lorsqu'elles échouent, ou lorsque l'inflammation est trop vive et les lésions trop profondes pour qu'on ose les tenter, on pratique l'opération, que je n'ai pas à décrire ici.

# ARTICLE IV

#### BLENNORRHAGIE CHEZ LA FEMME.

Les parties que la blennorrhagie affecte chez la femme étant accessibles à l'explonation directe, surtout depuis que l'usage du spéculum s'est répandu, il semble que son étude doive présenter beaucoup moins de difficulté que celle de la blen-sorrhagie chez l'homme. Cependant cette question pathologique n'a pas peu fourni matière à discussion, et il est encore aujourd'hui beaucoup de points sur lesquels question d'être parfaitement d'accord. On peut, il est vrai, regarder comme à peu près résolues les questions qui se rattachent au siège de la maladie dans les divers cas, aux lésions anatomiques qu'elle présente et à ses diverses complications; mais ce qui reste en litige, et ce qui est, sans contredit, le point le plus important, c'est, comme dans la blennorrhagie chez l'homme, la nature de la maladie, et aussi la distinction de la blennorrhagie non vénérienne. Les inflammations du vagin se ressemblent tellement, quelle que soit leur origine, qu'il est impossible, dans le

plus grand nombre des cas, de s'assurer, autrement que par des renseignements précis, si elles sont vénériennes ou non: encore même, si l'on s'en rapporte à l'opinion générale, éprouve-t-on de grandes difficultés sous ce rapport; car, suivant un assez grand nombre d'auteurs, les cas sont très fréquents où la blennorrhagie que la femme peut communiquer ou qu'elle a contractée par le coît n'est autre chose qu'un simple catarrhe vaginal qui n'a guère plus d'importance qu'un coryza.

Les sormes de la vaginite ont chacune des caractères assez tranchés; mais, en y regardant de près, on voit bientôt que la blennorrhagie vénérienne peut affecter toutes ces sormes aussi bien que le simple catarrhe vaginal; en sorte que, sous ce nouveau point de vue, on ne peut pas davantage tracer une ligne de démarcation bien nette entre les divers états morbides dont il s'agit ici.

Avant que M. Ricord eût eu l'idée d'appliquer le spéculum à l'étude de la blennorrhagie chez la femme, il était bien difficile, ou plutôt impossible de suivre avec
précision le développement de cette maladie; c'est ce qui explique les lacunes qui
sont restées dans son histoire jusqu'à ces dernières années. Les auteurs qui avaient
le mieux étudié la blennorrhagie chez l'homme, comme Astruc, Swédiaur, et
même Hunter, n'avaient pu, bien que ce dernier ait consacré un article particulier à la gonorrhée chez la femme, traiter le sujet dont il s'agit que d'une manière
très incomplète. Mais dès qu'on s'est aidé du spéculum, on a vu paraître des
travaux qui laissent peu à désirer au point de vue descriptif: tels sont ceux de
M. Ricord (1), de M. Gibert (2), et de M. Durand-Fardel (3). Nous ne manquons
pas, par conséquent, de bons éléments pour tracer l'histoire de cette maladie.

# § I. — Définition; synonymie; fréquence.

La définition de la blennorrhagie chez la femme présente les plus grandes difficultés, et ces difficultés, les auteurs ont préféré s'y soustraire en ne définissant pas la maladie, que de chercher à les surmonter. Qu'est-ce que la blennorrhagie chez la femme? Ou commence-t-elle, et où finit-elle? Comment la distinguer du simple catarrhe vaginal? Doit-on regarder comme une blennorrhagie toute affection du vagin caractérisée par les signes de l'inflammation de la muqueuse et par un écoulement plus ou moins abondant? Telles sont les questions qui s'élèvent, et que l'on n'a pas cherché à résoudre d'une manière directe.

Je crois pouvoir établir d'abord que toute vaginite aiguë ne peut pas être considérée comme une blennorrhagie, bien que dans l'examen des symptômes il soit souvent aussi difficile que chez l'homme de distinguer l'inflammation simple de l'inflammation vénérienne. On comprend, en effet, les inconvénients qu'il y aurait à dire qu'une femme est affectée de blennorrhagie, ce qui implique l'existence d'une affection contagieuse, lorsqu'elle n'a autre chose qu'une inflammation de la vulve, du vagin ou du col de l'utérus, spontanée ou par suite d'irritation mécanique. Il faut, pour qu'on admette l'existence d'une blennorrhagie, qu'on ait affaire à une affection caractérisée par l'apparition de symptômes insolites à la suite du coît, ou, si cette

<sup>(1)</sup> Journ. des conn. méd.-chir.: De la blenn. chez la femme, octobre et décembre 1833.

<sup>(2)</sup> Manuel des maladies rénériennes; Paris, 1837.

<sup>(3)</sup> Mem. sur la blenn, chez la femme, et ses diverses complic. (Journ. des conn. med.-chir., juillet, août et septembre 1840).

origine est douteuse, que la transmission de la maladie à une autre personne ait témontré son caractère contagienx. D'où découle la définition suivante : La blen-purhagie chez la semme est une instammation aiguë de la vulve, du vagin, de suite ou du col de l'utérus, survenue à la suite du coît, et, dans tous les cas, povant se transmettre par contagion.

On peut, il est vrai, élever d'assez fortes objections contre cette manière d'euvisiger la blennourhagie chez la femme. On peut, entre autres choses, dire qu'un caurbe utérin simple est parsois le résultat d'excès dans le coît, et que ce catarrhe peut donner lieu à un écoulement assez irritant pour communiquer à l'homme une blennorrhagie urétrale. Je dirai d'abord que les auteurs me paraissent avoir admis beaucoup trop légèrement les faits de ce genre; que ce qui le prouve, c'est à rareté sort grande de ces catarrhes utérins contagieux chez les semmes qui n'ont communiqué très évidemment qu'avec des hommes sains, et la rareté non noins grande, quoi qu'on en dise, de la blennorrhagie chez des hommes qui n'ont eu commerce qu'avec une semme parsaitement saine; qu'en un mot on a voolu, bien à tort, dans ces derniers temps, dénier à la blennorrhagie une spécificité qui se manifeste chaque jour par les saits les plus multipliés. La contagion joue m a grand rôle dans cette maladie, que ce seul sait déjà indique sa nature spécihque, et l'on conçoit bien difficilement qu'on ait pu la comparer à des assections telles que le coryza et la bronchite, qui en dissèrent si complétement par leur mode de production. Il peut se faire, bien que la chose paraisse au moins excessitement rare, quoi qu'on en ait dit, qu'une simple inflammation du vagin soit, dans des circonstances particulières, la cause d'une prétrite chez un homme qui aura communiqué avec la semme qui en est affectée; mais, en ce cas, il n'est pas permis de supposer que la maladie se transmettra comme une blennorrhagie véritable. Si l'on veut que nous admettions un pareil fait, il faut nécessairement qu'on nous sournisse, non des assertions plus ou moins tranchantes, mais des observations exactes, rigoureuses, et c'est ce que personne n'a fait. Ces considérations sont, je crois, assez graves pour que nous n'imitions pas ici ce que nous avons fait chez l'homme, ou, en d'autres termes, pour que nous ne consondions pas l'infammation aigue simple, qui, du reste, se montre bien rarement avec l'instatnmation spécifique.

Cette affection a reçu les noms de gonorrhée chez la femme, vaginite, urétrocoginite, vaginite vénérienne; celui de blennorrhagie est le plus sréquemment employé.

La grande fréquence de cette maladie est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Cette fréquence est très dissérente suivant le siège de l'inslammation; c'est ce que je serai connaître dans la description des symptômes.

### § II. — Causes.

Les considérations dans lesquelles je viens d'entrer me laissent bien peu de chose à dire sur les causes. Après avoir examiné attentivement les saits, je crois pouvoir établir que la contagion est presque l'unique cause de la blennorrhagie. Sans doute cette maladie s'est d'abord développée spontanément, et, par conséquent, rien n'est plus admissible que la possibilité toujours existante de ce dévelopment spontané; mais tout le monde sait combien il est rare de pouvoir le con-

stater. Ce qu'il y a de certain, c'est que presque toutes les femmes qui la présentent sont celles qui ont un fréquent commerce avec des hommes infectés, et que, lorsque l'infection n'existe pas d'un cêté ou de l'autre, ou qu'on prend toutes les précantions nécessaires pour prévenir la contagion, les semmes ne présentent que rarement la blennorrhagie, quels que soient d'ailleurs les excès auxquels elles se livrent.

La condition principale dans laquelle paraît se développer le plus facilement la hiemnorrhagie spontanée chez la femme, est la malpropreté; toutefois ce n'est la qu'une présomption. Mais je n'insiste pas sur un sujet aussi obscur, et sur lequel les syphiliographes n'ont jeté que bien peu de lumière, parce qu'ils ont parié d'après des impressions générales et des faits insuffisants. Je me contente d'ajonter que, pour ceux qui regardent comme une blennorrhagie toutes les espèces de vaginite, la seconde dentition, les dartres des parties génitales, la masturbation, les excès dans le coît, toutes les irritations du vagin, les grandes fatignes, etc., sont des causes de cette affection; mais que rien n'est moins prouvé que l'existence de ces causes, en tant que produisant la vaginite contagieuse, c'est-à-dire, la véritable blennorrhagie.

Ge que j'ai dit de l'incubation, à propos de la blennorrhagie chez l'homme, s'applique parfaitement à la blennorrhagie chez la femme.

### § III. — Symptômes.

Début. M. Ricord a parfaitement constaté la grande difficulté de préciser le début de la blennorrhagie chez la femme. Il ne s'agit pas, en effet, ici, comme chez l'homme, d'une affection ordinairement très aiguë, survenant dans un organe où il n'existait rien de semblable; fort souvent, au contraire, c'est une maladie de peu d'intensité, et qui se manifeste dans le cours d'éconlements de nature diverse, sans qu'il y ait une ligne de démarcation marquée entre l'état ordinaire et celui qui est constitué par la maladie nouvelle. Dans les cas d'une grande intensité, les symptòmes nouveaux se produisent néanmoins avec une assez grande violence pour que le début puisse être fixé avec une certaine précision; mais, dans les autres, qui sont les plus nombreux, il faut renoncer à y parvenir: on ne reconnaît l'existence de la maladie que lorsqu'elle a acquis presque tout son développement.

Un peu de douleur inaccoutumée en marchant, et parfois en urinant, un changement de couleur de l'écoulement, qui, auparavant, ne consistait qu'en de simples flueurs blanches, sont les signes qui marquent le début dans quelques un de ces cas difficiles. Chez les femmes qui, avant la blennorrhagie, ne présentaien aucun écoulement, un sentiment de chaleur insolite, ordinairement à l'entrée de vagin, ou bien dans l'urêtre, ou bien encore, soit autour du col de l'utérus, soit vers la vulve, ou enfin dans plusieurs de ces points à la fois, suivant le siège d'l'inflammation, annonce le début de la maladie, et est bientôt suivi d'un écoule ment d'abord clair, puis opalin, puis épais et opaque, comme chez l'houmme.

Symptomes. Les symptomes présentent certaines nuances, suivant que la mali die a son siège dans tel on tel des points que je viens d'indiquer, ou dans plusieur d'entre eux; mais en peut néanmoins les décrire d'une manière générale, saul signaler plus tard ces particularités.

La douleur n'est presque jamais comparable à celle que fait ressentir la bles

commode, avec un sentiment de pesanteur vers le périnée, l'anns et le rectum. Lorque l'inflammation est vive, il peut y avoir augmentation de la douleur en miant, signe sur lequel je reviendrai en parlant du siège de la maladie.

La matière de l'écoulement est d'abord peu abondante et opaline, puis sa quantité augmente et peut devenir extrêmement considérable. Elle prend alors la teinte june et verdêtre que nous avons signalée dans la blennovrhagie de l'homme, et la chemise de la malade est couverte de larges taches qui la rendent comme empesée. C'est à la partie postérieure de la chemise qu'il faut principalement rechercher ces taches, et l'on en comprendra facilement la raison.

Dans les cas où il existait auparavant de simples flueurs blanches, cet écoulement peut se supprimer, ou du moins diminuer considérablement par suite de l'apparition d'une inflammation aiguë, puis les choses se passent comme je viens de le dire. Quelquefois, dans de semblables circonstances, l'écoulement simple semble se couverir en écoulement blennorrhagique, en même temps que les signes d'inflammation aiguë se manifestent. Parfois enfin, comme chez l'homme, le hiquide est teint de sang.

Si alors en examine, à l'aide du spéculum, la partie affectée, on aperçoit des l'ions veriables soit dans un des points indiqués plus haut, soit, ce qui est plus frépent, dans plusieurs à la fois. La surface enflammée est d'un rouge plus ou moins ni; on y observe une tuméfaction plus ou moins marquée; elle est chaude, et ematet du doigt, et surtout de l'instrument, y détermine une douleur asses vie. Dans quelques cas, on constate pendant un ou plusieurs jours cet aspect des parties sans qu'il y ait de sécrétion, et M. Ricord a comparé cet état à celui qu'on observe sur la pequ affectée d'érysipèle. Chez quelques sujets même, cet auteur a ru ces lésions se montrer sans écoulement pendant toute la durée de la maladie, en sante que l'existence de la blennorrhagie sèche servit mieux constatée chez la fenne que chez l'homme. Ce sujet demande néanmoins de mouvelles recherchea bens l'immense majorité des cas, au contraire, on trouve la partie affectée, et les parties situées au-dessous, baignées d'un liquide d'autant plus abondant, plus épuis et plus jaunâtire ou verdâtre, que la maladie est plus avancée dans la période d'acuité que je décris ioù.

La membrane auqueuse, outre la rougeur, présente ordinairement cet état graunlé qui sert à caractériser l'inflammation de certaines muqueuses à diverses époques de l'affection.

"l'ai trouvé, dit M. Ricord, en explorant la vulve, le vagin et le col de la matrice, la muqueuse couverte de papules ou de follicules constituant une vaginite ou utéro-vaginite papuleuse, une psorélytrie, ainsi que je l'ai nommée, et pouvant présenter à différents degrés : tantôt sous forme de petites taches de la grosseur d'une tête d'épingle, plus où moins isolées; plus ou moins confluentes; tantôt sous la forme plus avancée de granulations en quelque sorte privées d'épithélium, et ressemblant à des bourgeons charnus; tantôt enfin pouvant passer à l'état de réritables végétations. "Faut-il, avec M. Ricord, ne voir dans ces deux formes qu'une seule lésion plus ou moins avancée? Les granulations qu'il décrit dans ce passage sont-elles les mêmes que j'ai indiquées plus haut, et qui sont semblables à celles qu'on observe sur la muqueuse oculaire dans la conjonctive, et sur la mu-

1

queuse des bronches dans la bronchite? Ce sont des questions qui ne sont pas résolues. Il est très possible que les grosses granulations soient dues à l'inflammation des sollicules, et ne soient autre chose que les grains douloureux que nous avons trouvés chez l'homme, tandis que les granulations fines sont dues seulement à l'irrégularité du tissu muqueux épaissi par l'inflammation.

» La muqueuse vulvaire, ajoute M. Ricord, la muqueuse urétrale, autant qu'on peut la voir, la muqueuse vaginale et utérine, ont souvent présenté des plaques plus ou moins nombreuses, plus ou moins étendues, ressemblant à des surfaces de vésicatoires en pleine suppuration. Chez une semme, dans la partie prosonde et sur le col de la matrice, la muqueuse a offert une éruption d'herpès phlycténoïde des plus caractérisées; enfin des ulcérations diverses se sont présentées dans les différents points de son étendue. »

Tels sont les symptômes et les signes de la blennorrhagie chez la femme dans la période d'acuité. C'est à l'aide du spéculum qu'on découvre ces derniers, et la manière d'introduire cet instrument est aujourd'hui devenue tellement vulgaire, qu'il est inutile de la décrire. Seulement il faut dire que le spéculum ne doit pas être introduit lorsque l'inflammation est très vive, à cause des violentes douleurs qu'il détermine et de l'exaspération des symptômes qu'il pourrait produire. Il n'y a aucun inconvénient à attendre quelques jours, pendant lesquels des moyens antiphlogistiques sont mis en usage pour calmer l'irritation. On doit aussi s'abstenir de cette introduction lorsqu'il s'agit de filles très jeunes dont le vagin est très étroit, et lorsque ce canal est devenu rigide par suite de maladies antérieures. A l'époque de la menstruation, cette introduction est inutile, parce que, comme le fait remarquer M. Ricord, l'écoulement du sang vient masquer la surface des parties malades, qui d'ailleurs étant dans un état de congestion, pourraient être lésées par l'instrument.

Cet état d'acuité ne dure pas ordinairement plus de six à huit jours; chez beaucoup de semmes même il est très léger et passager. On voit ensuite la douleur s'apaiser, l'écoulement devenir moins épais, et ordinairement moins abondant; la matière sécrétée devient blanche, puis opaline, et, dans cet état, l'écoulement peut persister indéfiniment si on ne lui oppose pas un traitement convenable.

L'examen à l'aide du spéculum montre alors que la rougeur est moins vive, et qu'elle finit par se dissiper peu à peu, de sorte qu'assez souvent, au bout de deux ou trois semaines, on ne trouve plus de lésion de la muqueuse, à moins que l'inflammation n'ait été entretenue par des excitations plus ou moins nombreuses.

Les diverses espèces de blennorrhagie chez la semme ont été étudiées avec soin par M. Durand-Fardel. C'est le siège de l'insiammation qui les constitue srèquemment.

La plus fréquente, sans contredit, est la blennorrhagie vaginale ou vaginite vénérienne. Il importe, pour en bien constater l'existence, de pratiquer le toucher, et parfois même d'introduire le spéculum. Ce n'est, en effet, quelque sois que la partie la plus élevée du vagin qui en est atteinte. Cette espèce est surtout remarquable par l'abondance de la sécrétion qui, lorsqu'elle est devenue tout à sais purisorme, a une odeur sorte et nauséabonde.

La vulvite est la seconde espèce. Elle est remarquable par la douleur qu'elle occasionne, par la tuméfaction des grandes lèvres, et par leur érosion fréquente.

L'urine, en passant sur les parties enflammées, détermine une cuisson quelquesois fet vive, à laquelle se joignent assez souvent de vives douleurs dans le canal de l'urère, parce que, dans cette espèce, le conduit urinaire est concurremment entemé dans le plus grand nombre des cas.

On a rarement occasion d'observer l'urétrite, ou troisième espèce, existant sule. Cependant on en a rapporté plusieurs exemples. M. Durand-Fardel cite cux qui ont été recueillis par MM. Gibert, Ricord et Cullerier. L'urétrite a pour sines particuliers la douleur vive en urinant, la rougeur et la tuméfaction des bords de l'orifice urétral, et l'écoulement, par cet orifice, d'une goutte de matière puriforme, qui se renouvelle après qu'on l'a essuyée. En pressant d'arrière en avant sur le trajet connu de l'urêtre, on fait en outre sortir une plus ou moins grande quantité de cette matière.

Enfin la quatrième espèce, ou blennorrhagie utérine, a pour caractères les supplimes de la blennorrhagie tels que nous les avons décrits plus haut, mais bornée ou col de l'utérus. Elle est surtout remarquable par le peu de douleur qu'elle occasionne, et l'on comprend combien de fois on a dû en méconnaître l'existence avant qu'on fit usage du spéculum. C'est surtout dans des cas de ce genre qu'on royat la blennorrhagie être transmise par des semmes qui paraissaient complétement sines.

# § IV. – Marche; durée; terminaisen.

Dans la description précédente, j'ai indiqué la marche de la maladie. Il me sufle d'ajouter que, comme chez l'homme, elle est extrêmement variable suivant les
cas l'ai dit plus haut quelle est la durée approximative de la première période, ou
période d'acuité; quant à la seconde période, il est impossible de la connaître,
parce que, dans presque tous les cas, on lui oppose des moyens plus ou moins aclis: tout ce qu'il est permis de dire, c'est qu'assez souvent elle tend à se perpétuer.

La guérison est la terminaison presque constante de la blennorrhagie chez la fenne. Chez quelques unes il en reste, comme je viens de le dire, des traces qui perrent transmettre l'affection pendant un temps indéfini, et il en est un certain sombre qui conservent cette propriété, alors même que depuis très longtemps tous les symptômes locaux ont disparu. On a remarqué, en outre, depuis fort longtemps, un fait singulier, c'est que certaines femmes, après avoir communiqué la blennorrhagie à un homme, peuvent ensuite continuer à avoir des rapports avec lui sans l'infecter de nouveau. Il y a, en pareil cas, une espèce d'acclimatement, et ce qui le prouve, c'est que si les relations sont suspendues pendant un temps assez long, une nouvelle blennorrhagie peut être contractée lorsqu'elles sont refises. Il faut néanmoins n'accepter qu'avec réserve tous ces faits singuliers, comme aussi ceux dans lesquels, suivant les auteurs, la maladie se transmet par suite de dispositions accidentelles de la part de l'homme, etc.

## § W. - Diagnostie; pronostie.

D'après ce que j'ai dit plus haut, on ne peut pas espérer, dans certains cas, d'arriver au diagnostic, non pas, bien entendu, de la vaginite, car rien n'est évidenment plus facile, mais de la nature vénérienne ou non de l'affection, puisque

les symptômes et les lésions sont les mêmes dans toutes les espèces de vaginiles. C'est là cependant ce qui serait, sans contredit; le plus important. Une circonstance qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la vaginite survenue sans violence extérieure et sans contagion est une affection extrêmement rare à l'état d'acuité. Si donc on n'a pas, pour en expliquer l'apparition, une de ces causes extérieures que chacun connaît, on doit être naturellement porté à admettre la contagion, et par conséquent la nature vénérienne de la blennorrhagie. Toutefois, counse il est des cas douteux, cette proposition ne s'applique évidemment pas au jugerant du médeciu légiste, qui doit être on ne peut plus réservé, mais au diagnostic la praticien, qui doit traiter la maladie en conséquence.

## § VI. — Complications.

Les complications de la blennorrhagie chez la semme sont assez importantes pour qu'on doive leur consacrer quelques mots en particulier.

On a regardé généralement les quetules plates, tubercules plats ou plaques maqueuses, qui surviennent fréquemment chez les femmes affectées de blennorrhage, comme une complication et non comme une conséquence naturelle de la maladie. La plupart des auteurs les considèrent comme un accident secondaire. Quelques uns cependant, et M. Durand-Fardel est de ce nombre, pensent que cette lésion est aussi souvent primitive que secondaire. Sans vouloir trancher cette question, je crois qu'il est convenable de renvoyer la description des tubercules plats à l'histoire des syphilides, comme l'a fait M. Cazenève dans son ouvrage, sauf à discuter siors (point intéressant. Je me bornerai à dire ici que, dans les cas où ces pustules plate existent, les malades ont très souvent négligé toute espèce de soins, et que la matière de l'écoulement est ordinairement remarquable par sa fétidité.

Des érosions du col, des granulations de cet organe, sont plutôt une consiquence de la maladie qu'une complication. On a encore observé des fissures d'anus, et, comme chez l'homme, la blennorrhagie est parsois, chez la semme, compliquée de chancres et de bubons. Enfin des abcès des grandes levres, de périnée, la cystite, une véritable métrite, une métrorrhagie, ont été signale comme compliquant cette affection. M. Mercier a cité des cas où des douleurs vives du bas-ventre, avec des symptômes marqués de réaction, lui ont sait admentil'existence d'une péritonite par extension de l'inflatimation; mais on a mis et doute l'exactitude du diagnostic, et ce qu'il y a de certain, c'est que ces cas sont au moins extrêmement rares.

### § VII. - Traitement.

Tous les auteurs s'accordent à dire que le traitement abortif a une très faible efficacité dans la blennorrhagie chez la femme; que, dans la très grande majoris des cas, il ne donne aucun résultat avantageux, et qu'il peut être dangereux. Le copahu, le cubèbe n'ent, en effet, qu'une très faible action dans ce sens, et surface enflammée est trop grande pour qu'on ne s'expose pas à produire de graves accidents en portant sur elle des injections caustiques à haute dose.

C'est donc au traitement ordinaire qu'il saut avoir recours. Je n'insisterai de l'exposant, que sur ce qui est particulièrement applicable à la blennorrhagie che la semme, car il est beaucoup de moyens que j'ai sait connaître en pariant de l

bleventhagie chez l'homme. Ainsi les invements émollients, les grands bains, les bains de siège, les émissions sanguines, lorsque l'inflammation est très sorte, son employés dans la période aigué. Les diurétiques sont inutiles.

Les opiacés, les antispasmediques sont donnés pour combattre la douleur vive et su grand éréthisme.

Les injections émollientes sont d'un três grand usage dans cette période aigué. On les fait avec une décoction d'eau de guimauve ou de graine de lin. Il est bont, lursque la surface enstammée est très douloureuse, d'employer les injections nurs cotiques, et en particulier la décoction de têtes de pavot; si cependant cette douleur était extrême, il y aurait à craindre qu'elle ne fût encore augmentée par l'introduction de la seringue, et il faudrait s'en abstenir pendant quelques journe. Pendant que la maiade est dans le bain, on lui recommande ordinairement de faire des injections multipliées avec l'eau du bain même.

Pour maintenir longtemps les liquides émollients sur la surface ensammée, un introduit dans le vagin, après l'injection, un tampon de charpie imbibé du liquide dont on s'ést servi pour la pratiquer, et attaché avec un fil qui sort par la vulve, pour qu'on puisse le retirer facilement. Ce tampon doit avoir la longueur du ragin, mais il faut prendre garde de le faire trop volumineux, car par la pression qu'il exercerait, il deviendrait très incommode et augmenterait la douleur. M. Ricard lait remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'employer le spéculum pour introduire ce tampon, et que les femmes peuvent très bien le placer avec le doigt.

Lorsque les règles surviennent dans le cours du traitement, il saut s'abstenir de ces injections qui pourraient avoir des inconvénients saciles à comprendre.

Quand la période aiguë est terminée, on doit recourir à des injections d'une autre nature. L'acétate de plomb est alors fréquemment mis en usage. M. Ricord emploie la formule suivante :

Eau commune...... 500 gram. | Acétate de plomb cristallisé. 15 gram. Mélez.

Ces injections se font deux fois par jour, de la même manière que les injections émollientes, et il est bon aussi d'introduire le tampon imbibé de ce liquide astringent. D'autres liquides astringents ou cathérétiques peuvent être injectés de la même manière, mais fe les indiquerai en parlant de la blennor rétée.

Les injections avec une dose médiocre de nitrate d'argent (0,10 grammes par 30 grammes d'eau) sont aussi employées; mais il vaut mieux, forsqu'il n'y a plus aucune douleur, pratiquer la cautérisation avec le nitrate d'argent ses, ce qui se fait d'une manière très simple. Le spéculum étant introduit, un cautérise d'abord le col, puis retirant lentement l'instrument, un passe le crayon caustique sur la surface du vagin, à mesure qu'elle se présente à son orifice. Il faut mentionner encore les injections de copahu, recommandées par M. Taddei.

La maladie ayant, dans un bon nombre de cas, déterminé un écoulement rebelle dont la source principale paraît être dans le col de l'utérus; on à proposé de porter les injections jusque dans la cavité de l'organe; mais des faits rapportés par M. Bretenneau et par Hourmann (2) ont prouvé que ces injections sont ioin d'être

<sup>(1)</sup> Foy. plus haut, p. 29.

<sup>12)</sup> Journ. des conn. méd.-chir., juillet 1840.

sans danger, car le liquide pouvant pénétrer dans le péritoine à travers la trompe il s'ensuivrait une péritonite des plus graves. Toutesois M. Vidal, de Cassis, a étal que lorsque des accidents survenaient après les injections intra-utérines, c'e qu'elles n'avaient pas été saites avec toutes les précautions nécessaires.

Hourmann a préconisé un traitement bien simple contre les écoulements rebelle Après avoir pratiqué une injection pour nettoyer complétement la surface sécritante, il introduisait un tampon de charpie sèche destiné à absorber le liquid muco-purulent qui, baignant les parties, les entretient dans un état d'irritate permanente. Ce moyen n'est pas sans utilité; mais il résulte d'un nombre considerable d'observations recueillies par M. Cossy, dans le service de M. Louis, qu'apri avoir, dans les premiers jours, diminué notablement l'écoulement, le tamponn ment cesse ordinairement d'avoir un effet marqué et peut même être nuisible Lorsqu'il a produit cette diminution, il faut donc renoncer à ce moyen, et recour aux injections astringentes ou au caustique.

Je n'ai point parlé des moyens internes qu'on a essayés pour couper la blenno rhagie dans cette seconde période, parce qu'ils sont aujourd'hui généralement abandonnés. Les médecins qui se sont le plus spécialement occupés des maladie vénériennes ont tous reconnu, en effet, que ces médicaments ne réussissent preque jamais, tout en conservant les inconvéments que j'ai signalés en parlant de la blennorrhagie chez l'homme. Il est un seul cas où l'on doit les mettre en usage c'est lorsque le siège de l'affection est borné au canal de l'urêtre. Alors on en obtient de bons effets, ce qui s'explique très bien par la ressemblance qu'a la maladi avec la blennorrhagie de l'homme.

Je ne pousse pas plus loin l'exposé de ce traitement. Il serait, en effet, inuti de parler de la médication qui convient dans les complications, puisque j'aurai à faire connaître dans les diverses maladies complicantes, et, d'un autre côté, passerai en revue, à propos de la blennorrhée, les divers moyens qu'il me res encore à mentionner.

#### ARTICLE V.

#### BLENNORRHÉE.

La blennorrhée, affection parsois très rabelle, n'a pas été étudiée avec plus oprécision que la blennorrhagie. C'est presque toujours dans des articles général qu'on en a donné une description plus ou moins détaillée; aussi trouverons-no une assez grande obscurité dans quelques parties de son histoire, et notamme dans son étiologie.

La dénomination de blennorrhée est généralement employée comme synonya de blennorrhagie chronique. Il est certain que, dans l'immense majorité des ca l'écoulement chronique qui la constitue succède à la blennorrhagie aigué, et n'é évidemment autre chose que cette affection passée à l'état chronique. Mais il certains cas aussi où cet écoulement se montre dès le début avec tous ses caratères, et quelques médecins ne veulent voir, dans les cas de ce genre, qu'un fit muqueux sans caractère inflammatoire. Toutefois l'examen des faits prouve qu'il a, même dans ces cas, des signes d'irritation, bien que légers, et ne permet p'd'adopter cette dernière manière de voir.

#### § I. — Causes.

#### 1º Causes prédisposantes.

Parmi les causes prédisposantes, il n'en est aucune qui soit plus généralement ainise que le tempérament lymphatique et le vice scrofuleux. Sans nier l'inlience de ces conditions, je ferai remarquer que les recherches sur ce point sont lien lois d'être rigoureuses. Il en est de même de l'habitation dans un lieu humide et de l'hérédité, dont néanmoins la grande influence a été soutenue tout récemment par M. le docteur Andrieu dans un article d'un journal de Montpellier.

#### 2° Causes occasionnelles.

les couses occasionnelles les plus souvent observées sont les excès de tout genre, et principalement les excès vénériens; la négligence apportée par les malades deu le traitement de la blennorrhagie aiguë; toutes les excitations des parties génitales; l'usage de la médication antiphlogistique trop longtemps prolongée, et ensu certaines lésions profondes des diverses parties du canal de l'urêtre.

L'existence d'un rétrécissement peut perpétuer la blennorrhagie. Nous avons 14, en parant des pertes séminales, que l'inflammation chronique de la portion produique de l'urêtre a le même esset. Les recherches de M. Baumès ont consirmé sous ce rapport les saits cités par M. Lallemand. Le premier de ces auteurs a vu que l'inflammation qui entretient l'écoulement chronique peut avoir son siège dans une autre partie du canal, et notamment dans la sosse naviculaire; mais il résulte de ses observations que, dans les écoulements invétérés, les lésions se trouvent entires huit sois sor dix dans la portion prostatique.

Quelques auteurs, et en particulier M. Lissranc, ayant remarqué que, dans les écolements chroniques, il existe le long du canal de l'urêtre de petites granulalions indurées, ont pensé qu'elles étaient la cause de ces écoulements rebelles; mais il est évident que ces granulations, qui sont dues à l'induration des follicules chroniques enflammés, sont le résultat et non la cause de la maladie. Enfin, on a inoqué une sorte d'habitude contractée par la surface muqueuse.

#### S II. — Symptômes.

Les symptômes de la blennorrhée sont peu nombreux et très simples. Cette affection, comme je l'ai dit plus haut, n'est presque jamais que la continuation d'une blennorrhagie aiguë dont il ne reste plus guère que l'écoulement. Celui-ci et ordinairement très peu abondant et ne constitue qu'un simple suintement qui, savent même chez l'homme, ne se montre qu'à certains moments de la journée. Cet ainsi que, chez un grand nombre de malades, il est rarement possible, dans i jour, de voir une quantité appréciable de matière morbide sortir du canal de l'urètre. C'est le matin, lorsqu'on n'a pas uriné depuis longtemps, que, en pressant le canal d'arrière en avant, on en fait paraître une goutte. Il n'est pas rare séannoins de trouver, même pendant la journée, les bords du méat urinaire collés par une matière desséchée, qui n'est autre chose que la matière du suintement. D'autres fois, la matière de l'écoulement est plus abondante, et, chez

quelques sujets, la maladie consiste dans une humidité continuelle du canal de l'urètre.

La couleur et la consistance de la matière morbide sécrétée sont variables. Dan le plus grand nombre des cas, néanmoins, on ne trouve qu'un muco-pus blanc e assez fluide. Il en résulte sur le linge de petites taches grisâtres qui lui donnent d la fermeté, et qui souvent ressemblent à des taches de sperme.

## § III. — Bésions anatomiques.

Lorsqu'il existe des lésions profondes de la portion prostatique de l'urêtre, le malades éprouvent vers le périnée un sentiment de tension et de pesanteur que peut augmenter dans des circonstances très diverses. Sauf ces cas et ceux où existe un rétrécissement du canal, il n'y a pas d'autres symptômes que ceux qu'il in mentionnés plus haut. La santé générale n'est nullement altérée, à moins que les malades ne s'affectent profondément de leur état, ou qu'ils n'aient des perfes séminales involontaires, auxquels cas il survient des symptômes d'hypochondre avec les divers accidents nerveux qui en sont la conséquence.

Chez la femme, la blennorrhée ne présente guère à considérer qu'un écoule ment d'abondance variable d'une matière semblable à celle que je viens de décrine Cependant si l'on examine les malades au spéculum, on trouve très fréquemment des érosions, des granulations du col qui sont la source de ces écoulements pur longés. Il faut se rappeler, quand on examine le linge des malades, que c'est su tout sur la partie postérieure de la chemise que se trouvent les taches qui résu tent de l'écoulement; car souvent, dans l'intention d'induire le médecin e erreur, les femmes ne présentent que la partie antérieure, où ces taches peute très bien ne pas exister, bien que l'écoulement blennorrhéique soit constant.

Une sois établie, la blennorrhée a la plus grande tendance à se perpétuer, si ne lui oppose un traitement actif; sa durée est par conséquent indéterminé Mais bien qu'on ait cité quelques cas très rebelles, on peut dire d'une manie générale que sa terminaison est heureuse.

#### § IV. - Diagnostie; promostie.

Je n'aurais rien à dire sur le diagnostic de la blennorrhée qui n'ait été à propos de la blennorrhagie. Dans l'une et dans l'autre, toute la difficulté consi à savoir quelle est la cause, et, par suite, la nature de l'écoulement.

Le pronostic, d'après ce que j'ai dit plus haut, ne saurait être considéré com ficheux. Cependant on comprendra facilement que, dans les cas où il y a l lésion profonde de la prostate ou un rétrécissement, on a affaire à une mala devenue sérieuse par suite de cette complication.

## § V. - Traitement.

Le traitement est, sans contredit, la partie la plus importante de l'histoire de blennorrhée. L'affection peut, en effet, être très rebelle dans certaines circi stances, et l'on a proposé un grand nombre de moyens pour la combattre.

Disons d'abord que, de tous les remèdes mis en usage dans la seconde pérside la blennorrhagie, il n'en est aucun qui ne soit applicable à la blennorrhée. que, dans la très grande majorité des cas, ils suffisent pour en triompher. (» n'

duc que lorsqu'on aura échoué par ces moyens, et en particulier par les injectime constiques et astringentes mentionnées aux articles consacrés à la blennorhaje, qu'on aura recours à ceux que je vais indiquer maintenant, me sontentant de navoyer à ces articles pour le traitement ordinaire.

les les auteurs ont recommandé d'examiner d'abord attentivement les condiuns générales dans lesquelles se trouvent les malades qui ont des blennorrhées rélète. Si le sujet a été simplement débilité par l'emploi trop prolongé des aniphogistiques ou par un régime trop sévère, il suffit souvent de lui recommoder un régime substantiel, l'usage du vin de Bordeaux pur et quelques toniques, pour voir se dissiper rapidement un éconlement qui durait depuis fort longtemps.

Dans le plus grand nombre des cas néanmoins, il est nécessaire de pratiquer concurremment des injections caustiques ou astringentes. On recommande ordinament de porter ces injections à une dose plus élevée que dans la blennor-logie; mais ce précepte ne doit pas être donné d'une manière absolue. M. Serre raporte des exemples dans lesquels on voit des injections à très faibles doses supprimer des écoulements chroniques, et j'ai vu, dans un cas entre autres, un suintenent babituel qui durait depuis plus de deux ans, arrêté d'une manière définitive par une sale injection avec de l'eau distillée chargée de nitrate d'argent dans la proportion de 0.05 grammes par 30 grammes de liquide. Il faut répéter ici, parce que c'est un point capital, que les injections n'ont pas réellement le résultat fâcheur de produire des rétrécissements; que l'on doit bien plutôt redouter cette lésion braque la maladie se prolonge outre mesure, et que, par conséquent, on ne doit pas hésiter à couper ainsi une blennorrhée dont la durée n'est déjà que trop lague.

lous avons vu que M. Taddei (1) avait employé, dans les cas de hleunorrhée, is injections de copulu, comme dans la blennorrhagie, et avec le même succès. Il le docteur Pons y Guimera (2) cite des cas de prompte guérison de blennormées rebelles après quelques injections (six dans un cas) d'une solution de cachou bou voici la sormule:

Il faut retenir le liquide une minute et demie dans le canal.

Quelques la constitution est tellement débilitée, surtout chez les sujets lymplatiques, qu'il saut insister sur les analeptiques et les toniques et recourir aux serregneux. On donne le carbonate de ser (1, 2 et 3 grammes), on prescrit les eaux ferrugineuses, etc. En même temps, pour donner plus de sorce à l'organisme, la papart des auteurs recommandent les bains froids et surtout les bains de mer.

Lorsque la maladie est entretenue par une lésion, une inflammation chronique et plus ou moins prosonde de la portion prostatique de l'urêtre, on doit agir comme la été dit dans l'article consacré aux pertes séminales involontaires (3), et omployer surtout la cautérisation telle que la pratique M. Lallemand. Je n'ai pas à

<sup>1</sup> Foy. plus haut, p. 29.

<sup>2)</sup> El telegrapho medico, et Gas. med. de Paris, mai 1847.

<sup>(3)</sup> Foy. t. 111.

m'occuper ici du traitement des rétrécissements de l'urêtre, qui appartient exclusivement à la chirurgie.

Moyens divers. Après avoir, d'une manière générale, indiqué la conduite i suivre dans la blennorrhée, je vais faire connaître des moyens variés préconisés par des auteurs qui se sont occupés spécialement de ce sujet. Ils appartiement i tous les genres de médicaments mentionnés soit dans cet article, soit dans celu qui est consacré à la blennorrhagie; mais il eût été bien difficile de les présentes dans un ordre très méthodique, et j'ai préféré les rassembler ici. Le lecteur y trouvera quelques formules intéressantes.

Le docteur Most (1) recommande vivement la préparation suivante dans les œ de blennorrhée ancienne chez des sujets débilités par un traitement antiphlogis tique prolongé et par un régime trop sévère :

```
Z' Térébenthine de Venise... | Aà 8 gram | Gomme de kino....... | Aà 8 gram | Sulfate de fer........ | Aà 8 gram.
```

F. s a. des pilules de 0,10 grammes. Dose : de cinq à huit, trois sois par jour.

Le docteur Hoering (2) associe l'extrait de ratanhia au ser et prescrit en mêm temps des injections avec une décoction de ratanhia.

Plusieurs auteurs, parmi lesquels il faut principalement citer le docteur Richond (3) et Dal Persico (4) ont employé, et ce dernier avec succès dans neul ce de blennorrhée très opiniatre, la teinture d'iode. M. Richond en a porté la dose de 15 gouttes par jour, quantité par laquelle il commence, jusqu'à 40 et mêm 50 gouttes par jour. Pour faire prendre ce médicament, il sussit de le donner dan une tasse de tisane édulcorée ou dans un demi-verre d'eau sucrée. Je dois ajoute que, malgré les assertions de ces auteurs, malgré quelques saits qu'ils ont rapportés et qui ne sont pas tous concluants, on n'a recours que bien rarement à l'iode pris l'intérieur. Ce médicament ayant échoné dans les mains de beaucoup d'expériment tateurs, la plupart des médecins l'ont abandonné. Peut-être, en étudiant attentive ment toutes les conditions dans lesquelles se trouvent les malades, déterminerait on les cas où l'on arriverait à un heureux résultat.

La teinture de cantharides a été employée par un nombre assez considérable d'auteurs. Parmi eux il faut citer en première ligne Bartholin, F. Hoffmann Richard Mead. Plus récemment les docteurs Eberle (5) et Robertson (6) l'ont proconisée. Ce dernier a prescrit le médicament à des doses tellement considérable qu'on ne peut conseiller de suivre son exemple. Il ne faut, comme Hecker, dépasse la dose de 10 à 20 gouttes par jour, données dans un liquide mucilagineux, qu'vec beaucoup de précaution et dans des cas rares et très rebelles.

Le chlorure de chaux a été recommandé, non seulement en injections, mais et core à l'intérieur. Graese (7) a beaucoup vanté ce médicament, qu'il donnait de manière suivante:

```
(1) Eucykl. der Med. und Chir. Praxis.
```

<sup>2)</sup> Mittheil. der Wart. aerztl. Per., 1834.

<sup>(3)</sup> Arch. gén. de méd., 1824, t. IV, p. 321.

<sup>(4)</sup> Annal. univ. di medicina, 1831.

<sup>(5)</sup> A treat. of the mat. med., 1823.

<sup>(6)</sup> Voy. Bibliotheque med., 1. XX.

<sup>(7)</sup> Graefe's and H'alther's Journ. fur die Chirurgie, 1831.

2 Chlorure de chaux..... 4 gram. Teinture d'opium..... 4 gram. Émulsion d'amandes douces. 200 gram. Sirop d'orgeat..... 30 gram.

Mélez. Dose: une cuillerée à bouche toutes les trois heures.

Le docteur Caussade (1) ayant traité quelques cas de blennorrhagie chronique par ce médicament, et ayant vu les malades sortir guéris au bout de dix, quinze et vingt jours, lui a attribué une vertu supérieure à celle du copahu et du cubèbe. C'est en pilules qu'il administre le chlorure de chaux. Ces pilules sont ainsi composées:

2 Chlorure de chaux..... 4 gram. Mucilage de gomme...... Q.s. Extrait gommeux d'opium. 0,45 gram.

Faites cinquante-quatre pilules. Dose: une de deux en deux heures.

Les saits rapportés par ces auteurs méritent sans doute considération; mais il sant remarquer que des injections de chlorure de chaux ont été saites concurremment avec l'administration de ce médicament à l'intérieur, et qu'il est par conséquent impossible de savoir quels sont les essets de ce dernier mode d'administration. Ces injections sont les suivantes, d'après la sormule de Graese:

Chlorure de chaux..... } & 4 gram. | Eau distillée........... 300 gram.

Faire une ou deux injections chaque jour.

M. le docteur Eiseumann a recommandé le vin de semences de colchique. Ce traitement a été mis en usage par M. le docteur Ficinus (2) dans un nombre considérable de cas, et, suivant cet auteur, il a eu le plus prompt succès, puisque la maladie aurait cédé en sept jours, en moyenne. Voici comment il administre le médicament:

Y Vin de semences de colchique. 12 gram. | Teinture d'opium..... 0,60 gram. | Mélez. Dose : de vingt-cinq à trente gouttes trois ou quatre sois par jour.

M. le docteur Sandras (3) a employé avec succès, dans un certain nombre de cas, l'aloès uni à la thridace selon la formule suivante :

```
Z Aloès...... 0,10 gram. Poudre de guimauve et eau.... Q. s. Thridace...... 0,20 gram.
```

F. s. a. une pilule.

Prendre d'abord deux, puis trois pilules semblables chaque jour.

M. le docteur Barallier a eu aussi à se louer de l'emploi de ce moyen.

On a encore prescrit la noix vomique (4), la busserole ou uva ursi (Landeberg); la tormentille (Thom), et une soule d'autres médicaments qu'il serait trop long et supersitu d'indiquer ici.

Je me bornerai à mentionner le vésicatoire au périnée, proposé par M. Malenunt (5), et à ajouter qu'avec les toniques et les serrugineux, dans les cas où les su-

<sup>(1)</sup> Notice des trav. de la Société de méd. de Bordeaux.

<sup>(2)</sup> Casper's Wochenschrist, et Répertoire de pharmacie, septembre 1819.

<sup>(3)</sup> Bull. gén. de thér., t. XXIV, p. 16.

<sup>(4)</sup> HANDEL, Hufeland Journ., 1800.

<sup>5:</sup> Arch. gen. de méd., 1827, t. XIV, p. 341.

jets sont lymphatiques et affaiblis, les moyens sur lesquels il saut principalement insister sont les injections astringentes (avec le vin rouge, la décoction d'écorce de chêne, de noix de galle, d'acétate de plomb, de ratanhia, de tannin, etc., etc.).

Dans les cas de blennorrhée chez des femmes lymphatiques et scrosuleuses, M. Ricord recommande spécialement les injections avec la solution suivante:

学Eau distillée...... 90 gram. j Teinture d'iode...... 4 gram.

Et il ajoute: • Si l'on veut obtenir quelque chose de ce traitement, il faut le continuer avec beaucoup de soin.

Il n'y a pas de résumé général à donner d'un traitement qui consiste dans des moyens si divers.

#### ARTICLE VI.

#### CHANCRE.

Les ulcères vénériens peuvent survenir parsois presque immédiatement, et plus souvent peu de jours après l'infection syphilitique, ou bien un temps plus long et très variable après que les premiers signes d'infection se sont montrés. Dans le premier cas, on désigne ces ulcères sous le nom de chancres primitifs, et dans le second sous celui de chancres consécutifs, indices d'une syphilis constitutionnelle Telle est du moins la division qui a été longtemps adoptée. Mais aujourd'hui 🙉 🖟 établit une différence tellement tranchée entre ces deux espèces d'ulcères, que k langage tend à changer, et que beaucoup d'auteurs réservent le nom de chancre à l'ulcère primitif, le refusant à l'ulcère consécutif dont, suivant M. Ricord, il se distingue par cette circonstance capitale, que le véritable chancre a pour caractère essentiel de s'inoculer avec la plus grande facilité, tandis que la seconde espèce m s'inocule pas. Sans vouloir ici trancher cette question, sur laquelle je reviendra. je dirai que mon intention est de ne traiter dans cet article que du chancre primtif, ayant déjà parlé de quelques ulcères secondaires, comme ceux qui se montrent à la gorge, et me réservant . à l'exemple de M. Cazenave, de traiter d'une manière générale des ulcères vénériens consécutifs, dans l'histoire des symptons concomitants des syphilides.

Je n'ai pas la prétention de donner ici un historique de cette maladie. Je dirai seulement qu'on a beaucoup disserté sur l'origine plus ou moins ancienne des ulcères vénériens, et que cette question est encore plus obscure que celle de l'origine de la blennorrhagie. Cependant M. Cazenave (1) a réuni un si grand nombre de preuves en faveur de l'existence de cette affection dans l'antiquité, que l'on ne peut s'empêcher de se ranger à son opinion. Ce qui fait sans aucun doute que les auteur grecs, latins et arabes ne nous ont pas donné une description plus précise des ulcères vénériens, c'est qu'on n'avait pas encore observé de ces grandes épidémie qui aux xv° et xv1° siècles attirèrent si fortement l'attention des médecins, et que ces affections, plus ou moins soigneusement cachées par les malades, ayant de formes à peu près semblables à celles d'autres affections dont elles ne se distinguen

<sup>(1)</sup> Trailé des syphilides, p. 17 et sur.

que par leur spécificité, les auteurs les ont le plus souvent rangées parmi les malades ordinaires, sans découvrir qu'elles forment un groupe des plus distincts dans le cadre nonologique. Cependant les passages de Michael Scot (1), de Guillaume de Salicet (2), de Lanfranc (8), et de plusieurs autres, sont déjà assez explicites pur que l'existence de la syphilis avant l'épidémie du xv' siècle ne paraisse pas douteuse.

Mais c'est à dater de cette dernière époque que des descriptions nombreuses, détillées, précises, sont venues éclairer le monde médical. Une infinité d'auteurs que je ne peux pas citer ont entrepris dès ce moment l'étude des affections syphilitiques, et out commencé cette série de travaux importants, parmi lesquels ceux d'Astruc, de Swédiaur, de Hunter, de Gruner, de Jourdan, sont surtout célèbres, Dans ces dernières années, l'étude des maladies syphilitiques, et par conséquent du chancre, qui est la principale, a été continuée avec ardeur, et les ouvrages de Culerier, de MM. Ricord, Baumès, Cazenave, Gibert, Ludwig Dietrich et pluseus autres, sont venus augmenter nos convaissances sur cette partie importante de la pathologie. Il a paru en outre un bon nombre de mémoires que j'aurai soin de citer dans l'occasion.

#### & I. - Définition; synonymie; fréquence.

D'aprè ce que j'ai dit plus haut, je dois donner le nom de chancre à un ulcère transis par la contagion vénérienne, dont il est un accident primitif. C'est lui qu'en trouve décrit dans beaucoup d'auteurs sous les noms d'ulcère vénérien et d'ulcer syphilitique, dénominations qui ne sont pas justes si l'on n'y ajoute l'épithète de primitif, car elle comprend deux espèces de lésions qui se montrent des des circonstances dissemblables, qui n'ont pas la même valeur séméiotique retriement à l'infection générale, et qui diffèrent par quelques uns de leurs carctères.

La fréquence du chancre est grande, mais beaucoup moins que celle de la blennorthagie.

#### § II. - Causes.

li semble presque puéril de parler des causes du chancre, puisqu'il est évident pour tout le monde que cette affection a pour unique cause productrice la contapon. Il n'en est pourtant pas ainsi. Tout en reconnaissant la nécessité de cette cause, on a émis des opinions très diverses sur les conditions dans lesquelles se transmet le chancre par la contagion, et de plus on a attribué à certains états morbides généraux la faculté de modifier l'ulcère vénérien; ce scraient donc là des causes de certaines espèces de chancres, et il s'agit d'examiner jusqu'à quel point que manière de voir est exacte.

#### to Causes prédisposantes.

les causes prédisposantes ont évidemment beaucoup moins d'importance relativement au chancre que relativement à la blennorrhagie. Une seule réflexion le prouvera : si l'on inocule, sur un individu quelconque, le pus du chancre dans la

<sup>1.</sup> Opus, 1477, cap. VI.

<sup>2</sup> Chirurgia, 1, 42, 1476.

<sup>3</sup> Parra cyrurgia, etc.: Mediol., 1176.

période de progrès de l'ulcère, on est sûr que le chancre sera trausmis; il en sera de même si un individu ayant une écorchure à la verge communique avec use femme ayant un chancre; toute prédisposition, en pareil cas, est inutile. Cependant beaucoup d'auteurs ont cité des sujets qui ont pu communiquer plusieurs fois avec des femmes évidemment infectées sans contracter la maladie, tandis que d'autres, ayant commerce avec les mêmes femmes, la contractaient très facilement. On est naturellement porté à admettre, quoiqu'on n'en n'ait pas la démonstration directe, que cette espèce d'immunité est due à une moins grande perméabilité des tissus, tandis que la disposition contraire favorise singulièrement à contagion. Il n'est pas douteux, en outre, qu'un individu dont la muqueuse préputiale se déchire, s'éraille facilement, ne soit beaucoup plus exposé qu'un autre à la contagion.

Nous verrons plus loin qu'on a admis l'existence de chancres scrosuleux, scorbutiques, arthritiques. Il s'ensuivrait donc que les sujets qui présentent le vir scrosuleux, scorbutique, etc., sont prédisposés à offrir ces sormes particulières de la maladie. Je dis prédisposés, parce que personne ne peut nier que, parmi ces sujets, il en est un bon nombre qui présentent le chancre avec ses caractères ordinaires. Je me contente d'indiquer ici cette opinion, me réservant de discuter plus loin si l'existence de ces espèces particulières de chancres doit être admise d'une manière aussi explicite.

Ensin, dans la manière de voir de plusieurs auteurs, il saudrait admettre une prédisposition bien prononcée de la part de certains individus à contracter le chancre, puisqu'ils ne doutent pas de la réalité de certains saits dans lesquels on voit des sujets prendre un ou plusieurs chancres là où il n'existe qu'une simple bles-norrhagie, et où d'autres individus ne prennent qu'un écoulement. Mais c'est la une question qui exige quelques développements, et que je vais aborder en expesant les causes occasionnelles.

#### 2° Causes occasionnelles.

Pour quelques auteurs, parmi lesquels il faut citer B. Bell (1), Hernandez, dans ces derniers temps M. Ricord, qui a multiplié les expériences pour soutent cette opinion, le chancre ne peut provenir que d'un chancre, et le pus blennor-rhagique, lorsque l'affection n'est pas compliquée, ne saurait le produire. Mais M. Cazenave a rapporté des exemples de chancres contractés par le contact des parties génitales avec la matière de l'écoulement blennorrhagique. D'un autre côté, l'expérimentation elle-même est venue en aide sur ce point à l'observation un connaît les expériences de Hunter, qui en avait tiré la conclusion suivante d'ai démontré, dit-il (2), que la gonorrhée et le chancre présentent la même disposition morbide, au point qu'ils produisent la même espèce de pus.

Ensin, M. de Castelnau (3) a publié une observation où l'on voit l'ineculation pratiquée avec du pus blennorrhagique, en l'absence de toute complication. « dont on s'était assuré par le plus minutieux examen, être suivie de la pustoire

<sup>(1)</sup> Inquiry into some effects of the rener. poison, 1802.

<sup>(2)</sup> Traité de la syphilis, trad. de Richelot; Paris, 1845, p. 440.

<sup>&#</sup>x27;3) Recherches sur l'inoculation appliquée à l'étude de la syphilis : Paris, 1941.

caractéristique du chancre, comme si l'on avait inoculé le pus chancreux luimême. Tels sont les faits pour et contre. Je dois ajouter que, d'après les nouvelles recherches de M. Ricord (1), ces cas dans lesquels le pus blennorrhagique aurait communiqué un chancre deviennent excessivement rares depuis que l'on recherche mec tout le soin nécessaire l'ulcération chancreuse, et que son opinion fondée sur me observation plus sévère tend chaque jour à prévaloir.

La dénudation du derme est évidemment une des plus puissantes causes déterminantes de l'inoculation du virus syphilitique qui produit le chancre; on concoit très bien, en effet, que, dans un certain nombre de cas, elle ait occasionné la production de la maladie, qui sans elle n'aurait pas été contractée. Une écorchure dans une partie quelconque du corps peut devenir le siège du chancre, car le simple contact de la portion du derme dénudé avec le pus virulent suffit pour produire l'infection. Tout le moude connaît, les exemples de chancres contractés par le simple toucher, par le contact des lèvres, etc.

Il est une opinion qu'il serait à peine nécessaire d'indiquer, si elle n'avait été soutenue par des hommes recommandables : c'est qu'il est nécessaire, pour que la contagion ait lieu, que les organes soient dans un certain orgasme. Les saits de simple contact qui abondent dans la science, et ceux d'inoculation, prouvent combien cette opinion est peu sondée.

M. Ricard a établi entre les chancres primitifs ou chancres proprement dits, et les sicères consécutifs, une distinction des plus importantes : c'est que les premiers, seuls, ont la faculté de se transmettre par contagion. Nous verrons même, en parlant de l'inoculation, à propos du diagnostic, que ce ce n'est qu'à une certaine période du chancre que, suivant lui, la contagion peut avoir lien.

Tous les auteurs n'ont pas admis cette dissérence entre les chancres et les ulcères consécutifs. M. Cazenave, entre autres, tout en reconnaissant que les premiers communiquent l'infection avec une facilité incomparablement plus grande que les derniers, s'exprime ainsi à ce sujet : « De même, dit-il (2), que certains accidents primitifs, complétement pourvus du caractère contagieux, ne peuvent cependant pas communiquer l'infection à certains individus, de même il est probable que les phénomènes secondaires, quoique généralement inoffensifs, peuvent cependant devenir contagieux pour certaines personnes, et, dans les deux cas, il y a une exception qui n'est explicable que par ce que j'ai déjà dit de l'individualité. » On voit que M. Cazenave n'a ni expériences ni faits à opposer aux expériences et aux saits cités par M. Ricord; seulement il reste dans le doute, et croit à la possibilité de quelques cas exceptionnels. Pour moi, je dirai que, quand même on aurait des exemples de cette exception, le fait général, si bien mis en sumière par M. Ricord, n'aurait pas moins une importance majeure; car, s'il est vrai que, pour quelques simptômes secondaires, comme les éruptions cutanées, on pensât, avant lui, qu'ils avaient une propriété contagieuse très faible, il n'en était pas de même de certains autres, tels que les ulcères consécutifs, qui, par tous leurs caractères, peuvent

<sup>11</sup> Voz. Lettres sur la syphilis (Union médicale, 1850).

<sup>2</sup> Loc. cil., p. 126.

ressembler si parfaitement aux chancres, que les plus habiles ne puissent y voir aucune différence.

Ainsi: 1° règle générale, pour contracter un chancre, il faut le contact d'une partie du corps (intacte ou érodée s'il s'agit d'une muqueuse; le plus souvent érodée, éraillée, écorchée, s'il s'agit de la peau) avec le pus du chancre proprement dit ou ulcère primitif; 2° il n'est nécessaire d'aucun orgasme pour cela; 3° il n'est pas prouvé que les symptômes secondaires puissent se transmettre par contagion; s'il en était ainsi, ce ne serait que dans des cas tout à fait exceptionnels qui n'infirmeraient en rien la règle générale.

#### § III. — Symptômes.

Pour étudier les symptômes du chancre, on a proposé plusieurs divisions principalement tirées de la forme de l'ulcère. M. Dietrich (1) en admet cinq espèces, qui sont les suivantes : 1° l'ulcère simple et superficiel; 2° l'ulcère simple et profond, qui résulte souvent de la suppuration des follicules muqueux; 3° l'ulcère hypertrophique, qui ne paraît être autre chose que l'ulcus elevatum; 4° l'ulcère calleux ou chancre huntérien; 5° l'ulcère compliqué, dont les variétés sont l'ulcère syphilitico-scrofuleux; l'ulcère syphilitico-saburral et syphilitico-scorbutique; l'ulcère syphilitico-impétigineux, et enfin l'ulcère syphilitico-mercuriel. Cette division paraîtra beaucoup trop subtile, surtout en ce qui concerne l'ulcère compliqué; car, dans les descriptions de l'auteur allemand on ne trouve aucune différence assez tranchée pour qu'on soit autorisé à admettre ces distinctions, qui résultent plutôt de la manière de concevoir certains faits que d'une observation rigoureuse.

La division suivante est la plus généralement adoptée :

- 1° Chancre induré ou chancre huntérien: c'est la sorme qui se présente à l'observation dans la très grande majorité des cas; c'est elle qu'on peut regarder comme le type de l'ulcère vénérien primitif.
- 2º Chancre simple ou superficiel, dans lequel le fond est au niveau des bords, où l'on ne trouve pas d'induration.
  - 3º Chancre phagédénique.

Ces trois espèces comprennent des variétés qui seront indiquées dans la description suivante, car c'est là la division que je vais suivre.

Incubation. Quelle que soit l'espèce de chancre à laquelle on ait affaire, il se passe toujours un temps plus ou moins long avant que les symptômes deviennent assez notables pour fixer l'attention. Aussi presque tous les auteurs ont-ils reconnu une période d'incubation. M. Ricord, néanmoins, refuse d'admettre cette période. Pour lui, dès le moment de l'application du pus virulent, l'action morbifique, qui agit localement, est commencée. Il s'est fondé, pour soutenir cette opinion, sur ce qui se passe quand on pratique l'inoculation; il a vu, en effet, le travail commencer dans la piqure et se manifester par une faible rougeur, un petit picotement, etc. très peu de temps après que le liquide virulent a été introduit sous l'épiderme. Mais on a fait remarquer avec raison qu'on ne pouvait pas comparer rigour euse-

<sup>(1)</sup> Nouv. traité des malad. vénér.

ment ces cas d'inoculation avec ceux où le virus a été en contact avec les tissus recouverts de leur tégument intact. Ce qu'il y a de certain, c'est que, pendant un temps qui est ordinairement de deux à quatre jours, mais qui peut varier entre risgt-quatre heures et huit jours, ou plus, suivant plusieurs auteurs, un examen mentif de la partie qui doit être plus tard le siège du chancre n'y fait rien apercereir, et que les sujets infectés n'éprouvent encore rien: c'est là ce qu'on a appelé a période d'incubation.

Début. M. Ricord est de tous les auteurs celui qui a le mieux étudié les diverses manières dont peut débuter le chancre. Ces débuts différents sont déterminés par la nature des Lissus affectés, et par l'état d'intégrité ou d'altération dans lequel ils se trouvent.

Chez l'homme, lorsqu'il se développe sur le tégument qui recouvre le gland et k prépuce, et si ce tégument était intact au moment de l'insection, le chancre ébute ainsi qu'il suit : Quelques sujets éprouvent un certain chatouilleme n, un picotement incommode, quelquesois un sentiment de brûlure dans le point où doit exister le chancre, et où l'on n'en voit pas encore de traces. Ce sont là les symptômes auxquels on a donné le nom de prodromes. On a heaucoup exagéré la fréquence et l'importance de ces prodromes, que l'on a souvent admis par suite d'un exames superficiel. Il est certain que, dans la grande majorité des cas, ils n'existent pas, et que lorsque les symptômes qui les constituent se montrent, c'est que déjà il y a une altération appréciable du tissu où doit siéger le chancre. Cette premiers altération est une tuméfaction peu considérable, circonscrite, n'ayant ordinairement qu'une très petite étendue, et présentant une rougeur plus ou moins vive. C'est à ce moment que se manifeste ordinairement la démangeaison ou douleur cuisante du début. Peu d'houres après; on voit apparaître une très petite phlyctène à laquelle on a donné le nom de pustule curactéristique. Suivant Cullerier, le siège de l'induration, surmontée de la pustule dont il s'agit, est ordinairement un follicule. La sérosité contenue dans cette pustule ne tarde pas à s'écouler par suite de la rupture de l'épiderme; on voit lui succéder une ulcération, le chancre existe.

Lorsque le chancre apparaît sur la peau, ce que l'on voit le plus souvent sur la verge et sur le scrotum, les choses se passent à peu près de la même manière, usf que la sérosité contenue dans la vésicule se desséchant promptement, il en résulte une croûte qui, tombant ou étant arrachée par le malade, laisse à nu l'ul-cère vénérien.

Si le chancre se développe sur une éraillure de la muqueuse ou de la peau, on bien sur une exulcération d'une autre nature, ou enfin sur une plaie quelconque, il ne passe pas par les évolutions que je viens d'indiquer; le début est plus rapide et les solutions de continuité prennent tout d'abord la forme ulcéreuse.

Enfin il est un début propre à certains chancres qu'on observe ehez la femme. M. Ricord a vu assex souvent des follicules vaginaux s'enslammer, se tumésier, se remplir de pus et sormer ainsi de petits abcès qui, au bout d'un certain temps, se vident dans le vagin par une ouverture dont les bords, loin de se sermer, se renversent, s'ulcèrent et constituent les bords d'un chancre dont le sond est sormé par les parois de l'abcès, qui prennent l'aspect des surfaces chancreuses.

Symptômes. Pour la description des symptômes, je dois d'abord exposer ce qui

appartient aux espèces que nous avons admises et à leurs variétés; je dirai ensuite quels sont les caractères communs des diverses sortes de chancres.

1º Chancre induré, ou chancre huntérien. Cet ulcère se présente avec une forme arrondie plus ou moins régulière; les bords en sont élevés et durs, d'un ronge obscur ou cuivré. La rougeur et la dureté s'étendent plus ou moins loin dans les tissus environnants, mais les limites extrêmes en sont ordinairement assez bien tranchées. Les bords sont souvent coupés à pic; quelquesois ils sont obliques, mais ne se consondent pas avec le sond d'une manière tout à fait insensible. Il n'est par rare même de voir entre eux et ce sond une espèce d'ensoncement circulaire qui semble les séparer; parsois ces bords sont irrégulièrement découpés, et comme déchiquetés dans une plus ou moins grande partie de leur étendue. Le sond est grisatre; il présente souvent comme une demi-transparence et paraît lardacé. Il est dur et inégal à sa surface. En pressant avec le doigt sur toute la surface du chancre, on sent qu'il existe au-dessous de lui une induration qui pénètre à une certaine prosondeur et qui se consond avec celle des bords. Bell avait comparé cette induration à la moitié d'un pois sec qui serait placée sous l'ulcération.

Cette induration, d'après les observations de M. Ricord, ne précède jamis le chancre. « Bien plus, dit cet auteur, elle ne survient guère qu'après le cinquème jour de l'infection, et le plus ordinairement plus tard. Ce qui a pu tromper que ques observateurs, ce sont les cas dans lesquels la maladie avait débuté dans un follicule dont l'orifice avait pu d'abord s'oblitérer ou être le siège d'une très petite ulcération; ceux où elle avait pris naissance dans le tissu cellulaire, dans un vaisseau lymphatique, ou dans un ganglion, circonstances dans lesquelles, comme je l'ai dit ailleurs, il se forme autour du point infecté une surface de chancre et une coque indurée ou espèce de kyste calleux; et enfin ceux où il survient des ulcérations consécutives sur les indurations qui peuvent rester après la cicatrisation des premiers chancres. »

Le pus sécrété par le chancre est le plus souvent très abondant, relativement à la petite surface sécrétante. Il est ordinairement mal lié; sa couleur est grisatre, « est parfois rendue sanieuse par la présence d'une certaine quantité de sang.

Pendant un temps qui varie beaucoup dans les divers cas et suivant la mière dont l'affection est traitée, le chancre fait des progrès en étendue, tout conservant ses caractères. C'est là la période de progrès sur laquelle M. Ricord a tant insisté, et dont j'aurai à parler de nouveau à l'article du diagnostic.

Cette espèce de chancre n'acquiert jamais une très grande étendue, à moins que, par une circonstance particulière, l'ulcère ne vienne à changer de caractère, « qui est au moins excessivement rare. La largeur de son fond ne dépasse pas trois six ou huit millimètres. Il est des cas où l'ulcération acquiert, il est vrai, une étendue beaucoup plus considérable; mais en examinant attentivement l'état de la partie malade, on voit que ces larges ulcérations résultent souvent de la réunion d'un certain nombre de petits chancres primitifs. Lorsque le chancre a acquis l'étendue que je viens d'indiquer, il reste en cet état pendant un certain temps, et cette période a été désignée par quelques auteurs sous le nom de période d'état.

Ensin, lorsque le chancre tend à la guérison, on voit les bords s'assisser, palir, ainsi que l'aréole qui les entoure; ils tendent à se mettre de niveau avec le sond qui se déterge, devient rosé, se couvre de bourgeons charnus comme un ulcen

smple, et ne sécrète plus qu'une petite quantité de pus bien lié et blauc. Le chancre entre alors dans la période de réparation, suivant l'expression de M. Ricord.

Plus tard encore, les bords se rapprochent, et il se forme une cicatrice qui reste pus ou moins longtemps blanchâtre et légèrement déprimée, tandis que toute la pute occupée par le chancre conserve assez souvent une légère tuméfaction, et et le siège d'une induration qui ne se dissipe parfois que très lentement, si l'on l'emploie pas un traitement approprié.

le caractère le plus important du chancre huntérien est bans contredit l'induration. Nous verrons en effet, plus loin, quelles conséquences pratiques on doit ure de la plus ou moins grande persistance de cette dureté particulière, et quelles lumières elle jette sur le diagnostic; et en outre nous allons voir, en étudiant les principales variétés de cette espèce, que les autres caractères peuvent manquer ou ex présenter qu'avec d'assez grandes modifications, tandis que l'induration est caustante.

On a décrit sous le nom d'ulcus elevatum une variété de chancre dans laquelle l'induration soulève la surface ulcérée, de manière que le fond s'élève au niveau des bords et les dépasse même quelquesois. C'est à tort que quelques auteurs ont voite rapprocher cette variété de celle que je vais décrire sous le nom de chancre simple, dans laquelle il n'y a qu'une exulcération superficielle; on le peut d'autant moins que l'induration caractéristique du chancre huntérien est portée ici à son summon, et que si l'ulcère paraît superficiel, on ne doit pas se laisser tromper par cette sausse apparence.

Dans quelques cas, au contraire, l'induration n'occupe que les bords, le sond resant souple. C'est là ce que Wallace appelait la syphilis annulaire.

Chez quelques sujets, le sond de l'ulcère se boursousse, et par suite vient s'éleler au-dessus du niveau des bords. On a voulu rapprocher cette variété de celle que j'ai désignée plus haut sous le nom d'ulcus elevatum; mais il n'y a de semblables ici que les apparences. Ce n'est plus, en esset, l'induration qui, en dépassant les bornes ordinaires, a soulevé la surface ulcéreuse: c'est un épaississement de s'ulcération elle-même, ce qui est très différent.

Enfin, dans quelques cas, on voit le chancre, au lieu de se cicatriser complélement, se couvrir de bourgeons charnus trop abondants, qu'on ne peut pas rélemer; ce qui constitue le chancre fongueux ou végétant.

l'est utile d'avoir ces diverses variétés présentes à l'esprit, parce que si on les perdait de vue, on pourrait, dans certaines circonstances, méconnaître la nature de la maladie; mais il est à peine nécessaire de faire remarquer que, sous tout autre repport que le diagnostic, elles n'ont qu'une très faible importance, car au fond l'affection reste toujours la même.

Chancre simple on superficiel. Cette espèce est fort rare, surtout si l'on musidère la maladie pendant tout son cours; car on voit assez souvent des chancres qui commencent comme de simples ulcères superficiels, et qui, au bout de quelque temps, présentent des bords indurés et même l'induration sous-jacente à l'ulcèration. Du reste, la description de l'ulcère superficiel est bien simple. Il suffit, en effet, de dire que ses bords, exempts d'induration, sont de niveau ou presque de niveau avec le fond.

- 3° Chancre phayédénique. Le caractère principal du chancre phagédénique, le plus redoutable de tous, est, comme son nom l'indique, de détruire, de dévorer les tissus avec une rapidité souvent extrême. M. Ricord a reconnu dans cette espèce deux variétés, qu'il décrit de la manière suivante:
- "Chancres phagédéniques, pultacés, on diphthéritiques. Dans cette variété, l'induration si caractéristique, dont il vient d'être question, manque complétement, et s'il existe quelquesois un engorgement de la base et des bords, ce n'est plus qu'un ædème de mauvaise nature.
- Les ulcères qui se rapportent à cette variété, et qui constituent les chances phagédéniques par excellence (chancres rongeurs ou rongeants), s'étendent plus aisément en surface qu'en profondeur: il semble que la peau, les muqueuses et le tissu cellulaire sous-muqueux et sous-cutané leur résistent beaucoup moins que les plans aponévrotiques et les couches musculaires. La forme de ces chancres peut rester arrendie; mais le plus souvent, labourant les tissus d'une manière irrégulière, ils deviennent serpigineux. Dans ce cas, bien qu'ils puissent en même temps irradier de divers points de leur circonsérence, ils s'étendent plutôt, vers le régions qui, plus déclives, favorisent la filtration du pus dans le tissu cellulaire sous-cutané ou sous-muqueux.
- rappante avec les diverses variétés de la pourriture d'hôpital. Leur fond, ordinairement inégal, est le plus souvent couvert d'une couche grisatre, espèce de fausse membrane qu'on prendrait volontiers pour une escarre gangréneuse, mais qui n'est en réalité qu'une sécrétion diphthéritique particulière. Dans quelques cas, il existe seulement une matière pultacée, irrégulièrement répartie à leur surface, et qui laisse échapper çà et là des bourgeons charnus, que des ecchymoses, cles hémorrhagies ou la gangrène détruisent bien des fois avant qu'ils amènent la cicatrisation.
- Les bords de ces ulcères sont ordinairement très minces, irrégulièrement découpés et perforés dans les endroits surtout où il y a le plus de décollement. Privés de leur tissu cellulaire de doublure, ils sont renversés ou tout au moins affaisses sur les portions de l'ulcère qu'ils couvrent encore, bien qu'ils puissent quelquesois être épaissis par l'aedènae. Leur couleur est généralement brune, violacée, comme celle de l'aréole plus ou moins diffuse qui les circonscrit.
- Dans presque tous les cas, les chancres dont je m'occupe ici sont très imtables, et sont le plus souvent accompagnés de douleurs très vives et d'inflammation.
- Chancres phagédéniques gangréneux. Dans quelques circonstances, les chancres devienuent la cause ou se compliquent d'une inflammation suraigué dont la gangrène est la conséquence. Ici l'ulcère spécifique est le plus souvent détruit par les progrès rapides de la mortification, et, à la chute des escarres ou du sphacèle, il ne reste plus qu'un ulcère simple, siégeant sur des tissus que l'ædème ou une inflammation phlegmoneuse peut encore tenir engorgés, mais qui n'offre aucun des caractères de l'induration qui appartient au chancre huntérien.

Il sant ajouter à cette description que les chancres phagédéniques auxquels M. Ricord donne le nom de pultacés ou diphthéritiques produisent un pus abondant, ordinairement séreux, sanieux et enflammant les parties voisines; que le

liquide qui s'écoule des chancres phagédéniques gangréneux est également sauieux, e répand, lorsque les tissus sont arrivés à la mortification, l'odeur de la gangrène; m'enfin, quelle que soit la variété du chancre phagédénique que l'on observe, on du redouter les lésions profondes. Lorsque, en esset, il existe un chancre phagédésique analogue, comme le fait observer M. Ricord, à la pourriture d'hôpital, m voit chaque jour, et souvent sans pouvoir arrêter, pendant un certain temps, is progrès du mal, l'ulcère s'étendre en largeur, en même temps que la couche ramollie qui forme son fond s'en va en détritus, et est remplacée par une autre de même nture; et, lorsqu'il y a une inflammation gangréneuse, on voit, à la chute des carres, se détacher des portions considérables de tissu mortifié qui peuvent laiszr une grande perte de substance. Aussi a-t-on vu des chancres phagédéniques emporter une grande partie ou la totalité du gland, perforer l'urètre, atteindre nème, dans certains cas, les corps caverneux, et de là des altérations qu'il est hole de comprendre, et dont les plus graves sont ordinairement ces fistules urimires qu'on a tant de peine à guérir. Dans des parties du corps autres que la rege, le chancre peut acquérir le caractère phagédénique : c'est ainsi qu'on en a 10 labourer la cuisse, détruire le mamelon et une partie de la mamelle, etc.

larque la période de progrès du chancre phagédénique est terminée, les choses se pasent ainsi qu'il suit dans les variétés qui viennent d'être décrites : le chancre phagédénique pultacé cesse de s'étendre en largeur en même temps que la couche diphthénique tombe dans une plus ou moins grande étendue; au lieu de se reproduire, elle est remplacée par des bourgeons charnus rosés et sécrétant un pus blanc et bien lié, et à dater de ce moment, la cicatrisation se fait comme dans les ultère ordinaires. Dans le chancre phagédénique gangréneux, cette cicatrisation remnence dès l'instant où les escarres se sont complétement détachées, à moins prime inflammation nouvelle ou une irritation intempestive ne vienne reproduire les accidents avec une violence plus ou moins grande. La cicatrice qui résulte de ces chancres phagédéniques est toujours déprimée et inégale, et ces caractères sont d'autant plus prenoucés, que la désorganisation des tissus a pénétré plus profondément. Elle est en outre blanche et ferme au bout d'un certain temps.

h' Caractères communs des chancres. Si nous examinons maintenant ce qui ppartient en commun aux divers chancres qui viennent d'être décrits, nous trouvons d'abord que leur siège, qui est le plus souvent à la verge et à la réunion du gland et du prépuce, peut aussi être dans plusieurs autres parties du corps, dont les principales sont les bourses, l'anus et la bouche. Des observations recueillies récemment dans le but de prouver combien est défectueuse et dangereuse la manière dont on pratique la circoncision chez les Juiss nous ont appris qu'un chancre a été communiqué à plusieurs ensants circonçis par l'action de sucer le Fépoce pour étancher le sang. L'opérateur avait un chancre à la bouche. Il offit, en effet, que la matière virulente sit été mise en contact avec ces parties, ansi qu'avec le mamelon, le nombril, etc., pour que le chancre se produise, et partout il se présente avec ses caractères distinctifs, sauf des nuances de forme qui sont dues à la configuration des parties. C'est ainsi, par exemple, que, vers l'alcère tend assez souvent à affecter une forme oblougue, et alors, avec d'autres ulcères vénériens, le chancre-primitif a été désigné sous le nom générique de rhagade. Il est au reste inutile d'insister sur ce-point, car tous les unédecins

savent parfaitement ce qui doit résulter, pour la sorme de l'alcère, de ces dissérent siéges.

En outre, le pus qui s'écoule des chancres ayant la propriété de reproduire le maladie dans les points où il séjourne, il en résulte que, en s'écoulant sur les par ties voisines, il fait naître de nouveaux chancres. C'est aiusi que, chez les femmes le pus vaginal, lorsqu'il·est infecté par le virus du pus chancreux, peut aller portu la maladie au périnée et autour de l'anus. Cet effet est surtout à redouter lorsqu'iles parties vers lesquelles s'écoule ce pus sont déjà érodées, ulcérées, ou présenten une plaie-accidentelle, comme une piqure de sangsue.

Par suite de la situation des chancres et de certaines manœuvres du malade, i peut survenir deux accidents assez sérieux, qui sont le phimosis et le paraphimosis

Le phimosis est rare dans les cas de chancre simple. Cependant, si les ulcères sont nombreux sur le prépuce, s'ils sont situés près de son orifice, s'ils sont tru enflammés, les bords de l'ouverture s'épaississent, se contractent, durcissent, deviennent inextensibles, et le gland ne peut plus être mis à découvert. C'est le plu souvent dans une seule partie de son étendue que l'orifice du prépuce présente ce épaississement et cette inextensibilité; mais cela suffit souvent pour empêcher qu'i ne soit ramené en arrière. Les inconvénients de cet état sont faciles à comprendre. Il peut, en effet, y avoir plusieurs chancres sur le prépuce et à la base du gland, qui de cette manière sont soustraits à l'examen et à l'action directe des moyent thérapeutiques; il peut aussi y avoir une inflammation étendue de la muqueuse, et dans les deux cas, le pus stagne sur les parties malades et sur les parties environnantes.

Si, le phimosis existant, le malade parvient à porter violemment le prépuce et arrière, il en résulte un paraphimosis dans lequel l'étranglement des parties étant très rapide, on voit survenir promptement la tuméfaction du gland el l'ædème du prépuce, accompagnés de vives douleurs. Les résultats de cet étranglement sont quelquesois assez promptement surestes pour occasionner la gangrène des parties étranglées; mais, le plus souvent, si l'on n'a pas porté remède cet état sâcheux, on ne voit survenir autre chose que l'ulcération plus ou moint étendue du prépuce, et des adhérences qui ne permettent qu'imparsaitement, apres la guérison, de ramener cette partie sur le gland.

Il est très fréquent de voir des bubons se montrer à la suite des chancres, surtout lorsque ceux-ci sont nombreux et étendus, et ces bubons ont une grande tem dance à suppurer.

## § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

L'évolution du chancre se sait ordinairement d'une manière assez lente et continue, à moins que le traitement ne vienne y mettre obstacle. J'ai déjà dit que le chancre phagédénique pouvait amener très rapidement la destruction des parties; heureusement, les cas de ce genre sont très rares. Quelquesois on observe une marche qui mérite d'être signalée : on voit, en esset, des chancres qui, après avoir acquis leur entier développement, commencent à se cicatriser, et puis, soit qu'on ait employé des moyens intempestifs, soit sans cause appréciable, on voit la cicatrice se détruire, et le chancre se reproduire, ou même saire de nouveaux progrès.

La durée des chancres est différente suivant les espèces. Le chancre induie ou

hotérien, si l'on n'a rien fait pour en arrêter la marche, dure ordinairement de bui à quinze jours avant de commencer à s'amender; puis la cicatrisation se fait me une assez grande rapidité, à moins que la cicatrice ne se détruise, comme je nes de le dire. Le chancre simple a une durée ordinairement beaucoup plus ours, et, quant aux chancres phagédéniques, ils varient beaucoup sous ce rapport. Le chancre gangréneux peut, en très peu de jours, avoir réduit, par la chute des parties, l'ulcère à une plaie simple, qui ne tarde pas alors à se cicatriser, tandis que le chancre pultacé peut, dans quelques cas, détruire les parties assez lentement, quoique d'une manière continue, et, dans d'autres, faire les progrès les plus effrayants.

Si l'on ne considère que la cicatrisation de l'ulcère, on peut dire que, dans l'immense majorité des cas, la terminaison du chancre est heureuse. Mais il faut savoir que le chancre est la forme de la syphilis primitive qui donne lieu spécialement i des accidents consécutifs, tels que les syphilides, les tumeurs gommeuses, les ulcères secondaires. On ne peut donc pas regarder la maladie comme heureusement terminée par cela seul que l'ulcère est cicatrisé. Suivant M. Ricord, le spe qui annonce que les accidents secondaires sont imminents est la persistance de l'induration caractéristique. Tant qu'elle persiste, et surtout si elle est considérable, il y a dans l'économie un virus qu'il importe de combattre. Mais je reviendra surce point à l'occasion du traitement.

### § V. - Diagnostic; pronostic.

Diagnostic. Dans l'étude du diagnostic, il faut encore tenir compte de la divison que j'ai établie plus haut, et en ontre de l'époque à laquelle se montre la madie.

Si nous considérons d'abord le chancre huntérien à son début, nous voyons qu'on pourrait le confondre avec une vésicule d'herpes præputialis si la maladie a son siège au prépuce, avec l'herpès également sur une autre partie des organes génitaux, et enfin avec toute autre affection vésiculeuse dans les autres parties du ' corps. Les renseignements viennent sans doute fournir un élément de diagnostic; car si l'on sait que la maladie s'est déclarée quelques jours après un coît suspect, on a un motif de soupçonner l'existence d'un chancre; mais cela ne suffit pas, car la maladie dont je viens de parler peut très bien se produire dans une semblable circonstance. Le diagnostic deviendra plus positif si des vésicules, en certain nombre, formant un groupe irrégulier sur un fond rosé, sans élévation notable, se présentent à l'exploration. Telle est, en esset, dans la très grande majorité des cas, l'apparence que présente l'herpès, tandis que la vésicule du chancre, généralement plus petite, a son siège sur un point tumésié, qu'elle est souvent unique, et que brsqu'il en existe plusieurs, elles sont ordinairement isolées les unes des autres et présentent chacune leur petite aréole. Remarquons en outre que le chancre a le plus ordinairement son siège derrière la couronne du gland, tandis que l'herpes propositalis se montre indifféremment sur un ou plusieurs points de l'étendue de la portion muqueuse et même cutanée du prépuce.

ll est cependant des cas où il est difficile de distinguer les deux affections tout à fait au début; on doit en pareil cas, attendre pour se prononcer que l'ulcération

ait commencé. Alors les caractères deviennent distincts. Lorsque la vésicule d'herpès a été rompue, elle est remplacée par une exulcération superficielle, sans dureté, sans bords taillés à pic et présentant un sond jaunâtre lorsque la matière sécrétée y est accumulée, mais rosé lorsqu'on la nettoie. Il est inutile de rappeler les caractères opposés du chancre induré. Ces dissérences vont d'ailleurs chaque jour en augmentant.

L'herpes præputialis, surtout lorsque la vésicule a été respectée, se couvre sez souvent d'une croûte lamelleuse, et nous avous vu que, dans quelques circostances, il en était de même du chancre. Mais il faut remarquer que cela n'a guère lieu que pour l'ulcère primitif qui a son siége sur la partie muqueuse du prépuce. En faisant tomber la petite croûte, on arrive d'ailleurs bientôt à un diagnostic positif; car, dans le cas d'herpès, on trouve au-dessous une surface rosée telle que je viens de l'indiquer, tandis que le chancre présente la forme ulcéreuse qui lui est propre.

Lorsqu'il a un autre siège que la verge, le chancre huntérien, parvenu à l'ulciration, pourrait être confondu avec quelques autres maladies. Ainsi nous avons u qu'à l'anus il prend, dans quelques cas, une forme oblongue et peut par consquent être pris pour une simple fissure. L'examen de son fond et de ses bords est alors très utile pour le diagnostie. L'aspect grisâtre, lardacé du premier, l'état de seconds qui sont durs, taillés à pic, parfois décollés, feront reconnaître la nature syphilitique de l'ulcère. Les mêmes signes, et de plus l'engorgement des gaughent axillaires, feront distinguer le chaucre des crevasses du mamelon.

Quand le chancre occupe la bouche, c'est avec un ulcère vénérien consecute qu'on pourrait le consondre. On a dit, il est vrai, que ceux-ci ont une sorme moins bien arrondie; que leur fond est plutôt jaunâtre que gris; que leurs bord sont décollés et non indurés; mais ces signes sont insuffisants. Plusieurs anteurs auxquels M. Ricord s'est joint dans ces derniers temps, ont, en effet, cité des ca où la forme des ulcères secondaires était en tout semblable à celle des nicères pr mitifs. Il est rare que des renseignements ne viennent pas, en pareil cas, fixer médecin sur l'espèce d'ulcère soumis à son observation; s'il n'en était pas ainsi il n'y avrait, suivant M. Ricord, d'autre moyen de reconnaître l'erreur que d tenter l'inoculation. Des expériences qu'il a faites, cet auteur conclut, en esset que le caractère distinctif essentiel de ces deux espèces d'ulcères syphilitiques que le premier est inoculable, tandis que le second ne l'est jamais. Je ne crai pas que d'autres observateurs aient fait des expériences semblables en assez gram nombre, ou qu'ils en aient publié les résultats. Cependant, quoique bien con vaincus que les ulcères secondaires sont beaucoup moins contagieux que les ulcère primitifs, la plupart des auteurs croient, comme je l'ai déjà dit, à la possibilité, dans certaines circonstances, de leur inoculation.

Pour moi, je dois le redire, les expériences de M. Ricord ont la plus grand valeur. Mais s'ensuit-il que je doive recommander l'inoculation comme moyen d diagnostic? Non sans doute. Il y a, en pratique, de telles exigences, que l'on doit fair céder devant elles même l'intérêt scientifique. On a cité un certain nombre de ca où l'inoculation n'a pas été sans danger. En outre il est évident qu'on multiple en la pratiquant, les points par lesquels le virus est introduit dans l'économie. I sais bien que l'expérimentateur a la ressource de la cautérisation, dès qu'il se

respecter la conviction d'observateurs qui n'ont pas craint de pratiquer l'inoculation sur eux-mêmes, tant ils l'ont jugée innocente, mais on a fait mention de cas sub cautérisation a été impuissante à arrêter les progrès du mal qu'on avait eu fimprudence de produire ainsi d'une manière artificielle, et j'ai vu, à l'hôpital de lourcine, un chancre de la cuisse, produit par l'inoculation, acquérir un grand discoppement et ne pas pouvoir être réprimé par plus de quatre mois d'un traitement assidu. C'en est assez pour qu'un praticien prudent ne s'expose pas' à de semblables accidents, quelque rares qu'on les suppose.

D'ailleurs quelles lumières pourrait-on, en réalité, tirer de l'inoculation, dans le cas dont il s'agit? On ne conclurait évidemment pas, de ce que cette inoculation ne réussit pas, qu'il ne faut pas employer le traitement qu'on oppose ordinaiment à l'infection générale, car dans les cas d'ulcères vénériens consécutifs, l'aistence de cette infection est, par cela même, constatée. On le voit donc, il n'i a pas utilité, et il peut y avoir danger à recourir à ce moyen de diagnostic. Il vant mieux s'en tenir à ceux qui sont fournis par l'interrogatoire et par l'examen attentif de la forme, du début et de la marche des ulcères, bien que dans quelques cas on n'y trouve que des signes incertains.

Le chancre simple ou superficiel peut également, à son début, être confondu aux l'herpes praeputialis. On n'a pour se guider, en pareil cas, que la couleur grishte de l'ulcère qui succède à la vésicule, son étendue plus grande que celle de l'exulcèration qui se montre dans l'herpès, et le groupement des vésicules qui constituent cette dernière affection. La persistance de cette ulcération consécutive riendra ensuite confirmer le diagnostic dans les cas de chancre, et enfin on verra des souvent un ulcère qui d'abord paraissait simple et superficiel, finir par présenter l'induration caractéristique.

lue simple éraillure de ce tégument fin qui recouvre la base du gland et le prépuce peut également être prise pour un chancre à sa période d'ulcération. L'appanition immédiate de la solution de continuité après le coît, sa forme qui est allonpte et irrégulière, et enfin son fond, qui est ordinairement rosé quand on l'a netbyé, viendront fixer le diagnostic. Ces éraillures, traitées par de simples lotions, le tardent pas d'ailleurs à se cicatriser, tandis que le chaucre persiste.

Restent les chancres phagédéniques; mais on comprend sans peine que c'est là repèce la plus facile à diagnostiquer. Quelle est, en effet, la maladie qui pourrait tre consondue avec ces ulcères rongeants survenus presque tout à coup après un vit insectieux, sur les parties génitales auparavant parsaitement saines? Dans d'aures parties, comme la bouche et la vulve, il pourrait se présenter quelques diffiables, parce que, dans le premier point, la stomatite ulcéreuse, et dans le second, retaines gangrènes, peuvent détruire les parties avec rapidité; mais c'est chez les entaits que se montreut ces affections, et elles se produisent au milieu d'un état général pi ne laisse jamais de doute sur leur nature. Une réslexion bien simple sera comrendre l'exactitude de ce que j'avance : c'est qu'il n'est pas d'exemple authentique l'erreur dans les cas de chancres phagédéniques, et que, dans tous les cas commus, et diagnostic a été porté tout d'abord avec la plus grande facilité.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

## 1. Signes distinctifs du chancre huntérien au début et de l'herpes præputialis.

CHANCRE HUNTÉRIEN AU DÉBUT.

Vésicule apparue après un coît suspect (signe douteux).

Vésicule unique; ou vésicules en petit nombre et séparées.

Vésicule plus petite, paraissant sur un point tuméfié; aréole rougeatre distincte.

Siège ordinaire à la réunion de la muqueuse du gland avec celle du prépuce.

HERPES PRÆPUTIALIS.

Vésicule apparue aprèx un coit non suspect.

Souvent, vésicules assez nombreuses, reunies en groupe.

Vésicule plus volumineuse; paraissant sur un point non tuméfié; rougeur diffuse environnante.

Siège indifféremment sur la surface muqueuse et cutanée du prépuce; souvent à leuréunion.

# 2º Signes distinctifs du chancre huntérien et de l'herpes præputialis commençani à s'ulcérer.

CHANCRE HUNTÉRIEN (ULCÉRATION COMMENÇANTE).

Uloère profond.

Fond grisatre.

Bords élevés; taillés à pic,

Induration environnante et sous-jacente.

Quand la vésicule a été remplacée par une pețite croûte, celle-ci, en tombant, laisse voir l'ulcère avec les caractères indiqués.

HERPES PREPUTIALIS ULCÉRÉ.

Exulcération superficielle.

Foud rosé après avoir été nettoyé.

Bords au niveau du fond.

Pas d'induration.

Après la chute de la croûte qui se forme parfois, la surface érodée se présente comme il vient d'être dit.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans certaines circonstances, ce diagnostic es difficile et demande une grande attention de la part du médecin.

3" Signes distinctifs du chancre huntérien ayant son siége à l'anus (rhagade), et de la fissure.

CHANCRE HUNTÉRIEN A L'ANUS ET DE FORME ALLONGÉE.

Bords élevés, taillés à pic, parfois décollés.

Fond grisatre, comme lardacé.
Induration environnante et sous-jacente.

PISSURE A L'ANUS.

Bords quelquesois un peu tumésiés; es taillés à pic; non décollés.

Fond rouge ou rosé.

Pas d'induration.

Mêmes signes pour la distinction de certains chancres huntériens et des crevasses du mamelon; de plus, les premiers s'accompagnent de la tumélaction de ganglions axillaires.

Je ne pousse pas plus loin ce diagnostic différentiel, car ce que je pourra ajouter n'a qu'une importance secondaire, et ce qui a été dit plus haut est suffisant.

Pronostic. Relativement à l'ulcère lui-même, le pronostic est très peu grav dans l'immense majorité des cas. Il est à peine besoin d'ajouter qu'il saut sau une exception pour les chancres phagédéniques, qui peuvent détruire si promptument les parties et laisser après eux des insirmités auxquelles il est difficile d'remédier.

Le siège et le nombre des chancres méritent considération quand il s'agit d pronostic ; car nous avons vu plus haut que, de ces circonstances, résultaient plu ou moins fréquemment le phimosis et le paraphimosis. On aura en même temps egard aux divers accidents consécutifs, comme les bubons, les tuméfactions de la valve, etc.

l'ais le point le plus important du pronostic est, sans contredit, la possibilité des accidents secondaires. Suivant M. Ricord, le signe le plus certain de l'infection prérale, et, par conséquent, du danger des accidents secondaires, est l'induration, et surtout l'induration persistante. Ou peut admettre ce fait comme règle générale; mais cette règle ne souffre-t-elle aucune exception? Il est certain que les accidents secondaires sont, dans l'immense majorité des cas, une consequence d'une ou de plusieurs chancres indurés; mais il faut se rappeler que le chancre induré est, sans aucune espèce de comparaison, le plus fréquent, etque c'est là une question de proportion qui n'a pas été résolue par l'appréciation muérique des faits. N'oublions pas, du reste, que le chancre est, de tous les suppomes primitifs de la syphilis, celui qui donne lieu le plus fréquemment aux accidents secondaires, et nous en conclurons naturellement que, si ordinairement on ne peut pas le considérer comme une maladie très grave, surtout avec les mojess de traitement que nous possédons, du moins il faut reconnaître que c'est une maladie sérieuse qui demande toute l'attention du médecin.

### § VI. - Traitement.

passerément de rassembler un nombre suffisant de moyens thérapeutiques, car deque médecin semble avoir pris à tâche d'en introduire de nouveaux dans la vience; c'est de mettre de l'ordre dans cette confusion et d'apprécier à leur juste raleur les traitements proposés. C'est dans cette partie de l'histoire des maladies sphibiliques qu'on voit surtout la grande légèreté qui a le plus souvent présidé au recherches des nombreux auteurs qui les ont prises pour objet de leurs études.

Je m'occuperai d'abord du traitement local, puis j'indiquerai les principaux moyens proposés pour combattre l'infection générale.

- 1º Traitement local. Bien longtemps on a pensé que les ulcères vénériens prinitifs, comme les ulcères vénériens secondaires, demandaient, pour se cicatriser complétement et ne plus laisser de traces, un traitement général, et surtout un braitement mercuriel. Aujourd'hui nous possédons un si grand nombre de faits qui prouvent que cette opinion est erronée, nous en voyons passer si souvent de nouveux sous nos yeux, que personne ne peut plus persister dans une semblable croyance. Bien plus, les cas rapportés par les auteurs ne sont pas rares, où le traiment général, non secondé par un traitement local bien entendu, n'a eu qu'une affuence très douteuse sur la marche d'un certain nombre de chancres, et en a bissé d'autres exister pendant un espace de temps très long. Le traitement local a donc une grande importance; comme celui de la blennorrhagie, il doit se diviser en traitement abortif et traitement ordinaire.
- a. Traitement abortif. Il faut établir une distinction importante entre le traitement abortif employé au début, alors que la vésicule existe encore ou que l'ulcération ne fait que se montrer, et ce même traitement appliqué à une période plus mancée.

Traitement abortif au début. C'est M. Ricord qui a le plus insisté sur l'utilit de ce traitement proposé par Hunter, et qui fait, en très peu de temps, disparaître les traces d'une maladie que ces auteurs, avec un grand nombre d'autres médecins, regardent comme étant alors purement locale. Les trois moyens recommandés par Hunter sont les suivants (1):

- 1º Le nitrate d'argent taillé en crayon. « C'est, dit M. Ricord, et le fait est aujourd'hui bien reconnu, le moyen le plus généralement applicable et qui suffit quand la maladie est à son début, quel que soit son siége. » Pour pratiquer cette cautérisation, il faut d'abord déchirer la vésicule si elle existe encore, puis appliquer le crayon de nitrate d'argent taillé plus ou moins sin, suivant la sorme et le siège de l'ulcère, assez sortement et assez longtemps pour que tous les tisse malades soient atteints. Si la vésicule existe encore, il suffit ordinairement d'unseule cautérisation; au bout de peu de temps, l'escarre superficielle qu'on a produite tombe et laisse la sursace parsaitement saine. Lorsque la maladie est un peu plus avancée, une seconde cautérisation est parsois nécessaire.
- 2" La potasse caustique, ou mieux la pâte de Vienne, dont on peut plus sacilement diriger l'action, et dont voici la composition:

Réduisez en poudre les deux substances dans un mortier chaussé; mêlez-les exactement et avec rapidité, et ensermez le mélange dans un bocal à large ouverture, bouché à l'emen

Pour saire usage de ce caustique, délayez-le avec un peu d'alcool, de manière a le réduire en une pâte molle, dont vous appliquerez une couche d'autant plumince, que le derme sur lequel repose l'ulcération est plus mince et l'induration moins profonde. Au bout de huit ou dix minutes, cette cautérisation est complète. Au reste, dans le cas où on la pratiquerait sur une partie délicate, il serait bou d'en surveiller attentivement les essets, d'autant plus que chez certains individus elle agit avec une assez grande rapidité.

Ce caustique ne saurait être mis en usage que lorsque l'ulcération existe déjà mais, même alors, on y a rarement recours, et on le réserve pour certains ca rares où une épaisseur considérable des tissus paraît envahie.

chancre à l'état d'ulcère ou de plaie simple; mais il ne conseille pas de l'employe lorsque le mai à son siége sur le gland, parce qu'il y aurait à craindre une hémor rhagie. Aujourd'hui on n'a recours à l'excision ni dans ce cas, ni lorsque l'ulcère est situé ailleurs, et M. Ricord nous en donne la raison. « Lorsque, dit-il, on pratique trop près du siége du chancre, la plaie reprend hientôt les caractères d'ulcère virulent. Lorsqu'on fait l'excision complète du chancre induré, ou seule ment l'extirpation d'une induration après la cicatrice du chancre, la plaie pre encore passer à l'état d'ulcère spécifique et une nouvelle induration survenis mais dans tous les cas, même ceux où il n'y a pas d'ulcère consécutif et où la plai se cicatrise comme une plaie simple, l'excision de l'induration ne prévient gi les autres phénomènes de l'empoisonnement général. » Je ne chercherai pas apprécier ici cette dernière proposition; j'aurai à l'examiner lorsque je parleras d'uratement général ou préventif des accidents secondaires.

<sup>1)</sup> Voy. Traité de la syphilis Note de M. Ricordi, p. 439.

Traitement abortif du chancre à la période d'état. Lorsque l'ulcération est plus avancée, que les bords sont devenus calleux, on a bien moins souvent recours autraitement abortif. Cependant on a cité quelques cas où il a été mis en usage me succès. Les moyens que l'on emploie sont les mêmes qui viennent d'être adiqués; mais si le chancre présente une induration profonde, le nitrate d'argent l'a pas une action suffisante, et l'on doit mettre en usage un des deux autres moyens. C'est alors surtout que la potasse caustique on la pâte de Vienne peuvent être utiles. Hunter cite un cas dans lèquel il a fait avec succès la dissection d'un dancre assez étendu. Néanmoins les objections élevées contre ces moyens abortifs ont bien plus de force quand il s'agit du chancre ayant déjà fait des progrès considérables.

Ilya surtout une contre-indication dont il faut tenir un grand compte: c'est l'état d'inflammation violente dans lequel peut se trouver l'ulcère. Il arrive souvent, en est, que si l'on veut avoir recours aux caustiques, on augmente considérablement cete inflammation, et an lieu d'arrêter l'ulcère, on en hâte les progrès. On voit ussi, en pareil cas, à la chute de l'escarre, l'ulcère revêtir de nouveau sa forme prinitive; senlement il est agrandi et si l'on veut insister on s'expose à exaspérer l'inflammation. Il y a de plus à considérer la grande étendue et la profondeur à dismet à la cautérisation. Tous les auteurs s'accordent à dire qu'il vaut mieux, en prel ca, chercher à calmer l'inflammation, puis à modifier par divers moyens la surface ulcérée, se réservant de recourir ensuite à la cautérisation superficielle pour hâter la cicatrisation, ce qui constitue le traitement ordinaire dont il sera quesion tout à l'heure.

Parmi les objections qu'on a élevées contre le traitement abortif du chancre, il a st deux dont il importe de s'occuper. La première reproche à ce traitement de provoquer l'apparition des bubons. Bell a surtout accrédité cette erreur en ras-Emblant quelques faits dans lesquels les choses se sont passées ainsi. Mais M. Ricord, observant sur une plus vaste échelle, a vu que ces craintes étaient mal bondées, et que la cautérisation pratiquée dans les circonstances qui ont été indiquées plus haut, et avec la prudence nécessaire, empéchait au contraire la prodaction des abcès de l'aine en faisant disparaître promptement la cause qui les bit mitre. Sans doute il se peut qu'une cautérisation intempestive, pratiquée sur m chancre très ensiammé, hâte le développement des bubons; mais la faute en en an praticien et non au moyen qu'il emploie. Bell, en publiant les cas dont il s'agit, a oublié que naturellement le chancre a une grande tendance à produire les bubons, et qu'il n'est par conséquent pas étonnant que, dans un bon nombre de (28 0ù la cautérisation a été pratiquée, des abcès se soient produits, surtout si ce boyen a été mis en usage trop tard. Il serait du reste utile que les faits nombreux w présentent à l'observation, aujourd'hui que la cautérisation est si fréquemment employée, sussent recueillis et bien analysés pour montrer jusqu'à l'évidence l'executive de la proposition précédente. En attendant, nous avons ces saits étudés en général, et de plus la connaissance de la manière dont se produisent les babons. Ce n'est en effet qu'au bout d'un certain nombre de jours, et lorsque l'ulcère a fait d'assez grands progrès, qu'on les voit ordinairement apparaître; or les évident qu'un moyen qui arrête promptement l'ulcère dans sa marche doit sepposer à la production de ces tumenrs.

La seconde objection consiste à reprocher à la cautérisation de laisser les malades exposés à l'apparition des accidents secondaires, et c'est surtout sous ce rapport que Dupuytren l'a qualifiée de méthode pernicieuse; mais ce n'est là qu'un assertion sans preuves. C'est encore à la statistique qu'il faudrait demander de renseignements positifs à cet égard, et nous devons espérer qu'elle ne tardera pa à nous les fournir.

En attendant, je dirai qu'on conçoit hien difficilement comment un chancre parce qu'on l'aura sait disparaître très promptement, pourrait avoir ces sacheuse conséquences. On est, à priori, porté à penser tout le contraire, car plus on abrégi la durée de l'ulcère, plus on doit mettre obstacle à l'absorption du virus et à l'infection générale. Je sais que dans l'opinion de quelques médecius, au momen même de l'apparition du chancre, l'insection générale existe déjà. Pour eux, cette insection est le premier sait; puis vient l'apparition de la lésion locale, qu'il san respecter pour que l'action du virus s'épuise dans ce point. Mais d'abord l'inocu lation prouve que cette infection générale n'est nullement nécessaire pour que l chancre se produise, car le travail qui le sait naître commence aussitôt après l'insertion du virus sous l'épiderme, et, en second lieu, comment expliquerait-on dan cette hypothèse la manisestation des symptômes de la maladie et leur concentration dans le point même qui a été en contact avec le virus? Pourquoi ne verrait-ou pas la maladie se montrer dans les divers points où on l'observe lorsque l'infection générale est évidente, c'est-à-dire à la gorge, à la peau, sur les os, etc. ? C'est qu lorsque le chancre apparaît, cette insection générale n'existe sans doute pas en core, et que la persistance de l'ulcère pourra seule la produire.

Je crois que ces raisons ont une grande valeur; cependant, je le répète, il est désirer que des recherches statistiques bien saites viennent les consirmer. En attendant, je pense qu'on ne doit pas hésiter à employer le traitement abortis lors que le chancre n'a pas sait de grands progrès, et surtout dans les cinq ou six pre miers jours et lorsque l'induration ne s'est pas encore produite ou est peu considérable; mais je reviendrai sur ce dernier point.

b. Traitement local ordinaire. Une des premières considérations qui doiver diriger le traitement, c'est l'état d'inflammation plus ou moins violente dan lequel se présente le chancre. Il arrive assez souvent que l'ulcère a été négligé soit que sa nature ait été méconnue par le malade, soit que celui-ci n'en ai pas tenu compte. Le traitement antiphlogistique est alors généralement mis e usage.

Traitement antiphlogistique. M. Cullerier recommande la saignée général toutes les sois que le sujet est sort et pléthorique; dans le cas contraire, on a re cours à l'application d'un plus ou moins grand nombre de sangsues (15, 20, 30) suivant le degré de l'inflammation; mais il saut prendre garde, aiusi que je s'a dit plus haut, de les appliquer dans un point qui puisse être atteint par le pus qu'sécrète la surface ulcérée, parce qu'alors l'inoculation se serait sur les piquères L'auteur que je viens de citer conseille de mettre les sangsues à la base du pérind et aux aines chez l'homme, aux aines seulement chez la semme. Il saut éviter d les placer au périnée chez cette dernière, par la raison que je viens de donner. Le bains généraux, les bains locaux émollients, les cataplasmes autour de la verge et surtout le repos au lit et une diète plus ou moins sévère, suivant les cas, com

plètent ce traitement, qui doit être continué jusqu'à ce que les accidents inflammatoires soient calmés.

Il est à peine besoin de dire qu'on doit surtout insister sur ces moyens lorsque l'inflammation est assez violente pour saire craindre la gangrène. C'est principalement en pareil cas qu'on emploie la saignée générale, copieuse et répétée, et que le malade est soumis à une diète sévère. On ne négligera pas en même temps les signées locales, en se tenant toujours à une certaine distance du mal, car l'irritation des piqures pourrait hâter la mortification des parties si elles étaient saites trop près.

L'application des sangeues était encore pratiquée par Cullerier dans l'intérieur même du chancre, lorsque l'ulcère très enflammé se présentait avec un fond gristre et lardacé, et sécrétait une humeur sanieuse. Suivant ce praticien, une ou deux sangeues ainsi appliquées suffisent pour faire déterger rapidement la plaie. Cette pratique n'a pas été généralement imitée, mais sans qu'on puisse l'attaquer, car on n'a pas fourní de faits concluants contre elle.

Le même médeciu a remarqué, relativement aux bains locaux, que ce moyen a plus d'avantages lorsqu'on ne met pas le gland à découvert et qu'on plonge la verge un entière dans la liqueur émolliente; mais c'est un fait qui aurait besoin d'être contraté par une expérimentation plus rigoureuse.

M lissranc a cité un cas dans lequel la saignée a été très utile dans le traitement d'un chancre phagédénique pultacé irrité par la cautérisation, et l'on doit y recourir, ainsi qu'à l'application des sangsues, lorsque le cercle inflammatoire qui environne l'ulcère est considérable. M. Ricord veut qu'on insiste, en pareil cas, sur les applications émollientes, et il dit avoir vu des malades chez lesquels l'ulcéntion ne s'est sermée qu'après l'emploi d'une sorte d'irrigation presque coutinue.

Tous les auteurs s'accordent à dire que pendant qu'on met en usage les moyens qui viennent d'être indiqués, il faut s'abstenir complétement d'appliquer sur l'olcère les préparations mercurielles, les corps gras et les divers topiques irritants.

Traitement du chancre douloureux. Une vive douleur ressentie dans le chancre et une grande irritabilité de la partie qui en est le siège réclament le traitement par les narcotiques. M. Bouchon (Diss. inaug.) a cité des cas dans lesquels l'usage de l'opium a amené la cicatrisation prompte de chancres nombreux et enflammés. Ce médecin recommande d'employer des injections avec une solution d'opium concentré entre le prépuce et le gland, lorsque celui-ci ne peut pas être mis à découvert; puis, dès qu'on peut agir directement sur les chancres, d'appliquer sur ent de l'extrait d'opium ramolli, en ayant soin, à chaque pansement, de laver les parties avec de l'eau de guimauve tiède. D'autres médecins se contentent d'appliquer du cérat opiacé. M. Ricord, en pareille circonstance, emploie la solution suivante:

Faire des pansements deux on trois sois par jour, avec de la charpie sine imbibée dans telle solution.

C'est dans le même but qu'on a proposé les lotions avec l'eau distillée de laurier-cerise et avec des liquides dans lesquels entre l'acide hydrocyanique; mais rien ne prouve que ces médicaments aient plus d'efficacité que l'opium. est tombée et que l'ulcération est devenue indolente, on a recours à divers mojess pour bâter la cicatrisation. Le premier de tous est encore la cautérisation and le nitrate d'argent, qui est aujourd'hui généralement employée. Cullerier, qui repousse son emploi comme moyen abortif, le recommande au contrare comme un excitant salutaire dans le traitement du chancre indolent. Cette cautérisation ne doit plus être aussi profonde que dans le cas où on la met en une comme moyen abortif, car il ne s'agit que de modifier la surface ulcérée; man de doit y avoir recours un aussi grand nombre de fois que le cas l'exige, c'est-à-dire, aussi longtemps qu'après la chute de l'escarre, la surface de l'ulcère présente l'aspet grisâtre qui caractérise le chancre.

M. Ricord fait même remarquer que cette cautérisation est très souvent uile dans les cas où il existe une douleur assez vive et un degré d'inflammation assez marqué. « Le plus souvent, dit-il, le nitrate d'argent est le sédatif le plus efficace et l'antiphlogistique le plus certain, quand on sait bien l'appliquer. Tous les jours les élèves qui snivent una clinique ont pu se convaincre de cette vérité, et voir le malades eux-mêmes réclamer la cautérisation. La douleur vive qu'elle excite managent de l'application du caustique ne tarde pas à se calmer pour saire plus un mieux qu'on chercherait en vain par d'autres médications.

» A cette règle, quoi qu'on en dise, il y a peu d'exceptions, et l'on voit peu de cas dans lesquels il faille momentanément renoncer à ces moyens combinés des mollients, les opiacés, la cautérisation) pour avoir recours à des pansements l'aide de corps gras, et plus particulièrement de cérat opiacé. »

Pansements divers. A cette période de la maladie, on emploie outre la cautérsation, et souvent même sans avoir recours à ce moyen, divers pansements destine à protéger la plaie contre les corps extérieurs, à empêcher le pus de stagner sur l'ulcère, et eu même temps à hâter la cicatrisation.

Le plus simple de tous est le pansement avec la charpie sèche, qui agit en à sorbant le liquide sécrété et en stimulant légèrement l'ulcère. Lorsque celui-ci a su siège sur le gland ou sur le prépuce, il suffit de placer sur lui un petit gâteau charpie sine et de ramener le prépuce sur le gland. Dans les autres parties du corp on fixe la charpie avec les moyens contentifs ordinaires. On pourrait croire qu' est utile de multiplier les pansements de ce genre; mais un serait dans l'erres pour un bon nombre de cas. Si le pus sécrété est en très grande aboudance, il e bon sans doute de renouveler la charpie assez souvent : trois, quatre et cinq fo par jour; mais dans le cas contraire on s'exposerait, en agissant ainsi, à retarder cicatrisation. On aurait à craindre, en effet, en multipliant les pansements, de d truire la cicatrice commençante et d'irriter inutilement la plaie. Eu pareil ca deux pansements dans les vingt-quatre heures sont suffisants. Il est une précaute très importante à prendre dans ce pansement plus encore que dans tous les autre La charpie sèche adhère ordinairement à la surface et surtout aux bords de l'i · core ; on doit avoir grand soin , avant de la retirer, de bien l'imbiber avec de l'a tiède, et l'on ne doit l'enlever que lorsqu'elle est bien détachée. Si l'on agissait tri brusquement, on tirzillerait la surface ulcérée, on la ferait saigner, on détruir la cicatrice et l'on pourrait retarder considérablement la guérison. C'est au res

un inconvénient du pansement avec la charpie sèche, d'exposer le malade à ces tiraillements irritants.

Plusieurs médecins conseillent de saupoudrer le gâteau de charpie avec de la pudre de calomel. Ce pansement convient lorsque le chancre n'est ni douloureux niensammé.

En général, les médecins qui se sont occupés des maladies syphilitiques prosaivent presque complétement les pansements avec les corps gras, et surtout avec la pommade mercurielle. Je n'ai pas vu appliquer l'onguent mercuriel; mais jumis je n'ai observé que le pansement fait avec la pommade au calomel eût le moindre inconvénient et rendît la cicatrisation plus tardive, lorsqu'il est combiné mec la cautérisation, et lorsqu'on ne l'applique qu'aux cas dans lesquels l'inflammation est souvent calmée. La proportion du calomel est la suivante:

Quelques médecins ont proposé le sublimé en topique; mais cette substance est trop constique pour être employée dans les cas dont il s'agit ici. Il faut la réserver pour les ulcères anciens qui ne veulent pas se cicatriser. J'en dirai autant de divers matiques, comme le nitrate acide de mercure, l'acide hydrochlorique, etc.

la pasements avec le vin aromatique sont très fréquemment mis en usage. Joid comment M. Ricord emploie ce médicament: « Les malades, dit-il, ont soin de bien laver l'ulcération avec ce liquide, sans cependant la fatiguer ou la faire signer; ensuite ils la reçouvrent d'un peu de charpie fine qui en est imbibée asser pour rester humide sans couler; car, lorsqu'elle est trop mouillée, l'espèce de maciration qui en résulte en retarde les bons effets. A chaque pausement on a soin, pour détacher la charpie, de l'imprégner du même liquide, afin de ne pas déchier les parties auxquelles, en séchant un peu, elle pourrait adhérer. • M. Ricord emploie le vin aromatique suivant la formule du Codex, ainsi conçue:

Fispèces aromatiques .... 125 gram. Alcoolat vulnéraire ..... 164 gram. Vin rouge ..... 1000 gram.

Faites macérer pendant buit jours les espèces aromatiques dans le vin; filtrez et ajoutez l'alcoelat vulnéraire.

M. Ricord a la plus grande confiance dans ce médicament; cependant il est forcé de reconnaître que dans un certain nombre de cas on doit renoncer à son application on du moins la suspendre. Il s'exprime ainsi qu'il suit à ce sujet : « Il est pourtant des cas où il faut suspendre momentanément le vin médicamenteux ou nême y renoncer complétement. C'est ainsi que chez quelques malades la supputation venant à se tarir, l'ulcère reste stationnaire; alors on doit employer pendant quelques jours un pansement avec une décoction émolliente ou du cérat opiacé, pour reprendre le vin ensuite. Chez d'antres, l'ulcère étant accompagné d'induration, le vin accroît cette dernière et la cicatrisation ne peut avoir lieu. Mais à part ces circonstances si faciles à saisir et à suivre, le moyen que je viens d'indiquer constitue la méthode générale de pansement à laquelle je donne la préférence. »

Malgré les règles de conduite qu'on peut puiser dans ce qui vient d'être dit, il n'en est pas moins vrai, comme on peut en juger, qu'il reste beaucoup

à saire ponr déterminer avec exactitude quel est le meilleur traitement à suivre selon les cas. Les exceptions admises par M. Ricord le prouvent suffisamment.

Deux circonstances principales peuvent engager à modifier la médication : c'est d'abord la grande résistance, l'état stationnaire ou progressif de l'ulcération dans les chancres phagédéniques, et en second lieu la grande profondeur de l'induration qui empêche l'ulcère de se cicatriser.

Traitement du chancre phagédénique rebelle. Lorsque, malgré les mores précédemment indiqués, le chancre phagédénique continue à faire des progès, ou que, blafard et indolent, il reste dans le statu quo, on a proposé différentes médications, parmi lesquelles on compte la cautérisation profonde et àctive et la résection des parties. Mais nous avons vu précédemment quels sont les inconvénient de ces moyens, qui ne doivent être employés qu'à la dernière extrémité. Voic comment M. Ricord trace la conduite à suivre en pareil cas : « Dans ces cas rebelles où l'on ne peut saisir la cause du mal, on a vu, dit-il, quelquefois réussir les cataplasmes faits avec des carottes, la cire fondue chaude, les onguents digestif. On a eu recours aux caustiques les plus puissants, au beurre d'antimoine, à la potasse à l'alcool, au fer rouge appliqué d'une manière directe ou comme courre objectif. J'ai employé avec succès la pûte de Vienne et des moyens bien moiss violents, savoir : le vésicatoire et la poudre de vantharides.

- » Toutes les sois que, malgré l'emploi du nitrate d'argent, des émolients, des antiphlogistiques, des narcotiques, ou des pansements avec le vin, le chance continue à saire des progrès ou reste stationnaire, voici la médication que j'emploie: L'ulcération est-elle à découvert partout, j'applique dessus un vésicatoire, ou bies je la saupoudre avec la poudre de cantharides; est-elle au contraire prosonde, a-t-elle succédé à un bubon virulent dont elle occupe le soyer, si la peau décollée es encore assez épaisse, j'ai également recours au vésicatoire et en même temps à la poudre de cantharides introduite dans la cavité suppurante. Ce pansement est laissi vingt-quatre heures. Le lendemain on le sait avec de la charpie sine imbibée de vin aromatique, et l'on continue comme dans les chancres ordinaires.... Ceptudant, chez quelques malades, il saut répéter l'application du vésicatoire et de la poudre de cantharides; mais on ne revient au premier de ces moyens que lorsqu'in a pas atteint son but au moment où il est sec, tandis que pour la poudre on en met tous les trois ou quatre jours, jusqu'à ce qu'on voie se sormer des bourgeon charnus.
- » Si le traitement dont il vient d'être question, et qu'une expérience journa lière m'autorise à recommander, venait cependant à échouer, et que la maladi continuât à faire des progrès, c'est à la cautérisation avec la pitte de Vienne qu' faudrait donner la préférence, pour appliquer ensuite un des pansements indiqués selon les conditions locales, après cette cautérisation. »
- M. le docteur Ébrard (1) a conseillé la cautérisation continue contre les chances phagédéniques que rien ne peut arrêter, et cette pratique a eu de très houreux résultats entre ses mains et entre celles de plusieurs autres médecins, para lesquels je citerai M. Teirling (2). Il suffit de panser matin et soir l'ulcère au de la charpie trempée dans le liquide suivant :

<sup>(1)</sup> Voy. Bull. gen. de thêr., t. XXIV, p. 356.

<sup>2) .</sup>Inn. de la Soc. de med. de Gand, avril et mai 1819.

7 Eau distillée..... 60 gram. Nitrate d'argent cristallisé... 3 gram. Dissolvez.

l'importe que le gâteau de charpie recouvre exactement toute la surface acérée.

Enfin, si les bords sont décollés largement, si les tissus sont très altérés, on conseille la résection de ces parties, après laquelle on agit comme il vient d'être dit.

Traitement de l'induration. C'est encore M. Ricord qui a le plus insisté sur la nécessité de traiter avec le plus grand soin l'induration, qui, dans certains chancres, est très considérable, et c'est également au vésicatoire qu'il a recours, mais en lui associant le pansement avec la pommade mercurielle, ainsi qu'il suit : « Le traitement consiste, dit-il, à couvrir la surface indurée d'un vésicatoire de grandeur proportionnée à son étendue, et à panser ensuite ce vésicatoire avec l'onguent sercuriel double, en mettant par-dessus un cataplasme. Quand le vésicatoire est set, si la tumeur a diminué, on en remet un nouveau, jusqu'à ce qu'on arrive à un satu quo. Alors on comprime la partie en unissant à la compression l'usage d'un liquide résolutif. On continue la compression à son tour tant qu'elle produit de bous effets, et on la suspend pour revenir au vésicatoire, dès qu'elle ne produit plus rien; et ainsi de suite jusqu'à la guérison. »

Suivant M. Ricord, ces moyens doivent être employés contre l'induration, même après la cicatrisation de l'ulcère; car, dans sa manière de voir, l'induration est la preuve la plus certaine de l'infection générale, et, si elle persiste, on a à redouter l'apparition des accidents consécutifs. Il est à regretter que cette proposition, sur un fait si important, ne soit pas appuyée sur une analyse rigoureuse des faits. Sans doute M. Ricord a vu un grand nombre de cas de ce genre; mais qu'on n'oublie pas qu'il s'agit ici d'une question de proportion qui ne peut être définitivement résolue que par des chiffres. Tout le monde sait, en effet, que le chancre induré, à une certaine période, est le type de l'ulcère vénérien primitif, et qu'il est de beaucoup le plus fréquent; il n'est donc pullement surprenant que les accidents consécutifs se montrent ordinairement après l'induration. Mais ne se montrent-ils qu'en pareil cas? Voilà ce qu'il faudrait établir par des recherches mieux dirigées.

Pour saire disparaître cette induration persistante, on emploie, outre les moyens précédents, les pommades mercurielles, ainsi que les mercurieux à l'intérieur, dont il sera question tout à l'heure; et M. Dietrich recommande, si le chancre induré a son siège sur le seuillet interne du prépuce, de saire des onctions sur le seuillet externe avec la pommade suivante:

≥ Hydriodate de potasse..... 2 gram. | Onguent rosat........... 30 gram. | Mêlez.

Moyens pour hûter la cicatrisation. Pour hâter la cicatrisation du chancre, lorsque l'inflammation a cédé et que l'ulcère est devenu indolent, on a recours à d'autres moyens que ceux que j'ai indiqués plus haut : ainsi l'eau de Goulard ; la solution de sulfate de zinc :

2 Eau...... 30 gram. | Sulfate de zinc..... 0,10 gram.

la solution de sulfate de cuivre:

on bien encore l'eau chlorurée, etc. Les pansements avec ces liquides se sont comme avec le vin aromatique, c'est-à-dire qu'on en imbibe de la charpie qui est maintenue sur la surface de l'ulcère.

Tel est le traitement local à l'aide duquel on fait ordinairement cicatriser les chancres avec une grande promptitude. Nous avons vu comment quelque aux résistent à la médication locale ordinaire, et comment il faut modifier le traitement pour en triompher. Ce que je dois ajouter ici, c'est qu'il est aujourd'hui reconsu, et les observations de Cullerier, de M. Ricord, etc., sont venues le prouver, que k traitement mercuriel ne hâte nullement la disparition de l'ulcère, quand il est combiné avec ces moyens; qu'employé seul, il n'a souvent aucune influence sur la marche de l'ulcération, et que les applications mercurielles, intempestivement appliquées sur la surface ulcérée, ont l'inconvénient de l'irriter et d'empêcher le cicatrisation. On a vu plus haut ce que nous avons dit relativement à cette dernière assertion.

Il est un certain nombre de complications que j'ai sait connaître et qui de mandent aussi à être traitées localement; il importe donc d'en dire quelques pou avant d'arriver au traitement général.

Traitement des complications. Lorsque les chancres ont leur siège vers l'ouverture du prépace, il arrive, avons-nous dit, qu'on observe le phimosis aveil cortège de symptômes inflammatoires qui l'accompagne. En pareil cas, il su d'abord combattre ces symptômes inflammatoires, ce que l'ou fait par les émisses sanguines générales et locales, les buins, et des injections émollientes ou normatiques entre le gland et le prépuce; la suivante, par exemple :

4 Décoction de têtes de pavoi 300 gram. | Extrait gommeux d'opium.. 2 gram. Mêlez.

On peut en même temps prescrire les pilules suivantes :

Mêlez. Pour seize pilules. Dose: deux chaque soir.

Puis, quand les chancres peuvent être mis à découvert, on les traite comme dété dit précédemment. Si ces moyens ne suffisent pas, on a recours à l'opération dont je ne dois pas m'occuper ici.

Je n'ai point non plus à parler avec détail du traitement du paraphimosis : le ce que j'ai à en dire qui ait rapport à notre sujet, c'est que l'on ne doit pas perdre vue que toute plaie qui est en contact avec le pus des chancres devient elle-neu un chancre. Ce simple avertissement suffit pour que le praticien comprenne quell sont les précautions qu'il faut prendre en pareil cas, et combien il est important ne recourir à l'instrument tranchant qu'après avoir épuisé inutilement tous à autres moyens usités contre les accidents dont il vient d'être question.

Les autres complications, telles que les bubons, les abcès, ne doivent parrêter davantage. Ce sont des maladies, pour ainsi dire, surajoutées à

mildie principale, et qui demandent un traitement particulier dont la place est alleurs.

l' Traitement général prévent if des accidents secondaires. La première questes qui se présente, lorsqu'il s'agit de ce traitement, est de savoir s'il est utile ou mule, ou préme unisible, comme quelques auteurs l'ont prétendu. M. Cazenava nos a fourni à ce sujet un relevé d'observations qui mérite d'être raproduit ici, cril s'agit d'une question de thérapeutique très importante. Voici ce que ca prédem a noté sur cent quarante-trois cas:

| Navaient fait aucun traitement.                      | • (  |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 41         |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| N'out pu faire connaître le traitement suivi         | •    |   | • | • | • | • | • | • | • |   | 5          |
| Avaient suivi un traitement simple ou autiphlogistiq | [ue  | • |   | • | • | • | • | • | • | • | <b>5</b> 1 |
| Avaient suivi un traitement très incomplet           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| draient employé le mercure à l'extérieur             | •    |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 8          |
| Ivaient pris la liqueur de Van-Swieten               | •    |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 18         |
| ment fait un traitement mercuriel complet            | •    |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 12         |
| To                                                   | tal. |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 143        |

Il résulte de ce tableau que seulement la dixième partie environ des sujets avait hit in tratement complet. Il est vrai que beaucoup de renseignements importants nous manquent. Ainsi nous savons qu'à une certaine époque le traitement antiphlogistique des chancres était exclusivement mis en usage par beaucoup de médecins; The quelques uns l'adoptent encore; que plusieurs regardent tout traitement mercariel comme inutile, et n'ont égard qu'au traitement local. On sent donc combien il et dissicile de savoir quel est approximativement le nombre des malades trités de telle ou telle manière, et par conséquent la valeur des chissres contenus dans le tableau précédent, car tout dépend de la proportion. Si, par exemple, moins du dixième des malades a été traité par le traitement mercuriel complet, il ne Projet pas juste de regarder le faible chiffre des sujets atteints d'accidents secontaires après l'avoir suivi, comme prouvant les avantages de ce traitement. Ne re-Prons, par conséquent, le résultat numérique qui vient d'être indiqué que comme robabilité en faveur d'un traitement mercuriel bien dirigé; mais faisons berver que, de la part de ceux qui rejettent ce traitement comme inutile ou mme dangereux, il n'y a pas de preuves vraiment probantes. Cullerier se connie de dire qu'après la cicatrisation de l'ulcère le malade doit être considéré comme en guéri. Mais sur quoi se fonde-t-il? voilà ce qu'il faudrait savoir; car, dans re question aussi difficile, une simple assertion, même de la part d'un médecin qui st exclusivement occupé de cette matière, n'a pas d'importance réelle. La même bezion s'applique à cette proposition de Rust : que le traitement mercuriel n'a vais empêché le développement des accidents secondaires. Où sont les preuves? de ce qu'il faut encore demander.

Quelques médecins ont été jusqu'à dire que le traitement mercuriel était non plement inutile, mais ençore nuisible; et, armés de statistiques dont le peu exactitude a été démontré, ils ont, entré autres choses, avancé que les acciuts secondaires attribués à la syphilis devaient pour la plupart être attribués au internent mercuriel lui-même. C'est une question sur laquelle je reviendrai lors-

que j'aurai à parler de la syphilis en général. Je me contenterai ici d'un petit non bre de considérations.

On ne peut nier que l'abus du mercure n'ait produit des accidents graves; c'el ce qu'ont démontré plusieurs auteurs, et entre autres M. Dietrich, qui a publi un ouvrage sur les maladies mercurielles. Mais depuis assez longtemps on ne fa point abus du mercure, et le nombre des accidents secondaires est encore consi dérable. A une certaine époque, lorsque l'utilité des préparations mercurielle su bien reconnue, on put dépasser la mesure et poser des principes qui pendant los gues années ont prévalu sans qu'on s'aperçût des conséquences de l'application vi cieuse du remède, parce qu'on les attribuait naturellement à la syphilis elle-même mais depuis que l'attention a été fixée sur ce point, les médecins ont générale ment été sobres des agents mercuriaux, et ils se sont surtout attachés à ne pas d passer la limite convenable. Ce que l'on a reproché à l'abus du mercure ne saut donc s'appliquer à notre époque. Et d'ailleurs le tableau précédemment cité, s' ne nous donne pas un résultat positif sur la propriété préventive du mercure, a nous apprend du moins, quelles que soient les proportions qu'on puisse a sonnablement supposer, que le mercure, en admettant qu'il n'ait pas le degré d'i tilité que beaucoup de médecins lui reconnaissent et auquel je ne peux m'empé cher de croire, n'a pas la funeste influence qu'on a voulu lui attribuer.

Enfin M. Cazenave, dans le but de résoudre cette question, a fixé son attentissur bon nombre de sujets affectés de tumeurs gommeuses, d'ulcères, de syptilides traités par le mercure, et qui, loin de s'aggraver, ont été guéris par ce trait ment; tandis que, d'un autre côté, il observait un très grand nombre d'ouvre soumis aux émanations du mercure, ayant absorbé par conséquent une grand quantité de ce métal, y ayant contracté le tremblement mercuriel, et ne présetant aucun des accidents secondaires de la syphilis. Chaque jour les praticiens convenablement placés ont occasion de faire de semblables remarques.

De ce qui précède je crois pouvoir conclure, tout en faisant des vœux pour q nous ayons des renseignements plus précis sur un sujet aussi important, que mercure convenablement administré n'a pas les inconvénients qu'on lui a reprechés; que, selon toutes les probabilités, il a la propriété de prévenir les accidents secondaires, quoique cette propriété préventive ne soit pas absolue; que par conséquent tout praticien prudent doit prescrire le traitement mercuriel, en faisi comprendre au malade que c'est une grande chance d'être à l'abri de l'infection; nérale et des accidents secondaires, mais que cependant il ne devra pas se regi der comme entièrement à l'abri de ces accidents. Si ces conclusions ne sont publics que pourraient le désirer les esprits sévères, la faute en est à l'état de science, les auteurs qui se sont occupés de ces questions ne les ayant pas trait avec la méthode et la rigueur nécessaires.

Maintenant est-il quelque signe auquel on puisse reconnaître que le chan menace d'être suivi d'accidents secondaires? Suivant M. Ricord, il n'est qu' signe qui annonce le danger; mais ce signe est infaillible: c'est l'induration, ne reviendrai pas longuement sur ce que j'ai dit plus haut à ce sujet; je me ce tenterai de rappeler que malheureusement la valeur de ce signe n'est pas aussi le prouvée que le pense M. Ricord. Sans doute l'existence de l'induration devra ce gager le médecin à administrer avec grand soin le traitement mercuriel; mais de

les cas où elle ne se montrera pas, devra-t-il s'en abstenir? C'est une conclusion que les praticiens prudents n'admettront pas avant qu'on leur ait sourni des preuves plus concluantes.

le pense que, dans l'état actuel de la science, on ne peut s'empêcher de recourir attaitement général, dès qu'il est constaté qu'un sujet a eu un chancre. Sans doute, des beaucoup de cas, on aura employé un moyen inutile, mais on n'aura pas, poi qu'on en dise, prescrit un remède dangereux, car il suffit pour cela de ne pe dépasser les límites, et c'est l'affaire du médecin éclairé. Au reste, je le répète, i fait que ceux qui sont opposés à cette manière d'agir fournissent des faits conmincants et nombreux, s'ils veulent qu'on se range à leur opinion.

Quelest maintenant le traitement général qu'il convient de faire? C'est encore la me question qui présente de grandes difficultés, parce que les auteurs qui se sont occupés des maladies syphilitiques n'ont pas expérimenté convenablement, et c'est l'ajours, comme on le voit, la même cause qui produit l'embarras dans lequel mus nous trouvons. Ce que l'on peut dire de plus certain, en envisageant les faits d'une manière générale, c'est que le traitement mercuriel est le plus convenable. On a recommandé le traitement par l'opium à haute dose, par les sudorifiques, par le sulfate d'antimoine, etc.: mais ces moyens ne conviennent que dans des exceptionnels, et presque uniquement lorsque les ulcères vénériens sont consciuils, et constituent, par conséquent, des accidents secondaires; or ce n'est pas le cas dont il s'agit ici.

Quant un traitement mercuriel qu'il convient de prescrire, je ne crois pas qu'il soit nécessaire ici de le rechercher avec soin. Rien ne prouve, en esset, qu'il saille employer d'autres remèdes mercuriels pour prévenir l'apparition de la syphilis constitutionnelle que pour la saire disparaître quand elle est déclarée. Je dois donc naturellement renvoyer le lecteur à ce que je dirai du traitement de la syphilis en général, des syphilides et de leurs symptômes concounitants.

Je me contenterai de dire ici que le deutochlorure de mercure (liqueur de Yanmiéten, sirop de Larrey additionné, etc.) est la préparation la plus généralement dministrée. On peut la remplacer par les pilules de Sédillot, par les frictions recurielles, par les frictions sur la plante des pieds avec la pommade au sublimé, nivant la méthode de Cirillo, etc., etc. Il est bon d'adjoindre aux préparations tercorielles l'usage d'une tisane dépurative, et notamment de la salsepareille. Mais 's assez insister sur des moyens que j'aurai à exposer longuement ailleurs. Il I une seule remarque à ajouter : c'est que les auteurs qui préconisent le traiteent général comme préventif des accidents secondaires, recommandent de le reportionner au degré présumé de l'affection. Malheureusement il est bien diffik de se saire une idée juste de ce degré, et c'est là sans contredit une des causes nont sait regarder ce traitement comme inutile. On a dû bien des sois, en esset, mer en deçà de la limite convenable et ne pas détruire l'insection générale, et m a attribué à l'impuissance du médicament l'apparition des accidents secondaires be uniquement à ce que le traitement n'avait pas été aussi complet qu'il l'aurait du ll saut nécessairement laisser à l'appréciation du médecin la sorce et la durée t ce traitement, jusqu'à ce que des recherches exactes aient été faites.

Résumé. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a encore beaucoup l'obscurité dans plusieurs points du traitement de l'ulcère vénérien primitif; que

cependant les saits, tels que nous les possédous, doivent nous saire admèttre comme très utile le traitement abortis dans les premiers jours du chancre; les moyent locaux propres à hâter la cicatrisation, et qui ont été précédemment indiqués; e confin le traitement mercuriel, prescrit dans le but de prévenir les accidents secont daires.

#### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 4º Traitement abortif: Cautérisation par le nitrate d'argent, par la potasse caustique, la pâte de Vienne, etc.; excision.
  - 2º Traitement antiphlogistique: Saignées; émollients; repos; diète.
- 3° Traitement du chancre douloureux: Narcotiques; opium; eau de laurier cerise, etc.
- 4° Traitement du chancre indolent : Cautérisation avec le nitrate d'argent pansements avec la charpie sèche, le calomel en poudre, la pommade de calome le sublimé ; caustiques ; pansements avec le vin aromatique.
- 5° Traitement du chancre phagédénique rebelle: Cataplasme avec la carotal cire fondue; onguents digestifs; caustiques puissants; cautère objectif; cautére sation continue; vésicatoire; pondre de cantharides.
- 6° Traitement de l'induration: Vésicatoire pansé avec l'onguent mercuriel compression; liquides résolutifs; mercuriaux à l'intérieur et à l'extérieur; hydric date de potasse.
- 7º Moyens pour hûter la cicatrisation: Eau de Goulard; sulsate de zinc et de cuivre; eau chlorurée, etc.
- 8° Traitement des emplications: Traitement du phimosis, du paraphimose des bubons, des abcès, etc.
  - 9. Traitement général ou préventif des accidents secondaires : Mercure.

Telles sont les seules affections vénériennes primitives dont je crois devoir parler les autres appartiennent trop exclusivement à la chirurgie pour qu'elles puisses trouver place dans notre cadre. Je vais maintenant passer à l'étude des maladides parties génitales chez les semmes.

## SECTION DEUXIÈME.

### MALADIES DES PEMMES.

Nous voici parvenu à un ordre de maladies sur lesquelles on a besucoup écret qui cependant sont encore le sujet des plus fréquentes discussions, parce que auteurs ont plus ou moius négligé la méthode rigoureuse qui conduit seule a résultats positifs. Nous allons rencontrer bien des difficultés, et nous nous verre obligé de reculer devant un bon nombre de questions insulubles, car nous ma querons des documents indispensables pour les résondre; mals ce sera encore avantage de pouvoir, tout en constatant ce qui est bien résilement acquis à acience, signaler ce qu'elle désire encore. Peut-être quelque observateur con prendra-t-il, en mesurant l'étendue des lacunes qui existent dans cutte partie

à pathologie, l'honneur qu'il y aurait à les combler par des recherches exactes et rigoureuses.

Ce n'est pas que des travaux entrepris depuis que l'observation est plus généralement faite avec le soin nécessaire, ne soient venus jeter de vives lumières sur se
spit obscur. L'application seule du spéculum, qui permet d'examiner avec facilité
de parties qu'on n'avait guère explorées jusqu'à ces deruières années que par le
soucher, devait inévitablement nous conduire à des découvertes importantes; mais,
d'un sutre côté, cette application a eu l'inconvénient de fixer presque exclusivement l'attention des médecins sur ce qu'ils voyaient, et de la détourner fréquemment de l'étude de la marche de l'affection, de son étiologie, etc. Dans le
ours des descriptions suivantes, il me sera facile de fournir la preuve de ce que
j'avance.

Voici la division fort simple que j'adopterai dans cette section: 1° Je dirai quelques mots des maladies de la vulve; 2° je passerai aux affections du vagin; 3' je serai ensuite l'histoire de la leucorrhée, dont le siège ne saurait être exclusivement placé ni dans le vagin ni dans l'utérus, et qui nous servira de transition entre les maladies de ces organes; 4° viendront après les maladies de l'utérus; 5' pais celles des ovaires; 6° ensin les abcès de la fosse iliaque, affection dont les repens avec certaines lésions des organes génitaux ont à peine besoin d'être mentionés.

## CHAPITRE PREMIER.

#### MALADIES DE LA VULVE.

Bien que les maladies de la vulve soient accessibles à l'exploration directe, un peut dire qu'elles sont plus imparfaitement connues que beaucoup de maladies internes; ce qui tient sans aucun doute à la négligence avec laquelle on les a étaliées.

Je ne m'occuperai que de la vulvite simple, de la vulvite folliculeuse, de la folliculite vulvaire, de la vulvite pseudo-membraneuse, de la gangrène, de la né-vulgie, et du prurit de la vulve. Ces affections sont, en effet, les seules qui doivent vouver place dans le cadre que je me suis tracé.

### ARTICLE Ier.

#### VULVITE SIMPLE.

On ne trouve nulle part une description de la vulvite simple. Celà tient à ce pion n'a guère considéré cette maladie que comme faisant partie de la blennor-rhagie. Il est certain que c'est à la suite de cette affection spéciale qu'elle se montre le plus fréquemment; cependant il n'est pas douteux que l'inflammation de la rulve ne puisse aussi se produire en dehors de toute cause vénérienne; et, n'y etit-il que la vulvite qu'on observe chez les enfants, le fait serait parfaitement prouvé. Il importe donc d'en dire quelques mots.

Causes. C'est, comme je viens de le dire, chez les petites filles que se montre particulièrement la vulvite dont il s'agit. Cependant, ainsi que l'ont fait remarquer les auteurs qui se sont occupés particulièrement des maladies des enfants, il n'est pas commun de voir la maladie se développer spontanément chez des sujets parfaitement sains. Elle se produit ordinairement chez des enfants détériorés par des maladies antérieures, lymphatiques, scrofuleux. Il est fort rare de la voir apparaître de cette manière après les premières années de la vie.

Que les sujets soient sains ou dans un état valétudinaire, il faut ordinairement une cause excitante pour produire la maladie. C'est souvent la malpropreté cher les enfants; et, dans toutes les conditions, ce sont les diverses excitations de la vulve, parmi lesquelles il faut placer en première ligne la masturbation et le violences exercées par des hommes sur des filles très jeunes. Nous avons vu, et parlant des oxyures du rectum, que ces petits vers peuvent occasionner un pruti très désagréable, non seulement de l'anus, mais encore de la vulve, soit qu'il se portent dans cette dernière partie, soit qu'ils restent dans le rectum. Il en résulte que les petites filles portent sans cesse leur main à la vulve, qu'elles irrient cette partie par des frottements répétés, et de là une inflammation plus ut moins vive.

On observe assez fréquemment un écoulement abondant de la vulve chez le filles nouvellement nées. Ce qui paraît particulièrement produire cet écoulement qui s'accompagne assez souvent de tuméfaction et de rougeur, ce sont les mances vres de l'accouchement, et peut-être le contact des matières sécrétées par le væl de la mère. Le fait est surtout évident lorsque les enfants se sont présentés par le siège.

Symptômes. — Vulvite simple aiguë. Rien n'est plus simple que les symptôme de la vulvite simple aiguë. Un sentiment de chaleur, avec cuisson plus ou moi vive, et tumé faction plus ou moins considérable de la vulve qui offre quelque lois un aspect fongueux, et bientôt après un écoulement d'abord limpide, puis épais, blus ou jaunâtre, d'une abondance variable, voilà ce que l'on observe dans tous les ce Le contact de l'urine augmente la douleur lorsque l'inflammation est un peu vive dans le même cas, la marche est difficile ou presque impossible. On voit, au rest que, sous ce rapport, il n'y a pas de différence essentielle entre la vulvite simp et la blennorrhagie.

Cette inflammation peut-elle se communiquer par le contact? C'est ce que per sent plusieurs auteurs, mais ce qui n'est pas démontré.

Cette affection ne détermine pas par elle-même des symptômes généroux: c'eun mal purement local.

Vulvite simple chronique. C'est sons cette forme qu'elle se présente souvent ch les enfants profondément débilités. Elle succède à la précédente lorsque des excit tions continuelles l'ont entretenue pendant longtemps. Elle ne diffère de la vulti aigué que par l'absence complète ou presque complète de la douleur, de la tum faction, et parfois de la rougeur. L'écoulement qu'elle produit est aussi moins épi dans les cas ordinaires.

Marche; durée; terminaison. — La marche de la maladie est très aigué lu qu'une violence brusque a été exercée sur la vulve. S'il s'agit d'une excitation répétée, comme la masturbation, ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l

symptômes prennent un assez haut degré d'intensité. Nous avons vu plus haut que la vulvite simple, qui survient secondairement chez les sujets maladifs, a ordinarement une marche chronique.

la durée de cette affection est par conséquent très variable. Suivant M. Durandfirdel, cette affection, lorsqu'elle est due à une violence brutale, se fait remarquer pria promptitude avec laquelle elle se guérit. Le fait doit être admis d'une manière suérale; cependant j'ai vu, à l'hôpital de Lourcine, un certain nombre de petites files qui avaient subi de semblables violences, sans que rien pût faire penser qu'il parit contagion, et chez lesquelles l'écoulement se prolongeait beaucoup, et réstant aux moyens qui, d'après tons les auteurs, en triomphent facilement. Peutètre, malgré la surveillance, la masturbation entretenait-elle le mal. Ce qu'il y a de certain, néanmoins, c'est que la vulvite aigué peut, dans quelques cas, durer, avec les ses caractères, un et deux mois sans qu'il soit possible de découvrir la cause de cette durée insolite.

Livelvite aigué a une terminaison promptement savorable dans la grande majorité des cas. On vient de voir qu'il y a des exceptions à cette règle. La vulvite chronique, et surtout celle qui est la conséquence d'une débilitation considérable, souvent de la tendance à se perpétuer, bien qu'on éloigne la cause occasionale qui a pu la produire, et qu'on emploie les moyens reconnus pour les plu dicces.

Diagnostic. Il est évident que le diagnostic de l'inflammation de la vulve, considéré d'une manière générale, ne peut présenter aucune difficulté. Pour la vulvite agué, la rougeur, la tuméfaction, la douleur et l'écoulement forment un ensemble de symptômes qui ne peut se rapporter qu'à cette maladie; et pour la vulvite chromps, un écoulement avec un certain degré d'irritation, bornés à la vulve, sont de caractères suffisants.

l'n'est qu'un seul point sur lequel il soit nécessaire de dire quelques mots; mais ce point a une grande importance et présente de nombreuses difficultés. Estl'possible de décider, d'après les symptômes et la marche de la maladie, si la vulvite due à une violence extérieure, la vulvite traumatique, suivant l'expression de
l'Durand-Fardel, peut être distinguée de la vulvite spontanée? C'est principalement chez les jeunes filles, qui n'ont pas encore atteint l'âge de quinze ans, que
l'on est appelé à se prononcer sur la nature de l'affection, parce que la disproporton des organes rend chez elles les résultats de la violence beaucoup plus graves,
et qu'il en résulte une vulvite ordinairement intense. Les cas de ce genre ne se
présentent que trop fréquemment à l'observation, et les médecins légistes
invent combien leur mission devient délicate en pareil cas.

M. Durand-Fardel (1) s'est attaché plus qu'aucun autre auteur à résoudre cette pestion importante, et voici un résumé de ce qu'il dit à ce sujet. D'après ses diservations: 1° la vulvite due à la violence est bernée à la vulve et au méat ou au anal de l'urêtre, tandis qu'il est extrêmement rare que l'on observe cette circon-cription dans la vulvite spontanée; 2° la vulvite traumatique présente une rougeur plus vive de la muqueuse, et un état d'éréthisme des petites lèvres plus marqué que la vulvite spontanée, qui est ordinairement chronique, ainsi que nous l'avons vu

<sup>1)</sup> Mémoire sur la blenn. ches la femme, etc. (Journ. des conn. méd. chir., juillet (810).

plus haut, et sous la dépendance d'une détérioration plus ou moins marquée l'organisme; 3° la première cède à des moyens très simples avec beaucoup plus de facilité et de promptitude que la seconde à des moyens plus actifs; 4° enfin début récent de l'affection, rapproché d'autres circonstances, peut mettre sur voie du diagnostic.

Les signes distinctifs donnés par M. Durand-Fardel, auxquels il sera bon d'i joindre d'autres tirés d'un interrogatoire attentif sur les diverses causes prédenment indiquées, ont une valeur réelle, et assurément il n'est pas de médel légiste qui n'en tienne un grand compte. Néanmoins, et l'auteur que je de reconnaît lui-même, ce ne sont pas là des certitudes, et, à moins que d'au tres observations ne viennent jeter un nouveau jour sur cette question obscur une enquête rigoureuse sur ce qui s'est passé sera toujours nécessaire pour pe mettre de porter un diagnostic précis qui, du reste, sous le rapport pratique, a pas une aussi grande importance.

Pronostic. L'affection dont il s'agit est très peu grave lorsqu'elle survient à suite d'une violence extérieure, d'une excitation quelconque, chez un sujet be portant. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque, soit sous l'influence de causes, soit spontanément, la vulvite se manifeste chez des enfants débilités p des maladies antérieures ou actuellement malades, l'affection est plus sérieux d'abord parce qu'il est beaucoup plus difficile d'en triompher, et ensuite parce qu'il est beaucoup plus difficile d'en triompher, et ensuite parce qu'il est beaucoup qui en résulte contribue encore à augmenter la débilit tion, et occasionne des troubles des organes digestifs.

Traitement. Le traitement de la vulvite simple algué ne présente rien de particulier; ce serait, par conséquent, retomber dans des redites inutiles que de présenter de nouveaux détails à ce sujet. Disons seulement que cette affection cède ordinairement beaucoup plus promptement que la vulvite blennorrhagiqueux simples émollients, et dans les cas les plus graves aux lotions légèrement astringentes. Dans quelques cas, néanmoins, il faut recourir aux lotions outé rétiques, et, comme je l'ai dit plus haut, ces cas peuvent être assez rebella Ainsi on aura recours à la cautérisation légère avec le nitrate d'argent, et al lotions avec une saible solution de cette substance, à peu près comme dans la valvite chronique.

La vulvite chronique, et surtont celle qui est sous la dépendance d'une débit tation marquée de l'organisme, d'un état lymphatique, scrosuleux, exige quelquautres moyens. Ainsi, localement, on aura recours tout d'abord aux lotions a tringentes ou cathérétiques (nitrate d'argent dissous dans l'eau, à la dose de 0.4 à 0,10 grammes par 60 grammes de liquide); puis, s'il s'agit d'un appauvrissement du sang résultant d'une convalescence difficile, de la misère, etc., on pre crira les toniques, les analeptiques, comme dans la blennorrhée qui se montre da les mêmes conditions; et si le sujet est scrosuleux, on aura recours aux moyel indiqués à l'article Scrosules (1).

On comprendra facilement pourquoi je passe si rapidement sur cette maladit dont l'histoire demande de nouvelles recherches,

<sup>(1)</sup> Voy. les articles Scrophules et carreau, t. II et III.

# ARTICLE II.

## VULVITE FOLLICULEUSP.

## S Ior. - Définition.

Dejà Graaf (1) avait indiqué la possibilité de l'inflammation isolée des follicules qui entourent l'entrée du vagin, lorsqu'un certain nombre de cas qui se sont présentés à M. A. Robert (2) ont permis à ce chirurgien de tracer une histoire détaillée de cette affection. Voici ce qui résulte de ses recherches.

## § II. - Causes.

L'est presque toujours à la suite d'une blennorrhagie que se maniseste l'infammation des sollicules muqueux de la vulve, du moins c'est dans ces circontances que M. Robert l'a observée; mais on conçoit que toute autre instammation puisse envahir ces lacunes, et donner lieu aux symptômes qui vont être dérits. M. Robert a cité deux saits dans lesquels on voit l'instammation survenir après la grossesse.

S III, — Symptômes,

L'inflammation des autres parties soit de la vulve, soit du vagin, est dissipée ou très considérablement amendée lorsque celle des follicules se sait remarquer par les sipes qui lui sont propres. M. Robert explique sacilement la persistance de cette dernière par la disposition des parties enslammées. On comprend, en effet, sans peix, que des cavités à orifice étroit présentent une inflammation plus rébelle que les autres points de la muqueuse, puisque les moyens dirigés contre elle atteignent discilement le siège du mal.

les malades éprouvent, dans le point occupé par l'inflammation, un prurit parles insupportable, ou bien des élancements douloureux, on ensin l'an et l'autre de ces symptômes. C'est surtout pendant la marche qu'ils se sont sentir.

lly a toujours de l'écoulement. La matière de cet écoulement est peu abondante; blanche et opaline lorsque la maladie est ancienne; jaunâtre, épaisse, puriforme imque la maladie est récente. Dans quelques cas, l'écoulement est plus abondant. Cha tient à la dilatation de la cavité folliculeuse qui augmente la surface sécrémete. L'écoulement n'est pas continu, du moins dans la très grande majorité des au A des intervalles variables, une, deux fois ou plus par jour, la matière s'émppe en plus on moins grande abondance, ce qui s'explique facilement par étroitesse de l'orifice, qui détermine l'accumulation du liquide dans la cavité du dicule, de telle sorte que celui-ci n'est évacué que lorsque la distension de cette mié est parvenue à sa dernière limite. Dans les deux cas survenus après la grosse, c'était pendant la nuit que se vidaient les petites tumeurs, et Swédiaur a le un cas de prétendues pollutions nocturnes fréquentes chez une femme, que l Robert est porté, à rapprocher des faits précédents, ainsi qué celui qu'il a obté lui-même. L'évacuation du pus contenu dans un ou plusieurs follicules autit, dans ces cas, simulé les pollutions spermatiques de l'hommé.

Quelquesois il est nécessaire d'exercer une pression sur les tumeurs pour les ider. M. Robert a cité des exemples de ce genre. Les semmes, prévenues par la

<sup>(</sup>i) De malise: org. gener. instru

<sup>(3)</sup> Mém. sur l'infl. des follieules muqueux de la vulve (Arch. gén. de méd., 3° sérié, 1841; 18, p. 393).

douleur, cherchaient elles-mêmes à se soulager en pressant sur la poche purulent pour en faire sortir le liquide.

L'examen attentif de l'orifice du vagin fait voir, dans le sillon qui limite en dehor les caroncules myrtiformes, une ou plusieurs ouvertures très petites, arrondies grisâtres, entourées d'une aréole rouge, contrastant avec la couleur rosée des par ties voisines. Parfois ces aréoles se confondent et forment ainsi une zone d'un rouge vif, plus ou moins étendue autour de l'entrée du vagin et de celle de l'urê tre. Ces petites ouvertures sont situées sur de petites élévations dont le volume varie suivant que les follicules sont plus ou moins distendus par le pus. Quelque unes sont parfois assez saillantes, ce qui est dû à la fois à la distension de la ca vité et à l'hypertrophie des parois. C'est surtout pendant et après la grossesse que M. Robert a vu les saillies du plus gres volume.

Mais c'est en explorant les points malades à l'aide d'un stylet d'Anel qu'o obtient le signe le plus important. Ce stylet pénètre, en effet, à une assez grand profondeur par l'orifice indiqué plus haut. C'est ainsi que, dans plusieurs cas M. Robert a pu le faire pénétrer jusqu'à une profondeur de cinq à six lignes.

Ensin, lorsqu'on presse sur les follicules, on voit s'écouler au dehors une quas tité variable de matière ayant l'aspect indiqué plus haut, ce qui achève de caractériser la maladie.

L'affection est purement locale; aussi n'observe-t-on pas d'autres symptôme que ceux qui viennent d'être indiqués. Les malades sont souvent irritées par le persistance de lenr maladie, par la douleur qu'elles éprouvent; mais la santé générale n'en est pas altérée, à moins de complications.

M. Robert a remarqué que, dans presque tous les cas, on trouve des ulcération des érosions, des granulations de l'utérus; mais il est évident que ces lésions, que sont ducs, comme l'inflammation des follicules, à la maladie primitive, la bles norrhagie, n'ont pas d'autre rapport avec la vulvite folliculeuse.

#### 🐧 IV. — Marche; durce; terminaison.

L'inslammation des sollicules se produit très rapidement dans le cours de la ble norrhagie; mais, dans le plus grand nombre des cas, elle est peu intense, ne pénér probablement pas à une grande prosondeur, et se dissipe avec l'inflammation d'autres parties des organes génitaux. Dans les circonstances opposées, l'inflammatique persiste, elle reste stationnaire, et la maladie dont nous nous occupons est déclard

La durée de cette maladic est illimitée; les sujets ne réclament ordinaireme des soins qu'après en avoir souffert pendant longtemps. M. Robert a traité des millades qui en étaient affectées depuis quinze mois.

D'après les faits connus, la vulvite folliculeuse, lorsqu'elle est parvenue degré dont il s'agit, n'a plus aucune tendance à se terminer spontanément; follicules vidés se remplissent bientôt de nouveau pus ou muco-pus, et ainsi suite, saus autre amélioration ordinairement qu'une diminution progressive dance consistance et la couleur jaune de l'écoulement.

## § V. - Diagnostic.

Les signes indiqués plus haut sont trop précis pour que le diagnostic préseu la moindre difficulté. Cependant il est une affection analogue sur laque

M. Vidal, de Cassis (1), a spécialement fixé l'attention des chirurgiens : c'est un abcès des grandes ou des petites lèvres qui s'ouvre spontanément, et dont l'orifice devient sistuleux. Les choses se passent dans ces cavités accidentelles comme dans les cavités naturelles dilatées et enflammées qui entourent l'orifice du unis, le siège étant dissérent, il n'y aurait pas lieu de parler de ce diagnosic, si quelques chirurgiens n'avaient pensé que peut-être l'inslammation, placée pr M. Robert dans les follicules, n'est autre chose qu'un de ces abcès signalés par Il Vidal. C'est une question que je ne peux pas résoudre d'une manière absolue; cependant je dirai que les détails anatomiques sournis par M. Robert sont trop précis pour qu'on puisse supposer que la maladie qu'il a décrite ait son siège ailleurs que dans les sollicules dont il s'agit. Le mémoire de M. Huguier (2) sur les maladies de la glande vulvo-vaginale fournira aussi de bons renseignements sur ce sujet.

M. Robert, remarquant que le prurit de la vulve est parfois très marqué dans Inflammation des sollicules, s'est demandé si, dans quelques cas, ce n'est pas à cette inflammation même qu'il faut rapporter le prurit observé sans lésion reconnue, et qui a été signalé par les auteurs. Il croit qu'on peut, en particulier, rattather à cette affection certains cas regardés par Biett comme des prurigo de la rule, quoique aucune éruption ne se montrât, et il est d'autant plus porté à le un que, dans plusieurs observations citées, les moyens dirigés contre ces prétendus praigo ont complétement échoué.

lest à peine nécessaire de dire que tette affection n'a aucune gravité; et nous allors roir qu'elle a toujours cédé à un traitement approprié.

# § VI. - Traitement.

Le traitement de la vulvite solliculeuse est tout chirurgical. Voici comment il est esposé par M. Robert:

L'expérience m'a démontré, dit cet auteur, qu'il ne faut pas compter sur les applications extérieures, et que le seul moyen efficace consiste à détruire les orpanes affectés. Un stylet d'Anel, des ciseaux très sins et boutonnés, un crayon de mirate d'argent sont les objets nécessaires pour cette petite opération.

» La malade étant convenablement placée, on introduit d'abord un stylet d'Anel dans la cavité du follicule qu'on reconnaît à sa direction oblique, à sa position aperficielle et à sa profondeur, qui varie entre quatre et huit lignes, puis on en dilate l'entrée en exécutant avec l'instrument de légers mouvements de circumduction. Une des lames des ciscaux étant substituée au stylet, on la fait parvenir avec précaution jusqu'au fond du follicule, et, par un mouvement brusque, on divise la cloison membraneuse et mince qui sépare sa cavité de celle du vagin. La plaie étant tout de suite abstergée, on la cautérise, ainsi que la surface du follicule, Met le crayon de nitrate d'argent.

· Cette opération, quoique doulourense, ne provoque aucun accident sérieux. Il survient un peu de gonssement instammatoire, les surfaces cautérisées suppurent et se cicatrisent assez promptement; mais souvent on voit persister quelques débis du sollieule qui ont échappé, soit aux investigations du chirurgien, soit à l'action de l'instrument tranchant et du caustique. Il faut les atteindre et les cautéri-

<sup>(11</sup> Voy. Traité de pathologie externe, 3º édit., Paris, 1846, t. V, p. 579. 2) Mem. de l'Acud. de médecine; Paris, 1850, t. XV, p. 606 et suivantes.

ser plus tard. La guérison ne saurait être complète si le sollicule n'est entièrement détruit.

Telle est cette affection, que j'ai cru devoir présenter avec quelques détails, bien qu'elle appartienne plus particulièrement à la chirurgie qu'à la pathologie interne, parce qu'elle n'est pas très connue; parce que, si l'attention du médecin n'est pas suffisamment attirée sur elle, il peut, pendant bien longtemps, la laisser persister malgré les incommodités qu'elle cause, et surtout parce que ces folliquies malades, s'ils ne sont pas détruits, peuvent être des foyers permanents de contagion. Il et plus que probable, en effet, que, dans un assez bon nombre de cas, des femmes qui ont communiqué des blennorrhagies ont été regardées comme saines, tandis qu'elles avaient l'affection qui vient d'être décrite, et qui avait passé inaperçue.

Quant à l'hypertrophie des follicules vulvaires, et aux maladies de la glande vulvo-vaginale, elles rentrent entièrement dans le domaine de la chirurgie, et je ne peux mieux faire que de renvoyer, à ce sujet, le lecteur au mémoire de M. Huguier, que j'ai cité plus haut.

### ARTICLE III.

## FOLLICULITE VULVAIRE.

## § I. - Définition.

M. le docteur Huguier (1), qui a étudié avec une attention toute particulière les meladies des organes génitaux internes de la femme, a désigné sous le nom de folliculite vulvaire une affection qu'il ne faut pas confondre avec la précédente, car elle ne porte plus sur les follicules muqueux de la vulve, mais bien sur le follicules sébacés et pileux. Cette maladie n'est autre chose que l'inflammation de ces follicules; elle mérite d'être connue, parce que, comme le fait remarque M. Huguier, si l'on ne sait pas bien la distinguer, on risque de la confondre avec la syphilis, confusion dont je n'ai pas besoin de signaler la gravité. Il importe dont d'an donner une courte description d'après l'auteur que je viens de citer.

#### § II. - Causes.

Les femmes brunes, rousses, lymphatiques, scrofuleuses sont les plus sujettes à cette maladie, qui se montre tout particulièrement pendant la grossesse.

Parmi les causes occasionnelles, nous trouvons les grandes fatignes, la malpropreté, les pediculi pubis qui produisent la maladie par les frottements qu'ils provoquent. Il saut aussi noter tout ce qui irrite la vulve : ainsi les frictions avec des pommades irritantes et les diverses éruptions dont cette partie peut être le siège.

#### § III. - Symptomes.

M. Huguier décrit trois périodes. Dans la première, il y a prurit, un peu de tumé faction, rougeur légère, petites élevures d'un rouge plus vif, disséminées, nombreuses, arrondies ou étoilées, pénétrant dans l'épaisseur de la peau, où l'on sent leur résistance, rendant les surfaces rugueuses et occupant les follicules sébreés, ou les bulbes pilifères. Elles ne sont douloureuses que quand on les irrite par des frottements, ou lorsqu'il y a une agglomération de follicules enfammés. « dans ce dernier cas, la douleur ne se manifeste que quand on touche la partie malade.

(1, Mém. sur les maladides appareils secréteurs des organes génilaux externes de la femme «Mém. de l'Icad. de med., Paris, 1850, UNV, p. 527. Il y a en même temps une augmentation de sécrétion et une odeur sorte du fluide sécrété.

Dans la seconde période, les follicules suppurent, augmentent de volume, et imment des boutons plus rouges à la base qu'à la pointe. Un peu plus tard, le sommet blanchit, et le bouton folliculeux prend l'aspect d'une pustule.

La chaleur, la démangeaison, la douleur augmentent. Ordinairement, les pusules sont déchirées par les ongles ou par des frottements; le pus s'écoule au dehors, et le follicule présente une petite ouverture de 1 à 2 millimètres.

Ches les semmes qui n'ont pas une grande propreté, la vulve a, dans se moment, un aspect repoussant. On y voit les poils collés par une matière poisseuse, grisâtre, un mélange de croûtes, de matière purulente, de débris de l'épiderme et de papilles érigées, des excoriations, un écoulement de pus qui peut être assez abondant pour aller jusque sur les cuisses; et enfin ces parties exhalent l'odeur la plus sétide.

Dans la troisième période, à laquelle M. Huguier donne le nom de période de décin ou de dessiccation, la muqueuse et la peau pâlissent; il n'y a plus qu'une simple démangeaison, les follicules s'affaiblissent, il se forme de petites croûtes; quelques la matière purulente se concrète dans les follicules et y entretient une inflammation subaigué, qui parsois reprend de l'acuité; d'autres sois les follicules et vient, l'inflammation tombe; enfin les excoriations et les ulcérations se cicatissent. Souvent cette affection se complique d'érythème, d'ecthyma, et plus rarement d'edème, d'herpès, d'érysipèle, d'abcès des nymphes. Il existe assez héquemment de la leucorrhée on une blemorrhagie syphilitique.

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

En exposant les symptômes dans leur ordre d'apparition, j'ai tracé la marche de la maladie. Sa durée est très variable, suivant les soins hygiéniques que prennent les malades. C'est principalement la durée de la deuxième période qui peut être prolongée par le défaut de soins et de propreté. Quant à la terminaison elle n'est jamais sâcheuse.

### § V. - Diagnostic; pronostic.

Le diagnostic est ordinairement possible pour quiconque a présent à l'esprit l'existence de cette maladic; cependant il faut un grand degré d'attention pour ne pas la confondre avec d'autres affections cutanées, et principalement avec les maladies syphilitiques. L'herpès s'en distingue par ses vésicules; l'ecthyma, par la largeur de ses pustules, par leur position plus superficielle, et aussi par l'existence. de postules semblables sur d'autres parties du corps.

Les symptômes syphilitiques se distinguent en ce qu'il est fort rare qu'ils soient hornés à la vulve, en ce que les ulcérations sont plus profondes et les tubercules plus étendus, enfin en ce qu'ils donnent souvent lieu à d'autres signes dans d'autres parties du corps. Malgré ces dissérences, M. Huguier reconnaît qu'il est des cas où la difficulté est extrême.

### § VI. - Traitement.

le traitement est sort simple. On commence par rechercher si la maladia est produite par une irritation quelconque, qu'on sait promptement cesser.

Puis on recommande les soins de propreté : on fait laver fréquemment les parties avec des décoctions adoucissantes tièdes ou presque froides; ou bien avec

des décoctions légèrement narcotiques, comme les décoctions de têtes de pavel, de laitue, etc. On prescrit des bains de siège simples ou émollients. On sait oindre les parties avec du beurre de cacao, de l'huile d'amandes douces, etc.

Ces moyens, joints à un régime doux et au repos, triomphent ordinairement de la maladie. Quelquesois il saut y ajouter quelques lotions astringentes (décoctions de ratanhia, de roses de Provins, etc.).

Ensin, quand la maladie est plus opiniatre, on cautérise légèrement les parties, soit avec une solution légère de nitrate d'argent, soit avec une solution étendace de nitrate acide de mercure, soit en promenant légèrement le crayon de nitrate d'argent sur les excoriations.

## ARTICLE IV.

## VLLVITE PSEUDO-MEMBRANBUSE.

Nous n'avons pas de renseignements très précis sur cette affection, qui n'a guère été étudiée que subsidiairement dans des articles consacrés à la diphthérite. M. Bretonneau l'a mentionnée et en a cité des exemples. Elle ne se montre guère que dans des cas où la diphthérite a envahi d'autres points du corps, et en particulier la bouche. On peut donc la considérer comme une affection secondaire, qui, par conséquent, n'a pas un très grand intérêt pour nous.

C'est presque toujours dans des épidémies de stomatite pseudo-membraneux qu'on observe la diphthérite vulvaire. Elle affecte les enfants, et, lorsqu'elle montre, on trouve souvent des pseudo-membranes dans plusieurs autres parties de corps, comme les oreilles, le nez, les surfaces des vésicatoires.

Il est rare qu'elle s'étende au delà de la vulve; cependant elle peut occupe l'urêtre et le vagin. « Je n'ai pas connaissance, dit M. Velpeau, qu'elle ait jamas pénétré jusque dans le col de l'utérus, ni que de la vulve elle ait gagné le rectum. »

Les symptômes sont la douleur, une tumé fuction qui n'est pas ordinairement considérable, l'apparition d'une pseudo-membrane semblable à celle qui envahit le bouche (1), et l'écoulement d'une matière sanieuse. « Arrivée à l'urêtre, dit encore M. Velpeau, elle pourrait amener une ischurie véritable, et doit au mois causer des cuissons, des douleurs vives au moment de l'émission de l'urine. » Il résulte de cette citation que l'observation ne nous a pas éclairés suffisamment su ce point.

Les symptomes généraux sont les mêmes que ceux de la stomatite pseudo membraneuse, sous la dépendance de laquelle ils se développent ordinairement.

On pourrait consondre la vulvite pseudo-membraneuse avec la vulvite gengraneuse, dont je vais dire quelques mots dans l'article suivant. La manière dont si sorme la pseudo-membrane, qui d'abord présente des îlots d'un blanc grisaire s'étendant rapidement, la disproportion qui existe entre la gravité apparente de mal et la tumésaction des parties, et plus encore la chute de lambeaux pseudo-membraneux, promptement remplacés par de nouvelles couches, servent à sixer la diagnostic.

<sup>(1)</sup> Nov. article Stomatite pseudo-membraneuse.

Sous les autres rapports, cette affection ne nous offre rien qui diffère de ce que nous avons déjà fait connaître à propos de la diphthérite buccale.

Traitement. Je n'ai non plus rien à dire de particulier relativement au traiunent. Les moyens mis en usage sont ceux qui ont été indiqués dans l'article consué à la stomatite pseudo-membraneuse. On peut en juger par le passage suivant le l'article de M. Velpeau (1) qui résume ce qui a été fait en pareil cas.

Pas plus, dit-il, que pour la diphthérite en général, les émissions sanguines, le régime affaiblissant, les topiques émollients ne conviennent ici. C'est en touchant les surfaces couenneuses avec de l'alun en poudre, avec une forte solution de la même substance, avec le nitrate d'argent en solution, ou même en nature, avec l'acide hydrochlorique plus ou moins étendu de miel, ou encore avec les chlorures de sodium ou de calcium, qu'on débarrasse promptement les malades. Du reste, une fois l'inflammation folliculaire arrêtée par l'effet de ces puissants myens, on leur substitue avec avantage des lotions émollientes ou détersives et des bains de siège. »

#### ARTICLE V.

#### VULVITE GANGRÉNEUSE.

La gangrène de la vulve est à peu près dans le même cas que les affections précédentes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été ordinairement étudiée d'une manière spéciale. MM. Rilliet et Barthez (2) se contentent d'en dire quelques mots dans leur article sur la gangrène de la peau spontanée et diffuse. Le docteur Richter (3) en a également parlé dans un mémoire consacré aux diverses espèces de gangrène qui se montrent chez les enfants. Mais il n'a présenté que quelques considérations se rapportant exclusivement à la gangrène de la vulve, et que j'indiquerai tout à l'heure.

Couses. La gangrène de la vulve peut-elle se développer spontanément chez un sujet non détérioré par des maladies antérieures ou actuellement existantes? Telle est la première question qu'il importe de poser. Nous n'avous malheureusement pas de documents positifs propres à la résoudre : suivant M. Richter, le fait ne serait pas douteux; mais cet auteur se contente d'affirmer ce qu'il aurait fallu dénontrer par des exemples. M.M. Rilliet et Barthez n'ont jamais vu de faits de ce genre, et je n'en ai pas trouvé dans les autres auteurs qui se sont occupés des madies de l'enfance.

Quoi qu'il en soit, c'est, du moins dans l'immense majorité des cas, chez des néants faibles, détériorés, actuellement malades, que se montre cette gangrène. Les affections dans lesquelles on la voit apparaître sont les fièvres éruptives : variole, scarlatine, rougeole, surtout aux époques d'épidémie; la fièvre typhoïde; puis les autres maladies caractérisées par un mouvement fébrile intense.

La gangrène de la vulve peut se montrer à toutes les époques de l'ensance; mais, suivant M. Richter, c'est de la deuxième à la troisième année, et de la

<sup>1</sup> Diet. de méd., t. XXX, p. 680.

<sup>12)</sup> Traite des maladies des enfants, t. 1, p. 192 et suiv.

<sup>.,</sup> Sur la gangrène des ensants, etc., dans le journal l'Expérience, t. 11, 1838.

sixième à la dixième qu'elle se manifeste principalement. Ces assertions aurales besoin d'être confirmées par de nouveaux faits.

Une constitution faible, le tempérament lymphatique, une alimentation mu vaise et insuffisante, une habitation froide, humide, mai aérée, ont encore été di tées comme causes de la maladie. Rien n'est plus admissible; mais il serait désirer que des faits nombreux et bien analysés vinssent lever tous les doutes à dégard.

Enfin, comme causes occasionnelles, on a signalé le défaut de propreté et de soins de toute espèce.

Symptômes. Il serait impossible de trouver une description des symptômes pludétaillée que celle qu'a présentée M. Richter, et les observations nous manque pour en tracer une autre d'après les faits. Je vais donc, à l'exemple de MM. Rillie et Barthez, empruster à ce médecin le passage suivant :

- Après qu'à la suite d'autres maladies, l'enfant est tombé dans un affaiblisse ment général, il se trouve pris, après un temps plus ou moins long, d'abattement de céphalalgie, de nausées, d'anorexie, et, dans les cas où les enfants sont d'un constitution très délicate, même d'un léger mouvement fébrile. Ces accidents soi bientôt suivis d'une douleur brûlante aux parties génitales, et de l'apparition, à l'acc interne des grandes lèvres et aux nymphes, d'une tache circonscrite et d'un couleur rouge pâle, ainsi que de la formation d'un engorgement très dur qui en vahit toutes les parties voisines, jusqu'au mont de Vénus. L'écoulement des min devient douloureux, et la douleur continuelle qui en résulte excite les malades à gratter, et quelquesois celles d'entre elles qui sont plus âgées, à se livrer à la meturbation.
- » Après deux ou trois jours, les parois internes des grandes lèvres et les tisse environnants prennent une teinte grise, cendrée; ces taches sont circonscrites limitées par un cercle rouge; toutes les parties volsines se tuméfient, devienne d'un rouge pâle, et leur température s'élève de plus en plus.
- » Dans les cas où l'on ne parvient pas à enrayer la marche de la maladie, couleur grise des taches se change en noir, et la gangrène s'étend d'un côté au prinée et à l'anus, et de l'autre jusqu'à la commissure supérieure de la vulve. L'excrétion de l'urine devient de plus en plus dissicile, ou se supprime même entiere ment.
- » Le pouls est petit et fréquent; les traits de la face se rétrécissent; la diarréle colliquative se manifeste, et les enfants succombent subitement après que l'ét d'épuisement a atteint son plus haut degré, et souvent sans qu'aucun troubsurvienne dans les fonctions intellectuelles.
- a Il s'établit quelquesois une sécrétion d'une sanie putride et sétide qui cour les parties voisines; dans d'autres cas, l'escarre se durcit et est arrachée par la debeaux par les malades.
- \* Mais quand on réussit à arrêter la destruction, comme j'ai eu l'occasion d'l'observer, il se forme sur le cercle rouge une ligne de démarcation, l'inflammation augmente tout autour d'elle, l'escarre se rétrécit, et sa séparation s'opère l'aide de la sécrétion d'un pus qui devient de plus en plus louable.
- « Cette élimination terminée, la vulve qui, tout à l'heure encore, était gondet et tendue, présente une executation en forme d'entonnoir, correspondante à l

perte de substance qui a lieu par la destruction de la paroi interne des grandes lèvres, des nymphes, et même de l'orifice du vagin.

- Au sur et à mesure cependant que les portions sphacélées se détachent, la unésction s'affaisse, et l'excavation perd, dans la même propertion, en étendue en prosondeur. C'est alors qu'on observe avec étonnement la rapidité avec buelle les tissus détruits sont complétement remplacés, en partie par granulation, en partie par la contraction des tissus environnants.
- La ciéatrisation marche rapidement, comme pour le cancer aqueux, et sans qu'il y ait differmité considérable. Je n'ai jamais vu l'adhérence des parois du repa entre elles être la suite de cette affection, bien que l'hymen fût détruit; cet acident ne doit pourtant pas être impossible. Underwood dit avoir vu chez des bles plus àgées une blennorrhagie copiense qui persista longtemps. »

de répète qu'il est impossible de s'assurer par l'analyse de faits suffisamment mahreux si tous les traits de cette description sont exacts; ils ont paru tels à Ud. Rilliet et Barthes (1).

est probable, ainsi que le fait remarquer M. Velpeau, que maintes sois la vulvite perde-nembraneuse, précédemment décrite, a été prise pour une véritable gan-prie; mais un pareil reproche ne peut être adressé au docteur Richter, car la description qu'on vient de lire ne saurait se rapporter qu'à une gangrène bien cractérisée. Aussi pouvons-nous ajouter au diagnostic présenté dans l'article qui précède, la couleur noire que prennent les taches, la dureté des tissus, le desséchement des portions gangrenées dans quelques cas, et enfin la perte de substance qui succède à la chute des escarres, signes qui appartiennent exclusivement à la gangrène. Ce diagnostic peut, par conséquent, être résumé de la manière sui-

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

Signes distinctifs de la vulvite gangréneuse et de la vulvite pseudo-membraneuse.

VULVITE GAFGRÉNEUSE.

Taches grises s'étendant rapidement aux issus cavironnants; prenant, au bout de priques jours, une teinte noire.

Tunéfaction considérable; durelé des tis-

les tissus sphacélés, lorsqu'ils se détachent, remi pas remplacés par d'autres couches léres.

La tache gangréneuse se dessèche parfois.

Après la chute des escarres, perte consiirable de substance.

VULVITE PSEUDO-MEMBRANEUSE.

llots pseudo-membraneux, blanchâtres, grisatres, ne prenant pas la teinte noire.

Tuméfaction peu considérable; tissus envahis mous ou peu résistants.

Souvent, chute de lambeaux pseudo-membraneux, remplacés par d'autres couches.

Les taches ne se dessèchent pas.

Après la chute des pseudo-membranes, pas de perte de substance appréciable.

Pronostic. La gravité du pronostic, qui est fort grande, tient moins à la lésion le-même qu'à la cause qui l'a produite et à l'état général dans lequel se trouve malade. Il sustit de se rappeler les causes dont nous avons signalé l'existence, our être convaincu de l'exactitude de cette proposition.

Traitement. La plupart des moyens indiqués à l'article Stomatite gangréneuse ont applicables à la gangrène de la vulve. C'est ainsi qu'on a recommandé le chlo-

(1) Loc. cit., p. 196.

rure de chaux en poudre; la cautérisation avec le nitrate d'argent, au début de maladie; l'emploi de caustiques plus puissants, comme la potasse, le chlorure d'a timoine : « Mais, dit M. Velpeau, le fer rouge est infiniment préférable. C'est cas ou jamais, ajoute-t-il, de ne point tergiverser, de mettre toute autre consideration de côté; c'est une question de vie ou de mort pour l'enfant.

- » Ainsi donc, avec un cautère rougi à blanc, porté tout autour de la plaq gangrénée, entre le mort et le vif, on brûle profondément tout ce qui se renconn de manière à cerner profondément la gangrène. Avec un pareil remède, plu effrayant que douloureux ou dangereux au fond, le mai s'arrête presque constant ment et dès le jour même. On n'a plus dès lors à traiter qu'une véritable brûler qui, après l'élimination des escarres, se déterge, se modifie, et se cicatrise su l'influence des topiques appropriés et connus.
- » Les hinges et la charpie imbibés d'acide nitrique étendu, pas plus que la autres acides, soit minéraux, soit végétaux, ne doivent être essayés ici, excep dans les cas tout à fait légers. Il y a trop de danger à temporiser pour ne pas venir sur-le-champ au seul remède efficace, au ser rouge.
- » Quant à l'espèce de suppuration de la surface de la vulve, qui précède que quesois la gangrène, et qui, après tout, en est peut-être toujours indépendante, en triomphe facilement et très vite chez les petites silles, à l'aide d'un des topique suivants :
- 24 Calomel à la vapeur ...... 4 gram. | Eau de guimauve...... 120 gra » Mêlez. Pour lotions.
- » Ou bien:

J'ai à peine besoin de faire remarquer que ce traitement ne peut avoir tefficacité réelle que dans les cas où l'état général s'est amendé soit spontanéme soit sous l'influence des moyens thérapeutiques mis en usage. Lorsque, peremple, la maladie se montre dans le cours d'une fièvre éruptive, d'une fièvre peutiques, on doit, sans aucun doute, s'occuper activement du mal le qui peut ajouter à la gravité de la maladie générale; mais tant que celle-ci re en vigueur, on doit redouter les progrès d'une affection dont la cause est te jours persistante.

Ce n'est, au reste, que d'une manière très générale, et par conséquent avague, que la gangrène de la vulve a été étudiée, et tout le monde sentira comb il serait à désirer qu'on fit pour cette maladie en particulier le travail entrepris M. Taupin sur la gangrène de la bouche (1).

## ARTICLE VI.

#### NÉVRALGIE DE LA VULVE.

Plusieurs auteurs ont signalé une douleur très vive de la vulve existant s qu'aucune lésion apparente en rende compte, et, dans ces dernières années, o

1) Voy. article Stomattle gangieneuse.

stribué cet état douloureux à une névralgie. L'absence de toute lésion, la vivacité de douleurs, leurs paroxysmes, ne permettent pas, en effet, de douter que l'affection ne soit de nature névralgique; mais ce qu'il serait important de savoir, c'est si huive seule est affectée, ou si la douleur a sa source plus haut, c'est-à-dire, dans buers lombaires, ce qui rejetterait la description de cette maladie dans celle de huivalgie lombo-abdominale. Dans mon Traité des névralgies j'ai cité un fait lots 44, p. 459) dans lequel il ne pouvait y avoir aucun doute sur ce point, et depuis lors j'en ai vu plusieurs semblables. Il est fâcheux que les auteurs n'aient pas fué leur attention sur ce point et ne nous aient pas fourni des documents précis pour résoudre la question.

Ce n'est pas qu'il répugne le moins du monde d'admettre qu'une douleur névralgue puisse être bornée à la vulve; on a vu des névralgies occuper une très petite
parte d'une branche nerveuse, être bornées au nerf plantaire, par exemple, et l'on
missi dès lors que les parties génitales externes puissent être exclusivement affectés; mis, dans l'ouvrage que je viens de citer, j'ai établi, d'après les faits, que
le cu de névralgie ainsi bornée à une très petite étendue d'un nerf sont beaucoup
plus rates qu'on ne le pense généralement, ce qui tient, sans aucun doute, à ce que
l'un n'a pas fait remonter l'exploration jusqu'aux troncs nerveux, en sorte qu'il
expernit bien que, dans beaucoup de cas, on eût pris pour une névralgie limitie à la vulve une affection de la même nature occupant plusieurs points du
nerfilio-scrotal, et même d'autres branches des nerfs lombaires. Voici néanmoins
la description de cette douleur telle qu'elle a été donnée par les principaux
auteur.

Causes. Ontre les causes dont l'influence se fait sentir sur la production des téralgies en général, on a remarqué que celle dont il s'agit ici se montre principlement chez les jeunes silles au moment où elles deviennent nubiles, chez les jeunes semmes avant le premier accouchement, et chez les semmes qui viennent de passer à l'état critique. On a signalé comme pouvant la saire naître diverses altérations de l'utérus et de ses annexes, et ensin on a été sorcé de contenir que, dans heaucoup de cas, la maladie s'est produite sans cause appréciable.

Symptômes. L'affection consiste presque exclusivement dans la douleur. Cette buleur est spontanée ou provoquée. La première est la moins notable, ou du moins de a trop peu sixé l'attention des auteurs pour qu'ils en aient sait une mention péciale; elle consiste en douleurs lancinantes, en une cuisson, un sentiment de brilure paraissant à des intervalles variables, et s'irradiant de la vulve dans des diections qui n'ont pas été déterminées, ce qui est sâcheux par les raisons indiquées bus haut, puisque ce renseignement aurait servi à préciser le siège, ou plutôt la turce de la maladie.

ll n'en est pas de même de la douleur provoquée; elle est ordinairement extrêment vive, et c'est elle qui occasionne particulièrement les plaintes des malades. 

L'oucher l'excite au plus haut point. L'introduction de la canule d'une seringue reduit le même esset, et bien plus encore le coît, qui, à un certain degré de la maladie, est impossible. Comme dans un certain nombre de cas de névralgie dont l sera question dans un autre article, la douleur est souvent si superficielle, qu'il même de promener le doigt sur le point assecté, ou même sur les poils qui couvrent

la sace externe des grandes lèvres pour causer de vives souffrances. C'est exacte ment ce qui avait lieu dans le cas que j'ai mentionné plus haut, et où la névralgi avait sa source dans les nerss lombaires. Il est bien sacheux que les auteurs n nous aient pas appris si, dans les cas qu'ils ont observés, la douleur occupait le deux côtés ou un seul. Ce renseignement eût encore été utile; car en sait que le névralgies ordinaires occupent plus souvent un seul côté que les deux à la sois

Souvent, comme je l'ai dit plus haut, la partie affectée ne présente aucune lémi apparente; mais, suivant M. Velpeau, il est loin d'être rare de la voir coincide avec une rougeur légère, une teinte rose évidemment pathologique, et s'acompagner d'une légère exsudation blanchâtre du vagin. Quel est le rapport de caus à effet qui existe entre cette légère irritation de la vulve et la douleur si vive dot nous venons de parler? C'est ce qu'il est difficile de dire dans l'état actuel de l science. Cependant, si nous nous rappelons ce qui a lieu dans les autres névralgie il nous est permis de croire que ce n'est pas l'irritation qui donne naissance à dopleur nerveuse; mais que celle-ci, au contraire, est la cause première de l rougeur et du léger suintement dont il vient d'être question. Que l'on examise par exemple, ce qui se passe dans certains cas de névralgie trifaciale, on un que d'abord la douleur se produit sans aucune altération des fosses nasales, de l bouche ou des yeux; puis, la névralgie augmentant d'intensité, l'œil deviet rouge et larmoyant, il y a ardeur de la fosse nasale du côté maiade, écoulement d mucosités, chaleur de la bouche, léger ptyalisme, et même tuméfaction de la joue et, ce qui prouve bien que tout cela est sous la dépendance de la douleur net veuse, c'est que, l'accès passé, toutes ces irritations locales se dissipent immédia ment après la disparition de la douleur. On conçoit donc facilement que parel chose puisse se passer du côté de la vulve. C'est un sujet de recherches qui s manque pas d'intérêt.

Traitement. Je ne parlerai pas des cas où la douleur gerveuse de la vulve est conséquence d'une névralgie dont on trouve d'autres traces dans les ners lou baires; il en sera question dans l'histoire de la névralgie lombe-abdominale. Je do considérer ici cette douleur isolée dont j'ai vu récemment un exemple remarquable et qui se rapproche des dermalgies partielles dont je parlerai plus tard; car il importe d'indiquer les moyens qu'on lui a opposés avec succès. C'est encore à M. Velpes qu'il convient d'emprunter l'exposé de ce traitement, qu'il nous a donné en ces termes

La névrose ou névralgie de la vulve cède souvent, dit-il, aux mêmes moyer que le prurit et l'eczéma. (J'indiquerai ces moyens dans les articles consacrés à ca affections.) Quand elle résiste et que les antispasmodiques, ou même les opiac donnés à l'intérieur ont échoué, j'ai retiré de véritables avantages de l'introductul dans le vagin de méches enduites de corps gras. Ces mèches, qu'on rend de plu en plus volumineuses, qu'on enduit d'abord de cérat opiacé, ensuite de cérat si turné, puis de pommade au précipité, introduites à l'aide du porte-mèche erdinaire, doivent être renouvelées deux fois le jour. On leur associe, en outre, de injections et des lotions d'abord émollientes, et narcotiques, ensuite détermire et enfin avec le calomel étendu d'eau, ou une solution très légère de sublime il Après s'être récriées d'abord avec vivacité contre ce traitement, les femmes s'accoutument bientôt, si le chirurgien ne se laime pas arrêter per leur frayenr pre

<sup>(1)</sup> Voy. Pruril de la ruire.

conçue. La sensibilité de toutes les parties ne tarde pas alors à se modérer, à s'éteindre même, à rendre possibles les approches conjugales, à donner aux mables une telle hardiesse, qu'elles sinissent bientôt par se croire tout à fait guéries. On modifierait encore cette sensibilité excessive en touchant les parties qui en set le siège avec le crayon d'azotate d'argent, ou bien en les lotionnant avec une solution un peu forte de la même substance; mais ce moyen, pouvant amener une mammation assez vive, ne doit être employé qu'à la fin. »

Le principal moyen conseillé par M. Velpeau ne saurait convenir dans les cas où la membrane hymen est encore intacte. Or, si nous avons égard à ce qui se passe dans les cas de dermalgie ordinaires, nous serons porté à admettre que l'application du vésicatoire sur la grande lèvre même pourrait, en pareil cas, avoir de grands avantages; et, quant aux inconvénients de ce moyen appliqué dans ma pareil point, ils ne sauraient être une contre-indication réelle lorsque la dou-lait est très vive, ce qui est le cas le plus fréquent. Dans le cas que j'ai cité plus lant, des injections d'eau dans lesquelles on mettait une vingtaine de gouttes de rélamforme ont procuré un grand soulagement. Il ne faut pas dépasser cette dose, parce que, employé en trop grande proportion, le chloroforme irrite très fortement les auqueuses.

### ARTICLE VII.

### PRURIT DE LA VULVE.

Voici encore une affection sur laquelle nous n'avons que des documents très pricis. C'est une simple indisposition qui n'a pas fixé l'attention des auteurs. On comprend que je ne veux parler que du prurit de la vulve, sans lésion appréciable, des quelques auteurs, et notamment M. Velpeau, disent avoir vu plusieurs cas; car, pour celui qui est dû à un eczéma, à un prurigo, à une autre affection cotable, on hien à la présence d'oxyures dans la vulve, c'est ailleurs qu'il doit en être ou qu'il en a été question. Voici ce que nous apprennent les auteurs sur ce ajet.

On ne sait rien de positif sur les causes de ce prurit, qu'on peut appeler essenliel, en supposant que des recherches plus exactes ne viennent pas faire découvrir Melque légère altération des parties qui, jusqu'à présent, a échappé à l'investigation.

Toute l'affection consiste dans un seul symptome, le prurit, dont l'intensité variel'un moment à l'autre, et qui, parsois très léger, devient tout à coup si vis, que le semmes qui en sont atteintes ont toutes les peines du monde à s'empêcher de le gratter, de se frotter, et que même elles ne peuvent parsois y résister.

Cette démangeaison excite ordinairement les désirs vénériens et provoque des mouchements qui ont été fréquemment l'origine d'habitudes vicieuses. M. Velpau cite même la nymphomanie comme étant la conséquence de ce symptôme rommode. Fréquemment la démangeaison empêche le sommeil la nuit, et il peut m résulter un état marqué d'irritation générale. Si l'on examine la partie malade, m n'y aperçoit, comme nous l'avons dit plus haut, aucune altération; mais il lant répéter ici que rien ne prouve que l'examen ait été fait avec toute l'attention excessire.

La maladie étant tout à sait locale, c'est par des topiques qu'on cherche à la saire disparaître; on prescrit, par exemple, des lotions alumineuses selon la sormule suivante :

\*Eau d'orge..... 500 gram. | Alun..... 4 gram. Mélez. Pour lotions, trois ou quatre sois par jour.

Le sous-borate de soude a été encore conseillé; il s'emploie de la même manière, et dans la proportion suivante :

On peut encore prescrire les lotions avec l'eau de chaux, ou bien avec le chlorure de chaux, ainsi qu'il suit :

Le chlorure de soude, les sels de potasse, et en particulier le sous-carbonet. s'emploient de la même manière, dans des proportions que tout le monde consil.

Reste une application topique qu'il importe de mentionner, parce qu'on en a beaucoup vanté l'efficacité: c'est la solution de sublimé corrosif. Voici comment M. Trousseau (1) conseille d'employer ce médicament: « On prépare, dit-il, un solution de 10 grammes de bichlorure de mercure dans 100 grammes d'alcud. la malade en met une cuillerée à café dans un litre d'eau très chaude, que l'on emploie pour les injections et les lotions. Nous insistons souvent sur la nécembre de prendre de l'eau chaude, et ce n'est pas sans motifs: il est en effet remarquis que les lotions de sublimé agissent beaucoup moins efficacement lorsque l'eau est froide que lorsque la température de la solution est très élevée, et même il n'est pas rare de voir la médication tout à fait impuissante tant que l'on se sert de l'eau froide. »

Ensin on a recommandé les bains froids et les bains de mer, et suivant M. Velpeau, si le mai résistait aux topiques qui viennent d'être indiqués, il y aurait bet de toucher superficiellement toutes les surfaces malades avec le crayon de nitre d'argent; mais, ajoute-t-il, sans être très violent, ce moyen doit être cependant réservé pour les seuls cas satigants et rebelles qui tourmentent longtemps les semmes

Je n'insisterai pas davantage sur les affections de la vulve, qui, ainsi qu'œ vient de le voir, ont été très superficiellement étudiées au point de vue de la pathologie interne, et dont cependant il fallait parler avec quelques détails, par qu'elles se présentent fréquemment aux praticiens qui pourraient se trouver en barrassés en leur présence.

Quant à l'esthiomène de la vulve et à l'acné vulvaire sur lesquels M. Huguier la publié un travail important, c'est parmi les maladies de la peau et aux articles Lupus et Acné qu'il faut en chercher la description. Je vais maintenant dire que ques mots de certaines affections du vagin, et je me hâterai d'arriver ensuite a maladies de l'utérus, bien autrement importantes.

<sup>(1)</sup> Trailé de thérap., t. I, p. 252.

<sup>(2)</sup> Mém. sur l'esthiomène, dartre rongeante de la région vulvo-anale (Mém. de l'Acas méd., 1. XIV, 1849), et Mém. sur les maiad. des organ. gén. extern. chez la semme (ibid., 1. XI

# CHAPITRE II.

#### MALADIES DU VAGIN.

Si l'on excepte la blennorrhagie et les ulcères primitifs ou chancres du noin, dont j'ai parlé dans les articles précédents, il ne reste que bien peu d'affections qui soient du domaine de la pathologie interne. Aussi n'aurai-je à dire quéques mots ici que de la vaginité simple et de la vaginité granuleuse, affections d'une importance secondaire et qui ne sauraient nous arrêter longtemps. Mas avant d'aborder la description de ces états morbides, je dois présenter quelque considérations sur cette seconde forme de la vaginite, dont on ne s'est occupé péculement que dans ces derniers temps.

Cette circonstance de l'apparition de granulations plus on moins nombreuses et plus on moins volumineuses sur la muqueuse vaginale doit-elle nous faire regarder l'inflammation du vagin qui se montre avec ces caractères comme une affection tout à fait à part, ou ne faut-il la considérer que comme une forme anatomique de la vaginite chronique? C'est cette dernière manière de voir qui me paratterir être adoptée, et je ne crois pas que M. Deville (1), qui a traité ce sujet rec les plus grands détails, dans un mémoire d'un intérêt réel, soit d'une autre spinon Il n'y a, en effet, dans cette affection, que deux circonstances remarquables: c'est d'abord sa forme granuleuse, et en second lieu son existence bien plus fréquemment constatée chez les femmes enceintes que chez les autres. Si d'autres paricularités ne sont pas signalées par les recherches ultérieures, on ne saurait, a me semble, faire de cette inflammation une maladie spéciale.

#### ARTICLE 1er.

#### HÉMORRHAGIE DU VAGIN.

Quelques saits, dont les principaux sont rapportés par M. Gendrin (2), par luges et par M<sup>mo</sup> Boivin (3), prouvent qu'une quantité assez notable de sang peut minter à la surface du vagin; mais ces hémorrhagies ne sont pas assez abondantés pour saire craindre pour les jours de la malade. On couçoit néanmoins que cette abondance puisse considérablement augmenter, et rendre la maladie sérieuse. Il sut être par conséquent prévenu de la possibilité du sait.

Dans le cas rapporté par Dugès et M<sup>mo</sup> Boivin, et emprunté à M<sup>mo</sup> Lachapelle, l'écoulement de sang était accompagné d'une douleur assez vive, mais ce n'est pas le cas le plus ordinaire.

On pourrait consondre cette hémorrhagie avec une hématurie, parce que le sang trouve mêlé aux urines; mais si l'on introduit une sonde dans la vessie, on voit celles-ci sortir claires, ce qui dissipe l'erreur. En outre, on reconnaît la source du sang en employant le spéculum, et en examinant le vagin immédiatement après

<sup>(1)</sup> De la vaginite granuleuse (Arch. gén. de méd., juillet et août 1814).

<sup>(2)</sup> Traité phil. de méd., prat., t. U, p. 10.

<sup>13,</sup> Traité des maladies de l'utérus et de ses ann.; Paris, 1835, t. II, p. 627.

l'avoir nettoyé à l'aide d'une injection. C'est à sa partie supérieure que se sait ordinairement le suintement. Dans les cas cités par M. Gendrin, l'hémorrhagie vaginale coïncidait avec un écoulement de sang par l'utérus, et l'on voyait ce liquide sourdre à la sois de toute la sursace du museau de tanche et de la partie supérieure du vagin.

Si la perte de sang était assez abondante ou d'assez lengue d'orée pour entser des inquiétudes, il faudrait diriger contre elle les moyens que j'ai indiqués à props des antres hémorrhagies, et principalement de l'épistaxis (1); car le traitement de l'hémorrhagie vaginale ne présente rieu de particuliet. On mettrait surtent es usage les injections froides et astringentes, et l'on aurait recours, s'il le fallait, au tamponnement, dont l'application, en pareil cas, serait nécessairement des plus faciles et des plus efficaces. Ces cansidérations sufficent pour une maladie si rare et présentant si peu de particularités.

## ARTICLE II.

### VAGINITE AIGUE SIMPLE.

D'après tout ce que j'ai dit à l'article Blennorrhagie chez la semme, il est évident que je n'ai pas à entrer dans de grands détails sur la vaginite simple. Si, en effet, il est démontré pour tous les observateurs que rien dans les lésions, dans les symptômes, dans la marche de la maladie, ne peut saire distinguer une vaginite vénérienne d'une vaginite simple, il ne reste plus qu'à dire quelques mots des causs qui peuvent produire cette dernière, causes dont la counaissance peut seule servir de base au jugement du médecin.

Les causes sont toutes les irritations violentes ou de longue durée qui portent leur action sur le vagin. Or, comme il est rare que des causes de cette nature agissent avec un suffisant degré d'intensité sur les parois du vagin, il en résulte que la vaginite simple aiguë, la vaginite non vénérienne, est une affection très rare, beaucoup plus rare que la vulvite de même nature, par la raison que la vulve est preque uniquement exposée aux violences, et que dans les cas même où l'action se porte sur le vagin, celui-ci, plus extensible, leur échappe plus facilement. De toutes les irritations produites sur le vagin, il n'en est pas qui donnent plus fréquemment lieu à une vaginite de quelque intensité que l'introduction des pessoires, et surtout le long séjour de ces corps étrangers dans le conduit. Il serait inutile d'insister plus longtemps sur ces faits si connus.

Les symptômes, je le répète, sont les mêmes que ceux de la blennorrhagie; seulement on admet généralement que, toutes choses égales d'ailleurs, ils sont moins violents, et que la maladie a une durée moins longue.

Il est également admis que l'affection cède plus facilement aux moyens simples, comme les émollients, les bains, et un régime doux; cependant c'est encore la un sujet de recherches qui ne doit pas être négligé. Du reste, les moyens mis en usage, lorsque l'affection a une certaine intensité, sont les mêmes que ceux qu'on oppose à la blennorrhagie.

<sup>(1)</sup> Foy, t. I, p. 2 et suiv.

## ARTICLE III.

## VAGINITE CHRONIQUE. VAGINITE GRANULEUSE.

Je n'ai rien à dire de particulier de la vaginite chronique simple : aussi ne m'y arrêterai-je pas, et je vais passer immédiatement à l'histoire de la vaginite granuleuse, qui, ainsi que je le disais tout à l'heure, présente quelques particulatités intéressantes.

Vaginite granuleuse Déjà M. Ricord avait signalé sous le nom de psorélytrie (1); l'existence de granulations sur les parois du vagin dans le cours de la blennorrhagie. M.M. Blatin et Nivet en ont également fait mention; mais ce n'étaient là que des indications assez vagues. M. Deville a, au contraire, tracé d'une manière complète la description de cette forme de vaginite chronique, dont voici les principaux traits d'après cet auteur.

# § I. — Définition ; synonymie.

Nous donnons, dit M. Deville, le nom de vaginite granuleuse à une maladie divagin de sorme essentiellement chronique chez les semmes enceintes, mais pouvant exister chez d'autres semmes; caractérisée par le développement sur le vagin de granulations rouges, en général assez volumineuses, indolentes, tantôt éparses et isolées, tantôt, et presque toujours, confluentes, occupant soit une partie limitée, soit la totalité du vagin, depuis les caroncules myrtisormes jusqu'an cel utérin, qu'elles envahissent même parsois; accompagnées d'un éconlement vaginal parulent; abondant, plus ou moins verdâtre. Ces granulations paraissent identiques à celles qui existent assez souvent d'une manière isolée sur le çol utérin, et nemmées par Dugès et Mac Boivin métrite granuleuse; seulement, sur le vagin, elles acquièrent d'habitude plus de volume.

J'ai cité cette définition, bien qu'elle soit un peu longue, parce qu'elle contient en abrégé une description à peu près complète de la maladie, et qu'après l'avoir présentée, il ne me restera qu'à examiner quelques points partieuliers.

## § II. — Causes.

Elles sont très obscures; tout ce que M. Deville a trouvé de plus précis, c'est que, parmi les malades qu'il a observés, les femmes enceintes étaient dans la proportion des deux tiers environ, et que, dans la plupart des cas du moins, l'affection n'avait rien de syphilitique.

# S III. — Symptômes.

La vaginite granuleuse est indolente; parsois seulement ou observe quelques démangraisons ou quelques cuissons; mais la facilité avec laquelle se désipent ces symptômes sous l'influence du repos et des lotions simples prouve que si la matche, la saugne, le désaut de soins, de propreté suffisent pour les produire, en ne peut pas néanmoins les regarder comme appartenant en propre à la matalie.

L'écoulement ne manque jamais; la matière sécrétée est ordinairement abondante, mais son abondance varie notablement, auivant les cas. Elle n'est pas vis-

<sup>&#</sup>x27;13 Yoy. I'art. Bleun. ches la feneme.

queuse; elle est assez épaisse, se rapprochant de la consistance crémeuse, et d'une couleur jaune verdâtre. Dans les cas où cette vaginite apparaît chez des femmes affectées déjà de flueurs blanches, cet aspect de l'écoulement en indique le début.

Si, à l'aide du spéculum, on examine le vagin, on voit à la surface : « de petites saillies rougeatres ou d'un rouge vif, d'un diamètre qui varie entre un demi-milli- : mêtre et deux millimètres. Leur forme est le plus souvent celle d'une demi-sphère adhérente par la base; mais quelquefois elles acquièrent un développement bien plus grand, elles s'allongent et prennent la forme de petits cylindres.... La vaginite présente alors le degré le plus élevé qu'elle puisse atteindre (Deville).

Ces granulations sont ordinairement très nombreuses dans tout le vagin; elles peuvent même envahir le col de l'utérus. Jamais M. Deville ne les a vues s'ul-

On peut les sentir à l'aide du toucher. « Le doigt introduit dans le vagin glisse entre deux parois dures, rugueuses, chagrinées.... sensation qu'on n'éprouve que dans les cas de vaginite granuleuse. » (Deville.)

## S IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

La maladie a une marche tellement chronique, que, s'il ne s'opérait pas dans l'écoulement des femmes affectées de flueurs blanches les changements indiqués plus hant, elles ne s'apercevraient pas de son apparition.

La durée de la maladie est, dans quelques cas, limitée par l'accouchement luimême; dans d'autres, l'accouchement ne fait pas disparaître la vaginite qui s'est développée sous l'influence de la grossesse, et dès lors la durée est illimitée.

Sauf les cas où l'accouchement vient mettre un terme à la maladie, on ne la voit pas disparaître spontanément; mais sous l'influence d'un traitement convenable, se terminaison est promptement heureuse.

# § V. - Diagnostie.

Le diagnostic ne présente évidemment pas de difficultés sérieuses toutes les sis qu'il est permis de procéder à l'examen direct. Pourrait-on, d'après les caractères seuls de l'écoulement, dire s'il s'agit d'une vaginite granuleuse, ou bien d'un catarrhe utérin, d'une vaginite simple, en un mot d'un des autres états décrits sous le nom générique d'écoulements, de flueurs blanches, de leucorrhée? Je ne le peus pas. M. Deville, il est vrai, a signalé les diverses nuances de ces écoulements, mais c'est en examinant les femmes à l'aide du spéculum qu'il les a constatées, et, et pareil cas, l'existence des granulations suffit pour déterminer le diagnostic, qu'urait de valeur réelle que tout autant qu'il pourrait être porté sans cet exame direct, et c'est dans les circonstances de ce genre qu'il ne me paraît pas possible

Pronostic. Le pronostic n'est pas grave, en ce sens que la maladie peut ne par altérer sensiblement la santé générale, et qu'elle cède facilement au traitement la santé générale, et qu'elle cède facilement au traitement la santé générale, et qu'elle cède facilement au traitement la santé générale, et qu'elle cède facilement au traitement la santé générale, et qu'elle cède facilement au traitement peut la l'étais si l'écoulement est abondant, s'il persévère, il peut en résulter certains synt ptômes gastriques que je ferai connaître à l'article Leucorrhée; symptômes qui per vent devenir très sérieux, perce que la maladie n'ayant pes de tendance à guérapontanément, est une cause permanente de troubles digestifs.

Pour les auteurs qui pensent que la vaginite la plus simple peut communique

une blemnorrhagie, il n'est pas douteux que celle dont il s'agit ici puisse donner lieu au même résultat, et c'est ce qu'on trouve formellement exprimé dans le mémoire de M. Deville, mais le fait n'est nullement démontré. Il serait nécessaire, pour qu'on pût se prononcer à cet égard, qu'on citât des observations, et encore fandrait-il distinguer. La vaginite granuleuse succède parfois à une véritable blen-merchagie, ou plutôt n'est autre chose que cette blennorrhagie passée à l'état chronique; nul doute qu'en pareil cas la contagion n'ait lieu; mais en serait-il de même dans ceux où il serait bien prouvé que cette vaginite s'est développée spontanément? C'est ce dont il est permis de douter.

On me sait pas quel est le siège anatomique précis des granulations qui forment le principal caractère de cette affection. M. Deville a rassemblé plusieurs arguments qui tendent à prouver que ces granulations n'occupent pas les follicules.

## § VI. - Traitement.

Les moyens à opposer à cette affection ne dissèrent pas de ceux qu'on emploie dans la blennorrhée chez la semme. Les injections avec une solution de nitrate d'argent out parsaitement réussi dans tous les cas rapportés par M. Deville. Voici, d'après lui, comment on doit les pratiquer:

Pour pratiquer une injection, les malades se tiennent tout simplement assisse on accroupies, et commencent par saire dans toute la hauteur du vagin une injection d'eau tiède, pour chasser, autant que possible, la matière de l'éconlement; puis elies injectent successivement deux seringues habituelles à injections vaginales, remplies avec la solution froide de nitrate d'argent. La seringue, tout le mondo le sait, doit être en verre.

Ces injections sont pratiquées matin et soir. De plus, les malades prennent un bain entier tous les quatre jours environ, et fréquemment des bains de siège. On leur recommande la plus grande propreté, et on leur prescrit un régime substantiel, mais non excitant,

#### APPENDICE. .

#### LEUCORRHÉE.

De toutes les affections de l'appareil génital chez la femme, il n'en est aucunt qui présente plus de difficultés à décrire avec précision que la leucerrhée. Cette proposition, dont l'exactitude sera démontrée dans le cours de cet article, eût assurément paru fort singulière avant ces vingt dernières années, où une exploration directe, faite avec soin, et les progrès du diagnostic qui en ont été le résultat nécessaire, sont venus nous apprendre à distinguer des états pathologiques jusque-là confondus. Sous le nom de leucorrhée, on comprenait autrefois les divers écoulements blancs qui se montrent chez les femmes; aussi avait-on une leucorrhée aigué (vaginite aigué; blenporthagie; flux muqueux dus aux nicères primitifs; val-vite, etc.); une leucorrhée chronique (flux muqueux sans lésion appréciable, ou leucorrhée proprement dite; blennorrhée; vaginite chronique; flux accompagnant

les alcérations de l'utérus, etc.); une leucorrhée par irritation locale (vaginite, vulvite dues aux violences, au séjour de corps étrangers, etc.); une leucorrhée sympathique (due à la dantition, etc.); une leucorrhée métastatique, une leucorrhée critique; et enfin, suivant quelques auteurs qui tenaient compte de la cause spécifique, une leucorrhée syphilitique.

Il suffit d'un simple coup d'œil jeté sur cette division pour voir combien d'éléments hétérogènes elle renferme. Il y a là huit ou dix maladies distinctes, liées par un acul signe commun, l'écoulement. C'est ce qui était arrivé pour les maladies de poitrine, par exemple, dans lesquelles la dyspnés était considérée comme une maladie que les recherches modernes ant reléguée parmi les simples symptômes, au grand profit de la science, ou mieux encore, c'est ainsi qu'on comprensit la phthisie, dénomination appliquée à un grand nombre d'affections chroniques, et que les progrès de la pathologie ont exclusivement réservée aux tubercules pulmonaires.

Ge qui a été si utile pour les affections de poitrine et peur heaucoup d'autres que je pourrais citer, ne peut manquer de l'être pour les maladies du vagin et de l'utirus. Ce serait perdre tout le fruit des travaux modernes, que de vouloir escare conserver dans le cadre nosologique la leucorrhée telle qu'on l'entendait autressis. Il faut absolument suivre une marche toute différente. Les écoulements qui tiennent à des états pathologiques bien distincts, tels que ceux que nous avons déjà décrits et ceux que nous passerons en revue en exposant les affections de l'utérus, sont de simples symptèmes qui font partie intégrante de ces maladies, et qui me doivent pas en être séparés pour former une affection complexe impossible à ambyser au point de vue de la symptomatologie et surtout de la thérapeutique.

Mais devons-nous, à l'exemple des auteurs du Compendium, rayer le mot de leueurrhée du cadre nouslogique? N'y a-t-il aucun état morbide qui mérite et nom? L'écoulement blanc des semmes n'est-il jamais qu'un simple symptome, comme la dyspnée? C'est ce qu'il s'agit de déterminer.

Pour résondre cette question, nous ne saurions trouver de meilleurs documents que ceux qui nous sont fournis par M. Marc d'Espine dans un mémoire qu'il a publié en 1836 (1). Or cet auteur, examinant avec le plus grand soin l'état des organes chez un nombre considérable de femmes qui avaient des écoulements, en a trouvé une proportion notable chez lesquelles cet écoulement, purement muqueux. n'était accompagné d'aucune lésion appréciable de l'utérus ou du vagin qui pût en rendre compte, et il n'est pas de médecin qui n'ait observé des cas semblables. Le demande quel est le nom qu'on peut donner à cette maladie caractérisée uniquement par l'écoulement? Évidemment il n'en est pas d'autre que celui de l'eucurthée.

On dira pent-être que de cela seul que nous ne pouvons pas reconnaître une lésion matérielle des organes affectés, il ne faut pas conclure d'une manière absolut que cette lésion n'existe pas. C'est là toujours l'argument de ceux qui, par le misonnement, arrivent à rejeter toute affection consistant dons un trouble purement fonctionnel. Mais ce n'est là qu'un raisonnement, et les faits que neus consument, que nous pouvons voir tous les jours, prouvent qu'il est fondé sur une pare subtilité. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans les cas dont je viens de parier, nous

<sup>(1)</sup> Rech. anal. sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée (Arch. gés. de med.. 2º série, l. X, p. 160.

ne trouvons qu'une seule chose : l'écoulement; que par conséquent tout ce que l'observation nous permet de conclure, c'est que la sécrétion muqueuse a subi une sugmentation morbide, et que vouloir rattacher cette augmentation à un état des solides plutôt qu'à toute autre influence, c'est aller au delà des faits, et tomber deus les hypothèses.

Ces réflexions s'appliquent non seulement aux cas cà le fier muqueux, appare lentement, persiste d'une manière continue, mais encore à ceux où l'on ne le voit se montrez qu'à une époque limitée avant ou après les règles. On a dit que; en pareil cas, la leucorrhée était due à l'hypérémie qui précède et suit l'apparition des règles : cela n'est pas douteux; mais l'hypérémie ne saurait être considérée comme une maladie.

On comprendra facilement, d'après ce que je viens de dire, que je n'aie pas de grands emperants à faire aux autours des siècles précédents; nous ne pouvons plus entendre la leucorrhée comme eux : ce qu'ils ont dit ne sauvait, par conséquent, s'appliquer d'une manière précise à la maladie telle que je vais la décrire. Cepundant il faut reconnaître que, sur certains points particuliers, on peut encore leur demander quelques renseiguements, et puiser des documents instructifs dans les forits de Truka (1), de Fvéd. Hoffmann (2), de la plupart des anteurs qui ont fait des traités généraux du médation, ou qui ont traité spécialement des meladies des , fames ; dans quelques mémoires et dissertations éparses dans les recueils, et autout dans les recherches de Blatiu (3), qui, ayant rassemblé un nombre assex cansidérable d'observations, y a trétivé des aperçus qui ne sont pas sans importance. Parmi les écrits publiés dans ces dernières années, il n'en est aucun qui ait autant de valeur que celui de M. Marc d'Hapine, que j'ai déjà cité. Les questions hitigieuses y sont parfaitement posées, et leur solution y est cherchée à l'aide de la mithade analytique et numérique, la seule qui conduise susument à la vérité.

# S I. - Définition ; synonymie ; fréquence.

Pour pous donc le lencorrhée est un éconlement de matière manqueuse, assez abondant pour incommoder les sujete, et sans altération appréciable des organes génitaux. Ou voit que non neulement j'exclus tous les cas où l'on trouve une lésion soit purement inflammatoire, soit ulcéreuse, mais qu'encore je n'admets que les écoulements muqueux. Si, en effet, l'écoulement est purulent ou muco-purulent, bien que la sanqueuse vaginale et utérine ne présente pas même de la rougeur, il faut admettre l'existence d'une vaginite chronique; la maladie n'est plus alors une simple leucorrhée, car la formation du plus à la surface d'une muqueuse entraîne l'idée d'une inflammation. On voit tous les jours des écoulements muco-purulents de l'ariètre persister après la période inflammatoire intense, sans que l'inspection lans désouvrir les signes ordinaires de l'inflammation : chaleur, rougeur, 4uméfaction; et l'on n'hésite pas à dire qu'il existe alors une blennorrhagie chronique, c'est-à-dire, une inflammation chronique; il doit en être de même quand il s'agit des écoulements vaginaux. Il est très difficile, il est vrai, de dire où commence et où finit l'inflammation, et surtout si, dans certains cas, la matière de l'écoulement

<sup>(1)</sup> Historia leucorrheæ, etc.; Vienne, 1781.

<sup>(2)</sup> Opera medica omnia.

<sup>&#</sup>x27;3) Bu astorrhe méria, ou des finours Manches; Paris, 211 24

contient eu ne contient pas une certaine proportion de pus. On conçoit, en effet, que le mucus, suivant la plus ou moins grande proportion des éléments qui le composent, ait dans son aspect plusieurs nuances difficiles à caractériser; mais, s cette difficulté existe pour certains cas, qui seront peut-être toujours donteux, i en est, comme on le verra plus loin, où les caractères sont très tranchés, et c n'est, par conséquent, pas une raison pour laisser subsister une confusion stateuse.

J'ai ajouté, dans cette définition, que l'écoulement doit être assez abondant pour incommoder les semmes; cette remarque, saite par M. Marc d'Espine, par rastra juste, si l'on considère que la sécrétion du mucus est nécessaire pour lubrisser les parties, et que, tant qu'elle ne dépasse pas certaines limites, il est impossible de dire que le sujet u'est plus dans des conditions normales.

Ces discussions, dans lesquelles je n'ai pas craint d'entrer, ne sauraient paraîm oiseuses; car, dans ces questions difficiles, si l'on n'établit pas bien ce que l'on doi entendre par tels ou tels états morbides, les descriptions ne consistent plus qu'e des affirmations plus ou moins contestables, et tout l'intérêt qui peut se rattache à l'histoire de la maladie est nécessairement perdu.

Les dénominations sous lesquelles on a désigné la leucorrhée sont très nom breuses, et il n'en pouvait être autrement. On l'a décrite sous les noms de fluxi alba, fluxio vulvæ, profluvium muliebre, fluor albus, menorrhagia alba, menorrhæa, menstrua alba, blennorrhæa vaginæ, hysterorrhæa mucosa, fleurs, fluor blanches, pertes blanches, etc.; les Anglais l'ont désignée sous le nom de white et les Allemands sous celui de Weisser Fluss. On trouve dans ces dénomination plusieurs des idées qu'on s'est saites sur la nature de la maladie, alors que tai d'états pathologiques se trouvaient confondus.

Dans les idées anciennes, la leucorrhée devait nécessairement passer pour un des maladies les plus fréquentes, si ce n'est même pour la plus fréquente de toute On sait, en effet, combien est grand le nombre des femmes qui ont des écoule ments, soit continus, sait intermittents, c'est-à-dire apparaissant à l'époque de règles. Mais, si nous recherchons la fréquence de la leucorrhée telle que nou l'avons définie plus haut, nous voyons qu'elle devient infiniment moins couside rable, et que chez les femmes qui ont des écoulements divers confondus sous nom de leucorrhée, c'est la minorité qui présente un flux de cette nature. J'indiquerai, en parlant des causes, quelle est la fréquence de la maladie suivant le diverses circonstances eù les femmes se trouvent placées.

### § II. — Causes et siège de la maladie.

On comprend combien de causes différentes on a dû assigner à cette maladie se complexe dans l'ancienne manière de voir. Je ne saurais présenter ici que cell qui se rattachent spécialement à la leucorrhée telle que je l'ai définie, et, pour cell le mémoire de M. Marc d'Espine me sera de la plus grande utilité.

### 1° Causes prédisposantes.

Agr. J'ai dit, en parlant de la vaginite et de la vulvite, que l'on observait asse souvent chez des ensants très jeunes et même chez des silles nouvellement nées, u écoulement plus ou moins épais et abondant; mais après avoir examiné les sait

j'ai cru devoir rattacher cet écoulement à la vaginite, et surtout à la vulvite provoquée par diverses causes excitantes. Dans les observations recueillies par M. Brierre de Boismont (1), on voit que l'affection à laquelle il est permis de donner le nom de leucorrhée ne s'est pas montrée avant l'âge de huit ans, et c'est là un sait qui vient à l'appui de la distinction que j'ai établie plus haut.

Il n'est pas rare de voir la leucorrhée s'établir avant l'âge où commence la menstruation; Blatin, MM. Marc d'Espine et Brierre de Boismont ont fait à ce sujet des relevés statistiques. D'après le premier, 15 femmes sur 135 seraient dans ce cas (1/9°); d'après le second, il y eut 26 femmes sur 53 (la moitié) qui furent affectées avant la première époque menstruelle, et dans les cas recueillis par M. Brierre de Boismont la proportion n'est que de un peu plus du quart. Ces chiffres sont si différents, qu'on ne peut pas en tirer de conclusion rigoureuse, et qu'il faut nécessairement faire appel à des recherches très étendues. Ce qui, ainsi que le fait remarquer M. Marc d'Espine, est une cause inévitable de la variation des résultats obtenus, c'est que les observations n'ont pas été prises dans les mêmes lieux, et que les influences auxquelles les femmes étaient sujettes se trouvaient par conséquent différentes. Peut-être aussi faut-il ajouter que dans des questions aux difficiles, un peu plus ou un peu moins de précision et de sévérité dans l'interrogatoire doit avoir une grande influence sur le résultat.

Les mêmes motifs ont fait nécessairement varier les chissres obtenus par ces trois auteurs dans leurs recherches sur l'apparition de la leucorrhée pendant et après la période menstruelle: ainsi, tandis que Blatin trouve que 106 femmes sur 135 (7/9°) ont vu apparaître la leucorrhée pendant la période limitée par la première menstruation et l'âge critique, M. d'Espine en trouve seulement 18 sur 53 (1/3); et quant à M. Brierre de Boismont, il m'a été impossible de suivre ses chiffres, car il compte 248 femmes qui auraient vu paraître l'écoulement leucorrhéique après les règles, ce qui, joint aux 63 cas précédemment cités, et dans lesquels cet écoulement a précédé la menstruation, dépasse de beaucoup le nombre total de ses observations, qui est de 273.

Je n'ai cité ces détails, qui ne peuvent, quant à présent, nous conduire à aucune conclusion positive, que pour montrer tout ce qui reste encore à faire sur ce sujet difficile, et combien on serait peu fondé à émettre une opinion d'après de simples impressions générales, lorsque des recherches rigoureuses ont eu un résultat si peu satisfaisant. On comprendra bien mieux encore la vérité de cette proposition lorsqu'on saura que les auteurs que je viens de citer n'ont, pas plus que leurs devanciers, tenu compte des distinctions que j'ai établies plus haut, quand j'ai voulu déterminer exactement ce qu'on doit entendre par ce mot leucorrhée, et ont parlé indifféremment d'écoulements chroniques, qui, d'après toutes les considérations dans lesquelles je suis entré, doivent être regardés comme de nature diverse.

Tempérament. Si l'on voulait s'en rapporter simplement à l'opinion générale, rien ne serait plus facile que de se prononcer sur l'influence du tempérament. G'est une croyance, en effet, presque universellement répandue, que le tempérament lymphatique est la condition la plus favorable à l'apparition des flueurs blanches,

<sup>(1)</sup> De la menstruation considérée dans ses rapp. physiol. et pathologiques; Paris, 1812, chap. XIII. Des flueurs blanches, etc.

et l'on trouve affirmé dans presque tons les auteurs que les semmes blondes, à peau blanche et fine, ayant une certaine bouffissure des tissus, sont de beaucoup les plus sujettes à cette affection; mais déjà nous avons vu dans l'histoire des scrofules (1) avec quelle réserve il faut accepter de semblables affirmations lorsqu'elles ne sont pas appuyées sur une analyse numérique des saits. Nous en trouvons ici une nouvelle preuve. Blatin, qui avait senti la nécessité de s'appuyer sur cette base, n'a pas pu déterminer l'influence du tempérament, parce que, même dans les observations de ceux dont les opinions étaient le plus arrêtées, il n'a pas trouvé des documents suffisants sur ce point, et M. D'Espine, analysant les saits, a vu que le plus grand nombre des semmes observées à Paris avaient les cheveux châtains et les yeux bleus, que d'autres avaient des nuances plus foncées, et que le nombre proportionnel de ces semmes était en rapport direct avec celui que présente la population tout entière, relativement aux attributs du tempérament. M. Briere de Boismont se contente de dire que les deux tiers des 63 jeunes filles leucorrbiques avant la menstruation « étaient blondes, nées dans les villes ou à Paris, » « que « celles de la campagne étaient, en général, lymphatiques ou scrosuleuses; » mais, ajoute-t-il, «il y en avait dans le nombre dont la constitution était forte. • Que conclure encore de ces saits? Rien évidemment. M. Brierre de Boismost n'est pas, malheureusement, entré dans d'assez grands détails, et M. D'Epine observait à l'hôpital des Vénériens, où les conditions étaient peu savorables relativement au point qui nous occupe. C'est encore là un exemple de la difficulté de ces recherches, qu'on sait néanmoins très souvent avec la plus grande légèreté.

Constitution. Même remarque à propos de la constitution. M. Marc D'Espine à vu prédominer la constitution robuste. L'opinion générale est, au contraire, que la constitution naturellement faible, ou débilitée par les maladies antérieures, et la plus sujette à la leucorrhée.

Climat. Le mémoire de M. Marc D'Espine nons fournit un renseignement important sur l'influence du climat. Cet auteur a comparé sous ce rapport ses chiervations avec celles qui lui ont été communiquées par un observateur distingué. M. Girard, de Marseille, et il a vu que le tiers seulement des femmes observées à Paris n'avaient jamais été sujettes aux flueurs blanches, tandis que les trois quarts des femmes interrogées à Marseille se trouvaient dans cette condition savorable. Il est à désirer que les recherches de ce genre se multiplient; car tout ce que sous pourrions tirer de la lecture de presque tous les autres auteurs, c'est que les climats froids et humides prédisposent à la leucorrhée, ce qui est le résultat d'une observation générale, mais ce qu'il serait utile de préciser à l'aide des faits.

Séjour dans les villes ou dans les campagnes. Le séjour dans les villes est uni versellement regardé comme favorable à la production de flueurs blauches, tandis que le séjour dans les campagnes serait presque un préservatif. M. Brierre de Boismont, qui a recueilli et analysé beaucoup de faits, a confirmé par ses observations la manière de voir générale. Il serait néanmoins à désirer que de neuveux faits vinssent nous apprendre quelle est la part de chacune des causes qui, dans le séjour des villes, peuvent avoir leur degré d'influence : tels sont la vie aédentaire, les passions tristes, l'abus du coît, les excès dans le régime, etc., circonstances

qui ont été toutes signalées, mais sans preuves qui puissent satisfaire un esprit sévère.

Nons n'avons rien de précis sur l'influence de l'alimentation habituelle; tout ce qu'on a dit relativement à l'usage du lait, du thé, du casé au lait surtout, etc., est sondé sur des appréciations vagues, qui pourraient bien n'être que des erreurs. Quelques auteurs, et entre autres, dans ces derniers temps, M. Lagneau (1) et Lissranc (2), disent, il est vrai, qu'on peut produire ou suspendre à volonté la leucorphée, en faisant prendre du casé au lait aux semmes, ou en leur interdisant cet aliment; mais ils n'out pas donné les détails de ces expériences, et il existe trop de causes d'erreur pour qu'on puisse admettre ces assertions comme des saits démontrés.

Les mêmes réflexions s'appliquent à l'usage des vétements trop servés, et surtout des corsets. On n'a pas réfléchi que si le séjour des villes a une influence réelle, il est tout naturel que les semmes qui portent les vêtements dont il s'agit soient principalement affectées, puisque c'est dans les villes qu'on se vêtit généralement ainsi-kien n'est moins logique que la manière dont ces questions sont étudiées par pres-que tous les auteurs.

Qui ne voit également qu'on ne peut arriver à reconnaître l'influence réelle de l'hérédité, si l'on n'a pas égard en même temps aux autres causes qui ont pu agir, et si l'on se contente de demander aux semmes si leur mère était assigée de la même indisposition? Aussi, ces précautions n'ayant pas été prises, n'avens-nous aucus renseignement précis sur ce point.

#### 2º Causes occasionnelles.

Si, comme je le pense, la définition que j'ai donnée plus haut doit être définitivement adoptée pour faire cesser toute confusion, nous n'avons guère à signaler de
causes occasionnelles dont l'existence soit bien démontrée. Si, en effet, on examine
celles qui ont été signalées par les auteurs, on voit qu'elles ont produit, non une
véritable leucarrhée, mais une vaginite, un catarrhe utérin dans lesquels il existe
un certain degré d'inflammation, et qui ne sont pas entièrement constitués par
l'écoulement. Je ne citerai pour exemple que l'action des corps étrangers, comme les
pessaires, l'expitation répétée des organes génitaex, l'avortement, etc.

Parmi les canses ogcasioppelles dont il importe de dire un mot ici, il n'en est aucane qui mérite plus de fixer notre attention que l'apparation des règles. Des
femmes affectées de leucorrhée, il en cet bien peu qui ne voient les flueurs blonches apgmenter un certain nombre de jours avant et après les règles, et il en est
beaucoup qui n'ont leur ánoulement muqueux qu'aux époques que je viens d'indiquer. M. Brierre de Boismont a noté que plus de la moitié des femmes ches lesquelles il a trouvé la leucerrhée établie après la première apparition des règles
étaient dans ce dernier cas. De nouvelles recherches sur un nombre très considérable de faits sont sons doute néscessires pour qu'on puisse connaître d'une manière prácies la proportion réelle; mais ca résultat, chienu par M. Brierra de
Deisment, prouve du moins que l'éraption des règles à une très grande influence
sur l'énoulement quagneux qui constitue la leucorrhée.

(1) Dict. de med., art. LEUCOURBÉE.

<sup>(2)</sup> Clin. chir. de l'hopit. de la Pitté, t. 11, art. Leuconrhée.

On a signalé des leucorrhées supplémentaires remplaçant divers flux sanguins ou autres, tels que les hémorrhoïdes, les règles elles-mêmes, les exutoires supprimés, etc. Il reste encore beaucoup de doutes sur l'exactitude de ces observations. Pour arriver à un résultat précis sur ce point, il faudrait les recherches les plus exactes et les plus nombreuses, et surtout il faudrait cesser de confondre les inflammations chroniques avec le simple flux muqueux. Il est certain néanmoins que dans un bon nombre de cas on voit, après la suppression des règles, s'établir des flueurs blanches, qui deviennent plus abondantes aux époques où les menstrues devraient apparaître, ce qui annonce une certaine congestion des organes génitaux.

Enfin on a parlé de leucorrhées épidémiques. On cite en particolier celles qu'ont fait connaître Morgagni et Bassius (1); mais on se demande si, par suite de causes générales, et surtout des variations atmosphériques, il ne serait pas survenu, en pareil cas, un nombre considérable de vaginites, plutôt que de véritables leucorrhées. C'est ce qui eut sans doute lieu dans les circonstances suivantes, mentionnées par M. Troussel (2): « C'est ainsi, dit cet auteur, qu'à une certaine époque, à Paris, quand le pont des Arts fut achevé, il devint de inode d'en faire un lieu de promenade et de réunion; les dames vinrent s'y asseoir, comme dans nos jardins publics, après le coucher du soleil; aussi furent-elles atteintes par l'air frais et humide du fleuve, qui occasionna une espèce d'épidémie de leucorrhée. » J'ai cité cet exemple pour prouver combien il est nécessaire d'apporter dans le langage une plus grande précision qu'on ne l'a fait jusqu'ici, et en même temps pour montrer ce que l'on a entendu jusqu'à présent par le mot de leucorrhée. M. Troussel, en effet, n'hésite pas à regarder les leucorrhées dont il vient d'être question comme de véritables inflammations de la muqueuse des parties génitales.

#### S III. — Symptômes,

La leucorrhée restreinte, dans les limites que nous lui avons assignées, ne présente pas un grand nombre de symptômes; cependant il est sous ce rapport quelques considérations qui ne sont pas sans intérêt.

On ne saurait admettre, avec les auteurs, qu'une douleur réelle des parties génitales est un symptôme de la maladie dont il s'agit; c'est surteut dans ce qu'ils ont appelé la leucorrhée aigué qu'ils ont constaté l'existence de la douleur; mais nous avons vu qu'on ne peut pas admettre l'existence d'une leucorrhée aigué. Tout dépend donc de la manière de comprendre la maladie, et c'est précisément pourquoi je reviens si souvent sur ce point. Lorsque les flueurs blanches sont très aboudantes, les parties génitales externes, qui sont constamment baignées par le liquide excrété, peuvent s'irriter, s'excorier même; mais ce sont là des conséquences et non de véritables symptômes de la maladie, ainsi que la douleur qui en résulte.

La matière de l'écoulement est sans contredit ce qu'il importe le plus d'étudier. Suivant M. d'Espine, qui a examiné plusieurs sois par jour les semmes au spéculum, et qui nous a donné sur ce point les seuls renseignements dont on doive saire usage si l'on ne veut pas s'exposer à l'erreur, il importe beaucoup de distinguer la matière qui sort de l'utérus de celle qui provient du vagis. L'exploration telle que

<sup>(1)</sup> Obs. anat.-chire-medic.; Halle, 1731.

<sup>(2)</sup> Des écoul. part. unx femmes ; Paris, 1842.

l'a pratiquée ce médecin est donc indispensable. Voici les résultats auxquels M. d'Espine est parvenu (1).

Écoulement utérin. « Sur 75 explorations spéculaires où l'orifice du col s'est trouvé parsaitement sain, l'écoulement utérin a présenté les sormes suivantes :

| Écoulement aqueux                                         | 7  | fois.     |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------|
| Écoulement albumineux transparent                         |    |           |
| Écoulement albumineux demi-transparent, strié de gris, de |    |           |
| blanc ou de jaune                                         | 13 | fois.     |
| Écoulement opaque (blanc, deux fois; jaune, une fois)     | 3  | fois.     |
| Écoulement albumineux sans autre indication               | 2  | fois      |
| Quelques gouttes de sang, huit jours après les règles     | 1  | fois (2). |

» Sur 52 explorations spéculaires où l'orifice du col était entouré d'un cercle rose rouge plus soncé que le reste de la muqueuse, mais nullement vis ni saignant, et sans granulations ni érosions, l'écoulement utérin a présenté les sormes suivantes :

| Écoulement aqueux                            |   |   |   |   |   | 3 f  | 0 <b>is.</b> |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|--------------|---|
| jaune et deux de blanc                       | • | • | • | • | • | 14 f | ois.         | • |
| foulement opaque (deux blancs, deux jaunes). | • | • | • | • |   | 5 f  | ois.         |   |
| koulement albumineux sans autre indication.  |   |   |   |   |   |      |              |   |

Sur 9 autres explorations dans les mêmes circonstances, il n'y a eu qu'un écoulement aqueux et un albumineux transparent. Sur 27 autres où le col était entouré d'un rouge grenu, l'écoulement aqueux n'existait qu'une fois, et l'écoulement albumineux cinq fois; et enfin, sur 30 autres où le col était rouge et érodé, l'écoulement aqueux se montrait également une fois, et l'écoulement albumineux transparent huit.

J'ai cru devoir citer ces saits avec quelques détails, parce que les conclusions qu'on doit en tirer ont la plus grande importance. Il résulte, en esset, de ces observations, que l'écoulement aqueux et l'écoulement de matière filante, transparente, semblable à du blanc d'œus, l'écoulement albunúneux, en un mot, se remarquent dans la moitié des cas où l'orifice est complétement sain, et qu'à mesure qu'on voit des lésions plus ou moins marquées, depuis la simple rougeur jusqu'à l'érosion, se manifester sur l'organe, l'écoulement prend un aspect purulent.

Il y a donc un écoulement utérin assez abondant pour incommoder les femmes, car M. d'Espine ne parle que de ceux-là, qui consiste dans la sécrétion d'un liquide, soit content comme de l'eau (écoulement aqueux), soit semblable à du blanc d'œuf. Or tout porte à penser que ce sont là les deux seules formes d'écoulement qu'on doive regarder comme des écoulements muqueux et comme constituant uniquement la leucorrhée, et ces faits répondent à ceux qui voudraient voir toujours, dans cette maladie, autre chose qu'une simple lésion de sécrétion; car que peut-on trouver, dans les cas dont il s'agit, de plus qu'une augmentation notable du mucus sécrété à l'état normal?

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 176.

<sup>(2)</sup> Je passe sous silence, parmi les cas rapportés par M. d'Espine, ceux où il n'y avait pas d'écoulement, car pour nous ils n'ont pas d'intérêt actuel.

Je ne me dissimule pas qu'on peut élever quelques objections contre cette manière de voir. Ainsi on peut faire remarquer que dans des tas où il y avait des lésions évidentes du col, l'écoulement a néanmoins conservé les caractères qui viennent d'être indiqués. Mais rien ne prouve que, dans ces cas, l'écoulement fût une conséquence de ces lésions. On conçoit très bien, en effet, que la rougeur, des granulations et même des érosions puissent exister sur les lèvres du col sans pénétrer dans sa cavité où se fait la sécrétion dont il s'agit ici, et on le peut d'autant plus qu'à mesure que nous voyons ces lésions augmenter, et que, par conséquent, il devient de plus en plus probable qu'elles s'étendent à la cavité, l'écoulement se strie de jaune, de blanc, devient opaque et d'aspect purulent.

On pourrait, en outre, objecter que, dans certains cas, le col, conservant un aspect parfaitement sain, l'écoulement est cependant puriforme; mais on peut répondre encore de la même manière, car c'est dans la partie inaccessible à l'exploration que se produit principalement la sécrétion dont il s'agit. Remarquons d'aillèurs que ces cas sont de beaucoup les plus rares.

Écoulement vaginal. Si maintenant nous examinons l'écoulement vaginal, nous obtenons des résultats semblables. Lorsque la muqueuse est pâle ou rose, qu'elle a l'aspect sain, la matière de l'écoulement est, dans plus des deux tiers des ças, blanc crémeux ou caséeux, et à mesure que cette membrane paraît plus enslammée, il prend l'aspect purisorme.

L'écoulement propre à la leucorrhée est donc pour l'utérus l'écoulement aqueux et albumineux, et pour le vagin l'écoulement crémeux ou caséeux.

En examinant le linge des malades, on trouve des taches plus on moins nonbreuses et plus ou moins étendues, suivant l'aboudance de l'écoulement. Ces taches sont grisâtres, semblables aux taches spermatiques; elles donnent au linge tune consistance empesée lorsqu'elles sont sèches. On voit que j'exclus les taches jaunes et verdâtres, qui annoncent une sécrétion purulente; j'en si trop de sois thouné la raison pour y revenir ici.

Il résulte de ce qui précède que la leucorrhée peut être divisée en atérie et vaginale; mais il est rare que l'écoulement qui constitue l'une ou l'autre se montre isolé, et souvent les deux liquides se confondent si bien dans le vagin, que l'aspect de celui qui est produit par les parois de ce conduit est difficile à saisir.

Je n'ai pas autre chose à dire de l'aspect des parties qui sont le siège de la maladie. Les éruptions, les excoriations de la vulve, lorsque l'écoulement est uès abondant, ne sont, comme je l'ai dit plus haut, que de simples conséquences de l'affection.

Symptômes généraux. Les symptômes généraux de la leucorrhée sont en rapport direct, et avec l'abondance de la perte, et avec sa durée. Ainsi, lorsque la perte est peu abondante, et surtout lorsqu'elle ne se produit qu'aux époques mentruelles, la santé générale peut rester intacte. Si, au contraire, l'écoulement est très abondant, et surtout s'il existe depuis longtemps, on observe l'état suivant : Les femmes sont languissantes et se fatiguent aisément. La face pâlit, et devient même terne lorsque le mal est à son plus haut degré. Eu même temps les chairs sont molles et flasques; il y a un certain degré d'amaigrissement dû nou seulement à la perte muqueuse, mais encore su trouble des fonctions digestives dont je vais parler tout à l'heure.

Les malades sont, en outre, sujettes à des accidents nerveux très variés. Elles sont ordinairement très irritables, éprouvent une gêne plus ou moins marquée de la respiration, parsois même des palpitations. Il en est qui sont sujettes à la céphalalgie.

Du côté de l'estomac, on observe des phénomènes importants qui appartiement à la yastralgie, et dont j'ai déjà dit quelques mots en parlant de cette maladie (1). Le sont des douleurs plus ou moins vives à l'épigastre, des tiraillements, l'appétit diminué et parfois augmenté, des goûts bizarres, etc. Les malades sont également sujettes aux douleurs intestinales; elles ont fréquemment des borborygmes, de la constipation; en un mot, les signes si divers de l'entéralgie se font remarquer. J'ai suffisamment insisté, en parlant de la gastralgie, sur la nécessité de s'assurer si tette maladie n'est pas due à la leucorrhée; il me suffit donc de rappeler ici cette recommandation.

M. Brierre de Boismont a cité un grand nombre de saits qui prouvent le rapport qui existe entre les flueurs blanches et la menstruation. Il a trouvé que,
chez les semmes qui ont présenté la leucorrhée avant la première menstruation,
celle-ci avait été en général retardée, et que, chez un grand nombre, la seucorthée coincidait avec des règles irrégulières, pénibles, et parsois avec leur suppression il resterait maintenant à indiquer d'une manière précise quelle est l'influence
réciproque de la menstruation et des slueurs blanches.

Enfin on a constaté qu'un certain nombre de femmes affectées de leucorrhée devenuent anémiques ou chlorotiques; mais il faudrait de nouvelles recherches pour savoir si, en pareil cas, on doit attribuer à la leucorrhée l'anémie ou la chlomse, s'il ne faut en accuser que les troubles de la menstruation, ou bien s'il faut voir dans la leucorrhée, l'anémie, la chlorose et les troubles de la menstruation, autant de phénomènes morbides sous la dépendance d'un état général préexistant. Ce n'est qu'en se posant ainsi des problèmes bien définis, et en comprenant toutes les difficultés de leur solution, qu'on fera faire des progrès réels à la science.

# S IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Nous pouvous dire, d'après ce qui précède, que la maladie a une marche essentiellement chronique. Dans les cas non douteux, elle s'établit insensiblement, arive par degrés à son summum, et persiste ensuite avec des variations plus ou mois grandes, suivapt des circonstances très diverses, parmi lesquelles, comme je l'ai déjà dit, il faut particulièrement signaler la menstruation, qui augmente la quantié du flux muqueux. J'ai également parlé de la marche intermittente qu'affecte souvent la leucorrhée. Elle se manifeste deux, trois, quatre jours avant les règles, et plus encore; puis elle est masquée par l'écoulement sanguin, et s'observe de nouveau un nombre de jours à peu près égal après l'écoulement menstruel. Il est rare que l'apparition du flux muqueux n'ait lieu qu'avant on qu'après is règles saulement. Cependant on en voit quelquesois des exemples.

la durée de cette affection est illimitée. Néanmoins il n'est pas très rare, d'après in auteurs, de la voir cesser après l'époque critique; mais c'est un point qui exige de nouvelles recherches.

<sup>1)</sup> Voy. t. U. Maladies de l'estomac.

Bien que les symptômes généraux décrits plus haut puissent devenir assex graves, il n'est pas d'exemple de terminaison suneste occasionnée par la leucorrhée. Seulement l'affaiblissement, la détérioration de la constitution dans laquelle les semmes se trouvent par suite de pertes abondantes et de longue durée, les placent dans de sacheuses conditions pour résister aux maladies qui peuvent survenir.

## § ▼. — Diagnostic; pronostic.

D'après la manière dont nous avons compris la leucorrhée, nous ne saurions trouver aucune difficulté dans le diagnostic du plus grand nombre des cas. Si la perte s'est produite lentement, sans signes d'inflammation, si elle a persisté longtemps, si, à l'examen à l'aide du spéculum, qui est toujours nécessaire, on trouve le vagin et le col à l'état sain, et en même temps, soit un écoulement aqueux ou albumineux venant de l'utérus, soit un écoulement blanc crémeux produit par la muqueuse vaginale, soit l'un et l'autre, ce qui est plus fréquent, on ne peut douter qu'il n'y ait une simple leucorrhée.

Si les écoulements que je viens d'indiquer existent avec des lésions du col ou de la muqueuse vaginale, ce qu'on ne voit que dans une faible minorité des cas, on a bien des motifs de regarder encore la maladie comme une simple leucorrhée, et les lésions comme des complications.

Si, au contraire, l'écoulement est purisorme, il saut le considérer comme inflammatoire, et voir dans la maladie une vaginite; car rien, dans l'état actuel de la science, ne nous autorise à penser que le pus ou le muco-pus puisse se sormer en l'absence de toute inflammation.

Il est un point qui, au premier abord, paraît plus difficile à décider. Une femme a eu une vaginite ou une blennorrhagie bien évidente; au bout d'un certain temps, l'écoulement passe à l'état chronique et finit même par prendre l'aspect dont j'ai parlé plus haut. Doit-on voir, dans un cas pareil, une prolongation de l'inflammation, et alors même que l'écoulement est albumineux ou crémeux et que les parties sont à l'état normal, faut-il considérer l'affection comme une vaginite chronique? Sans doute lorsque la maladie est, pour ainsi dire, sur la limite d'un état à l'autre, on peut être embarrassé. Mais lorsque l'écoulement muqueux est hien établi, on ne saurait hésiter à regarder la maladie comme une simple leucor-rhée. Une pareille transformation, due sans doute à la longue habitude d'une sécrétion anormale, n'a rien, en effet, qu'on ne puisse facilement comprendre.

La distinction des écoulements vaginaux d'avec ceux qui viennent de la cavisé utérine est pour la pratique d'une importance incontestable. Pour arriver à cu diagnostic différentiel, sans recourir au spéculum, dont l'emploi peut rencontres de vives résistances, le docteur Reclam (1) a étudié comparativement les taches produites sur le linge par le mucus vaginal et par le mucus utérin. Voici le résultat de ses recherches. Le produit de sécrétion de l'utérus est vitreux; il estépais, gélatiniforme, filant; il colle au doigt et montre à l'examen microscopique un grand nombre de ces corps qu'on décrivait jusqu'à ce jour seus le nom de globules muqueux. Le mucus vaginal est plus opaque, plus fluide; il est blance (excepté pendant les règles), crémeux; le microscope y fait découvrir non seule-

<sup>(1)</sup> Newe Zeitung für Medicin und medicinal-Reform; Nordhausen, novembre 1848.

membrane muqueuse; quelquesois même en aperçoit ces lambeaux à l'œil nu. L'odeur ordinaire et bien connuc de ce mucus est elle-même changée et devenue semblable à celle du savon blanc. Les taches produites sur le linge par le mucus utérin sont dures, arrondies pour la plupart, brillantes (comme des taches de somme arabique sur du papier), légèrement grisâtres ou rougeâtres. Les taches faites par le mucus vaginal ressemblent plutôt à celles que produit l'écoulement lochial vers la fin des couches; elles sont larges, mal circonscrites, n'ont généralement pas de brillant et sont toujours d'un gris sale ou brunâtres.

Ces signes caractéristiques cessent de pouvoir être appréciés avec quelque exactitude dans le cas où la malade se livre à un exercice considérable, dans celui où le linge qu'on examine a été porté pendant plus d'un ou de deux jours au plus, etc.

Je n'ai rien à ajouter, relativement au pronestic considéré d'une manière générale, à ce que j'ai dit plus haut à propos de la terminaison de la maladie. Je me bornerai à dire ici que plus la maladie a duré, moins on a de chances de la faire disparaître, et que lorsque la constitution paraît détériorée, que l'écoulement par conséquent est continu et abondant, on a de grands motifs de craindre que les traitements les plus actifs n'échouent.

### § VI. - Traitement.

Le traitement de la leucorrhée devait nécessairement se ressentir du peu de précision avec laquelle on a défini la maladie. Aussi peut-on dire que c'est un véritable chaos. Dans les descriptions des auteurs, rien qui s'applique à un état déterminé; tantôt il s'agit de blennorrhagies aiguës ou chroniques; tantôt de vaginites par excitation directe; tantôt de véritables flux muqueux, sans que le plus souvent il soit possible de savoir ce qui s'applique à l'un ou à l'autre de ces divers états. C'est surtout au point de vue thérapeutique qu'il est absolument nécessaire que de nouvelles recherches soient faites et qu'on établisse bien la distinction des divers cas.

Je dois dire d'abord que la leucorrhée, et que ce que j'ai dit à propos de cette affection s'applique parfaitement ici. Ainsi, lorsque la maladie est légère, on se contente d'un traitement local qui consiste dans des injections astringentes (avec le sul fate de zinc, l'acétate de plomb, la noix de galle, le tannin, etc.). Lorsque, au contraire, l'affection dure depuis longtemps, que l'écoulement est abondant, et que les malades sont notablement débilitées, on a recours en même temps à un traitement général où figurent les toniques, les amers, les ferrugineux.

Cela posé, présentons quelques moyens particuliers dont l'application peut être utile.

Toniques. Le quinquina est de tous les toniques celui dont on sait le plus sréquent usage; on le donne seul ou associé à d'autres substances. Voici la sormule conseilée par le docteur Formey (1):

F. s. a. des pilules de 0,10 grammes. Dose : de cinq à dix, matin et soir.

Tissot recommandait une préparation dont le quinquina sait partie, et qu'il désignait sous le nom d'électuaire antileucorrhéen. En voici la formule :

Poudre de quinquina..... 15 gram. Poudre de cachou...... 4 gram.

— de macis....... 4 gram.

Mèlez et incorporez dans :

Électuaire de roses rouges... 45 gram. Essence de cannelle..... 2 gouttes.

— de romarin..... 15 gram.

Ajoutez:

Sirop d'épicarpe d'oranges..... Q. s.

Dose: 4 grammes matin et soir.

Un régime substantiel, l'usage du vin de Bordeaux en petite quantité savorise le traitement tonique.

Ferrugineux. Je n'indiquerai pas ici les nombreuses préparations ferrugineuses mises en usage. La limaille de fer, le carbonate, le sulfute, etc., ont été tour à tour employés, sans que les expériences aient été faites de manière à nous apprendre si un de ces moyens réussit mieux que les autres.

Le sirop chalybé de Willis a joui d'une assez grande réputation; il est préparé comme il suit :

7 Sulfate de ser. ...... 1 partie.

Dissolvez dans :

Eau bouillante..... 8 parties.

Filtrez, et saites sondre dans le liquide :

Sucre blanc...... 16 parties. | Gomme arabique en poudre. 2 parties.

Dose: de 30 à 60 grammes par jour.

Balsamiques. On a beaucoup vanté l'efficacité de divers baumes, comme le copahu, les baumes du l'érou, de Tolu, la térébenthine de Venise. Walsh assiciait cette dernière substance au fer et à d'autres médicaments, dans les pilules suivantes qui ont eu de la célébrité:

Le baume de copahu s'emploie de la manière qui a été indiquée à l'article Blennorrhée. Lorsque l'estomac ne peut pas le supporter, on a conseillé de mettre en usage le suppositoire suivant :

Les baumes du Pérou et de Tolu sont employés à des doses variables que le médecin fixe suivant les cas. Le docteur Lhéritier (1) a beaucoup vanté l'emploi du styrax qu'il prescrit, soit en pilules, soit sous forme de sirop, ainsi qu'il suit :

## Pilules de siyrax.

Mèlez. Faites des pilules de 0,40 grammes. Dose : d'abord trois, puis progressivement supl'à six, matin et soir.

# Sirop de styrax.

faites digérer pendant douze heures dans :

Eau simple..... 1000 gram.

Passez, filtrez et faites fondre:

Sucre ..... 2000 gram.

Dose: de quatre à six cuillerées par jour.

Poirre cubèbe. L'administration du poirre cubèbe ne présente rien qui n'ait été sufframment indiqué aux articles Blennorrhagie et Blennorrhée; il serait inutile d'imenir ici.

l'ode. L'opinion que les flueurs blanches attaquent principalement les semmes d'un empérament lymphatique a dû nécessairement engager à avoir recours à l'ode. Aussi bon nombre d'auteurs ont-ils préconisé ce médicament; on peut voir à l'article Scrosules (t. II) comment il convient de l'administrer. Je me contentani d'indiquer ici quelques préparations spécialement dirigées contre la maladie qui mus occupe. M. Pierquin a vanté l'efficacité de la teinture d'hydriodate de serviciei la sormule:

7 lodure de fer ...... 8 gram. Eau pure ...... 64 gram. Alcool rectifié ...... 64 gram.

Dose : quinze ou vingt gouttes dans la journée, dans une infusion de saponaire, de illeul, etc.

Le même auteur recommande les tablettes d'hydriodate de fer préparées ainsi qu'il suit :

faites deux cent quarante tablettes. Dose : de huit à dix par jour.

Seigle ergoté. L'action spéciale du seigle ergoté sur l'utérus a engagé à le mettre en usage contre les flueurs blanches, et l'on a cité des cas où il a été prescrit avec succès. Le docteur Dufresnois vante l'efficacité de l'élixir suivant :

4 Seigle ergoté bien sec.... 16 gram. Essence de menthe ..... 4 gouttes. Alcool à 25 degrés..... 120 gram. Eau pure..... Q. s. Sucre blanc..... 120 gram.

Pales macèrer le seigle ergoté dans l'alcool pendant dix-huit heures; filtrez et mettez cette teinture de câté. Ensuite saites bouillir deux sois le résidu resté sur le siltre, et collez. Réduisez les colatures à 240 grammes, au bain-marie; saites dissoudre le sucre, et laissez resroidir. Ajoutez alors la teinture alcoolique d'abord obtenue, et l'essence de menthe. Mélez, siltrez et conservez pour l'usage. Dose : trois cuillerées par jour.

<sup>1)</sup> Gas. méd. de Paris, 1832.

J'ai cité cette formule parce qu'elle a à la fois une action tonique et l'action spéciale du seigle ergoté. Mais le plus souvent on emploie l'ergot de seigle seul, comme dans la métrorrhagie où nous le retrouverons.

La sabine, qui a également une action spéciale bien connue, a été aussi mise en usage, surtout dans les cas où les règles sont supprimées, et où les flueurs blanches paraissent les avoir remplacées.

Wedekind en avait déjà sait connaître les avantages en pareil cas; Gunther et Santer imitèrent cette pratique, et il y a quelques années M. Aran (1) a sait consaître des observations de M. Fantonetti (2) qui démontrent les bons effets de cette substance.

On administre la poudre en pilules à la dose de 30 à 50 centigrammes, rarement plus, trois fois par jour. Son action est très prompte.

On a aussi prescrit la préparation suivante :

2 Sabine...... 8 gram. Extrait aqueux d'aloès..... 1,25 gram. Fer en poudre...... 4 gram. Mueilage de gomme adragant. 1,50 gram.

Mélez. Faites des pilules de 0,10 grammes. Dose : de trois à quatre, deux ou trois fois par jou.

Enfin, je pourrais citer les astringents, comme l'alun, l'acétate de plomb. le tannin, l'extrait de ratanhia, la décoction de racine d'aunée recommandée par Deleus, qui a cité à l'appui un cas peu concluant, parce que l'état de la malade n'est pas sussissamment décrit; l'infusion de busserole, de milleseuille; l'acide hydrochlorique; le colchique, la noix vomique; la cigué, qui a sans doute été prescrite dans des cas où l'écoulement était dû à une affection organique, etc. On n'en sinirait pas si l'on voulait donner la liste complète des médicaments proposés, et malheureusement le plus souvent sans que leur degré d'action puisse être suffisamment apprécié. C'est pourquoi je me contenterai de citer, avant de passer au traitement local, la sormule suivante proposée par Rust, et qui contient des substances de nature très diverse:

Traitement local. En même temps qu'on sait prendre ces remèdes à l'intérieur, on prescrit généralement un traitement local plus ou moins actif, et qui consiste principalement en injections avec la plupart des diverses substances qui viennent d'être passées en revue.

Injections diverses. Les injections avec 0,03 à 0,10 grammes de nitrate d'argent par 30 grammes d'eau, sont assez fréquemment mises en usage. Mais dans cette prescription les auteurs ont eu principalement en vue les blennorrhagies chroniques, en sorte qu'il serait impossible de se prononcer rigoureusement sur la valeur de ce moyen dans les cas particuliers dont nous nous occupons. Dans une communication à l'Académie des sciences (3), M. Legrand a vanté les bons effets d'une pommade au nitrate d'argent (de 1 à 5 centigrammes de sel pour 1 gramme de cérat sasseau) qu'on porte dans le vagin avec le doigt introduit dans un nouet de linge où se

<sup>(1)</sup> Gaz. des hop., décembre 1845.

<sup>(2)</sup> Annal, univ. di medicina.

<sup>(3)</sup> Stances de l'Acad. des sciences, 27 octobre 1848, Vov. l'uion médicale, mars 1847.

trouve le médicament. Rien ne prouve que ce moyen ait plus d'efficacité que les injections.

Girtanner employait la potasse caustique en solution de la manière suivante :

2 Potasse caustique..... 0,30 gram. | Opium pur..... 0,20 gram.

Eau pure..... de 300 à 600 eu 900 gram.

Rivant qu'en veut agir avec plus ou moins d'activité.

Pringle recommandait l'injection suivante :

x Sulfate de zinc...... 8 gram. | Alun calciné...... 8 gram. | Faites dissoudre dans :

Eau pure..... 500 gram.

Baume de copahu. M. Taddei (1) emploie en injections, jusqu'à 150 grammes de baume de copahu uni à 260 grammes d'émulsion d'huile d'amandes douces et de gomme arabique. Il saut, pour que ces injections réussissent, que le liquide soit en contact avec toute l'étendue de la muqueuse vaginale, et par conséquent qu'elles soient saites, les malades étaut couchées sur le dos, les jambes et les cuisses téchies.

le injections avec l'ammoniaque étendue d'une grande quantité d'eau (2), su me solution de borax, de sulfute de soude (Trousseau); avec le chlorure de chaux, l'eau de chaux, la décoction de noix de galle, d'écorce de chêne, de suilles de noyer, ont été également pratiquées; mais j'ai déjà eu si sréquemment occision d'en parler, à propos des autres affections des organes génitaux, et leur application présente si peu de particularités, que de plus grands détails seraient mutiles.

Le lecteur comprendra facilement pourquoi je n'insiste pas davantage sur le traitement de la leucorrhée. C'est toujours avec la plus grande réserve qu'il faut acceillir les assertions des auteurs, puisque, comme j'ai eu tant de sois occasion de le saire remarquer, ils ont parlé de cas mal déterminés, et que, d'un autre côté, ils n'ont le plus souvent donné ni l'analyse des saits sur lesquels ils se sont sondés, ni même l'indication de ces saits. Il y a, on le voit, une résorme complète à saire dans l'étude de la leucorrhée, et ce n'est qu'après avoir procédé plus méthodiquement qu'on ne l'a sait jusqu'ici, qu'on pourra donner des indications vraiment utiles et précises pour le traitement, non seulement de cette assection, mais encore des divers états qu'on a consondus avec elle.

Le docteur Reclam (3), après avoir énuméré les dissérents moyens employés contre le catarrhe utérin, depuis les injections d'eau jusqu'au ser rouge, rejette toutes ces médications comme maladroitement systématiques, et en propose une qui s'adrerse, selon lui, à la cause même du mal. Voici en quoi elle consiste : l'ant admis « que les écoulements utérins reconnaissent pour origine un état particulier des perse de la matrice, c'est à ces derniers que la thérapeutique doit s'adresser. Or les nerss de l'utérus viennent du plexus hypogastrique; le vagin, au contraire, emprante quelques silets aux troisième et quatrième paires sacrées. Mais,

ili Bolletino delle scienze mediche di Bologna, 1847.

<sup>2</sup> Menat et Delens, Dict. unir. de mot. méd. et de théropeutique; Parix, 1829, l. 1, p. 235.

<sup>3</sup> Loc. cit.

poursuit l'auteur, nonobstant cette particularité anatomique, tous les praticieus connaissent l'influence réciproque que les ners de la queue de cheval et les organes génitaux exercent les uns sur les autres. » Aussi a-t-il été conduit à appliquer les moyens révulsifs vers la partie inférieure du canal vertébral.

Nous vertons, aux articles Dysménorrhée et Névralgie utérine, la raison des succès obtenus par M. Reclam et par M. Mitchell, qui emploie, comme on va le voir, la cautérisation lombaire au fer rouge dans les mêmes circonstances. J'ai signalé, en esset, la névralgie lombo-utérine comme une cause de leucorrhée, et c'est en guérissant la névralgie par ces moyens qui lui conviennent si bien, que ces auteurs ont guéri les écoulements utérins. Ces saits sont donc une confirmation éclatante de ce que j'avais annoncé, et nous verrons que d'autres médecins, et entre autres MM. Malgaigne et Beau, sont arrivés à des résultats analogues.

Cautère actuel. M. le docteur Mitchell (1) a guéri un grand nombre de malades affectées de leucorrhée utérine ou de dysménorrhée par l'application du coutère actuel à la région lombaire. Ces faits ne surprendront pas le lecteur s'il se rappelle ce que j'ai dit relativement aux douleurs névralgiques lombo-abdominales, qui simulent les maladies de l'utérus, et aux écoulements qu'elles déterminent. Depuis que j'ai fixé l'attention sur cette forme complétement méconnue de la névralgie utérine. les faits qui paraissaient le plus inexplicables s'expliquent avec la plus grande facilité; mais M. Mitchell ne savait pas encore qu'il avait affaire uniquement à une névralgie lombo-abdominale, avec irradiation vers l'utérus, et congestion ainsi que leucorrhée consécutives; autrement il aurait vu qu'il guérissait la maladie comme on guérit les autres névralgies, en cautérisant les sources de la douleur.

Constatons néanmoins que dans ces faits qui consirment si bien ceux que j'ai rapportés moi-même (2) et ceux que, plus tard, M. Malgaigne (3) a fait connaître, le traitement a eu un succès remarquable contre un mal regardé comme très rebelle par tous les pathologistes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cautérisation superficielle du col lui-même a les mêmes avantages, sans avoir les inconvénients de ces cautérisations sombaires, et que l'incision des lèvres du col, saite par M. Malgaigne, n'a pas moins bien sait cesser la maladie. Je reviendrai sur ces saits à propos de la névralgie utérine. Quant à présent, je me borne à exposer la manière d'agir de M. Mitchell.

Après avoir chauffé le bouton de cautère avec une lampe à alcool, il l'applique à coups répétés sur la peau du dos : il prolonge d'autant plus le contact, que le fer est moins chaud. Il a l'habitude de toucher les téguments de la région lombaire à douze places distinctes, quatre de chaque côté, et quatre sur les apophyses épineuses mêmes.

M. Mitchell a employé cette méthode plus de soixante-dix sois déjà dans des car de leucorrhée utérine, d'hystérie et de dysménorrhée, se rattachant à cette affection. Plusieurs de ces malades avaient des douleurs lombaires telles qu'elles ne pouvaient marcher. Chez toutes, la leucorrhée utérine était ancienne et avait résisté à divers moyens thérapeutiques. Presque toutes ont guéri, la plupart après une seule application.

<sup>(1)</sup> Dublin med. Presse, et Journ. des conn. méd.-chir., sevrier 1847.

<sup>(2)</sup> Bull. gen. de therap.

<sup>(3)</sup> Revue med.-chir.

La douleur est l'élément morbide qui cède le plus rapidement à cette médication, et jamais le succès n'est plus certain que lorsque cet élément prédomine, ce dont on s'assure en pressant le museau de tanche avec le doigt. Lorsqu'il y a des granulations au col, il est quelquesois besoin de toucher celui-ci avec le nitrate d'argent; mais la douleur a déjà cédé à l'application seule du cautère actuel.

On le voit, il n'y a rien là que de confirmatif de tout ce que j'ai avancé sur les douleurs névralgiques de l'utérus simulant une affection organique.

Traitement prophylactique. Plusieurs auteurs se sont occupés du traitement prophylactique, mais ils se sont bornés à donner des conseils qui n'ont d'autre base que les opinions qu'ils s'étaient faites sur l'influence des diverses causes énumérées plus haut. Il suffit, par conséquent, de dire d'une manière générale que l'éloignement de ces causes constitue le traitement prophylactique. J'ajouterai seulement que le séjour de la campagne, l'insolation, l'usage de légers toniques, des amers, une mourriture saine et succulente, sont, parmi les moyens préservatifs, ceux qu'on emploie de préférence.

#### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1. Traitement général. Toniques; ferrugineux; balsamiques; styrax; poivre rubèbe; iode; seigle ergoté; sabine; astringents; moyens divers.
  - <sup>2</sup> Traitement local. Injections, caustiques, astringents, révulsifs, cautère, etc.
  - 3 Traitement prophylactique.

# CHAPITRE III.

# MALADIES DE L'UTÉRUS.

Les affections de l'utérus sont si fréquentes, et elles donnent ordinairement lieu i des symptômes si graves et si incommodes, que, depuis les premiers temps de la médecine jusqu'à nous, l'attention a été fixée sur elles d'une manière toute spéciale. Aussi trouve-t-on, dans tous les ouvrages des auteurs, tant anciens que modernes, qui ont donné des traités généranx de pathologie, des articles étendus sur les affections de la matrice. Néanmoins, il faut le dire, cette partie de la pathologie est une de celles qui ont fait les progrès les plus lents, et qui encore aujourd'hui, malgré les travaux importants qui ont paru, surtout dans ces dernières années, laissent pent-être le plus à désirer.

Il est peu surprenant que les anciens n'aient pu acquérir que des notions assez superficielles sur les maladies de la matrice; leurs moyens d'exploration étaient insuffisants. Aussi avons-nous vu, aussitôt que M. Récamier a eu remis en honneur, perfectionné et popularisé l'emploi du spéculum, l'étude de ces affections devenant plus facile et conduisant à des résultats plus précis, jeter de vives lumières sur beaucoup de points obscurs. C'est donc aux écrits modernes qu'il faut surtout recourir quand il s'agit de ces affections, et c'est ce que je ferai dans cet article, n'empruntant aux anciens que ce qu'ils nous auront appris sur des points particuliers qui ne pouvaient pas leur offrir les difficultés que je viens d'indiquer.

l'ordre dans lequel je traiterai les maladies de la matrice sera semblable à celui

que j'ai suivi dans la description des autres organes. Ainsi, je passerai successivement en revue: 1° la congestion, l'hémorrhagie utérine et l'aménorrhée, ainsi que la dysménorrhée, qui sont des dérangements du flux sanguin normal; 2° l'inflammation de l'utérus, qui comprend la métrite simple aiguë et chronique, et la métrite puerpérale; les granulations, les érosions du col de l'utérus, qui sont des lésions partielles; 3° le cancer de l'utérus; 4° l'hydrométrie, la physométrie; 5° la perforation et la rupture de la matrice; et 6° la névralgie utérine. Si je ne comprends pas dans cette énumération les divers déplacements de l'utérus, c'est que ces affections, très importantes à étudier d'ailleurs, appartiennent plus particulièrement à la chirurgie et à l'art des accouchements, et sont traitées dans les ouvrages consacrés à ces parties de la médecine.

### ARTICLE I'.

#### CONGESTION UTÉRINE.

Tous les auteurs qui se sont occupés des maladies de l'utérus ont cité des cas dans lesquels un afflux de sang ayant lieu dans le tissu de la matrice, cet organe s'est tuméfié sans qu'il s'ensuivît d'hémorrhagie. Dans plusieurs de ces cas, ou peut, il est vrai, admettre l'existence d'un certain degré d'inflammation : c'est du moins ce qui semble ressortir des observations qui malheureusement sont presque toujours extrêmement incomplètes; mais d'autres, tels que quelques uns de ceux qu'ont rapportés Dugès et madame Boivin (1), M. Duparcque (2), ne présentent d'autres signes que ceux d'une fluxion sanguine, et, par conséquent, cette affection doit être examinée à part.

## § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On ne doit regarder comme congestion utérine qu'une affection dans laquelle il survient une tuméfaction rapide de l'utérus sans symptômes généraux prononcés. Telle n'est pas la manière de voir des auteurs que j'ai cités. Pour eux, une simple congestion peut s'accompagner non seulement de symptômes fébriles marqués, mais encore d'un écoulement blanc ou jaunâtre de l'utérus. Mais, évidemment, donner une aussi grande extension à la congestion sanguine, c'est rendre toute distinction impossible. Dans cette manière de voir, il n'y a plus aucune ligue de démarcation entre la congestion simple et l'inflammation. Cela est si vrai, que plusieurs auteurs, en présence de ces symptômes, out été conduits à donner à l'affection le nom de métrite subaigué. Il y aurait donc, suivant eux, des phénomènes inflammatoires dans certains cas, et comment dès lors regarder la maladic comme une simple congestion?

Cette affection a reçu, en outre, les noms de fluxion utérine, pléthore utérine, engorgement de la matrice par congestion simple (Duparcque); et, comme je viens de le dire, celui de métrite subaigué.

Lorsque les règles apparaissent, et dans un bon nombre de cas de métrorrhagies, il se sait une congestion utérine avant que le sang commence à s'écouler;

<sup>(1)</sup> Traité prot. des mal. de l'utérus et de ses annexes; Paris, 1833, t. II.

<sup>(2)</sup> Traité théor, et prut, sur les altérations organiques simples et cancèr, de la matrire, 2º édit.; Paris, 1839, p. 166 et suiv.

sous ce point de vue donc, on pourrait dire que cette congestion est très fréquente. Mais ce n'est pas là une maladie, et nous ne devons nous occuper ici que de la congestion sanguine qui persiste un temps plus ou moins long sans écoulement de sang. Si l'on en juge par le très petit nombre de cas de ce genre que possède la sience, la congestion utérine, ainsi comprise, est une affection rare, surtout compativement à la métrorrhagie. Cependant de nouvelles recherches sont néces-sires sur ce point.

#### § II. - Causes,

Les causes de la congestion utérine ont été très mal étudiées; on peut en juger par le passage suivant emprunté à M. Duparcque, qui, néanmoins, a le mieux résumé l'étiologie de cette affection telle que les auteurs l'ont adoptée. Cet auteur tite d'abord comme cause prédisposante l'âge de la puberté, et il ajoute que, sus l'influence de cette prédisposition, on voit la congestion sanguine de l'utérus exitée par « les émotions morales violentes ou concentrées, un exercice violent, lusage des excitants, des stimulants alimentaires ou médicamenteux, etc. »

Outre ces causes générales ou communes aux congestions de tous les organes, ilen est, continue cet auteur, qui sont particulières à l'espèce d'engorgement qui mos occupe, savoir, quelques excitants spéciaux, comme la rue, la sabine, etc., et les excitants propres des organes génitaux, le coît, la masturbation. » Et plus bin il signale l'action du froid, l'usage intempestif des astringents aux époques mestruelles et après l'accouchement

Il suffit de cette citation pour montrer combien sont vagues nos connaissances sur l'étiologie de cette affection. Assurément rien n'est plus admissible que l'action de quelques unes de ces causes; mais, en signaler ainsi l'existence, c'est ne nous apprendre rien sur leur degré d'influence. Pour y parvenir, il faudrait des faits bien détaillés, et l'on en chercherait en vain dans la science; bien plus, il est difficile dene pas penser, en voyant la manière dont ces assertions sont présentées, que beaucopp d'entre elles n'ont d'autre base que des idées théoriques, de pures hypothèses.

Je dois ajouter que je n'ai jamais trouvé de déplacement considérable de l'utérus un certain degré de congestion.

### § III. — Symptômes.

Les symptômes propres à la congestion sanguine de la matrice sont fort simples. Les malades éprouvent dans le bassin, et principalement vers le rectum et le périnée, une sensation de pesanteur incommode, qui augmente considérablement lorsqu'elles se livrent à un exercice prolongé. Fréquemment, lorsque la congestion est devenue considérable, cette sensation se change en une véritable douleur sourde, et l'on voit bientôt survenir des tiraillements dans les lombes et dans les aines, qui se produisent à des intervalles plus ou moins rapprochés, et qui quelquefois se transforment en douleurs vives semblables à des coliques. Ces accès peuvent avoir une durée assez longue, et alors îls s'accompagnent d'une sensation de contraction violente de la même nature que les contractions espulsives de l'acconchement; il y a un véritable ténesme utérin. « Ces douleurs, dit M. Duparcque, sont parfois tellement violentes, que les malades sont obligées de se tenir fortement courbées en avant pendant leur durée. »

Pendant que ces douleurs si vives se manisestent, il est remarquable que la

pression sur le corps de l'utérus à travers l'hypogastre et sur le col à l'aide du toucher ne détermine aucune douleur au dire des auteurs, et en particulier de M. Duparcque. Cette proposition me paraît néanmoins un peu trop absolue. J'ai vu des cas de congestion utérine, sans aucun signe d'inflammation, dans lesquels le corps de l'utérus, palpé à travers la paroi hypogastrique, avait une sensibilité marquée, quoique moindre que dans la métrite, et il arrive assez fréquemment qu'on peut constater l'existence de la douleur dans les cas de dysménorrhée, lorsque la fluxion sanguine détermine de violents symptômes que l'apparition du sang dissipe bientôt complétement. D'ailleurs M. Duparcque lui-même rapporte un exemple semblable (obs. 55).

"Un phénomène remarquable, dit M. Duparcque, et commun à toutes les congestions actives avec ou sans hémorrhagie, est le battement très prononcé autour du col des artères utérines, qui paraissent plus développées qu'à l'état normal. » Sans nier l'existence de ce symptôme, je dirai qu'elle n'est pas mentionnée dans les observations, malheureusement trop rares et trop peu détaillées, que nous ont données les auteurs.

Pour compléter le tableau de l'état local, il faut signaler le gonflement de l'argane que l'on reconnaît aux signes suivants. Par le toucher on sent le col volumineux, et si, la femme étant debout, on soulève l'utérus avec le bout du doigt, on le trouve notablement plus lourd qu'à l'état normal. Le toucher par le rectum est utile pour acquérir une idée approximative de l'augmentation de volume du corps. Assez souvent ce volume est trop peu considérable pour que la palpation à travers la paroi hypogastrique puisse faire sentir le fond de l'utérus. Mais dans quelques cas, et surtout dans ceux qui se produisent rapidement, l'engorgement est assez marqué pour que le fond de l'utérus s'élève au-dessus des pubis et puisse être facilement saisi. La percussion fait alors reconnaître un son mat à convexité supérieure, et s'étendant à droite et à gauche de la ligne blanche, sans atteindre les fosses iliaques.

l'ai déjà dit que si quelques auteurs ont admis l'existence de phénomènes réellement fébriles dans les simples congestions sanguines de l'utérus, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment distingué la métrite de la congestion. Les seuls symptômes généraux qui appartiennent à cette dernière sont un malaise général, d'autant plus prononcé que les accès de douleur sont plus viss; une légère agitation et une anxiété plus ou moins grande.

Lorsque, dans un des articles suivants, j'aurai à parler de la menstruation difficile, je devrai reproduire cette description, et on le comprend facilement, car beaucoup de dysménorrhées ne consistent que dans une congestion sanguine semblable à celle dont je viens de parler, et qui se dissipe lorsque le sang qui distend l'utérus peut s'échapper au dehors.

#### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La congestion sanguine de l'utérus a ordinairement une marche aiguë, c'est-à-dire que les symptômes atteignent rapidement leur summum d'intensité. Dans quelques cas, néanmoins, les phénomènes suivent une marche lente, et la maladie reste ensuite stationnaire pendant un temps variable. Nous avons vu plus haut qu'un de ses principaux caractères est de présenter des accès douloureux, qu'on nomme vulgairement coliques utérines.

La durée de la congestion utérine est ordinairement courte et ne dépasse pas deux, quatre ou cinq jours; elle est surtout courte lorsque l'engorgement sanguin précède l'éruption des règles; car presque toujours l'issue du sang fait cesser tous les accidents, comme nous le verrons à l'article Dysménorrhée. En pareil cas elle peut ne pas dépasser une ou deux heures; mais, dans quelques cas où la congestion survient hors des époques menstruelles, et où elle n'est pas suivie d'hémornagie, on la voit se prolonger pendant plusieurs semaines, surtout si on ne hi oppose pas un traitement convenable et si la malade ne garde pas le repos nécessaire.

On peut dire d'une mauière générale que la terminaison est heureuse, soit que la congestion se termine par une hémorrhagie spontanée, soit que l'intervention de l'art soit nécessaire. Néanmoins on conçoit que si un traitement convenable n'est pas employé, si la malade fait des excès et ne garde pas le repos, une congestion durant depuis longtemps puisse se terminer par une véritable inflammation. C'est un fait qui ne paraît pas douteux, mais qu'il ne serait pas inutile de confirmer par l'observation.

## § ▼. — Lésiens anatomiques.

les altérations qu'on a trouvées après la mort, dans les cas où des femmes ayant me congestion utérine ont succombé à une autre affection, consistent uniquement me gonflement plus ou moins considérable de l'utérus avec distension des vaissem par le sang. A la coupe du tissu utérin, il s'écoule une grande quantité de te liquide, et le tissu reste ensuite avec sa consistance normale.

# § VI. — Diagnostie; pronostie.

Je n'insisterai pas sur le diagnostic, qui sera mieux placé après la description de la métrite simple aigué, seule affection avec laquelle on puisse confondre la congestion atérine. Je dirai seulement ici que les principaux caractères différentiels entre ces deux affections sont les accès douloureux plus marqués et plus fréquents dans la congestion, la moindre sensibilité à la pression que présente le simple engorgement sanguin, et enfin le développement de phénomènes fébriles un peu notables et d'une certaine durée qu'on observe dans la métrite et non dans la congestion.

Pronostic. D'après ce que j'ai dit plus haut, le pronostic est favorable dans l'immense majorité des cas, et, dans quelques uns seulement, on peut craindre le développement d'une inflammation simple. Cependant, s'il faut en croire quelques auteurs, le pronostic serait beaucoup plus grave. Voici comment s'exprime à ce sejet M. Duparcque: « L'engorgement par congestion, dit-il, passe facilement à l'état de phlegmasie chronique, et de là en des transformations organiques plus profondes. » Cette proposition contient une erreur fort grave. C'est toujours, comme on le voit, la même manière d'interpréter les faits dans les affections des divers organes, et j'ai souvent eu l'occasion, à propos des cancers de l'estomac, du rectum, etc., de prouver combien elle est vicieuse. De ce que ces affections chroniques, toutes spéciales, et dont les progrès inévitables peuvent être prédits dès qu'on en voit les premiers symptômes, présentent souvent à leur début des signes de congestion ou d'hypérémie, on en conclut que toute congestion ou hypérémie peut se transformer en lésion organique; mais c'est là étudier les faits très superficiellement, et une analyse plus approfondie prouve combien cette manière de voir

s'éloigne de la vérité. M. Duparcque ajoute que, dans la première partie de son ouvrage, il a cité des faits, de ce genre. Lorsque je parlerai du cancer de l'utérus, je passerai ces faits en revue; mais je peux dire ici d'avance qu'après en avoir pris connaissance, je n'y ai rien trouvé qui démontre l'exactitude de l'assertion précédente. Des signes de cancer confirmés ont été pris d'abord pour un simple engorgement sanguin : voilà tout.

### S VII. - Traitement.

Le traitement de la congestion utérine est généralement fort simple. Si l'affect ion est peu intense, il sussit soit d'une saignée générale, soit d'une application de sangsues à l'hypogastre, aux parties génitales, à l'anus, soit de ventouses scarifiées à l'hypogastre, de quelques bains, d'une petite quantité d'opium (trois à cinq centigrammes le soir), d'un régime doux et léger et du repos au lit, pour saire disparaître promptement tous les symptômes, et pour voir apparaître le sux menstrucle dans le cas où il s'agit de dysménorrhée.

Si l'affection est plus intense, si elle dure depuis longtemps, surtout si elle a lieu en dehors de l'époque menstruelle, il sant mettre en usage des moyens plus actifs. On insiste d'abord sur les émissions sanguines dans les cas où la malade est vigoureuse et où la sorce du pouls et l'apparition rapide des symptômes annoncent qu'il s'agit d'une de ces congestions auxquelles on a donné le nom d'actives.

Quelques auteurs veulent que les émissions sanguines soient saites à une certaine distance du siège de la maladie pour opérer une dérivation; ainsi aux lombes, à la base de la poitrine ou dans un point plus éloigné encore. L'expérience ne nous a pas suffisamment éclairé sur l'utilité de cette pratique.

Les bains doivent être plus prolongés dans le cas dont il s'agit. On prescrit également des injections émollientes fréqueunment pratiquées.

Les douleurs sont combattues par les narcotiques et surtout par l'opium à la dose de 0,05 à 0,10 grammes, et plus si elles résistent. Les lavements laudanisés ont également un très grand avantage, et le docteur West a préconisé l'aconit sous forme d'extrait aqueux à la dose de 0,05 grammes, qu'on augmente ensuite graduellement; mais quelques auteurs présèrent les antispasmodiques comme le muse, le camplure, l'assa fætida. J'ai trop souvent eu occasion d'indiquer la manière de les employer pour que j'aie à y revenir ici.

Les excitants diffusibles, et surtout l'ammoniaque et l'acétate d'ammoniaque, ont été vantés dans les casoù la congestion survient chez des senmes faibles et dont le pouls a peu de résistance. M. Duparcque emploie l'ammoniaque de la manière suivante:

2 Ammoniaque liquide . . . . 48 gouttes. | Sirop de sucre. . . . . . . . . 60 gram.

Mélez. A prendre dans les vingt-quatre heures, par cuillerées à casé, dans une petite tasse d'infusion de seuilles d'oranger.

Le docteur Mesnier prescrit l'acétate d'ammoniaque à la dosc de quatre à sept gouttes répétées trois ou quatre sois dans les vingt-quatre heures, et données soit dans une infusion quelconque, soit simplement dans un peu d'eau sucrée.

D'autres excitants ont été prescrits dans les mêmes circonstances; mais il n'en est aucun qu'il soit plus important de citer que le seigle ergoté à cause de son action spéciale. Les docteurs l'agrani et l'ignucia (1) ont rapporté plusieurs observations

1. Annal. unic. de med.

dans lesquelles l'ergot de seigle a eu les plus henreux essets aux doses suivantes : 4 Ergot de seigle . . . . . . . . . 4 gram.

Divisez en huit paquets. Dose : un toutes les deux heures, dans une cuillerée d'eau sucrée. Quelques sangsues, l'entretien de la liberté du ventre à l'aide de légers purgatifs, la diète, le repos ont complété le traitement.

### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Émissions sanguines; bains; opium; repos; régime; aconit; antispasmodiques; excitants diffusibles; ammoniaque; acétate d'ammoniaque; ergot de seigle.

# ARTICLE II.

### MÉTRORRHAGIE.

La métrorrhagie a dû nécessairement être connue dès la plus haute antiquité; assi la trouvons-nous déjà mentionnée dans les premiers écrits que possède la sieuce. Ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que presque tous les oumages qui en donnent une description spéciale s'occupent particulièrement de l'émorrhagie utérine chez les semmes grosses ou en couches, circonstances dans lequelles les pertes de sang sont incomparablement plus graves que dans toute une chercherai pas à saire ici un historique qui serait nécessairement on reput plus incomplet et insuffisant. J'aurai soin, dans le cours de la description sirante, de mentionner les travaux les plus importants.

On a proposé de diviser la métrorrhagie en plusieurs espèces, suivant les principales circonstances qui ont frappé les auteurs. La plus ancienne de ces divisions et celle qui distingue les métrorrhagies en active et passive; elle est commune à toutes les hémorrhagies. On a distingué aussi la perte de sang qui a lieu dans l'état de vacuité, de celle qui se produit pendant la grossesse et pendant ou peu après l'accouchement. Je n'ai pas besoin de dire combien cette seconde division est importante. Enfin, d'autres auteurs ont multiplié les distinctions. Ainsi on a admis les espèces suivantes: 1° Métrorrhagie constitutionnelle; 2° M. succédanée ou supplémentaire; 3° M. symptomatique; 4° M. sympathique; 5° M. critique; 6° M. spasmodique; 7° M. intermittente; 8° M. épidémique (1). Les circonstances variables qui servent de base à cette classification n'ont pas assez d'importance pour qu'on s'astreigne à la suivre. Il suffira de dire, dans le cours de cette description, ce qui caractérise ces diverses espèces.

Les auteurs du Compendium ont proposé de reconnaître une métrorrhagie par augmentation des globules du sang; une métrorrhagie par diminution de la sirine du sang; une métrorrhagie par altération du solide modifiant la texture ou la circulation de l'organe; et ensin une métrorrhagie pur simple lésion dynamique. Les deux premières espèces correspondent aux métrorrhagies passive et active des auteurs; la troisième, qui n'est autre chose que la métrorrhagie symplomatique, se rattache à certaines maladies de l'utérus, comme le cancer, les polypes; elle n'a d'importance que lorsque, par l'abondance de la perte de sang, l'organisme subit une grave altération, et lorsque les jours de la malade sont

<sup>(1)</sup> Voy. Sisay, Essai sur l'hémorrhagie ntérine; Thèse, Paris, 1837.

menacés; quant à la quatrième, il est évident que la dénomination qu'on lui donne équivaut à dire que la cause de la maladie n'est pas connue.

Dans le cours de cet article, je le répète, je signalerai ce qui appartient en propre aux diverses espèces, sans m'assujettir toutefois à les décrire chacune en particulier. Il en est une même, celle qui reconnaît pour cause une lésion profonde de l'utérus, qui ne peut nous intéresser que dans une seule circonstance : c'est lorsqu'elle compromet l'existence de la malade; car lorsqu'elle est modérée, elle n'est qu'un phénomène secondaire qui appartient à la description de la maladie dans le cours de laquelle elle se produit.

En outre, il est une espèce des plus importantes qui ne doit pas, d'après la division consacrée, faire partie d'un traité de pathologie interne; c'est celle qui survient chez les femmes enceintes ou en couches. C'est dans les traités d'accouchement qu'il faut en chercher la description.

## § I. - Définition; synonymie; fréquence.

On donne le nom de *métrorrhagie* à tout écoulement de sang provenant de l'utérus, lorsqu'il dépasse les bornes de l'écoulement menstruel, ou lorsqu'il se produit hors des époques menstruelles. Cette définition est adoptée par tout le monde.

On a désigné cette affection sous les noms de hæmorrhagia uterina; paramenia superflua; menorrhagia; fluor uterini sanguinis; hysterorrhagia sanguinea; stillicidium uteri; perte rouge; hémométrorrhagie, etc. On désigne particulièrement sous le nom de ménorrhagie le flux immodéré des règles, tandis que l'expression de métrorrhagie est plus spécialement appliquée à l'hémorrhagie hors des époques menstruelles. Quoique le mot de métrorrhagie ne désigne pas la nature de l'écoulement, il a une signification généralement admise, il est adopté par presque tous les auteurs; il n'y a donc pas nécessité de lui en substituer un autre.

La fréquence de la métrorrhagie est grande; s'est ce que nous apprend la pratique de tous les jours. Nous verrons tout à l'heure s'il est permis d'indiquer la fréquence suivant les espèces.

#### § II. — Causes.

Il suffit de parcourir les principaux articles publiés sur la métrorrhagie, pour s'assurer que personne n'a fait de recherches exactes sur l'étiologie de cette affection. Partout ce sont des assertions simples dont quelques unes ont sans doute une valeur réelle, mais qui manquent presque complétement de la sanction rigoureuse des faits. On ne doit donc considérer la plupart des propositions qui vont suivre que comme des renseignements intéressants, dont néanmoins la valeur réelle reste à vérifier.

## 1º Causes prédisposantes.

Age. On trouve dans la science quelques exemples de métrorrhagie chez des filles très jeunes: de cinq, six et sept ans, par exemple; mais ces saits sont sort rares, du moins dans nos climats. Il n'est pas non plus sréquent, quoique les exemples en soient notablement plus nombreux, de voir la métrorrhagie survenir dans les premières années de la menstruation, à moins que ce ne soit pendant l'ac-

conchement ou peu après, cas dont nous ne nous occupons pas ici. C'est à mesure qu'on s'approche de l'ûge critique, et principalement à l'âge critique lui-même, que la perte utérine se produit le plus fréquemment. Après cet âge, la métrorrha-gie s'observe encore assez souvent, et nous verrons plus loin qu'elle est alors d'un pronostic fort grave, car elle est due le plus souvent en pareil cas à un cancer de l'utérus.

Tempérament. On a cité comme les plus sujettes à la métrorrhagie, d'une part les semmes d'un tempérament sanguin et ayant habituellement des règles abondantes, et de l'autre les semmes nerveuses et lymphatiques. Les premières, suivant les auteurs, auraient des métrorrhagies actives, et les autres des flux sanguins passifs. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne trouve nulle part de recherches satisfisantes sur ce point, et que tout porte à croire qu'on s'est principalement promocé d'après des idées théoriques.

Constitution. L'influence de la constitution n'est pas mieux déterminée. On a dit, il est vrai, que les hémorrhagies actives de l'utérus se faisaient observer plus souvent chez les femmes robustes, et que les femmes à constitution chétive étaient plus sujettes aux hémorrhagies passives; mais qui ne voit tout d'abord que c'est la une assertion banale reproduite à propos de toutes les hémorrhagies, et dont

l'excitude n'est nullement prouvée.

Saisons; climats. Tous les auteurs s'accordent à dire que l'habitation des climats chards prédispose singulièrement à la métrorrhagie. Malheureusement on ne more pas dans les auteurs qui ont observé dans les pays chauds de renseignements suffisants sur ce point. Blumenbach (1) a dit, il est vrai, que la plupart des Européennes transportées en Guinée y périssent par suite d'hémorrhagies utérines; mais ce n'est là qu'une affirmation sans valeur réelle. Le fait n'est pas improbable, sus doute, car nous savons que, dans les pays chauds, l'éruption des menstrues se sait à un âge bien moins avancé que dans les pays froids, et que par conséquent il y a une plus grande tendance aux congestions utérines normales; mais on ne saurait conclure de ce fait physiologique à un fait pathologique sans avoir interrogé l'observation mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.

Tout le monde a cité les saits rapportés par Saucerotte (2) pour prouver que la rarésaction de l'air dans les lieux élevés est une cause prédisposante de métror-thagie. Ayant observé cette affection chez un bon nombre de semmes au sommet des Vosges, il y a mis un terme en saisant descendre les malades dans les vallées.

Chaleur artificielle. L'usage immodéré des bains chauds serait, d'après Timoni (3), une cause de métrorrhagie; mais à ce sujet nous devons reproduire les remarques faites à propos de l'influence des climats. Il en est de même relativement au séjour dans des lieux trop fortement chauffés. On a accusé l'usage des chaufferettes, si répandu parmi les semmes du peuple, de produire les pertes de sang par l'utérus; mais comment a-t-on procédé pour s'assurer du fait? On a cité quelques cas où des semmes qui saisaient usage de ce moyen de chaussage ont eu des métrorrhagies, comme si ces semmes avaient une immunité contre toutes les

<sup>1)</sup> De l'unité du genre humain et de ses variélés; Paris, 1804, in-8. — Prichard, Histoire salurelle de l'homme; Paris, 1848, t. II, p. 249.

<sup>(1)</sup> Mélanges de chirurgie.

<sup>(3,</sup> Dissert. sur les bains orientaux.

autres causes qui peuvent produire la maladie. Pour moi, je dirai qu'ayant parcouru un grand uombre d'observations de métrorrhagie, je n'en ai trouvé presque aucune qui sit mention de l'usage des chausserettes.

Débilitation par maladies antérieures, etc. On a encore cité comme sujettes à la métrorrhagie, et surtout à la métrorrhagie désignée sous le nom de passire, les femmes épuisées par des maladies antérieures, par des convalescences difficiles, surtout si, pendant ces maladies et ces convalescences, le régime a été très sévère. On a attribué la même influence prédisposante à tout ce qui peut affaiblir considérablement l'organisme : ainsi la lactation trop longtemps prolongée, les sur muqueux, etc.

On a remarqué que les semmes qui ont eu de nombreux accouchements ou avortements, surtout à de courts intervalles, sont plus sujettes que les autres à la métrorrhagie, et l'on en a dit autant de celles qui sont abus des boissons chaudes et relàchantes, des injections, des lavements chauds, etc.

Constitution médicale. On a cité plusieurs faits qui semblent prouver qu'à de certaines époques les flux métrorrhagiques se produisent avec une facilité remarquable. La circonstance principale à considérer dans ces faits, c'est que, d'après les auteurs qui les ont rapportés, il régnait alors des affections regardées comme bilieuses. Tous ont mentionné à ce sujet les observations de Stoll, en 1778, et celles qui furent recueillies dans l'épidémie du Tecklembourg; mais quelle conviction peuvent porter dans les esprits des faits qui sont indiqués sans aucun détail?

Hérédité. Ensin, comme dernière cause prédisposante on a signalé l'hérédité, sans toutesois apporter en saveur de cette cause de meilleures preuves que celle qu'on a données pour les précédentes.

Il est fort triste d'avoir toujours à enregistrer ainsi de simples assertions que les auteurs copient servilement l'un sur l'autre, au lieu de ces résumés d'observations qui seuls pourraient jeter un peu de jour sur ces questions si obscures; mais avec les observations que nous possédons, ce travail ne pourrait pas même être sait d'une manière satissaisante, car tous les principaux détails manquent presque constanment.

#### 2º Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles nous trouvons d'abord les excitations directes, comme l'abus du coît, la masturbation, la présence d'un pessaire. Relativement à l'abus du coît, nous avons les recherches précieuses de Parent-Duchatelet (1), qui prouvent l'influence de cette cause par la fréquence de la métrorrhagie chez les filles publiques. On a cité des cas où la métrorrhagie est survenue au moment où les malades faisaient des efforts pour soulever un fardeau, ou bien faisaient des mouvements brusques.

Les secousses imprimées au corps par le cheval et la voiture sont des causes qui se rapprochent des précédentes; il en est de même des violents exercices du corps: la course, le saut, la danse. Ensin on a vu le sang commencer à couler, et parsois avec abondance, immédiatement après une chute sur les pieds, sur le siège ou sur les genoux.

Les émotions vives, les passions violentes, et surtout les accès de colère, out été

(1) De la prostitution dans la rille de Paris; Paris, 1827, 1. 1, p. 280.

suivis parsois du flux métrorrhagique. Plusieurs auteurs en ont cité des exemples, et l'on en trouve de remarquables dans l'ouvrage de M. Brierre de Boismont, que j'ai en maintes sois occasion de citer.

D'après quelques auteurs, une irritation produite sur les intestins, l'emploi des purgatifs drastiques, la présence des vers dans le tube intestinal (Van den Bosch) affiraient pour provoquer une métrorrhagie.

Nous retrouvous ici, comme causes occasionnelles, un certain nombre de celles que nous avons déjà passées en revue comme causes prédisposantes. Ainsi on a noté que de simples injections chaudes, un bain chaud, et surtout un bain de siège, pervent provoquer une métrorrhagie qui peut-être ne se serait pas produite sans ces causes déterminantes.

On a signalé, en outre, l'application des sangues sur le col utérin, ou seulement sur les parties génitales, surtout lorsqu'on les met en petit nombre comme quad on vent rappeler les règles; la cautérisation du col, les pédiluves irritants, les sinapismes aux jambes; en un mot, tout ce qui tend à attirer le sang vers le hasin et les extrémités inférieures.

Enfin il sant nécessairement placer parmi les causes de la métrorrhagie l'emplot des emménagogues qui, employés dans le but de rétablir les règles diminuées ou suprimées, ent souvent dépassé le but et donné lieu à des hémorrhagies inquiétume. Nous verrous plus loin, en saisant la description de l'aménorrhée, quelles sur les limites auxquelles il saut s'arrêter.

Les causes occasionnelles que je viens d'énumèrer agissent principalement à l'époque des règles, lorsque naturellement le sang se porte vers l'utérus. C'est ains surtout que les excès de coît, les exercices violents, les émotions vives, agis-sutefficacement, et, d'un flux sanguin qui jusqu'à ce moment paraissait tout à fait sormal, sont une hémorrhagie parsois inquiétante. De là on peut conclure que c'est principalement l'espèce de slux sanguin de l'utérus auquel on a donné le nom de ménorrhagie qui est produit par les causes occasionnelles.

### 3° Conditions organiques.

Nous avons yn plus hant qu'on admet des métrorrhagies qui n'auraient d'autre cuse qu'un état pléthorique plus ou moins marqué, et si l'existence de cette cause est reconnue, il faut en conclure que la maladie peut se produire sous l'influence de la seule augmentation des globules du sang; car, à l'article Pléthore, nous avois dit que cette augmentation des globules est le caractère essentiel de la pléthore auguine. Faisons remarquer toutesois qu'on a simplement appliqué à la métron-rhagie ce qui a été dit des hémorrhagies en général, et qu'on n'a pas sait de recherches particulières pour cette assection.

Quelques auteurs ont parlé d'une pléthore locale, d'un rapras plus ou moins violent du sang vers l'utérus, qui se termine plus tôt ou plus tard par une bémortagie. Cette prétendue pléthore partielle n'est autre chose qu'une congestion, comme celle qui a été décrite dans l'article précédent, et qui se renouvelle plus on moins fréquenment avant la perte utérine. C'est dans les cas de ce genre qu'en presant des informations on arrive assez souvent, suivant les auteurs, à constater que la femme a eu des accouchements nombreux, on de fréquentes fausses cou-

ches. Dans certains cas, néanmoins, il est impossible de découvrir la cause de ces fréquentes congestions, ce qui cependant serait d'une grande importance.

Des conditions tout opposées peuvent se rencontrer chez les semmes affectées de métrorrhagie. Leur sang est plus sluide, moins chargé de globules et surteut de sibrine. C'est ce que l'on observe principalement dans la ménorrhagie avec état chlorotique, car, en pareil cas, c'est presque toujours aux époques des règles que se produit l'hémogrhagie. Il saut bien prendre garde toutes is de consondre cet état du sang avec l'anémie qui résulte d'une affection organique de plus ou moins tonque durée, et de croire que l'hémogrhagie a lieu tout simplement sous l'insumence de cet appayvrissement du liquide sanguin. Il y a, ainsi que sous allons le voir, une cause bien plus puissante d'hémogrhagie dans l'affection organique, et ce qui le prouve, c'est que l'appauvrissement du sang n'est que consécutif aux soun-breuses perles provoquées par la lésion de l'organe.

Certaines altérations, certaines productions morbides de l'utérus donnent lieu » l'hémorrhagie utérine, et, dans ces cas, la maladie constitue un signe souvent très grave, outre les dangers qu'elle fait par elle-même courir à la malade. Tout le monde sait que les cancers de l'utérus s'accompagnent fréquemment d'hémorrhagie utérine, mais on u'a généralement pas une juste idée de la fréquence et de la valeur de ce symptôme. Je reviendrai sur ce point à l'article Concer de l'utérus, et ie me contenterai de dire ici que, dans l'immense majorité des cas, M. Louis (Rech. inédites) a vu la maladie débuter par une perte de sang plus ou moins considérable, et que, depuis que mon attention a été fixée sur ce point, je n'ai pas observé un seul cas de cancer utérin qui ait eu un autre début. Les malades. interrogées avec soin, ont toujours répondu qu'au moment de leur première perte elles se trouvaient dans un très bon état de santé, n'avaient ni douleur ni pesanteur dans le hassin durant depuis un peu de temps, n'avaient pas d'écoulement, ou si elles avaient des flueurs blanches, y étaient sujettes depuis longtemps, et ne les avaient pas vues changer. Ce fait, qui est analogue à ce que nous avons moté dans le cancer de quelques autres organes, et en particulier dans le cancer de l'estomac, est surtout remarquable par la constance avec laquelle se produit l'hémorrhagie; car dans les autres organes, la fréquence de l'hémorrhagie, au début, est loin d'être aussi considérable. M. Jobert (de Lamballe) a vu dans quelques cas (1) l'hémorrhagie utérine reconnaître pour cause un fongus sanguin de la cavité du col.

Il fant nécessairement, dans quelques cas, avoir recours, pour expliquer la métrorrhagie, à un état particulier du sang qui prédispose les sujets anx hémorrhagies de toute espèce. Ce sont là encore de ces exemples d'hémorrhagie constitutionnelle que j'ai maintes fois cités à propos de l'épistaxis, de l'hémotrimèse, etc. Ce qu'il y a de remarquable dans ces cas, c'est que le plus souvent l'hémorrhagie a lieu par plusieurs voies à la fois. On est naturellement porté à ranger les cas de ce genre parmi les métrorrhagies dues à une diminution de la fibrime du sang; mais cette cause mystérieuse, qui souvent, en un temps très court, produit une semblable altération du sang, comme dans les cas età ce liquide s'échappe à la fois par la bouche et par l'intestin, forme des taches sons la peau

<sup>(1)</sup> Mimoires pres. A l'Acad. des ses, Savante dirangeres Paris. 1843, t, VIII, p. 290.

(purpura hemorrhagica, ecchymoses scorbuliques), etc.; cette cause, dis-jr, donne aux faits dont il s'agit ici une physionemie toute particulière.

Enfin, M. Mitchel (1) a cité des saits qui prouvent que la métrorrhagie peut être sus la dépendance de cette névralgie lombo-utérine, que j'ai sait connaître et qui commence à sixer l'attention des médecins (voyes Dysménorrhée et Névralgie uérine).

## § III. — Symptômes.

Les symptèmes de la métrorrhagie sont tellement différents, suivant les cas, qu'il en résulte une grande difficulté pour présenter leur description d'une manière générale. Aussi tous les auteurs ont-ils établi des distinctions propres à rendre cette description plus facile. Pour moi, je vais indiquer quelques variètés dont j'exposerai les caractères, tout en reconnaissant que l'on n'observe pas toujours, à beaucoup près, au lit des malades, des différences aussi tranchées; il sera facile ensuite au médecin attentif d'en faire l'application aux cas particuliers.

Je parlerai d'abord des hémorrhagies abondantes survenues rapidement et se teminant en peu de temps; quelques auteurs leur ont donné le nom de métror-risque aigué. Puis je passerai aux hémorrhagies qui consistent uniquement dans repolongation outre mesure de la période menstruelle; c'est cette espèce qui a rea particulièrement le nom de ménorrhagie, bien que la précédente doive être, dus un assez ben nombre de cas, comprise sous cette dénomination, car elle se prédit de préférence pendant les règles; enfin, je ferai connaître les hémorrhagies de longue durée, se produisant aussi bien en dehors des périodes menstruelles que dans leur cours, et auxquelles on a donné les noms de métrorrhagie chronique on de métrorrhagie passève, suivant qu'on a considéré leur durée, ou les simplômes locaux et généraux qui les caractérisent.

Symptômes précurseurs. Presque tous les auteurs reconnaissent que la métrormagie peut se produire sans symptômes précurseurs, ou que du moins ces symptimes sont parsois si légers, qu'ils n'attirent pas l'attention. On voit, en esset, chez tertaines semmes, le sang s'échapper par le vagin en assez grande abondance, et l'hémorrhagie devenir ensuite inquiétante, soit par sa violence, soit par sa durée, nus qu'aucun signe général ou local soit venu les avertir de l'immineuce de la nétrorrhagie. C'est ce que l'on a observé, aussi bien dans la métrorrhagie simple on essentielle que dans la métrorrhagie symptomatique. C'est aussi ce que l'ou observe assez souvent dans la ménorrhagie : les règles se produisent comme de contume; pendant un certain temps, elles coulent comme à l'ordinaire, puis la perte de sang augmente, sans qu'il soit survenu rien de particulier; ou bien à l'époque en les menstrues devraient cesser, elles continuent pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, sans autres symptômes que ceux qui sont sous à dépendance d'une perte de sang trop considérable. Il n'est pas très rare égalenent de voir la métrorrhagie déterminée par une cause directe, une violence extérieure, se produire ainsi sans prodromes; c'est ce que l'on observe lorsque la perte k sang suit immédiatement l'action de la cause, lorsque, par exemple, ainsi que

le fait remarquer M. P. Dubois, une semme étant tombée sur le siège, elle se trouve aussitôt ou presque aussitôt baignée de sang (1).

Mais il est bien plus ordinaire de voir des symptômes marqués précéder la perte de sang; et, si l'on en croyait quelques auteurs, il en serait toujours ainsi. Telle est l'opinion de M. Duparcque (loc. cit.), qui désigne les métrorrhagies sous le nom d'engorgements hémorrhagiques. La lecture des observations, et les faits que chacun peut voir passer sous ses yeux, prouvent que cette manière de voir est exagérée.

Les symptômes précurseurs sont très variables suivant les cas; leur intensité est généralement en rapport avec la difficulté que le sang éprouve à s'échapper au dehors, et ils résultent presque tous de la congestion utérine, ce qui, comme nous venons de le voir, a valu à la maladie le nom d'engorgement hémorrhagique. Il faut les distinguer en locaux et en généraux.

Les symptômes locaux sont les suivants: Les malades éprouvent vers le bassin un sentiment de pesanteur, de plénitude, de fatigue, et parfois même de chaleur inaccontumée. Ces symptômes, avec un état d'agitation, de malaise général plus ou moins marqué, sont souvent les seuls qui annoncent la perte utérine. Dans d'autres cas, et ordinairement lorsque l'hémorrhagie doit être plus considérable, on observe, en outre, des douleurs s'irradiant vers les lombes, l'abdomen, les cuisses; de l'ardeur, du prurit vers les organes génitaux, et enfin, dans les cas les plus graves, il y a de véritables coliques utérines, des contractions expulsives, sur lesquelles M. Duparcque a particulièrement insisté. Si, à cette époque, et avant que l'écoulement de sang ait commencé, on est appelé auprès de la malade, on trouve, en palpant et en percutant l'hypogastre, le développement de l'utérus tel qu'il a été indiqué dans l'article précédent, et, par le toucher, on constate la tuméfaction du col et la pesanteur augmentée de l'organe.

Les symptômes généraux peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, être bornés à un léger malaise; mais, dans les cas graves, on a observé une tension plus ou moins grande des hypochondres, parfois la tuméfaction des mamelles, et même une dou-leur marquée de ces organes, sur laquelle je reviendrai à l'article Dysménerrhée; des lassitudes spontanées, une céphalalgie persistante que nous retrouverons dans les symptômes de la perte sanguine, puis le développement, la dureté, l'accélération du pouls, parfois sa petitesse, et ensin, dans des cas plus rares, des horripilations, le refroidissement des extrémités, et surtout des extrémités insérieures, avec des bouffées de chaleur à la face, des alternatives de chaud et de froid dans tout le corps, des tintements d'oreilles, des vertiges.

Il faudrait bien se garder de croire que les symptômes qui viennent d'être indiqués se montrent ainsi groupés dans toutes les métrorrhagies qui présentent des prodromes. On a procédé, dans la description de cette affection, comme dans celles de toutes les hémorrhagies; on a pris, dans les cas les plus divers, des symptômes précurseurs isolés, et on les a ensuite réunis pour en faire le tableau des prodromes de la métrorrhagie; mais au lit des malades on n'en trouve souvent qu'un ou deux, et bien rarement on les observe tous. Tout ce qu'il est permis de dire, d'une ma-

<sup>(1)</sup> Diet. de méd. t. NIN, art. Wétrorruscie.

nière générale, c'est que ces symptômes précurseurs se montrent principalement dans les métrorrhagies dites actives, et qu'ils sont en rapport avec la violence de la perte qui doit survenir. Il y a néanmoins d'assez nombreuses exceptions à cette règle.

symptomes pendant l'hémorrhagie. L'apparition de la perte utérine n'est pas mins variable, suivant les cas, que les symptomes précurseurs qui l'annoncent adinairement. Quelquefois on voit le sang s'échapper tout à coup en quantité considérable, et parsois même on a observé une véritable hémorrhagie soudroyante, unt l'écoulement du sang s'est sait avec abondance et rapidité. Le plus souvent, au contraire, ce n'est que peu à peu que la perte utérine arrive à son summum, comme cela a lieu dans les menstrues ordinaires.

L'impétuosité avec laquelle s'échappe le liquide est considérable, suivant tous les auteurs, dans les cas d'hémorrhagie active ou bien d'hémorrhagie aiguë. Mais ce n'est pas sur un résumé exact d'un assez grand nombre de faits que cette opinion a été établie. On voit fréquemment, soit chez les femmes déjà anémiques, sui dans des cas de cancer de l'utérus, circonstances dans lesquelles on observe plus priculièrement les métrorrhagies regardées comme passives, de grandes pertes de sugsurvenir tout à coup ou très rapidement. J'ai eu récemment sous les yeux une leux affectée de cancer, qui a eu, sans symptômes précurseurs, sans aucun des signs attribués à la métrorrhagie active, une perte utérine telle que la malade avait l'apet exsangue et qu'elle était dans le plus haut degré de faiblesse.

Dans la métrorrhagie que nous avons appelée aiguë, pour suivre la distinction mentionnée plus haut, mais sans attacher d'autre valeur à ce mot, on observerait, l'après les auteurs, la couleur rutilante, un degré élevé de température, une pende coagulabilité du sang; tandis que dans les autres espèces on tronverait des caractères opposés. Mais ce n'est pas à la plus ou moins grande durée de l'hémorrhagie, ni même jusqu'à un certain point, à la présence ou à l'absence de sympièmes de congestion locale et générale, que se rapportent ces divers caractères; c'est bien plutôt à l'état dans lequel se trouve la malade au moment de l'hémorrhagie. S'il s'agit d'une semme délicate, ayant le sang peu riche, ce liquide, hien que l'affection se soit accompagnée de signes de congestion, d'accélération et même de plénitude du pouls, etc., sortira pâle, non coagulé, séreux en un mot, tandis que chez une semme bien constituée, le sang perdu sera riche, même alors que la perte durera depuis assez longtemps, et qu'elle se sera produite peu à peu, sans symptômes locaux ou généraux bien marqués. Dans les cas de maladie organique, le sang peut également être riche ou pauvre et séroux, suivant l'état de la constiwion. En général, les premières pertes donnent lieu à l'évacuation d'un sang riche, coloré, coagulable, tandis que lorsque l'affection a sait des progrès, et lorsque les pertes se sont succédé à d'assez courts intervalles, le sang devient toujours aqueux, et ne se coagule que faiblement ou pas du tout.

La formation de caillots mérite une mention particulière, quand il s'agit de l'hémorthagie utérine. Quelquesois, en esset, ces caillots sont tellement volumineux, qu'ils obstruent complétement la voie par où doit s'échapper le sang, et que celuici continuant à s'accumuler au-dessus de l'obstacle, il en résulte des accidents gaves que je serai connaître plus loin. Parsois une grande quantité de caillots est expulsée tout à coup avec beaucoup de sang liquide; d'autres sois les caillots ne se

montrent qu'en petit nombre et sous un petit volume; ils n'ont alors d'autre inconvénient que de pouvoir stationner dans le vagin, chez les femmes peu soignenses, et de s'y altérer.

L'abondance de l'écoulement de sang n'a généralement pas été appréciée dans les cas d'hémorrhagie utérine comme dans les autres hémorrhagies, ce qui tient sans doute à ce que ce liquide s'écoulant sur des linges, il est difficile d'en mesurer la quantité. Tout le monde sait du reste que la quantité de sang perdue, dans un court espace de temps, peut être énorme, et l'on a cité des cas, comme je le disais plus haut, où l'hémorrhagie a été foudroyante, c'est-à-dire qu'en quelques instants la malade à été sur le point de succomber, ou même a succombé. Il faut dire, cependant, que les cas de ce genre sont extrêmement rares dans la métrorrhagie non puerpérale dont îl s'agit ici. Parmi ces cas exceptionnels, les principaux appartiennent au cancer et à ces hémorrhagies constitutionnelles dont nous avons en à purier à propos des pertes de sang de tous les organes.

Comme, pour l'épistaxis, on a voulu reconnaître dans quelques signes particuliers si le sang provenaît des artères ou des veines de l'utérus. Le docteur Ashwel (1) a récemment encore admis cette division. Ainsi, lorsque le sang est rutilant, occgulable, spumeux, chaud, certains auteurs pensent qu'il provient des artères, et qu'il s'échappe des veines lorsqu'il présente des caractères opposés. Il est inutile de dire que cette manière de voir n'est fondée sur aucune expérience, et que c'est par le reisonnement seul qu'on est arrivé à une pareille distinction, qui est inadmissible.

Plusieurs auteurs, et en particulier M. Gendrin, ont signalé des flux de sérosité alternant ou coexistant avec l'écoulement du sang. Nous avons vu que le liquide rendu peut être très aqueux, très peu coloré par conséquent, et se rapprocher sinsi de la sérosité; mais je n'ai trouvé dans aucune observation la preuve que la sérosité pore ait remplacé le sang. M. Gendrin a cité à ce sujet un fait qui est bien loin d'être concluant : c'est une observation d'Albrecht (2) qui ne me paraît pas pouvoir être interprétée comme l'a fait cet auteur. Les détails qu'elle contient, et entre autres la douleur excessive éprouvée par la mainde, joints à la marche de la maladie, prouvent qu'il est question d'un cancer de l'utérus ulcéré suivant toutes les probabilités, et sécrétant le liquide souvent très abondant qu'on observe dans cette affection. Ce n'est pas que des slux séreux ne puissent avoir lieu par l'utérus. Nous verrons, en effet, à l'article Hydrométrie, que, dans certaines circonstances, une sécrétion séréuse existe récliement; mais jusqu'à présent les saits n'ont pas prouvé que ces flux reinplacent l'écoulement de sang, et réciproquement. Tout ce qui a été dit, par conséquent, sur la congestion séreuse et sur les symptômes qu'elle produit dans les cas de métrorrhagie, demande à être confirmé par l'observation.

Ces réflexions ne s'appliquent pas aux flueurs blanches, ou flux muqueux, qui se montrent fréquemment chez les semmes affectées de métrorrhagie. Ces flueurs blanches ne nous présentent rien d'intéressant à considérer, si ce n'est que commune celles qui accompagnent les règles, elles sont plus abondantes peu de temps

<sup>(1)</sup> A pract. treat. on the diseas. peculiar to women; London, 1845.

<sup>(2)</sup> Miscell. curios., sive ophem. med. phys. germ. .icad., dec. 111, ann. v et vi, obs. 21. De leucorrh. atrociss: cum hamorrh. ulcr., etc.

avant l'hémorrhagie et quelque temps après, qu'à toute autre époqué. C'est surtout dans les métrorrhagies de longue durée, et se reproduisant à des intervalles plus ou moins éloignés, que se remarque ce symptôme.

L'hémorrhagie utérine a fréquemment lieu sans douleurs, lorsqui'elle est idiopatique; il arrive même ordinairement que l'issue du sang fait cesser la pesanteur hipogastrique et les souffrances que nous avons vues résulter, de la congestion utéine. Cependant un certain degré de douleur peut coîncider avec l'écoulement du sang, alors même qu'il n'y a pas de lésion organique de l'utérus, et tous les auteurs ont attribué ce symptôme à la persistance de la congestion. Il faut cependant reconsaître qu'ils peuvent avoir un caractère névralgique, et ce qui le prouve, ce sun les succès obtessus par M. Mitchell (1) à l'aide de la cautérisation lombaire avec le fer rouge.

Dans les cas de cancer, la douleur peut exister, quoiqu'elle ne soit pas, à beaucoup près, constante, à toutes les époques où se produit l'hémorrhagie, et alors on
a pour l'expliquer; d'une part, l'engorgement sanguin, et de l'autre le cancer
lui-même.

Mais les douleurs ne sont jamais plus vives que lorsqu'il se sorme un ou plumen caillots, qui interceptent le cours du sang, et dont la matrice ténd à se débumer. Ce sont slots de véritables coliques utérines, dont plusieurs auteurs; et mus autres Laufranc; ont cité des exemples. Dans les cas de ce gente, il a suffi d'alerer les calllets et de rétablir l'écoulement pour saire cesser aussitôt les douleus vives qu'éprouvaient les malades.

L'examen des organes qui sont le siège de l'hémorrhagie doit toujours être fait me soin. Il donne des résultats différents, suivant qu'on a affaire à un écoulement de suz idiopathique, ou à une métrorrhagie symptomatique. Dans le prémièr cas; s'on pratique le toucher, on trouve le coi plus ou moins volumineux; mou et un peu chand; lorsqu'il s'agit d'une métrorrhagie commençante chez une femme énore robuste, et surtout lorsqu'une congestion utérine un peu forte a précédé l'hémorrhagie. Si, au contraîre, il s'agit d'une femme débilitée, soit par la métrorrhagie elle-même, après des pertes de sang multipliées, soit par une autre maladie, la mollesse, la spongiosité du cel de l'utérus, peuvent être les seuls signes observés. la tous les cas, le cel est plus ou moins entr'ouvert et admet l'extrémité du doigt.

Si l'on a affaire à une métrorrhagie symptomatique d'une affection de l'utérus, et nous savons que, à part les polypes qui sont du domaine de la chârurgie, le metrice est l'affection qui donne presque exclusivement lieu à ces pertes sanguines, on trouve le col tuméfié et offrant des saillies dures, qui le rendent inégal, ou blen des déperditions de substance, en un mot les signés que l'auxi à décrire lorsqu'il sera question du cancer de l'utérus.

L'inspection à l'aide du spéculum fait apprécier plus exactement la tuméfaction du col. Celui-ci est d'un rouge soncé, il saigne lorsque les branches du spéculum le touchent, et l'on aperçoit son ouverture béante, parsois très dilatée, qui laisse échapper le sang venant de la cavité utérine. Le col présente sréquemment des granulations, des érosions autour de son ouverture; mais il ne sant pas croire que ce

<sup>(1)</sup> Voy. article Laucorrhée.

soit là la source de la métrorrhagie; si, en effet, on étanche le sang avec un pinceau, on voit les portions granulées on érodées rester sèches, tandis que le sang continue à couler par l'ouverture du col. Quant à la petite quantité de sang qui s'échappe souvent des érosions, surtout lorsqu'on presse sur elles, on ne saurait la regarder comme constituant une métrorrhagie, ou du moins, pour le praticien, ce n'est qu'un léger accident, qu'il serait inutile de décrire comme une affection distincte. En écartant les lèvres du col, on aperçoit parsois les songosités signalées par M. Jobert.

Des symptomes généraux, très divers, suivant les cas, et suivant que la maladie a déjà duré plus ou moins longtemps, se montrent dans la métrorrhagie. Si l'écon-lement de sang a lieu chez une femme fortement constituée et pléthorique, et s'il ne dépasse pas une certaine limite, quoique constituant une véritable hémorrhagie, il en résulte parfois un bien-être général, et surtout un soulagement marqué du côté du bassin. Mais si l'hémorrhagie se prolonge, on obsèrve tous les accidents qui vont être mentionnés lorsqu'il s'agira des métrorrhagies chez les femmes débi-litées, et des métrorrhagies qu'on a désiguées sous le nom de chroniques.

L'abondance de la perte a nécessairement une grande influence sur la production des symptômes généraux. Si elle est extrêmement considérable, on observe tous les accidents des grandes hémorrhagies, tels que la lipothymie, les hosripilitiens, la sueur froide, l'impossibilité de se mouvoir, la petitesse du pouls, etc.; mais il est bien rare qu'on rencontre, hors de la parturition, des hémorrhagies utérines capables de produire de semblables accidents. Il est néanmoins, dans la métrorrhagie comme dans toutes les hémorrhagies, des cas dans lesquels les défaillances, les tremblements des membres, et d'autres signes des grandes partes de sang, se montrent sans que l'écoulement ait été très considérable. La frayeur éprouvée par les malades peut seule rendre compte de ces phénomènes, et c'est ce qui nous explique pourquoi ils se montrent bien plus rarement dans la métrorrhagie que dans les autres affections du même genre, et surteut dans l'hémoptysie. Les femmes, étant sujettes aux pertes de sang naturelles par cette voie, s'effraient difficilement, même lorsque l'hémorrhagie est assez considérable.

Des accidents nerveux d'un autre genre accompagnent fréquemment la métrerrhagie. Ce sont ceux que nous avons déjà signalés à propos de la congestion utérine. C'est une irritabilité parfois très grande, des attaques d'hystérie, des troubles nerveux variables. Les auteurs ont cité des cas où ces symptômes se montrent même avant que les malades aient perdu une grande quantité de sang; mais c'est surtout lorsque la perte a duré depuis un certain temps, et que l'anémie commence, qu'on les voit apparaître.

Un symptôme qui se rapproche des précédents par sa nature, est une céphalaigie parsois opiniatre, et dont le siège est ordinairement à l'occiput. C'est anssi après une certaine durée de l'affection que cette céphalaigie se maniseste ordinairement.

Enfin une perte de sang prolongée amène les divers signes de l'anémie. Les malades pàlissent; les lèvres et la langue se décolorent; les yeux prennent cette transparence particulière qui annonce que le sang est devenu plus séreux; ils mont entourés d'un cercle brunaître; les semmes tombent dans la langueur, l'appétit se perd, les digestions sont troublées, on observe les symptômes de la gastralgie et de l'entéralgie; il y a un amaigrissement plus ou moins marqué; la

survenir un goussement cedémateux des pieds. On a cité des cas où l'hydrothorax et l'ascite se sont montrés à une époque avancée de la maladie; mais ces cas sont mres, et les circonstances dans lesquelles ces épanchements se produisent n'ont pa été bien déterminées.

Nous avons vu plus haut que l'écoulement sanguin est parsois interrompu par homation d'un caillot vers l'orifice utérin. En pareil cas, l'écoulement du sang peut continuer dans la cavité utérine avec assez de sorce pour produire les symptèmes de l'hémorrhagie interne, tels que les horripilations, le frisson, le tremblement des membres, le froid des extrémités, la sueur froide, la pâleur, les lipothymies, etc.; mais ces phénomènes ne s'observent guère que dans les cas d'hémorrhagie utérine après l'accouchement. Lorsqu'il en est ainsi, la palpation et la persussion de l'hypogastre ont la plus grande importance, car elles font reconsitre l'augmentation de volume de l'utérus, et parsois même les contractions que tait et argane pour se débarrasser du sang qu'il contient.

l'ans cette description, je n'ai pas sait entrer les symptômes qui appartiennent a cancer de l'utérus, assection dans laquelle se montre si sréquenament la métrormaje; il sussira de les obercher à l'article consacré à cette assection; ils n'out, en est, nien qui nous intéresse en ce moment.

# § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Li marche de la maladie présente des particularités importantes. Lorsqu'il s'agit de ces métrorrhagies idiopathiques que les uns ont appelées actives et les autres agues, on voit la perte de sang se produire rapidement, acquérir promptement un plus haut degré, puis disparaître pour ne plus se montrer, à moins que de sorvelles causes efficientes ne viennent la reproduire. Dans la ménorrhagie, les cheses se passent parfois de la même manière, c'est-à-dire qu'à une époque menstuelle, le sang s'échappe avec plus d'abondance et pendant ou temps plus long m'à l'ordinaire; puis l'hémorrhagie cesse, et, aux époques suivantes, on n'observe plus rien de semblable. D'autres sois, même lorsqu'il n'existe qu'une métrorrhagie idiopathique, la perte de sang revient à des intervalles plus ou moins éloignés, et, à chaque fois, elle laisse les malades dans un état de dépérissement plus grand. les prodromes dont j'ai denné la description peuvent se montrer à chaçune de ces mavelles apparitions de l'hémorrhagie. Il en est de même de certains cas de méurrhagie; cette affection peut se reproduire pendant longtemps à chaque époque menstruelle, tantôt plus, tantôt moins abondante, suivant des circonstances qu'il est impossible d'indiquer d'une manière précise. C'est là ce qu'on observe, priniplement dans la chlorose ménorrhagique. Ensin, il n'est pas très rare de voir h ménorrhagie idiopathique suivre une marche continue; mais, alors même, le ung ne s'échappe pas tous les jours avec la même abondance; parsois l'écoulement est très saible, et parsois il devient très considérable. C'est surtout vers les époques menstruelles que l'hémorrhagie augmente, et l'on a observé que ces diverses recrodescences sont fréquemment précédées des symptômes de congestion dont j'ai maintes sois parlé.

Dans les cas où la métrorrhagie est symptomatique d'un cancer de l'utérus, la marche de l'hémorrhagie est également intermittente. Nous avons vu plus haut

que, dans le plus grand nombre des cas, une perte de sang marque le début de l'affection cancéreuse; ensuite tout semble rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce qu'une nouvelle hémorrhagie se manifeste, ou bien les signes du cancer, tels que l'écoulement sanguinolent et fétide, les douleurs, etc., se produisent, et le cancer suit la marche que j'indiquerai plus loin. A des intervalles variables, il se fait de nouvelles hémorrhagies, et, comme dans la phthisie pulmonaire, il est remarquable que ces hémorrhagies deviennent de moins en moins abondantes et fréquentes, à mesure que l'affection organique fait de plus grands progrès, ce qui tient, sus aucun doute, à l'oblitération des vaisseaux et au changement de structure des tisses affectés.

On a cité des métrorrhagies périodiques, et dont la périodicité serait comparable à celle des fièvres intermittentes. Les faits les plus intéressants et les plus authentiques de ce genre sont ceux qui ont été recueillis par Picqué (1) et par M. Arloing (2), et que M. Roche a cités dans son ouvrage (3). Dans le cas cité par Picqué, la métrorrhagie revenait tous les jours à six heures du matin, et, dans celui qu'a rapporté M. Arloing, l'hémorrhagie avait le type tierce; toutes les deut cédèrent à l'emploi du quinquina. Les faits de ce genre sont très rares.

Il faut prendre garde de se laisser tromper par une circonstance que j'ai d'jà mentionnée, et de regarder toujours comme une métrorrhagie intermittente une hémorrhagie utérine dans laquelle le sang ne s'écoule pas constamment au debordil peut arriver, en ellet, qu'il se forme un caillot assez volumineux pour arrêtes l'écoulement, le suintement continuant à se faise dans la cavité de la matrice. En pratiquant le toucher, on voit bientôt la cause de cette suspension momentanée, et, en retirant le caillot, on donne issue au sang qui s'était accumulé.

La durée de l'hémorrhagie utérine est des plus variables. Les métrorrhagies que l'on appelle aignés n'ont qu'une durée de quelques jours; celles qui ont reçu le nom de chroniques peuvent se prolonger pendant un temps fort long avec les intermittences, soit complètes, soit incomplètes, que j'ai indiquées plus haut. La métrorrhagie peut exister à un tel degré, qu'il n'y ait que sept ou huit jours d'intervalle entre chaque époque menstruelle. On a noté d'ailleurs des nuances infiniment nombreuses.

M. Gendrin a remarqué qu'il n'est pas un seul exemple authentique de métrorrhagie idiopathique qui se solt terminée par la mort. M. Requin a néanmoins va
une jeune fille chlorotique succomber à la suite de métrorrhagies abondantes qui
ne reconnaissaient pas pour cause une lésion organique. La proposition de
M. Gendrin n'en est pas moins exacte d'une manière générale. Duns les cas de
nuétrorrhagie symptomatique d'une lésion organique, la perte de sang peut bler
la terminasson fatale en débilitant considérablement la malade; c'est aussi dans les
cas de ce genre qu'on a vu se produire quelquefois des hémorrhagies foudroyantes.
Lorsque les mulades ne suivent pas un traitement couvenable, lorsqu'elles font de
excès, et que les parties génitales sont fréquennment excitées, il n'est pus sure de

<sup>.</sup> Journal de med.; Paris, 1774.

<sup>(.</sup> Journal gen. de med.; Paris, 1816.

<sup>3)</sup> Noncenus elements de partiel, med.-chirusqueule, par Roche, Smson et Lenous, to el... Paris, 1844, L. II., p. 49.

voir la métrorrhagie, qui a commencé d'une manière aigué, prendre une marcha chronique.

ll est une autre terminaison, admise par beaucoup d'auteurs, et sur laquelle il importe de dire quelques mots. Suivant eux, lorsque l'hémorrhagie se prolonge, elle tend à produire une maladie chronique fort grave, c'est-à-dire, le cancer de l'uterus. Lorsque j'aurai à parler de cette dernière affection, je discuterai avec min cette question importante: je me contenterai de dire ici qu'il résulte de l'examen attentif des saits, que, dans les cas où l'on a vu apparaître le cancer, une exploration attentive aurait pu en saire reconnaître l'existence, dès que la première hémorrhagie utérine s'est manisestée; et s'il est quelques cas dans lesquels on a conservé des doutes à cet égard, ce que nous observons dans les cancers des autres organes suffit pour les lever: car, dans l'estomac, dans l'intestin, dans le poumon, jamais on ne voit une hémorrhagie, quelque prolongée qu'elle soit, produire un cancer, tandis que, dès le début, cette lésion organique peut donner lieu à des hémorrhagies sort graves.

Mais quelques anatomo-pathologistes ont avancé que des caillots retenus dans les une utérins ou résultant du sang extravasé peuvent s'organiser d'abord, puis se transormer en cancer; c'est encore à l'article Cancer que cette question devra tre discutée.

## S V. - Lésions anatomiques.

le ne dirai que quelques mots sur les altérations anatomiques, qui n'ont pas une grande importance dans cette affection. On a trouvé le tissu de l'utérus spongeux, mou, imbibé de sang; quelquesois même, il est noirâtre, sriable, comme popeux, semblable, selon l'expression de M. Duparcque, à une rate engorgée et ramollie. Mais je dois faire observer que dans les descriptions que nous ont dounées les auteurs, il s'agit de métrorrhagies de nature très diverse, et que l'on n'a pas assez distingué les cas. Quelques uns ont principalement eu en vue la métrorrhagie survenant après l'accouchement. Quant au cas où l'hémorrhagie est symptomatique du cancer, on trouve, outre les signes d'engorgement sanguin, les lésions propres à cette affection. Je n'ai pas à m'en occuper davantage ici.

# § VI. — Diagnostic; pronostic.

lorsque l'hémorrhagie survient hors l'époque des règles, ou assez longtemps après la cessation complète des menstrues, il n'est pas douteux qu'il existe une métrorrhagie. Mais il est souvent difficile de dire si aux époques menstruelles l'écculement sanguin reste dans les limites physiologiques, ou s'il faut le considérer comme une métrorrhagie. Il arrive, en essez fréquemment que les semmes voient leurs règles continuer un, deux ou trois jours de plus qu'à l'ordinaire, sans que l'on regarde cette prolongation comme morbide. Où commencera donc l'état pathologique? M. Grisolle veut que l'on ait seulement égard à l'infuence que l'hémorrhagie exerce sur les principales sonctions. C'est là un moyen de diagnostic qui n'est pas sans valeur; mais il ne saudrait pas s'en exagérer l'importance. Il n'est pas rare, en esset, de voir des semmes qui out pendant dix et quinze jours des pertes utérines médiocrement abondantes sans en éprouver de dérangement notable: doit-on regarder ces hémorrhagies comme entièrement physio-

logiques, bien qu'on sache que ces semmes n'ont habituellement leurs règles que pendant trois, quatre et cinq jours? Il saut, je crois, tenir à la sois compte, et de l'abondance du sang qui s'écoule, et de la durée de l'hémorrhagie, et des essets produits par elle sur l'économie; il est impossible qu'on n'arrive pas de cette manière à un diagnostic précis, sur lequel il serait inutile d'insister.

Il est un autre diagnostic bien plus important : c'est celui qui consiste à déterminer les conditions organiques dans lesquelles se produit l'hémorrhagie. Si elle n'a lieu qu'aux époques menstruelles, si elle n'est pas extrêmement abondante, et si après elle, il ne reste aucun symptôme du côté de l'utérus, on peut présumer qu'il s'agit d'une simple métrorrhagie essentielle. Si, au contraire, c'est en dehors de l'époque des règles, surtout lorsque les semmes sont dans leur temps critique, ou, à plus sorte raison, lorsqu'elles l'ont passé depuis un certain temps, et si après l'hémorrhagie il reste de la pesanteur dans le bassin, un écoulement jaune ou rogeatre, avec amaigrissement et débilitation, on doit supposer l'existence d'une affection organique. L'examen par le toucher et le spéculum viendra d'ailleurs lever les doutes qui pourraient rester encore.

L'espèce d'hémorrhagie utérine la plus difficile à diagnostiquer avec précision est celle qui est liée à la chlorose, et sur laquelle M. Trousseau a spécialement appelé l'attention des médecins. Il y a, en pareil cas, pâleur de la face, palpitations, douleurs, en un mot les signes de la chlorose, quoique les menstrues soient très abondantes; mais nous savons combien les signes de l'anémie consécutive aux pertes de sang se rapprochent de la chlorose: c'est au point que plusieurs auteurs ne distinguent pas ces deux états morbides l'un de l'autre (1); il faudrait donc évidemment établir principalement ce diagnostic sur les renseignements sournis par la malade. Si l'état de langueur, de saiblesse; si la pâleur, les palpitations, etc., ont précédé les menstrues trop abondantes, on n'aura aucun doute, il s'agira d'une métrorrhagie chlorotique. Si l'état général a coıncidé avec la première apparition des menstrues trop abondantes, le cas devient plus difficile; et alors, comme dans le cas où les symptômes de chlorose n'ont été manisestés ni avant l'apparition de la maladie ni à son début, c'est à l'instuence du traitement qu'il faudra demander la solution de cette question dissicile. Je reviendrai sur ce point dans le paragraphe suivant.

Pronostic. J'ai déjà dit, à propos de la terminaison, ce qu'il y a de plus important relativement au pronostic, et je viens d'y joindre quelques nouvelles considérations à propos du diagnostic. J'ajoute seulement ici que Lissranc considère la métrorrhagie comme une canse de stérifité, ce qui est loin d'être inadmissible, mais ce qui a besoin d'être confirmé par de nouvelles observations.

# § VII. - Traitement.

Pour exposer d'une manière convenable le traitement de la 'métrorrhagie, il sui nécessairement établir trois catégories. Dans la première je range les hémorrhagies assez abondantes pour mettre la vie en danger; dans la seconde je parlersi de ces métrorrhagies qu'on a appelées actives ou aigués, et dans lesquelles on observe principalement la congestion de l'intérus; dans la troisième ensin, il seri

<sup>(1)</sup> Voy. t. II, art. Chlorese et Andmic.

question de la métrorrhagie dite chronique. Les autres distinctions établies plus bant viendront se ranger sous ces trois chess.

1° Métrorrhagie assez abondante pour mettre la vie en danger. Il est fort rare, comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'une métrorrhagie survenant hors de la parturition soit assez abondante pour mettre la vie en danger; ce n'est guère que dans les conditions où l'on observe les hémorrhagies constitutionnelles, qu'on a à craindre un pareil accident; cependant, comme on a cité quelques cas de ce genre, il importe d'indiquer la conduite à tenir en pareille circonstance.

Émissions songuines. Lorsque l'hémorrhagie a été abondante, on ne peut gière être disposé à enlever encore une plus ou moins grande quantité de sing aux malades déjà anémiées; ce moyen ne saurait donc être mis en usage qu'au début de ces hémorrhagies qui s'annoncent comme très violentes, et dans lesquelles l'examen de l'utérus sait reconnaître un engorgement sauguin considérable.

Dès longtemps la saignée générale a été pratiquée dans la métrorrhagie, et elle est encore aujourd'hui conseillée par la plupart des auteurs; mais tous ne veulent pas qu'on y procède de la même manière. Les uns veulent qu'on enlève rapidement une grande quantité de sang par la veine, de manière à faire tomber la malade en faiblesse. Ce moyen a réussi dans quelques cas, mais il ne faut pas l'établir en règle générale. Si la femme est forte et pléthorique, on peut y avoir recours; mais il faut toujours se règler sur la quantité de sang qu'elle a déjà perdue. Lame Rivière (1) recommande, d'après Hollerius (2), de faire de grandes saignées, mais en retirant le sang par jets interrompus, ce que l'on pratique en plaçant le doigt sur l'ouverture de la veine et en le retirant alternativement. L'expérience ne nous a rien appris sur l'efficacité de ce procédé. Enfin d'autres médecins préfèrent pratiquer une très petite saignée, et y revenir à des intervalles rapprochés, soit en rouvant la veine, soit en pratiquant une autre ouverture; mais cette pratique est plus souvent suivie dans les cas où l'abondance du sang est médiocre et où la maladie dure depuis plusieurs jours.

Des sangsues en plus ou moins grand nombre appliquées à l'hypogastre, aux sines, aux lombes, sont conseilées lorsque des signes de congestion violente vers l'utérus se sont remarquer, et dans les mêmes circonstances en applique des rentouses scarifiées sur les mêmes points.

Quelle est la valeur des émissions sanguines dans le traitement de la métrorrhagie dont il s'agit ici? C'est ce qu'il est bien difficile de dire avec précision. Les médecins ont toujours suivi l'usage traditionnel, sans rechercher, dans l'analyse des faits, l'influence réelle du moyen employé. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est qu'il n'est guère d'agent thérapeutique qui soit plus généralement préconisé.

Ventouses sèches. Un moyen qu'il faut rapprocher du précédent consiste dans l'emploi des ventouses sèches. Tont le monde connaît l'aphorisme dans lequel l'improcrate (3) conseille l'usage de ces ventouses. Il veut qu'on les applique sur les mamelles, et la sympathie bien évidente qui existe entre ces organes et l'utérus est, en effet, un motif d'agir ainsi; mais si le cas l'exige, on doit multiplier les

<sup>(1)</sup> Praxis medica lib. XV, cap. III, De flux. mens. immod.

<sup>(2)</sup> Consucut., aphor. 60, sect. v.

<sup>3)</sup> Œucres complétes d'Hoppocrate, tral. par Littré, t. 111, Aphorismes, sect. v, aph. 50.

ventouses et les appliquer sur la partie antérieure de la poitrine, sur les hypochondres, etc. On a, dans ces derniers temps, cité des cas où les ventouses de M. Junod ont arrêté des métrorrhagies assez inquiétantes; c'est aux bras qu'on les a appliquées.

Ligature des membres. La ligature des membres est aujourd'hui bien rarement pratiquée; on y avait recours autrefois plus fréquemment, comme on peut le voir dans l'ouvrage de Rivière; mais ce moyen, qu'on ne doit employer que dans les cas où la perte a été extrêmement abondante, ne trouve guère son application que dans la métrorrhagie puerpérale, dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Compression de l'aorte. La même remarque s'applique à la compression de l'aorte, qui a réussi dans des cas graves: c'est dans les hémotrhagies survenues à la suite de l'accouchement qu'elle a été mise en usage, et l'on comprend les difficultés qu'on épreuverait à l'exercer dans d'autres circonstances.

Révulsifs. C'est encore dans le but de détourner de la matrice la fluxion sugoine, qu'on emploie les révulsifs. Ainsi on prescrit des frictions érritantes su le dos, les sombes, les épaules, la partie antérieure de la poitrine. On peut enployer pour cela un liniment ammoniacal, le suivant par exemple :

24 Ammoniaque liquide..... 5 gram. | Huile d'olive..... 30 gram. Mêlez.

## on hien encore le liniment suivant :

24 Huile d'olive...... 30 gram. | Huile de croton tiglium.... 2 gram. Mêlez.

Sur les mêmes points et dans le même but on applique des vésicatoires colents ou des sinapismes; mais à ce sujet il faut faire une remarque importante. L'utilité réelle de ces moyens est loin d'être démontrée avec précision. Or nous avens ut plus haut que les femmes pouvaient se trouver dans un état d'excitation très grand; on ne serait donc pas autorisé, vu l'efficacité hypothétique de ces moyens, du moins dans les cas graves dont il s'agit ici, à les mettre en usage en pareil circonstance, au risque d'augmenter beaucoup cet état d'excitation nerveuse dans lequel se trouvent les malades.

Les manuluves sinapisés, auxquels plusieurs médecins accordent besecoup de confiance, agissent de la même manière que les moyens qui viennent d'êtrindiqués.

Application du froid. L'application du froid est un des plus paissants moyen qu'on puisse diriger contre les bémorrhagies utérines trop abondantes. De tont temps on y a eu recours contre ces hémorrhagies, aussi bien que contre celles que ent leur siége dans d'autres organes, et ici nous trouvens plusieurs points par lesquels nous pouvons faire agir le froid sur l'utérus. Sur l'hypogastre, on applique des compresses trempées dans l'eau de puits, dans l'eau glacée, et fréquemment renouvelées, ou mieux encore, de la glace renfermée dans une vessie. Par le vigin on fait parvenir sur le col utérin des injections d'eau froide, et enfin on afministre des lavements froids. Ce dernier moyen ne doit pas être négligé; car, en remplissant le rectum d'un liquide froid, on agit sur le corps de l'utérus à la plus faible distance possible. Il fant recommander à la malade de conserver le

lavement pendant quelques minutes, et de le réitérer dès qu'il est rendu, si le cas paraît l'exiger. Quant aux injections, M. Gendrin fait remarquer, avec raison, que c'est la manière dont le froid agit le moins bien, parce que d'abord la surfaçe sur laquelle il est porté est la moins considérable, et qu'ensuite la température du liquide est bientôt élevée par le mélange du sang avec lui.

Il ne faut pas oublier, dans l'application du froid, cette sympathie des mamelles nde l'utérus que j'ai rappelée à propos de l'application des ventouses, et en même emps qu'on agit par les applications sur la matrice, on doit employer les moyens précédemment indiqués pour attirer le sang vers les mamelles. Quelques auteurs néanmoins ont vu l'application subite de la glace sur les mamelles suspendre une nétrorrhagie, par suite de l'espèce d'ébranlement général que produit la soustraction immédiate du calorique dans ces organes sensibles.

Les affusions froides et l'immersion dans un bain froid sont des moyens qu'on n'emploie que dans les cas les plus graves, et lorsque le danger est imminent. On doit en mesurer l'action sur l'état des forces de la maiade. On commence, dans les cas de grande faiblesse, par une ou deux affusions; puis on passe à l'immersion plus ou moins répétée, et eufin, si les forces le permettent, on laisse la maiade dans le bain froid, pendant cinq, dix, quinze minutes. Il serait imprudent de prolonger davantage ces bains.

Imples astringents et styptiques. Pour les applications faites sur l'hypogastre et même pour les injections dans le rectum, il suffit de l'eau froide ou de la glace; le supiques styptiques et astringents, n'auraient pas, en effet, d'action bien grande par cette voie indirecte: c'est donc pour les injections pratiquées dans le vagin qu'on a anjourd'hui presque exclusivement recours aux liquides dont il s'agit. Cependant les auteurs des derniers siècles ont mis en neage plusieurs de ces topiques, appliqués sur l'hypogastre ou sur le périnée. Je me contente, par les motifs que je viens de donner, d'indiquer les suivants, conseillés par Rivière (loc. cit.). Il recommande d'abord des fomentations avec le liquide suivant:

| A Recine de bistorte  de tormentille  Écorce de grenade | åå 15 gram.     | Feuilles de thlaspi bursa pastoris |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| feuilles de plautain de centinode                       | åå une poignée. | Noix de cyprès 30 gram.            |

Paites bouillie dans :

Eau serrée et gros vin . . . . . . . . 500 gram.

Pour fomentations fréquentes sur l'hypogastre.

Je n'ai cité cette formule que pour montrer combien de médicamente divers employaient les anciens. Il en est une multitude d'antres, dont plusieurs sont des plus bizarres et qu'il serait tout à sait inutile de consigner ici; car, en l'absence de saits confirmatifs, aucun praticien ne voudrait les mettre en usage.

Rivière recommande aussi d'appliquer sur le pubis une éponge qu'on a fait buillir dans le vinaigre, et divers onguents et liniments, qui tous excitent plus on moins violemment la peau.

Aujourd'hui, comme je le disais plus haut, on se contente de prescrire des injections répétées plusieurs sois par jour, avec des liquides styptiques ou astringents; les suivantes, par exemple :

```
2/ Eau d'orge...... 50 gram. | Vinaigre..... 100 à 150 gram. | Mêlez.
```

#### on bien:

2 Eau de Rabel...... 100 gram. | Eau commune..... 500 gram.

#### ou encore:

Z'Extrait de Saturne..... 10 gram. Eau de rose...... 1000 gram. Vinaigre distillé...... 250 gram.

Je citerai enfin l'injection recommandée par Berends, et dont voici la formule:

```
24 Sulfate de fer ..... de 4 à 8 gram. | Mucilage de gomme arabique. 4 gram. | Eau de sauge...... 250 gram. | Mélez.
```

Il me serait sacile de multiplier ces sormules; mais ce serait sans utilité, puisque rien ne prouve que, parmi ces injections diverses, il y en ait quelqu'une qui jouisse d'une vertu particulière; on n'a, par conséquent, à considérer, dans leur prescription, aussi bien que dans celle des autres injections du même genre (alun, sulfate de zinc, noix de galle, tannin, etc.), que leur plus ou moins grand degré d'action sur les tissus, de manière à la proportionner à la violence du mal, appréciation qui appartient tout entière au praticien.

Tamponnement. Il est extrêmement rare, comme je l'ai déjà sait observer, que la métrorrhagie non puerpérale soit assez grave pour exiger la plupart des moyens précédents; à plus sorte raison doit-on peu redouter d'avoir à employer le tamponnement, qui n'est nécessaire que dans les cas extrêmes. Aussi ne décritai-je pas içi cette opération sort simple, qui ne demande qu'un peu de soin. On trouvera (1) l'indication des divers liquides dont on peut aider l'action du tamponnement, dans les cas où on le juge convenable

- M. le docteur Gariel a imaginé un procédé particulier de tamponnement. M. Diday l'a employé avec succès, et le passage suivant d'un article qu'il a public dans la Gazette de Lyon, sera connaître l'instrument de M. Gariel.
- Cet appareil excessivement simple, construit en ctoutchouc vulcanisé, reprisente une petite vessie terminée par un long tube. Vide et roulée sur elle-unême. la poche a une grosseur et une longueur bien au-dessous de celles du petit doigt. Je le graissai et l'introduisis, conduit sur l'indicateur, aussi profondément que possible, dans le vagin. Puis, tout en le maintenant toujours en place du bout du doigt, je soufflai, avec la bouche, dans le tube resté en dehors. Je donnai ainsi à la vessie une dilatation dont j'avais pris idée d'avance par une insufflation préalable, et ce petit corps, que j'avais pu faire pénétrer presque inaperçu, prit instantanément une ampliation telle, qu'il constitua une sphère d'environ 33 centimètres de diamètre. Je retins l'air en liant l'extrémité du tube avec un fil. •

A ces moyens externes, on en associe d'autres qu'on sait agir à l'intérieur; mais, comme ils sont les mêmes dans les cas graves dont je viens de parler et dans ceux dont je vais m'occuper, je les indiquerai un peu plus loin.

<sup>(1)</sup> Article Épistaxis, t. 1º1.

2º Dans le plus grand nombre des cas, l'hémorrhagie que l'on a appelée active aigué, et qui survient hors de l'époque de la parturition, est modérée et ne menace pas les jours de la malade. Mais elle peut avoir des résultats très sacheux, si elle n'est pas convenablement traitée; car nous avons vu qu'elle peut persister, devenir chronique, et jeter les semmes dans un état de saiblesse et d'anémie.

Nous retrouvons ici les divers moyens que nous avons déjà passés en revue, mais qui doivent être employés avec plus de modération. Ainsi, relativement à la mignée, c'est aux petites saignées révulsives de 80 à 100 grammes, répétées plus ou moins souvent, qu'il faut généralement avoir recours. Des sangsues sont appliquées, comme dans le cas précédent, lorsqu'il existe une congestion utérine, et l'on est quelquesois obligé d'y revenir souvent, parce que la métrorrhagie dont nous nous occupons ici n'est pas ordinairement continue, mais revient à des intervalles variables, et toujours, chez la plupart des sujets du moins, avec un état de congestion notable.

Il est beaucoup moins important, dans ces métrorrhagies modérées, d'arrêter le sang par des moyens actifs. Il est même des cas où, comme dans toutes les hémorhagies, l'écoulement doit être respecté: c'est lorsque, après tous les signes d'une congestion violente, la perte sanguine venant à s'effectuer, les symptômes s'amendent ou cessent complétement. Il n'est pas rare alors de voir, au bout d'un cerain temps, le sang s'arrêter spontanément, et, loin d'être nuisible, l'hémornagie a été salutaire, en faisant cesser l'engorgement de l'ntérus et l'état pléthonque général. Les mêmes réflexions s'appliquent aux hémorrhagies utérines critiques signalées par la plupart des auteurs. Seulement je dirai, à propos de cette espèce de métrorrhagie, que les faits cités par les auteurs sont bien loin de démontrer péremptoirement son existence, et que rien ne prouve qu'on n'ait pas été trompé par de simples coïncidences. De nouvelles recherches sont absolument nécessaires sur ce point.

Lorsque cette hémorrhagie se prolonge de telle manière qu'on ne peut plus troire que la perte de sang est utile, doit-on se hâter d'employer des moyens actifs? L'expérience de chaque jour prouve que cela n'est nullement nécessaire, et qu'une médication bien simple triomphe, dans presque tous les cas, de la métror-hagie. M. Gendrin a donné à cette médication le nom de méthode expectante, quoiqu'elle ne le mérite pas complétement, puisqu'on met en usage quelques moyens dont l'efficacité n'est pas contestable.

Si donc rien ne fait craindre que la perte de sang soit nuisible à l'organisme, si la semme est assez sorte, si la congestion utérine est nulle ou peu considérable, on doit se borner à prescrire un repos absolu dans la position horizontale, le bassin étant un peu plus élevé que le tronc, si les malades peuvent supporter cette position. La chambre doit être bien aérée et sa température peu élevée. La malade sera peu couverte; on lui épargnera, autant que possible, les grands mouvements, et en particulier les efforts pour aller à la garde-robe: pour cela, on prescrira de légers laxatifs, des lavements émollients, huileux, etc. On veillera à ce que la circulation ne soit pas gênée par des vêtements trop serrés, et l'on éloignera de la malade tout ce qui pourrait produire chez elle une émotion morale un peu vive, de quelque nature qu'elle soit.

Pour compléter cette médication, il sussit de recommander un régime très léger

et très doux, de prescrire les boissons froides, et surtout à la glace, les aliments froids et pris en petite quantité à la sois; et ensin quelques lotions d'eau froide sur l'abdomen, si l'écoulement du sang ne diminue pas promptement sous l'inquence des moyens que je viens d'indiquer.

Malgré l'emploi de cette médication, on voit assez souvent la métrorrhagie persister, et chez quelques semmes très nerveuses ou débilitées, une perte de sang trop prolongée pourrait avoir de grands inconvénients; il est alors nécessaire de recourir à des moyens actifs, qui tous sont employés dans la métrorrhagie à marche chronique, et que, pour cette raison, je vais exposer dans le traitement de cette espèce.

3° Que la métrorrhagie se soit montrée sous forme chronique dès le début, ou que, après avoir eu des signes de pléthore, de congestion, de réaction, les semmes assaiblies par la perte de sang aient maigri, pâli, et n'aient plus rendu qu'un sang peu coloré et presque séreux, les moyens à mettre en usage sont les mêmes.

On n'a pas à recourir, en pareil cas, aux émissions sanguines, ou, si un engargement permanent de l'utérus exige qu'on applique quelques sangsues, on ne doit les appliquer qu'en petit nombre, et les laisser couler pen de temps, car une trop grande perte de sang ajouterait beaucoup à la faiblesse et à l'anémie, et peut-être sans triompher de la congestion utérine.

Médication interne. Un nombre très considérable de médicaments a été prescrit dans la métrorrhagie. Beaucoup d'entre eux sont mis en usage dans toutes les bémorrhagies. Je dois me borner à indiquer les principaux.

Acides. Les acides ont été employés par presque tous les praticiens, et l'on a principalement recours aux acides minéraux. M. Mialhe (1) est venu nous donner l'explication de cette vertu antihémorrhagique propre aux acides minéraux, et que l'expérience avait fait reconnaître sans qu'on pût s'en rendre bien compte. Ces acides sont des coagulants du sérum du sang, tandis que les acides végétaux étendus d'eau, tels qu'ils doivent être donnés à l'intérieur, sont des suidifiants.

De tous les acides, l'acide sulsurique est le plus fréquemment employé; on peut le donner sous sorme de limonade, ainsi qu'il suit :

## Limonade sulfurique.

2 Acide sulfurique à 66°..... 5 gram. | Eau...... 1500 gram.

A prendre par verrées, en ajoutant à chaque verre :

Sirop de gomme..... 30 gram.

Agitez avec soin le mélange chaque fois que vous le verserez, car l'acide gagne les parties inférieures, et les dernières doses pourraient être trop fortes.

Le julep antihémorrhagique, tel que je l'ai indiqué à l'article Epistaxis, sera prescrit, si la malade répugne à prendre une trop grande quantité de liquide. Voici sa composition:

24 Acide sulfurique...... 10 gram. Sirop de guimauve..... 100 gram. Mucilage de gomme arabique 500 gram.

Mêlez. A prendre par cuillerées.

On peut employer de la même manière les acides nitrique et hydrochlorique;

(1) Art de formuler, p. xxx et suiv.

mais il ne faudrait pas, avec quelques praticiens, regarder l'acide phosphorique hydraté comme ayant la même propriété, car il résulte des recherches de M. Mialhe que cette substance a au contraire une propriété fluidifiante. C'est pourquoi on doit penser que dans les faits cités par certains auteurs, comme Lundeberg, Meissner et Burdach, qui ont prescrit cet acide, il y a eu quelque circonstance particulière et méconnue qui a favorisé la guérison de la métrorrhagie malgré l'emploi de ce médicament.

Styptiques et astringents. L'alun est un des médicaments qui sont le plus généralement employés, surtout chez les femmes faibles, lymphatiques, débilitées. Le docteur John recommande la formule suivante, qui renserme d'autres médicaments dont j'aurai à m'occuper tout à l'heure.

Mélez, Faites une poudre. Divisez en quatre paquets. Dosc : un toutes les quatre heures.

Cette poudre ressemble beaucoup, par sa composition, à la potion que Plenk préconisait dans les cas dont il est question. La voici :

Mélez. Dose: deux cuillerées à bouche, d'abord toutes les heures, et ensuite toutes les deux heures.

L'acétate de plomb est également donné à l'intérieur dans les mêmes circon-

Faites quarante pilules. Dose : quatre ou cinq par jour.

Le tannin a été mis en usage, et avec succès, principalement dans les derniers temps. La potion suivante a été vivement recommandée:

Dose: de trois à six cuillerées à bouche par jour.

Le tan a été recommandé par Porta qui en fixe la dose à 2 grammes et demi par jour. Mais suivant M. Trousseau, cette dose est trop faible, et l'on devrait l'augmenter d'un tiers, ou de la moitié et plus, progressivement, pour avoir une action thérapeutique réelle.

La noix de galle a des propriétés analogues, ainsi que le cachou et les autres estringents végétaux, dont par conséquent je ne dois pas m'occuper plus longtemps. Je me contenterai de dire un mot de la ratanhia et du monésia, à cause du fréquent usage qu'on a fait, dans ces derniers temps, de ces deux substances et surtout de la première.

La ratanhia doit être prescrite en extrait. Cette substance sait partie d'un grand nombre de potions auxquelles on a donné le nom d'hémostatiques; je me borne-rai à citer les suivantes :

## Potion hémostatique de Clarus.

Ajoutez à la colature :

Extrait de rataphia..... de 2 à 5 gram.

Dose: une cuillerée toutes les trois heures.

Potion hémostatique de Hildenbrand.

2 Extrait de ratanhia ..... 4 gram. | Élixir acide aromatique ..... 2 gram. | Eau de camomille ...... 180 gram. |

Mèlez. Dose : deux cuillerées toutes les deux heures.

On a associé l'extrait de ratanhia à l'alun, à l'acide sulsurique, au tannin, au cachou, à diverses autres substances antihémorrhagiques, et il sera sacile de saire de semblables formules. J'ajoute seulement que chez les personnes très jeunes, os peut donner cette substance en sirop que l'on prépare ainsi qu'il suit :

24 Extrait de ratanhia...... 15 gram. | Eau............. 120 gram. Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre bouillant et réduit d'un quart.... 500 gram.

Le monésia a les mêmes propriétés que la ratanhia, et bien qu'il ait été préconisé vivement par MM. B. Derosne, Henry et Payen (1), il ne paraît pas, d'après les expériences saites par d'autres praticiens, qu'il ait aucune vertu spéciale. Comme la ratanhia, c'est sous sorme d'extrait et de sirop qu'on l'administre ordinairement.

Je n'insiste pas davantage sur la médication astringente. Il serait, en effet, inutile de multiplier ces moyens, et de parler, par exemple, du bol d'Arménie, du sangdragon, etc., que donnaient les anciens. Les moyens précédents suffisent.

Vomitifs. On a conseillé l'emploi des vomitifs, non seulement lorsque la perte de l'appétit, un mauvais goût à la bouche, la pesanteur de tête peuvent faire croire à l'existence d'un embarras gastrique; mais encore dans tous les cas de métrorrhagie chronique indistinctement. Ce qui empêche qu'on puisse savoir d'une manière positive quelle est la valeur de cette médication, c'est que, comme mous l'avons vu plus haut, la métrorrhagie de moyenne inetnsité tend souvent naturellement à la guérison. Il n'est pas douteux néanmoins que, dans les faits cités par Alphonse Leroy (2), MM. Gendron et Osborne (3), la diminution de l'écoulement sanguin n'ait suivi de près l'administration des vomitifs. Le dernier de ces auteurs recommande l'ipécacuanha, à la dose de 1,25 grammes, et veut qu'on y revienne une ou deux fois, si les symptômes résistent. On emploie plus ordinairement le tartre stibié à dose vomitive. Alphonse Leroy recommande de répéter ce médicament plusieurs jours de suite.

Purgatifs. De légers purgatifs, comme le sulfate de soude, de magnésie. l'eau de Sedlitz, sont également administrés dans les mêmes circonstances. Le docteur Osterlin unit le séné et le sel de Glauber à une insusion amère et excitante, ainsi qu'il suit :

<sup>(1)</sup> Examen chimique et médical du mandeia; Paris, 1841, In.s.

<sup>(2)</sup> Voy. Dict. des sc. médicales.

<sup>(3)</sup> Gasette med., 1832.

Follicules de séné ...... 30 gram.
Herbe de millefeuille..... 30 gram.
de petite centaurée... 30 gram.
Semences de fenouil....... 10 gram.

Faites infuser dans:

Eau..... 500 gram.

Dose: une demi-tasse ou une tasse tous les matins.

Opium. Les douleurs quelquesois vives et l'état nerveux dans lequel se trouvent les malades ont naturellement engagé les médecins à recourir aux narcotiques, parmi lesquels l'opium tient la première place. Vogler (1) regarde ce moyen comme le plus efficace, et l'on trouve dans les divers recueils un assez grand nombre de mémoires où l'on vante l'efficacité de cette substance. Malheureusement les cas cités sont très divers, et la plupart se rapportent à des métrorrhagies puerpérales; en sorte que nous ne pouvons pas apprécier, d'après l'expérience; la valeur de ce médicament qui, selon quelques uns, comme Robert Thomas, doit être donné à petites doses, et, selon d'autres, à haute dose (2).

Il est certain que lorsque des douleurs plus ou moins vives s'irradient dans le bassin, les lombes, les cuisses, l'emploi de l'opium est indiqué; mais il faut, avant de le donner, s'assurer si ces douleurs ne sont pas dues à la présence d'un caillot or de sausses membranes, comme dans les cas rapportés par Lissranc; car alors kenl moyen de les faire cesser est de débarrasser le col de l'utérus des corps étrangers qui obstruent sa cavité. Dans d'autres cas aussi, comme on en voit des exemples dans les observations de M. Duparcque, ces douleurs résultent des contractions exercées par l'utérus pour se débarrasser du sang qui engorge son tissu; et mous avons dit plus haut que le meilleur moyen de faire cesser ces contractions expulsives est de pratiquer des émissions sanguines locales. A mesure que l'observation sera saite avec plus d'exactitude, ces cas seront déterminés avec plus de précision. Cinq, dix, quinze centigrammes d'opium et plus, progressivement, sont souvent nécessaires pour faire cesser les douleurs dans les métrorrhagies désignées sous le nom de spasmodiques, et avec la cessation des douleurs coîncide ordinairement celle de la perte utérine. Les lavements laudanisés sont administrés dans les mêmes cas.

Antispasmodiques. Les antispasmodiques sont prescrits dans les mêmes circonstances, mais moins généralement. Parmi eux il n'en est pas qui ait été plus recommandé que le camphre, qu'on peut unir à l'opium ainsi qu'il suit :

Je n'insiste pas sur la médication par les antispasmodiques, parce que nous n'avons sur elle que des renseignements insuffisants. Je me contente d'ajouter que, dans le cas où ils paraîtraient indiqués, on pourrait administrer en lavements l'assafætida, le camphre, le musc, etc.

Ergot de seigle. L'action spéciale du seigle ergoté a engagé à l'employer dans la

<sup>(1)</sup> Erfahr. Aber Geburt., 1797.

<sup>(2)</sup> RICHBY et DUNGAN, Nowe. trailé sur les hémorrhaines de l'utérus, trad. par madame Boivin ; Paris, 1818, in-3.

métrorrhagie. C'est d'abord dans la métrorrhagie puerpérale qu'on l'a prescrit, mais ensuite on a étendu son application à tous les cas où l'on a pensé que l'utérus avait perdu sa tonicité et était dans un état d'engorgement passif. On trouve dans les recueils de médecine un assez grand nombre de faits en faveur de son efficacité (1); mais il resterait à déterminer d'une manière précise quels sont les cas où il doit être prescrit, ce que souvent le peu de détails des observations ne nous permet pas de faire. La meilleure manière d'administrer ce médicament est la suivante:

24 Seigle ergoté récemment pulvérisé..... de 2 à 4 gram.

Divisez en quatre paquets. A prendre dans la journée, à intervalles égaux, dans une cuillerée d'eau sucrée, ou dans du pain enchanté.

M. Goupil recommande la mixture suivante:

24 Poudre de seigle ergoté..... 4 gram. Esprit de menthe..... 0,10 gram. Sirop simple...... 50 gram.

A prendre par cuillerées.

C'est le même moyen qui est employé pour provoquer les contractions utérines pendant l'accouchement; seulement dans le cas dont il s'agit, il ne faut pas le donner à des intervalles trop rapprochés, et même on sera bien de commencer par de plus saibles doses.

Je cite la formule suivante du docteur Schussmann, parce que, avec le seigle ergoté, elle contient des substances antispasmodiques et narcotiques, et qu'elle peut être utile dans des cas où l'on a à atteindre le double but de favoriser les contractions utérines et de calmer l'excitation nerveuse:

24 Ergot de seigle..... 45 à 60 gram.

Faites infuser dans:

Eau bouillante...... 200 gram.

Faites dissoudre dans la colature :

Extrait de belladone... 0,75 gram. Eau d'amandes amères. de 2 à 6 gram. Sirop d'opium..... 30 gram.

Mêlez. Une demi-cuillerée ou une cuillerée à bouche toutes les houres.

Sabine. On a été jusqu'à prescrire la sabine, quoique cette substance soit employée comme un des plus puissants emménagogues. On trouve dans le Journal de Huseland plusieurs saits en saveur de cette médication, qui cependant est loin d'être généralement adoptée. Wedekind (2) et le docteur Günther (3) ont surtout préconisé ce médicament. Le dernier veut qu'on donne la poudre de sabine à la dose de 1,25 grammes quatre sois par jour. Cette dose est considérable, et l'expérience n'a pas parlé assez sortement en saveur de ce médicament pour qu'on doive conseiller de le prescrire en aussi grande quantité. C'est, du reste, à l'observation ultérieure à nous éclairer sur ce point.

Ferrugineux. Les ferrugineux sont donnés dans les cas où la faiblesse et l'atonie

<sup>(1)</sup> Voy. ARNAL, De l'action du seigle ergoté et de l'emploi de son extrait dans les cas d'hémor-rhagies internes (Mémoires de l'Acad. de méd., Paris, 1849, t. XIV, p. 408). — Rapport e l'Acad. de méd., par M. Danyau, le 1° octobre 1850 (Bull. de l'Acad. de méd., t. XV, p. 6 et suiv.).

<sup>(2)</sup> Hufeland Journal, 1800.

<sup>(3)</sup> Ibid., 1826.

sont grandes. Mais c'est surtont pour combattre l'amémie, suite de la métrorrhagie, qu'on y a recours. Je renvoie par conséquent à l'article Anémie (1). Plus loin je parlerai de leurs effets dans la chlorose ménorrhagique.

Moyens divers. Restent maintenant un certain nombre de médicaments vantés par quelques auteurs, mais sur l'efficacité desquels nous n'avons que des renseignements insuffisants. Ainsi le nitrate de potosse à hante dose, conseilé par les docteurs Zucari (2) et Goupil (3), qui le donne à la dose de 8 à 16 grammes par jour dans la tisane; la digitale que Brera unit à la gomme kino, ainsi qu'il suit:

On a encore recommandé l'acétate d'ammoniaque, la racine de tormentille (4); la créosote, le petit-lait, le ferro-cyanate de potasse, etc.

En même temps qu'on emploie cette médication interne, on ne doit pas négliger les moyens externes indiqués plus haut à propos de la métrorrhagie aiguë; seulement il faut en proportionner l'action à l'intensité du mal et aux sorces de la malade.

Est—il maintenant quelques moyens qui s'appliquent plus particulièrement à certaines des espèces de métrorrhagie que nous avons indiquées plus haut? C'est d'après les symptômes que ces espèces ont été établies, et c'est aussi d'après les symptômes que le traitement précédent a été institué. Il ne nous reste à considérer que la chlorose ménorrhagique et la métrorrhagie symptômatique d'une affection organique de l'utérus. Relativement à cette dernière, on comprend tout de suite que lorsque la métrorrhagie se produit, elle doit momentanément fixer sur elle l'attention d'une manière exclusive, et faire oublier presque complétement la maladie primitive. On doit même faire complétement abstraction de celle-ci, lorsque la nétrorrhagie est assez abondante pour mettre en danger les jours de la malade. Dans les cas moins graves, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que les femmes ont une affection organique essentiellement débilitante, et que par conséquent on ne doit employer qu'avec modération les remèdes qui tendent à augmenter cette débilitation, et en particulier les émissions sanguines.

Chlorose ménorrhagique. Quant à la ménorrhagie qu'on observe dans certains cas de chlorose, j'en ai indiqué le traitement, avec tous les détails nécessaires dans un autre article (5); il me suffit donc d'y renvoyer le lecteur.

M. Mitchell (6) a traité avec succès des métrorrhagies en pratiquant sur la région lombaire des raies de feu avec le cautère rougi à blanc. Il en a fait jusqu'à dix-huit et vingt. Ce sont ces cas qui reconnaissent pour cause une névralgie lombo-utérine et dont j'ai déjà parlé à l'article Leucorrhée.

Traitement de quelques accidents. J'ai dit plus haut que la formation de caillots ou de sausses membranes peut donner lieu à des contractions expulsives, occasionnant des douleurs semblables à celles de l'accouchement. Les saits rapportés par

<sup>(1)</sup> Foy. L. II.

<sup>(2,</sup> Annal. univ. di med., 1824.

<sup>(3)</sup> Nour. bibl. med., t. VII.

<sup>(4)</sup> METER, Recept., 1836.

<sup>15)</sup> Foy. t. II, art. Chlorose.

<sup>6)</sup> Loc. cit.

Lisfranc (loc. cit.) prouvent qu'en pareil cas il n'est pas de meilleur moyen que de retirer les caillots ou les fausses membranes, en les détachant avec le doigt. Des injections peuvent favoriser cette extraction, qui quelquesois est difficile, le corps étranger étant placé trop haut dans la cavité utérine.

Si, par suite de l'oblitération du col par ces caillots on fausses membranes, le sang continuait à s'accumuler outre mesure, et distendait la cavité utérine en produisant les symptômes de l'hémorrhagie interne, il faudrait enlever avec promptitude l'obstacle, en même temps qu'on mettrait en usage les moyens dirigés contre la métrorrhagie, qui met les jours des malades en danger. Le même accident peut se produire à la suite du tamponnement; et en pareil cas il faut enlever les tampons, pour agir ensuite comme lorsqu'on a enlevé les caillots.

La manière dont j'ai présenté le traitement me dispense de le résumer en ordonnances, ce qui d'ailleurs serait beaucoup trop long, les cas étant très divers.

## RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Métrorrhagie assez grave pour faire craindre pour la vie. Émissions sanguines; ventouses sèches; ligature des membres; compression de l'aorte; révulsifs; application du froid; topiques astringents et styptiques; tamponnement.
- 2º Métrorrhagie active de médiocre intensité. Émissions sanguines; saignées révulsives; repos moral et physique; position horizontale; air frais; boissons froides; aliments froids; applications froides.
- 3º Métrorrhagie chronique. Médication interne: Acides; styptiques et astringents; vomitifs; purgatifs; opium; antispasmodiques; ergot de seigle; sabine; moyens divers: digitale; tormentille, etc. Moyens externes, comme dans la première catégorie, mais proportionnés à l'état de la malade.
  - 4º Traitement de la chlorose ménorrhagique.
- 5° Traitement de quelques accidents: Caillots; sausses membranes; hémorrhagie interne.

### ARTICLE III.

#### DYSMÉNORRHÉE.

Suivant quelques auteurs, et en particulier ceux du Compendium (1), il n'y a point de maladie particulière qui doive trouver place dans le cadre nosologique sous le nom de dysménorrhée. Cet état pathologique n'est, d'après eux, qu'un degré de l'aménorrhée. Je ne saurais partager cette opinion. On trouve, en effet, un grand nombre d'observations dans lesquelles les menstrues se produisent difficilement et avec des symptômes souvent très violents, sans que, pour cela, les règles soient diminuées; il est bien évident que, en pareil cas, on ne peut admettre l'existence d'une aménorrhée. D'autres, comme M. Duparcque, ne sont de la dysménorrhée qu'un simple symptôme, dont ils attribuent l'apparition à une lésion de l'utérus, et presque tonjours à un engorgement sanguin; mais cette manière de voir n'est pas plus admissible que la première. Sans doute, il est beauconp de casoù une fluxion trop considérable, avec difficulté de l'exsudation sanguine, consti-

<sup>(1)</sup> Voy. art. Aménorahée et Dysmenorahée.

te l'état morbide auquel il faut rapporter les accidents divers qu'on observe dans la dysménorrhée; mais il en est d'autres où cette fluxion n'a rien qui sorte de la règle ordinaire, et où cependant les menstrues se produisent avec difficulté et douleur; j'en citerai des exemples. Et même, en admettant que l'engorgement saguin fût la seule cause des accidents, il faudrait encore, au point de vue pratique, traiter à part de la dysménorrhée; car l'état morbide désigné sous cette dénomination est formé par un ensemble de symptômes ayant une physionomie propre, et demande des moyens particuliers. Toutefois la dysménorrhée, ne consistant qu'en un trouble fonctionnel plus ou moins considérable, n'exige pas de très grands détails dans sa description.

# § I. Définition; synonymie; fréquence.

D'après ce que je viens de dire, on doit entendre sous le nom de dysménorrhée une difficulté plus ou moins douloureuse de la menstruation, et avec madame Boivin et A. Dugès, je ferai observer, que dans les cas où cette affection existe, on constate toujours la tendance naturelle à l'hémorrhagie périodique, qui est seulement turvée par des circonstances diverses. C'est là ce qui distingue la dysménorrhée de l'aménorrhée.

Cette affection a encore reçu les noms de menorrhagia, paramenia, menstrualia difficilis, dysmenorrhæa, dysmenia, menstrues laborieuses, etc. On l'observe tres fréquentment.

### § II. - Causes.

En disant que l'on n'a pas étudié d'une manière méthodique les causes de la dysménorrhée, je ne sais que constater ce qui est reconnu par tout le monde. Voici néanmoins ce que nous connaissons de plus précis sur ce point.

### 1° Causes prédisposantes.

La dysménorrhée est fréquente surtout dans les premières années de la mensiruation; suivant M. Gendrin, elle diminue et souvent disparaît dans les dix années qui précèdent l'époque critique. Un tempérament nerveux, une constitution siche, forte ou faible, sont les conditions dans lesquelles on pense, en général, qu'elle se montre plus particulièrement.

On a encore admis, comme causes prédisposantes, la vie sédentaire, ou bien un exercice immodéré, des aliments mauvais et insuffisants, ou, au contraire, une alimentation trop succulente. L'habitation des grandes villes, les excès vénériens de toute espèce, ou les vives affections de l'âme; le célibat, la continence, l'hérédité, etc. Il suffit de cette énumération pour montrer combien sont peu précises nos connaissances sur l'étiologie de la dysménorrhée.

#### 2º Causes occasionnelles.

Quant aux causes occasionnelles, nous pouvons dire que nous ne les connaissons nullement.

### 3° Conditions organiques.

Il n'en est pas de même des conditions organiques dans lesquelles se produit la dysménorrhée. Il en est quelques unes que nous pouvons signaler. D'abord se pré-

sente l'engargement sanguin. Nous avons vu, en parlant de la congestion utérine, que des douleurs vives, un malaise général, et d'autres symptômes assez intenses l'accompagnent souvent et se dissipent lorsque le sang coule librement. Il y a alors une véritable dysménorrhée qui n'existe pas toujours avec l'engorgement sanguin.

Les règles sont fréquemment difficiles et douloureuses chez les femmes atteintes de maladie organique de l'utérus. Tous les auteurs ont cité des cas de ce genre. Il suffit parsois de la présence d'un polype pour déterminer la dysménorrhée. Lissranc en a mentionné des exemples. Ces dysménorrhées peuvent être appelées symptomatiques, et ce sont celles qui nous intéressent le moins ici, perce qu'elles ont leur place dans la description des maladies dont elles constituent un symptôme important.

Il arrive quelquesois que la présence d'un caillot ou d'une sausse membrane ditermine, dans le cours de l'hémorrhagie mensuelle normale, les mêmes accident que nous avons signalés dans la métrorrhagie, et il est surprenant que les auteur qui nous ont précédés n'aient pas mentionné cette cause de dysménorrhée. I'm ai vu un exemple bien frappant chez une jeune semme : les règles, depuis plusieurs années, n'avaient presque jamais eu lieu sans être précédées de douleur excessives ressemblant aux plus vives douleurs de l'ensantement, et ne cessant qu'au bout de quatre, cinq, six heures, quelquesois plus, par l'expulsion d'une sausse membrane épaisse de 3 ou 4 millimètres, rougeâtre, lisse d'un côté, tomesteuse de l'autre, et ayant une étendue telle, qu'elle pouvait couvrir complétement la surface interne d'un utérus sain. La cessation des douleurs, après l'expulsion de cette sausse membrane évidemment sibrineuse, était instantanée, et le saux commençait à couler, sans autre accident, jusqu'à la sin de l'époque menstruelle. M. le docteur Oldham (1) a décrit récemment cette espèce particulière de dyménorrhée.

MM. les docteurs Mackintosk et Oldham (2) ont signalé une autre espèce de dysménorrhée à laquelle ils donnent le nom de dysménorrhée mécanique. Elle est due à la contraction d'un point plus ou moins élevé de la cavité du col de l'utéres, J'ai observé cette espèce, et, dans plusieurs cas, j'ai vu qu'elle était le résultat de cautérisations trop profondes faites sur le col et dans son intérieur. On détruit l'obstacle et la dysménorrhée qui en est la conséquence, par la dilatation du col, pratiquée comme la dilatation de l'urètre dans les rétrécissements. Un cas de œ genre a été traité et guéri dans le service de M. Robert à l'hôpital Beaujon (3).

Je dois signaler une autre espèce que j'ai observée fréquemment depuis que je m'occupe particulièrement des déviations de l'utérus. Dans les antéflexions et les rétrossexions, le calibre du canal ultérin est souvent essacé au point où l'organe est vicieusement siéchi. Lorsque les règles apparaissent, le sang a de la peine à s'échipper, parce que les parois en contact dans ce point sorment un obstacle. De là les douleurs utérines. Quand le sang a commencé à couler au dehors, tout rentre dans l'ordre.

Il est des cas nombreux où un examen attentif ne trouve ni fluxion exagérée, m

<sup>(1)</sup> Lond. med. Gaz., extrait dans Arch. gen. de med., juillet 1847.

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Voy. Bull. gén. de thér., t. XXXIII, septembre 1847.

maladie organique, ni obstacle à la sortie du sang. En pareil cas, on a recours, pour expliquer la difficulté de la menstruation, à une altération du sang, à la pléthore ou bien à l'anémie, et plus encore à un état nerveux particulier qu'on a désiné sous le nom d'hystéralgie cataméniale. Sans prétendre que ces explications patent à faux, je fais observer que les recherches sur ce sujet important sont bia loin d'être suffisantes.

Essin il saut indiquer la névralgie lombo-utérine qui se mêle à tant d'affections de la matrice, et qui, depuis que je l'ai décrite, a été l'objet plus ou moins bien appicié des recherches de plusieurs médecins.

# § III. — Symptômes.

les symptômes de la dyaménorrhée sont très variés. Pour bien les étudier, il fait tenir compte des diverses espèces que je viens d'admettre.

le la dysménorrhée est liée à un état fluxionnaire de l'utérus, elle offre le symptômes douloureux que j'ai décrits à l'article Congestion utérine, et sur lespels il serait inutile de revenir ici.

? S'il s'agit d'une affection organique de la matrice, de la présence d'un polype, is suptimes peuvent être et sont, en esset, presque toujours les mêmes que dans le ca pécédent; car alors la siuxion utérine, aux époques menstruelles, est un péronène sréquent.

J'La dynnémorrhée due à la présence d'un caillot ou d'une sausse membrane nérite une mention particulière. On a vu, dans le fait que j'ai cité plus haut, que les douleurs peuvent être excessives; elles sont, dans tous les cas, d'une violence mable, et elles ont pour caractère de cesser brusquement par l'expulsion du corps itrager.

li faut, dans tous les cas de dysménorrhée, mais surtout dans ceux où l'on a quelque raison de croire à la formation de ces corps étrangers, avoir soin de toucher les lemmes. En pareille circonstance, comme dans la ménorrhagie, on peut, en ellet, reconnaître la présence des corps étrangers, et en favoriser l'expulsion, en même, dans quelques cas, en pratiquer l'extraction.

Les douleurs qui constituent la dysménorrhée hystéralgique, ou hystéralgie constituent, comme dans les espèces précédentes, le principal mptôme. Elles restent fixées dans le bassin, ou s'irradient au loin, ou enfin scapent d'autres parties du corps.

5° À l'aide d'une sonde utérine introduite dans le cel, il saut rechercher si télui-ti n'est pas rétréci.

6. Par le toucher et par l'introduction de la sonde utérine, on s'assure s'il n'y les une inflexion qui efface le calibre du canal utérin.

7º Par la pression, on doit rechercher s'il existe des points douleureux sur le col et sur le trajet des nerss lombaires. Un des principaux est dans les sosses lingues.

Les douleurs fixées dans le bassin ressemblent complétement à celles qu'on observe dans la fluxion utérine : ce sont des tiraillements, des élancements, un sentiment de torsion, de chaleur incommode dans le vagin. Celles qui s'irradient au loin consistent en tiraillements dans les lombes, les cuisses, les aines, et en élancements souvent très douloureux. Enfin les douleurs fixées autre part présentent sou-

vent, comme j'ai pu m'en assurer dans de nombreuses circonstances, le caracté névralgique. J'ai vu, en esset, chez des semmes, des névralgies intercostales lombo-abdominales, avec les points douloureux qui les caractérisent, et des n graines névralgiques, durer pendant un, deux, trois jours, quelquesois plus, avec l'apparition des règles, et disparaître lorsque l'hémorrhagie s'établissait. Et de p j'ai constaté, dans un bon nombre de cas, l'existence de points névralgiques sur col de l'utérus et sur le trajet des nerss lombaires (1). Depuis lors, MM. Malgaig et Beau, dont je mentionnerai plus loin les recherches, ont sait des observations emblables.

Il n'est pas rare de voir des douleurs des seins survenir par suite d'une turg cence facile à apprécier lors de l'éruption difficile des règles. Quelquesois les seun éprouvent un brisement marqué des membres, des douleurs d'estomac, des dige tions difficiles. Quelques unes ensin ont de véritables attaques d'hystérie.

M. Gendrin a cité une observation remarquable par le nombre et la violence de symptômes, bien que le volume normal de l'utérus fêt constaté, à l'aide du toch par le vagin et par le rectum. On observa, dans ce cas, des coliques violent presque continues, une vive sensibilité à la pression dans les régions hypogastrique t lombaire, un sentiment très pénible de courbature dans tout le pourtour de bassin et dans les cuisses, une tumé faction douloureuse des mamelles, du dévoi ment, des épreintes, tles nausées, des efforts de vomissement, et en même tem des défaillances, des syncopes, une vive douleur de tête, et par moments des a cidents spasmodiques hystériformes. Il est rare que la dysmémorrhée soit porté un aussi haut degré.

Dans tous les cas, il y a un malaise général, souvent une céphalaigie occupi toute la tête, et plus sorte vers la nuque. Les malades sont extrêmement irritable santasques, bizarres; elles ont quelquesois des boussées de chaleur au visage, quelquesois des horripilations; et ce qu'il y a de remarquable, ce qui prouve bi la nature nerveuse de l'assection, c'est qu'au milieu de ces symptômes violents, pouls reste presque toujours parsaitement calme.

Il est ordinaire de voir ces phénomènes se calmer beaucoup et même disparait complétement lorsque l'hémorrhagie mensuelle s'établit; cependant on voit dysménorrhées continuer même alors que le sang a commencé à couler. Prese constamment, en pareil cas, le sang s'échappe avec peine, goutte à goutte, semble être exprimé péniblement par des contractions utérines doulourest Parsois même ce n'est qu'un liquide muco-séreux ou sanguinolent qui est air rendu. C'est là ce que, à l'exemple d'Aétius, quelques auteurs ont appelé d'icidium uteri. Il est vrai de dire que cet écoulement pénible et douloure s'observe bien plus souvent dans la dysménorrhée par engorgement sanguin l'utérus que dans la dysménorrhée hystéralgique.

Je ne crois pas, tant s'en saut, avoir décrit toutes les nuances de la dysmésser riée; mais j'ai insisté sur les points principaux, auxquels les nuances très riées, que chacun pourra observer dans la pratique particulière, seront sacileme ajoutées.

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des nécralgies et Bull. gén. de thér.: Paris, 1841, in-8, jamies 1017.

# S IV. - Marche; durée; terminaison.

La dysménorrhée est ordinairement continue, et présente une marche croissate; c'est-à-dire que, quelques jours avant les règles, les semmes qui y sont spettes commencent à s'apercevoir, à un malaise particulier, que leur éruption spépare. Puis le malaise augmente, les douleurs et les autres symptômes s'y jépent, et ils arrivent à leur summum au moment où le sang va se montrer.

la durée de la dysménorrhée est, comme je l'ai dit plus haut, de deux ou trois jours, quelques néanmoins elle se prolonge davantage, et dans certains cas on ne la voit durer que quelques heures. Quant à la terminaison elle est toujours heureuse; mais, ainsi que nous l'avons vu, l'apparition des premières gouttes de sang ne sait pas vojours disparaître les douleurs. Je n'ai trouvé aucune observation dans laquelle ces douleurs aient persisté après les règles. Il est des cas sans doute où il reste un test de soussirance de l'utérus, mais cette soussirance est causée, soit par une névalgie, soit par une maladie organique que la dysménorrhée était venue exaspérer.

# S V. - Lésiens anatomiques.

le n'ai pas besoin de dire quelles sont les lésions anatomiques qu'on trouve dans la dysménorrhée par engorgement sanguin et par lésion organique; elles n'appartiement pas à la dysménorrhée elle-même. Quant à celles qui sont causées par un caillet ou par une fausse membrane, ce sont ces corps étrangers eux-mêmes qui, avec un certain degré d'engorgement, constituent les altérations anatomiques. Reste donc la dysménorrhée hystéralgique; mais on n'a pas pu faire de recherches automiques sur ce point, et si nous nous rappelons l'état d'intégrité dans lequel une exploration attentive a trouvé l'utérus dans les cas les plus intenses, nous sommes portés à admettre que ces recherches, si elles avaient pu être faites, n'auraient conduit à aucun résultat important.

### § VL - Diagnostie; pronostie.

Le diagnostic de la dysménorrhée ne présente ordinairement aucune difficulté. La coîncidence des douleurs avec l'approche de l'époque menstruelle, leur disparition lorsque les règles sont établies ou ont suffisamment coulé, leur retour à une
poque suivante, fout cesser tous les doutes.

Cependant on a cité, comme pouvant être confondu avec la dysménorrhée, l'état douloureux qui résulte de la fluxion hémorrhoïdaire. Les douleurs, dans les deux cas, occupent le bassin et peuvent s'irradier au loin, et les symptômes générant sont à très peu près les mêmes. Mais la turgescence douloureuse des glandes mammaires n'a pas lieu dans la fluxion hémorrhoïdaire, qui fréquemment a pu, en se montrant hors de l'époque des règles, fixer l'attention du médecin, et, dans tous les cas, l'examen du rectum, qu'il faut faire dès qu'il s'élève le moindre doute, lève loutes les difficultés.

Ce que le médecin est surtout intéressé à rechercher avec soin, parce qu'il peut en tirer des conclusions très utiles pour le traitement, c'est la condition organique dans laquelle s'est produite la dysménorrhée. Or je dois renvoyer, sous ce rapport, divers articles particuliers qui concernent les états morbides auxquels se rattache la dysménorrhée, tels que la congestion sanguine, les maladies organiques,

le rétrécissement, la flexion du col, la névralgie lombo-utérine. Si aucun de c signes n'existe; si, à l'aide du toucher par le vagin et par le rectum, on consta l'intégrité de la matrice et sa position normale, il est évident qu'on a affaire cette espèce appelée dysménorrhée hystéralgique. Je n'ai pas, par conséquent, présenter de tableau pour ce diagnostic si simple.

Pronostic. Le pronostic ne saurait être grave, en ce sens que les jours de malade ne sont pas compromis. Dans certains cas de dysménorrhée symptom tique, il est certain que les femmes sont en danger, mais ce n'est évidemment par la dysménorrhée elle-même qu'il faut attribuer ce danger, même en partie. One peut pas dire, d'un autre côté, que le pronostic ne présente jamais un côté se rieux. Il est, en effet, des dysménorrhées très rebelles, et qui peuvent être penda de longues années une source d'incommodités très grandes pour les femmes. I vais revenir sur ce point en parlant du traitement.

### S VII. - Traitement,

Pour exposer méthodiquement le traitement de la dysménorrhée, il sant de toute nécessité tenir compte de la division établie plus haut.

1° S'il s'agit d'une dysménorrhée par engorgement sanguin, il saut recourir a traitement indiqué à l'article Congestion utérine, en insistant beaucoup sur lémissions sanguines locales, sur les émollients, les bains et les narcotiques, à tête desquels il saut placer l'opium. Les lavements laudanisés donnés sont constituent, en pareil cas, un des moyens les plus efficaces qu'on puisse en ployer.

C'est surtout dans cette dysménorrhée que Lissranc conseille avec instant de petites saignées révulsives, un peu avant chaque époque menstruelle. Apparaire bien précisé l'époque du retour des règles, et avoir noté combien de jou avant leur apparition durent ordinairement les symptômes de la dysménorrhée, e pratique, un ou deux jours avant que ces symptômes viennent à apparaître, e pendant qu'ils existent, si l'on a été appelé trop tard, une petite saignée de 10 120, 130 grammes, qu'on renouvelle ensuite aux époques menstruelles suivante jusqu'à complète guérison. M. Gendrin, qui a mis maintes fois en pratique cel médication, et notamment dans le cas que j'ai cité plus haut, lui attribue de nos breux succès.

C'est dans le même but que la médication dérivative a été mise en usage; que les uns conseillent, avec Sennert et Stahl, la saignée du pied, un petit nombre de sangeues (deux, trois ou quatre, rarement plus) aux cuisses, aux aines, au période et les autres, simplement des pédiluves sinapisés, l'exposition du siège à la tipe peur de l'eau bouillante, des ventouses sèches autour du bassin; en un mot. In moyens qui paraissent les plus propres à provoquer l'éruption du sang en le sant affluer vers l'utérus. Il est des cas, en effet, où, bien que ce soit la fluxiqui produise les accidents, un effort de plus suffit pour déterminer le suintement sanguin et le soulagement qui en est la suite ordinaire.

En pareil cas, on propose encore de mettre en usage de légers emménagoy de Madame Boivin et Dugès recommandent en particulier l'aloès et l'armoise. On per prescrire le premier de la manière suivante :

Mélez. Faites douze pilules. Dose : une matin et soir.

Quant à l'armoise, on la prescrit en infusion suffisamment édulcarée à la doce de 10 à 15 grammes par kilogramme d'eau.

ll est évident qu'on peut remplacer ces emménagogues par beaucoup d'autres; apendant je n'insiste pas sur ce point, parce que, dans l'espèce de dysnénorrhée dont il s'agit, il serait imprudent de recourir à de trop forts excitants de l'utérus. C'est au praticien à juger, d'après les symptômes, s'il doit insister sur cette médication ou l'abandonner. Dans tous les cas, les emménagogues violents ne doivent pas être employés.

2. On comprend facilement que la dysménorrhée liée à une affection organique de l'utérus ne demande pas de traitement particulier. Les moyens doivent être choisis suivant qu'il y a congestion utérine ou simple trouble nerveux, et unis à ceux qu'on dirige contre l'affection organique. Quant à la dysménorrhée qui est liée à l'existence d'un polype, on peut, par les moyens qui viennent d'être indiqués, ou par ceux qui vont être passés en revue, en calmer plus ou moins les simplômes; mais on ne la fait cesser que par l'extirpation de la production morbide.

3: La dysménorrhée produite par la formation d'un caillot ou d'une fausse membrane ne peut cesser, lorsqu'elle s'est produite, que par l'expulsion ou l'extraction de ces corps étrangers; mais on peut se demander s'il n'y aurait aucun moyen de prévenir leur formation, et d'épargner aux femmes les accidents quelque- sis si violents qui précèdent les règles. Les auteurs n'ont malheureusement pas sté leur attention sur ce point important.

L'idée qui se présente d'abord à l'esprit, c'est que, en pareil cas, le sang a une particle des fausses membranes fibrineuses, ne paraissent guère possible sans cette condition. Aussi, dans le cas qui a été soumis à mon observation, et que j'ai cité plus haut, avais-je pensé qu'il serait utile de pratiquer de petites saignées de 80 à 100 grammes deux ou trois jours avant l'époque menstruelle, de faire prentre dans l'intervalle des règles sept ou huit bains alcalins, de prescrire à l'intéreur le carbonate de soude à la dose de 7 à 8 grammes par jour, en trois doses, tans un demi-verre d'eau sucrée, et enfin de conseiller une tisane d'orge et de chiendent, avec 0,75 grammes de nitrate de potasse. Cette médication n'empêchait pas l'emploi des narcotiques et des antispasmodiques à l'apparition des douleurs. Malheureusement, il ne m'a pas été permis de suivre l'emploi de ces moyens et d'en constater les résultats. Je les livre à l'appréciation des praticiens qui auront l'occasion d'observer des cas semblables. Les émollients et les adoucissants ne sont, du reste, pas moins nécessaires dans ces cas que dans les précédents.

4° La dysménorrhée qui a pour cause un rétrécissement utérin doit être traitée par la dilatation, à l'aide des sondes, de l'éponge, etc.

5° La dysménorrhée par flexion exige le redressement de l'utérus que l'on obtient à l'aide de l'emploi journalier de la sonde utérine, et ensuite de l'application du pessaire intra-utérin. Ce traitement, sur lequel je ne peux pas m'étendre

ici, m'a déjà procuré un bon nombre de guérisons de déviations utérines et de la dysménorrhée qui en est la conséquence.

6° Lorsque la dysménorrhée est due à une névralgie lombo-utérine, il faut employer, outre les médicaments qui vont être énumérés à propos de la dysménorrhée hystéralgique, qui a beaucoup de rapport avec elle, et qui même dans beaucoup de cas cités par les auteurs reconnaissait très probablement pour cause une névralgie de ce genre, les moyens topiques dirigés contre cette affection. Ainsi, les vésicatoires sur le trajet des nerfs lombaires, la cautérisation superficielle du col avec le fer rouge, la cautérisation lombaire (Mitchell), la section du col (Malgaigne), etc.

7º La dysménorrhée hystéralgique ou hystéralgie cataméniale est celle qu'on à traitée par le plus grand nombre de moyens. Ceux qui se sont présentés tot d'abord, et qu'on a le plus fréquemment prescrits, sont les antispasmodiques.

Antispasmodiques. Les principaux antispasmodiques mis en usage sont le comphre, l'assa fætida, le musc et le castoréum. Ces substances ont été diversement associées entre elles ou avec d'autres, et il n'est pas de médecin qui ne sache onvenablement les manier. Je me bornerai donc à indiquer seulement quelques préparations qui jouissent d'une réputation assez grande dans le traitement des accidents qui nous occupent.

L'assa fætida peut être ingéré dans l'estomac sous forme de potion ou de tente ture. La préparation suivante est assez usitée dans la dysménorrhée.

On donne plus fréquemment encore cette substance en lavement, à cause de saveur et de son odeur repoussantes.

La formule suivante, dans laquelle le camplire est la substance principale, à été vivement conseillée par Dewees :

On sait que le camphre se donne très souvent aussi dans un quart ou us demi-lavement, et délayé dans un jaune d'œuf. J'indiquerai plus loin celui que conseille Lissranc, et qui contient, outre le camphre, une certaine quantité de laudanum.

Il n'est assurément pas de médicament qui ait joui d'une plus grande réputation contre les affections utérines et contre la dysménorrhée en particulier, que le rattoréum, aujourd'hui assez négligé. Il fait partie d'une multitude de préparation dont quelques unes sont remarquables par la grande quantité de substance qu'elles renferment. Je me bornerai à citer la suivante, dans laquelle entrent l'éther et une substance ammoniacale, et qui peut être prescrite dans le plus grand nombre des cas:

2 Teinture de castoréum... dà 10 gram. Éther sulfurique...... 4 gram. Esprit de corne de cerf...

Dose : trente à quarante gouttes dans une tasse d'infusion de camomille.

Je pourrais citer encore des préparations analogues dans lesquelles entre le musc; mais, je le répète, on les trouvers avec trop de facilité pour qu'il soit réel-lement utile de les consigner ici. Je dois cependant faire une mention spéciale de l'éther, qui est d'une utilité incontestable et du plus grand usage. Il suffit de prescrire une potion éthérée ordinaire.

Narcotiques. Les narcotiques sont indiqués dans la dysménorrhée hystéralgique bien plus encore que dans celle qui reconnaît pour cause un engorgement sanguin. L'opium est celui qu'on emploie le plus fréquemment. M. Pigeaux a réuni l'opium an camphre, sous le nom de pilules contre la dysménorrhée, dans la formule suivante:

```
Y Opium brut...... 0,05 gram. | Camphre..... 0,30 gram. Mêlez. Faites deux pilules. Dose: une matin et soir.
```

On peut ajouter, ainsi qu'il suit, le castoréum à ces substances :

```
Poudre de castoréum... 4 gram. Extrait d'opium..... 0,05 gram. Camphre..... 0,50 gram. Rob de sureau.... Q. s.
```

Faites douze bols. Doso: deux toutes les six heures.

Lissranc recommande le lavement suivant, qu'il faut prendre presque sroid; et en se couchant, pour qu'il soit plus sacilement conservé :

Mélez. Continuer ce quart de lavement tant que durent les douleurs, et même dans l'intervalle des règles.

L'extrait de belladone et celui de jusquiame peuvent aussi être mis en usage; mais il suffit d'avoir bien établi l'indication pour que le traitement devienne facile, et que de plus grands détails cessent d'être indispensables.

Excitants. De légers excitants ont été conseillés par beaucoup d'auteurs. MM. Trousseau et Pidoux (1) insistent beaucoup sur leur utilité dans les cas de menstruation douloureuse et difficile, avec frissonnements, pandiculations, spasmes divers, et surtout coliques utérines déchirantes. Les infusions de menthe, de mélisse, de romarin, de lavande, de serpolet, de sauge, etc., sont les moyens les plus simples et les plus efficaces à mettre en usage, lorsqu'on pense que cette légère excitation est nécessaire.

Soins hygiéniques. Enfin j'ajonte que, dans tous les cas de dysménorrhée, les malades doivent être maintenues dans le repos, et surtout éviter les excitations des organes génitaux. Quant au régime, il doit être doux et léger chez les femmes assez fortes, et tonique, suivant Lisfranc, chez les femmes débiles.

Résumé; ordonnances. J'ai passé en revue les principaux moyens dirigés contre la ménorrhagie. Pouvons-nous dire maintenant quelle est la valeur de cette médication? Il n'est pas douteux que, parmi les moyens que je viens d'indiquer, il n'y en ait un certain nombre dont une expérience répétée a démontré l'efficacité. Mais l'absence d'une méthode rigoureuse, dans l'appréciation des faits thérapeutiques, se fait sentir quand il s'agit du traitement de cette maladie, aussi bien que de tant d'autres. La tâche des observateurs qui se livreront à des recherches sur

<sup>(1)</sup> Trailé de thérap. et de mat. méd., t. II, p. 439, et passim.

ce point doit principalement consister à spécifier les moyens qui conviennent le mieux suivant des cas déterminés, et à débarrasser ce traitement d'une multitude d'agents thérapeutiques qui viennent le compliquer inutilement. En attendant, disons que, d'après l'expérience, ceux qui sont le plus utiles sont les émissions sanguines, quand il y a engorgement; les narcotiques et les antispasmodiques, lorsqu'on voit prédominer des troubles fonctionnels, consistant surtout en violentes douleurs; les moyens chrirurgicaux quand il existe un obstacle mécanique à l'écoulement du sang.

#### I\*\* Ordonnance.

DANS UN CAS OU L'ENGORGEMENT SANGUIN EST ÉVIDENT.

- 1º Boissons émollientes et délayantes.
- 2° Une saignée générale dont on calcule l'abondance sur les forces de la malade. Si la dysménorrhée se produit à chaque époque menstruelle, tâcher de la prévenir par une de ces petites saignées auxquelles Lisfranc a donné le nom de soignes spoliatives.
  - 3° Application de 10, 12 à 15 sangsues sur l'hypogastre, les aines, les lombes
  - 4° Bains simples ou émollients.
- 5° Une potion calmante; une pilule d'opium de 3, 5 centigrammes et plus par jour; un lavement à une température peu élevée, avec addition de huit ou dix gouttes de laudanum de Sydenham.
- 6° Dans certains cas où l'essort hémorrhagique est évident, légers emménagegues (voy. p. 174), auxquels il saut promptement renoncer s'ils ne produisent pas d'esset.
  - 7° Régime doux et léger; repos dans la position horizontale.

#### II. Ordonnance.

DANS UN CAS OU L'ON RE TROUVE AUCUN ENGORGEMENT, ET OU TOUT PORTE A CROIRE QUE LES ACCIDENTS SONT DE NATURE NERVEUSE.

- 1° Pour boisson, légère infusion de tilleul, de menthe, de romarin, etc., édulcorée avec le sirop de fleurs d'oranger.
  - 2º Opium, ut suprà.
- 3° Un lavement presque froid, avec addition de six ou huit gouttes de laudanum de Sydenham, et de 10 centigrammes de camphre délayé dans un jaune d'œul. Continuer ce traitement tant que les douleurs persistent.
  - 4º Autres antispasmodiques (voy. p. 175 et suiv.).
- 5° Régime fortifiant pour les semmes débiles (Lissranc); doux et léger pour les autres. Repos.

J'ajoute que l'exploration des organes doit toujours être pratiquée, ce qui sour nit des indications précieuses dans les cas où il s'est formé des caillots, des sauve membranes, et où il existe des lésions de l'utérus.

# RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Dysménorrhée par engargement sanguin. Traitement de la congestion utirine; saignées révulsives ou spoliatives; dérivatifs; légers emménagogues.
- 2° Dysménorrhée symptomatique d'une affection organique. N'offre rien de particulier sous le rapport du traitement.
  - 3º Dysménorrhée par formation de coillots ou de fausses membranes. Saignes-

spoliatives; alcalins à l'intérieur et à l'extérieur; narcotiques; antispasmodiques.

4. Dysménorrhée par rétrécissement du col. Dilatation.

5° Dysménorrhée par flexion. Redressement de l'organe à l'aide de la sonde utérine et du pessaire intra-utérin.

6º Dysménorrhée névralgique. Vésicatoires; cautérisation lombaire; cautérisa-

tion, incision du col, etc.

7° Dysménorrhée hystéralgique. Antispasmodiques; narcotiques; légers excitants; soins hygiéniques.

# ARTICLE IV.

### AMÉNORRHÉE.

J'ai exposé dans l'article précédent les motifs qui m'ont engagé à distinguer avec soin la dysménorrhée de l'aménorrhée. Nous verrons dans le cours de celui-ci qu'il n'est pas très rare de voir la difficulté des règles coıncider avec leur diminution, ce qui est un cas particulier d'aménorrhée; mais alors il y a réunion des deux affections, et la distinction n'en est pas moins juste.

Dès les premiers temps de la médecine, l'aménorrhée a fixé l'attention des observateurs, et l'on a signalé quelques unes des circonstances capitales dans lesquelles elle se manifeste; mais ce n'est que par la suite, et surtout à des époques rapprochées de nous, qu'on a bien établi toutes les conditions de sa production. Il résulte des recherches nombreuses que nous possédons sur ce sujet, que la diminution, la suppression ou l'absence des règles est sous la dépendance d'un grand nombre d'états morbides, et que, sauf la suppression subite par cause extérieure, il n'est guère d'aménorrhée qu'on puisse considérer comme idiopathique. C'est pourquoi je pense qu'il est très important pour la pratique de simplifier la déscription de cette maladie, et de la borner presque entièrement à ces cas de suppression; quant à ceux où, suivant quelques auteurs, il n'existe autre chose qu'un engorgement utérin ou tout autre état morbide qui met obstacle à l'éruption des règles, ce sont eux qui présentent des signes de dysménorrhée.

En y réséchissant, on voit que cette manière d'envisager la question, loin d'avoir des inconvénients au point de vue thérapeutique, a les plus grands avantages; car, à quoi servirait de décrire l'aménorrhée consécutive à d'autres assections, aux maladies chroniques, par exemple, si ce n'est à donner une importance sâcheuse à un simple symptôme et à faire croire qu'il est de quelque utilité de donner des emménagogues et d'agir sur l'utérus, lorsque ces moyens ne peuvent rien contre un état morbide dépendant d'une assection plus ou moins grave, sur laquelle l'attention doit être sixée? A quoi servirait de s'appesantir sur l'aménorrhée des semmes tuberculeuses, chlorotiques, cancéreuses, quand il est démontré que chez elles il n'y a aucune utilité à chercher à rappeler les règles, et qu'on les satiguerait vasnement par des tentatives inconsidérées? Mon sujet ainsi circonscrit, je vais présenter la description de cette maladie.

# SI. - Définition; synonymie; fréquence.

Presque tous les auteurs s'accordent à donner le nom d'aménorrhée à l'absence, à la suppression ou à la simple diminution des règles. Cette définition doit être

admise; rappelons-nous seulement que dans cet article nous ne nous occupons spécialement que de l'aménorrhée idiopathique.

Cette maladie a reçu encore les noms de desectus menstruorum, suppression menstruum, amenorrhæa, menostasia. Dans les limites que nous lui avons posées, elle ne peut pas être regardée comme très sréquente, tandis que si on la considère d'une manière générale, c'est un des états morbides qui se montrent le plus souvent.

§ II. - Causes.

### 1° Causes prédisposantes.

Ayant presque entièrement exclu de cette description l'aménorrhée symptomatique, j'ai peu de choses à dire des causes prédisposantes, qui d'ailleurs sont per connues. Dans les espèces qui nous restent, la cause occasionnelle est, en effet. presque toujours suffisante pour produire la suspension de la menstruation.

Les recherches de M. Marc d'Espine (1) et de M. Brierre de Boismont out prouvé que la leucorrhée retarde parsois notablement l'apparition des règles. On peut, à la rigueur, regarder ce retard comme une aménorrhée passagère, d'autant plus que ce n'est pas sans un certain nombre de symptômes qu'il a lieu dats beaucoup de cas.

L'abus du coît est une cause qui peut être regardée à la fois comme prédisposante et comme occasionnelle. Parent-Duchâtelet (2) a vu, dans ses relevés, que les filles publiques étaient sujettes à des alternatives d'aménorrhée et de métrorrhagie auxquelles on ne pouvait pas attribuer d'autre cause.

Ensin on a dit que l'aménorrhée est plus sréquente dans les villes que dans les campagnes; mais il saut reconnaître que c'est principalement à l'aménorrhée symptomatique que s'applique cette observation.

On voit que je ne parle ni du tempérament lymphatique et scrosuleux, ni du tempérament nerveux, ni de l'habitation dans les lieux humides, de la mauvaise nourriture, etc., etc.; ces causes n'agissent, en esset, qu'en détériorant la constitution, en altérant le sang, en produisant des maladies chroniques, et, en pareil cas, l'aménorrhée n'est qu'un épiphénomène qui ne mérite pas d'être considéré comme une maladie particulière.

#### 2º Causes occasionnalles.

Personne n'a mieux recherché les causes occasionnelles de l'aménorrhée par suppression, que M. Brierre de Boismont; aussi vais-je lui emprunter en grande partie les détails suivants: « On peut, dit-il (3), réduire à trois chess l'ordre suivant lequel se maniseste cette aménorrhée. Les causes sont physiques, morales, incommes. Voici, dans les 190 observations que nous avons recueillies, comment les saits sont divirés:

| Causes physiques | • | • | • | • | • | • | • | • | 68 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| morales .        | • | • | • | • | • | • | • | • | 92 |
| inconnues.       | • | • | • | • | • | • |   | • | 30 |

- De toutes les causes physiques, la plus sréquente est l'action du froid. Le
- (1) Arch. gen. de médecine, 2° série, t. XI, p. 5, 305.
- (2) De la prostitution dans la ville de Paris; Paris, 1897, 1. 1, p. 249.
- (3) De la menstruation : Paris. 1842, p. 302.

règles s'arrêtent par l'immersion des pieds, des mains, du corps, dans l'eux froide..... La suppression d'un vêtement habituel, le re/roidissement lorsqu'on est en sueur, déterminent cet accident. La suppression de la sueur des pieds a produit plusieurs sois l'aménorrhée. Cette cause a été indiquée par le docteur Mondière, dans le mémoire qu'il a publié sur cet intéressant sujet.

- Les coups, les chutes, les travaux, les indigestions, les fatigues, l'abus des médicaments sont encore au nombre des causes que nous avons observées; mais leur action est bien plus circonscrite. Il y a des semmes chez lesquelles l'usage des garnitures amène la suppression des règles....
- Les causes morales sont peut-être plus nombreuses que les précédentes. La peur, la frayeur, les grandes émotions, la colère, sont celles qui agissent le plus ordinairement. Les passions entraînent aussi très souvent l'aménorrhée. Stahl (1) est d'avis que l'aménorrhée produite par les causes morales, et surtout par la peur, est une des plus fréquentes.

On regrettera sans doute que M. Brierre de Boismont n'ait pas continué dans cette exposition l'analyse numérique qu'il avait commencée; il aurait donné un plus grand intérêt à cette étiologie.

Je n'ai pas parlé de l'absence ou des vices de conformation de l'utérus, parce que ces circonstances, intéressantes pour le physiologiste, le sont très peu pour le praticien.

On a vu que, dans un nombre assez considérable de cas, l'aménorrhée a lieu sans cause appréciable. Ces cas sont ceux dans lesquels on n'observe d'abord qu'une simple diminution du flux menstruel, portant soit sur son abondance, soit sur sa durée, soit, ce qui est plus ordinaire, sur l'une et l'autre à la fois. Enfin on a cité des cas où les règles ne se sont jamais établies.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cause habituelle de l'aménorrhée, dont je m'occupe dans cet article, produit ordinairement une suppression subite des menstrues.

Une remarque qu'il importe de saire à ce sujet, c'est que l'on ne peut regarder comme des aménorrhées réelles que les cas où les règles, après s'être supprimées dans le cours d'une époque menstruelle, ne se reproduisent pas à une ou plusieurs des époques suivantes. S'il en était autrement, il n'y aurait qu'une suppression dont l'importance serait beaucoup moins grande.

Je n'ai pas parlé d'une cause qui néanmoins a été signalée par tous les auteurs, je veux dire l'occlusion du col, ou l'impersoration du vagin. Mais, en pareil cas, il n'y a réellement pas aménorrhée : c'est une rétention des règles due à un obstacle mécanique, et qui est entièrement du domaine de la chirurgie.

M. le docteur René Vanoye (2) a cité un cas dans lequel l'aménorrhée était évidemment due à la présence de vers lombrics dans les intestins. Quelques vers ayant été rendus à la suite de l'emploi du calomel et des purgatifs résineux, les anthelmintiques furent administrés, une quantité très considérable d'entozoaires fut rendue, et les règles, que n'avaient pu rappeler les emménagogues les plus actifs, se rétablirent parfaitement.

<sup>(1)</sup> Theor. medic. rera, parsxix, p. 588.

<sup>2)</sup> Annal. de Roulers, 5º liv., 1849.

# § III. - Symptômes.

Il faut avoir égard, dans la description des symptômes: 1° aux phénomènes qui surviennent immédiatement après la suppression des menstrues; 2° à ceux qui se produisent lorsque le flux menstruél ne se reproduit pas, et 3° à ceux qui accompagnent la diminution graduelle de l'hémorrhagie mensuelle.

1° Il n'est pas très rare de voir une suppression subite des règles avoir lieu sans qu'il survienne de symptômes notables. J'ai vu des cas de ce genre, et à la Société médicale d'observation j'ai entendu le récit de plusieurs faits dans lesquels cette

suppression n'a cu aucun résultat fâcheux.

Dans les cas ordinaires, on observe au contraire des phénomènes marqués. On trouve dans les auteurs un grand nombre d'observations où sont consignés ces divers symptômes; malheureusement les cas ne sont pas suffisamment spécifiés, et l'on voit rassemblés pêle-mêle des engorgements de l'utérus, des inflammations de cet organe, des aménorrhées survenues dans la chlorose, dans l'anémie; en sorte qu'il est fort difficile de décider ce qui appartient en propre à l'aménorrhée.

Les symptômes le plus généralement observés sont les suivants: Douleurs lacinantes du bassin, s'irradiant plus ou moins loin, comme dans la dysménormé; pesanteur vers le périnée, coliques utérines; malaise général, inquiétude, lavitude, pandiculations, horripilations, vertiges, troubles de la vue, tristesse, pesanteur de tête, dégoût pour les aliments, digestions difficiles, flatuosités.

Si nous jetons un coup d'œil critique sur ce tableau, nous voyons tout d'abord combien il est peu satisfaisant pour l'esprit, et combien il serait nécessaire qu'un observateur attentif et sévère s'occupât de ce sujet intéressant. Les signes que je viens d'indiquer se rapportent si bien à l'engorgement utérin, que l'on comprend comment les auteurs qui, comme M. Duparcque, ont fixé leur attention sur les lésions organiques, n'aient dit qu'un mot en passant de l'aménorrhée, et n'aient pas cru devoir la considérer à part.

Il est ordinaire de voir, après le temps nécessaire pour l'accomplissement de la fonction menstruelle, les symptômes qui viennent d'être indiqués se calmer, sinon disparaître entièrement. Lorsqu'ils persistent à un si haut degré, ils consistent dans le malaise et la faiblesse dont je viens de parler, et souvent dans une taméfaction du ventre, avec sonorité, ou, en d'autres termes, en un ballonnement plus ou moins considérable, qui a cela de remarquable, qu'à certains moments il disparaît tout à coup ou très rapidement, pour se reproduire ordinairement au bout d'un temps plus ou moins long.

2º A l'époque menstruelle suivante, on voit le plus souvent se reproduire le accidents qui ont suivi la suppression, et, de plus, certains phénomènes symptoniques qui annoncent l'éruption des règles : le gonflement des mamelles put exemple. Puis ces symptônes s'apaisent de nouveau, pour se montrer encore ut plus ou moins grand nombre de fois aux époques suivantes. Il n'est pas très ran cependant de voir l'époque menstruelle, qui vient après la suppression, se passes sans aucun phénomène, et l'aménorrhée s'établir sans aucun accident. Dans ut plus grand nombre de cas, ce n'est qu'après plusieurs époques que l'aménorrhe existe ainsi sans aucun autre signe que la suppression de l'hémorrhagie périe dique.

3° Quant à l'aménorrhée qui survient progressivement et qui se manifeste, souvent sans cause appréciable, par une diminution de plus en plus considérable du flux menstruel, elle peut avoir lieu sans autre signe remarquable, comme aussi elle peut présenter à un degré variable les symptômes dysménorrhéiques qui viennent d'être passés en revue.

Je ne peux m'empêcher de faire remarquer encore ici que de nouvelles recherches sont indispensables pour nous apprendre quels sont, dans les cas qui viennen t d'être iudiqués, les symptômes propres à l'aménorrhée et ceux qui appartiennent à d'autres affections dans lesquelles se produit la suppression des menstrues; car on n'a pas en toujours soin, je le répète, de distinguer les cas simples des cas compliqués.

Lorsque l'aménorrhée est établie depuis un certain temps, on peut, comme je l'ai déjà dit, n'observer aucun symptôme, toutes les fonctions, sauf l'écoulement menstruel, se saisant normalement. On a même cité des cas où les règles ne se sont jamais montrées, et où il n'y a eu aucune altération de la santé.

Mais ordinairement les femmes accusent un état maladif plus ou moins intense. Si la suppression est complète, ce sont surtout les phénomènes généraux qui attirent l'attention. La malade est affaiblie, dans un état de langueur notable, et elle présente les signes que nous avons décrits aux articles Anémie et Chlorose. Peuton attribuer, en pareil cas, l'apparition de l'anémie à l'aménorrhée? Cette question parait d'une solution bien facile au premier abord; mais si l'on examine attentivement les faits, on voit qu'il n'en est rien. C'est ici le lieu de rappeler ce que je disais dans l'article consacré à la chlorose (1). Je m'exprimais ainsi : « Quand on voit une aménorrhée succéder à une frayeur, et quelque temps après les signes de la chlorose se manisester, on est naturellement porté à croire que la suspension des règles est la cause déterminante qui nous occupe. Mais si l'on considère que la chlorose est loin de suivre toujours l'aménorrhée accidentelle, et que, dans les cas même où cette succession a lieu, les signes de l'altération du sang peuvent disparaître assez longtemps avant l'aménorrhée, on est déjà plus réservé dans son jugement, et bientôt les motifs de doute indiqués plus haut se présentent à l'esprit. » Ne pourrait-on pas admettre que, dans les cas où les choses se passent de cette manière, un certain état chlorotique avait été la cause prédisposante sous l'influence de laquelle la cause occasionnelle a produit la maladie? Ce n'est pas là une supposition gratuite. Ce qui le prouve, c'est que cette cause occasionnelle est loin d'agir avec la même efficacité dans toutes les conditions où peuvent se trouver les femmes, et que, comme je le disais tout à l'heure, la production de l'anémie et de la chlorose n'a lieu, à la suite de la suppression, que chez un certain nombre de sujets. Je n'ai pas, au reste, la prétention de résoudre toutes ces disticultés: je les indique, pour que les observateurs cherchent à les surmonter.

Une des suites les plus curieuses de l'aménorrhée idiopathique est, sans contredit, l'hypertrophie de tous les tissus. Dans ces dernières années, on en a observé deux cas très remarquables à l'Hôtel-Dieu. M. Brierre de Boismont en a publié l'histoire (2). Dans ces deux cas, il y eut suppression subite des menstrues par suite d'une vive émotion morale. Tout le corps avait pris un développement énorme, surtout chez la première malade (la nommée Marianne, qui est restée

<sup>(1)</sup> T.H, p. 143.

<sup>(2)</sup> Obs. 104 et 105, loc. cit.

plusieurs années à l'Hôtel-Dieu). On observait en même temps des phénomènes nerveux, et il y avait eu des accidents multipliés aux époques menstruelles qui avaient suivi la suppression.

On a cité encore, comme résultant de l'aménorrhée, divers états morbides qui sont plus curieux qu'utiles à connaître pour la pratique. Je me bornerai par conséquent à signaler la coloration bleue du corps (1); la couleur noire de la peau (2); des douleurs ostéocopes qui résistent au traitement mercuriel (cas observé par M. Gendrin).

Des conséquences plus graves, également signalées par M. Brierre de Boismont, qui a réuni sur ce point les faits les plus intéressants publiés par les auteurs, peuvent résulter de l'aménorrhée. Ce sont diverses maladies mentales: manie, lypémanie, etc.; ou encore l'hydrophobie, et enfin des névroses très variées. Il est vrai qu'on peut se demander si quelquefois on n'a pas regardé comme s'étant produites mutuellement des affections qui étaient toutes les deux sous la dépendance d'une cause générale incomplétement recherchée; mais n'y eût-il qu'un très peut nombre de faits dans lesquels le doute ne soit pas possible, le praticien doit toujours avoir présente à l'esprit la possibilité de ce rapport entre l'aliénation mentale et l'aménorrhée, car rien n'est plus important pour la thérapeutique. J'insiste sur ce point, parce que les hommes qui se sont occupés avec le plus de succès de l'aliénation mentale, et notamment Esquirol, ont accordé une grande influence aux maladies de l'utérus sur les troubles de l'intelligence.

### § IV. — Marche; durée; terminaison.

Nous avons vu que l'aménorrhée qui s'établit après une suppression ne présente pas ordinairement cette progression qu'on observe dans celle qui se produit spontanément. Cependant il est quelques cas où il en est ainsi. A la première époque après la suppression, l'effort menstruel que nous avons vu exister ordinairement, peut être suivi de l'expulsion d'une certaine quantité de sang qui diminue ensuite à chaque nouvelle époque, jusqu'à ce que l'aménorrhée soit complète. Quelquesois on n'observe que cette simple diminution. On voit parsois, et c'est ce que l'on a constaté principalement chez les filles publiques, une aménorrhée de courte durér (deux, trois ou quatre mois) être suivie d'une véritable ménorrhagie, puis se reproduire pour se terminer encore par le même accident.

La durée de l'aménorrhée ne peut être limitée. On peut dire d'une manière générale que celle qui s'établit brusquement, par suppression, dure moins long-temps, surtout sous l'influence d'un traitement approprié, que celle qui s'est manifestée lentement et sans cause appréciable; mais il y a de nombreuses exceptions à cette règle.

Il est assez rare de voir l'aménorrhée, et surtout celle qui a suivi une suppression des règles, se prolonger pendant toute la vie. Le plus souvent, soit spontanément, soit, ce qui est bien plus ordinaire, sous l'influence d'un traitement actif. les règles se rétablissent, et, comme nous l'avons vu plus haut, on a quelquesois à craindre que ce rétablissement n'ait lieu par une ménorrhagie. On a dit que l'aménorrhée pouvait se terminer par une maladie organique de l'utérus; mais l'étude

<sup>(1)</sup> BRIERRE DE BOISMONT, loc. cit., p. 221.

<sup>2)</sup> Journ. de med. de Corvisart, t. V.

des faits est loin de conduire à cette conclusion. Si l'on examine attentivement les observations, on voit que déjà des signes de la maladie organique existaient lorsque l'aménorrhée s'est produite, et que ce trouble fonctionnel n'est que le résultat de l'altération de l'organe.

# § V. - Lésions anatomiques.

Il n'est point de lésion anatomique qu'on puisse attribuer en propre à l'aménornée. Sans doute, chez les femmes qui succombent après en avoir été atteintes, on
trouve ordinairement des lésions importantes, soit du sang, soit de l'atérus, soit
d'autres organes; mais ce sont là les traces de la maladie sous la dépendance de
laquelle s'est produite l'aménorrhée, et non de l'aménorrhée elle-même; ce qui le
prouve, c'est que, chez des femmes qui n'ont jamais été réglées, et même chez
certaines qui ont vu disparaître leur flux menstruel établi depuis un temps plus ou
moins long, on peut très bien ne trouver aucune lésion, de quelque espèce que ce
soit, qui ait le moindre rapport à l'aménorrhée. M. Vigla a communiqué à
M. Brierre de Boismont l'observation d'une femme de cirquante ans qui n'avait jamais été réglée, et qui ne présentait pour toute lésion qu'un petit kyste de l'ovaire
droit, bien insuffisant pour expliquer l'aménorrhée.

### § VI. - Diagnostic; pronostic.

Rien n'est plus facile que le diagnostic de l'aménorrhée, si on le considère d'une manière générale. Une diminution notable de la quantité du sang, se montrant à un certain nombre d'époques menstruelles, ou bien une suppression complète du sux périodique: telle est, en esset, la maladie. On ne pourrait; sous ce rapport, trouver de confusion possible qu'avec la dysménorrhée, qui s'accompagne assez souvent de la diminution du flux menstruel; mais une pareille difficulté ne saurait longtemps arrêter le médecin. Il suffit, en effet, de se rappeler qu'en pareil cas il y a réunion des deux assections, et tout embarras cesse aussitôt; de cette manière, en a trois états distincts : 1º les troubles nerveux, les douleurs vives, etc., accompagnant une menstruation suffisamment abondante : c'est la dysménorrhée simple ; 2 ces mêmes accidents survenant dans le cours de menstrues notablement diminuées : c'est l'aménorrhée compliquée de dysménorrhée; 3º la diminution du flux menstruel sans accidents nerveux ou congestionnels notables : c'est l'aménorrhée simple, qui se produit assez souvent sans cause appréciable. Quant à l'aménorrhée complète, aucun doute ne peut s'élever sur elle. Or les trois états que je viens d'indiquer se distinguent facilement l'un de l'autre.

Mais la partie la plus importante du diagnostic est celle qui consiste à établir si l'aménorrhée est simple, idiopathique, ou si elle est sous la dépendance d'un état morbide ordinairement fort grave. Pour arriver à ce diagnostic, il faut se rappeler quels sont les états morbides dans lesquels la fonction menstruelle diminue d'activité ou cesse complétement de se faire. Or nous trouvons d'abord les diverses affections chroniques, et surtout la phthisie et le cancer dans d'autres organes que l'utérus; puis la chlorose et l'anémic, résultant des causes diverses qui ont été indiquées aux articles consacrés à ces affections; puis les maladies de l'utérus, l'absence de cet organe, son atrophie, etc. On comprend qu'il serait beaucoup trop long d'indiquer comment les choses se passent dans ces divers cas. Le praticien se

le rappellera d'ailleurs parfaitement, et il serait facile, dans tous les cas, de recours aux descriptions des maladies que je viens d'énumérer. Il est, par conséquent inutile d'insister davantage sur ce diagnostic.

### § VII. — Traitement.

L'élimination que j'ai faite plus haut d'un certain nombre d'espèces d'aménor rhées décrites dans les articles généraux sans aucune utilité pratique nous permettra de présenter le traitement d'une manière plus succincte, sans lui rien sain perdre de sa valeur. Il est un certain nombre de circonstances capitales auxquelle il faut avoir égard : 1° on peut être appelé pour une suppression récente qui donn lieu à quelques uns des accidents signalés plus haut ; 2° on a à traiter une aménor rhée à la suite de suppression ou survenue spontanément, qui donne lieu, pendan les époques menstruelles, à des troubles nerveux plus ou moins violents, ou à un certaine congestion résultant de l'effort hémorrhagique arrêté ; 3° il s'agit seulement de rétablir les règles supprimées ou notablement diminuées; sans qu'aucun est hémorrhagique se manifeste ; 4° ensin, on peut avoir à traiter ces divers états met bides que nous avons vus suivre l'aménorrhée, tels que les névroses, l'auéur, etc. Passons en revue ces divers cas, au point de vue du traitement.

A" Traitement des accidents qui suivent de près la suppression. Lorsque, immédiatement ou peu de temps après une suppression, il survient, ce qui est le plus ordinaire, des accidents que j'ai fait connaître dans la description des symptômes, on doit d'abord, à l'aide de l'exploration directe, rechercher s'il y a en gorgement de l'utérus. Si cette lésion existe, et c'est ce qu'on observe le plus sur vent, on doit mettre en usage le traitement conseillé contre la congestion sang de l'utérus (1), et de plus quelques moyens particuliers. Ainsi on prescrira de pédiluves sinapisés; on fera exposer le siége de la malade à la vapeur de l'ea bouillante; on promènera des sinapismes sur les cuisses, des ventouses sèches din les mêmes points. On appliquera aux grandes lèvres, à l'anus, un petit nombre d sangsues (deux, trois ou quatre); en un mot, on mettra en usage les moyens re commandés pour ramener le sang vers l'utérus en assez grande abondance pour faire couler.

Il ne faudrait pas néanmoins insister trop longtemps sur ces moyens, si n'étaient pas suivis d'effet, car on courrait risque d'augmenter inutilement la cet gestion utérine; il ne faudrait pas davantage y avoir recours, si l'on était apper une époque trop éloignée à la fois du moment de la suppression et de l'époque menstruelle suivante; car on n'aurait aucun espoir fondé de faire reparaître à règles. Il vaut mieux, en pareil cas, recourir à des émissions sanguines plus als dantes, aux émollients, aux narcotiques et aux antispasmodiques, pour faire ces les accidents, attendant, pour agir dans le but de rétablir les menstrues, que nouvelle époque menstruelle soit proche.

Je n'ai pas à insister sur les moyens que je viens d'indiquer, car si on y l'indicate, chit, on verra qu'ils ne dissèrent pas de ceux qui sont mis en usage dans la con gestion utérine et dans la dysménorrhée; je dirai seulement que dans les cas o suppression a été causée par l'impression du froid ou par la suppression du

<sup>(1)</sup> Voy. p. 110.

transpiration locale, on met en usage quelques moyens particuliers que je vais indiquer.

Lorsque les règles se sont supprimées par suite de l'impression vive du froid sur tout le corps, de l'immersion dans l'eau, etc., les sudorifiques et les excitants dissibles sont spécialement recommandés. On prescrit l'infusion de bourrache, de sureau, de menthe, de sauge, de romarin, etc.; les préparations où entre l'acétate d'ammoniaque; l'éther; des fumigations aromatiques générales ou partielles. On entoure la malade de vètements chauds, et plusieurs médecins recommandent de prescrire un exercice assez actif, si les forces le permettent, et si le malaise, l'agitation, parsois un léger mouvement sébrile ne viennent pas e'y opposer, le rappel d'une transpiration locale supprimée se sait en entourant la partie de fanelle et de tasset agommé, suivant la manière d'agir indiquée par M. Mondière pour reproduire la transpiration des pieds. On peut en voir les détails à l'article Épistaxis (tome l'e).

Traitement de la suppression plus ou moins ancienne, avec symptômes de rangestion au moment des règles. Le même traitement est parfaitement applicable aux cas où, pendant les époques qui suivent la suppression, des symptômes généraux et locaux d'éruption menstruelle difficile viennent à se manifester. Comme un connaît ordinairement la manière dont les choses se sont passées aux époques précidentes, on n'est pas obligé d'attendre, pour mettre en œuvre les moyens qui continent ce traitement, que les accidents se soient produits ou aient pris un grand accroissement; mais quatre, cinq ou six jours avant l'époque où les règles dermient apparaître, on prescrit les pédiluves; l'exposition du siège à la vapeur de l'eau bouillante, les sanysues en petit nombre, les narcotiques, les antispasmodiques, en un mot, un certain nombre de médicaments que nous connaissons, choisis suivant la prédominance de tel ou tel symptôme.

li saut, dans le cas particulier dont nous parlons, insister davantage sur les moyens propres à produire vers l'utérus un effort hémorrhagique. On mettra sursoul en usage les légers emménagegues que je me borne à indiquer ici, parce
que tout à l'heure je vais avoir à m'en occuper avec détail; et l'on aura recours à
des topiques chauds sur les parties génitales, à des sinapismes promenés sur les
cuisses, ou encore à des fumigations excitantes, la suivante par exemple:

3' Traitement de l'aménorrhée par atonie des organes génitaux. Les moyens mis en usage dans le but de rendre plus abondantes les règles notablement diminuées, on de les rétablir lorsqu'elles sont supprimées, sont sans contredit les plus nombreux, car dès longtemps les médecins, frappés de la nécessité d'entretenir l'écoulement menstruel, et des accidents si variés qui résultent de sa suppression, se sont efforcés d'enrichir la médication emménagogue dont nous allons nous occuper.

C'est surtout à l'aide de substances prises à l'intérieur qu'on cherche à rétablir les règles; mais parmi celles qu'ont recommandées les auteurs, il en est beaucoup qui s'adressent aux divers états morbides, dont nous avons vu plus haut la maladie qui nous occupe n'être qu'un accident secondaire; or le même motif qui m'a fait

jusqu'à présent éliminer ces états morbides m'engage à le faire encore, lorsqu'is s'agit du traitement; car à quoi nous servirait de reproduire ici ce qui a été déji dit avec de grands détails dans l'exposé des traitements de la chlorose, de la phthisie pulmonaire, etc.? Il ne doit évidemment être question ici que des médica ments qui, dans l'opinion de tous les médecins, ont une action spéciale su l'utérus, et doivent être employés dans les cas d'aménorrhée idiopathique, ou suivant l'expression de quelques auteurs, d'aménorrhée par atonie des organiques.

Hue; sabine. Parmi les substances qui jouissent de la propriété emménagogue il n'en est point qui aient une plus grande célébrité que la rue et la sabine. L'nombre des médecins qui les ont recommandées est si grand, qu'on pourrait peine les citer. Je me contenterai donc, d'indiquer la manière la plus usitée d'employer ces médicaments.

L'infusion de ces substances est d'un usage général; voici comment on les prépare

2/ Rue fraiche..... 4 gram. | Eau bouillante..... 1000 gram.

Faites infuser pendant dix minutes. A prendre par tasses, avec addition de quantité selfisante de sirop de gentiane pour chaque tasse.

24 Sabine fratche...... 2 ou 3 gram. † Eau bouillante...... 1000 gram. Faites infuser, et administrez ut suprà.

Si l'on saisait l'insusion avec les plantes sèches, il saudrait réduire de moitié la dose de la substance médicamenteuse.

Desbois (1) recommandait vivement la potion suivante qui a eu une assez grande réputation, et dans laquelle l'armoise se trouve jointe aux substances qui viennent d'être indiquées :

Huile essentielle de rue... de sabine à 0,30 gram.

Triturez dans un mortier de verre, et ajoutez :

Eau distillée d'armoise...... 160 gram. | Eau distillée de seurs d'oranger. 16 gram. Dose : une cuillerée toutes les deux heures.

Tommasini (2) recommande d'unir la sabine à la dose de 1,25 grammes à de petites doses d'aloès.

La rue se donne également en potion, ainsi qu'il suit. Par exemple :

Mèlez. A prendre par cuillerée, toutes les deux heures.

Co qu'il y a surtout d'important à observer dans l'emploi de ces médicaments. comme aussi de tous les autres emménagogues, c'est de ne les donner que dans des cas où l'on est bien sûr qu'il n'y a aucune congestion de l'utérus, ou si cette congestion existe, et si l'on pense que l'effort hémorrhagique a besoin d'être un peu augmenté, d'agir avec beaucoup de ménagements, car, ainsi que l'ont constaté beaucoup de praticiens, et M. Soyer en particulier (3), si l'on manque de prudence

<sup>(1)</sup> ALIBERT, Élém. de thér., t. II.

<sup>(2)</sup> Voy. Journ. hebdomadaire de médecine, 1834.

<sup>(3)</sup> Essai sur l'aménorrhée; Thèses, Paris, 1831.

dans un cas semblable, on peut occasionner les plus graves accidents. Ces accidents, dans un cas cité par M. Soyer, allèrent jusqu'à la plus grande agitation, à une sièvre ardente, au délire et aux syncopes.

Après ces emménagogues proprement dits, auxquels il faut joindre l'armoise, je me contenterai de citer les plantes aromatiques que j'ai eu déjà occasion de mentionner; le safran, de légers purgatifs, etc.; médicaments qui n'ont qu'une action adjuvante, et dont l'administration est des plus faciles, et je mentionnerai quelques autres substances préconisées par divers auteurs.

Aconit. Le docteur West (1) ayant remarqué, dans deux cas où l'on avait administré l'aconit, que les règles supprimées s'étaient parfaitement rétablies, donna cette substance dans plusieurs autres cas d'aménorrhée, dans lesquels la suppression datait de plusieurs mois, et vit encore les menstrues se rétablir promptement. Aussi propose-t-il d'employer ce médicament comme emménagogue, de la manière suivante:

futes trente pilules. A prendre ainsi qu'il suit :

On commence l'administration des pilules, huit jours avant l'époque ordinaire de la menstration, par une pilule dans la journée; le lendemain, on en prescrit deux, et l'on augmule la dose d'une pilule par jour, de manière que le jour où les règles devraient apparatte, la malade en prenne huit.

Les faits cités par West ne sont pas nombreux; il serait nécessaire qu'ils serait multipliés. Je ne saurais, par conséquent, me prononcer rigoureusement sercette médication, et je me borne à ajouter que le docteur West n'a vu aucun acident résulter de ce mode d'administration de l'aconit.

On a encore prescrit la belladone, recommandée d'abord par Ever (2), et puis par Sondelin et Mende; la jusquiame, et d'autres narcotiques. Le docteur Richter unit la belladone au calomel; mais l'emploi de ces médicaments ne doit pas nous arêter plus longtemps, parce que les cas où on les a administrés ne sont pas suffisement spécifiés. Je dirai seulement, d'une manière générale, que les médicaments narcotiques conviennent particulièrement lorsqu'il existe des douleurs vives et une agitation marquée.

lode. L'iode a été très vanté comme emménagogue il y a quelques années. Les docteurs Coindet, Brera (3), Sablairolles, Récamier et Trousseau (4), ont surtout insisté sur ses heureux effets dans l'aménorrhée. Suivant M. Trousseau, néanmoins (5), l'iode ne convient parsaitement que chez les semmes bien colorées, dont les règles sont simplement diminuées et coulent sans douleur, ce qui est le cas le plus rare. Cet auteur recommande la teinture d'iode, administrée ainsi qu'îl suit:

Freinture d'iode.... 25 à 30 gouttes, Sirop de Acurs d'oranger... 30 gram.

A prendre dans la journée, par cuillerées à bouche.

<sup>1)</sup> Note sur les prop. emmén. de l'aconit (Arch. gén. de méd., 2° série, t. VIII, p. 427).

<sup>12)</sup> Nov. act. nat. cur., novembre 1791.

<sup>(3)</sup> Saglo clin. sull' iodio; Padova, 1822.

<sup>(4)</sup> Journ. des conn. med., povembre 1935.

Trailé de lhérap., t. 1, p. 276.

Il faut, ajoute M. Trousseau, continuer l'emploi de ce moyen pendant deux ou trois mois. Quant à hous, nous devons remarquer que, dans les cas cités, on ne s'est pas borné à administrer l'iode, qu'on a eu, au contraire, ordinairement recours à d'autres moyens actifs, ce qui rend douteuse l'efficacité de cette substance, et exige de nouvelles expériences.

Suivant M. Trousseau, la mixture d'hydriodate de potasse de M. Wallace est une préparation qui convient dans les cas où l'iode est indiqué. En voici la formule :

2 Iodure de potassium..... 8 gram. | Eau distillée......... 250 gram. Dose : une ou deux cuillerées à bouche chaque jour.

M. Trousseau (1) emploie aussi, au moment où se produisent les congestions spontanées vers l'utérus, qui marquent les époques menstruelles, la teinture d'iode à la dose d'un gramme par jour dans un julep. Quelquesois les règles sont provoquées en vingt-quatre heures; mais il n'est pas dit, dans les observations que j'ai sous les yeux, si d'autres moyens n'ont pas été employés dans les intervalles.

Seigle ergoté. Le seigle ergoté n'a pas été oublié dans le traitement de l'aménorrhée, et nous voyons aiusi ce médicament être prescrit dans les affections utérines les plus opposées sous tous les rapports. Les docteurs Tracher (2) Weil, etc., cu ont vanté les bons effets, mais ils n'ont pas spécifié les cas; en sorte que nous restons dans l'incertitude. L'administration du seigle ergoté ne dissère pas de celle que nous avons indiquée dans un des articles précédents.

Strychnine. Les docteurs Bardsley (3) et Churchill (1) ont mis en usage la strychnine, et le dernier de ces auteurs cite un cas où, au bout de peu de temps, la menstruation, supprimée depuis dix mois, s'est rétablie à la suite de l'administration de la strychnine, à la dose de 4 à 5 milligrammes, trois fois par jour, pour commencer, puis, en augmentant avec prudence, à celle de 6 ou 7 milligrammes, également trois fois par jour. Administré avec précaution, ce médicament peut être essayé, mais il serait prématuré de se prononcer sur son degré d'efficacité avant que de nouvelles observations sur des cas bien spécifiés ne soient venues nous éclairer.

Cantharides. On a encore administré les cantharides sous forme de teinture ou de poudre, et le docteur Dewces (5) a cité quelques cas où ce médicament à paru réussir; mais, ainsi que le font remarquer les auteurs du Compendium, cette substance est trop dangereuse pour qu'on puisse la recommander en l'absence de faits plus nombreux et plus concluants.

Vomitifs; purgatifs. Peu d'auteurs ont conseillé ces moyens. Cependant, parmi les vomitifs, l'ipécacuanha, préconisé par Guilbrand, a joui de quelque réputation comme emménagogue, et de légers purgatifs ont été assez souvent employés. Parme eux on choisit ceux qui agissent spécialement sur le gros intestin, comme le jalou la gomme-gutte, et surtout l'aloès, qui fait partie d'un grand nombre de prépara

<sup>(1)</sup> Duclos, Bull. gén. de thér., t. XXXI, novembre 1846.

<sup>(2)</sup> The Journ. of sciences, etc.; London, 1816.

<sup>(3)</sup> Hosp. facts and obs.; London, 1830.

<sup>(4)</sup> The Edinburgh med. and sury. Journ., 1831.

<sup>(</sup>b) A compend. syst. of midwif.: Philad., 1826.

tions emménagogues. Le docteur Chaumet (de Bordeaux) l'unit à la gentiane et au culomel, ainsi qu'il suit :

- 2 Extrait de gentiane..... 0,15 gram. | Calomel à la vapeur..... 0,05 gram. | Aloès succotrin..... 0,05 gram. |
- F. s. a. vingt pilules semblables. Dose: une matin et soir.

Je pourrais encore citer des purgatifs plus énergiques, et en particulier le vin de coloquinte; l'emploi des médicaments de cette espèce est trop incertain pour qu'on doive y avoir recours dans les cas ordinaires.

Moyens divers. Beaucoup d'autres médicaments, sur lesquels il serait peu utile et beaucoup trop long de s'appesantir, ont été mis en usage contre l'aménorrhée. Je citerai entre autres le raifort sauvage, la garance vantée par Fonteka, le docteur Dewees, etc.; le polygala senega, la térébenthine par la bouche ou en lavements (Elliotson), le borax (Hufeland), la myrrhe, l'ellébore noir, etc. Les documents que nous possédons sur l'emploi de ces substances sont si peu précis, qu'il est absolument, impossible de se faire une idée un peu exacte des effets réels de médications si diverses. Je terminerai donc ce que j'ai à dire de la médication emménagogue interne par quelques mots sur les préparations d'or, principalement précaisées par Chrestien.

Priparations d'or. On sait que les préparations d'or ont été vantées comme autiscrossuleuses; aussi est-ce dans les cas où l'on prescrit l'iode, c'est-à-dire lesqu'on a des motifs de soupçonner que l'aménorrhée est sous la dépendance d'un vice scrosuleux, qu'on donne ce médicament. Voici les sormules recommandées par Chrestien:

### Pastilles de cyanure d'or.

2 Cyanure d'or ..... 0,10 gram. | Pâte de chocolat..... 32 gram.

F. s. a. vingt-quatre pastilles. Dose: d'une à quatre par jour, progressivement.

### Pilules de cyanure d'or.

Cyanure d'or...... 0,05 gram. | Extrait de daphne mezereum. 0,15 gram. Mélez, et avec :

Poudre de guimauve..... Q. s.

bites quinze pilules de 0,20 grammes. Dose : d'une à trois par jour, progressivement.

Je ne pourrais que répéter ici ce que j'ai dit dans l'histoire des scrosules à propos des préparations d'or ; j'y renvoie le lecteur, me contentant d'ajouter que ces préparations doivent toujours être maniées avec beaucoup de prudence, et qu'on ne doit en élever la dose que lentement.

Moyens externes. J'ai déjà parlé des divers moyens mis en usage pour attirer le sang vers l'utérus (ventouses sèches, pédiluves sinapisés, sangsues en petit nombre, etc.): je n'y reviendrai pas ici; mais il me reste à indiquer quelques moyens externes dont quelques uns sont beaucoup plus actifs et qu'on a plus ou moins vantés.

Électricité. A l'époque où l'électricité fut employée contre toutes les maladies dans lesquelles on supposait l'atonicité d'un organe, on dut naturellement la met-tre en usage contre l'aménorrhée. On trouve dans les divers recueils un assez grand

nombre de faits dans lesquels on voit les règles longtemps suspendues reparait après un plus ou moins grand nombre de secousses électriques dirigées à travers bassin. Ce moyen est, selon toutes les apparences, beaucoup trop négligé aujon d'hui, et il serait à désirer qu'on l'expérimentat de nouveau avec toute la rigue nécessaire. La meilleure manière de le mettre en usage, est de se servir de l'i strument de Clarke ou de celui des frères Breton, et de diriger un courant inte mittent des lombes à l'hypogastre, ou même directement sur l'utérus, par le vazi Le docteur Kholodovitch (1) cite un cas remarquable de rétablissement des met trues depuis assez longtemps supprimées. Il ne fallut qu'un petit nombre de s cousses pour faire reparaître les règles. Avant cet auteur, Clarke (2) et un b nombre d'autres avaient, à l'aide de faits semblables, établi l'utilité du galvaniere M. Rayer (3) a observé récemment deux cas de guérison rapide par ce moyen q convient surtout dans les cas de débilité des organes génitaux.

Vésicatoires. Les vésicatoires ont été principalement recommandés par le de teur Graves. Il veut qu'on les applique à la surface interne des cuisses, deux just avant l'époque à laquelle la femme attend ses règles. La plupart des praticulaites préfèrent le sinapisme au vésicatoire, et les recherches n'ont pas été assez be faites pour qu'on puisse se prononcer sur ce point.

Injections ammoniacales. On a été jusqu'à prescrire des injections avec l'ai moniaque dissoute dans une certaine quantité de liquide. Ainsi le docteur Lavagne recommande de fréquentes injections avec le liquide suivant :

24 Lait chaud...... 2 cuillerées. | Ammoniaque liquide.. 10 à 12 gouttes M. Nicato indique la formule suivante:

24 Ammoniaque...... 40 gouttes. Décoction d'orge..... 400 gram. Mucilage de gomme arabique. 15 gram.

Mélez. Pour quatre injections par jour.

Pour comprendre quelle est la prudence avec laquelle il faut administrer cinjections dont le degré d'efficacité n'est d'ailleurs pas bien déterminé, il sul d'observer que M. Fenoglia (5), qui néanmoins ne met que 5 gouttes d'ammonique dans 90 grammes de véhicule, a vu une véritable métrite se développer d'l'influence de cette irritation.

Les vapeurs d'eau et de vinaigre dans le vagin, conseillées dans l'ouvrage | MM. Roche et Sanson, agissent dans le même sens que l'ammoniaque, et n'office pas le même danger.

Il faudrait citer encore les bains de vapeur simple ou aromatique; les fum litions d'acide carbonique et quelques autres moyens internes conseillés par pasieurs auteurs, mais ces détails n'auraient qu'une faible utilité.

Je terminerai par l'indication d'un moyen qui a réussi dans quelques cas. les que, à priori, on ne dut guère s'attendre à un pareil résultat : c'est l'irre des mamelles. M. Patterson (6) a cité deux cas où l'emploi de sinapismes qu' à

<sup>(1)</sup> Foien. med. Journ., 1824, et Arch. gen. de med., t. XVI, p. 432.

<sup>(2)</sup> Observ. on those diseas, of femal, with are attend, by discharges; London, 1841.

<sup>(3</sup> Ann. de ther., juillet 1847, et Journ. des conn. med.-chir., décembre 1847.

<sup>(4)</sup> Ann. unir. di med., 1823.

<sup>(</sup>b) Rep. med. del Piemonte, 1832.

<sup>16</sup> Dublin med, Journ., nº 11.

mamelles a rétabli les règles supprimées depuis longtemps. Ce qu'il y a de curieux dans le premier de ces faits, c'est que le sinapisme appliqué sur une des mamelles ne l'avait pas été dans l'intention de rappeler les menstrues, mais uniquement pour faire disparaître une douleur qui avait son siége dans cet organe. L'infirmière appliqua le sinapisme beaucoup trop grand, il survint un gonfiement très douloureux de la mamelle, et la menstruation se rétablit. M. Hulin-Origet (1) employa le même moyen avec un égal succès. Il est difficile, avec ces documents, de spécifier les cas dans lesquels convient un pareil traitement; c'est pourquoi je me borne à le mentionner.

te Traitement de l'état consécutif à la diminution ou à la suppression des règles. Les symptômes qui surviennent chez les femmes dont les menstrues ont notablement diminué ou se sont arrêtées complétement, sont si variables, qu'il est impossible d'en tracer complètement le traitement. C'est au praticien à les distinguer et à leur opposer les moyens convenables. On peut néanmoins, d'une manière générale, dire que ces symptômes se rapportent à l'anémie et aux affections nerveuses qui l'accompagnent. Aussi est-ce dans ces cas qu'on emploie particulièrement les ferrugineux, les toniques, les antispasmodiques. Si, comme j'en ai observé plusieurs exemples, on trouve chez les femmes affectées d'aménorrhée des douleurs de nature évidemment névralgique, il ne faut pas hésiter à les traiter par le traitement local qui convient aux névralgies (2), tout en mettant en usage les remèdes qu'exige l'état général. J'ai, en effet, constaté qu'on pouvait de cette manière faire disparaître la névralgie, avant que l'état général ait été ramené à l'état sain, et par là épargner aux malades des souffrances très vivès.

Je ne crois devoir présenter ni résumé ni ordonnances pour un traitement si varié, et qui doit nécessairement être étudié dans tous ses détails. J'y ai d'ailleurs suppléé en spécifiant avec soin les principaux cas.

# RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Suppression récente, avec symptômes de congestion. Traitement de la congestion sanguine de l'utérus; légers emménagogues.
- 2º Suppression plus ou moins ancienne, avec symptômes de congestion aux époques des règles. Même traitement; insister un peu plus sur les légers emménagogues.
- 3º Aménorrhée par atonie des organes génitaux. Emménagogues : Rue, sabine, armoise, etc.; narcotiques : aconit, belladone, jusquiame, etc.; iode; seigle ergoté; strychnine; cantharides; vomitifs; purgatifs; moyens divers; préparations d'or. Moyens externes : Électricité; vésicatoires; injections ammoniacales; vapeurs vinaigrées; fumigations; bains de vapeur.
- h' État consécutif à la diminution ou à la suppression des règles: Ferrugineux; toniques; antispasmodiques, etc.
  - (1) Travoux de la Société de méd. d'Indre et-Laire,
  - (2) Voy. l'histoire des Névralgies.

### ARTICLE V.

#### MÉTRITE SIMPLE AIGUE.

L'instammation de l'utérus est loin d'être une maladie nouvellement consue, puisque les auteurs de médecine les plus anciens en ont fait mention, et que quelques uns même sont entrés dans d'assez grands détails à son sujet. Mais ce n'est que dans ces dernières années qu'ayant porté dans l'étude des maladies de la matrice plus d'exactitude dans l'exploration des organes, on est pervenu à tracer de cette affection une description un peu complète.

Tous les auteurs ont distingué avec soin la métrite simple, celle qui survient dans l'état de vacuité de l'utérus, de la métrite puerpérule; et ce sersit, en effet, une consusion très sâcheuse que de ne pas séparer des instammations rendues si dissérentes par les circonstances dans lesquelles elles se développent. Mais on a voulu pousser les choses beaucoup plus loin, et décrire un nombre assez grad d'inflammations diverses, suivant le siège précis du mal dans tel on tel point de l'organe affecté. Ainsi quelques auteurs veulent qu'on reconnaisse une métrik catarrhale ou superficielle, et une métrite parenchymateuse ou profonde. Sus doute on voit des métrites peu intenses qui ne paraissent pas affecter une grande épaisseur du tissu utérin, et d'autres où ce tissu est envahi dans toute sa profosdeur: mais en examinant de près les saits, on voit qu'il n'y a pas entre eux de diférence essentielle, et que l'intensité plus ou moins grande du mal est la seule qu'on puisse signaler. Or on ne peut être autorisé à faire deux affections distinctes d'une seule et même inflammation, parce qu'elle pénètre plus ou moins profondément. A plus forte raison, ne doit-on pas, avec M. Duparcque (1), saire de la métrite catarrhale un synonyme de la leucorrhée, puisque nous avons vu plus haut (2) que la leucorrhée existe sans inflammation évidente.

Pour nous donc il n'y a qu'une métrite plus ou moins profonde; mais, et cette distinction n'est pas récente, car on la trouve dans Aetius, on a présenté la description d'autant d'états morbides divers qu'on a supposé de points circonscrit dans lesquels l'inflammation peut être limitée. C'est ainsi qu'on a d'abord décrit une métrite du col et une métrite du corps de l'utérus, et que dans cette dernière on a encore distingué la métrite antérieure, la métrite postérieure et la métrit latérale, suivant que d'après certains symptômes on a peusé que l'inflammation occupait la partie antérieure, la partie postérieure ou une des deux parties laterales de la matrice. Tous les praticiens savent très bien que ces distinctions disparaissent presque toujours au lit des malades, et que par conséquent elles n'ont qu'une très faible valeur. La distinction même entre la métrite du col et celle du corps est loin d'être bien établie sur la base solide des faits; bien entendu que sous le nom de métrite, nous ne comprenons nullement les granulations, les érosions du col de l'utérus, dont il sera parlé plus loin; car, en pareil cas, il est bien évident que le col peut être malade, le corps étant dans une intégrité parsaite.

<sup>(1)</sup> Loc. cil., p. 222.

<sup>(2)</sup> Voy. agt. Leucorrhée.

# S I. - Définition; synonymies fréquence.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'on doit entendre par le mot de métrite simple aiguë toute inflammation utérine aiguë non ulcéreuse ou granuleuse, hors l'état de grossesse ou le temps des couches.

On a désigné cette affection sous les noms d'inflammatio uteri, inflammatio uteri, inflammatio uterina, hysteritis, metritis.

La métrite simple aiguë et primitive est loin d'être une affection très fréquente. 
Je m'explique: Il n'est pas rare, sans doute, de voir l'inflammation aiguë se porter: 
du vagin au col et à la cavité du col de la matrice; mais on voit rarement cette infemmation envahir d'emblée soit le coi, soit le corps, ce qui paraîtra remarquable 
si l'on se rappelle la grande fréquence des engorgements sanguins de l'utérus.

### § II. - Causes.

Nous retrouvons, dans l'étiologie de la métrite simple aiguë, les diverses causes attribuées à la simple congestion, ce qui prouve bien que nos connaissances sur ces affections sont loin d'être précises. Il est impossible, du reste, de suppléer au détaut d'exactitude des auteurs, en étudiant les observations, car on ne peut guère consulter, sous ce point de vue, que des faits de métrite paerpérale dont nous n'a-vous pas à nous occuper actuellement. Bornons-nous donc à une exposition rapide de ce que nous trouvons de moins vague sur ce point.

# 1º Causes prédisposantes.

Age. Suivant la plupart des auteurs, la maladie dont nous nous occupons est très rare avant la puberté et après la cessation des règles. Selon Lisfranc, au contraire, elle est fréquente pendant les deux premières années qui suivent cette cessation. Mais cet auteur n'entre pas dans les détails des faits, et n'appuie son opinion que sur des considérations purement théoriques.

Une alimentation échauffante, des médicaments stimulants, emménagogues, l'abus des boissons alcooliques, sont encore rangés parmi ces causes, mais avec moins de preuves encore, s'il est possible.

Je n'insisterai pas sur ces causes prédisposantes, dont l'action est si peu démontrée qu'il a fallu, pour presque tous les cas, admettre une prédisposition spéciale dont la nature est tout à fait inconnue.

### 2º Causes occasionnelles.

Presque toutes les causes occasionnelles dont l'influence est bien prouvée peuvent être considérées comme des violences extérieures. Ainsi l'abus du coît, la disproportion du pénis, les coups sur l'hypogastre, les chutes qui déterminent un ébranlement dans les organes du bassin, les blessures, les manœuvres pour provoquer l'avortement, les opérations faites sur la matrice, sont toutes des causes qui agissent plus on moins directement et matériellement, et ce sont ces causes dont l'existence est le moins contestable.

il ne nous reste plus, pour compléter cette énumération, que d'indiquer les injections froides souvent répétées, les injections irritantes et la suppression des

règles. Il serait, en effet, inutile d'insister sur une étiologie dont les éléments nous manquent, et dont il faut recommander l'étude aux observateurs.

# § III. — Symptômes.

Les symptômes de la métrite aiguë simple ne distèrent de la congestion sanguine, lorsque la maladie est étendue à tout l'organe, que par une intensité plus grande, par le mouvement sébrile qui vient se joindre à eux, et qui est toujours plus marqué que dans les cas peu sréquents où il existe un peu de sièvre avec la simple congestion, et ensiu par un écoulement qui n'a pas sussissamment sixé l'attention des auteurs.

Si l'inflammation n'occupe que la surface interne de l'utérus, et à plus forte raison si elle reste fixée à la cavité du col, la douleur est peu vive, et elle est bornée à l'organe malade. Il n'en est pas de même dans les conditions opposées. La douleur est alors profonde, gravative, continue, avec des redoublements plus ou moiss fréquents, pendant lesquels elle peut s'étendre aux lombes, à l'anus, aux aines et aux cuisses. Il est bien rare que, dans la métrite aiguë simple, cette douleur soit assez vive pour forcer les malades à se tenir les cuisses fléchies sur le bassis, comme l'indique M. Duparcque; c'est dans les cas de métrite puerpérale que ce symptôme a été vu avec ce degré d'intensité.

Un des symptômes les plus constants est une pesanteur incommode au périnée, avec un sentiment de tension dans le bassin. Si la maladie a un certain degré d'intensité, c'est celui dont se plaignent le plus les femmes.

La douleur est augmentée notablement par la pression, qui doit être, lorsque la chose est possible, exercée de trois manières. Par le palper hypogastrique, on exaspère la douleur qui siége dans le corps de l'utérus; mais parfois le gonfiement est peu considérable, et ce n'est qu'en pressant fortement qu'on arrive sur l'organe malade. Alors on doit pratiquer le toucher par le rectum, qui fait reconnaître plus exactement l'état du corps de la matrice. Le toucher vaginal détermine quelquefois une douleur très vive, qui a pour caractère, lorsqu'il s'agit d'une métrite aiguë, d'occuper toute l'étendue du col de l'utérus.

C'est par les mêmes moyens d'exploration qu'on reconnaît l'existence d'une tumé faction plus ou moins considérable, et si, en même temps qu'on pratique le toucher par le vagin, on presse sur l'hypogastre, on sent l'utérus pris entre les deux mains, ce qui permet d'en mesurer approximativement le volume, en même temps que l'on apprécie plus exactement encore le degré de douleur qu'il présente.

Par le toucher vaginal, on constate encore la dureté ou bien la mollesse du col, caractères qui, suivant les auteurs, appartiennent à l'inflammation de cette partie de l'organe, sans que personne ait cherché à déterminer dans quelles circonstances diverses on trouve des états si opposés.

Par le toucher rectal, aussi bien que par le toucher vaginal, on s'assure que le corps de l'utérus est devenu plus dur et plus lourd qu'à l'état normal, et l'or sent un développement de chaleur souvent considérable.

J'ai dit qu'il existe, en même temps que les symptômes précédents, un écoulement plus ou moins considérable. Il est, par conséquent, bien extraordinaire que les descriptions générales des auteurs n'en fassent pas mention. L'explication de ce silence n'est cependant pas très difficile. La métrite simple, telle que je l'ai

définie plus haut, est une maladie rare, et, de plus, l'écoulement, comme dans toutes les autres affections des organes revêtus d'une muqueuse, manque, ou est très peu considérable au début de la maladie, c'est-à-dire, à l'époque où les divers symptômes sont recherchés avec le plus de soin; il y a plus encore : la métrite sorvient souveut chez des femmes qui avaient des flueurs blanches, et chez lesquelles une légère augmentation de l'écoulement peut très bien passer inaperçue; voith bien des motifs pour qu'on n'ait pas tenu un compte suffisant de ce symptôme. Enfin, par une malheureuse confusion, on a décrit ensemble la métrite simple aigné et la métrite qui suit plus ou moins immédiatement l'accouchement, et dans celle-ci l'écoulement des lochies étant un fait naturel, on ne peut pas convenablement distinguer ce qui appartient à l'état normal et ce qui est causé par l'inflammation.

Je n'ai en que deux sois l'occasion de voir une métrite survenue hors du temps des couches, et, dans les deux cas, j'ai observé un écoulement muco-purulent qui provensit de la çavité du col de l'utérus, et qui a cessé lorsque l'instammation s'est dissipée. Dans ces derniers temps, j'ai observé attentivement trois cas de métrite puerpérale, dans lesquels toute la maladie était bornée à la matrice; j'en dirai quelques mots dans l'article suivant.

L'écoulement, d'après ce qui précède, peut être nul dans les premiers jours de h maladie. Un peu plus tard, on observe un écoulement peu épais et présentant à an plus ou moins grand degré le caractère séreux. M. Chomel (1) a vu quelquefois, dans les circonstances dont il s'agit, un écoulement roussatre, le seul dent il
fasse mention. Au bout de peu de jours, l'écoulement prend une plus grande
consistance; il devient muco-purulent, et reste tel si l'affection passe à l'état chronique. Lorsque l'inflammation se dissipe, la matière sécrétée perd peu à peu l'aspect purulent, et finit par prendre l'aspect du blanc d'œuf cru; elle est complétement albumineuse. Je viens d'exposer ce que j'ai observé, mais je ne me dissimule
pas qu'il serait très utile d'avoir de nouvelles recherches sur ce sujet.

Aux symptômes locaux qui viennent d'être décrits, il se joint des symptômes généraux, ordinairement peu intenses. Quelquesois même ils sont si légers, que si les semmes ne se satiguent pas, il est difficile d'en reconnaître l'existence. On a dit que cette absence des symptômes généraux se remarque principalement dans les cas où la cavité utérine est superficiellement envahie, où il existe, comme on l'a dit, un simple eatarrhe utérin. Le sait est vrai; mais il ne saut pas croire qu'un mouvement sébrile notable accompagne nécessairement la métrite simple aigné; dans un des cas que j'ai cités plus haut, il n'y avait pas de sièvre prononcée, quoique tous les autres symptômes de l'inslammation du tissu de la matrice existassent d'une manière évidente. Comme dans beaucoup d'autres phlegmasies dont nous avons présenté l'histoire, la réaction sébrile est subordonnée à la manière plus ou moins rapide dont la maladie s'est déclarée.

On sera peut-être surpris de me voir accorder si peu d'importance à la sièvre dans la métrite, lorsqu'on se rappellera les descriptions présentées par les auteurs. Mais si l'on veut examiner attentivement ce qui a été écrit à ce sujet, on voit bientôt que la description de la métrite avec violent mouvement sébrile s'applique

<sup>(1)</sup> Dict. de med., t. XXX, art. Uterus (infl.).

:

présque toujours à l'inflammation qui survient après l'acconchement, et dans la quelle la maladie n'est pas à l'état de simplicité.

Je n'ai pas besoin de m'étendre longuement, comme l'ont sait quelques auteur, sur les diverses variétés de métrite admises d'après le siège précis de la meladie, et mentionnées plus haut. De toutes ces variétés, il n'en est qu'une qui soit traiment importante : c'est la métrite du col; mais elle ne présente rien de particulier, ni ce n'est que les symptômes indiqués sont bornés à cette partie apparente de l'organe.

### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La marche de la métrite simple est continue; nous avons vu qu'il y avoit des moments d'exacerbation, mais on n'observe pas de véritable intermittence. Sa durée n'a point été convenablement déterminée; dans un certain nombre de cus que j'ai examinés, elle n'a pas dépassé deux septénaires. On a parlé de terminaison pur supparation et par gangrène; mais c'est encore dans les cas de métrite puerpérale que les choses se passent ainsi, et même il faut remarquer que c'est presque tenjours dans des cas de fièvre puerpérale, affection spéciale dont la métrite ne form qu'une partie, et dont j'aurai à m'occuper plus tard. On peut donc dire que la métrite simple aiguë se termine d'une manière favorable dans la très grande mojorité des cas, et que s'il faut admettre, avec les auteurs, qu'elle peut dégénérer en métrite chronique, on doit du moins recomnaître que cette terminaison est fort rare Je reviendrai sur ce point dans l'article suivant.

# § V. — Lésions anatomiques,

C'est encore presque uniquement à la métrite puerpérale que se rapportent les lésions anatomiques exposées dans les articles consacrés à la métrite. Aussi, de toutes ces altérations, parmi lesquelles se trouvent les abcès de l'utérus et de se annexes, la gangrène superficielle ou profonde, la phlébite, la lymphangite utérines, ne dois-je citer comme appartenant en propre à la métrite simple aigué, que le gonssement, la rougeur, la friabilité, le ramollissement du tissu de la matrice. Ce n'est pas que la suppuration ne puisse être la conséquence d'une métrite simple très aigué; mais les cas de ce genre sont si rares, qu'ils doivent être rangés parmi les exceptions.

### § VI. — Diagnostie; prenostie.

Je ne m'arrêterai que sur un seul point du diagnostic de la métrite simple aigué, parce que c'est le seul qui ait une véritable importance. Nous avons vu plus haut que les symptômes de cette affection ressemblent beaucoup à ceux de la simple congestion utérine. On peut par conséquent éprouver de l'embarras quand il s'agit de déterminer à laquelle de ces deux affections on a affaire, et il faut convenir que, dans l'état actuel de nos connaissances, il est des cas où il est fort difficile de résoudre la question. Voici sur quoi devra porter l'attention du médecin: La métrite est bien plus fréquemment produite par une cause externe que la simple congestion; elle s'accompagne ordinairement d'un certain mouvement fébrile; elle ne se développe pas presque constamment à l'époque des règles, comme la congestion; elle occasionne des douleurs plus vives, soit spontanément, soit à la pression; elle ne se termine pas par une hémorrhagie plus ou moins abundante; enfin elle donne

plus constamment lieu à un écoulement qui, d'abord d'apparence séreuse, devient tôt ou tard muco-purnient.

Quant aux abcès des annexes de l'utérus, à la péritonite, à l'ovarite, et même à la cystite, que la plupart des auteurs ont cru pouvoir être consondus avec la maladie dont nous neus occupous, ces affections ont des caractères si dissérents, que la consusion n'est pas à craindre. Il s'agit simplement de pratiquer l'exploration de la manière indiquée plus haut. Je dirai seulement, relativement à la cystite, qu'un bon moyen de la distinguer de la métrite consiste à presser avec le doigt sur la paroi vésico-vaginale; on détermine par ce moyen de la douleur, lorsque la vessie est enslammée, tandis qu'en pressant sur l'utérus, on s'assure que cet organe conserve sa sensibilité normale.

D'après ce que j'ai dit plus haut, le propostic n'est pas grave. Je n'ai pas trouvé un seul cas authentique de terminaison suneste de la métrite simple aiguë; et quant au passage à l'état chronique, nous avons vu combien il est rare,

# § VII. — Traitement.

Rien n'est plus simple que le traitement de la métrite simple aiguë, et il serait fort inutile d'entrer dans de grands développements à ce sujet. Il suffit de dire qu'on doit imployer la saignée plus ou moins répétée; appliquer des sangsues à l'hypogastre, aux aines, à l'anus; prescrire les bains, les applications, les injections émoblientes, les narcotiques, un régime sévère, et surtout un repos absolu. Ces moyens suffisent pour faire prouptement cesser les symptômes légers de réaction, et bientôt les symptômes locaux disparaissent eux-mêmes.

Quant aux frictions mercurielles, aux révulsifs de toute espèce, aux vomitifs, etc., c'est dans des cas de métrite puerpérale qu'on les a administrés, et je ne dois pas m'en occuper ici.

M. Bayle a rapporté. (1) une observation intitulée: « Métrite guérie par l'émétique et les bains », mais les symptômes findiques sont insuffisants pour caractériser la maladie, et, par conséquent, nous n'en pouvons rien conclure. Je reviendrai sur ce fait à propos de la métrite chronique.

Je n'insiste pas sur ce traitement; je me suis imposé pour règle de n'entrer dans les détails thérapeutiques que lorsqu'ils ont une importance réelle, et ici ils n'en auraient aucune.

### ARTICLE VI.

#### METRITE CHRONIQUE.

La métrite chronique est une maladie beaucoup plus importante à étudier que la métrite simple aiguë, mais son étude présente de grandes difficultés que malheureusement aucun observateur n'a cherché à lever d'une manière complète, en y procédant à l'aide de faits nombreux et rigoureusement analysés. Il s'ensuit que, tout en possédant sur la métrite chronique des articles d'une valeur incontestable, nous ne trouvons pas sur ce sujet un seul travail qui ne laisse encore heaucoup à désirer. Je ne citerai pour exemple que la distinction si importante à établir entre la métrite chronique et le cancer. Qu'on cherche à la faire d'une

<sup>(1)</sup> Bibliothèque de thérapeutique; Paris, 1828, t. 1. p. 296.

manière précise avec les documents que nous fournissent les anteurs! on trouvera des opinions; mais des faits bien concluants, il n'en existe pas, parce que les observations manquent des conditions indispensables pour donner lieu à des conclusions rigoureuses. Mais ce sont des questions qui se représenteront dans le cours de cet article. Je me hâte d'arriver à la description de la maladie, pour laquelle je mettrai le plus possible à contribution le petit nombre d'observations un peu satisfaisantes que nous possédons.

### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On donne généralement le nom de métrite chronique à une affection caractérisée par le gonslement et la douleur à marche lente d'une partie ou de la totalité de l'utérus, par des pertes blanches plus ou moins abondantes et par un trouble plus ou moins marqué des sonctions de l'organe.

Suivant les auteurs du Compendium de médecine (1), il n'est pas démontré que la métrite chronique existe réellement, et l'on peut rapporter à une simple hypertrophie, due elle-même à la congestion sanguine, la définition précédente. Il est assurément difficile de démontrer d'une manière irréfragable que le gonflement de la matrice, qui constitue un des principaux symptômes de la maladie, est toujours, comme le pense Ant. Dugès, le résultat d'une phlegmasie chronique; les observations sont malheurensement insuffisantes pour résoudre cette question; mais dans la description qui va suivre, on trouvera tant de signes d'inflammation chronique, que l'on sera forcé de convenir que, dans la très grande majorité des cas où l'utérus présente l'état hypertrophique, c'est bien d'une métrite chronique qu'il s'agit. J'en ferai, du reste, ressortir plus loin les caractères.

Sauf le nom d'hypertrophie mentionné plus haut, la métrite chronique n'a guère reçu d'autres dénominations que celles qui ont été mentionnées à propos de la métrite aiguë.

Cette maladie est beaucoup plus *fréquente* que la métrite aiguë; nous allons voir dans quelles conditions elle se présente le plus souvent.

#### SII. - Causes.

La plupart des auteurs se sont contentés de dire que les causes de la métrite chronique sont les mêmes que celles de la métrite aiguë, dont ils ont reproduit 'énumération. M. Duparcque (2) a présenté le plus grand nombre des observations de cette maladie qui soient connues dans la science, ainsi qu'un résumé de ces faits sous le point de vue de l'étiologie; c'est par conséquent à lui que nous devons demander les principaux renseignements, tout en examinant de notre côté ses observations.

### 1° Causes prédisposantes.

Nous n'avons que très peu de chose à dire des causes prédisposantes; elles n'ont pas suffisamment attiré l'attention des observateurs. Nous ne savons quelque chose de positif que sur l'influence de l'âge. On s'accorde généralement à dire que la métrite chronique est fort rare avant la puberté, qu'elle ne se montre pas beau-

<sup>(1)</sup> T. VI, p. 55.

<sup>2)</sup> Loc. cit., p. 35".

coup plus fréquemment après la cessation compléte des règles, et que c'est presque tonjours de vingt à quarante ans qu'où la voit survenir. Lissiranc (1) n'admet pas cette dernière partie de la proposition; suivant lui la maladie est extrêmement fréquente à l'époque de la cessation des règles et pendant un temps assez long après cette cessation. Il est très fâcheux que Lissiranc ait procédé par voie desimple affirmation. Il était indispensable, pour faire accepter sa manière de voir, de cîter les faits, car les observations que nous connaissons lui sont contraires. Presque tous les sujets observés par M. Duparcque et par madame Boivin et Dugès avaient moins de quarante ans, deux femmes seulement ont été atteintes pendant le temps critique, et d'ailleurs nous allons voir la maladie se déclarer, dans la grande majorité des cas, peu de temps après les couches ou l'avortement, ce qui ne peut avoir lieu assez longtemps après la cessation des règles. L'opinion de Lisfranc ne saurait donc être admise dans l'état actuel de nos conmissances.

Une des conditions les plus essentielles pour la production de la métrite chronique, paraît être d'avoir eu des enfants. Je dis paraît être, parce que cette condition est si commune chez les semmes, exposées d'ailleurs aux diverses causes productives de l'affection, qu'il saudrait pouvoir juger les saits, non pas d'une manière absolue, mais d'une manière relative. Mais les éléments de cette appréciation nous manquent complétement. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins certain que sur 22 observations que j'ai rassemblées, il en est 17, c'est-à-dire plus des trois quarts, qui appartiennent à des semmes ayant eu des ensants.

On a signalé le tempérament lymphatique, le tempérament scrosuleux, l'hérédité, mais l'instuence de ces causes n'est nuslement démontrée.

#### 2º Causes occasionnelles.

C'est donc presque exclusivement pour l'étude des causes occasionnelles que nous pouvons saire usage des observations publiées.

Il faut reconnaître avec M. Duparcque que les couches jouent un grand rôle dans la production de la métrite chronique; mais peut-être la proposition de cet auteur est-elle trop absolue lorsqu'il dit: «Le plus grand nombre de ces altérations (celles de la métrite chronique) sont survenues à la suite des couches. » Sur 22 cas que j'ai rassemblés, on ne peut rapporter la maladie que 11 fois à cette cause (accouchement ou avortement), et encore dans quelques uns la métrite chronique s'est-elle définitivement déclarée assez longtemps après les couches pour qu'on puisse conserver quelque doute. Ce nombre est néanmoins assez grand pour nous confirmer dans l'opinion précédemment émise, que les femmes qui ont des enfants sont dans la condition la plus favorable au développement de la maladie.

On a dit que marcher trop tôt après l'accouchement, et surtout se livrer à des satigues considérables peu de temps après les couches ou un avortement, est une des causes les plus actives de la maladie. C'est, en esset, ce qui a eu lieu dans deux cas. Ce nombre est bien peu considérable, sans doute; mais, dans ces deux cas, il y a eu une relation de cause à esset si évidente, qu'il a été impossible de la méconnaître.

it) Clin. chir. de l'hóp. de la Pitie, t, 11, p. 628,

Un simple avortement sans fatigue consécutive a donné lieu à la maladie dans prois cas, et, si l'on considère que l'avortement est beaucoup plus rare que l'accouchement à terme, on reconnaîtra que ce nombre ne laisse pas d'avoir de l'importance.

Les coups sur l'abdomen, les chutes sur le siège, sur les genoux, sur les pieds, sur le ventre, les manœuvres nécessitées par un accouchement laborieux, toutes les violences extérieures qui peuvent porter sur l'utérus, soit directement, soit indirectement, ont été rangées parmi les causes de la métrite chronique. Je n'un trouve qu'un seul exemple parmi les faits que j'ai rassemblés, et encore s'agu-il d'un coup sur le ventre ayant déterminé l'avortement qui, comme nous venons de le voir, peut par lui-même être la cause efficiente de la maladie.

On a encore cité en première ligne les excès de coît. Je crois qu'on a beaucoup exagéré l'instuence de cette cause. La métrite chronique se rencontre bien plus rarement chez les silles publiques qu'on ne devrait s'y attendre si l'on regardait k sait comme certain, et cette proportion paraîtra bien plus saible encore, si l'on songe que ces semmes sont exposées à beaucoup d'autres causes d'instamnative. Dans les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis, cette cause n'a pu être invoquée qu'une seule sons les saits que j'ai réunis qu'une seule sons les saits qu'une seule sons les saits que j'ai réunis qu'une seule sons les saits qu

Quant à la masturbation, aux excès alcooliques, aux exercices violents, etc. je me borne à les mentionner, parce qu'on ne trouve aucun sait qui démontre l'existence de ces causes.

On a également sait jouer un très grand rôle aux causes morales. Parmi les sub auxquels j'emprunte ces détails, il n'en est que trois dans lesquels ou ait constituelleur existence : une sois ce sut une grande frayeur qui détermina une métrorrisque suivie ensuite de métrite, et deux sois les semmes étaient en proje à de grands chagrins.

Parmi les causes dont j'ai des exemples sous les youx, il faut citer la suppression des règles. Dans un cas, les règles ayant été brusquement supprimées à la mile d'une vive émotion morale, il survint bientôt une métrite chronique dont la dure fut considérable. Dans trois autres cas, la suppression fut graduelle et saus cause connue, mais on peut se demander si lorsque les règles commencèrent à diminuer. l'inflammation chronique n'existait pas déjà, et si la suppression prétait pas plutôt l'effet que la cause.

On a cité des cas où la métrite chronique a été la terminaison d'une métrite aigué. Je n'ai sous les yeux qu'une seule observation de ce genre.

La métrite chronique a encore été attribuée à l'action du virus vénérien. Mais nous ne connaissons pas les observations sur lesquelles on s'est sondé, du mois quand il s'agit de la métrite chronique simple.

Tels sont les renseignements étiologiques un peu positifs que nous possédons sur la métrite chronique. On pense bien que, le premier, je reconnais combien le petits nombres que je viens d'indiquer sont insuffisants; mais je crois qu'il vaut mieux donner l'analyse des faits que de répéter les assertions des auteurs. Qu'on publie d'autres observations, et, en les unissant aux précédentes, on donnera plus de précision à cette étiologie. Les auteurs qui ont écrit sur ce sujet auraient rendu un bien plus grand service en faisant connaître les faits soumis à leur observation, comme l'a fait M. Duparcque, qu'en présentant une description générale, sur l'exactitude de laquelle on ne peut pas toujours compter.

li me suffira, pour terminer, d'énumérer les causes suivantes : La présence d'un pessaire, qui, dans un hon nombre de cas, pourrait bien avoir paru nécessaire par suite de l'engorgement inflammatoire de la matrice, plutôt qu'il n'aurait donné lieu à cette lésion; l'abus des injections irritantes, des emménagogues, des médicaments excitants, etc. L'existence de toutes ces causes a besoin de démonstration.

# § III. — Sympthenes.

Les symptômes de la métrite chronique ont été étudiés avec assez de soin, surtout par M. Duparcque, qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, a présenté les observations les plus nombreuses. Je vais d'abord parler de la métrite chronique d'une manière générale. Je dirai ensuite un mot de la métrite chronique partielle.

Début. Nous venons de voir que rarement la métrite chronique est la suite d'une métrite aigué. Presque toujours le début de cette affection est obscur, et tout porte à croire, par conséquent, que dans le principe l'inflammation fait des progrès très lents. Une pesanteur inaccoutumée dans le bassin, des tiraillements dans les lombes, un écoulement médiocrement abondant, tels sont les phénomènes qui annoucent le développement de la maladie.

Symptomes. Il n'est pas un seul cas de métrite chronique confirmée qui ne présente, soit d'une manière continue, soit à divers intervalles, un certain degré de douleur. L'est souvent un sentiment de tension, auquel viennent se joindre des tiraillements dans l'abdomen, les aines et surtout les lombes. L'augmentation de volume de l'organe rend parfaitement compte de ces phénomènes. Les douleurs, dans quelques circonstances, deviennent aiguës; elles consistent alors en élancements violents traversant le bassin, ou en coliques utérines se rapprochant de celles que les femmes éprouvent pendant l'accouchement. Il n'est pas sûr que les douleurs de ce genre doivent être directement rapportées à l'inflammation de l'organe. On peut se demander si elles ne seraient pas le résultat de congestions sanguincs plus ou moins fréquentes qui viennent se surajouter à la maladie principale. Ce qui porte à croire qu'il en est récllement ainsi, c'est que ces douleurs se montrent principalement aux époques menstruelles où la congestion sanguine est si fréquente.

Il. Duparcque a vu des cas où les malades éprouvaient un sentiment d'ardeur et de brûlure que la chaleur du lit rendait insupportable. Les cas de ce genre ne sont pas sréquents.

La pression augmente notablement les douleurs, et à ce sujet on peut voir ce que j'ai dit à propos de la métrite aiguë, l'exploration étant la même, ainsi que les résultats, à l'intensité près. Chez plusieurs malades, le coît devient insupportable, tant il est douloureux. La marche, la station droite et assise longtemps prolongée, le calut d'une voituré, les grands mouvements du tronc, les fatigues de toute espèce ont également pour résultat d'augmenter la douleur d'une manière sensible.

Un sentiment de plénitude dans le bassin et de pesanteur vers le périnée est un symptôme constant de la maladie qui nous occupe. L'augmentation de volume, soit de l'organe tout entier, soit d'une de ses parties seulement, en rend parfaitement raison, et, suivant que cette augmentation est plus ou moins considérable, ce symptôme offre une plus ou moins grande intensité.

C'est également par les moyens indiqués dans la description de la métrite aigué (1) que l'on constate cette auymentation de volume, qui est quelquesois très considérable. C'est ainsi qu'on a vu le corps de l'utérus s'élever au-dessus du pubis, ou plus fréquemment remplir par son volume la cavité du petit bassin, au point d'y devenir presque immobile, et que le col a présenté assez souvent un volume qu'on a jugé approcher de celui d'un œus de poule. Une aussi grande augmentation de volume ne se remarque néanmoins que dans un nombre limité de cas, et le plus souvent elle est beaucoup moins considérable, mais elle ne manque jamais : c'est un des caractères symptomatologiques essentiels de la maladie.

Un phénomène très important, et qui est la conséquence de l'état que je viens de décrire, est la chute de la matrice. C'est avec beaucoup de raison que M. Duparcque (2) a insisté sur cet accident, que les autres auteurs ont beaucoup trop négligé dans leurs descriptions. Dans l'immense majorité des cas recueillis par M. Duparcque, il y avait une descente de matrice très prononcée, et pour laquelle on avait soumis plusieurs femmes à l'usage d'un pessaire qui avait augmenté les accidents. En portant le doigt dans le vagin, on sent presque immédiatement le col très volumineux et remplissant ce conduit. Cet état de l'utérus peut être constaté lorsque les femmes sont couchées, mais bien plus facilement encore lorsqu'elles sont debout. D'autres déplacements de l'utérus, comme l'antéversion et la rétroversion, résultent également de l'augmentation du volume de l'organe et du relâchement de ses ligaments.

L'inspection à l'aide du spéculum fournit des renseignements précieux que l'on ne doit jamais négliger. On trouve ordinairement le col assez volumineux pour être embrassé avec peine par le spéculum. Il est d'un rouge plus ou moins foncé. parsois brun, ordinairement sans dissormité. Son orifice est sermé; quesquesos néanmoins le col présente des bosselures, et son col est entr'ouvert, sans que. pour cela, on soit autorisé à croire qu'il y a une maladie plus grave qu'une simple métrite chronique. M. Duparcque en a cité des exemples; et voici, comme il l'a très bien remarqué, la disposition particulière qu'avaient les bosselures : « Elicsont, dit-il, séparées par des sillons plus ou moins profonds, perpendiculaires à l'orifice utérin vers lequel ils convergent; et, comme je n'ai jamais observé cette disposition des engorgements du col utérin que chez les semmes qui avaient eu un et le plus souvent plusieurs ensants, j'ai pu m'en rendre raison de la manière suivante. Le pourtour de l'orifice externe de l'utérus a pu être déchiré ou fissure lors du passage de l'enfant, et les fissures auront formé des cicatrices qui n'ont pas dù prêter, comme les parties voisines, à la distension que l'engorgement morbide a fait éprouver au col utérin. Ces sillons correspondent ordinairement aux commissures du museau de tanche, et quelquesois existent aussi en avant et en arrière, ce qui sait paraître l'engorgement comme sormé par plusieurs tumeurs globulaires adossées les unes aux autres. » Il faut être prévenu de cette disposition pour n'être pas exposé à porter un pronostic trop fâcheux.

La consistance de l'organe, que l'on constate par le toucher vaginal et rectal, est ordinairement augmentée. C'est au point que M. Duparcque décrit indifféremment l'affection sous les noms de métrite chronique, d'induration et de squirrhe. Mais

<sup>(1)</sup> Foy. p. 195.

<sup>(2)</sup> Loc, cit., p. 253.

lorsque j'exposerai le diagnostic, je discuterai cette question importante. Je me borne à constater ici le sait. Dans quelques cas, au contraire, le tissu paraît ramolli, sans que les recherches des auteurs puissent nous apprendre dans quelles circonstances se produisent deux états si opposés.

Dans la définition que j'ai donnée plus haut, j'ai dit qu'un écoulement plus ou moins aboudant par le vagin est un caractère symptomatique de la métrite. Cependant les auteurs n'attachent pas une grande importance à ce symptôme; ils ne paraissent unême pas admettre qu'il soit constant, et M. Duparcque va jusqu'à dire que, loraqu'il y a écoulement, ce n'est pas à la métrite avec engorgement dur (cas le plus ordinaire) qu'il faut le rapporter, mais à une leucorrhée concomitante. Mais ce qui resport de la lecture des observations, c'est que l'écoulement est noté dans presque toutes celles qui sont complètes, que, dans les autres, il ne paraît pas avoir été recherché, et qu'il a disparu fréquemment, lorsque l'engorgement inflammatoire de l'utérus a été dissipé.

L'écoulement est très variable, non seulement suivant les cas, mais encore aux diverses époques de la maladie; et s'il est vrai de dire avec M. Duparcque que parfois le col de l'utérus est sec, ou ne laisse suinter que quelques filaments muqueux plus ou moins teints de sang, on peut dire également qu'il n'en est ainsi qu'à certains moments ou à une époque rapprochée du début de la maladie. On observe d'abord un écoulement de matière peu épaisse, légèrement roussaire, et au bout d'un certain temps l'utérus laisse échapper une plus ou moins grande quantité de matière blanche, opaque, ordinairement peu épaisse, qui augmente principalement à l'approche des règles. C'est ainsi que se sont passées les choses dans les observations connues, et récemment encore j'en ai eu un exemple sous les yeux, chez une femme tuberculeuse, qui avait une métrite chronique dont les lésions ont été constatées à l'autopsie.

La menstruation est presque constamment, sinon constamment, troublée dans la métrite chronique. Ce sont les signes de la dysménorrhée qui caractérisent ce trouble fonctionnel. Il est inutile de reproduire ici la description que j'en ai donnée ailleurs (1). Dans la très grande majorité des cas l'abondance des règles est dissinuée en même temps que l'écoulement sanguin be fait avec difficulté et douleur, et nous avons vu plus hant que cette affection coıncide quelquesois avec une suppression qui devient graduellement complète, ou qui, plus rarement, s'est produite tout à coup. Parsois néanmoins on voit survenir une ménorrhagie plus ou moins abondante, alors même qu'il y a l'engorgement dur qui, selon M. Duparcque, est le caractère anatomique de la métrite chronique. La semme dont je parlais tout à l'heure m'en a présenté un exemple. Mais ces pertes sanguines ne sont qu'accidentelles, et après elles se reproduit la dysménorrhée, avec diminution du sux menstruel qui est propre à cette maladie.

On a dit que la métrite chronique peut s'opposer à la fécondation. C'est un fait qui n'est pas parfaitement démontré et qui demanderait des recherches bien plus précises que celles qui ont été saites sur ce point. Au reste, on est toujours sorcé de convenir que, pour que la stérilité soit la conséquence de l'inslammation chronique de l'utérus, il saut que l'affection soit portée à un très haut degré ; car les exemples

<sup>(1)</sup> Voy. art. Dysmenorrhee.

ne sont pas rares où la fécondation a eu lieu chez des semmes qui avaient une mêtrite chronique avec descente de la matrice,

Peut-on, avec M. Duparcque, attribuer à l'inflammation chronique du col de l'utérus, l'obstacle que la rigidité de cette partie de l'organe oppose à l'accouchement? C'est encore là une question qui ne paraîtra pas parfaitement résolue à ceux qui ne se contentent pas d'une affirmation et qui examinent les faits. Peut-être l'induration de l'orifice du col est-elle, dans certains cas, une conséquence d'une inflammation dissipée, comme la cartilaginification et l'ouification de cet organe; mais, dans l'état d'inflammation même, la dureté du col ne paraît pas suffisante pour s'opposer à sa dilatation.

La métrite chronique, lorsqu'elle n'est pas portée à un très haut degré, peut exister assez longtemps sans que la santé générale paraisse en souffrir beaucoup, et c'est là ce qui explique comment des semmes ont pu vivre peudant doune ans et plus avec cette maladie bien caractérisée. Ordinairement, néanmoins, en observe des symptômes généraux dignes d'attention. C'est ainsi qu'on volt survenir ces troubles digestifs si sréquemment liés aux maladies utérines. L'appêtit diminue; il y a parsois du dégoût pour les aliments, des goûts bisarres; il survient des douleurs d'estomac, des symptômes d'entéralgie; en un mot, ces phénomènes qui accompagnent la leucorrhée, et que j'ai indiqués en traçant l'histoire de cette maladie (1). Ces symptômes sont généralement en rapport et avec la violence des douleurs, et avec l'abondance de l'écoulement.

Suivant M. Duparcque, le vomissement est intimement lié à la métrite chronique; mais si l'on examine les observations, ou voit qu'il s'est montré bien rarement, et que les cas où l'on a constaté l'existence de ce symptôme peuvent être regardés comme exceptionnels.

C'est lorsque la maladie a atteint un haut degré, qu'on observe la langueur, la pâleur de la face, l'amaigrissement, en un mot tous les signes d'un dépérissement continu. On a encore parlé du teint jaune-paille, du marasme, etc.; mais tout purte à croire que dans les cas où l'on a observé ces symptômes on avait affaire, non à une simple métrite, mais à un cancer non encore ulcéré, que quelques auteurs regardent comme une véritable inflammation.

Comme dans les autres affections chroniques de l'utérus, dont j'ai déjà parlé, on observe différents troubles nerveux, des névralgies, l'impatience, l'irascibilité, l'insomnie. Mais ces symptômes, que j'ai eu tant de fois l'occasion de signaler, ne présentent rien de particulier dans la métrite chronique.

La fièvre ne se montre ordinairement pas dans le cours de la métrite chronique, et si on l'observe quelquesois, c'est que sous une influence quelcouque la maladic a pris le caractère aigu. C'est ce dont on s'assure facilement, car un bout de quelques jours, les signes de métrite chronique persistant, le pouls revient à l'état normal, et la plupart des signes généraux disparaissent.

Métrite chronique partielle. Comme pour la métrite aigué, on a sait plusieurs divisions suivant le siège de la maladie, et l'on a admis une métrite chronique du col, de la partie antérieure du corps, de la partie postérieure, et de chacuse des parties latérales. Je n'ai pas pu trouver d'observation convaincante de métrite

<sup>(1)</sup> Voy. art. Leucorrhée.

chronique bornée à une partie limitée du corps de l'organe, et, d'après quélques saits que j'ai examinés, je suis porté à croire qu'on a donné comme exemples de métrite chronique partielle, des tumeurs fibreuses de l'utérus. Mais, en eût-on cité quelques cas incontestables, les saits de ce genre n'en seraient pas moins exceptionnels, et ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a que la métrite chronique du col qui intéresse véritablement le praticien. Or je n'ai rien à ajouter à la description précédente, relativement à cette espèce, si ce n'est que la palpation à l'hypogastre, en même temps qu'on touche par le vagin, et surtout le toucher rectul, sont reconnaître l'état normal du corps de l'utérus, et que le sentiment de tension, de plénitude dans le bassin, ainsi que la chute de la matrice, est beaucoup moins prononcé ou n'exist pas du tout.

### § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

La marche de la métrite chronique est continue, en ce sens que la maladie ne disparaît jamais complétement pour se reproduire ensuite; mais on observe, comme je l'ai déjà indiqué, à propos des menstrues, des exacerbations de plus ou moins longue durée, et aussi des améliorations notables qui parfois sont espérer une guérison prochaine. Des circonstances nombreuses peuvent donner lieu à ces exacerbations. Ce sont celles que j'ai signalées comme causes productives de la maladie; il serait inutile de les rappeler ici. Suivant M. Duparcque, l'âge critique a sur les engorgements de l'utérus une action fâcheuse. Ce sait, qui expliquerait jusqu'à un certain point l'opinion de Lissranc sur l'influence de l'âge critique dans la production de la maladie, n'est assurément pas impossible; mais il n'est pes prouvé par les observations que nous connaissous, et demande de nouvelles recherches.

La métrite chronique est remarquable par sa longue durée. C'est un point sur lequel je crois devoir insister, parce qu'il est important pour le diagnostic de l'in-fammation simple et du cancer de l'utérus. Si l'on examine les observations publiées par M. Duparcque, on voit qu'il n'en est point où la durée de la maladie n'ait été de plusieurs années, et qu'un bon nombre out présenté une durée de cinq, six, sept et même douze ans. Lorsque j'aurai à tracer l'histoire du cancer de l'utérus, je comparerai la durée de cette affection avec celle de la métrite chronique.

On peut dire d'une manière générale que la maladie dont nous nous occupons n'a pas de tendance à se terminer par la guérison. Cependant il n'est pas d'exemple authentique de terminaison de la métrite chronique par la mort. L'affection, après avoir sait des progrès lents, reste stationnaire; et si les semmes succombent, c'est à la suite d'une autre maladie. M. Duparcque assirme néanmoins que, si les semmes passent l'âge critique sans accidents trop graves, la maladie s'améliore ensuite notablement. C'est encore là un sait qui est bien loin d'être invraisemblable; mais il serait nécessaire que l'observation vînt démontrer son exactitude.

On voit que je n'ai pas parlé de la dégénération de la métrite chronique en cancer confirmé, et quelques lecteurs pourront en être surpris; mais c'est une question qui est subordonnée au diagnostic; ce serait anticiper que de chercher à la résoudre maintenant. Je me borne à dire ici que l'examen des saits ne conduit nullement à admettre cette dégénération. Il n'est pas extraordinaire, sans doute, de voir une semme affectée de métrite chronique présenter plus tard un cancer; mais il ne saut pas se hâter d'en conclure que l'inslammation a produit le cancer. Cette inslammation, en esset, ne peut être considérée comme une immunité contre l'assection cancéreuse; les semmes qui en sont atteintes sont sujettes à la maladie organique comme les autres. C'est donc sous un autre point de vue qu'il saut considérer les saits, et c'est ce que je serai plus loin.

Les ossifications, les cartilaginifications qu'on a trouvées quelquesois dans l'utérus sont-elles, à n'en pas douter, une conséquence de l'inflammation chronique de cet organe? A ce sujet, on peut lire ce que j'ai dit des ossifications du carar; les cas sont identiques, et l'on n'a fourni, relativement à l'utérus, aucune preuve que, sous ce rapport, les choses se passent, dans cet organe, autrement que dans l'organe central de la circulation.

### § V. — Lésions anatomiques.

Les lésions anatomiques de la métrite chronique ont été fort peu étudiées. Assi ne possédons-nous sur ce point que des notions très vagues. Les principales akérations sont la rougeur plus ou moins obscure, quelquesois ardoisée, surtout lorsque la maladie a duré longtemps; la sermeté des tissus, et en même temps, dans un certain nombre de cas du moins, leur friabilité, c'est-à-dire qu'en perdant leur cohésion normale ils ne sont pas devenus flasques et mollasses, et qu'au simple toucher ils offrent une certaine résistance, qui n'est qu'apparente, car en pressunt avec l'extrémité du doigt on pénètre sacilement dans leur intérieur, ce qui n'a pas heu dans une matrice saine, dont le tissu a une cohésion bien connue.

Assez fréquemment l'utérus contient une quantité notable de fluides; cependant les auteurs affirment avoir vu le tissu malade sec, et en même temps pâle et décoloré. M. Duparcque dit avoir trouvé, entre les fibres, une matière fibro-albumineuse plus ou moins concrète, que l'on peut parfois exprimer par la pression et le grattage, et qui, abondante dans les premiers temps, finit ensuite par diminuer en se concrétant davantage, et même par passer à l'état de cartilaginification et d'ossification. Ces faits ont besoin d'être confirmés par de nouvelles recherches.

Ce qu'il importe beaucoup de constater ici, c'est que dans aucun des cas de metrite chronique dont les lésions ont été vérifiées par l'autopsie, on n'a trouvé de matière cancéreuse, ni de matière squirrheuse. Plusieurs auteurs, et en particulier M. Duparcque, ont admis, il est vrai, que, au bout d'un temps plus ou moins long. les tissus enflammés passent à l'état squirrheux; mais ce n'est pas ce qui résulte des observations connues, à moins qu'on ne veuille, avec le dernier auteur que je viens de citer, regarder comme des exemples de squirrhe, des cas dans lesquels on a trouve une induration marquée pendant la vie. Mais ce caractère ne paraîtra pas suffisant à ceux qui sont versés en anatomic pathologique, et M. Duparcque lui-même nous en fournit la preuve, puisqu'il convient que dans des cas de ce genre on a été surpris de trouver, après la mort, le tissu beaucoup moins dur qu'on ne l'avait cru, ce qu'il attribue à la disparition plus ou moins complète des sucs qui engorgeaient l'utérus. Or c'est ce qu'on n'observe jamais dans le squirrhe, et par conséquent il est permis de dire que si l'induration est un caractère commun au squirrhe et il

l'instanmation chronique, ce n'est que pendant la vie. Cette circonstance peut, comme nous allons le voir, rendre le diagnostic dissicile, mais ce n'est assurément pas une raison pour regarder les affections comme étaut de la même nature.

M. Chomel (1) parle de brides pseudo-membraneuses qui font parfois adhérer le corps de l'utérus aux parties voisines, ce qui, dans certains cas, explique le peu de mobilité de l'organe pendant la vie. Le même auteur a vu le col oblitéré par adhérence immédiate; mais rien ne prouve que cette adhérence, qui entraîne la stérilité, appartienne réellement à la métrite chronique. Il eût fallu, pour mettre le fait hors de doute, s'assurer qu'à aucune époque il n'y avait eu d'inflammation aigué du col, et surtout de déchirure, d'éraillure considérable de cet organe pendant l'accouchement, lésions qui auraient laissé après elles l'oblitération dont il s'agit.

### § VI. - Diagnostic; pronostic.

J'ai déjà fait pressentir que le diagnostic de la métrite chronique peut présenter d'assez grandes difficultés. Ce n'est néanmoins qu'avec une seule maladie qu'il est parsois difficile de ne pas la consondre, et cette maladie c'est le cancer commençant ou induration squirrheuse de l'utérus. M. Dupareque s'est attaché à démontrer que le diagnostic différentiel de ces deux affections n'était pas possible. « Causes, symptômes, terminaisons, tout, dit-il, est semblable ou commun; ou bien, s'il y a quelques signes pathoguemoniques propres à l'un et étrangers à l'autre, les variétés de ces signes, et surtout leur inconstance, sont disparaître ces dissérences diagnostiques, ou les rendent peu appréciables à l'observation clinique. » On voit par là que, suivant cet auteur, les lésions propres à la métrite chronique et au squirrhe ne présentent pas de dissérences essentielles, d'où ces opinions émises par lui : Que l'inflammation chronique peut dégénérer en squirrhe, et que le squirrhe est curable et même sacilement curable. Je n'ai pas besoin de dire combien ces questions sont importantes et combien il est nécessaire de les discuter à l'aide des saits.

On s'accorde à dire que la forme du col tuméfié n'est pas la même dans les deux maladies. Dans le cancer commençant on trouve des bosselures irrégulières très résistantes sous le doigt, d'un volume très variable; tandis que dans l'inflammation chronique on trouve le col lisse, uniformément développé, et offrant dans tous ses points une résistance égale. Voilà déjà une première différence qui ne doit pas être négligée. Nous avons vu néanmoins que, dans quelques cas de métrite chronique, il existe des bosselures manifestes. Mais d'abord ces cas ne sont pas à beaucoup près les plus ordinaires, et en second lieu les bosselures présentent, ainsi que M. Duparcque lui-même a eu soin de le faire remarquer, une disposition particulière, ce qui met encore sur la voie du diagnostic.

L'inspection à l'aide du spéculum fournit encore quelques signes différentiels. Nous avons vu, en effet, que le col de l'utérus, dans la métrite chronique, est souvent d'un rouge sombre, et que la muqueuse y paraît congestionnée; or, dans le cancer non ulcéré, le col est pâle, blafard, et la muqueuse lisse et polic.

Nous pouvons dire d'avance qu'un des caractères les plus communs et les plus

<sup>(1)</sup> Dict. de méd., t. XXX, art. Ulérus (inflam.).

frappants du cancér utérin commençant est de donner lieu à des pertes sanguines souvent très abondantes; c'est ce qui n'a pas lieu dans la métrite chronique. qui est surtout remarquable par la dysménorrhée qu'elle occasionne.

Un autre caractère de la métrite chronique qui n'a point été signalé par les auteurs, quoiqu'il ait une extrême importance, c'est de durer très longtemps, jusqu'à dix, douze ans et plus, sans donner lieu aux accidents si graves qui se manifestent au bout d'un temps beaucoup moins long, dans les cas de véritable cancer. Le col de l'utérus ne s'ulcère pas, il ne tombe pas en détritus comme dans le cancer; les douleurs restent les mêmes et présentent soulement des exacerbations par intervalles, tandis que dans le cancer il survient, à une certaine époque de la maladie, des douleurs plus ou moins violentes qu'on n'avait pas observées au début; et enfin le dépérissement, la langueur, la décoloration, la couleur jaune-paille des tissus, sont bien autrement marqués dans les cas de cancer, même commençant, que dans ceux de métrite chronique très intense et déjà ancienne.

Je crois qu'avec ces éléments on peut parvenir au diagnostic, sur lequel au reste je reviendrai dans l'article consacré au cancer de l'utérus. On ne saurait toutefois se dissimuler qu'il ne puisse y avoir des cas où ce diagnostic soit très difficile; mais c'est ce que l'on observe dans un grand nombre de maladies, sans que pour cela on se croie autorisé à regarder comme étant de même nature des affections qui, dans la très grande majorité des cas, se montrent avec des caractères très distincts.

Quant aux cas de cancer ulcéré, de polype, de névralgie de l'utérus, ils se distinguent par trop de points de la métrite chronique pour qu'il soit nécessaire d'en présenter le diagnostic.

Les corps sibreux de la matrice donnent lieu à des symptômes qui les sont resembler beaucoup à la métrite chronique. On devra considérer dans le diagnostic la situation de la lésion, les corps sibreux occupant ordinairement le corps de l'utérus; tandis que la métrite chronique occupe ordinairement le col, soit isolément, soit en même temps que le corps. On ne peut, du reste, mieux comprendre tout ce qu'il reste encore à saire pour donner plus de précision à l'histoire de la maladie qui nous occupe, que lorsqu'il s'agit de son diagnostic.

Pronostic. Le pronostic de la métrite chronique est sérieux sans être grase. Nous avons, on se le rappelle, écarté, comme terminaison de la maladie, sa dégéniration en squirrhe; or c'est la possibilité de cette dégénération qui seule a pu, aux yeux d'un certain nombre de médecins, faire regarder l'inflammation chronique de l'utérus comme une maladie très grave. Dans tous les cas rapportés per les auteurs, la guérison, ou du moins une amélioration des plus grandes, a été la conséquence d'un traitement bien entendu, et lorsque les malades ont succombér, c'est qu'une autre maladie est venue les enlever. Nous allons voir, en parlant du traitement, que la très longue durée de l'affection ne doit pas, dans un bun nombre de cas, rendre le pronostic plus grave. La guérison n'a pas été, en effet, plus difficile à obtenir, dans ces cas, dont les principaux sont rapportés par V. Desparcque.

## S VII. - Traitement.

La plupart des auteurs qui se sont occupés spécialement des maladies de l'utérus ont pensé qu'il n'y avait pas une grande dissérence entre les engorgements de cet organe, dus à une simple inflammation, et ceux qui reconnaissent pour cause le développement du squirrhe, et même des tubercules. En conséquence, ils ont étudié le traitement appliqué à ces divers états, sans faire aucune distinction, et de là une confusion extrême que de nouvelles observations pourront seules saire cesser. C'est ainsi, par exemple, que Lissranc, après avoir parlé des engorgements avec induration simple, des engorgements squirrheux, cancéreux, avec eu sans utciration, consacre un chapitre au traitement de tous ces engorgements, comme si ce qui convient à l'un devait nécessairement convenir à l'autre. C'est un exemple qui ne doit pas être imité par les observateurs qui à l'avenir s'occuperont de ces affections utérines encore si mal connues; quant à nous, recherchons ce qui, parmi les moyens proposés, convient plus particulièrement à l'inflammation chronique de la matrice.

Emissions sanguines. Tous les auteurs ont conseillé vivement les émissions sanguines. La saignée yenérale est recommandée si la malade n'est pas trop allaiblie, las plusieurs cas même, parmi ceux que j'ai rassemblés, on est revenu à la saignée du bras, à deux, trois et quatre reprises en deux ou trois semaines, et chaque lois il en est résulté un soulagement marqué qui consistait d'abord dans la diminution des douleurs. Lorsque des symptômes de dysménorrhée se produisent aux époques menstruelles, et qu'on s'est assuré qu'ils sont dus à un certain degré de congestion sanguine accidentelle, ce qui est le cas le plus ordinaire, on a recours aux saignées spoliatives dont j'ai parlé dans l'article Dysménorrhée.

Des sangsues en plus ou moins grand nombre sur l'hypogastre, aux aines, à la partie supérieure des cuisses, à l'anus, sont généralement prescrites; mais je n'insiste pas sur ces applications, pas plus que sur celles des ventouses scurifiers qui ordinairement peuvent les remplacer. J'ajouterai seulement que, contrairement à la manière de voir de tous les autres auteurs, Lisfranc (1) regarde l'application des sangeues et des ventouses scarifiées, non seulement comme peu utile, mais encore comme nuisible dans le plus grand nombre des cas. « Lorsque, dit-il, nous sommes appelé en ville pour voir des semmes affectées de maladies de l'utérus, il est assez rare qu'on n'ait pas eu déjà recours aux annélides; nous interrogeons les malades, et nous apprenous que dix-huit sur vingt out éprouvé plus de chaleur et plus de douleur à la suite de l'emploi du moyen dont nous nous occupons; que quelquesois même ce moyen a produit des accidents très violents : il est des cas dans lesquels il réussit, mais ce sont des exceptions. » En présence d'opinions aussi contradictoires, que peut saire le praticien qui n'a pas pour se guider une étude exacte des saits? Je viens d'exposer l'état de la science, c'est à l'observation ultérieure à résoudre la question.

Mais il est un mode particulier d'appliquer les sangsues qui mérite que nous nous en uccupions. M. Duparcque a principalement insisté sur les bons ellets de l'application des sangsues sur le col de l'utérus. Voici comment il s'exprime à ce su-

jet : « Le premier effet, dit-il, de l'application des sangsues au col de l'utérus, effet qui a constamment lieu, quand même la maladie n'est pas de nature à pouvoir guérir, comme dans les cancers confirmés eux-mêmes, c'est de calmer comme par enchantement les douleurs sacro-lombaires, les élancements, ensin toutes les sensations pénibles qui sont les compagnes ordinaires des altérations légères ou profondes de la matrice.

» Le nombre des sangsues doit être proportionné au volume de l'engorgement, au degré de prédominance des symptômes inflammatoires, et à l'état des forces. Je remarquerai cependant que cette saignée directe produit moins de faiblesse, toute proportion gardée, que la saignée générale. Aussi peut-elle être employée dans des cas où celle-ci pourrait être préjudiciable, comme dans les derniers degrés du cancer par exemple. »

Il est fâcheux que M. Duparcque n'ait pas étudié rigoureusement ses observations sous ces divers points de vue; ses propositions seraient beaucoup moins vagues. Pour nous, ce qu'il nous importe de remarquer avec cet auteur, c'est que
dans sept cas, une ou deux applications de sangsues sur le col ont été suivies d'une
prompte diminution de l'engorgement utérin, et que si, sous ce rapport, on cousidère les autres moyens dont il sera parlé plus loin, on n'en trouve aucun qui ait
procuré aussi promptement ces résultats avantageux. Ces faits sont suffisants pour
assigner à l'application des sangsues sur le col de l'utérus une place importante
parmi les moyens thérapeutiques dirigés contre la métrite chronique. Cependant,
plusieurs auteurs ont affirmé avoir obtenu des résultats beaucoup moins satisfaisants; mais comme ils n'ont pas cité les faits à l'appui, nous ne pouvons pas opposer leurs simples assertions aux observations de M. Duparcque.

Il faut mentionner un accident qui peut survenir à la suite de l'application des sangsues sur le col de l'utérus, et qui est assez grave pour que le médecin ne doive confier cette application à personne. Cet accident est une hémorrhagie assez considérable pour exiger le tamponnement. C'est ce qui est arrivé dans un des cas cités par M. Duparcque, et dans lequel le tamponnement a heureusement arrêté l'hémorrhagie en très peu de temps.

Il faut, pour l'application des sangsues sur ce point, se servir du spéculum plein. Pour compléter le traitement antiphlogistique dont les saignées constituent le principal moyen, ou prescrit les bains prolongés, simples ou émollients; des bains de siège fréquents; les applications émollientes sur l'hypogastre et les parties génitales, et même dans l'intérieur du vagin. On les introduit de plusieurs manières: la plus ordinaire est de prescrire des injections émollientes, ou narcotiques (esta de guimauve, de lin, de laitue, de pavot, de jusquiame, de morelle, etc.), que les malades font plusieurs fois par jour, et qui peuvent être pratiquées dans le bain en se servant de l'eau du bain, ou du bain de siège. On peut porter un cataplasme liquide de farine de graine de lin ou de fécule de pomme de terre dans cette partie, soit à l'aide d'une seringue à canule d'un gros calibre, soit à l'aide du spéculum. Pour que le cataplasme ne s'échappe pas, il faut que la malade soit couchée sur le dos, le bassin plus élevé que le reste du corps. M. Mélier (1) propose de faire prendre de la même manière des bains du col de l'utérus, qu'on peut renouveler

<sup>(1)</sup> Mem. de l'Academie royale de médecine : Paris, 1833, 1. 11, p. 344.

plusieurs sois par jour. On peut encore imbiber une éponge d'un liquide émollient, et la porter jusqu'au col.

Pendant que l'on soumet les semmes à ce traitement, on les tient à un régime assez sévère; proscrivant les alcooliques, et recommandant les aliments froids et les boissons froides. Il est surtout essentiel de prescrire le repos, et si la chose est possible, le repos au lit. Dans les observations on voit fréquemment l'amélioration déjà obtenue disparaître faute de cette précaution. Lisfranc a néanmoins vu des malades qu'un repos trop prolongé irritait beaucoup, et auxquelles il fallait permettre un assez grand exercice. C'est au médecin à reconnaître la conduite qu'il doit tenir selon les cas.

Suivant M. Mélier, il est bon de ne pas s'en tenir à ces applications émollientes et de saire des pansements journaliers avec des tampons de charpie enduite de diverses pommades. Il conseille principalement la pommade suivante :

Après les bains du col, le même praticien est dans l'usage de porter sur cette partie de l'organe un tampon de charpie sine imbibé du liquide qui a servi au bin, ou bien un plumasseau de charpie enduit de cérat frais, simple, opiacé, ou saturé, selon qu'il s'agit d'abattre l'inflammation, de calmer les douleurs, ou de chercher à opérer la résolution de l'engorgement. C'est à l'observation ultérieure à mos apprendre quels sont les résultats de ces médications, car masseureusement l'auteur que je viens de citer n'a pas rapporté ses observations.

Pour faire ces pansements, M. Mélier se sert du spéculum plein, dans lequel il place de champ le plumasseau enduit du médicament qu'il pousse ensuite doucement jusqu'au col à l'aide d'un mandrin qui remplit l'instrument. On arrive facilement au même résultat, en se servant de toute espèce de spéculum, et en appliquant la charpie sur le col à l'aide de longues pinces.

Quelques auteurs ont proposé d'introduire un fragment de glace dans le vagin. Listranc, qui a expérimenté ce moyen, l'a toujours vu être très désagréable pour les semmes, et aggraver les accidents plutôt que de les dissiper.

Au traitement topique qui vient d'être exposé on joint ordinairement un traitement interne qui varie beaucoup suivant les auteurs. Je vais exposer les principaux moyens qui le composent.

Vomitifs; purgatifs. Les vonitiss n'ont pas été fréquemment administrés contre la métrite chronique. Cependant M. Bayle, d'après M. Mériadec Laënnec, a rapporté un cas (1) en faveur de l'émétique à haute dose. Mais cette observation, dont j'ai déjà dit un mot à propos de la métrite aigué, manque de détails à tel point, qu'on n'est pas même bien sûr qu'il s'agisse d'une véritable métrite. M. Trousseau vante l'action de l'ipécacuanha dans la métrite subaigué; mais il s'agit, dans les faits qu'il a observés, de l'état puerpéral dont il n'est pas question ici. En l'absence de renseignements plus positis, je me bornerai donc à dire que l'ipécacuanha est donné à la dose d'un gramme ou d'un gramme cinquante centigrammes, à plusieurs reprises, si le cas paraît l'exiger, et que dans le fait cité

<sup>(1)</sup> Bibliothèque de thérapeutique ; Paris, 1828, t. 1, p. 296.

- par M. Laënnec, on prescrivit d'abord trente centigrammes de tartre stiblé dans six verres d'infusion de feuilles d'oranger, et puis la même dose associée au quinquina, ce qui n'empêcha pas les vomissements et les selles d'être très abondants.
- M. Dupareque a administré l'émétique en frictions, et ce mode d'administration mérite d'être mentionné avec quelques détails:

### ÉMÉTIQUE EN FRICTIONS,

- 24 Axonge non lavée...... 30 gram. | Émétique...... 4 gram. | Mêtez.
- » On prend, pour chaque friction, la valeur de deux grammes de cette pommade. Une première friction est faite à la partie interne d'une jambe. Le soit même, une seconde friction à l'autre jambe. Le second jour, frictions aux cuises, une le matin, l'autre le soir. Le troisième jour, on frictionne également les dest bras alternativement; puis les côtés du thorax, le quatrième jour. On recomment ensuite dans le même ordre.
- n On doit frotter avec la paume de la main, largement, légèrement, et longtemps. Si quelques pustules se montrent sur une partie, on cesse d'y appliquer d'autres frictions; car ce n'est pas pour déterminer une éruption, comme on le fait ordinairement, que je les emploie, mais pour faire pénétrer le médicament par absorption; ce n'est pas une action dérivative externe, mais une action altérante interne que je me propose d'exciter.
- » Si l'on n'aperçoit aucun résultat, après avoir employé de cette manière la valeur de 15 à 30 grammes d'émétique, il saut cesser l'application. Je servi observer qu'aucune des malades soumises à cette médication n'offrit de phénomènes indiquant que le tartre stibié ainsi administré ait porté son action sur kavoies digestives. »

Cette dernière réflexion de l'auteur prouve que l'absorption qu'il vent obtenir n'est du moins pas très considérable, car les expériences faites avec le tartre stibié appliqué sur les surfaces dénudées ont prouvé que cette absorption, lorsqu'elle est un peu notable, ne tarde pas à produire l'action vomitive.

Parmi les purgatifs on choisit ordinairement ceux qui ne provoquent pas une grande irritation dans l'intestin, ou, en d'autres termes, les laxatifs. L'eau de Sedlitz, l'huile de ricin ou d'épurge à doses modérées. Les sels de soude et de magnésie remplissent cette indication. Ces moyens, du reste, ne doivent être considérés que comme des adjuvants. Dans aucun cas ils n'ont été administrés seuls.

Narcotiques à l'intérieur. Les narcotiques ne sont guère administrés à l'intérieur que dans les cas où les douleurs sont vives, et surtout lorsqu'il survient des symptômes de dysménorrhée. Il faut cependant faire une exception pour la eigné, qui, d'après plusieurs auteurs, parmi lesquels il faut citer Lisfranc, MM. Récamier et Duparcque, aurait procuré la guérison, non seulement de plusieurs métrite chroniques, mais encore de véritables squirrhes de l'utérus. Malheureusement.

encore nous ne possédons pas les observations qui pourraient servir à saire apprécier exactement l'action de ce médicament.

Lissranc conseillait de donner la poudre de ciguë à la dose de cinq centigrammes que l'on double au bout de quinze jours, en augmentant successivement jusqu'à 15 et 20 centigrammes. Suivant M. Duparcque, l'extrait a autant d'efficacité, et n'a pes, comme la poudre, l'inconvénient d'occasionner le dévoiement et un sentiment désagréable à la gorge. Mais il importe de donner l'extrait préparé à froid, en sissant traverser le suc de la plante par un courant d'air continu. On sent combien il est nécessaire que des observations exactes et en nombre suffisant viennent nous éclairer sur l'efficacité de ce moyen, si souvent vanté et délaissé tour à tour dans tant de maladies chroniques.

Les autres narcotiques, comme l'opium, les sols de morphine, la belladone, le datura, ne sont administrés que pour calmer les douleurs, et il est par conséquent invide d'insister sur ces moyens. Je dirai seulement qu'un des modes d'administration de l'opium les plus recommandés, est l'emploi de lavements laudanisés plus ou poins réitérés.

Il sot, avec M. Duparcque, passer sous silence l'acide hydrocyanique dont, l'acion est très contestable, parce que ce médicament dangereux ne doit être muilé que dans les cas où l'expérience en a bien démontré l'utilité.

J'a dirai autant de l'arsenic. Il faudrait, pour qu'on pût avoir quelque confince dans ce médicament, que des faits bien détaillés nous en fissent connaître l'action presque jour par jour.

Résolutifs; fondants; désobstruants. Il serait beaucoup trop long d'entrer dans les détails de cotte médication suivie dans tous les cas où l'on a constaté l'existence de l'engorgement d'un viscère quelconque. Je dirai d'abord que parmi les moyens de ce genre, ceux qui sont le plus généralement employés sont les loisons alcalines et les bains alcalins. L'eau de Vichy, de Néris, de Carlsbad, d'Ems, etc., est prescrite en boisson, et tous les jours on fait prendre aux malades un bain d'eau alcaline naturelle, ou un bain d'eau simple auquel on ajoute deuxontrois cents grammes de carbonate de soude.

Mercuriaux. Les mercuriaux sont également employés dans le but de résoudre l'engorgement. Le calomel, les pilules d'onguent mercuriel, les frictions mercurielles sur les membres, l'application de la pommade mercurielle sur le col de l'utérus ont été fréquemment mis en usage; à ce sujet, il faut rappeler que la plupart des auteurs ont regardé le virus vénérien comme pouvant produire l'engorgement de l'utérus, et out cité en preuve quelques cas où la disparition de cet engorgement a suivi l'usage des mercuriaux. Mais, dans ces cas, on a toujours employé plusieurs autres agents thérapeutiques, et, d'un autre côté, outre leur action spéciale, les mercuriaux en ont une autre qui les a fait ranger parmi les remèdes sondants. L'expérimentation n'a donc pas été faite de manière qu'on se sasse une opinion bien arrêtée sur l'efficacité de ces médicaments.

lode. Les mêmes réflexions s'appliquent à l'emploi de l'iode et de ses préparalinas, parmi lesquelles il faut placer en première ligne l'iodure de potassium qu'on peut prescrire de la manière suivante : 2/ Infusion de saponaire..... 500 gram. | Iodure de potassium...... 5 gram. Dissolvez. Dose : matin et soir, deux cuillerées à houche de cette solution dans une tasse de décoction de salsepareille.

« Dans le cas de contre-indication par les voies digestives, on administre, dit M. Duparcque (1), les préparations d'iode par la méthode iatraleptique, c'est-àdire, en frictions. On se sert pour cela de l'hydriodate de potasse, des iodures de soufre, de plomb, de mercure auxquels on donne la sorme de pommade en les incorporant à l'axonge. Les proportions sont de quatre grammes du médicament par trente grammes d'axonge. On augmente l'action résolutive de la pommade en y ajoutant quelques centigrammes d'iode (de 20 à 40).

M. Duparcque a cité à l'appui de cette médication quelques observations. Mais il suffit de les parcourir pour s'assurer que le traitement a été compliqué, de manière qu'il n'est pas possible de savoir exactement quelle a été l'action de l'iode. J'ajoute seulement qu'on a surtout employé ce médicament dans les cas où l'on a supposé l'existence du vice scrofuleux.

Préparations d'or. Nous retrouvons encore ici les préparations d'or recommendées comme l'iode dans les cas où l'on peut attribuer la maladie au vice scrofuleux. Je ne rappellerai pas la manière d'administrer ces médicaments, elle est la même que celle qui a été indiquée à l'article Scrofules (2); je citerai seulement ce passage de M. Duparcque : « Le docteur Krimer, dit-il, portait immédiatement sur le col de l'utérus engorgé, 10 ou 15 centigrammes d'hydrochlorate d'or mêlé de sucre. » L'indication de l'observation donnée par l'auteur étant erronée, je n'ai pas pu remonter à la source.

Révulsifs; dérivatifs. Les révulsifs sont placés par tous les auteurs au nombre des moyens les plus actifs contre la métrite chronique. Mais encore ici nous ne trouvons pas dans les observations des éléments suffisants de conviction. On a proposé les vésicatoires volants ou à demeure, les cautères, les moxas sur l'hypogastre, aux lombes, au pourtour du bassin. M. Duparcque cite une observation de M. Téallier, dans laquelle deux larges cautères ayant été appliqués sur les côtés de la partie inférieure de la colonne vertébrale, on constata qu'au bout de six mois l'engorgement, très considérable, avait presque entièrement disparu. Les sétons à l'hypogastre ont été très vantés: Lissranc dit leur avoir vu produire des effets admirables dans plusieurs cas; mais une bonne expérimentation de ce moyen reste encore à faire. Quant aux moxas, on y a rarement recours, à cause de la crainte qu'ils inspirent aux malades.

La pommade stibiée, un emplatre de poix de Bourgogne saupoudré ou mon d'émétique, les frictions avec l'huile de croton, avec un liniment ammoniacal, avec la teinture de myrrhe ou d'aloès, sont également employés dans le but d'exciter plus ou moins violemment la peau; mais rien ne prouve que ces moyens, dont quelques uns sont très douloureux quand on les emploie activement, soient autre chose que de simples adjuvants. Il en est de même des ventouses sèches autour du bassin, que quelques médecins conseillent de mettre en usage.

On peut rapprocher de ces moyens les irrigations, les douches sur le col de

<sup>(1)</sup> Loc. clt., p. 307.

<sup>(2)</sup> Voy. t. 11, p. 186.

l'utérus, sur le bassin, sur les cuisses avec différents liquides excitants. Alibert a cité un cas où l'irrigation en forme de douche a paru avantageuse, et Lisfranc pense qu'on peut attendre de bons résultats de ce meyen trop négligé. Pour pratiquer cette douche, on se sert d'un baquet qu'on place à une hauteur plus ou moins considérable, suivant qu'on veut que le jet du liquide ait plus ou moins de force. On adapte à ce baquet un tube flexible, auquel on ajoute la canule à injections. Le liquide contenu dans le baquet remonte avec plus ou moins de force sur le col de l'utérus après l'introduction de la canule dans le vagin. On se sert pour ces douches d'une infusion de plantes aramatiques, ou de tout autre liquide légèrement excitant. L'eau simple est aussi fréquemment employée. Lisfranc recommande surtout d'administrer ces douches presque froides. Il en est de même des douches à l'extérieur qu'on pratique à la manière ordinaire.

M. le docteur Fleury (1) a obtenu la guérison d'engorgements anciens et indurés à l'aide de douches froides.

Enfin, on a conseillé de porter des injections simples ou médicamenteuses jusque dans la cavité utérine. Mais des accidents graves : l'augmentation des douleurs, l'exaspération de l'inflammation, et même le développement d'une péritonie, ont été la conséquence de ces injections.

cependant M. Vidal, de Cassis (2), en prenant des précautions qui, malheureusueut ont été négligées par beaucoup d'autres médecins, n'a jamais vu survenir concidents. C'est donc un moyen qu'il ne faut pas condamner sans l'avoir expérimenté de nouveau.

Dans ces derniers temps, on a été jusqu'à cautériser, avec le nitrate d'argent, toute la surface interne de l'utérus. M. Récamier emploie pour cela une sonde parte-caustique. M. Chassaignac se sert tout simplement du crayon de nitrate d'argent dont il rend la brisure inossensive en lui donnant pour axe un fil de platine. M. Blatin avait déjà obtenu le même résultat en se servant d'un fil d'amiante, au lieu d'un fil de platine.

Je n'insiste pas sur ces divers moyens dont la valeur n'est pas encore bien établie.

Moyens mécaniques. Nous avons vu plus haut qu'un des grands inconvénients de la métrite chronique est de donner lieu à un sentiment de tension dans l'abdomen, au renversement de l'utérus, et surtout à la chute de la matrice. Or, convient-il, dans ces cas, d'employer des instruments pour maintenir la matrice à sa place? Quelques auteurs, et, entre autres, Lisfranc, affirment que, dans quelques cas, une ceinture à coussin appliquée sur l'hypogastre a réussi à calmer les tiraillements que le poids de l'utérus fait éprouver dans les flancs et les lombes; mais les cas de ce genre sont rares, et bien plus souvent la pression exercée par le coussin de la ceinture exaspère les douleurs au point de les rendre insupportables. Dans lous les cas, on ne doit point avoir recours à ce moyen, lorsque, par la pression exercée sur l'hypogastre, on détermine une douleur marquée; le repos, dans une position convenable, est alors le meilleur moyen de calmer les douleurs.

Quant aux pessaires, il résulte des observations que nous avons rassemblées,

<sup>1.</sup> Séances de l'Arad. des sc., 12 mars 1849.

<sup>2),</sup> Fssai sur un traitement methodique de quelques maladies de l'utérus. Injections intraraginales et intra-uterines : Paris, 1810, in-8.

que, dans tous les cas où l'existence de la métrite chronique a été bien constatée, ils ont eu pour effet d'augmenter considérablement l'intensité des symptômes. Lisfranc dit, il est vrai (1), qu'on peut, dans certains cas, retirer de grands avantages de ce moyen; mais, comme il ne cite pas les cas, on ne saurait avoir aucune conviction à ce sujet. Toujours est-il que les pessaires ordinaires, que je dois me borner à indiquer ici en général, ne doivent pas être employés lorsqu'il existe encore une sensibilité vive de l'organe. Il n'en est pas de même du pessaire intro-utérin et de la sonde utérine, si efficaces dans les déviations, quand on les emploie bien.

Résumé : précautions générales. Tel est ce traitement, dans lequel, comme on le voit, on a multiplié les moyens thérapeutiques. Les auteurs que j'ai plusieurs sois cités l'ont exposé avec de grands détails ; mais je dois le répéter et le regretter encore, ils n'ont pas sait une analyse rigoureuse des saits soumis à leur observation ; ils n'ont pas assez nettement posé le diagnostic, et le médecin qui veut vendre compte des motifs qui ont sait conseiller tel ou tel moyen thérapeutique ne trouve le plus souvent que des assirmations ou des raisonnements à la place de résultats de l'expérience. D'ailleurs l'étude du traitement de cette maladie prouve, encore une sois, que, lorsque la pathologie est désectueuse, et lorsque le diagnostic présente des incertitudes, la thérapeutique ne peut pas être établie sur des bases solides.

Ce qui ressert de plus positif des détails dans lesquels je suis entré, c'est que, comme moyens curatifs, les antiphlogistiques aidés du repos, et, comme moyens palliatifs, les narcotiques, sont les médicaments sur lesquels on doit le plus compter.

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.

Comme nous l'avons vu plus haut, le repos dans la position horizoutale dest être toujours prescrit, à moins qu'il ne produise une irritation générale et des troubles de la digestion.

Les malades devront s'abstenir de tout ce qui peut exciter les organes génitaux; un leur désendra sévèrement le coît.

Elles doivent éviter toutes les émotions morales vives.

#### RÉSUME SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Émissions sanguines; émollients; délayants; narcotiques à l'extérieur; bains du col de l'utérus, pansements avec des pommades narcotiques; injections; cataplasmes sur le bassin, dans le vagin; glace dans le vagin; purgatifs; émétique par absorption; narcotiques à l'intérieur; résolutifs; fondants; désobstruauts unerruniaux; iode; or; révulsifs; dérivatifs; injections dans la cavité utérine; cauterisation de cette cavité; moyens mécaniques.

#### ARTICLE VII.

#### MÉTRITE PUERPÉRALE.

Il y a quelques années, la métrite puerpérale avait plus d'importance qu'on me lui en accorde aujourd'hui, parce que la manière dont on envisageait les affections qui surviennent après la parturition n'était pas celle qui est adoptée aujourd'hui pur suite des progrès de la science. Les observations prises par M. Voillemer pendant

<sup>&#</sup>x27;1' Loc. cit., t. 1, p. 721.

ont surtout contribué à nous éclairer sur ce sujet important, et, depuis, plusieurs autres travaux que je serai connaître plus tard sont venus confirmer les résultats obtenus par cet observateur. Il en est résulté que beaucoup de cas qu'on regardait comme de simples métrites ou des métro-péritonites puerpérales, ne sont autre chose que des exemples d'une affection générale dont les lésions de l'uterus et du péritoine voisin sont partie.

Cependant il est des cas, et assez nombreux, comme nous pouvons tous les jours nous en convaincre, où toute la maladie est concentrée dans la phlegmasie de l'uténus, et ces cas méritent d'être étudiés particulièrement.

M. Chomel (2) propose de diviser cette affection en métrite puerpérale proirement dite, c'est-à-dire, celle qui survient immédiatement après la parturition, el en métrite post-puerpérale, qui ne se manifeste que queiques jours après. Mais en examinant attentivement les faits, on voit que cette division n'est pas, d'après ce que nous venons de dire, aussi importante qu'elle le paraît au premier abord. V. Chomel, en offet, convient que les cas de métrite puerpérale proprement dite ont nac physionomie toute particulière et se présentent rarement à l'état de sim-Nicité. Or se sont là précisément ces cas dans lesquels il y a un état général qui condine ce que l'en appelle la fièvre puerpérale, et dans lequel la métrite est lois de jouer toujours le premier rôle. On trouve, il est vrai, dans ces eas, lo de l'utérus ramolfi, gangrené, suppuré dans plusieurs points; le pus se montre dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, mais le péritoine est affecté ainsi que plusieurs autres organes, et ce qui est bien plus important à noter encore, c'est que la sièvre peut se produire dans toute son intensité avec l'une ou l'autre de ces lésions, et parfois même en leur absence, ce qui prouve qu'elles ne sont pas essentielles.

Pour nous donc, la métrite puerpérale est précisément celle que M. Chomel appelle métrité post-puerpérule, et dans ce cas seul on pent se servir avec exactitude de nom de métrite, car c'est l'inflammation de l'utérus qui constitue toute la mabilie. Récemment, M. le decteur Willemin a, dans un travail que je citerai plus loin, partagé cette manière de voir. Cette explication était nécessaire pour éviter toute confusion, et maintenant on comprendra bien quelles sont les limites que j'assigne à la métrite des femmes en touches.

### . § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On doit entendre, par le nom de métrite puerpérale, une affection caractérisée par l'inflammation de l'utérus, qui quelquesois se propage à un organe voisin, saus meun de ces accidents redoutables qui indiquent une inflammation primitivement générale, comme les violents frissons, la suppuration de divers organes, la péritonite générale, le défire, etc.; car alors il y a une sièvre puerpérale, et non pas seulement une mêtrite.

Cette maladle ayant été récemment séparée d'un état général qui n'était pas perlaitement comm, la synonymie n'est pas riche. On la trouve désignée sous le nom

2) Dict. de méd., t. XXX, p. 228.

<sup>1).</sup> Hist. de la fièvre puerp, qui a régné épid, à l'hôp, des clin, pend, l'année 1838 (Journ. des conn. méd.-chir., 1860).

de métrite des femmes en couches, ou confondue avec la métrite simple dans beaucoup de descriptions.

La métrite puerpérale telle que nous la comprenons ne laisse pas d'être fréquente. Dans ces derniers temps on en a vu de nombreux exemples dans les hôpitaux, et, pour ma part, j'en ai observé trois en deux mois dans un service de trente-trois lits de femmes où l'on ne reçoit pas particulièrement les femmes en couches. Tout le monde sait qu'il est certaines époques où cette inflammation se montre bien plus fréquenment que dans d'autres, sans qu'on en ait pu découvrir la raison, et c'est là le seul lien qui unisse cette métrite à la sièvre puerpérale.

### § II. - Causes.

Parmi les causes, il en est une qui doit être mentionnée en première ligne: c'est un repos insuffisant après les couches. Nous verrons plus loin qu'ordinairement cette métrite ne se développe pas, comme celle qui se montre dans la fièvre puerpérale, immédiatement après l'accouchement, et que les malades se sont déja levées avant les premières atteintes. C'est surtout parmi les semmes du peuple que se montre cette maladie sous l'instruence de la cause dont il s'agit, parce que ces semmes croient pouvoir se livrer à leurs occupations après une semaine de repos, comme si l'on pouvait assigner une limite sixe à ce repos nécessaire après l'accouchement, et si l'on ne devait pas consulter l'état des organes.

Cependant l'existence de cette cause n'est pas nécessaire. J'ai actuellement dans mon service, à l'Hôtel-Dieu annexe, une semme qui y est accouchée, et qui a présenté le lendemain de sa sièvre de lait, et sans avoir quitté son lit, les symptômes d'une métrite intense qui ont augmenté les jours suivants. C'est dans ces cas qu'on doit admettre l'existence d'une cause générale, d'une constitution médicale dont la nature nous est inconnue.

Quelquesois, néaumoins, on a vu la métrite se déclarer presque immédiatement après l'accouchement, et, en pareil cas, on en a presque toujours trouvé la cause dans des manœuvres violentes nécessitées par un accouchement dissicile, dans une délivrance laborieuse et longue, en un mot dans une irritation quelconque de l'utérus.

M. Willemin (1), dans un travail très intéressant sur la métrite des mouvelles accouchées, range, parmi les causes de cette affection, les déchirures profondes du col utérin.

On doit rapprocher de la métrite dont nous nous occupons celle qui sur ient après l'avortement, et qui assez souvent reconnaît pour causes les violences dont je viens de parler.

Il arrive quelquesois que le placenta ne peut pas être extrait en entier, qu'il en séjourne des fragments plus ou moins considérables dans l'utérus, que ces fragments s'y putrésient, et l'on a vu une métrite être la conséquence de cette espèce de rétention.

Ensin je citerai comme des causes dont ou a rapporté des exemples, la présence de caillots plus ou moins volumineux dans l'utérus; l'exposition au froid, le cent exercé avant que l'utérus ait repris son état normal.

<sup>(1)</sup> De la métrite puerp. idiopathique (Arch. gén. de med., 1º série, 1847, t. XV, p. \_ & · \$50).

## § III. - Symptômes.

Les symptômes de la métrite dont il s'agit dans cet article ne dissèrent réellement de ceux de la métrite simple alguë que par leur plus grande intensité.

Début. Ainsi que le fait remarquer M. Chomel, il est rare que cette affection débute avant le quatrième ou le cinquième jour des couches, et après le vingtième ou le vingt-cinquième. C'est ordinairement du dixième au quinzième jour qu'on la voit apparaître. Cependant M. Willemin (1) a vu des cas où la maladie est surtenue quelques heures après l'accouchement, et, dans quelques uns, la maladie à paru dépendre d'une irritation de l'utérus pendant la perturition. J'ai fait la même observation. Il est également d'observation que les cas dans lesquels il existe un frisson initial sont tout à fait exceptionnels, ce qui, comme on le voit, rapproche beaucoup cette affection des phlegmasies simples. Les femmes, immédiatement ou quelques jours après leur fièvre de lait, commencent à sentir dans l'hypogastre des douleurs fugitives semblables à celles qu'on nomme coliques utérines, et qui existent peu de temps après l'accouchement; aussi s'effraient-elles très peu. Mais bientôt la douleur devient permanente, la fièvre s'allume, et la maladie est décurée.

Symptomes. Les phénomènes les plus remarquables sont, sans contredit, la douber hypogastrique et le gonssement de l'utérus.

La douleur est continue, avec un sentiment de tension et de pesanteur dans le basia. Il y a par moments des exacerbations, mais beaucoup moins marquées que dans certaines congestions sanguines ou dans certaines hystéralgies.

Dans les cas que j'ai observés et dans ceux dont j'ai lu les observations, la douleur reste ordinairement circonscrite dans l'hypogastre et le bassin; cependant quelquelois elle se propage aux flancs et aux lombes, et même jusque dans les cuisses, ce que nous avons, du reste, également constaté dans la métrite simple.

La pression exercée sur l'hypogastre, ainsi que la percussion, exaspèrent considérablement cette douleur. Lorsque la maladie est dans toute son intensité, on pent à peine presser légèrement sans arracher des plaintes à la malade. Le toucher taginal sait constater également une sensibilité exagérée du col de l'organe.

L'augmentation de volume de l'utérus est telle qu'une palpation légère sait sathèment reconnaître le corps de cet organe, globuleux et s'élevant jusqu'à un, deux ou trois travers de doigt au-dessous de l'ombilic et même quelquesois jusqu'à ce point. La tumeur qui en résulte est ordinairement très arrondie, sans inégalité, serme et résistante. Par la percussion légèrement exercée autour d'elle, on trace ses limites en constatant les points où finit le son intestinal, et où commence le son mat qu'elle produit. Ce moyen d'exploration démontre en même temps que les sosses iliaques sont sonores, ce qui sert à établir que la tumeur appartient réellement à l'utérus tumésée. Je n'ai pas besoin de dire que cet examen doit être sait avec beaucoup de ménagement : l'extrême sensibilité de l'hypogastre l'exige.

L'introduction du doigt dans le vagin sait reconnaître l'augmentation de volume du col, qui est quelquesois telle, qu'on a de la peine à saire passer le doigt entre cette portion de l'organe et la paroi vaginale qui l'entoure.

M. Willemin a noté, comme un des symptômes locaux les plus importants,

le ralentissement du retrait de l'utérus avec induration partielle des parsis de cet organe.

On a dit que la métrite a pour résultat, d'une part de supprémer la secrétion du lait, et de l'autre d'arrêter le cours des lochies. Le suit est loin d'être constant, du moins à toutes les époques de la maladie. Dans les cas que j'ai observés, j'ai vu la sécrétion du lait continuer, quoique moins abondante; et quant aux lochies, je me suis assuré que souvent on se laissait tromper par les réponses des semmes. Alors même qu'elles me disaient que leurs lochies étaient supprimées, j'ai vu leur linge portant de larges taches qu'on ne pouvait attribuer qu'à cet écoulement. Ce n'est pas à dire pour cela que l'observation générale soit sausse : je veux seulement constater qu'on a exagéré la valeur de ces symptômes. Toujours est-il que si, à une époque rapprochée du début de la maladie, on voit les sécrétions se supprimer plus ou moins notablement, il est ordinaire de voir se reproduire les lochies lorsque les symptômes commencent à s'amender; et il en est de même de la sécrètion laiteuse, lorsque les semmes veulent allaiter.

Des symptômes généraux, ordinairement intenses, accompagnent les symptômes locaux qui viennent d'être indiqués. La chaleur de la peau s'élève notablement, et l'on observe une moiteur considérable, quelquesois des sueurs assez abondants. Le pouls est large, plein, résistant et fréquent. Dans les cas que j'ai observés, il s'est élevé à cent dix, cent vingt et cent trente pulsations au plus fort de la maldie. Les malades perdent complétement l'appétit; la soif est ordinairement assez vive. La langue est bianche, souvent humide, parsois pâteuse. Les symptômes fébriles augmentent la nuit, et l'on observe assez souvent de l'agitation et un per d'insomnie.

Telle est la métrite puerpérale à son état de simplicité; s'il s'y joint une inflammation du péritoine voisin, des annexes de l'utérus, ou du tissu cellulaire des fosses iliaques, de nouveaux symptômes dus à ces complications viennent rendre l'état plus grave. Mais il serait inutile de les indiquer; elles seront étudiées dans les articles consacrés à l'histoire de ces maladies, et ue présentent pas de caractères particuliers dans les cas dont nous parlons.

Gangrène. Je n'ai pas mentionné les suppurations plus ou moins étendues de la matrice, la gangrène superficielle ou profonde de cet organe, en un mot ces altérations qui font, comme je l'ai dit plus haut, partie de la fièvre puerpérale. Cependant on conçoit très bien que, dans les cas dont il est ici question, l'inflammation puisse être assez intense pour donner lieu à ces suppurations ou à cette gangrène; mais ces cas sont au moins extrêmement rares. Lorsqu'ils se présentent à l'observation, on reconnaît l'existence des lésions excessivement graves dont il s'agit, aut frissons irréguliers qui se produisent, à l'abattement des forces, à l'expression d'anxiété de la face, à la décomposition des traits, aux sueurs froides, au bulonnement du ventre, au dévoiement, et en même temps à l'exaspération du mouvement fébrile, à la petitesse extrême du pouls coîncidant avec une augmentatus: notable de sa fréquence. La gangrène présente, en outre, comme caractère particulier, l'aspect très sanieux des lochies, et l'odeur sui generis qu'elles exhaient. La mort survient presque toujours dans les cas de ce genre, qui méritent de nouveau d'être étudiés, afin de s'assurer qu'ils consistent uniquement dans la phieg

masie de l'utérus et qu'ils ne doiveut pas être rattachés à la fièrre puerpérale, dont je présenterai plus tard la description.

Il n'est pas rare de voir un abcès de la fosse iliaque se produire dans le cours de la métrite puerpérale. M. Willemin en a cité des exemples, et il n'est pas de médecin qui s'occupe des affections puerpérales qui n'en ait vu de semblable. Il y talors une complication importante.

## § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

la marche de la maladie est continue. J'ai indiqué les exaspérations de la douler qui ont lieu par moments; mais ces espèces de coliques utérines ne changent rien à cette marche. Dans quelques cas, on a vu des exacerbations plus marquées qu'on pouvait rapporter à des imprudences (fatigues, écart de régime) de la part des malades; mais, le plus souvent, lorsque ces exacerbations se montrent d'une manière très tranchée, c'est qu'il survient une complication qui consiste erdinairement dans la suppuration d'une des annexes de l'utérus. Les exacerbations ne dirent donc pas être regardées comme appartenant à la métrite elle-même.

la durée de la métrite puerpérale simple est peu considérable dans la très grande monité des cas; dans tous ceux que j'ai observés, les symptômes ent commencé i mender au bout de quatre ou cinq jours, et l'amélioration a marché énsuite nech plus grande rapidité. Lorsque l'affection est de longue durée, c'est presqué mious parce qu'il est survenu une complication, ou que les malades ent commis imprudences déjà signalées.

C'est surtout quand il s'agit de la terminaison de la maladie qu'il faut avoir tard à la distinction établie. Autant, en effet, la métrite liée à la tièvre puerpérale et grave et fréquemment mortelle, autant celle dont nous nous occupons ici se traine facilement par la guérison. M. Rayer (1) a vu l'utérus rester volumineux prodant un ou deux mois, chez les femmes atteintes de métrite. Les cas de ce genre sont rares; ils indiquent que la métrite est devenue chronique, ce que l'on reconnaît d'ailleurs à l'existence d'autres symptômes d'inflammation. Dès que ces symptômes se sont dissipés, l'atérus rentre rapidement dans la cavité du bassin, ce qui commence à avoir lieu, dans la très grande majorité de ces cas, immédiatement après la cessation ou la diminution des symptômes aigus.

Il n'est pas impossible néanmoins que la maladie se termine par la mort; mais aon on trouve presque tonjours, à l'autopsie, des complications graves (abcès, peritonite) qui viennent rendre compte de cette terminaison funeste.

### § V. - Lésions anatomiques.

Les lésions anatemiques, propres à la métrite dont nous nous occupens, consistent dans une augmentation de volume ordinairement très considérable de l'utérus; dans la rougeur, la friabilité, la mollesse parfois extrême de son tissu. Quelquefois; en le pressant entre les doigts, on le réduit à une consistance pulpeuse. Il n'est pas tare, néanmoins, de trouver le tissu pâle et conservant une assez grande cohésion; mis il faut, dans ces cas, prendre garde de confondre la métrite avec la fièvre puerpérale, dont la distinction est si importante.

i) Journ. des conu. méd.-chir., mai 1846.

On a trouvé dans l'intérieur de la matrice des fragments de placenta décomposés, des caillots plus ou moins organisés. Quant aux foyers paralents, à la gangrène de la surface interne de l'utérus, aux gangrènes partielles de se parois, nous avons vu plus haut que presque toujours elles se montrent dans des cas de sièvre puerpérale; nous y reviendrons plus tard.

Ainsi, plus nous avançons, plus nous voyons que la métrite puerpérale, celle qui mérite réellement ce nom, ne dissère de la métrite simple que par la violence de ses symptômes et la prosondeur ainsi que la plus grande étendue de ses lésions.

### § VI. - Diagnostie; pronostie.

Le diagnostic de cette affection ne présente jamais de difficulté sérieuse; c'est pourquoi je n'insisterai pas longuement sur ce point,

On ne saurait confondre avec aucune autre maladie une métrite survenant quéques jours après l'accouchement, commençant par des douleurs fixes dans l'hypogastre, s'accompagnant promptement d'un gonflement de l'utérus qui est très écilement apprécié par la palpation, à l'aide de laquelle on constate en même temp une vive sensibilité à la pression. La tumeur, formée par la vessie distendue, resemble à celle que produit le gonflement inflammatoire de l'utérus, mais cle est moins dure, moins douloureuse, et le cathétérisme, s'il en était besoin, lèverst bientôt tous les doutes. Ce n'est donc pas là une difficulté.

Lorsque la maladie survient presque immédiatement après l'acconchement, or qu'on observe quelquesois, et surtout lorsque le mouvement sébrile précède les symptômes locaux ou se montre avec quelque intensité dès leur début, on peu craindre l'invasion d'une sièvre puerpérale; mais la marche de la maladie, et se circonscription évidente au bout de peu de temps dans la matrice, viennent promptement sixer le diagnostic. Je le répète, il est inutile d'insister sur ce point.

#### § VII. — Traitement.

Dans l'immense majorité des cas, le traitement doit être des plus simples. J'ai vu constamment cette métrite céder en cinq, six ou huit jours au traitement antiphlogistique et à l'emploi de l'opium à dose modérée.

On pratique une ou plusieurs saignées générales, en ayant égard à la force de malades et aussi aux pertes de sang qu'elles ont pu déjà éprouver, car cette mêtre peut se développer chez des femmes déjà rendues presque exsangues par des bomorrhagies durant l'accouchement. Puis en applique quinze, vingt ou vingt-consangues à plusieurs reprises, s'il est nécessaire. Le point sur lequel se fait ordinairement cette application est l'hypogastre. Un fait qui mérite d'être rappele, c'es que parfois, après que les symptômes graves se sont dissipés, il reste encore me goullement douloureux de l'utérus qui peut persister pendant plusieurs jours. Date deux cas, j'ai vu, après deux ou trois jours d'attente, pendant lesquels l'améliors tien de l'état local semblait s'être arrêtée, une dernière application de sangue faire disparaître la douleur du jour au lendemain, et dès ce moment l'utérus retrer rapidement dans le bassin. Les ventouses scarifiées pourraient remplacer le sangues; mais lorsque le mal est à son summum, leur application est quelque tellement douloureuse, qu'elle ne peut pas être supportée.

Cinq ou six centigrammes d'opium chaque jour suffisent pour procurer aux malades des nuits plus calmes et pour apaiser les douleurs. On peut encore prescrire des lavements laudanisés à une faible température, et quelques médecins proposent d'employer des suppositoires opiacés; mais rien ne prouve que cette manière d'administrer l'opium ait aucun avantage sur les autres.

Entretenir la liberté du ventre par des laxatis; appliquer des cataplasmes émollients ou des somentations émollientes sur l'abdomen; prescrire un repos absolu, commander une diète sévère les premiers jours, et n'accorder ensuite les aliments légers qu'avec prudence, tels sont les moyens qui viennent compléter ce traitement qui, comme jé le disais plus haut, est des plus simples.

Dans les cas où l'inflammation est plus profonde, où l'on a à redouter la suppuration de l'utérus ou de ses annexes et la gangrène superficielle ou profonde de l'organe, on doit insister fortement sur les mêmes moyens. Mais nous avons vu combien ces cas sont rares. Lorsque les abcès se sont formés, on a recours à un traitement qui sera exposé à l'occasion des phlegmons du bassin et de la fosse iliaque (1); et dans les cas où l'on a affaire à une gangrène, on emploie les antiuptiques, qui bien souvent sont sans effet.

l'ai dit que dans quelques cas, malgré les moyens mis en usage, il reste un certain degré d'inflammation qui prend la forme chronique. On a alors recours aux mercuriaux, à l'iode et aux autres agents thérapeutiques indiqués à l'article Métrite chronique (2). Je n'y reviens pas ici, parce qu'ils n'offrent, dans leur application, rien de particulier à la maladie qui nous occupe.

#### ARTICLE VIII.

GRANULATIONS, ÉBOSIONS, ULCÉRATIONS SIMPLES DE L'UTÉRUS. ULCÈRES SYPHILITIQUES.

Je réunis sous ce titre des lésions qui présentent assurément des différences dont il faut tenir compte, mais qui ont aussi d'assez nombreux points de contact. Ces lésions ont été désignées sous les noms de métrite granuleuse et de métrite ulcèreuse, et ont été rangées parmi les métrites chroniques; mais elles occupent une si petite étendue d'une seule partie de l'organe, que ce nom de métrite ne paraît pas devoir leur être conservé, quoique néanmoins on ne puisse douter qu'elles ne présentent un certain caractère inflammatoire incontestable.

Il n'y a pas longtemps que ces affections sont connues d'une manière un peu satisfaisante. Avant que l'usage du spéculum se fût répandu, on ne pouvait qu'en soupçonner l'existence, et dans les premières années de l'emploi de ce traitement, on se forma sur elles des opinions très diverses, parce que l'étude n'en était pas assez avancée. Aujourd'hui les innombrables faits qui ont passé sous les yeux des médecins ont fourni matière à une histoire assez exacte de ces maladies; et cependant, il faut le dire, il reste encore beaucoup à faire, parce que ces faits ont été étudiés d'une manière trop générale et trop vague pour conduire à des résultats aussi précis qu'on peut le désirer.

Dans ces derniers temps, quelques travaux importants, parmi lesquels je citerai

<sup>(1)</sup> Poy. plus loin un article consacré à ces abcès.

<sup>(2)</sup> l'oy. p. 214 et suiv.

ceux de M. Gosselin (1) et de M. Timbart (2), sont venus en partie combler cette-acune.

# 1º GRANULATIONS UTERINES.

### § I. — Définition ; synonymie ; fréquence.

« Nous désignons sous ce mot, dit M. Chomel (3), une affection assez commune du col de l'utérus, caractérisée anatomiquement par la présence d'une surface rouge et grenue qui commence à l'orifice utérin et s'étend de proche en proche sur unétendue plus ou moins considérable du museau de tanche, et ayant pour principaux symptômes un écoulement glaireux plus ou moins abondant et un sentiment de pesanteur dans le bas-ventre. » Cette dernière partie de la définition de M. Chomel ne peut être admise, parce qu'elle ne s'applique pas à tous les cas. On trouve, en effet, tous les jours des malades qui ont, avec des granulations utérines. un éconlement utérin muco-purulent, et d'autres qui n'éprouvent aucune pesanteur dans le bassin. Aujourd'hui personne ne nie plus que ce ne soit là un véritable état pathologique, et personne ne confond ces granulations avec de véritable ulcérations. Tout porte, au contraire, à regarder cette lésion comme identique aux granulations inflammatoires dont nous avons signalé l'existence dans le vagin 15. aux petites saillies que présente l'estomac dans la gastrite chronique, et qui lu donnent l'aspect mamelonné, aux granulations du pharynx dans certains cas d'insammation chronique de cette partie. Cet état granulé, en un mot, que je pourrais suivre dans d'autres muqueuses, et qui dans chacune d'elles est identique au fond, quoique les modifications de structure entraînent quelques modifications dans les apparences de la lésion, cet état granulé est un indice de l'inflammation des muqueuses, et ne saurait être considéré, dans le siège dont il s'agit ici. comme une affection sui generis. Seulement, sa grande fréquence sur le col de l'utérus, les symptômes auxquels il donne lieu, les soins particuliers qu'ils réclament, lui donnent un intérêt pratique incontestable, et exigent que nous en parions avec quelques détails.

Cette maladie a encore reçu les noms de métrite granuleuse ou granulée, d'ulcération granulée et de métrite mamelonnée. Sa fréquence est très grande, et tous les jours, à mesure que l'emploi du spéculum devient plus répandu, on constate l'existence d'un plus grand nombre de cas.

#### § II. — Causes.

Tous les auteurs s'accordent à dire que l'étiologie des granulations utérines est des plus obscures. Est-ce parce que la recherche des causes présente des difficultés insurmontables, ou parce qu'elle n'a pas été faite convenablement? Cette dernière supposition me paraît se rapprocher le plus de la vérité, car nous ne possédons par d'observations complètes de cette maladie, et tout le monde sait combien, dès qu'on a constaté l'état matériel de l'organe, on glisse rapidement, dans le plus grand nombre des cas, sur l'interrogatoire qui seul pourrait faire connaître la cause de l'affection

<sup>(1)</sup> Arch. gén. de méd., juin 1843.

<sup>2)</sup> Des érosions et des granul. du col de l'utérus; de leur raleur nosologique: Thèse, Parm. juillet 1849.

<sup>(3)</sup> Dict. de méd., t. XXX, p. 253.

<sup>(1)</sup> Voy. article Faginile granuleuse.

Ce que nous savons de plus positif, c'est que les granulations utérines se montrent presque exclusivement chez les femmes qui ont eu des enfants ou qui sont affectées d'une blennorrhagie aigué ou chronique. Les médecins qui s'occupent des maladies vénériennes savent combien il est fréquent de rencontrer des granulations utérines chez des femmes qui se présentent pour une vaginite, alors nême qu'elles n'ont jamais eu d'enfants; et, d'un autre côté, nous avons vu une forme de la vaginite chronique (1) donner lieu, par continuité de tissu, à de véritables granulations utérines. Ces considérations prouveraient, s'il en était besoin, que la maladie est de nature inflammatoire, et les faits que je viens d'indiquer démontrent qu'on aurait tort de croire, avec quelques auteurs, que les femmes qui ont eu des enfants sont seules sujettes à la maladie qui nous occupe. Tout récemment d'ailleurs, M. le docteur Bennet (2) a démontré dans son important travail sur l'inflammation de l'utérus, que l'inflammation simple, les érosions, les granulations penvent se rencontrer même chez les vierges, et par là s'expliquent ces leucorrhées interminables dont on ne pouvait pas se rendre compte.

On a dit que le passage continuel de mucosités plus ou moins altérées, leur séjour dans la partie supérieure du vagin, la malpropreté, peuvent produire les granulations utérines; mais: 1° dans beaucoup de cas, il ne sort de l'orifice du col qu'une matière albumineuse évidemment non irritante; 2° tout porte à croire que brsqu'il y a un écoulement muco-purulent, c'est par la surface granulée elle-même qu'il est produit; et 3° on voit beaucoup de femmes qui, avec une leucorrhée abondante et qui irrite les parties géhitales externes, ne présentent pas de granulations du col de l'utérus.

li suit de la que s'il est vrai, comme le pensent quelques médecins, et comme l'a principalement désendu M. Timbart, (3) que, dans certaines circonstances, le catarrhe utérin aigu ou chronique est la cause de ces granulations, on ne saurait en faire une règle générale.

Nous trouvons ensuite l'indication de ces causes que nous avons vues mentionnées dans toutes les maladies de l'utérus : excès de coît, masturbation, injections irritantes, fatigues, etc. Mais à quoi servirait de les énumérer plus longuement, lorsque tout le monde convient que leur existence n'est pas mise hors de doute par l'observation? Il en est même, comme les excès de coît et la masturbation, qui n'ont évidemment pas l'action qu'on leur attribue, ce que savent très bien les médecins préposés à la visite des filles publiques.

## § III. — Symptômes.

Il faut dire d'abord que le début de cette affection est tout à fait insensible; c'est au point que lorsque la plupart des malades commencent à se plaindre, on découvre, par l'examen direct, des granulations occupant déjà une grande étendue et évidemment fort anciennes.

Lorsque la maladie est confirmée, les symptômes peuvent être encore très légers. C'est ainsi qu'un assez bon nombre de malades n'éprouvent aucune douleur, au-

<sup>(1)</sup> Voy. Faginile granuleuse.

<sup>12)</sup> Trailé pratique de l'inflammation de l'utérus, de son col et de ses annexes, traduit par le docteur Aran; Paris, 1850.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

cune pesanteur vers le bassin, et si ce n'était un certain degré de leucorrhée qui détermine un état général de langueur et des troubles digestifs plus ou moins marqués, elles ne se croiraient nullement malades.

La douleur n'est donc pas un caractère essentiel des granulations utérines. Il y a plus, c'est que lorsqu'elle existe à un certain degré, on peut assez fréquemment constater qu'elle ne dépend des granulations que d'une manière indirecte. Je m'explique : les douleurs qu'on observe, dans les cas dont il s'agit, se sont sentir vers les aines, vers les lombes, elles s'irradient plus ou moins loin, et si l'on suit leur trajet, on voit qu'elles ne sont autre chose que ces douleurs nerveuses que j'ai signalées dans la leucorrhée simple, sans granulations du col. Quelquesois, il es vrai, en portant le doigt sur le col de l'utérus, on détermine de la douleur, maisil faut encore prendre garde de se laisser tromper par les apparences. Cette douleur est souvent très limitée, elle ne correspond pas aux granulations, et si l'on examine le trajet des nerss lombaires, on trouve des points douloureux qui sont consaire l'existence d'une névralgie à laquelle participe l'utérus. Je reviendrai sur ces sais quand il sera question de la névralgie utérine. Il est d'autres cas où la douleu «cupe tout le col; mais ce sont des cas où il existe une inflammation du preschyme utérin; en sorte que, sans nier absolument qu'un certain degré de douleur puisse dépendre des granulations elles-mêmes, je dois dire qu'il n'existe pas de faits qui le prouvent, et qu'il en est, au contraire, un grand nombre dans lesquels on voit manquer ce symptôme.

Il y a un écoulement constant; mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, la matière de cet écoulement n'est pas toujours la même. Souvent on voit s'échapper du col de l'utérus comme un ruban de matière transparente, visqueuse, semblable à du blac d'œuf cru, qu'on a plus ou moins de peine à détacher. Dans d'autres circonstances, cette matière présente un aspect louche, sans perdre sa viscosité et sa ténacité, et dans d'autres, enfin, elle est blanche, plus fluide, et s'écoule dans le vagin dans le quel elle s'étale sans former cette masse que je viens d'indiquer. L'abondance de cette matière est du reste très variable; elle est telle chez certaines femmes, même alors qu'il ne s'écoule qu'un liquide albumineux, que les parties génitales externes, et même les cuisses, peuvent en être baignées.

Doit-on regarder la matière albumineuse qui s'écoule ainsi comme une sécrition morbide de la surface granulée? C'est ce que n'hésite pas à dire M. Chomel Mais quand on examine attentivement les faits, on n'ose pas se prononcer aussi s'firmativement. A qui n'est-il pas arrivé de voir s'échapper de l'utérus cette mitière albumineuse en assez grande abondance, alors même qu'il n'existe pas de granulations du col de la matrice? C'est un fait que nous avons constaté en expossit l'histoire de la leucorrhée (1). Cette sécrétion n'appartient donc pas en propre au granulations. Tout ce que l'on pourrait dire, c'est que la présence des granulations à l'orifice du col détermine une excitation dans les parties environnantes, d'où résulte cette sécrétion de matière albumineuse, qu'on doit, dans l'état actuel de la science, regarder comme une exagération de la sécrétion normale. L'écoulement muco-purulent paraît plutôt pouvoir être rapporté aux surfaces granulées, et l'on peut concevoir que le flux albumineux venant du col de l'utérus masque ser-

<sup>(1)</sup> Voy. article Leucorrhée.

lement, dans un grand nombre de cas, cette sécrétion muco-purulente. Du reste, il faut reconnaître que ce point demande d'autres recherches.

Le toucher n'apprend rien de bien positif sur l'état du col de l'utérus. Lorsque les granulations sont très saillantes, on peut, il est vrai, sentir les petites inégalités qu'elles produisent sur la surface du col utérin, et pour que cette sensation soit bien nette, on doit promener son doigt sur toute l'étendue de cette partie de l'organe, de manière à juger par comparaison entre la partie lisse et la partie légèrement rugueuse; mais cette exploration ne suffit pas, et il faut avoir recours au spéculum. Le toucher peut en outre servir à constater s'il existe ou non une complication consistant en un engorgement de l'utérus, et pour cela il faut le pratiquer comme je l'ai indiqué à l'article métrite chronique.

L'examen à l'aide du spéculum est indispensable; il fait seul parfaitement reconnaître la nature du mal et son étendue. Après avoir introduit cet instrument, on voit à l'orifice utérin, et dans une étendue variable d'une des lèvres du col ou des deux à la fois, une plaque granulée qui présente l'aspect suivant.

La forme de la plaque est plus ou moins parsaitement arrondié. En écartant les lèvres du col avec les valves du spéculum, on peut s'assurer qu'elle a son origine dans les bords mêmes de l'orifice et qu'elle pénètre plus ou moins prosondément dans la cavité. Parsois elle entoure l'orifice comme un anneau plus ou moins large'; quelquesois elle est beaucoup plus étendue sur une lèvre ou sur un des côtés que dans les autres points; parsois aussi, mais plus rarement, elle n'occupe qu'une seule lèvre. Il est rare que les granulations forment plusieurs plaques séparées; cependant il y a des variétés très nombreuses, et je ne peux décrire ici que ce qui se présente le plus ordinairement. On voit, dans certains cas, une très grande étendue du col envahie par ces granulations agglomérées.

La couleur de ces plaques granulées est variable; toutesois il est ordinaire de les trouver d'un rouge obscur très prononcé. Dans certains cas, elles sont rosées, rouge pâle, et dans d'autres bleuâtres ou violacées. On n'a pas fait de recherches convenables pour savoir si ces diverses colorations correspondent à la plus ou moins grande ancienneté de la maladie. « La coloration, dit M. Chomel, varie peu dans les examens successis chez les mêmes semmes; quelquesois cependant elle diminue ou augmente d'intensité. »

Les limites de la plaque granuleuse sont très tranchées ordinairement; c'est-àdire que la transition de la couleur rouge et de l'aspect un peu rugueux qu'elles présentent, à la pâleur et à l'aspect lisse du reste de la muqueuse du col utérin, se fait très brusquement sans rougeur intermédiaire.

Les granulations qui composent ces plaques sont ordinairement très petites et très rapprochées les unes des autres. Elles dépassent rarement le volume d'un grain de millet ou de la tête d'une très petite épingle. Dans certains cas elles sont plus volumineuses et plus écartées; on les voit parfois égaler le volume d'un grain de chènevis, et l'on en a même observé qui étaient grosses comme une petite lentille (Chomel); mais les cas de ce genre sont très rares. Je n'ai jamais vu de granulations aussi grosses.

La surface granulée saigne ordinairement avec assez de facilité; on a fréquemment l'occasion de s'en assurer, l'extrémité du spéculum venant les toucher au moment de l'introduction. On doit profiter de cet examen par le spéculum pour s'assurer en même temps si le reste du col de l'utérus est à l'état normal, s'il n'est pas tuméfié, etc.

Nous avons vu que le symptôme qui attire le premier l'attention dans la maidie qui nous occupe, est l'écoulement, la perte blanche. C'est celui qui engage le plus les femmes à consulter le médecin. On ne doit donc pas être étonné de voir que tous les symptômes qui accompagnent les flueurs blanches se montrent chez les malades affectées de granulations utérines. Ce serait tomber dans des redites intiles que de les exposer de nouveau ici; je me contenterai donc de rappeler que ce sont des troubles digestifs plus ou meins grands (dégoût des aliments, inappétence, digestions laborieuses, gastralgie, entéralgie); un état de langueur marqué; parfois de l'amaigrissement; des douleurs nerveuses. Quelquesois ces symptômes sont portés au plus haut degré, et l'on peut s'assurer qu'ils sont presque toujourses rapport avec l'abondance de l'écoulement. J'ai dernièrement observé, chez une semme affectée de cette maladie, un phénomène qui n'est pas fréquent: ce sont de petits frissonnements presque continuels et satigants, se saisant sentir dans tents les parties du corps sans exception.

Il n'est pas rare de voir les semmes qui présentent les granulations ntérines une affectées de dysménorrhée; l'aménorrhée se montre bien plus rarement, et, lorqu'elle existe, il est loin d'être certain qu'elle a pour cause ces granulations.

Il est un point sur lequel M. Chomel a insisté et qui a une importance réele: c'est l'obstacle que ces granulations apportent à la sécondation. Je ne saurais mieux saire que de rapporter le passage où se trouvent consignées les remarques de cet auteur à ce sujet :

" Un autre phénomène, dit-il (1), qui coîncide chez quelques femmes avec l'état granulé du col, c'est l'absence de conception. Cette stérilité est sacile à concevoir quand on résléchit que la tumésaction de la membrane muqueuse qui tapisse la surface interne de l'orifice du museau de tanche, et la présence, dans cet orifice. d'une certaine quantité de mucus visqueux et adhérent, sont de nature à mettre obstacle à la fécondation, en empêchant la pénétration du sperme dans la cavile utérine. Quelquesois, au contraire, ainsi que l'a constaté M. Bennet, le cul es dilaté. Dans un certain nombre de cas, du moins, l'examen le plus attentis me fait constater aucune autre lésion organique, aucun changement de position de la matrice qui puisse rendre compte de l'absence de conception; et, ce qui tend à prouver encore mieux l'influence des granulations du col, c'est que l'on voit des femmes atteintes de cette affection, et qui sont restées stériles durant plusieurs années de mariage, devenir enceintes après la guérison. » J'insiste sur ce lat parce qu'il prouve combien il est important de traiter ces granulations utérines. J'en ai observé moi-même un exemple très frappant, en ce que la conception a cu lieu très peu de temps après la guérison. Cependant il est vrai de dire que, ches un bon nombre de femmes, l'obstacle ne paraît nullement insurmontable. Des recherches plus précises seraient utiles sur ce point.

#### § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche des granulations utérines est essentiellement chronique. Cette lésion. comme nous l'avons vu plus haut, passerait longtemps inaperçue et ferait de progrès sourds ou resterait stationnaire, si les pertes blanches et les symptomes

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 257.

qui en résultent n'engageaient les femmes à se faire examiner, et, par suite, à se soumettre au traitement approprié. Il arrive même souvent que les choses se passent ainsi pendant un temps fort long, l'écoulement blanc étant pris pour une leucor-rhée simple, et le médecin négligeant l'examen direct.

La durée de la maladie est extrêmement longue lorsque le traitement ne vient pas l'abréger. Elle peut persister pendant un grand nombre d'années. On peut dire que cette affection n'a pas de tendance à se terminer par la guérison, du moins pendant le temps où les femmes sont encore réglées. Après l'âge critique, tout porte à croite que, dans la très grande majorité des cas, les granulations disparaissent, car on trouve alors très peu d'exemples de cette affection. Du reste, on ne doit point redouter une terminaison funeste; il n'est pas un seul exemple authentique de dégénération de cette lésion en maladie organique profonde.

## § ▼. — Lésions anatomiques.

Ce que j'ai dit eu exposant l'examen à l'aide du spéculum me dispense de parler des lésions anatomiques, sur lesquelles l'inspection cadavérique ne nous a. d'ailleurs, rien appris de nouveau.

## § VI. — Disgnostic; pronostic.

Si l'on voulait porter le diagnostic sans recourir à l'inspection à l'aide du spéculum, on éprouverait de grandes difficultés. La leucorrhée, la dysménor-thée, les troubles de la digestion, l'irritation nerveuse, pourraient faire soup-conner l'existence de cette affection, mais non en donner la certitude. Nous mons vu également que le toucher ne donnait une sensation particulière que dans certains cas. Mais, en examinant les malades avec le spéculum, on arrive hieutôt à un diagnostic positif. Les seules lésions, en effet, avec lesquelles on pourrait confondre les granulations sont de simples rougeurs du col, des érosions, ou des ulcérations simples superficielles.

Les rougeurs du col se montrent ordinairement à l'époque des règles et quelquesois après des excès de coît; elles ne sont autre chose, en ce cas, que de simples
etchynoses; elles ont un aspect violacé; la muqueuse est lisse à leur surface, et
elles ne tardent pas à disparaître. Les érosions aussi bien que les rougeurs ont leur
iège indifféremment sur les diverses parties du museau de tanche; elles sont généralement d'un rouge plus vis, n'offrent pas l'aspect uniformément granulé et ne
sont pas de relies. Ordinairement même elles sont déprimées, ce que l'ou peut
constater facilement en examinant leurs bords. Les ulcérations simples, qui sont
rares et qui ne sont que l'exagération des érosions, offrent les mêmes caractères
distinctifs à un plus haut degré. Toutes ces lésions sont liées dans certains cas à
une inflammation du col de l'utérus parsaitement décrite dans ces derniers temps
par M. le docteur Bennet (1), qui a signalé un symptôme dont on n'avait pas jusqu'à
présent tenu un compte suffisant: la dilatation de l'orifice et de la cavité du col.

Pronostic. On ne peut pas dire que le pronostic soit grave. Il ne saut pas oublier néanmoins ce que nous avons dit sur la tendance de la maladie à se perpétuer, sur les incommodités très grandes qu'elle occasionne, et sur l'obstacle qu'elle apporte à la conception.

T Loc. cil., c. V.

#### § VII. - Traitement.

On a beaucoup multiplié les moyens de traitement contre les granulations utérines; mais si l'on examine attentivement les faits, on voit qu'un très petit nombre de ces moyens sont réellement nécessaires. Il serait par conséquent tout à fait inutile d'insister sur beaucoup d'agents thérapeutiques qui pourraient faire perdre de vue ceux qui sont réellement avantageux, et nuire plutôt que d'être utiles à la pratique.

Le traitement antiphlogistique n'a aucun avantage contre les granulations, à moins qu'il n'existe quelque complication. La médication qui convient réellement à cette maladie, et qui, lorsqu'elle est bien dirigée, procure toujours la guérison, est la cautérisation, à laquelle on joint quelques moyens adjuvants.

Cautérisation. On a proposé de pratiquer la cautérisation avec diverses substances, et d'abord avec les caustiques liquides, stels que le nitrate acide de mercure, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, etc. A l'aide de ces caustiques on a obtenu des guérisons incontestables, et l'on ne peut pas dire qu'il faille les proncrire. Mais il faudrait établir, par l'observation et non par des raisonnements, qu'ils ont plus d'avantages, qu'ils guérissent plus promptement et plus sûrement que les caustiques solides, avant de les recommander exclusivement, comme l'ont fait quelques auteurs. Il le faudrait, parce que les caustiques liquides peuvent se répandre sur le vagin et occasionner de vives douleurs, et parce que, en les employant, on ne peut pas mesurer aussi bien qu'avec les autres la prosondeur de la cautérisation : que le pinceau soit un peu plus ou un peu moins humecté, et la cautérisation : est plus ou moins active.

Quoi qu'il en soit, c'est le nitrate acide de mercure qu'on emploie le plus fréquemment à cet effet. Pour pratiquer la cautérisation avec ce liquide, on se sert du spéculum plein, avec lequel on embrasse bien le museau de tanche; on débarrasse le col de ses mucosités, soit avec un bourdonnet de coton porté sur un maache, soit par une petite injection; puis à l'aide d'un pinceau de charpie dont les brins sont coupés courts, dont le manche est long, et qu'on égoutte après l'avoir trempé dans l'acide, on touche le point malade, en appuyant légèrement pendant un temps très court. Cela fait, sans retirer le spéculum, on fait une injection sur le col pour entraîner les parties du liquide qui n'auraient pas encore agi. Après cette cautérisation, la plupart des médecins prescrivent un bain et le repos presque absolu pendant tout le reste de la journée. J'ai vu, à l'hôpital de Lourcine, ces précautions négligées, sans qu'il soit arrivé aucun accident.

Parmi les caustiques solides qu'on a employés, je citerai la potasse caustique. la pâte de Vienne, le même caustique solidifié et le nitrate d'argent. La potasse caustique, la pâte de Vienne sont généralement abandonnées, parce qu'il n'est pas facile d'en limiter l'action. Le caustique de Vienne solidifié, que M. Filhos a obtenu par une préparation particulière, est bien plus facilement manié; mais dans la maladie qui nous occupe on n'a nullement besoin d'un caustique aussi puissant. et le nitrate d'argent, lorsqu'il est employé convenablement et avec la persévérance nécessaire, remplit toutes les conditions désirables. C'est, d'après les faits que j'ai observés à Lourcine et dans plusieurs autres hôpitaux, le caustique qui mèrite la préférence quand il s'agit des granulations utérines sans complication. C'est aussi celui que choisit M. Chomel, qui a vu et traité un très grand nombre de cas de ce genre.

La cautérisation par le nitrate d'argent ne présente aucune difficulté. On peut la pratiquer avec toute espèce de spéculum. On se sert du crayon de nitrate d'argent qu'on promène sur la plaque granuleuse. Il est bon de dépasser les limites de cette plaque, et il n'y a aucun inconvénient même à toucher toute la surface du col et la partie supérieure du vagin. La plupart des auteurs recommandent de prescrire le repos, dans la position horizontale, pendant quelques heures après la cautérisation, et de faire prendre un bain ensuite. Les faits les plus nombreux prouvent que ces précautions n'ont aucune utilité; la cautérisation n'a aucune espèce d'inconvénient, et le traitement réussit aussi bien quand on les néglige complétement. Cette remarque n'est pas sans importance; car souvent on a à traiter des semmes qui ne peuvent ni garder le repos, ni prendre le bain ensuite, et qui aiment mieux abandonner toute médication que de se soumettre à ces précautions. La cautérisation par le nitrate d'argent doit être pratiquée d'abord deux rois par semaine, puis tous les huit jours jusqu'à la fin du traitement, qui dure ordinairement de six semaines à deux mois.

Pour venir en aide à ce traitement, on a recours à des injections détersives ou atringentes, avec l'acétaté de plomb, l'alun, la décoction de racine de ratanhia, de mix de galte, de feuilles de noyer. Quelques médecins veulent même qu'on lime dans le vagin un tampon de charpie, ou une petite éponge imbibée de ces liquies. M. Mélier (1), qui a suivi ce conseil, a trouvé que le plus souvent ces cops étrangers devenaient génants, occasionnaient de la douleur et irritaient le col de l'utérus et le vagin. Les mêmes réflexions s'appliquent aux astringents réduits en poudre et portés sur le col à l'aide d'un bourdennet de charpie.

On a conseillé d'employer uniquement les astringents dans un hut curatif, et, pour rendre leur effet plus grand, on a, le spéculum étant en place, lancé avec force les injections sur le col. Il n'existe pas de relevés de faits qui puissent nous faire connaître d'une manière précise la valeur de ce traitement, et par conséquent il suffit de le mentionner, surtout lorsque nous venons d'en exposer un autre dont l'efficacité est incontestable. Ayant, à l'hôpital de Lourcine, mis en usage, dans quelques cas, les injections d'eau de feuilles de noyer poussées avec force sur le col, j'ai vu parfois survenir une amélioration évidente, mais j'ai été toujours obligé de terminer le traitement par la cautérisation avec le nitrate d'argent.

Quelques médecins, supposant que les granulations du col sont, dans quelques cas, le résultat d'un vice dartreux, ont prescrit l'eau sulfureuse en bains, en boisson, en injections; d'autres out recommandé les bains alcalins; mais tous ces moyens, utiles comme adjuvants, ne peuvent être regardés comme des moyens curatifs. En même temps qu'on emploie la cautérisation, on peut, si l'écoulement est abondant, placer sur le col un tampon de charpie sèche destiné à absorber l'humidité, et qu'on change fréquemment; mais, bien qu'on ait voulu en faire le moyen principal, on ne doit le regarder, avec les précédents, que comme un simple adjuvant.

Enfin il faut calmer les douleurs nerveuses, donner des toniques, des ferrugineux, des opiacés pour les souffrances de l'estomac, mettre en œuvre les moyens utiles contre la dysménorrhée. Tous ces moyens, j'ai eu trop souvent l'occasion de les indiquer pour qu'il soit de la moindre utilité d'y revenir ici.

<sup>(1)</sup> Considérations pratiques sur les muladies de la matrice (Mém. de l'Acad. royale de medecine; Paris, 1833, t. 11, p. 330.

### 2º ÉROSIONS DU COL DE L'UTÉRUS.

Les éresiees du col de l'utérus ont moins d'importance que les granulatiess. Nons n'en connaissons pas les crasses. On a dit que ces lésions sont dues au passeg continuel d'un mucus eltéré; mais M. Duparcque n'a point observé ce rapport de cause à effet, et il a vu la sécrétion morbide dépendre bien plutôt de ces érosion que les produire. Dans un cas cité par M. Magistel, elles étaient, selon toutes la apparences, occasionnées par la présence d'un pessaire. Ce point d'étiologie est encore un sujet de recherches à signaler aux observateurs.

Symptômes. La douleur est plus remarquable dans les érosions que dans le granulations. Elle se manifeste particulièrement dans le cost, et est rendue vive par le contact du doigt dans l'acte du toucher. Voici, au reste, comment M. Duparcque, qui s'est occupé plus particulièrement de ces lésions, s'exprime au sujet des symptômes :

Les signes, dit-il (1), qui font soupçonner l'existence de ce gaure d'affection sont un sentiment de chaleur brûlante, de prurit incommode dans le foul di vagin, des douleurs vives du col de l'utérns réveillées par le contact du doit, « qui rendent surtout le coît pénible. Mais le principal et le plus marqué est sourcips l'écoulement plus ou moins abondant qui constitue la leucerrhée, et qui a leut temps attiré seul l'attention des praticiens : ce n'est que depuis qu'on a populare l'usage du apéculum, qu'on a vu que beaucoup de ces écoulements étaient du l des affections ulcéreuses du vagin, et surtout de l'utérns. Dans ce cas, la maiem ne provient pas seulement de la surface érodée; l'irritation qui s'irradie au reside l'utérns augments sa sécrétion, et ce produit lui-même, par son contact avec le vagin, y excite et altère le sécrétion normale de ce conduit. Mais ce signe n'est pur constant, le suppuration peut être assez peu abondante pour que la matière, pou ainsi dire perdue dans le canal vaginal, ne vienne point se manifester au debora

Comme on le voit par cette description, beaucoup de signes des érosions se 14 prochent de ceux des granulations, que, du reste. M. Duparcque ne distingue pa d'une manière très rigoureuse. On les complète par le toucher et par l'exament l'aide du spéculum.

Le toucher, outre la douleur qu'il produit, sait reconnaître l'existence d'une un légère perte de substance qui ne sait sentir vers les bords de l'érosion. On moi en passant de la surface saine à la surface malade, une petite arête qui indique le commencement de l'ulcération un pen déprimée.

A l'aide du spéculum, on voit une surface d'un rouge plus ou moins vil, me geant tantôt sur une lèvre, tantôt sur l'autre, et quelquesois sur les deux. Elle u irrégulière, et l'on distingue sacilement la saillie de ses bords qui sont enteun d'une aréole rouge plus on moins large.

L'écoulement qui accompagne ces érosions étant ordinairement assez abondant il en résulte assez fréquemment des symptômes semblables à ceux qui vienne d'être indiqués à propos des granulations, et que par conséquent je ne dois propoduire ici.

Traitement. Le traitement antiphlogistique est plus souvent applicable aux cre

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 374.

sions qu'aux granulations du col de l'utérus. On y a recours lorsque, ainsi que le sait remarquer M. Duparcque, l'érosion est a d'un rouge vis, sensible, doulou-reuse, et repose sur un sond engorgé, congestionné, enslammé. Le sujet est-il jeune et sort, continue cet auteur, on débute par une saignée, on le soumet à un regime rafraichissant, on pousse doucement et stéquemment des injections de liquides mucilagineux et narcotiques à température basse, comme d'une décoction de racine de guimauve, ou de graine de lin et de tête de pavot, ou on les remplace par des cataplasmes à demeure; les bains entiers et les bains de siège presque froids conviennent également.

On proscrit toute espèce de satigue, on éloigne les causes qui ont déterminé ou qui entretiennent l'érosion, et l'on recommande principalement le repos absolu des organes: on surveille les évacuations alvines, et l'on prescrit un régime approprié.

Il y a bien loin, comme on le voit, de ces données vagues aux préceptes rigoureux qui résultent d'une honne analyse des faits; mais les recherches ont été faites
trop négligemment pour qu'il soit possible d'indiquer quelque chose de plus précis.
Lorsque l'inflammation est peu vive, ou lorsque, à l'aide des moyens qui vienment d'être indiqués, on l'a notablement apaisée, on a recours au traitement que
j'il esposé avec détail à propos des granulations, et auquel je renvoie le lecteur.

#### 3" ULCÉRATIONS SIMPLES.

On désigne sous le nom d'ulcérations simples ou d'ulcères bénins du col de l'ulérus, des pertes de substance plus prosondes que les précédentes et qui ne mai pas dues au cancer utérin. Cette affection est rare. MM. Duparcque et Téallier repportent que quelques exemples. Il est vrai que le premier de ces deux auleurs décrit sous le nom d'ulcère cancroide une affection dont la nature est mai définie, et qui, selon toutes les apparences, n'est qu'un de ces ulcères devenu plus prosond, ayant son siège sur l'utérus chroniquement enflammé et induré, et apart acquis par là un aspect particulier.

Nous ne sommes guère plus instruits sur les causes des ulcères que sur celles des érosions. On a attribué leur production aux excès de coît et à la présence de rosps étrangers, mais le degré d'action de la première de ces causes n'est pas bien connu; on a encore signalé les vices dartreux, scrofuleux et scorbutique; mais je peux m'empêcher de dire encore ici que les faits sont hien insuffisants pour pous faire apprécier l'influence de ces causes. A peine les anteurs ont-ils cité une ou deux observations, et il est remarquable que l'action du virus syphilitique pourrait être invoquée bien plutôt que celle des dartres, du scorbut et des scrofules.

Symptomes. Les ulcères dont il s'agit sont douloureux, saignants, et donnent lieu à un écoulement souvent sort abondant.

Par le toucher on augmente la douleur, on provoque l'écoulement d'une cerlaine quantité de sang, et l'on sent une déperdition de substance souvent considélable, puisqu'on a vu une des lèvres du col en grande partie détruite. Il ne faut pas néanmoins s'en rapporter toujours à l'apparence, parce que l'ulcération exisant souvent sur une partie tuméfiée, boursoufiée, paraît plus profonde qu'elle ne l'est réellement. Sa surface est ordinairement molle au toucher et assez souvent mégale. A l'aide du spéculum, on voit le col gonssé, d'un rouge obcur, et sur l'une ou l'autre des lèvres, un ulcère souvent irrégulier, à bords boursoussés, à surface d'un rouge brun, d'où s'échappe une petite quantité de sang aussitôt qu'on en touche la surface soit avec le spéculum, soit un peu sort avec le pinceau.

Les autres symptômes sont semblables à ceux des granulations et à ceux de la métrite chronique du col. Il est facile, par conséquent, de s'en représenter le tableau.

Traitement. Lorsque l'ulcère est très douloureux et enflammé, on met en usige le traitement antiphlogistique recommandé pour les érosions qui se trouvent dans le même cas.

Si l'ulcère est peu douloureux, on met en œuvre les astringents, et surtout le cautérisation. Je n'ai point indiqué, à propos des lésions précédentes, la cautérisation avec le fer rouge employée par quelques praticiens, et principalement per M. Jobert (de Lamballe), qui en a obtenu de véritables succès dans le traitement de diverses maladies de l'utérus. Les érosions et les granulations guérissent trop bien par les moyens que j'ai indiqués, pour qu'on ait recours à cette cautéristion effrayante pour beaucoup de malades. Mais quand il s'agit des ulcères profonds dont je viens d'exposer rapidement les caractères, on peut rencontrer des cas où ces moyens sont insuffisants, et alors le cautère actuel offre une précieux ressource. C'est surtout lorsque l'ulcère a un aspect fongueux et saigne très facilement, que ce moyen est utile et procure en peu de temps (trois semaines ou un mois pendant lesquels on pratique deux, trois ou quatre cautérisations) une guérison complète. Cette cautérisation ne détermine pas plus de douleur que lo autres, et, avec certaines précautions, elle n'offre aucun danger. Mais j'y reviendra plus loin, et j'en parlerai avec plus de détails, car nous trouverons d'autres affections dans lesquelles M. Jobert la met en usage.

#### 4º ULCÈRES SYPHILITIQUES.

Je ne dois pas m'étendre longuement sur les ulcères syphilitiques. Ceux que je dois mentionner ici, sont les ulcères secondaires, car j'ai parlé des chancres ulcères primitifs, au commencement de ce volume.

Pour prouver qu'il ne convient pas d'entrer ici dans de grands détails sur co lésions spécifiques, il me suffit de saire remarquer que les ulcères syphilitique dont il s'agit n'ont, pas plus que ceux qu'on observe ailleurs, et notamment dans le pharynx, de caractères qui servent constamment à les saire distinguer. Dans tous les cas où l'on a pu les diagnostiquer, c'est en ayant recours aux renseignments sournis par les malades, en ayant égard au caractère rebelle de la lésion. Co recherchant s'il n'existait pas, dans d'autres parties du corps, des traces de syphilo constitutionnelle, et ensin en s'éclairant des essets du traitement. Or il sussit d'indiquer ces sources de diagnostic pour tracer au praticien la conduite qu'il dont suivre.

Puis, lorsqu'on a lieu de croire que l'ulcère est de nature syphilitique, on soumet la malade au traitement mercuriel, on prescrit l'iodure de potassium; en un mot, on met en usage les moyens que j'ai tant de fois indiqués, à propos de ulcérations syphilitiques, ayant soin toutefois de ne pas négliger le traitement

local (injections, cautérisations, calmants) qui vient en aide au traitement spécifique, et de combattre, s'il y a lieu, par le traitement antiphlogistique, les accidents inflammatoires.

#### ARTICLE IX.

## CANCER DE L'UTÉRUS.

Le cancer de l'utérus ne pouvait être bien connu que lorsque l'anatomie pathobgique aurait fait d'assez grands progrès. On trouve dans les anciens auteurs, sous les dénominations de ulcus uteri, des indications qui prouvent qu'ils n'ignoraient sullement l'existence d'affections de la matrice graves, profondes et mortelles, mais bien des états divers étaient nécessairement confondus par eux. Aujourd'hui, outre les progrès de l'anatomie pathologique, nous avons des moyens d'exploration qui ont jeté un grand jour sur le diagnostic du cancer utérin, et cependant nous verrons plus loin qu'il est encore des questions litigieuses, et que, si les auteurs modernes sont d'accord lorsque la maladie a fait de très grands ravages, il n'en est plus de nème lorsqu'elle n'est encore parvenue qu'à une époque peu éloignée de son début. Parmi ceux qui, depuis le commencement de ce siècle, ont publié les recherches les plus importantes sur cette grave affection, il faut citer Bayle (1), les docteurs Siebold (2), Téallier (3); Montgomery (4); les auteurs qui, comme M. Duparcque, malane Boivin et Dugès; ont fait des traités des maladies de l'utérus; M. H. Lebert, qui vient de publier un bon Traité du concer (5), et plusieurs autres que j'aurai à citer dans cet article.

Parmi ces travaux, celui de M. Téallier se fait remarquer par le soin avec lequel l'auteur a traité tous les points de l'histoire du cancer utérin, et j'aurai fréquemment occasion de lui saire des emprunts.

Diverses divisions, toutes fondées sur l'anatomie pathologique, ont été suivies dans la description du cancer de l'utérus. M. Duparcque distingue les formes suivantes: 1° cancer hypersarcosique: c'est le cancer fongueux qu'on a appelé aussi chon-fleur cancéreux, cancer granulé, etc.; 2° cancer sanguin: c'est le cancer hématoide, ou squirrhe brun ramolli, etc.; 3° cancer squirrheux: d'autres lui ont donné le nom de cancer tubéreux; 4° cancer encéphaloide; et 5° cancer ulcéré. Madame Boivin et M. Dugès distinguent seulement la forme tubéreuse et la forme ulcéreuse.

Ces distinctions n'ont pas toutes une grande importance: ainsi il y a de la subtilité à séparer le cancer fongueux du cancer hématoïde. La division la moins inutile
pour la pratique est celle qu'ont adoptée Madame Boivin et M. Dugès, parce que,
suivant que le cancer est ulcéré ou non, on peut, d'une manière générale, juger
des progrès plus ou moins grands qu'a faits la maladie; mais en somme il ne faut
pas regarder ces distinctions comme capitales, et il suffit, dans la description, de
dire un mot des particularités qu'elles présentent. C'est ce que nous avons fait
quand nous avons eu à parler des cancers siégeant dans d'autres organes.

<sup>&#</sup>x27;Il Remarq. sur les ulcères de la matrice (Journ. de méd. de Corvisart. etc., an xi, t. v).

<sup>(1)</sup> Ueber den Gebaermutterkrebs, etc.; Berlin, 1827.
(3) Du cancer de la matrice, etc.; Paris, 1836.

<sup>(4)</sup> Sur la première période du cancer, etc. (Dublin Journ., 1842).

<sup>15)</sup> Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le concer; Paris, 1851, in-8.

### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Je crois devoir reproduire ici, en changeant seulement le nom de l'organe, la définition que j'ai donnée du cancer de l'estomac, parce que, après avoir examiné les faits, j'ai acquis la conviction qu'il n'y a pas de différence essentielle entre cette affection et celle dont il s'agit ici, et qu'on ne peut y trouver que des nuances résultant du siège différent du mal. C'est au reste ce qui ressortira de la description que je vais présenter.

Je dis donc que le cancer de l'utérus consiste dans une dégénérescence specifique d'une partie ou de la totalité de cet organe, dégénérescence d'où résultent tous les symptômes de l'affection, aussi bien au début qu'à une époque avancée de la muladie. J'ajoute ces derniers mots pour qu'on comprenne que, dans ma maière de voir, la maladie n'est pas, dans son principe, une simple inflammation qui dégénérerait ensuite en cancer; mais que, dès les premiers temps, et lorsque plunieurs auteurs ne parleut encore que d'un simple engorgement, le cancer esiste.

On trouve cette maladie désignée, dans les auteurs, sous les nous duitus uteri, scirrhus ou schirrus uteri, uteri degeneratio; ulcère de l'utérm ulceration cancéreuse, squirrhe, cancer de la matrice; engurgement squirrheux cancéreux, de la matrice.

La grande fréquence du cancer de l'utérus est bien connue de tout le mosde. Madame Boivin et M. Dugès, saisant leurs recherches sur plus de 700 ces de cancer chez la semme, ont trouvé 409 sois le cancer de l'utérus, c'est-à-dire, dans plus de la moitié des cas: on peut dire, d'une manière générale, que cette assection cancéreuse est celle qu'on observe le plus souvent.

#### § II. - Causes.

M. Téallier (1) est, de tous les auteurs, celui qui a étudié les causes avec le meilleur esprit de critique et en tenant le plus constamment compte des faits. (1 ne sont pas encore là néanmoins des résultats bien précis, et tels qu'en exigent le progrès réels de la science; mais ce sont les documents les plus précieux que nous puissions consulter.

### 1° Causes prédisposantes.

Age. Tout le monde sait combien est grande l'influence de l'âge dans la production du cancer de l'utérus. C'est, en esset, presque toujours vers la fin de la grande période de la menstruation, ou peu de temps après la cessation complète des règleque se maniseste le cancer utérin. Aussi est-ce de quarante à cinquante ans que les semmes en présentent le plus grand nombre d'exemples. Il n'est cependant passare de voir des semmes qui ont passé ce deruier âge être atteintes de cette assection; on l'a même observée jusqu'à soixante-quinze et quatre-vingts ans a mais cecas sont exceptionnels. Suivant M. Téallier, « si l'on interroge bien les malades sui les circonstances antécédentes, dans les cas où le cancer s'est produit à un âge une avancé, on ne tarde pas à reconnaître que chez ces malades la vie organique de l'utérus avait conservé beaucoup d'activité après la disparition de sa saculté génératrice; que, chez la plupart, l'époque critique avait été très orageuse; qu'il avait

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 82 et suiv.

existé alors des altérations méconnues de l'utérus; que l'état d'inertie de l'organs avait condamné la maladie à rester stationnaire, où à faire des progrès tellement lents, qu'ils étalent restés inaperçus, et qu'enfin la dégénération, qu'on trouve alors parvenue à sa dernière période, remonte pour son début à la cessation des règles.

La question soulevée par les propositions de M. Téallier à une importance récle, car il ne s'agit de rien moins que du degré d'action qu'il faut accorder à l'époque critique sur la production du cancer. Malheureusement, M. Téallier ne fait que mentionner des faits probablement confiés à sa mémoire, ce qui est bien bin de suffire quand il s'agit de semblables questions. On a peine à croire que des cancers puissent rester à l'état stationnaire pendant vingt-cinq et trente ans, ou faire des progrès assez lents pour qu'un temps aussi considérable soit nécessaire pour rendre la maladie évidente. Il faudrait donc entrer dans tous les détails des faits pour prouver que les choses se sont passées réellement ainsi ; et nous ne trouvons que des affirmations.

Après la période de quarante à cinquante ans, celles qui sournissent le plus grand numbre d'exemples de cancer sont, suivant M. Lever (1), d'abord celle de trente à quarante ans, puis celle de vingt à trente ans. D'ans les cas rassemblés par M. Duşu et Madame Boivin, il n'en a pas été ainsi, car la période de vingt à trente ans abuni plus de cas que celle de trente à quarante ans. Il y a, comme on le voit, de nouvelles recherches à faire à ce sujet.

Parmi les causes prédisposantes, on a rangé des influences bien opposées. Ainsi on a dit que les excès de coit, les jouissances précoces, les couches nombreuses, l'avortement, les accouchements laborieux, prédisposent au cancer utérin, et d'un autre côté on a affirmé que le célibat, une continence trop rigoureuse peuvent placer les femmes dans la même prédisposition. M. Téallier a fait ressortir la contradiction de ces assertions, et j'ajoute qu'elles sont le résultat d'impressions vagues et générales, et nullement l'expression de relevés de faits. Il faut saire une exception pour les couches. M. Lever a trouvé, en effet, en faisant ses relevés statistiques, que le cancer utérin se rencontre plus fréquemment chez les femmes qui ont eu des enfants que chez celles qui n'ont eu ni accouchement ni fausses couches. Mais on n'a pas réfléchi à une circonstance bien importante : le nombre des semmes qui ont eu des enfants, et qui sont parvenues à l'âge où se montre le cancer utérin, et, dans une immense proportion, supérieur à celui des femmes qui n'en ont jamais eu; qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que les premières donnent un plus grand nombre de cancérées? La statistique est, sans doute, une chose de la première utilité, mais il faut en connaître toutes les difficultés et tout prévoir, pour ne pas arriver à des résultats faux.

On a encore placé, parmi ces causes, les affections syphilitiques. Or rien ne prouve que le virus vénérien puisse donner naissance au cancer, et les faits qu'on mentionnés (faits vagues et incertains) en faveur de cette opinion, n'ont pas de valeur réelle. Lorsqu'on dit que les filles publiques meurent presque toutes des suites du cancer utérin, on affirme un fait dont tout tend à prouver l'inexactitude,

<sup>1)</sup> Statistical notices of one hundred and twenty cases of carcinoma uteri (Medico-chirur-gical Transactions; London, 1839, t. XXII, p. 267).

comme on peut s'en assurer en parcourant les recherches de Parent-Duchâtelet (1) et celles des auteurs qui se sont spécialement occupés des maladies vénériennes.

Je ne fais que mentionner, parmi ces causes, la stérilité, parce que dans les faits qu'on a cités pour prouver l'action de cette prétendue cause, rien ne prouve qu'il y ait eu autre chose qu'une simple coıncidence, et que même on peut penser que, dans les cas où l'affection s'est produite à un âge peu avancé, elle a été la cause de la stérilité, bien plutôt qu'elle n'en a été l'effet.

Les affections morales, les passions tristes, les chagrins de longue durée, sont rangés, par tous les auteurs, parmi les causes dont il s'agit. On a sans doute des motifs de croire que ces affections morales qui agissent sur l'économie d'une manière si fâcheuse, peuvent avoir cette triste influence; mais il y a bien loin entre ces probabilités et la certitude que donnerait un relevé bien sait d'observations nombreuses.

La grande irritabilité des sujets, une sensibilité morale excessive, sont des causes qui se lient à la précédente. Mais n'a-t-on pas consondu l'irritabilité produite par la maladie elle-même, avec une irritabilité préexistante qui aurait passir seule dans la production de la maladie? C'est ce que l'analyse de saits miem de servés que ceux que nous possédons pourrait seule nous apprendre.

Reste ensin l'hérédité. Mais, à ce sujet, je n'aurais rien à dire qui ne se trouve dans l'histoire des autres cancers, et, par conséquent, du cancer en général, qui comme on sait, est regardé généralement comme une maladie éminemment héréditaire.

#### 2° Causes occasionnelles.

Nous n'avons pas de renseignements plus précis sur les causes occasionnelles. Quelques auteurs regardent comme pouvant produire le cancer de l'utérus le

Quelques auteurs regardent comme pouvant produire le cancer de l'interus et inflammations plus ou moins répétées de cet organe, ou plutôt, dans leur manière de voir, le cancer n'est autre chose que la conséquence, le dernier terme d'une inflammation chronique qui, ayant été longtemps négligée, se termine par la dégénération du tissu utérin en tissu squirrheux et encéphaloïde. J'ai déjà et occasion de discuter cette question, à propos d'autres cancers, et notamment du cancer de l'estomac; je me contenterai de dire ici que cette opinion n'est nullement fondée sur l'analyse exacte des faits, mais bien sur de simples apparence et sur des raisounements. Un des arguments les plus puissants qu'on puisse le opposer, c'est la très longue durée de l'inflammation sans production de cancer, tandis qu'on voit fréquemment celui-ci se produire chez des femmes qui n'om jamais présenté aucun signe d'inflammation de l'utérus. Mais ce n'est pas là la seul raison à faire valoir; nous trouverons plus loin, dans les symptômes, dans les succession, dans les lésions anatomiques, d'autres preuves convaincantes. Je le exposerai dans le paragraphe consacré au diagnostic.

Suivant M. Téallier (2), les fluxions périodiques qu'éprouve l'organe aux époques des règles devraient être considérées comme une des principales causes de terminantes du cancer qui l'affecte si souvent. C'est là une proposition entièrement

<sup>(1)</sup> De la prostitution dans la ville de Paris; Paris, 1837, t. 1, p. 254.

<sup>(2)</sup> Loc. rit., p. 89.

dénuée de preuves solides. La difficulté de la moustruation à l'époque critique n'est pas un argument aussi puissant que paraît le croire cet auteur. Sans doute, si l'âge auquel se produit ce caucer différait complétement de l'âge où cette affection se montre dans les autres organes, on pourrait regarder comme presque certain que ce trouble de la menstruation a une grande influence; mais il n'en est pas ainsi; comme chacun sait. Il faudrait donc procéder différemment pour arriver à la vérité. Je suis loin toutefois de dire que l'influence de cette cause est inadmissible; je dis seulement que, pour arriver à la solution de cette question difficile, il faudrait avoir étudié l'état de la menstruation chez un grand nombre de malades, et s'assurer par là si la fluxion périodique plus ou moins marquée chez les femmes a l'effet qu'on lui attribue.

Je mentionnerai maintenant des causes que nous voyons invariablement reparature, lorsqu'il s'agit d'une affection quelconque ayant son siège dans l'utêrus : ce sont les excès du coit, l'usage des pessaires, les injections irritantes, etc.; on conçoit que je n'ai pas à m'arrêter sur ces causes banales.

En dernière analyse, l'incertitude dans laquelle nous laissent toutes les assertions des auteurs, jointe à la manière dont la maladie se développe, aux lésions qu'elle produit, à la facilité avec laquelle elle se reproduit lorsqu'on l'a extirpée, à sa manifestation fréquemment simultanée dans diverses parties du corps à la fois; eu un mot, toutes ces considérations, que tous les auteurs qui ont bien étudié le cancer ont toujours fait valoir, nous forcent à reconnaître l'existence d'une cause spécifique qui nous est entièrement inconnue dans son essence, et que quelques auteurs ont désignée sous le nom de diathèse cancéreuse, expression qui peut être juste pour la grande majorité des cas, mais qui ne s'applique pas à ceux où le cancer parait dans le principe entièrement renfermé dans les limites d'un seul organe, et n'affecte que plus tard toute l'économie.

# § III. — Symptômes.

La sente division qu'il saille admettre pour l'étude des symptômes est celle qui distingue le cancer en non ulcéré et ulcéré. C'est celle que je vais suivre, après avoir dit un mot du début en général.

Début. L'étude du début doit porter sur tous les cas, quelle que soit la sorme du cancer, parce que rien ne prouve que cette sorme influe sur la manière dont la maladie se maniseste dans les premiers temps. Peut-être néanmoins un examen plus attentis nous sera-t-il connaître plus tard quelques dissérences; mais avec les saits que nous possédons il est impossible d'en trouver aucune.

Le symptôme du début le plus remarquable, celui qui mérite de fixer d'une manière toute spéciale l'attention du médecin, est la métrorrhagie. J'ai déjà dit, dans un autre article (Métrite chronique), qu'il résulte des recherches inédites de M. Louis que, dans l'immense majorité des cas, le début du cancer est marqué par une bémorrhagie utérine plus ou moins abondante; j'ai ajouté que, depuis que mon attention a été fixée sur ce point, je n'ai jamais vu cette maladie commencer autrement. Voici maintenant ce que nous apprennent les observations recueillies par les auteurs.

Les ouvrages de MM. Deparcque et Téallier contiennent 17 observations suffi-

semment détaillées, et qui ne laissent aucun doute sur la nature de la maladie (1). Dans ces 17 cas, treize fois la métrorrhagie s'est déclarée, si ce n'est absolument au début, du moins très peu de temps après. Il est même des cas, où le début a été évidentment marqué par ce symptôme; je citerai, par exemple, les 139° et 142° observations de M. Duparcque. Dans la plupart des autres, on parle d'Irrégularité de la menstruation, et, dans quelques unes, de la douleur, comme ayant précédifémorrhagie; mais sous ce rapport, les faits sont présentés avec si peu de précision, qu'on ne petit pas suisir exactement la succession des symptômes. Des quatre observations qui nous restent, il en est trois qui ne parlent en aucune manière de l'hémorrhagie utérine; mais il faut remarquer que ces observations, assez complètes sous d'autres rapports, sont très sobres de détails sur les symptômes des premiers temps de la maladie, ou qu'on s'y contente d'exposer les signes qui preuvent actuellement l'existence du cancer. Enfin, dans la quatrième, il semiste qu'il n'y a pas eu d'hémorrhagie, mais le fait n'est pas affirmé, et l'on peut conserver des doutes à cet égard.

De ce qui vient d'être dit il résulte que l'hémorrhagie est un des sympthes qui apparaissent les premiers dans le cancer utérin; que, dans un certain nombre de cas, ce symptôme se montre sans que rien ait pu en faire craindre l'apparition; que dans quelques autres, cette apparition paraît avoir été précédée d'une certaine irrégularité de la menstruation (abstraction faite, bien entendu, de l'irrégularité du temps critique), de douleurs plus ou moins vives, et peut-être d'une écoulement particulier; enfin (et s'est là le point capital, celui que j'aurai occasion de rappeler plus loin, et sur lequel les auteurs n'ont pas fixé leur attention), que dans aucun des cas authentiques et évidents que nous avons pu rassembler, le cancer n'a été précédé des longues soullrances et des autres symptômes propres à la métrite chronique.

On voit, d'après ces considérations, que la métrorrhagie, hors de la parturition, ne doit jamais être examinée trop légèrement par le médecin. Ce n'est pas à dire pour cela que ce symptôme annouce toujours un état grave; bien loin de là, car tous les jours on observe des pertes utérines qui n'ont pas de conséquence fâcheuse; mais voici les circonstances qui feront plus particulièrement redonter l'invision d'une affection organique. La métrorrhagie qui se manifeste au début du cancer a lieu fréquemment hors du temps où doivent apparaître les règles; elle se montre parfois après la cessation complète de la menstruation; elle est souvent abondante Con circonstances devront par conséquent être soigneusement notées quand s'agira de fixer le début du cancer de l'otérus; et si, à la suite d'une hémorrhagie de ce genre, on voit apparaître de la pesanteur vers le rectum, des douleurs uterines, un éconlement continuel, en même temps qu'on constate un gonfiement avec flèteté, irrégularité, pâleur du col, en doit regarder la maladie comme confirmée.

Symptômes. 1° Cancer non ulcéré. C'est, dans l'immense majorité des cas. pendant la première période de la maladie que le cancer se présente sans ulcération. Il est bien rare, en effet, qu'on voie cette affection conduire pur elle-mém-

<sup>(1)</sup> Je crois devoir donner ici les numéros de ces observations, pour qu'on puisse vérsier et prijavance. Dans l'ouvrage de M. Téaliler, ce sont : les 8°, 9°, 12°, 13°, 20°, 23°, 23°, 24°, 23°, 31° et dans celui de M. Duparoque : les 1264, 138°, 139°, 142°, 143° et 145°.

les malades au tombeau, sans qu'il se soit produit des uscères plus ou nitiles prolends, qui souvent détruisent non seulement l'utérus, mais encore les organes voisins. Presque toujours, lorsqu'on a en l'occasion d'examiner analomiquement le caucer non ulcéré de l'utérus, les malades avaient été emportées par une maladic intercurrente qui avait été d'autant plus grave, qu'elle les avait trouvées dans un état de dépérissement plus marqué. On a décrit plusieurs formes de cancer nots stéré; mais il sustira d'indiquer les particularités qu'elles présentent, lorsque je décrirai l'exploration de l'organe par le toucher et à l'aide du spéculum.

La douleur est un des phénomènes les plus importants du cancer de l'utérus; mais c'est surtout lorsque le cancer s'est ramolis et s'est ulcéré qu'elle se produit. Il n'est pas très rare, en ellet, de voir des femmes, syant eu les symptôties du début, et présentant un engorgement squirrheux évident, ne pas éprouver de douleurs réelles. Mais il en est très peu qui ne ressentent pas dans le bassin un sentiment continuet de plénitude, et vers le périnée une pesanteur incommode qui se lait principalement sentir lorsqu'elles marchent et lorsqu'elles sont assises. Parfois nème les véritables douleurs se manifestent dès les premiers temps, et consistent durs en des tiraillements dans les lombes et les aines, en des élancements dans le mêmes parties, dans l'hypogastre et parfois dans les cuisses. Au reste, nous maquons de recherches bien précises sur l'intensité de ces douleurs, et sur leur lanse dans les premiers temps de la maladie. La douleur peut être très fortement caspèrée par la pression; ce que l'on constate en touchant par le vagin pour le col, par le rectum pour le corps de l'utérus, et de plus en palpant l'hypogastre pour et dernier point.

Par le toucher; on reconnaît un gonfiement plus su moins considérable de la toublé de l'organe un seulement d'une de ses parties. Il faut procéder à cet examen de la manière suivante :

A l'aide du toucher vayinal, on constate l'état du cel, qui; fréquemment, est seul affecté, surtout à l'époque de la maladie dont nous nous occupons. Cette partie est dure, volumineuse, présente ordinairement des bosselures irrégulières, séparées par des enfoncements facilement sentis par le doigt. Il en résulte une plus su moins grande déformation de l'organe, dont un des points ou plusieurs à la fois sont très volumineux, tandis que les autres paraissent déprimés et comme atrophiés. On constate, en outre, des déviations fréquentes du col, qui est porté ordinairement en arrière, et quelquelois en avant.

Le toucher vaginal, sur lequel il est nécessaire d'insister, parce qu'il n'est pas ves sare de trouver des malades qui ne veulent pas se soumettre à l'examen à l'aide du spéculum et au toucher rectal, fait encore reconnaître si le corps de lutérus est affecté. En portant profondément le doigt au fond du cul-de-sac du vagin, et en noulevant l'organe, un trouve celui-ci plus dur et plus lourd, ou bien, par la nombinaisem de ce moyen avec le palper hypogastrique, on obtient une mesure approximative du développement de l'utérus. Lorsque ce développement est considérable, on atteint facilement le fond de l'organe en pressant sur l'hypogastre, et de légers mouvements imprimés à cette partie se font séntir îmmédiatement sur le doigt qui soulève le col. L'utérus est souvent, lorsqu'il a acquis un assez grand volume, comme enclavé dans le petit bassin, de manière qu'il est impossible de lui imprimer ces mouvements qu'on fait si facilement exé-

cuter à un utérus sain. C'est encore par le toucher et la palpation hypogastrique combinés qu'on constate avec précision l'existence de cette immobilité, à laquelle contribuent parsois des adhérences résultant de petites péritonites partielles.

Le toucher rectal sait plus sacilement reconnaître l'état du corps de l'utérus, qui est dur, ordinairement bosselé, dissicile à soulever, et qui comprime plus ou moins le rectum.

Par la palpation hypogastrique on peut, comme je l'ai dit plus haut, aueindre le corps de l'utérus lorsqu'il est développé, et, dans certain cas, rien n'est plus facile.

Le même mode d'exploration sert à établir que le corps est sain, pendant que le col est affecté; mais la percussion de l'hypogastre donne des résultats plus précis encore.

Lorsque le corps de l'utérus est sain, l'hypogastre a partout sa sonorité normale, et la percussion n'est pas douloureuse. Lorsqu'il est affecté, ou trouve immédiatement, au-dessus du pubis, une matité qui se porte plus ou moins haut le long de la ligne médiane, et qui se termine par une ligne courbe à convexité supérieux, au-delà de laquelle se fait entendre le son intestinal. La percussion est ordinairement très douloureuse lorsque le corps de la matrice est profondément affecté, et surtout lorsqu'il y a des lésions superficielles; ce n'est donc qu'avec beaucoup de ménagements qu'on doit employer ce moyen d'exploration, qui sert aussi, comme on le voit, à faire apprécier le degré de sensibilité de l'organe.

L'examen à l'aide du spéculum est du plus grand secours, et c'est pourquoi à faut beaucoup insister auprès des malades pour qu'elles s'y soumettent. Il ne sert, il est vrai, qu'à faire reconnaître l'état du col; mais comme il est excessivement rare que le cancer soit borné au corps de l'utérus; que, dans l'immense majorité des cas, cette maladie commence par le col; que souvent elle reste bornée à cet organe, ou du moins pénètre peu profondément au delà; qu'il en est surtout ains à une époque peu éloignée du début de la maladie, et lorsque le cancer n'est pis ulcéré, cas dont il s'agit ici, on peut dire que, de tous les moyens d'exploration, le spéculum est encore le plus précis. M. Marjolin a admis quatre formes primitives principales du cancer utérin, que l'on peut reconnaître à l'aide du spéculum, et l'on peut s'assurer tous les jours que sa description est exacte. Voici ces quatre formes:

Première sorme. Petites tumeurs dures, circonscrites, arrondies, du volume d'un pois à celui d'une noisette, rouges ou de couleur sauve, sillonnées par de vaisseaux superficiels, plus ou moins longtemps indolentes, puis ordinairement dou-loureuses au toucher, et tendant à s'agrandir. Quelquesois ces tumeurs se dére-loppent primitivement à la jonction du col et du vagin.

Deuxième forme. Engorgement dur, inégal, bosselé. Quelquesois diminution de volume et dilatation de l'orifice. Pâleur blasarde du col, qui ne présente pas de granulations, comme dans l'inflammation de la muqueuse.

Troisième sorme. Tumésaction de l'une ou de l'autre des lèvres ou de toutes les deux à la sois, dans une étendue variable. Consistance inégale. Ordinairement dureté à la base, mollesse à la sursace. Renversement des lèvres. Exceriations.

Quatrième forme. Engorgement général, irrégulier, de couleur rouge obser C'est surtout, dit M. Marjolin, cette espèce d'affection qui, passant à l'état de can-

cer confirmé, produit chez quelques sujets le cancer encéphaloïde, et chez d'autres le cancer songueux sanguin.

Ce qui ressort de plus général de cette description, c'est qu'une dureté plus ou moins notable, avec une déformation du col, est le caractère anatomique le plus fréquent du cancer de l'utérus à son début. Mais nous venons de voir que, dans quelques cas, les choses se passent d'une autre manière. Ce sont ces cas qui présentent des difficultés pour le diagnostic, et dans lesquels on doit étudier avec grand soin les autres symptômes, et surtout les symptômes du début.

Un écoulement plus ou moins abondant ne tarde jamais à se manifester. Il est surtout abondant lorsque le col est entr'ouvert et que la maladie pénètre à une certaine profondeur dans le corps de l'organe. Cet écoulement est de couleur variable, souvent rosé, roussatre, parfois grisatre et parfois aussi contenant une quantité de sang assez notable; mais cette dernière circonstance se remarque bien plus souvent lorsque le cancer s'est ulcéré ou a passé à l'état fongueux. Dans les promiers temps, l'odeur de cet écoulement est fade et un peu nauséabonde; plus tard elle devient pénétrante, caractère que nous lui trouverons à un bien plus haut degré dans la seconde période du cancer.

Pendant le cours de cette première période, les hémorrhagies se reproduisent plus ou moins fréquemment et avec une abondance plus ou moins grande. Chez quelques femmes, l'écoulement de sang est presque continuel, c'est-à-dire que l'époque des règles avançant toujours beaucoup, et les menstrues durant très longtemps, les intervalles se trouvent très courts. Chez d'autres, au contraire, les intervalles augmentent, sont souvent très irréguliers, et, lorsque le sang s'échappe il est ordinairement abondant. Enfin quelques femmes ont des hémorrhagies lorsqu'elles font des efforts pour aller à la garde-robe, lorsqu'elles se fatiguent, ou lorsque leurs organes génitaux sont soumis à quelque action un peu violente de quelque nature qu'elle soit. Mais cette dernière forme de l'hémorrhagie appartient plus particulièrement à la seconde période.

En même temps qu'on observe ces symptômes locaux, on en voit apparaître de généraux qui sont loin d'être sans importance. Les malades devienuent faibles, languissantes; elles maigrissent, perdent leur fraîcheur, pâlissent, et prennent ordinairement cette légère coloration jaundire qu'on a de tout temps signalée comme appartenant au cancer en général. Souvent aussi les digestions deviennent difficiles et présentent les troubles que j'ai tant de sois indiqués à l'occasion des autres affections de l'utérus, ce qui dépend non seulement des pertes abondantes éprouvées par les malades, mais encore de l'état d'affaiblissement général qui résulte du développement du cancer. Il est assez ordinaire de voir les semmes devenir acariètres, irritables, mélancoliques, d'observer, en un mot, un changement notable de caractère. Quant au mouvement sébrile, il est bien rare qu'il existe dans cette première période; le pouls est lent, régulier, plus ou moins saible, à moins de complication; la peau est fraîche, il n'y a pas de transpiration.

c'est dans cette première période de la maladie (au commencement) que les sensus, dit M. Téallier, éprouvent quelques sensations douloureuses dans les seins, qui deviennent durs et volumineux; un malaise inexprimable qui ne leur permet pas de garder un seul instant la même position;.... des douleurs vives et passagères dans diverses parties du corps; en un mot, un trouble singulier de

toutes les fonctions, dont la manifestation de la maladie vient enfin donner l'explication. »

Je dois ajouter que, bien que les choses se passent comme il vient d'etre dit dans la très grande majorité des cas, on trouve néanmoins des cas exceptionnels et il en est tout autrement. C'est ainsi que quelquesois le cancer marche d'une manière presque complétement latente, ne donnant lieu qu'à quelques troubles mentruels et à un écoulement qui peut très bien être attribué à une affection utérine beaucoup moins grave, et que, lorsqu'on est appelé auprès des malades, en trouve le col·de l'utérus profondément altéré, et présentant les signes de la seconde période de la maladie. Lisfranc en a observé un exemple bien remarquable chez une jeune semme qui avait conservé toutes les apparences de la santé, bien que le col de l'utérus sut réduit en putrilage. D'un autre côté, on voit quelquesois sette première période donner lieu à des douleurs vives, avec un certain mouvement sébrile, un élépérissement beaucoup plus marqué qu'à l'ordinaire, et de grands troubles spactionatels. Il n'y a, du reste, rien là qu'on n'observe aussi dans les autres elstions chipniques, dans lesquelles, sans qu'on puisse en deviner la cause, la mache de la maladie, tout à fait insolite, donne à certains cas une physionomis particulière.

Deutième période. La douleur, avons-nous dit, est un symptème beaucoup plus marqué flans la seconde période que dans la première. C'est alors surtout que, par la palpation et la percussion, on trouve l'hypogastre extrêmement sensible, et que le toucher cause de vives souffrances. Il est rare que, à cette époque avancée, le corps de l'utérus ne participe pas à la maladie, soit que les progrès de la dégénérescence l'aient envahi, soit, ce qui est bien plus rare, que le mal s'y soit dévenipée dès le début, soit enfin que, sans être cancérée, cette partie de l'organt préscule up certain degré d'engorgement ou d'inflammation. S'il en était autre la douleur propoquée ne serait déterminée que par le toucher vaginal, et la palpation hypogastrique, ainsi que le toucher rectal, ferait reconnaître l'état d'intégrité du corps.

La douleur spontanée est ordinairement très satigante pour les malades. Le von des élancements douloureux qui parcourent plus ou moins fréquentment le pétinée, l'hypogastre, le bassin, les lombes et même les cuisses; des tiraillements, us sentiment de chaleur acre, en un mot, les diverses douleurs aigués qui se montrept dans tous les cancers.

L'augmentation de volume du col et du corps de l'organe est constatée de la même manière que dans la première période; mais de plus le toucher vaginal et le toucher rectal font reconnaître les signes suivants:

Par le toucher vaginal, on trouve le col de l'utérus ramolli dans un ou plusieure points, et conservant dans d'autres sa dureté; ou bien un ramollissement général de cette partie de l'organe, avec une sensation de crépitation signalée par M. Duparcque; ou encora une ulcération déprimée, plus ou moins prolonde, avec des bords durs et irréguliers; ou des végétations plus ou moins volumineuses et popperuses; ou enfin une destruction, souvent très considérable, d'une partie plus ou moins étendue du col, avec déformation, dévisition de cette partie de l'organe et ordinairement dilatation de son ouverture.

Si le cancer a sait de très grands progrès, le toucher vaginal peut saire constater

qui l'avoisinent et un gonflement des tissus adjacents.

A l'aide du toucher rectal, on découvre souvent, en même temps que l'augmentation de volume du corps de l'organe, des bosselures irrégulières, résistantes et parfois offrant divers degrés de consistance. Lorsque le corps de l'utérus est envahi dans une très grande étendue, son gonfiement peut être très considérable; alors on le trouve immédiatement en introduisant le doigt dans le rectum, sur lequel il pèse fortement. Il remplit tellement le bassin qu'on ne peut le monvoir. Il est comme enclavé; et cette immobilité est encore augmentée par l'endurcissement des ligaments et des annexes de l'organe, ainsi que par les adhérences que l'inflammation a pu produire.

L'examen à l'aide du spéculum vient encore donner plus de précision à ces divers signes. S'il s'agit d'un de ces ramollissements que M. Duparoque désigne sous le nom de cancer sanguin, et qui donne, au toucher, la sensation de crépitation indiquée plus haut, on voit le col uniformément gonflé, de couleur violacée, avec dilatation de son ouverture, par laquelle s'échappe un sang moir, grumeleux, dans lequel on trouve ordinairement des caillots de volume variable. Il est une forme de ce cancer à laquelle le même auteur a donné le nom de cancer hypervarcosique, et qui présents à l'inspection les particularités suivantes : « Tumeur s'épanouissant mechampiquem à la surface du col;... surface ordinairement lobulée et comme granulée; couleur rouge, brunâtra, ou vielacée; production d'un fluide roussitre, séreux ou puriforme, on filandreux, ou de sang noir. » (Duparoque).

A une époque plus avancée, le cancer est ulcéré, et alors l'examen au spéculum lait découvrir l'état suivant : Souvent sur la base dure qui formait l'engergement aquirrheux se montre une vicération irrégulière, grisaire, à bords élevés, durs et renverués, laissant suinter un liquide roussaive, ichereux, ténu, plus ou moins mêlé de sang. Cette ulcération, qui, dans les premiers temps de son apparition, peut être très petite et sièger sur la face interne d'une des lèvres, fait chaque jour des progrès, détruit la lèvre attaquée, gagne l'autre, envahit la base du col, et papt s'étendre aux parois du vagin qu'elle détruit plus ou moins profondément, donnant lieu à des lésions dont il sera parlé tout à l'heure.

D'autres sois c'est un remollissement, une fonte du col, dont l'ulcération est la conséquence. On remarque principalement cette marche de l'ulcération dans les cas de cancer mon, auquel on a donné le nom de cancer songueux, sanguin, hypersarcosique, etc. Alors l'ulcération peut faire en peu de temps des progrès très considérables; les parties atteintes se détachant pour aînsi dire en masse, la destruction du cal est rapide, et le corps lui-même peut être promptement attaqué.

Il est une réflexion pratique qu'il importe de faire à propos de l'examen à l'aide du spéculum. Lorsque les lésions ne sont pas très avancées, et surtout lorsqu'elles a'ont pas encore envahi le vagin, cet examen n'a aucun inconvénient, ét il est incontestablement utile pour le diagnostic; mais si une malade se présentait avec destruction du col, et de plus une altération considérable de la paroi recto ou vésico-vaginale, si surtout ces parois offraient un commencement de destruction, le toucher serait sufficient pour le diagnostic, et l'introduction du spéculum, difficile et douloureuse, n'aurait aucun avantage, car dans ces cas désespérés tout traitement direct un peu actif devient inutile. L'introduction du spéculum, dans

des cas semblables, n'aurait d'autre intérêt qu'un intérêt de curiosité qui ne doit jamais guider le médecin.

Lorsque le cancer est parvenu à la seconde période, l'écoulement prend un nouveau caractère : il devient abondant, ichoreux, et a une odeur sorte, pénétrante, particulière. Cette odeur est si repoussante, qu'on est obligé d'isoler les malades et de leur prescrire des injections désinsectantes.

En même temps se développent les symptômes de la cachexie cancéreuse, dont M. Téallier trace le tableau ainsi qu'il suit (1): « La peau sèche, écailleuse, noirâtre aux extrémités, d'un jaune verdâtre sur tout le corps, est terreuse et colée sur les os; les yeux ensoncés, le nez essilé, les lèvres décolorées, les dents suigineuses donnent à la sigure un aspect cadavérique; quelquesois il y a de la boussissure et de l'œdème aux extrémités, qui gagne les cuisses et le bas-ventre; des selles colliquatives, ou une constipation opiniâtre, des vomissements porracés; des douleurs atroces, non seulement dans l'organe primitivement affecté, mais encor dans les articulations, dans le périoste et le tissu prosond des os; ensin la siève hectique, les insomnies, des soussements intolérables, et quelquesois des hémornhagies abondantes viennent mettre un terme à cette horrible existence. »

Il ne faut pas croire cependant que tous ces symptômes se montrent dans tous les cas où le cancer entraîne la mort des malades. Ainsi la coloration noirâtre des extrémités manque assez fréquemment, la couleur du reste du corps peut être seulement jaune très pâle; les douleurs peuvent être jusqu'à la fin assez tolérables, presque nulles parfois; mais il est vrai de dire que le cancer de l'utérus, lorsqu'il cause la mort par lui-même, est une des affections chroniques qui donnent lieu, dans les derniers temps, aux symptômes les plus affreux.

D'un autre côté, il survient, par suite de l'extension du cancer à d'autres organes, des symptômes qui méritent d'être signalés. Le cancer de l'utérus peut envahir, comme nous l'avous vu, la perei vésico-vaginale; il se propage alors à une plus ou moins grande étendue de la vessie, et de là la dysarie, la strangurie. parsois la rétention d'urine; puis, l'ulcération venant à s'emparer de ces parties. il en résulte une fistule vésico-vaginale par laquelle s'écoule incessamment l'urise. Si cette extension du mal a lieu du côté du rectum, on observe des altérations analogues: dans les premiers temps il y a de la constipation, puis des alternatives de constipation et de dévoiement, puis ordinairement un dévoiement continu. enfin écoulement des matières fécales par le vagin, lorsque la fistule recto-vaginale s'est établie. Chez quelques sujets, cette extension du mai se fait de tous les côtés en même temps, et le vagin est converti en un cloaque infect, où s'écoulent à la fois l'ichor cancéreux, l'urine et les matières fécales. C'est surtout dans les cas de ce genre que les douleurs deviennent atroces. Les annexes de l'utérus, les ligaments larges, les trompes, et même les ovaires finissent parfois par participer à l'affection cancéreuse : de là l'immobilité de l'utérus, les douleurs que preduisent les mouvements qu'on cherche à lui imprimer, les tumeurs des ovaires, etc. Les ganglions abdominaux sont, en pareil cas, ordinairement cancérés.

Dans les tissus qui environnent l'organe cancéré, il se produit parfois des inflammations partielles qui donnent lieu à des signes partienliers. Ainsi le péritoise

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 114.

peut s'enflammer, et de là des douleurs vives dans le bassin rendant la palpation insupportable, et s'acompagnant d'un mouvement fébrile plus ou moins marqué. De ces péritonites partielles résultent les adhérences qui contribuent à rendre plus complète l'immobilité de la matrice. Des abcès peuvent se sormer dans les ligaments larges; l'inflammation peut, en un mot, envahir tous les organes voisins. Les symptômes qui en résultent ont été décrits on le seront à l'occasion des maladies de ces organes, et il serait par conséquent inutile de les consigner ici.

Une autre conséquence de l'extension de la maladie est la phlegmatia alba dolens, qu'il m'est pas très rare d'observer chez les semmes affectées de cancer de l'utérus. J'ai signalé cette circonstance en parlant de cette maladie (1). J'ai eu occasion dernièrement de m'assurer de nouveau que cette affection est due à la phlébite.

Chez quelques sujets en observe des douleurs occupant les deux ners sciatiques, et présentant tous les caractères de la névralgie sémoro-poplitée double. En pareil cas, le plexus sacré est envahi par la maladie.

Enfin ou observe parsois des signes de cancer de plusieurs autres organes, et cette diathèse peut être si générale, qu'on a vu des semmes dont presque toutes les parties du corps, sans en excepter le système osseux, présentaient une dégéuération cacéreuse.

# § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Ainsi que nons venons de le voir, la marche du cancer de l'utérus peut, dans quelques cas, être latente pendant un certain temps. Dans d'autres, elle est très rapide et la désorganisation fait de grands progrès en s'accompagnant de violents symptômes généraux; mais dans la grande majorité des cas cette affection a une marche chronique et continue. On peut, il est vrai, comme dans toutes les maladies chroniques, observer, à des intervalles variables, une amélioration plus ou moins marquée, soit naturelle, soit obtenue par le traitement, mais cette amélioration est passagère et les progrès du mal ne tardent pas à redevenir manifestes.

Comme je l'ai fait remarquer à propos de la métrite chronique, la durée du cancer de l'utérus mérite d'être étudiée avec soin. Malheureusement les observations rapportées par les auteurs sont prises avec tant de négligence, que souvent on n'a ni la date du début ni celle de la mort. Parmi les observations contenues dans les ouvrages de MM. Duparcque et Téallier, il n'en est que dix qui puissent à la rigueur servir pour cette appréciation; mais dans ces dix cas on trouve des données importantes. Trois sois seulement (2) la maladie a duré d'une manière certaine de trois à quatre ans. Dans un des faits cités par M. Duparcque, une leucorrhée s'est manifestée deux ans et demi environ avant l'apparition des signes propres à saire diagnostiquer le cancer d'une manière précise; mais il est douteux que cette maladie ait déjà commencé avant cette dernière époque; s'il en était ainsi, il sandrait saire remonter à six ans avant la mort le début du cancer. Dans les sept autres cas, la durée de la maladie a varié entre six mois et deux ans, et, terme moyen, treize mois.

Si nous rapprochous cette durée moyenne de celle de seize cas de métrite chronique rapportés par M. Duparcque, et dans lesquels on peut fixer l'époque du dé-

<sup>1,</sup> Voy. t. II, art. Phleymatia alba dolens, p. 119.

<sup>2)</sup> Ols. 20° de M. Téallier ; 142°, 145° de M. Deparcque.

hut, mous trouvens tout de suite une très grande différence, puisque celle-ci a été de singuente-deux mois et une fraction. En outre, nous avons les cas qui est duré dix et douxe ans dant j'ai parlé à propos de la métrite chronique. C'est ce que l'or voit dans les 97°, 48° et 194° observations de l'auteur que je viens de citer. Mais « n'est pas tout, et, envisagés sous un autre point de vue, ces faits conduisent à un résultat bien plus important encore. Dans les cas de métrite chronique, au bout éc trois, six, douze aux, on ne trouvait que des lésions médiocrement graves, et us traitement bien dirigé en obtenait hien facilement la guérison ; lorsqu'il s'agit du cancer, qu contraire, dès le troisième, le quatrième et le cinquième mois, dans s granda majorité des cas, les lésions sont déjà graves, profondes, et tous les moyen thérapontiques qu'en emploie agissent à peine comme palliatifs. Enfin remarquem que la durée du cancer est calculée sur des cas qui se sont terminés par la mon. que celle de la métrite chronique résulte, au contraire, d'un relevé de faits dus lesquels la guérison a eu constamment lieu, et que tout, dans la marche de la mladie, portait à penser que si l'on n'avait pas mis un terme au mal par un trairment actif, il se serait perpétué et aurait pu durer encore un grand nombre d'auste

Ces cansidérations me peraissent de la plus haute importance. Il est surpressit que les auteurs, et même ceux qui se sont occupés spécialement de ce sujet, n'aire point fixé leur attention sur ces circonstances capitales pour le diagnostic, et il au me paraît pas douteux que la grande incertitude dans laquelle les médecins se trouvent asset souvent sur la nature cancéreuse ou non des engorgements utérins me vienne de ce qu'ils ne connaissent pas ces particularités, et qu'ils cherchest à porter le diagnostie uniquement d'après les signes fournis par le toucher et le spenulum.

Dans tout ce qui précède on a dû pressentir quelle est l'opinion que je me sur fermée, en étudiant les faits, sur la terminaison de la maladie. Je dois dire que pu'ai pas trouvé un seul cas authentique de cancer dont le diagnostic fût positif, qui ne se soit terminé par la mort. Dans quelques cas d'opération sur lesquels je revisedrai à propos du traitement, la maladie a, il est vrai, paru arrêtée pendant quelque temps, et il en est où l'ou ne peut pas dire que la guérison ne fût pas complète parce que les malades ont été emportées, au bout de quelques mois, par une suir affection, ou parce qu'on les a perdues de vue; mais, quelque epinion qu'on rourne à ce sujet, la proposition précédente n'en est pas moiss exacte; car il n'est ioi question que de la tendance à la guérison par tout autre moyen que l'exturption du cancer. Cette terminaison par la mort, inévitable, je le répète; hors protêtre les cas rares dont je viens de parler, peut être accélérée par les diverses complications que j'ai indiquées plus haut.

# § V. - Lésions anatomiques.

Il est vere qu'on poisse examiner anatomiquement un concer utérin à sa premiere période, et avant que la destruction des parties soit auses avancée, surtent de côté du col. Dans les cas convenablement décrits que j'ai eus sous les yeux, l'altératus commistait en une induration plus ou moins grande des tissus, avec pâleur, homo-pénété des portions tuméliées, et résistance sous le scalpel. C'étaient, en un unet, le caractères bien connus du squirrhe. Nous savons cependant que dans plusieur cas le cancer commence au contraire par un ramollissement; mais je ne contraire

pas de sait qui nous apprenne quel est l'état anatomique de l'organe en pareil circonstance, ce qui tient sans doute, outre la rareté des autopsies, à la rapidité avec laquelle le cancer s'ulcère en pareil cas.

A une époque plus avancée, les lésions sont bien connues, et c'est encore à Bayle (1) que nous devons la description la plus exacte de ces lésions qu'il désigne sous le nom d'ulcères de la matrice. Il en reconnaît trois variétés :

Dans la première, dit-il, la couche songueure est suligineuse ou noirâtre, et le parties qu'elle recouvre sont denses et d'un rouge livide, souvent parsouvres, de même que les parties environnantes, par des vaisseaux sanguins plus ou moins développés et gorgée de sang poir.

tette première variété de flayle se rapporte à ce que les autres auteurs appellent cancer sauguin, fongueux, etc.; or, dans un cas de ne genre que j'ai pu étudier strequivement, j'ai trouvé, après avoir fait macérer pendant quelques hours l'ultimes pour le débarrasser du sang dont la surface de la lésion était imbébée, la base dense, et à la réunion de la portion saine et de la portion malade, un times contières du tique aquirrheux, et qui était semblable à ce tissu bleuêtre, brillant et hémogène dont j'ai indiqué la constance dans le cancer de l'estomas (9). Il ser l'ai important que des recherches sussent faites dans le même seus, afin de s'annumer u ce tissu n'est pas, dans teus ou presque tous les organes, la matrice du cante et, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

Dans la deuxième pariété, ajouts Rayle, la couche songueuse est grise ou bruidire. Les parties situées au-deusous sont assez denseu, totalement privées de l'aisseaux sanguins, ternes ou d'un blanc sale, et assez semblables à du lard.

Pans la troisième pariété, la coulour fongueuse est blanchâtre ou candrés, et les parties qu'elle recouvre sont médiocrement denses, très blanches, totalement privées de vaisseaux sanguins, et tout à fait semblables à du lard; mais en expriment, dans les endroits ainsi lésés, le tissu de la matrice, en en voit excuder, par l'ill l'is grand nombre de points, une matière purulente fort blanche et aues paisse.

Cette matière exprimée n'est autre chose que la production morbide à laquelle m a donné plus tard le nom de matière encéphaloide infiltrée; il saut aussi ajau= er à cette description l'aspect particulier qui se montre asses souvent daus cer-aines tumeurs, et qui leur a fait donner le nom de masses encéphaloides.

Quant à la base des parties ulcérées, elle présente bien évidemment, dans ses eux dernières variétés admises par Bayle, le tissu particulier dont je parlais plus lauf et qu'il est si important d'étudier.

le pourrais sacilement entrer dans d'autres détails, mais le n'aurais à indiquer luc des particularités peu intérassantes ou qui ont été déjà signalées dans la des-ription de l'examen au spéculum. La diversité des lésions, suivant les cas, dépend, n effet, presque quiquement de la plus ou moins grands étendue du mal, de la pidité avec laquelle il a marché et envahi les parties voisiess de l'utérus, etc.

<sup>1</sup> Journ. de méd., etc., par Corvisart, Leroux et Boyer, an XI. 7, Voy. art. Cancer de l'estomac, t. 11, p. 574.

# § VI. - Diagnostie; pronostic.

Les détails qui précèdent ont rendu facile ce diagnostic, qui, si l'on n'avait égard aux particularités que nous avons indiquées, serait impossible dans un assez bon nombre de cas.

Les seules affections avec lesquelles on pourrait confondre le cancer de l'utérus sont la métrite chronique, la chute de la matrice, un polype de cet organe, et un ulcère simple ou vénérien.

De ces diagnostics le plus important est sans contredit celui qui consiste à distinguer la métrite chronique du cancer. Voici les signes différentiels à l'aide desquels on y parvient : La métrite chronique, qui succède parsois à une métrite aigne, s'annonce par un écoulement muco-purulent, de la pesanteur, sa gonslement ordinairement considérable du col et du corps, mais non par une hémorrhagie notable, comme cela a lieu dans presque tous les cas de cancer. Le gonslement du col est uniforme, ou, s'il est bosselé, c'est d'une manière particulière (1); dans le cancer, au contraire, le gonslement commence par un point et envahit le reste du col; il est remarquable par des bosselures irrégulières. Pendant un temps illimité, le gonslement de la métrite chronique persiste sans qu'il y ait rien de changé dans l'aspect de la tumeur; au bout d'un temps qui n'est par ordinairement sort long et qui peut ne pas dépasser six mois, le cancer commence à se ramollir ou à s'ulcérer; alors il importe de le distinguer de l'ulcère simple en vénérien, comme nous le serons tout à l'heure.

L'écoulement, dans la métrite chronique, est, ainsi que je l'ai dit plus haut, muco-purulent; dans le cancer, il est d'abord formé d'un liquide ténu, roussaite ou grisatre; il présente ensuite une couleur rosée ou sanieuse, et a une odeur forte, pénétrante, particulière, qui ne se remarque pas dans l'écoulement de la métrite.

Nous avons vu aussi que, dans la plupart des cas, la muqueuse du col affecté de cancer non ulcéré est pâle, blafarde et lisse. Or, dans la métrite chronique. la muqueuse, participant à l'inflammation, est plus ou moins rouge et ordinairement grenue.

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un cancer, l'état général est, dans l'immense majorité des cas, promptement détérioré et les signes de la cachexie cancéreuse se manifestent; les exceptions qu'on a citées ne peuvent infirmer cette règle. Dans la metrite chronique, au contraire, on ne voit survenir le dépérissement qu'après de longues souffrances, et encore ce dépérissement n'a-t-il rien de particulier et resemble-t-il à l'épuisement de toutes les maladies chroniques.

La présence d'un polype dans l'utérus ne peut saire croire à l'existence d'un cancer que si la production morbide n'est pas appréciable par le toucher. Alors il y a des hémorrhagies abondantes et sréquentes qui jettent les malades dans l'animie et l'épuisement; le corps de l'utérus paraît goussé, il est lourd; on peut supposer l'existence d'un cancer du corps de l'organe. Mais d'abord il saut resnarquer que le cancer de l'utérus, borné au corps de l'organe, est de beaucoup le plus rare, ce qui doit déjà inspirer des doutes. Ensuite, si l'on touche par le rectum.

<sup>1)</sup> Voy. act. Metrite chronique.

trouve la matrice uniformément développée sans bosselures; l'anémie causée par un polype ne ressemble que très imparfaitement à la cachexie cancéreuse; et ensin on ne remarque pas, dans les matières excrétées, cette odeur particulière signalée plus haut.

La chute de la matrice est presque toujours accompagnée de métrite chronique, et souvent même elle en est le résultat. Pour reconnaître l'inflammation chronique et la distinguer du cancer, on a les sigues que j'ai exposés tout à l'houre, et en replaçant l'utérus à l'aide du toucher, on s'assure qu'il n'est pas devenu immobile, comme dans les cas où un cancer a envahi le col, une partie du corps et les parties voisines.

Il est ordinairement difficile de distinguer au premier abord certains ulcères simples, et surtout certains ulcères vénériens, de l'ulcère qui résulte de la désorganisation de la partie cancérée. Il ne faut pas oublier, quand il s'agit du diagnostic de l'ulcère simple, qu'il est ordinairement peu prosond; que ses bords ne sont ni durs ni élevés; que la matière qui s'en écoule n'a pas la fétidité particulière de celle que produit l'ulcère cancéreux; qu'ensin il n'en résulte pas cette débiliulion spéciale, cette cachexie cancéreuse dont j'ai maintes fois parlé.

Quant à l'ulcère vénérien, c'est surtout d'après les renseignements qu'on doit ducher à le distinguer de l'ulcère cancéreux; les caractères physiques seraient soirent insuffisants. L'état général, les traces de syphilis dans d'autres parties du orps, ou, d'autre part, l'existence d'un ou de plusieurs cancers dans d'autres orgnes, ne doivent pas être négligés. Mais souvent on en est réduit à se servir du tritement par le mercure ou l'iodure de potassium comme moyen de diagnostic. La promptitude avec laquelle disparaît l'ulcère vénérien fait bientôt cesser toute incertitude.

Tel est ce diagnostic différentiel. Il est impossible, dans l'état actuel de la xience, de lui donner plus de précision. C'est encore un beau sujet de recherches, mais qui exige beaucoup de zèle et de patience, car les observations de ce genre sont longues à recueillir. Toutefois il n'est pas douteux que si les faits sont observés avec toute l'exactitude nécessaire, on n'arrive aux résultats les plus précieux, car la partie affectée est accessible aux moyens d'exploration les plus directs.

TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

1. Signes distinctifs du cancer de l'utérus non ulcéré et de la métrite chronique.

CANCER NON ULCERÉ.

Botables.

Gonfiement du coi irrégulier; bosselures inegales.

Couleur blasarde de la muqueuse, qui est lisse et polie dans les caucers non ulcérés.

Au bout de peu de temps, wicération, ou du moins progrès du mal qui gagne d'autres parties.

Ecoulement ichoreux, sanguinolent; félidité particulière.

Cachexie cancérouse.

MÉTRITE CHRONIQUE.

Au début, une ou plusieurs métrorrhagies Au début, pesanteur, écoulement, diffi culté des menstrues, mais non métrorrhagie.

Gonslement du col régulier; rarement bosselures régulières, dues à d'anciennes cicatrices de déchirures.

Dans le plus grand nombre des cas, rougeur et aspect grenu de la muqueuse.

Le goblement reste très longtemps stationnaire, ou augmente régulièrement dans les points primitivement envahis; pas d'ulcères.

Ecoulement muco-purulent, avec l'odeur qu'il présente dans les autres affections utérines.

Dépérissement qui ne ressemble pas à la ca-· chexie cancéreuse.

2º Signes distinctifs du cancer ulcéré et de l'ulcère simple ou de l'ulcère vinirien de la matrice.

a. CANCER ULCÉRÉ.

Profond; bords durs et élevés. Suppuration sanieuse et fétide.

Les parties du cel sur lésquelles repose l'élèbre cancéreux sont dures; parfois, én contraire, ramollies.

Signes généraux du cancer.

#### b. CANCER ULCERÉ.

Comminuoratifs. Point de chancre à une épeque aptérieure.

Point de traces de syphilis dans les autres

**Mirties** del corps.

Rigues généraux da esticer.

Pans les cas douteux, effets du traitement : l'uleère cancéreux est peu ou point modifié par le traitement antisyphilitique.

#### a. Ulcère **mapl**e.

Superficiel; bords souples et peu éleves.
Suppuration sans caractères particulurs
Les parties du col sur lesquelles tepue
l'ulcère simple ont leur consistance normale.
ou à peu près normale.

Pas de signes généraux du cancer.

#### b. ULCÈRE SYPHILITIQUE.

Commemoralifs. Chancres à une époque antérieure; surtout chancres indurés.

Parfois traces de syphilis dans une sutrepartie du corps.

Pas de signes généraux du cancer.

Dans les che douteut, effets du traitement l'ulcère vénérien est promptement modific par le traitement antisyphilitique.

Je ne reproduis pas, dans ce tableau synoptique, le diagnostio différentie du tancer avec le polype de l'utérus et de la chute de la matrice, parce que le peu de mots que j'en ai dits plus haut sont suffisants.

Pronostic. Il résulte de ce que nous avons dit à propos de la maladie, qu'il p'est pas d'affection plus grave que le cancer de l'utérus. Tous les cas où l'on l mis en usage le traitement interne et un traitement local autre que l'extirpation de la partie malade ont été mortels; car ceux qu'on a cités comme exemples de cancel guéris par ces moyens ne présentent pas les signes caractéristiques de cette effect tion. Quant à l'opération, a-t-elle de plus grands avantages? s'est ce que je discuterai un peu plus loin en parlant du traitement. A l'époque où l'amputation du co était en grand honneur, on regardait les cancers bornés à cette partie de l'organi comme infiniment moins graves que ceux qui se sont étendus au curps de l'utérus Les premiers, seuls, en effet, permettent une opération qu'on creyait alors presqui innocente, et à laquelle ou attribuait de très nombreux succès. Aujourd'hui qu'un étude plus attentive des faits a prouvé que cette opération est beaucoup plu dangereuse qu'on ne le croyait, et qu'elle n'a pas les avantages qu'on lui attri buait, on ne peut plus partager complétement ces illusions. Il est certain néan moins que le mal, borné à une partie accessible à nos agents directs, nou effre plus de chances d'en empêchet les progrès et d'adoucir les souffrances de l maladie; mais cela ne change rien au pronostic définitif. Le danger est soulement toutes choses égales d'ailleurs, moins imminent. Mais s'ensuit-il qu'on duiv regarder le cancer comme à tout jamais incurable, et qu'on ne doive plus cher cher les moyens de procurer aux malades une guérison radicale? Non, sans doute On doit à ce sujet garder la même réserve que pour les tubercules. Mais il n' aurait aucun avantage à se faire illusion, et il faut que les praticiens éclairés sachen bien que personne n'a encore cité un seul cas de cancer de l'utérus, même com mençant (le diagnostic ne présentant aucun doute), qui ait été guéri par les nombreux traitements, spécifiques ou non, préconisés jusqu'à présent. Le traitement curatif, s'il est possible, est encore à trouver.

### S VII. - Traitement.

Le traitement du cancer, bien que ne pouvant être que palliatif, mérite néanmoins d'être exposé avec quelques détails. Cette affection est si terrible, elle détermine parsois de si atroces douleurs, qu'il est très important de connaître les moyens qui peuvent apporter du soulagement et rendre supportable l'existence.

d'auteurs ont regardé comme appartenant à la même maladie l'engorgement dû à l'inflammation chronique et celui qui résulte du cancer. Aussi, dans les descriptions qu'ils nous ont laissées, ont-ils exposé d'une manière générale le traitement de ces affections diverses. Or ce traitement n'est autre que celui que j'ai exposé dans l'histoire de la métrite chronique (1). Si ce traitement réussit, on dit ou qu'on a guéri un squirrhe, ou du moins qu'on a prévenu un cancer. S'il ne guérit pas, on attribue ce non-succès à l'emploi trop tardif des moyens thérapeutiques qui le composent. Les considérations que j'ai présentées dans le cours de cet article out fait voir que de cette manière on ne peut pas arriver à la vérité.

Pour moi donc je me bornerai à dire que si ce traitement des engorgements de l'ultrus (saignée; émollients; narcotiques; iode; mercuriaux) a des avantages longue l'engorgement est cancéreux, c'est comme palliatif; et quant à l'application de ces divers moyens, elle est réglée d'après les symptômes observés et l'état général, dinsi la saignée, les sangsues, les ventouses scarifiées, sont prescrites dans les cas où des signes d'engorgement sanguin, des troubles de la menstruation, un état

pléthorique, viennent se joindre aux signes locaux du cancer.

Dans les mêmes circonstances, et lorsque l'utérus offre une sensibilité exaltée, on a recours aux émollients, aux bains, aux injections narcotiques, etc., comme dans la métrite chronique (2). Le régime, le repos, complètent ce traitement, qui doit être plus actif lorsqu'une inflammation des parties voisines du mal vient à se manifester.

Les vomitifs et les purgutifs ne sont utiles que pour combattre, dans quelques circonstances, les symptômes de l'embarras gastrique, ou pour entretenir la liberté du ventre, ce qui est souvent nécessaire.

Les narcotiques à l'intérieur (3) sont opposés aux douleurs vives qui causent l'équemment l'insomnie; mais c'est surtout dans le traitement de la deuxième période que ces moyens sont de la plus grande utilité. J'y reviendrai.

La cique a joui, comme on sait, d'une grande réputation contre les divers canters. On n'a pas manqué de l'administrer dans les cas de cancer de l'utérus; mais, comme pour la même maladie ayant son siége dans d'autres organes, les cas de guérison sont trop douteux pour qu'on regarde cette substance comme ayant plus l'efficacité que les palliatifs ordinaires. Il faut augmenter graduellement la dose de médicament. Ainsi on prescrira de 5 à 30, 40 centigrammes d'extrait, que les malades supportent très bien, pourvu que la progression ne soit pas trop brusque. On doit néanmoins, dans cette administration, surveiller l'état des malades et

<sup>1.</sup> Voy. art. Métrite chronique.

<sup>[2]</sup> Foy. p. 211.

<sup>(3)</sup> Voy. p. 213.

s'arrêter s'il paraît quelques troubles fonctionnels qu'on puisse attribuer au médicament.

Les remèdes auxquels on a donné les noms de résolutifs fondants, désobstruents sont également mis en usage de la même manière que dans la métrite chronique (1). Parmi eux, les plus importants sont les mercuriaux, l'iode, les préparations d'or (2).

Ensin on a recours aux révulsifs et aux dérivatifs, dans les cas où l'on voit apparaître un certain degré d'irritation.

On comprendra facilement pourquoi j'insiste si peu sur ces moyens, dont j'ai ia diqué l'emploi ailleurs avec détail, et qui, quoi qu'on en ait dit, n'ont d'autre est que de combattre des symptômes secondaires; esset qui néanmoins ne doit pas êtra négligé, car les symptômes secondaires, s'ils ne sont pas combattus à propos, peu vent ajouter à la gravité de la maladie et en accélérer la marche.

2° Traitement de la deuxième période. On doit d'abord, dans cette période, insister fortement sur les moyens qui viennent d'être indiqués. L'emploi des narcotiques est surtout indispensable, parce que c'est alors principalement que les douleurs sont vives et parfois intolérables. L'opium, les sels de morphine sont d'ut très grand secours. On doit élever progressivement les doses, sans crainte de produire le narcotisme, mais toutefois en veillant à ce qu'il ne soit pas poussé tru loin. On a pu ainsi faire prendre jusqu'à 30, 40 centigrammes d'opium, et plus en core, sans en observer de fâcheux résultats. L'emploi des sels de morphine par is méthode endermique a de très heureux effets. M. Duparcque cite un cas dans le quel des douleurs vives furent calmées et ne reparurent plus dès qu'on fit absorber chaque jour 0,10 grammes d'acétate de morphine par la peau dénudée à l'aid d'un vésicatoire. Les injections narcotiques sont aussi très utiles. On prescrit un injection avec une infusion de morelle à laquelle on ajoute 1, 2 ou 3 grammes d'laudanum. Mais c'en est assez sur ces médicaments connus de tout le monde.

En même temps on a recours à des moyens plus directs, qui sont les moyen chirurgicaux, et d'abord la cautérisation. Dans le plus grand nombre des cas, le cautérisation légère avec le nitrate d'argent est tout à fait insuffisante. La cautérisation avec les acides a l'inconvénient d'être difficilement bornée. Reste la cauterisation avec les caustiques solides et le fer rouge.

Cautérisation. Parmi les caustiques solides, il n'en est pas qui soient plu facilement employés que le caustique de Vienne, solidifié d'après le procédé de M. Filhos. On le met principalement en usage dans les cas où il existe un ulcere sordide. Il faut renouveler l'application jusqu'à ce que l'on ait atteint les limite du mal, et souvent ainsi on est arrivé à détruire presque entièrement le col d'utérus.

M. Jobert emploie de présérence le cautère actuel. Il introduit un specui plein en ivoire pour protéger les parties; puis, à l'aide d'un cautère terminé es bouton et rougi à blanc, il touche la partie malade. Par ce moyen, il est parties à arrêter les hémorrhagies causées par les sougosités, et à détruire les parties cancérées sans causer aucune douleur, ce qui était prévu, car ce chirurgien a démon-

<sup>(1)</sup> Foy. p. 214.

<sup>(2)</sup> Foy. p. 214 et 215.

tré anatomiquement que le col de l'utérus est privé de perfs. D'autres médecins se servent pour ces cautérisations du spéculum plein ordinaire, sans avoir observé aucun accident.

Quelle est la valeur réelle de ces cautérisations ? Il n'est aucun sait authentique qui prouve qu'elles aient procuré la guérison complète du cancer consirmé. Mais en détruisant les parties malades, elles peuvent arrêter pendaut un temps plus ou moins long les progrès du mal; elles sont cesser les douleurs vives, elles suppriment ou diminuent l'écoulement sétide, et, à ces divers titres, elles doivent être recommandées. C'est au médecin à voir si le mal est encore suffisanment borné pour qu'elles aient quelque chance de succès.

Il est encore, contre l'écoulement fétide, un moyen qui ne doit pas être négligé; il consiste dans les injections désinfectantes, et principalement dans les injections chlorurées. Les malades doivent, du reste, être tenues dans le plus parsait état de propreté.

Opérations. Il y a quelques années, les opérations pratiquées pour enlever soit le col de l'utérus, soit cet organe tout entier, étaient pour ainsi dire à la mode, et occupaient une grande place dans le traitement chirurgical des affections utérines. Aujourd'hui on n'entend plus parler de ces opérations, et les chirurgiens qui les ont le plus prônées sont de la plus grande prudence sur ce point. C'est que l'expérience nous a appris combien elles sont dangereuses et combien leurs bons effets sont hypothétiques.

Je ne crois pas devoir m'étendre sur ce sujet, qui est longuement traité dans les ouvrages de chirurgie. Je dirai seulement que les relevés exacts des faits ont démontré : 1° que l'amputation du col de l'utérus est beaucoup plus dangereuse qu'on ne l'avait dit ; 2° que les femmes qui avaient été regardées comme guéries après cette amputation ont succombé presque toutes peu de temps après ; 3° que celles qui ont survécu avaient été opérées pour une affection autre que le cancer et qui aurait très bien été guérie par les moyens ordinaires ; 4° que l'extirpation de la matrice est, dans la grande majorité des cas, une opération très promptement mortelle; 5° que dans le petit nombre de cas où cette extirpation n'a pas entraîné la mort, les femmes n'ont eu que quelques mois d'une vie misérable, de telle sorte qu'on doit presque déplorer la demi-réussite de ces cas qui a motivé tant d'opérations mortelles. Il résulte de tout cela qu'un médecin prudent doit s'abstenir de ces opérations, et que quand même elles ne seraient pas entièrement du domaine de la chirurgie, il n'y aurait pas lieu de les décrire ici.

Il serait inutile de résumer ce traitement, et les cas sont trop divers pour que des ordonnances soient utiles.

### ARTICLE X.

#### PHYSOMÉTRIE.

Je ne crois pas devoir entrer dans de grands détails sur cette affection, très rare dans l'état de vacuité de l'utérus, et peu fréquente pendant la grossesse fausse ou vraie, ou après l'accouchement.

La physomètrie consiste dans une accumulation plus ou moins considérable de gaz dans la matrice; on lui a donné quelquesois les noms de grossesse venteuse et de tympanite utérine.

Parmi les causes de cette affection, les principales se trouvent dans certaines circonstances de la gestation ou de l'accouchement. Ainsi un fœtus mort dans la matrice venant à se putrésier, il se dégage des gaz sétides qui distendent l'organe. Le même esset peut être produit par une môle et par le séjour d'un fragment du placenta dans la cavité utérine. Après l'accouchement, un caislot venant à s'opposer à l'écoulement des lochies, il y a décomposition du liquide et physomètrie. Dans l'état de vacuité, l'occlusion de l'utérus par un polype, par l'adhésion des lèvres du col, et même, suivant quelques auteurs, par un pessaire ou par tout autre tampon, peut retenir des liquides qui dégagent des gaz et causent la tympanite utérine. Enfin on a vu des cas où cette tympanite s'est manisestée chez des semmes hystériques, sans qu'il y eût aucun obstacle au col. Mauriceau, Delamotte, Baudelocque, Frank (1), Duparcque, Lissfranc, etc., ont cité des exemples de ces diverses espèces.

Symptomes. La tympanite utérine se maniseste ordinairement avec une grande rapidité. Les symptomes sont un peu dissérents, suivant qu'il n'y a que des gaccumulés dans la matrice, que la tympanite est sèche, ou suivant qu'il y a des gat et des siquides. Dans le premier cas, on n'observe pas de douleur considérable; il y a un sentiment de plénitude dans le bassin et dans l'abdomen, et la pression sur la tumeur développe un peu de sensibilité.

La tumeur est giobuleuse; elle s'élève parfois jusqu'à l'ombilic et au-dessus. mais ordinairement elle ne dépasse pas le volume de l'uterus au troisième ou quitrième mois de la grossesse. Par la palpation, on sent sa partie supérieure arrondie, rénitente, et l'on suit cette rénitence jusqu'aux pubis.

Le percussion est très utile en pareil cas. Par elle on obtient un son tympanique dans une étendue dont la limite supérieure est une ligne courbe à convexité supérieure correspondant au fond de l'utérus.

Par le toucher vaginal, on recherche si le col, qui est assez élevé, ne présent pas d'altération, et l'on reconnaît l'existence de l'obstacle qui empêche les gaz de s'échapper. Par le toucher rectal, on sent le corps dilaté, globuleux et élastique. Par ces deux moyens, on reconnaît, en cherchant à soulever l'utérus, qu'il a un pesanteur spécifique beaucoup moindre qu'à l'état normal et que son poids n'el nullement en rapport avec son volume.

Sauf la gêne que salt nécessairement éprouver l'augmentation de volume de l'utérus, et en particulier la dyspnée, les semmes affectées de tympanite utérine sèche n'éprouvent quelques ois aucune incommodité. Chez quelques unes, au contraire, il survient du dégoût des aliments, des appétits bizarres, des vomissements et comme la physométrie coıncide ordinairement avec la suppression des règles, i en résulte que les semmes, en pareil cas, se croient grosses, et que, la tympanite saisant des progrès, elles suivent pendant deux, trois, et même cinq ou six mos les progrès de leur grossesse, jusqu'à ce que l'expulsion des gaz vienne saire connaître la nature de la tumeur.

Lorsque le développement des gaz est très rapide, il peut en résulter du malaix et même un mouvement s'ébrile assez notable; mais ces symptômes généraut a montrent bien plus fréquemment dans les cas où il y a à la sois accumulation de gaz et de liquide.

<sup>(1)</sup> Traité de médecine pratique : Paris, 1842, t. 11. p. 20.

Souvent le développement de gaz, après s'être produit rapidement, continue à se faire d'une manière plus lente, sans qu'il y ait aucune expulsion de ce produit morbide. Dans quelqués cas, au contraire, il y a, à des intervalles variables, expulsion bruyante de gaz par le vagin, et les malades se sentent soulagées jusqu'à ce qu'une nouvelle quantité de gaz soit venue remplacer celle qui a été expulsée. Dans d'autres circonstances, l'utérus se vide rapidement, avec explosion, pour se remplir de nouveau de fluides gazeux. C'est ce qu'on observe principalement chez les femmes hystériques. Dans les cas de tympanite utérine sèche, les gaz qui s'échappent sont presque toujours inodores.

Lorsqu'avec l'accumulation de gaz il y a accumulation d'une certaine quantité de liquide, la douleur peut être beaucoup plus vive, parce que l'utêrus est plus ou moins violemment irrité. Lisfranc a cité un cas où la douleur s'irradiait dans l'abdomen, les lombes et les cuisses. C'est surtout alors que les femmes peuvent croire à une grossesse franche; nous avons vu, en effet, qu'en pareil cas il y a dans l'utérus une môle, ou même un fœtus mort et décomposé.

S'il s'échappe une certaine quantité de gaz, on en remarque la sétidité extrême, et parsois aussi il sort en même temps une petite quantité de liquide brunâtre et balement très sétide.

La percussion et la palpation donnent les mêmes signes que dans le cas précétat; mais on en obtient un nouveau en faisant exécuter à la malade des monvements brusques. On entend, en effet, un glouglou, un gargouillement, qui indiquent le déplacement du liquide dans un fluide gazeux.

Il n'est pas rare, dans cette espèce de tympanite utérine, de voir se manilester un mouvement fébrile assez intense; il était très notable dans le cas cié par Lissranc.

Lorsque cette tympanite se produit après l'accouchement, le développement des gu est ordinairement très rapide, et les parois de l'utérus étant très flasques, il en résulte une tumeur très considérable. Le toucher vaginal sait souvent, en pareil cas, reconnaître la présence d'un caillot qui oblitère le col.

La marche de la maladie est, al-je dit, ordinairement rapide dans les premiers temps. Plus tard l'accumulation de gaz se fait avec lenteur, ou bien la maladie reste stationnaire. On voit des cas où les gaz s'accumulant peu à peu, la matrice se développe comme dans la grossesse, et c'est dans ces cas qu'ont eu lieu les erreurs qui ont tout fait préparer pour l'accouchement. J'ai déjà parlé de ces accumulations et de ces expulsions de gaz qui ont lieu à des intervalles plus ou moins longs.

La durée de cette affection est très variable. Parfois l'accumulation se fait en quelques heures et l'expulsion suit de près ; d'autres fois la tympanite utérine dure plusieurs mois, et même jusqu'aux dernières limités de la grossesse. On n'a pas cité de cas de terminaison fâcheuse.

Le diagnostic de la tympanite utérine ne présente pas de difficultés sérieuses, surtout lorsque l'affection s'est développée rapidement. J'ai dit néanmoins plus baut qu'on avait cité un assez grand nombre de cas où l'on a cru à l'existence d'une grossesse; mais l'erreur de diagnostic a été rarement commise par le médecin, et lorsqu'il en a été ainsi, c'est que l'examen a été trop superficiel.

La physométrie, dans l'état de vacuité, se distingue de la grossesse, de l'hydro-

**260** 

métrie, de l'engorgement du col de l'utérus, par le son tympanique qu'elle donne à la percussion. Ce caractère est suffisant.

Mais dans un bon nombre de cas il y a eu grossesse véritable; il s'agit alors de déterminer si la tympanite, qui est le résultat de la mort et de la décomposition du fœtus, existe réellement. Le son tympanique est encore un signe d'une grande utilité; on peut aussi produire le bruit d'un liquide se mouvant dans des gaz. en imprimant des secousses brusques à la malade; le fœtus a cessé de faire des mouvements, et enfin il est survenu des symptômes généraux décrits plus haut. Les mêmes caractères, sauf l'abolition des mouvements du fœtus, servent à faire reconnaître la tympanite, qui se montre dans un cas de môle utérine.

Après l'accouchement, la tympanite utérine se produit ordinairement avec beaucoup de rapidité. Le son tympanique est encore ici le meilleur moyen de distinguer la maladie de tout autre dévéloppement de l'utérus, et principalement de l'hémorrhagie interne qui peut se développer dans les mêmes circonstances.

Traitement. Le traitement de la physométrie est sort simple. S'agit-il d'une de ces tympanites utérines sèches qui surviennent chez les semmes hystériques, on administre à l'intérieur les antispasmodiques, et principalement le camphre et l'éther. On prescrit des bains; des injections émollientes, narcotiques; des sanigations vers le vagin; des onctions sur le col avec l'extrait de belladone; et ensin une pression méthodique sur la tumeur, pour sider l'utérus à expulser les gaz qui le distendent.

Il n'est pas rare de voir la maladie résister pendant assez longtemps à ces moyens, et puis tout à coup l'utérus se débarrasser lui-même en peu d'instants de tous les gaz qu'il contenait.

Lorsqu'il existe à l'orifice du col un corps étranger qui s'oppose à la sortie des gaz et du liquide ensermés dans l'utérus, l'indication est toute simple : on extirpe le polype, on extrait le caillot, on enlève le pessaire, etc.

S'il y a dans l'utérus un fætus mort, une môle décomposée, un fragment de placenta, il faut chercher à les extraire. Dans les deux premiers cas, on peut pratiquer la dilatation artificielle du col, et l'on donne en même temps des toniques et surtout du seigle ergoté (de 2 à 4 grammes) pour vaincre l'inertie de l'utérus. Lorsque c'est le placenta qui est resté dans l'utérus, on peut en favoriser l'expulsion par des injections avec de l'eau froide ou chargée d'une substance légèrement irritante dans l'intérieur de l'utérus. Mais il faut être très sobre de ce moyen, et ne l'employer que dans les cas où il survient des symptômes graves. Quelques auteurs ont posé en principe que ces injections doivent être faites, dans tous les cas, immédiatement après l'expulsion des gaz et du liquide. Mais les vives inflammations de l'utérus qu'elles out causées ont engagé les praticiens prudents à y renoncer. Après l'expulsion des gaz, on établit une compression méthodique de l'abdomen, dans le but d'empêcher la matrice de se laisser distendre de nouveau.

Enfin si, par une circonstance quelconque, on voyait survenir une inflammation de l'utérus, il faudrait lui opposer le traitement indiqué à l'article Métrite uigué.

### ARTICLE XI.

### HYDROMÉTRIE.

L'hydrométrie est une maladie sort rare, comme la précédente, et sur laquelle il est également inutile de s'étendre longuement.

On donne le nom d'hydrométrie à toute collection de liquide retenue dans la cavité utérine hors de l'état de grossesse, et même à la surabondance du liquide amniotique chez les semmes grosses; mais ces dénominations sont impropres. Des collections de mucosités, de pus, de sang altéré, ne sauraient être regardées comme des hydropisies, et la surabondance du liquide amniotique doit être considérée à part sous le nom d'hydramnios que lui donne M. Dugès. Je ne dois m'occuper dans cet article que de l'hydrométrie dans l'état de vacuité de l'uterus.

Il serait par conséquent convenable de séparer l'hydropisie vraie de la matrice des autres collections de liquide, et c'est ce que l'on fera sans doute quand les affections de l'utérus auront été étudiées mieux qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent. Mais les faits nous manquent; et, forcés de suivre l'usage établi, nous devons contenter de signaler cette lacune de la science.

lauses. On sait très peu de chose sur les causes de l'hydrométrie. On a bien paré de la débilité de la constitution, de la ménorrhagie, etc., etc.; mais ou ne surait attacher aucune importance aux opinions des auteurs à ce sujet. Ce qui résulte de plus positif du petit nombre d'observations passables que nous possédons, c'est que pour que l'hydrométrie se produise, il faut, d'une part, une certaine irmitation des parois de l'utérus, occasionnée soit par une maladie organique (cancer, ulcérations), soit par une violence extérieure (coups, chutes), ou bien dévempée spontanément; et, d'autre part, l'occlusion du col de l'utérus par du mucus épais, concret, par une cicatrice qui a rétréci l'ouverture, par une adhérence des lèvres. Or, comme ce concours de circonstances doit nécessairement se montrer rarement, nous comprenons pourquoi l'hydrométrie est elle-même si rare.

Symptomes. L'hydrométrie se forme presque toujours avec lenteur, et détermine peu ou point de douleur. Les malades se plaignent seulement d'un sentiment de plénitude et de pesanteur considérable dans le bassin et vers le siège; il y a aussi quelques tiraillements vers les lombes et les aines.

On trouve à l'hypogastre une tumeur d'autant plus volumineuse en général, et s'élevant d'autant plus haut, que l'affection est plus ancienne. Cette tumeur présente à même forme que celle de la physométrie; mais elle donne un son mat à la per-tusion, et le son clair de l'intestin qui se fait entendre autour d'elle sert à saire reconnaître le siège de l'affection. Il n'est pas toujours très sacile de produire la fluctuation, surtout lorsque l'utérus est altéré. Dans quelques cas, au contraire, ce signe est aisément obtenu.

Par le toucher vaginal, on s'assure que le col est remonté dans le bassin, et que le corps de l'utérus est distendu et lourd. Par le toucher rectal, on constate encore mieux l'existence de ces deux derniers signes.

Lorsque l'hydrométrie est simple, sans lésions de l'utérus, on n'observe pas de

symptômes généraux. Dans le cas contraire, c'est à ces lésions plus ou moins graves qu'il faut attribuer ces symptômes.

La marche de la maladie est ordinairement continue. Cependant, et le docteur Browne en a rapporté un exemple cité par Itard (1) et par madame Boivin et M. Dugès (2), la maladie peut consister dans des rétentions et des évacuations alternatives d'abondantes sérosités.

La durée est variable; elle est ordinairement assez longue. Elle peut égaler celle de la grossesse et la surpasser, ce qui a donné lieu maintes sois à des erreurs somblables à celles que j'ai signalées à propos de la physométrie.

La terminaison est favorable lorsqu'il s'agit de l'hydrométrie simple. Parsois, tout à coup, soit dans le repos et par le simple esset des contractions de l'utérus, soit dans un mouvement brusque, surtout pour se baisser, le liquide accumulé s'échappe par slots, et toute trace de la maladie disparaît. Parsois aussi on a vu des douleurs croissantes et expulsives, semblables à celles de l'accouchement, précéder l'évacuation du liquide, ce qui a contribué à maintenir jusqu'à la fin les malades dans l'erreur. Lorsqu'il existe une lésion organique dont l'hydrométrie n'est qu'une conséquence, on ne saurait attribuer à celle-ci une grande part dans la terminaison satale.

Le liquide évacué est séreux ou muco-séreux, incolore ou blanchâtre et inodore. Jorsqu'il s'agit d'une hydrométrie simple. Lorsqu'il y a une lésion plus ou moins grave, on trouve soit du pus, soit une sanie fétide, etc., suivant les cas.

Diagnostic. La matité de la tumeur empêche de la consondre avec celle qui résulte de la physométrie. On ne saurait consondre l'hydrométrie avec une ascite, puisque dans celle-ci le niveau du liquide reconnu par la percussion suit une ligne courbe à concavité supérieure, que les flancs et les sosses iliaques présentent un son mat, et qu'en faisant varier la position de la malade, on change le niveau du liquide.

La longue durée de l'affection, l'état normal de la sécrétion et de l'excrétion de l'urine, et, comme dernière épreuve, le cathétérisme, suffisent pour faire distinguer l'hydrométrie de la rétention d'urine.

D'après ce que j'ai dit plus haut, le pronostic ne peut être fâcheux que dans les cas où il existe une affection organique de l'utérus; mais cette gravité du pronostic étant indépendante de l'hydrométrie elle-même, il serait inutile de s'y arrêter.

Iraitement. Le traitement de cette maladie n'a pas été établi sur des hases solides. Les auteurs ont, sous ce rapport, confondu dans leur description ce qu'il faut faire dans des cas fort divers; aussi leurs articles sont-ils pleins de vague et d'incertitude.

Le plus souvent, l'hydropisie simple de la matrice se termine favorablement par l'évacuation spontanée du liquide. On a conseillé, pour favoriser cette évacuation, de ramollir le col par des injections, des bains, etc.; mais a-t-on réussi par camoyen?

L'expulsion du liquide ayant ordinairement lieu dans un effort, dans un mouvement brusque, dans l'action de se baisser, etc., on a conseillé (Monro, Astrucles sternutatoires, les vomitifs, les violents purgatifs : mais il n'est pas démon-

<sup>(1)</sup> Dict. des sciences méd.

<sup>(2)</sup> Traité des maladies de l'ulérus ; Paris, 1833, t. I, p. 257.

tré par l'expérience que ces moyens aient les avantages qu'on leur a supposés, et ils pourraient avoir des inconvénients faciles à concevoir.

S'il s'ogit d'une constriction du col de l'utérus, on doit recourir aux narcotiques, et principalement à la belladone en frictions sur le col et sur l'hypogastre.

Si l'ouverture du col de l'uterus est obstruée, on cherche à enlever l'obstacle avec le doigt, à l'aide d'un stylet, d'une sonde; par des injections portées jusque sur l'ouverture du museau de tanche. On a quelquefois réussi de cette manière à rendre libre le canal et à procurer l'évacuation du liquide. Après cette évacuation, on doit veiller à ce qu'un nouvel obstacle ne se forme pas.

Si c'était un polype qui empêchât le liquide de s'échapper, il faudrait l'extirper, ou, s'il y avait contre-indication à cette opération, introduire une sonde plate entre lui et les parois utérines jusque dans la collection séreuse.

S'il y a simple étroitesse du col, on peut le dilater en y introduisant un petit con d'éponge préparée, ou une sonde de caoutchouc armée d'un mandrin qu'on sait pénétrer avec précaution.

Enfin s'il y a occlusion complète du col, par adhésion de ses lèvres, et si l'hydrométrie cause des accidents graves, on a recours à la ponction. Wirer fit avec succès la ponction hypogastrique, à l'aide de laquelle il fit l'extraction de plus de 26 kilogrammes d'un liquide épais, noirâtre et sanguinolent. D'autres auteurs ont proposé la ponction du col au fond du vagin; mais on n'a pas bien établi l'utilité de cette opération, et M. Gruveilhier a cité un fait dans lequel cette ponction a été suivie de la mort.

Lorsque, par un des moyens précédents, on a évacué le liquide, il saut établique l'abdomen une compression qui s'oppose à ce que la collection se reproduine. On insiste en même temps sur les injections et les bains. Parsois on est forcé d'introduire chaque jour la sonde dans le col, jusqu'à guérison complète, et quelques médecins proposent même de laisser une sonde à demeure, tandis que d'autres graignent, en agissant ainsi, de produire une irritation sacheuse dans l'utérus.

Je viens d'indiquer ce que l'on propose de faire; mais je n'ai pu dissimuler l'insuffisance des documents fournis par les auteurs sur le traitement de l'affection, aussi bien que sur les autres points de son histoire.

#### ARTICLE XII.

### ROPTURE DE L'UTÉRUS.

La rupture de l'utérus ne s'opère presque jamais que pendant l'accouchement; c'est donc principalement aux traités d'obstétrique qu'il faut demander de grands détails sur ce redoutable accident, et c'est aussi pourquoi j'insisterai peu sur sa description.

Causes. Nous venons de voir que la rupture de l'utérus se produit présque toujours pendant l'accouchement; mais il saut, pour qu'elle ait lieu, quelques circonstances particulières. S'il existe des vices de conformation du bassin qui s'opposent énergiquement et longtemps à la sortie du sœtus, les semunes sont exposées à la rupture de l'organe; il en est de même si l'utérus est aminci par une trop grande quantité d'eau qui le distend, par plusieurs sœtus, etc. Dans certaines circonstances, il survient une inflammation avec rancollissement d'une

plus ou moins grande étendue des parois utérines, et la partie ramollie cède dans une contraction de l'organe; d'autres sois l'utérus est altéré, désorganisé par une lésion chronique prosonde; il sussit, en un mot, que par une cause quelconque les parois de l'utérus ossrent un point faible, pour que dans ce point l'organe cède à la pression du sœtus qui passe dans la cavité péritonéale.

Dans l'état de vacuité il saut qu'il y ait préalablement distension de l'utérus par un liquide; on en a cité trois exemples : dans deux cas, la matrice était distendue par une collection sanguine.

Une violence extérieure a quelquesois produit le même effet que les contractions utérines dont nous venons de parler; cette cause peut agir dans l'état de vacuité aussi bien que dans l'état de grossesse. Il suffit, pour qu'elle produise la rupture, que l'utérus soit considérablement distendu soit par un corps solide, soit surtout par un liquide.

Symptômes. Les symptômes de cette rupture sont ceux que nous avons déjà plusieurs fois décrits à propos des déchirures des divers organes creux, avec passage, dans le péritoine, du liquide qu'ils contenaient. Il y a néanmoins quelques modifications qui dépendent et des circonstances dans lesquelles se produit l'accident, et de l'étendue de la solution de continuité qui s'est opérée dans la matrice.

La rupture est-elle survenue pendant l'accouchement, elle peut être trop peu étendue pour permettre le passage du fœtus dans l'abdomen, ou, au contraire, avoir permis ce passage. Dans le premier cas, il y a quelque chose de semblable à ce que nous avons observé dans les ruptures de la rate. D'abord une douleur vive, une anxiété extrême, une sensation de chaleur qui se répand dans l'abdomen; puis diminution de la douleur, et apparition de syncopes, d'horripilations, d'une sueur froide, en un mot, des symptômes d'une hémorrhagie interne qui emporte les malades sans laisser de traces d'inflammation dans le péritoine. Si néanmoiss l'hémorrhagie n'est pas très abondante, la péritonite peut survenir et causer promptement la mort, avec les souffrances et les autres symptômes qui lui sont propres (1).

Cette péritonite suraiguë survient presque constamment dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque le sœtus a passé dans la cavité péritonéale. Une douleur déchirante, accompagnée quelquesois d'un bruit de craquement perçu par la malade, et survenue tout à coup, annonce l'accident. Puis apparaissent les phénomènes d'hémorrhagie interne et de péritonite, et le sujet peut être enlevé en peu d'heures.

On a cité néanmoins un certain nombre de cas de guérison. Si la rupture est peu étendue ou incomplète, l'hémorrhagie peut parfois être arrêtée; la péritonite est alors beaucoup plus facilement prévenue que dans les cas où un liquide àcre et irritant est versé dans le péritoine, et la malade se rétablit après des souffrance plus ou moins longues.

Cette terminaison heureuse a été observée même dans des cas où l'œuf avait passe dans la cavité péritonéale. Les premiers accidents s'étant calmés, on observe le phénomènes d'une grossesse extra-utérine; il se forme un kyste, et la malade pent vivre ainsi de longues années. On a même, dans quelques cas rares, vu les kyster et la malade pent vivre ainsi de longues années.

<sup>(1)</sup> Voy. t. III, Périlontle aigue p. 280 et sur.

vider dans l'intestin et même au dehors, et la maladie se terminer ainsi d'une manière favorable.

La rupture qui a lieu dans l'état de vacuité paraît, chose singulière au premier abord, plus grave que celle qui se produit dans la grossesse; du moins les cas de ce genre qui out été cités se sont tous terminés par la mort. Cela tient, selou toutes les probabilités, à ce que le liquide qui s'est épanché dans le péritoine, ayant des qualités irritantes analogues à celles du liquide versé par les perforations intestimeles, a produit plus facilement la péritonite suraiguë si fréquemment mortelle.

Lésions. On trouve, après la mort, l'utérus divisé irrégulièrement dans une étendue très variable. Les bords de la division sont lacérés, ordinairement noirâtres, infiltrès de sang, couverts de matière purulente lorsque la semme a survécu quelque
temps, ramollis ordinairement, ou présentant les altérations propres à la gangrène, au
cancer, etc. Dans le péritoine on trouve un épanchement de sang parsois extrêmement considérable, et ordinairement une partie de l'eau de l'amnios et le sœtus.
Des traces d'infiammation péritonéale (suppuration, fausses membranes) se rencontrent aussi lorsque la malade n'a pas été emportée assez rapidement pour que
la péritonite n'ait pas eu le temps de se produire.

Diagnostic. Si la déchirure est incomplète, on en soupçonne l'existence à l'appaison subite des douleurs et à l'état de vive anxiété de la malade; mais ces signe peuvent fournir une certitude complète. Si l'hémorrhagie est très considérable, les résultats de la percussion, joints aux symptômes propres à l'hémorrhagie interne, viendront éclairer le médecin.

Lorsque la rupture est complète, il y a encore une distinction à faire: ou bien le contenu de la matrice a passé dans le péritoine, ou bien il ne s'est épanché qu'une petite quantité de liquide, le sœtus et ses annexes restant dans la cavité ntérine. Dans ce dernier cas, le diagnostic est tout aussi peu certain que dans ceux où la rupture est incomplète, et c'est surtout sur l'apparition subite des accidents qu'il faut fixer son attention.

Lorsque le fœtus a passé dans la cavité utérine, le diagnostic n'est plus douteux. La région hypogastrique s'affaisse, et l'on trouve au contraire dans l'abdomen une tomeur qu'à sa forme on reconnaît pour être le sœtus. En pareil cas, le toucher rectal peut être utile.

L'affaissement de la région hypogastrique, et la matité qui existe dans les flancs servent, avec les symptômes décrits plus haut, à faire reconnaître le passage du liquide de l'utérus dans le péritoine par suite de la rupture de cet organe hors de l'état de grossesse.

Je n'ai pas besoin de dire que le pronostic doit être considéré comme excessivement grave, et que les cas de guérison cités plus haut ne sont que d'heureuses exceptions.

Traitement. Le traitement, lorsqu'il s'agit d'une rupture incomplète qui détermine une hémorrhagie intense, doit être d'abord celui qu'on oppose à toutes les hémorrhagies abondantes (repos; froid, etc.); puis il importe de hâter l'accouthement par des moyens que je n'ai pas à décrire ici; puis enfin il faut combattre les symptômes de péritonite dès qu'ils se manifestent.

Les mêmes moyens doivent être dirigés contre la rupture complète, soit que le lutus soit resté dans la cavité utérine, soit qu'il ait passé dans le péritoine; mais

ce dernier cas présente quelques particularités qu'il importe de signaler. Le passaye du fœtus dans la cavité péritonéale est-il incomplet, voici comment on doit agir, suivant M. P. Dubois (1): « Le forceps, si la tête est restée dans l'utérus et n'est pas trop élevée; l'extraction par les pieds, si c'est l'extrémité pelvienne qui se présonte, ou si la tête, se présentant, n'est pas accessible au forceps. Les pieds susent-ile dans la cavité péritonéale, il ne faudrait pas craindre d'ailer les chercherà travers la crevasse, pourvu qu'on procédat avec beaucoup de prudence et de douceur dans cette manœuvre, et dût-on, pour pénétrer plus facilement, agrandir la plaie de l'utérus par un débridement ménagé. » Le fœtus a-t-il passé en entier dans la cavité péritonéale, cette circonstance « n'exclurait pas tout à fait, dit M. Dubois, l'introduction de la main par la solution de continuité; mais il faudrait pour sela qu'elle fût large, que l'organe ne sût que très incomplétement rétracté. Les ruptures du col offrent seules les conditions savorables; celles du corps sont, sous ce rapport, bien dissérentes, et si le fœtus était complétement tombé dans le ventre, mort ou vivant, il devrait être, d'après ce que nous avons dit plus bant. extrait par l'opération de la gastrotomie. »

Je n'en dirai pas davantage sur cet accident, dont, je le répète, je n'ai pas eu la prétention de faire l'histoire complète.

Il est un certain nombre d'affections utérines sur lesquelles je dois garder le silence, parce que, dans l'état actuel de la science, elles n'offrent pas d'intérêt réd
pour le praticien, ou bien parce qu'elles sont entièrement du domaine de la chirurgie : telles sont les hydatides qui n'ont pas de signes propres à en faire reconnaître
l'existence, autres que l'expulsion d'un plus ou moins grand nombre de ces arephalocystes; les divers déplacements de l'utérus (antéversion, rétroversion, chute);
la tuberculisation, l'ossification de cet organe, etc. Mais je dois dire quelques mots
d'une affection nerveuse qui a fixé l'attention des auteurs, et sur laquelle néanmoins nous n'avons que des renseignements insuffisants : c'est la névralgie de
l'utérus.

### ARTICLE XIII.

### NÉVRALGIE DE L'UTÉRUS.

Rien n'est plus vague que ce que les auteurs ont décrit sous les noms de monagie utérine, hystéralgie, métralgie, utéralgie. On les voit, en effet, ranger sous ces noms les douleurs dues à une congestion sauguine, à une ulcération, à une autre lésion quelconque, aussi bien que celles qui se montrent sans qu'un examen attentif puisse faire reconnaître une altération de l'organe. Il est vrai que dans quelques cas ils font remarquer que la violence des douleurs n'est pas en rapport avec la lésion, et que leur forme est celle des douleurs névralgiques; mais ce n'est pas là résoudre la question. Bien plus, dans les cas mêmes où aucune lésion de l'utérus ne pouvait rendre compte des symptômes douleureux, on n'a pas recherché si le mal avait sa source ailleurs que dans l'organe lui-même, dans les ners lombaires, par exemple. Or, depuis que mon attention est fixée sur les névralgies, j'ai observé maintes fois de vives douleurs utérines sans altération appréciable de

<sup>(1)</sup> Diet. de med., art. Utinus (rupture), t. XXX, p. 329.

l'organe; mais aussi, en pareil cas, l'ai trouvé vers les fombes, le long de la crête iliaque et dans l'hypogastre, des points douloureux qui m'ont fait voir que ces deuleurs utérines saisaient simplement partie d'une névralgie lombo-abdeminale.

Il est néanmoins permis d'admettre que la névralgie peut être bornée à l'utérus. Dans toutes les névralgies, en effet, on trouve des exemples d'une pareille limitation du siège de la maladie. Ainsi, dans la névralgie cervico-brachiale, la maladie peut être bornée à la partie du nerf cubital ou du nerf radial qui occupe l'avant-bras; on a vu des névralgies n'occupant qu'un nerf plantaire; mais ces cas ne doivent pas être considérés autrement que comme de simples variétés de la névralgie qui envahit ordinairement une étendue beaucoup plus considérable du nerf.

Ainsi donc, d'une part, dans un bon nombre de cas, on a considéré, comme dues à une névralgie, des douleurs qui pouvaient bien suivre le trajet des nerss, mais qui, produites par une lésion évidente, ne doivent pas être regardées comme des affections purement nerveuses, ce que le nom de névralgie porterait à croire; et. de l'autre, lorsqu'il y a des douleurs purement nerveuses, on peut les rattacher à une des névralgies que nous aurons à étudier plus loin. Il me paraît par conséquent convenable de renvoyer, pour tout ce qui concerne cette affection, à l'article Névralgie lombo-abdominale (1), où j'en parlerai avec quelques détails.

le dirai seulement ici que cette maladie, jusqu'à présent presque complétement 'méconnue et qu'on prenait ordinairement pour une métrite, une dysménormée, etc., commence à être beaucoup mieux connue depuis que je l'ai signalée et que j'en ai fait connaître les véritables caractères (2). C'est d'elle que se sont occupés M. Malgaigne (3) et M. Beau (4), qui ont apporté de nouvelles lumières dans son histoire. C'est contre elle aussi qu'ont été dirigés plusieurs traitements particuliers, tels que les cautères, les vésicatoires sur les lombes et la cautérisation de cette région au ser rouge. Mais ce sont des points que j'aurai à traiter avec soin dans l'article auquel j'ai reuvoyé le lecteur.

# CHAPITRE IV.

#### MALADIES DES OVAIRES.

Si l'on excepte les kystes des ovaires, et surtout les kystes hydropiques ou hydropisies ovariques, on peut dire que les maladies de ces organes sont très peu connues. On en a la preuve en parcourant les auteurs, qui n'ont consacré à ces affections que des articles peu étendus et dans lesquels l'histoire de ces maladies est présentée avec fort peu de précision.

C'est surtout aux progrès de l'anatomie pathologique que nous devons le peu que nous sevons sur ce sujet; il est même quelques affections, comme l'ovarite, qui, zinsi que le fait remarquer M. Chereau (5), sont restées inconques aux auteurs

<sup>(1)</sup> Voy. art. Neeralgie lombo-abdominale.

<sup>(2)</sup> Traité des névralgies, et Bull. gén. de ther., janvier 1847.

<sup>(3)</sup> Revus médico-chirurg., 1848.

<sup>(4)</sup> Les névralgies lombo-abdominales considérées comme symptomes des affections de l'utérus, par M. Azenseld (Union médic., avril 1850).

<sup>(5)</sup> Mem. pour servir à l'étude des malad. des ovaires; Paris, 1844.

qui out écrit avant la fin du siècle dernier. Dans ces derniers temps, nous avons cu d'assez nombreux et d'assez importants travaux que je signalerai dans le cours de cet article; mais ces travaux n'ont pu nous sournir que des documents insuffisants, qu'une observation persévérante pourra seule compléter.

Le chapitre que je consacre aux maladies des ovaires ne saurait avoir une grande étendue. D'une part, en esset, nous n'avons, comme on vient de le voir, que des matériaux insussisants, et, de l'autre, les assections les plus connues, comme les diverses tumeurs de ces organes, sont beaucoup plus du domaine de la chirurgie que de celui de la médecine.

### ARTICLE I'.

#### OVARITE.

Si nous voulions étudier dans cet article tout ce qui a rapport à l'inflammation des ovaires, nous aurions sans doute un assez grand nombre de faits qui pourraient nous servir; mais, en y réfléchissant, on verra qu'il est bien plus simple et plu utile d'agir autrement. On a distingué l'ovarite en simple ou idiopathique, en purpérale, qu'on peut, comme M. Chomel l'a fait pour la métrite, diviser en purpérale proprement dite et en post-puerpérale, et ensin en symptomatique d'une autre affection. Or il y a une circonstance capitale à considérer : ou bien l'ovarite se termine par résolution, comme cela arrive dans l'ovarite simple, ou bien elle se termine par suppuration. Dans ce dernier cas, il y a un abcès de la fosse iliaque, et il est bien plus important pour la pratique de ne tenir compte que de ce abcès, en rangeant l'inflammation de l'ovaire parmi les causes des lésions de ce genre, que de décrire la maladie tout entière, pour avoir ensuite à y revenir à propos des abcès de la fosse iliaque. Nous n'avons donc à nous occuper ici que de la première espèce.

### 1° OVARITE AIGUE.

### § I.r. — Définition; synonymie; fréquence.

On ne connaît qu'un bien petit nombre de cas d'inflammation de l'ovaire dont le diagnostic ait pu être porté avec précision. M. Chereau, qui a rénai les observations d'ovarite les plus importantes, n'a cité que sept cas de ce genre et encore, en y regardant de près, on ne peut s'empêcher de conserver des doutes sur quelques uns d'entre eux. Pour mon compte, je n'en ai observé qu'un seul, dont je parlerai plus loin. Quant à l'ovarite qui survient pendant les couches le diagnostic en est si difficile, que quelques auteurs, et en particulier Lissrac (loc. cit.), ont renoncé à décrire à part l'inflammation de l'ovaire, et ont réuni dans leur description cette inflammation à celle des autres annexes de l'utérus.

### S II. - Causes.

Les causes de l'inflammation idiopathique de l'ovaire sont des plus obscures. Nr. Chereau a rapporté quelques cas où il a paru que les efforts de la mention, dans lesquels, suivant les recherches intéressantes faites récemment, il y a congestion sanguine de l'ovaire, peuvent être suivis d'une inflammation de l'organe congestionné. Le fait n'a rien d'invraisemblable, mais sa démonstration demanderait de nouvelles recherches; car, ainsi que nous le verrons plus loin, le diagnostic aurait eu besoin d'être mieux précisé qu'il ne l'a été dans les observa-

tions rapportées. La suppression subite des menstrues aurait le même effet, d'après deux observations citées par M. Chereau (1). M. Copland (2) a signalé une ovarite rhamatismale; mais rien ne prouve qu'en pareil cas le principe rhumatismal fût pour quelque chose dans la production de la maladie. M. Louis (3) a trouvé, dans plusieurs cas de maladies fébriles, un peu de rougeur et de tuméfaction des ovaires, mais jamais de lésions assez graves pour mériter une description particulière.

On a encore cité comme comme causes de l'ovarite les coups, les chates, les plaies, l'emploi des aphrodisiaques, mais on n'a pas rapporté les faits à l'appui.

Parsois l'ovarite est due à l'extension de l'inflammation blenzorrhagique à un oraire. M. le docteur Bourrand (4) en a signalé des exemples intéressants.

Enfin il faut reconnaître que l'ovarite survient parsois sans cause appréciable. C'est ce que j'ai constaté chez une semme de plus de soixante ans, chez laquelle, comme on le verra plus loin, l'existence d'une ovarite n'a pas été douteuse.

Tout le monde sait que dans le cours d'une fièvre puerpérale, l'ovaire pent s'enslammer; mais, en pareil cas, c'est une affection secondaire. Quelque temps eprès l'accouchement, cet organe peut également être pris d'une inflammation qui se termine par résolution ou par suppuration. Le second cas nous occupe mulici.

D'après les causes indiquées plus hant, on peut conclure que la maladie dont il s'agit se produit principalement pendant la grande période de la menstruation; cependant le fait que je viens de citer prouve que cette règle n'est pas sans exception.

# § III. — Symptômes.

Dans tous les cas cités, il y a eu une douleur spontanée assez vive, et surtout une douleur violente sous la pression; c'est au point qu'un attouchement un peu fort sur la région iliaque malade est tout à fait insupportable. La douleur spontanée peut s'irradier dans les lombes et même dans les cuisses; elle est parfois pulsative. Les mouvements du membre insérieur causent de la douleur dans la partie malade, et le membre reste inmobile et à demi siéchi.

Une tumeur dont les auteurs comparent généralement le volume à celui d'un ceuf de poule, mais qui peut, comme je l'ai vu, être plus considérable au commencement de la maladie, se montre dans une fosse iliaque, bien rarement dans les deux à la fois. La position de cette tumeur n'a pas été indiquée d'une manière bien précise par les auteurs. Dans les faits cités par M. Chereau, il est dit que la tumeur était mobile, et dans quelques uns seulement, qu'elle pouvait être limitée de manière à faire reconnaître la forme de l'ovaire tumésié. Voici ce que j'ai vu dans le cas soumis à mon observation: Les deux premiers jours, je trouvai dans la sosse iliaque droite une tumeur qui avait 6 ou 7 centimètres de diamètre, et qui occupait cette région de manière à ce qu'il n'y avait aucun intervalle entre elle et l'os iliaque correspondant. La tumeur était immobile, et je crus à la formation d'un phlegmon de la sosse iliaque non encore suppuré; puis la tumeur se

<sup>(1)</sup> Loc. cil., p. 131.

<sup>12)</sup> Journ. med.-chir.; London, 1830.

<sup>3)</sup> Rech. sur la fiècre typhoïde. 2° édit.: Paris, 1841, 2 vol. lu-s.

<sup>1.</sup> Thèse: Paris, 1847.

limita, un intervalle souple existait entre elle et l'os iliaque, et l'on sentait une dureté oveïde parfaitement limitée. Les jours suivants, la tumeur dissisua rapidement de volume, de sorte qu'en dix ou douze jours elle avait complétement dispara, sans évacuation d'aucune espèce. Dans une observation due à M. Harrisson, de Louisville (1), il est dit que la tumeur était située au-dessous de la protubérance du sacrum, ce qui me paraît difficile à comprendre.

Le toucher par le rectum peut être utile pour constater la position de la tomeur; mais nous ne trouvons pas de renseignements suffisants sur ce point dans les observations.

La tumeur est résistante; elle donne un son mat à la percussion, qui doit être pratiquée légèrement dans les premiers temps, à cause de la douleur vive qu'éle occasionne.

Dans les cas où la maladie survient après les couches, les symptômes locaux sont les mêmes d'abord; il n'y a, en effet, rien de particulier sous ce rapport, que la terminaison par suppuration dans certains cas.

Les autres symptômes locaux signalés par quelques auteurs étaient dus à des lésions des organes voisins, et appartenaient par conséquent à des complications dont nous ne devons pas nous occuper ici.

Les symptômes yénéraux sont très variables suivant les cas. Si la maladie est survenue spontanément, elle peut ne déterminer qu'un simple mataise et un monvement fébrile insignifiant. Dans les cas où elle vient pendant une menstruation difficile, il y a les signes de la dysménorrhée, et de plus un mouvement fébrile assez prononcé. C'est ce qui avait lieu chez les malades observées par M. Cherent; la fièvre, avec brisement des membres, céphalalgie, soif, troubles digestifs, accompagnait les ovarites survenues à la suite d'une suppression des règles. Enfin chacun sait que l'ovarite qui se manifeste pendant les couches détermine un mouvement fébrile semblable à celui que produit la métrite. Dans tous ces cas, une constipation opiniâtre peut être le résultat de la compression exercée sur l'intentin par la tumeur lorsqu'elle est considérable.

# § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est continue. Sa durée est de un ou deux septénsires lorsqu'elle se termine par résolution; dans le cas contraire, il se forme un abcès, dont nous nous occuperons plus loin. La terminaison par abcès, qui n'a jamais eu lieu dans les cas d'ovarite idiopathique, ne serait pas, suivant quelques auteurs, la seule à redouter, et l'on aurait encore à craindre de voir l'ovaire se gangrener: mais on n'a pas cité de cas d'ovarite simple se terminant ainsi.

# § V. — Diagnostie; pronestie.

Le diagnostic de l'ovarite simple est très difficile à porter d'après les observations des auteurs. Le signe principal qui sert à faire distinguer cette affection. avant la suppuration, d'un phieymon de la fosse iliaque, est la forme de la tumeur, qui est ovoïde et circonscrite; mais ce signe ne se montre pas toujours. Je crois que ce signe que j'ai signalé, et qui consiste dans un intervalle entre la tumeur et l'os iliaque, est très important. On ne l'observe jamais dans les abcès. Mais, ainsi que je l'ai dit, cet intervalle n'a été sensible qu'au bout de quelques jours. S'il en

(1) The Amer. Journ. of the med. sciences, 1835.

était tonjours ainsi, il me paraîtrait blen dissicle de distinguer, avant cette époque, l'ovarite du phlegmon de la sosse illaque. Il ne saudra pas oublier le toncher rectal, qui peut saire apprécier la sorme de la tumeur, alors qu'elle n'est pas sacilement percue à travers la paroi abdominale.

Le pronostic est peu grave lorsque l'affection s'est développée hors de l'époqué des couches. Dans le cas contraire, on a à redouter la suppuration dont nous ferons connaître plus loin le danger.

### S VI. - Traitement.

Le traitement opposé à l'ovarite dont il s'agit ici est des plus simples. La saignée, des sangsues en plus ou moins grand nombre, suivant la force des malades et surtout suivant l'intensité des phénomènes locaux et généraux; les émollients; quelques narcotiques; la diète; le repos; des purgatifs peu violents pour vaincre la constipation : tels sont les seuls moyens qu'on a mis en usage, et qui se sont montrés suffisants dans les cas d'ovarite simple. On conseille, si la résolution se fait attendre, d'avoir recours aux frictions mercurielles, aux médicaments appelés fondants, etc.; mais nous n'avons pas de bonnes observations qui nocs fassent connaître les cas de ce genre.

### 2° OVARITE CHRONIQUE.

Les auteurs qui regardent les diverses dégénérescences de l'ovarite comme des conséquences d'une ovarite chronique, ont nécessairement regardé cette maladie comme assez fréquente; mais rien ne prouve que leur opinion soit fondée, dans le plus grand nombre des cas du moins.

Les observations manquent pour tracer l'histoire de cette maladie, à laquelle on attribue pour symptômes une douleur sourde, avec tuméfaction plus ou moins considérable d'un ovaire ou des deux à la sois. Dans l'état actuel de la science, nous ne pourrions entrer dans aucun détail assez précis pour trouver place ici.

### ARTICLE II.

#### Kystes des ovaires. Hydropisie enkystée.

Les divers kystes des ovaires doivent être rangés parmi les maladies qui intéressent plus la chirurgie que la médecine. Je ne mentionneral dans cet article que ce qui rentre plus spécialement dans notre sujet.

#### 1° KYSTES PILEUX.

Je n'ai que deux mots à dire de ces tumeurs, qui n'ont point d'intérêt pratique réel. Elles n'acquièrent, en esset, quelqué importance que lorsqu'elles s'ensiamment, et alors il en résulte des abcès qui réclament l'intervention de la chirurgie (1).

Ces kystes sont divisés en trois ordres par M. Velpeau, qui en a tracé une bistoire intéressante (2). Dans le premier il range ceux qui paraissent dépendre de la même cause qui a produit l'organisme qui les contient; dans le second se rangent ceux qui sont le produit d'une sécondation incomplète; et dans le troisième

<sup>(1)</sup> Anatomic pathologique du corps huviain, XVIIIe livr., in-fol., pl. col.

<sup>12)</sup> Diet. de méd., t. XXII, p. 581.

se classent ceux dans lesquels les productions morbides (graisse, poils, dents) paraissent des productions du sac qui les renferme.

Les produits qu'on rencontre dans ces kystes sont dans l'ordre de fréquence : des poils, des dents, de la graisse qui les enveloppe, des fragments d'os, des lambeaux ayant l'aspect du tissu musculaire, de la peau, etc.

Ces kystes sorment des tumeurs indolentes à moins d'accidents particuliers, occupant une étendue assez considérable de la partie insérieure de l'abdomen, offrant une dureté assez grande, mais ordinairement dissérente dans les diverpoints, donnant un son mat à la percussion, et ayant leur racine dans une des sous iliaques.

Les semmes n'en éprouvent ordinairement aucune incommodité; mais, je le répète, ces tumeurs peuvent s'enslammer, et de là des abcès qui se sont vidés au dehors, dans l'intestin, dans le vagin, etc. Les débris de matière organisée qui s'échappent alors sont reconnaître la nature de la tumeur. Mais il serait inutile d'insister plus longtemps sur cette lésion, dont les causes sont assez obscures pour que de longues discussions se soient élevées à ce sujet, et qui n'a de véritable intériqu'au point de vue de la génération et de l'anatomie pathologique.

# 2º KYSTES SÉREUX, OU HYDROPISIE ENKYSTÉE.

C'est donc à l'hydropisie enkystée de l'ovaire que doit être spécialement consacré cet article. On trouve dans les recueils de médecine un nombre considerable de faits qui se rapportent à cette maladie; mais les recherches auxquelles elle a donné lieu sont très insuffisantes, et les descriptions qu'en ont tracéc les auteurs sont très vagues et laissent beaucoup de doutes dans l'esprit. Je vaire exposer rapidement ce que nous savons de plus précis sur ce sujet.

# § I. - Définition; synonymie; fréquence.

On donne le nom de kystes de l'ovaire ou hydropisie enkystée, à une affection dans laquelle cet organe renferme, dans une ou plusieurs poches dont il est creuse un liquide quelconque. Cette définition prouve déjà qu'il ne s'agit pas ici d'une hydropisie ordinaire; car le liquide contenu dans les kystes n'est pas, à beaucoup près, toujours séreux.

L'hydropisie de l'ovaire n'est pas une maladie rare, sans toutesois pouvoir être rangée parmi les affections chroniques qu'on rencontre sréquemment.

#### § II. — Causes.

# 1° Causes prédisposantes.

Les causes de cette affection sont très obscures. Parmi les causes prédispesantes, on a rangé l'âge de vingt à quarante-cinq ans; mais nous n'avons par à ce sujet de relevés de faits concluants. On a dit aussi qu'une circonstance qui favorise beaucoup sa production est une ou plusieurs grossesses antérieures et le rapprochement des sexes (Lisfranc). Mais qui ne voit que, pour établir l'existence de ces causes, il faudrait pouvoir se fonder sur des chiffres extrêmement nombreux? Qu'y a-t-il, en effet, de surprenant que la maladie se montre le plus souvent dans les circonstances où presque toutes les femmes se trouvent placées. Rien ne prouve mieux la légèreté avec laquelle ces questions ont été étudiées, que de

semblables propositions dont la naïveté est presque incroyable Suivant Meckel, l'oraire gauche serait plus fréquemment affecté que le droit; mais il résulte d'un relevé de faits présenté par le docteur Bloff (1), que, dans 54 cas, l'ovaire droit a été affecté 31 fois et l'ovaire gauche 23 fois seulement. Sans doute il serait bon d'avoir un plus grand nombre de faits; mais ceux qu'a rassemblés l'auteur que je viens de citer démontrent du moins que l'assertion de Meckel aurait grand besoin de preuves.

#### 2º Causes occasionnelles.

Les causes occasionnelles sont, suivant les auteurs, les violences extérieures, les excès vénériens, et tout ce qui peut occasionner l'inflammation des organes génitur; mais rien n'est moins prouvé que l'exactitude de ces assertions.

### 3° Conditions organiques.

Quant aux conditions organiques dans lesquelles se produit la maladie, les auteurs se sont livrés à des hypothèses plus ou moins ingénienses, mais sans preuves concluantes. L'opinion la plus générale est que les kystes de l'ovaire sont le résultat de la distension et de la dégénération d'une ou de plusieurs vésicules ovariques. Suivant Delpech et après lui, M. Cruveilhier (2), certains kystes multiloculaires constitueraient une forme de cancer à laquelle le dernier de ces auteurs, qui resarde l'affection comme une altération des extrémités veineuses, a donné le nom de concer aréolaire. J'ai vu plusieurs de ces altérations de l'ovaire, et je n'ai pas pu y trouver les caractères du tissu cancéreux plus souvent que dans d'autres kystes miloculaires ou multiples, qui, dans plusieurs points de leurs parois, offrent fréquemment l'aspect squirrheux.

### § III. — Symptômes.

Pour la description des symptômes, il faut avoir présente à l'esprit une division assez généralement admise et sondée sur l'anatomie pathologique des kystes de l'ovaire. On a distingué ces kystes en uniloculaires, multiloculaires, multiples et aréolaires. Ces variétés, et surtout les sormes uniloculaire et multiloculaire, présentent quelques particularités qu'il est important de signaler; mais, avant de les indiquer, je crois devoir décrire les symptômes communs.

Début. Le début des kystes de l'ovaire est toujours latent. Ce n'est que lorsque la tumeur a déjà acquis un volume assez considérable, qu'elle donne lieu à certains phénomènes et à certains signes qui en sont reconnaître l'existence. Cette remarque prouve déjà combien on est peu sondé à attribuer la maladie à une inflammation, quelque faible qu'on la suppose; car s'il en était ainsi, on la verrait, au moins quelquesois, occasionner des accidents assez notables dès son début.

Symptômes. Il est rare que ces kystes des ovaires causent de la douleur; cependant la chose n'est pas impossible. J'ai vu, pour mon compte, une jeune semme qui, portant un kyste de l'ovaire droit, gros comme la tête d'un sœtus, éprouvait, dans la sosse iliaque et le slanc de ce côté, des douleurs extrêmement vives, qui toutes n'étaient pas continues, et se dissipaient après deux ou trois jours de durée, pour se reproduire après un espace de temps plus ou moins considérable.

<sup>(1)</sup> Journ. l'Expér., t. 1.
(2) Anat. pathol. du corps humain, t. 11, 25° liv. (Maladies de l'ovaire).

Ordinairement les malades n'éprouvent d'abord qu'un peu de peamteur dans la région affectée, et souvent c'est par hasard qu'elles découvrent la tumeur qu'elles ont dans l'abdomen. Lorsque la tumeur devient très considérable, l'abdomen peut être un peu douloureux. Il est quelques sujets qui ont des tiraillements dans la lombes, les aines et les cuisses. S'il survient une inflammation dans la tumeur on dans une partie voisine, la douleur est vive; mais elle est due alors à un accident qui arrive assez rarement.

La pression, la percussion, les grands mouvements et la fatigue causent ordinairement un peu de douleur dans la région occupée par la tumeur, mais ce n'est presque toujours que lorsque celle-ci est assez volumineuse pour distendre l'abdomen.

La palpation exercée sur le ventre ne fournit quelques renseignements que lorsqui la tumeur a acquis un certain volume. Alors on trouve cette tumeur de forme pluou moins bien arrondie, et présentant des caractères différents suivant son volume. Est-elle encore d'un volume médiocre, ne dépasse-t-elle pas, par exemple, le volume de la tête d'un fœtus, on la sent très bien circonscrite dans un des côtés de l'abdomen, et la main, pressant fortement par son bord cubital sur la paroi antérieure de cette cavité, peut la saisir du côté de l'ombilic, où l'on trouve son fond globuleux. Mais il ne faut pas se contenter de cette exploration, on doit suivre la tuméfacțion jusque dans la fosse iliaque, où l'on peut s'assurer que se trouve sa racine, ce qui est très important pour le diagnostic. Si, au contraire, la tumeur es d'un très grand volume, si elle distend fortement la paroi abdominale, il est plus difficile de la circonscrire; cependant, avec un peu d'attention, on parvient, dan presque tous les cas, à trouver un côté de l'abdomen plus tendu, plus dur, plus résistant que l'autre, et à s'assurer qu'une des deux fosses iliaques est souple, tandis que l'autre, où la tumeur prend sa racine, est très résistante.

Au reste, la percussion, en pareil cas, vient en aide à la palpation. M. Rostan 1 a noté un signe important. Dans l'hydropisie de l'ovaire, en effet, les intestins son refoulés du côté opposé à la tumeur, et donnent dans ce côté du ventre un clair, tandis que le côté opposé est mat. Si l'on pratique la percussion avec soin on trouve dans la fosse iliaque, où la tumeur a pris naissance, une matité marquérandis que la fosse iliaque du côté opposé est sonore; puis, en cherchant la limit supérieure de la matité, on s'assure que la ligne qui la sépare du son clair dintestins est une ligne courbe dont la convexité est tournée en haut, et qui, venair se perdre dans le côté occupé par la tumeur, laisse l'autre libre dans une plus moins grande étendue. Lorsque la tumeur est excessivement considérable, ce signes sont moins faciles à reconnaître; mais on s'assure alors que les intestins on: été refoulés vers un point latéral de l'abdomen, et de plus, eu faisant varier la presition de la malade, on ne voit pas survenir de changement de niveau du lique : ce qu'il est toujours très important de constater.

Ces signes sont également beaucoup plus obscurs lorsque la maladie occupe le deux ovaires. Mais dans ces cas, qui ne sont pas les plus fréquents, à beaucou, près, quoique la plupart des auteurs aient avancé que lorsque l'affection occup

<sup>(1)</sup> Mem. sur un moyen de distinguer l'hydr, enkyst, de l'ascite; (Vour joucu, de met, 111, etTraité du diagnastie.

un des ovaires, elle ne tarde pas à envahir l'autre, la palpation et la percussion offent d'autres ressources, car les deux tumeurs ne sont jamais d'égal volume, et en constatant l'irrégularité très grande de la tuméfaction qu'elles occasionnent, on a un signe très important pour le diagnostic.

La simple inspection de l'abdomen est souvent très utile pour faire reconnaître la nature de la maladie. Le ventre est en esset sréquemment désormé, le côté occupé par la tumeur étant plus saillant que l'autre.

On a indiqué, comme pouvant être de quelque utilité le toucher vaginal, et plus encore le toucher rectal. Mais le premier sert uniquement à faire constater que la tuméfaction n'est pas due à l'augmentation de volume de l'utérus, et quant second, je n'ai pas trouvé de faits où il ait été employé avec quelque utilité.

Les kystes des ovaires penvent exister pendant de longues années et prendre un actroissement considérable sans qu'il en résulte aucune altération de la santé. Cependant, si l'on consulte les faits, on voit qu'il est assez ordinaire d'observer des troubles de la menstruation, et en particulier l'aménorrhée et la dysmé-uorrhée.

On a aussi cité un certain nombre de cas dans lesquels, à ces troubles de la menstruation, se joignaient, dans les premiers temps de la maladie, des signes de grossesse qui faisaient croire à une véritable conception : ainsi des altérations de l'appétit, des vomissements, le gonflement des seins. Mais ces signes se dissipent au bout de peu de temps dans la grande majorité des cas, et le développement de la tumeur n'étant pas régulier comme celui de la matrice dans la grossesse, l'erreur est ordinairement assez promptement dissipée. Nous verrons cependant, a parlant du diagnostic, qu'il est des cas où l'on a pu se tromper complétement.

La compression qu'exerce la tumeur sur l'intestin, surtout lorsqu'elle est située à gauche, produit ordinairement une constipation opiniâtre. Parsois aussi, par son action sur la vessie, elle détermine de fréquentes envies d'uriner et même la dysurie.

Ces symptômes sont ceux que l'on observe lorsque la tumeur ovarique n'a qu'un développement médiocre; mais si son volume est assez considérable pour que l'abdomen soit considérablement distendu, on en observe d'autres qui sont dus à la compression des divers organes. Les intestins étant resoulés, l'estomac ne pouvant et dilater, il en résulte des troubles marqués de la digestion. Le resoulement des tiscères abdominaux se sait sentir sur le diaphragme, qui ne se contracte que très incomplétement, les poumons ne peuvent plus se dilater sussissamment, et de là la gène de la respiration et de la circulation qu'on voit survenir à cette époque. Les conséquences de ces troubles de sonctions si importantes sont saciles à prévoir. Les malades languissent, pâlissent, deviennent d'une grande maigreur, jusqu'à ce qu'enfin elles succombent dans un état d'asphyxie, d'anémie et de sièvre lente tout à la sois.

Un symptôme qu'il ne faut pas oublier, et qui s'observe lorsque la tumeur a un volume un peu considérable, est un bruit de souffle qui se produit à chaque puisation artérielle, et qui a été noté dans un certain nombre de cas. Il est important pour le diagnostic d'avoir présente à l'esprit la possibilité de ce symptôme.

La compression exercée par la tumeur sur les grosses veines du bassin peut

aussi donner lient à un cedème des extrémités, à la phlébite, et à la phlégmatia calba dolens. J'ai rapporté ailleurs un exemple bien évident de phlegmatia produite par cette cause.

Enfin de vives douleurs de nature névralgique sont parsois le résultat de la compression des rameaux qui vont former le grand nerf sciatique.

Après avoir ainsi exposé les symptômes communs aux diverses espèces de tumeurs, voyons ce qu'elles présentent de particulier suivant leur forme.

Kystes uniloculaires. Dans les kystes uniloculaires, la tumeur est beaucoup moins irrégulière, et le plus souvent même elle est globuleuse. Lorsque ces kystes ont acquis un très grand développement, l'abdomen peut être uniformément distendu, et les signes que la tumeur présente peuvent ressembler beaucoup à ceux de l'ascite, avec accumulation très abondante de liquide.

Ainsi on peut y percevoir la fluctuation. Ce signe est très sensible quand le liquide contenu dans le kyste est purement séreux. Lorsque ce liquide est épais, la fluctuation est d'antant plus obscure que la matière a plus de densité, et souvent on ne sent, en plaçant une main sur un point et en percutant vivement avec les doigts de l'autre main, qu'un tremblotement semblable à celui que produirait une vessie pleine d'une substance gélatineuse.

Les kystes uniloculaires sont ceux qui en général acquièrent le plus grand déve loppement.

Kystes multiples. Ces kystes sont remarquables par les inégalités qu'on sent dans la tumeur; or, comme il est ordinaire que le liquide contenu dans chacun d'eux ait une densité différente, et que leurs parois aient une résistance et surtout une épaisseur variable, il en résulte qu'ici on sent une bosselure dure, résistante; la, une autre élastique; la, une troisième plus molle, et ainsi de suite, et que ces bosselures sont séparées par des intervalles d'une étendue très variable et d'une dureté plus grande que cellé qu'elles peuvent présenter elles-mêmes. Si un de ces kystes a une capacité considérable, et si le liquide qu'il contient est peu dense, on peut sentir, dans ce point, une fluctuation qu'on ne retronve pas dans les autres.

Kystes multiloculaires. La tumeur présente des bosselures semblahles à celles qui viennent d'être indiquées; mais les cavités communiquant les unes avec les autres, on n'observe pas toutes les différences qu'offrent les kystes multiples.

Les kystes aréolaires n'ont rien de particulier sous le rapport qui nous occupe. Enfin, lorsque les tumeurs présentent tout à la fois des kystes uniloculaires, multiloculaires et multiples, ce qui n'est pas très rare, les divers caractères qui viennent d'être signalés se trouvent réunis en elle.

# § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est ordinairement lente et continue. Dans quelques cas, on a vu la tumeur acquérir un volume très considérable en peu de mois; mais ces cas sont extrêmement rares. Presque toujours il saut des années pour que l'abdomen soit considérablement distendu par le kyste. Quelquesois, après avoir sait des progrès rapides, la tumeur reste stationnaire et parsois pendant des années entières, jusqu'à ce que, sans qu'on puisse en deviner la cause, une nouvelle impulsion soit donnée à son accroissement.

La durée est ordinairement très longue. On a vu des sujets porter pendant trente et quarante ans des tumeurs ovariques, sans en éprouver de grandes incommodités lorsque leur volume n'était pas très considérable.

Nous avons vu plus haut que la maladie pouvait se terminer par la mort. Cette terminaison est occasionnée soit par le développement démesuré de la tumeur d'où résultent les accidents mentionnés plus hant; soit, ce qui est plus rare, par une inflammation développée spontanément, ou par une rupture du kyste dans l'abdomen; soit enfin à la suite d'une des opérations dont je parlerai plus loin. La rupture du kyste dans le péritoine n'est cependant pas aussi fâcheuse qu'on pourrait le croire, ainsi qu'on peut le voir dans les faits cités par MM. Bonfils (1) et Camus (2). On a vu des kystes s'ouvrir dans l'intestin et dans d'autres organes.

J'ai sous les yeux (3) une observation empruntée au Monthly journal, qui nous offre un exemple bien rare de la guérison de cette affection par l'ouverture du kyste dans la vessie. Les seuls symptômes signalés dans l'observation sont l'abondance, la couleur ambrée, la viscosité de l'urine, et le pus contenu dans ce liquide; tous ces caractères étaient dus évidemment au mélange du liquide versé par le kyste, avec l'urine renfermée dans la vessie.

### § V. — Lésions anatomiques.

Je ne serai qu'indiquer rapidement ces lésions. Le tissu de l'ovaire est hypertrophié, dénaturé, le plus souvent endurci. Dans les cas de kyste uniloculaire volumineux, il peut avoir complétement disparu, et l'on ne trouve plus qu'une poche à
parois minces et membraneuses. Dans les cas de kystes multiloculaires, ce tissu
sorme des cloisons incomplètes plus ou moins épaisses; et dans les cas de kystes
multiples, le tissu altéré, parsois évidemment cancéreux, sépare les cavités par
des cloisons complètes dont l'épaisseur est aussi très variable.

Les cavités des kystes ont une capacité extrêmement variable; on en a trouvé qui n'admettaient pas le petit doigt, et d'autres qui pouvaient contenir jusqu'à 50 kilogrammes de liquide, et plus encore. Les kystes uniloculaires sont en général les plus grands. Les parois des kystes sont ordinairement lisses à l'intérieur.

Ces poches contiennent une matière qui varie suivant les cas, sous tous les rapports. C'est un liquide transparent, blanc, et coulant comme de l'eau; une sérosité citrine; un liquide lactescent; ou bien un liquide épais, gélatineux, couleur de casé ou de chocolat; ou encore une matière demi-liquide semblable à du miel, à de la colle, à du suif, à de la graisse, etc. La quantité de cette matière est en rapport, non avec le volume de la tumeur, mais avec la capacité des kystes. On a extrait quelquesois, par la ponction, jusqu'à 50 et 60 kilogrammes de sérosité. Parsois ces kystes contiennent quelques gaz, ce qui est dû à la décomposition de la matière qu'ils renserment.

Pour terminer ce qui a rapport aux lésions, il suffit d'ajouter qu'on trouve des adhérences de la tumeur avec les organes voisins, ainsi que les résultats de la compression des organes et des accidents précédemment mentionnés.

<sup>(1)</sup> Bull. de l'Acad. de médecine; Paris, 1843, t. IX, p. 192.

<sup>(2)</sup> Revue médicule, 1844.

<sup>(3)</sup> Bull. de thérap., t. ASAVI, p. 235, 15 mars 1819,

# § VI. - Diagnostic; pronostic.

Le diagnostic de cette affection ne laisse pas de présenter d'assez grandes difficultés; et si nous consultons les auteurs, nous trouvons que des erreurs graves ont été commises. Il importe donc d'entrer dans quelques détails sur ce point.

Au début, le diagnostic des kystes de l'ovaire est ties plus obscurs. Lorsque la tumeur n'a pas acquis un certain volume, il est difficile, et souvent même impossible, de l'atteindre à travers les parois de l'abdomen; et quant au toucher rectal, nous avons vu plus haut qu'il ne donne que des résultats très peu satisfaisants. Mais il est bien rare qu'à cette époque on ait à porter ce diagnostic. C'est seulement lorsque la tumeur est bien apparente qu'on est appelé près de la malade.

Nous avons dit que, dans certains cas, les femmes se croyaient grosses. Les médecins ont quelquefois partagé cette méprise. Voici à quels signes on distinguera la grossesse utérine d'un kyste de l'ovaire: Dans la grossesse, la tumen globuleuse prend sa raciné derrière les pubis; aussi, tandis que dans l'hypogastre on obtient par la percussion un son mat, les fosses iliaques (l'intestin étant préalablement vidé) donnent un son clair plus ou moins prononcé; dans le kyste ovarique, au contraire, et c'est là un point capital sur lequel on n'a pas suffisamment insisté, il y a une matité très prononcée dans la fosse iliaque où la tumeur prend sa racine, tandis que l'autre est sonore dans toute son étendue. La tumeur ovarique se développe presque toujours avec une lenteur incompatible avec l'idée d'une grossesse; elle occupe un des côtés du ventre, tandis que l'utérus, après la conception, s'élève régulièrement en suivant la ligne médiane. Enfin la tumeur ovarique est urdinairement bosselée, ce qu'on n'observe pas dans l'utérus distendu par le produit de la conception, et de plus par le toucher vaginal on constate l'état normal du col et du corps de l'utérus qui sont développés dans la grossesse.

A une époque avancée de la grossesse surviennent les doubles battements du cœur du fœtus et le souffle placentaire. Les premiers lèvent tous les doutes; il n'en est pas de même du souffle appelé souffle placentaire. Nous avons vu, en esct, qu'un bruit de souffle très distinct peut résulter de la compression d'un gros trom artériel par la tumeur. Une méprise de ce genre a été signalée par M. Bricheteau (1): un bruit de souffle avait fait croire à une grossesse, ovarique il est vrai, car on connaissait le siége du mal; on voulut opérer, et la malade succomba au bout de six jours. Le même signe pourrait faire croire à une grossesse utérine. Suivant M. Depaul, on évitera la méprise, si l'on se rappelle que le bruit de souffle, dans la grossesse, n'est pas accompagné d'un battement, d'une impulsion comme le bruit de souffle artériel.

Enfin, plus tard, dans la grossesse, surviennent les mouvements du sœus qui le laissent plus aucun doute.

Une grossesse tubaire ou ovarique serait bien plus facilement encore confordue avec un hyste de l'ovaire. Les circonstances dans lesquelles la tumeur s'est produite, et aussi les signes que donne un fœtus vivant, seront, à une époque un peu avancée, utiles pour ce diagnostic, que le médecin n'est heureusement pas appeir

<sup>1:</sup> Clinique de l'hopitul Necker.

à porter souvent. Dans les premiers temps, il est toujours bien difficile de se prononcer.

Lorsque le kyste est uniloculaire, ou bien lorsqu'un des kystes multiples s'est considérablement développé, et lorsque la tumeur, pleine d'un liquide assez coulant, distend beaucoup l'abdomen, l'hydropisie enkystée de l'ovaire peut être confondue avec l'ascite, et les exemples ne sont pas très rares d'une pareille confusion. J'ai exposé àilleurs (1) les signes à l'aide desquels on distingue ces deux affections. It me suffira de les rappeler dans le Tableau synoptique.

Mais il peut exister à la fois une ascite et une hydropisie enkystée de l'ovaire; le disguestic, en pareil cas, est un peu plus difficile; cependant on peut arriver à l'établir en pressant vivement la paroi abdominale de manière à déplacer le liquide péritonéal; on arrive par ce moyen à toucher la tumeur, qui offre une résistance beaucoup plus grande que celle qui est produite par le liquide de l'ascite.

Quant aux tumeurs inflammatoires des fosses iliaques, il est bien rare qu'on paisse les prendre pour des kystes; cependant j'aurai à dire quelques mots sur ce point dans l'article suivant :

TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

# 1° Signes distinctifs des kystes de l'ovaire et de la grossesse utérine.

### KYSTE DE L'OVAIRE.

Matité dans une de: sosses iliaques; sonorité dans l'autre.

Se développe avec plus de lenteur.

Tumeur occupant un des côtés du ventre.

Parfois bosselée.

Par le toucher vaginal, on constate l'étal normal du col et du corps.

Plus rarement, bruit de souffie avec battement.

Rien de semblable.

Point de mouvement.

### GROSSESSE UTÉRINE!

Sonorité dans les deux fosses iliaques.

Développement plus rapide.

Tumeur occupant la partie moyenne dis

Globuleuse.

Au toucher vaginal, augmentation de volume du col et du corps.

Bruit de souffle connu sous le nom de bruit placentaire, sans battement.

A une certaine époque, doubles battements du cœur du fœtus.

Mouvements du fœtus.

# L' Signes distinctifs de l'hydropisie enkystée des ovaires et de l'hydropisie ascite,

### HIDROPISIE ENKYSTÉE DE L'OVAIRE.

Abdomen quelquesois irrégulier, généralement globuleux.

Son clair dans le côté du ventre opposé à relai de l'ovaire malade.

Matité plus considérable, à peu près égale dans toute l'étendue du kyste.

l'oint de changement de rapports entre la matité et la sonorité dans les changements de position.

Fluctuation généralement moins facile.

### ASCITE.

### Abdomen plus ou moins aplati.

Son clair dans un espace compris entre l'épigastre et une ligne contournant l'ombille.

Matité d'autant plus grande qu'on s'éloigne davantage de cet espace, et qu'on s'approche des parties déclives.

Changement de rapports de la sonorité et de la matité, quand on fait changer la position de la malade.

Fluctuation généralement plus facile.

Pronostic. Le pronostic des kystes de l'ovaire est en général grave. Il est rare qu'à une certaine époque l'affection ne finisse pas par déterminer des accidents

1; Nov. art. Ascile.

sérieux, et, au bout d'un temps très variable, elle devient mortelle dans le plus grand nombre des cas; seulement on peut dire d'une manière générale que la terminaison funeste n'arrive qu'après un temps fort long.

### § VII. - Traitement.

Tous les auteurs s'accordent à dire que la guérison par les médications internes est au moins très difficile à obtenir. M. Velpeau n'hésite pas même à poser en question l'existence d'un seul succès avéré. Il est vrai que nous n'avons pas de faits concluants à cet égard, et que les assertions de quelques auteurs qui disent avoir guéri par ces moyens des kystes des ovaires ne doivent être acceptées qu'avec défiance. Il me suffira, par conséquent, de mentionner très rapidement les moyens qui constituent la médication interne, et qui ne diffèrent pas, comme on va le voir, de ceux qu'on oppose aux hydropisies et aux engorgements des divers organes.

1" Médication interne. On recommande les antiphlogistiques, et surtout la saignée locale, lorsque l'affection paraît avoir été occasionnée par une violence extérieure, et surtout au début de la maladie; mais, dans le paragraphe consacré à l'étiologie, j'ai dit combien l'existence d'une pareille cause est hypothétique.

Si l'on pouvait penser qu'une suppression des règles a produit cette affection, on aurait recours aux moyens indiqués dans un autre article (1), et qui sont destinés à rappeler les menstrues.

Ensuite on a, dit M. Velpeau, « tenté successivement l'administration des sudorifiques, des mercuriaux, des purgatifs hydragogues. Les préparations d'or,
de plomb, d'iode, etc.; les eaux minérales, les applications locales de nature variée, ont encore été employées.... Nous ne serons que mentionner pour mémoire
la compression, que l'on a proposée, il n'y a pas longtemps, dans le but de faire
disparaître les hydropisies enkystées de l'ovaire. Cette méthode, ainsi appliquée,
ne compte pas encore des résultats que l'on puisse invoquer en sa saveur. »

Je pense, avec M. Velpeau, qu'il serait inutile d'entrer dans de plus grands détails à ce sujet.

- 2º Moyens chirurgicaux. Je n'ai pas non plus à décrire maintenant les moyens chirurgicaux. Ce serait trop empiéter sur le domaine de la chirurgie, et c'est aux traités de médecine opératoire qu'il faut avoir recours (2). Bornons-nous donc à une indication rapide.
- 1º Ponction. La ponction n'est qu'un moyen palliatif. Elle ne doit être pratiquée que lorsque la fluctuation est sentie de manière à faire croire qu'il n'y a qu'un sent kyste, on du moins qu'il en existe un beaucoup plus considérable que les autres et qui cause tous les accidents. On pratique ordinairement la ponction sur la partir antérieure de la tumeur. La percussion devra être employée pour s'assurer qu'une matité complète existe dans le point que l'on vent ponctionner, et qu'il n'y a pas de danger d'intéresser un autre organe que l'ovaire malade.

Après la ponction, le kyste se remplit de nouveau, et souvent avec une grande rapidité. On a cité des cas où cette opération a été renouvelée jusqu'à quatre-vingts fois et plus.

<sup>(1)</sup> Voy. Aménorrhée.

<sup>2)</sup> voy. Velpeau, Nouv. clem. de med. operatoire: Paris, 1839, t. IV, p. 12.

La ponction n'est pas toujours sans danger. Elle a produit parsois un épanchement péritonéal, suivi de péritonite suraigué promptement mortelle; d'autres sois il y a eu une hémorrhagie interne qui a emporté la malade; quelquesois ensin la mort est survenue peu de jours après une ponction, par suite d'une inslammation du kyste. Lorsque la matière contenue est trop épaisse, la ponction du kyste est pratiquée inutilement.

La ponction par le vagin à été quelquesois pratiquée. Elle est beaucoup plus dangereuse; et, d'après les cas que nous connaissons, en doit y renoncer, à moins de circonstances toutes particulières.

- 2° Ponction et injections. On trouve dans les auteurs plusieurs exemples d'injections pratiquées avec divers liquides (gros vin, esu aiguisée avec de l'alcool, etc.), après avoir vidé le kyste à l'aide d'une ponction. On a proposé, dans ces derniers temps, les injections iodées. Il faut dire, avec Lisfranc que, dans les saits rapportés, lors de la discussion, à l'Académie de médecine (1), sur ce sujet, il se trouve beaucoup de revers et peu de succès. Or, comme dans les cas où ces opé rations sont pratiquées, la maladie ne menace pas actuellement les jours de la malade, et que le traitement palliatif suffit pour la faire vivre, sans trop d'incommodités, pendant plusieurs années, un médecin prudent doit, jusqu'à ce que des saits plus encourageants soient cités, redouter cette opération dangereuse. C'est donc comme simple renseignement que je cite le sait suivant : M. le docteur Alison (2) a obtenu une guérison d'un kyste de l'ovaire par les injections iodées. Ce cas est surtout remarquable en ce que l'incision et l'introduction d'une tente avant été pratiquées, il survenait du marasme et la sièvre hectique, et que dès qu'on employa les injections iodées il y eut une amélioration rapide qui ne se démentit pas jusqu'à la guérison.
- 3º Incision; extirpation. Je réunis à dessein ces deux opérations, parce que e veux me borner ici à une appréciation rapide de leurs avantages et de leurs anconvénients, d'après les chirurgiens qui s'en sont le plus occupés, et surtout rl'après M. Velpeau, qui a étudié attentivement les faits. Il n'est pas douteux que par ces opérations on ne soit parvenu à guérir complétement plusieurs malades. Mais, d'un autre côté, il est, et sans doute nous sommes loin de connaître tous les saits malheureux, un assez bon nombre de sujets que l'opération a tués. En outre, l'extirpation de la tumeur offre souvent des difficultés imprévues; parfois même on ne réussit pas à trouver l'ovaire malade. En présence de ces faits, il n'est auscun chirurgien qui ait osé poser en principe de pratiquer soit l'incision, soit l'extirpation. Cependant il faut reconnaître que les cas de succès sont nombreux et méritent considération. M. le docteur A. Chereau (4) a réuni dans un mémoire instéressant tous les cas de guérison radicale obtenus par l'ovariotomie. Le résultat est, au premier abord, avantageux; car, sur 83 cas, il y a eu 42 guérisons radicales et 27 morts imputables à l'opération. Mais reste à savoir si dans ces 27 cas Le mort il n'en est pas quelques uns où l'on a abrégé de beaucoup une existence r*è*s supportable.

<sup>. 1)</sup> Bull. de l'Acad. de méd.; Paris, 1846, t. XI, p. 289 et sniv.

<sup>121</sup> Philadelph. Examiner. et Bull. gen. de ther., 30 janvier 1849.

<sup>5</sup> Union medicale, 7 août 1817, et numéros suiv.

### ARTICLE III.

### DÉGÉNÉRESCENCES DIVERSES.

Je ne veux présenter ici qu'une simple énumération, parce que, bien qu'intéressantes sous d'autres rapports, les lésions dont il s'agit n'out qu'une importance très secondaire pour le praticien.

On a trouvé dans les ovaires la dégénérescence cancéreuse, dont les symptômes ne paraissent pas différer sensiblement, du moins d'après les saits que nous connaissons, de ceux des kystes multiloculaires; des tubercules, qui, d'après les recherches de M. Louis (1), se rencontrent rarement; la mélanose; l'ossification; la cartilaginification; des productions calcaires; des corps fibreux. Pendant la vie, on peut soupçonner, d'après la consistance, les tumeurs osseuses ou cartilagneuses; mais le plus souvent on ne peut arriver à aucun autre diagnostic qu'il constater une tumeur de l'ovaire, et ce n'est qu'à l'autopsie qu'en en reconnaît la nature.

Il'me reste maintenant, pour compléter l'histoire des maladies qui occupent les organes génito-nrinaires, à traiter des tumeurs inflammatoires qui se forment dans le petit bassin et les forses iliaques, et dont un grand nombre ont un rapport direct avec les affections des organes génitaux de la femme, ou même ont leur siège primitif dans ces organes ou leurs annexes. Je placerai, en conséquence, ces tumeur inflammatoires dans un *appendice* aux maladies des voies génito-urinaires, querque dans un certain nombre de cas la source du mal soit dans d'autres organes contenus dans l'abdomen.

### APPENDICE.

### TUMEURS INFLAMMATOIRES DU PETIT BASSIN ET DES POSSES ILIAQUES.

L'inflammation du tissu cellulaire qui environne les organes de la génération. leurs annexes et les portions d'intestin contenues dans le bassin et les fosses iliaques occasionne, quelle que soit la cause qui la produise, une tumeur ordinairement accessible à nos moyens d'exploration, et se termine le plus souvent par suppuration. C'est cette inflammation que je me propose d'étudier ici comme une malade particulière, distincte, ayant sa place à part dans le cadre nosologique. Je n'ignora pas néanmoins que si l'on a égard aux siéges nombreux et très différents qu'elle occupe, ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles elle se produit, on sera plutait porté à ne la considérer que comme un résultat d'affections très diverses. Machous devons faire ici ce que nous avons fait déjà pour d'autres états morbides qui, bien que consécutifs, avaient une importance pratique beaucoup trop grande pour ne pas être traités à part avec toute l'extension nécessaire; c'est ce que nous avons fait en particulier pour l'autème de la glotte.

### CIRCONSTANCES PRINCIPALES DANS LESQUELLES SE PRODUISENT CES TUMEURS

Je signalerai d'abord les ulcérations du carcum qui ont lieu, soit par suite d'une dégénérescence cancéreuse limitée, ce qui est très rare, soit par suite d'une inflan:.

1 Rick, see la philippe, 21 edit.; Paris, 1840 p. 142.

mation ulcérative, dont les docteurs J. Burne (1), Albers (2) et d'autres auteurs nous ont rapporté des exemples. La perfération qui résulte de cette inflammation, à laquelle Albers donne le nom de typhlite, est moins fréquente, si l'on s'en rapporte du moins aux cas connus, que la perforation et la yangrène de l'appendice iléo-coral, qui a également pour résultat de produire, soit une peritonite dont nous ne nous occupons pas ici, soit une des tumeurs inflammatoires qui font le sujet de cet article.

Sauf ces cas de lésions de l'appendice cœcal et du cœcum lui-même, on peut dire que généralement les tumeurs inflammatoires des fosses ifiaques et du petit basin se manifestent chez les femmes en couches.

Le siège primitif du mal est, en pareil cas, très variable, ainsi qu'on en pent juger par le résultat des recherches de M. Bourdon (8). Cet auteur divise les tuneurs en trois classes, dont les deux premières nous intéressent seules; car, dans les autres, il s'agit d'abcès siégeant dans l'épaisseur même des organes. Dans la première classe, l'auteur place les tumeurs inflammatoires intra-péritonéales; ce unt des abcès circonscrits par des fausses membranes, occasionnés par une inflammation de l'utérus ou de ses annexes, et situés entre les organes contenus dans le petit bassin ou dans ces organes mêmes. Dans la seconde classe, mettant à part les collections séreuses dont parle M. Bourdon, et qui ne nous occupent pas ici, se trouvent les tumeurs produites par l'inflammation du tissu cellulaire qui se trouve en abondance dans le grand et le petit bassin.

Quelle que soit la cause de cette inflammation, qu'elle soit due à l'extension d'une inflammation voisine (métitie, evarite, inflammation de la capsule synoviale de la branche du pubis), ou même à un bubon, d'après M. Velpeau; ou bien pu'elle se soit développée primitivement (inflammation des ligaments larges, du issu cellulaire de la fosse iliaque chez les femmes en couches); ou enfin qu'elle ait por cause la perforation d'une cavité qui se vide dans le tissu cellulaire pelvien ouverture d'un abcès dans le tissu cellulaire pelvien, infiltration urineuse, stercorde, etc.), elle a toujours pour résultat de produire une tumeur dont la position seut varier un peu, mais dont les différents exemples présentent aussi des caracères communs qui ne sauraient être méconnus. M. Grisolle, qui a étudié avec vin la plupart des espèces de tumeurs dont il s'agit ici (4), ne croit pas que l'inlamination phiegmoneuse des ligaments larges soit aussi fréquente que le pensent es auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Mais comment expliquer, dans cette manière le voir, la grande fréquence des abcès de la fosse iliaque chez les femmes en couthes? W. Grisolle a malheureusement oublié, en exposant l'anatomie pathologique le l'affection, de décrire à part les cas observés chez les semmes en couches, afin l'indiquer avec soin l'état des ligaments larges. Nous savons aujourd'hui qu'un nombre d'abces viennent faire saillie à la partie supérieure du vagin, et se sident même par cette voie; or on conçoit difficilement qu'il en soit si souvent insi si les ligaments larges ne sont pas assez fréquemment enflammés.

Telles sont donc les conditions dans lesquelles se développent les tomeurs inflam-

<sup>1)</sup> Westminster hosp. Reports, 1838.

<sup>(2)</sup> Hist. de l'infl. du cœcum (l'Expérience, 1830).

Des temeurs fluct. du petit bassin, etc. (Rerne med., jnillet, 20ût et septembre 1811).

<sup>(4)</sup> Hist. des tum. phley. des sosses iliay. Lirch. gen. de med., 2º série, 1839, t. IV, p. 34,

matoires dont nons nous occupons. Maintenant indiquons la manière dont se produisent les principales espèces, puis nous exposerons l'histoire générale de la maladie.

# TUMBURS INFLAMMATOIRES CAUSÉES PAR LA PERFORATION DU CŒCUM OU DE L'APPENDICE CŒCAL.

Dans le plus grand nombre des cas, du moins si l'on s'en rapporte au observations citées par Wegeler (1), par MM. Malespine, Merling, Ilif (2), etc., la lésion de l'appendice cœcal, qui a été la cause de la maladie, est due à la présence d'un corps étranger. Ce sont des pepins de melon, un haricot, des calculs presque entièrement formés de cholestérine (3), des calculs stercoraux, et même me simple accumulation de matières fécales endurcies (Merling). Dans certaines circonstances, néanmoins, on voit la lésion de l'appendice cœcal survenir sans caux appréciable : tels sont les cas placés par M. Merling dans sa septième section. C'est surtout alors qu'on observe la gangrène de cet appendice; mais aussi quelquelus on rencontre une simple perforation, ou bien une séparation d'une partie de l'appendice ou de sa totalité, de manière qu'on le trouve nageant dans le foyer, ou qu'il s'échappe par l'intestin, comme je l'ai observé dans un cas dont je parlerai plus tart.

Quant à la manière dont se produit la perforation du cœcum lui-même, son avons des renseignements beaucoup moins précis. Le docteur Albers attribue l'accumulation et à l'endurcissement des matières fécales dans le cœcum l'inflammation, et parfois l'ulcération de cet organe. Les faits que nous possédons sur « point sont trop insuffisants pour qu'on puisse résoudre la question, du moins qual l'ulcération. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans quelques cas, on trouve dan le cœcum une ou plusieurs perforations sans qu'on puisse les attribuer à l'accumulation et à l'endurcissement des matières fécales, et sans qu'il soit permis de leur assigner aucune autre cause connue.

Les symptomes auxquels donnent lieu ces lésions soit du cœcum, soit de l'appendice iléo-cœcal, sont des plus vagues. Dans la plupart des cas, les sujets se sui plaints d'un malaise léger, avec diminution de l'appétit et un pen de sensibilité du bus-ventre, mais sans se croire réellement malades.

Ensin, il survient tout à coup une douleur vive dans la sosse iliaque droite; celle douleur ne s'irradie pas très loin; elle sorce le malade à s'arrêter, à se coucher; le traits s'altèrent, le pouls se concentre, il y a une vive anxiété, et bientôt la truccu inflammatoire est maniseste.

Mais est-il possible de dire, d'une manière très précise, s'il s'agit d'une perfortion du cœcum ou de l'appendice? En consultant les faits, on voit bientôt qu'en ne le peut pas. L'observation nous a, en esset, prouvé que la persoration de l'apendice cœcal peut se saire dans le tissu cellulaire post-péritonéal aussi bien que dans la cavité du péritoine elle-même; et voici comment les choses se passent:

L'appendice, primitivement enflammé, contracte des adhérences avec le péritoire qui tapisse la fosse iliaque; puis, dans le lieu de l'adhérence, l'ulcération anguent jusqu'à ce qu'elle ait perforé non seulement les tuniques de l'appendice, mais carcore le feuillet péritonéal auquel adhère ce diverticulum, et que la matière qu'il contient tombe dans le tissu cellulaire iliaque. Or cette perforation donne lieu aux

<sup>&#</sup>x27;1) Mist. ent. malig., et sing. calcul. concrementi (fourn. de méd. de Corrisart, t. XXVIII).

<sup>(2)</sup> Lond, med. and sury. Journ., avril 1822.

<sup>(1,</sup> J. Corland, App. a la trad. de la Phys. de Ruherand, 1829.

mêmes symptômes que celle du cœcum; de sorte que, à la rigueur, la proposition précédente ne peut être contestée. Cependant il résulte des observations que nous possédons, que la perforation ou la gangrène survenue sans lésion antérieure du cœcum appréciable par nos moyens d'examen a presque toujours son siège dans l'appendice, et par conséquent, lorsque chez un sujet n'ayant présenté que les légens symptômes signalés plus haut, on verra apparaître la douleur subite qui marque le début de la tumeur inflammatoire, avec altération des traits, etc., c'est à une lésion de l'appendice qu'on sera porté à attribuer ces accidents. Au reste, ce diagnostic n'a qu'une importance très-secondaire, car la connaissance du point précis où le mal a commencé ne pourrait changer en rien la conduite du médecin.

TUNEURS DUES A UNE INFLAMMATION DU TISSU CELLULAIRE DU BASSIN, PAR, SUITE DE LA PERFORATION D'UNE CAVITÉ NATURELLE OU ARTIFICIELLE CONTENANT UN LIQUIDE.

Avant la perforation, le médecin a observé les signes d'une affection siégeant dans un organe creux (vessie, intestin), ou ayant donné lieu à une accumulation de liquide dans une cavité accidentelle (abcès des organes contenus dans le bassin; listes de l'ovaire); puis tout à coup surviennent des symptômes semblables à ceux quont été décrits dans le paragraphe précédent, le siège seul étant différent : alors la tement inflammatoire existe.

TUNEURS DUES A L'EXTENSION D'UNE INFLAMMATION D'UN ORGANE AU TISSU CELLULAIRE DU PETIT BASSIN OU DE LA FOSSE ILIAQUE.

En pareil cas, l'inflammation primitive de l'organe (métrite; ovarite; bubon, etc.) a donné lieu à des symptômes bien connuts, auxquels viennent se pindre avec plus ou moins de rapidité, mais non brusquement, ceux de l'inlammation du tissu cellulaire environnant.

TUMBURS DUES A UNE INFLAMMATION PRIMITIVE DU TISSU CELLULAIRE DU PETIT BASSIN OU DE LA FOSSE ILIAQUE.

### SI. - Définition.

Ce sont ces tumeurs qui se développent principalement chez les semmes en couhes. Ce qu'il y a de remarquable en pareil cas, c'est que, comme dans la métrite est-puerpérale, l'affection ne se développe que quelques jours après l'accoucheent. C'est, ainsi que l'a constaté M. Grisolle, seulement du troisième au dixième ur après l'accouchement que ces tumeurs commencent à se manisester; dans a petit nombre de cas même, elles n'apparaissent que plus tard. Elles n'ont se début subit des tumeurs dues à une persoration.

### § II. - Causes.

Si maintenant nous jetons un coup d'œil général sur les causes de ces tumeurs, us avons à examiner les causes prédisposantes et les causes occasionnelles, mue dans les autres maladies. Sons ce rapport, le travail de M. Grisolle nous les meilleurs documents.

### 1º Causes prédisposantes.

C'est de vingt à trente ans que se développent le plus souvent les tumeurs dont il s'agit (plus de la moitié des cas); vient ensuite la période de trente à quarante ans (un quart), pais celle de onze à vingt ans, et enfin celle de quarante a soixante.

Le sexe a également une influence très marquée, si l'on fait abstraction de l'eur puerpéral; les tumeurs inflammatoires sont en esset, en pareil cas, plus de quatre fois plus fréquentes chez l'homme. D'après les faits rassemblés par M. Grisolle. l'état puerpéral ne rétablirait même pas l'équilibre ; car, en comprenant toutes le conditions précédemment indiquées, on observe la maladie quarante-six fois ches l'homme et vingt-sept fois seulement chez la femme. Ces chiffres sont-ils suffisset." En supposant même que les observations eussent été prises avec la plus grandattention sur un nombre donné de sujets, on pourrait en douter; mais on croirbien moins encore la question résolue, si l'on considère que, dans beaucoup de cas, des abcès du bassin, chez les femmes en couches, peuvent passer inaperçuet que plusieurs des auteurs à qui l'on a emprunté ces observations n'ont pu voi qu'un très petit nombre de femmes dans cette condition. Les médecins qui se son trouvés mieux placés, et qui ont apporté un grand soin dans l'exploration, ont >1 contraire constaté que ces affections se montrent particulièrement à la suite de l'x couchement. M. Fauvel a pu, en deux aunées, recueillir à l'Hôtel-Dieu, chez les femmes, une vingtaine de cas d'abcès du petit bassin, dont un bon nombre » raient pu passer inaperçus, sans une exploration des plus attentives. Je reviendo sur ces faits, à propos de la gravité de la maladie.

D'après les cas rassemblés par M. Grisolle, les primipares seraient plus espesées que les autres accouchées à l'affection dont il s'agit. Ce sait avait déjà été con staté par M. Piotay.

Ces tumeurs ont été trouvées plus souvent à droite qu'à gauche, ce qui bes sans doute à l'influence du cœcum sur la maladie; car si l'on ne considère que betumeurs des semmes en couches, on les trouve plus souvent à gauche qu'à droite

La constipation est, d'après quelques auteurs, une cause prédisposante direction. Nous avons vu plus-haut ce qu'on a dit de l'irritation produite par l'accumulation des matières fécales dans le cœcum, sur les parois de cet intestin.

Je ne parle ni des saisons, ni du climat, ni de la nourriture, ni des professe .....
parce qu'on ne sait rien de positif à cet égard.

# 2º Causes occasionnelles.

Nous avons vu plus haut que les lésions de l'appendice du cœcum et de cœcum lui-même peuvent être produites par la présence de corps étrongers. et que c'est là, dans un certain nombre de cas, la cause primitive de toute la maldie; mais la vraie cause occasionnelle de l'affection qui nous occupe est, en pareille circonstance, la perforation. On a cité des cas où un coup, une chute sur le renterme violence extérieure quelconque, ont donné lieu aux tumeurs inflammatoires dont il s'agit.

On a admis, comme causes occasionnelles, l'action du froid, les écarts de regime, un excès quelconque, les malades étant placées sous l'influence des cauers rédisposantes que nous avons indiquées. Mais le degré d'action de ces dernières auses est loin d'être rigoureusement déterminé. Enfin il est un certain nombre de as où l'on ne peut pas découvrir de cause occasionnelle, car les violences exercées lans les manœuvres de l'acconchement, la longueur du travail, etc., ont été platôt dmises comme ayant une influence très probable, ce qui ne peut être nié, que omme ayant été mises hors de doute par l'observation.

# S III. - Symptômes.

Une sois la tumeur inflammatoire produite, presque tous les symptômes des liverses espèces sont les mêmes. Le siège seul y apporte des modifications impor-

La douleur est ordinairement vive et se montre des le début. Cependant, parmi es saits rapportés par M. Grisolle, il en est huit dans lesquels ce symptôme ne s'est montré qu'au bout d'un ou plusieurs jours, et quatre malades ne l'out épropré que plus tard. La douleur spontanée est variable dans son intensité; chez quelques miets elle est seulement sourde, gravative; chez la plupart il se joint à cette douleur continue des douleurs lancinantes, pulsatives, qui s'irradient plus ou moins loin dans l'abdomen, la cuisse correspondante, le périnée. Parsois ces paries ne sont le siège que d'un simple engourdissement. On a remarqué assez novent que les malades ne rapportaient pas le siège de la douleur au point préis occupé par la tumeur inflammatoire, quelques uns se plaignent de douleur dans tout le ventre ou dans l'hypogastre, lorsque la région inguinale est le siège du mal.

La douleur à la pression donne des renseignements plus précis encore. Ainsi, tens un point de l'abdomen (la fosse iliaque droite pour les abcès résultant des attentions du cœcum et de son appendice; l'une des deux fosses iliaques, un point de l'hypogastre pour les autres), on détermine par la palpation une douleur vive, adinairement intolérable, et qui arrache des plaintes au malade. Les seconsses de la toux, les mouvements du tronc, et surtout ceux de la jambe, lorsque l'abcès accupe la fosse iliaque, exaspèrent considérablement la douleur. Aussi les malades tiennent-ils à demi fléchi le membre inférieur côté du malade, et redoutent-ils beaucoup les mouvements d'extension qu'on veut lui communiquer.

Dans les premiers temps on trouve, dans le point occupé par l'inflammation, une tomeur un peu dure, rénitente, sans bosselures, sans battements et sans changement de couleur à la peau. Cette tumeur est d'un volume très variable; mais en général elle occupe une très grande étendue et remplit toute une fosse iliaque, sans laisser d'intervalle entre elle et l'os des iles. Dans un cas dû à une perforation du cœcum, et pour lequel j'ai été appelé par M. Manec avec d'autres médecins de la Salpêtrière (le malade étant employé dans cette maison pendant que j'y faisais un service), nous trouvâmes toute la fosse iliaque droite et l'hypogastre, jusqu'à la ligne médiane, occupés par une tumeur résistante, telle que je viens de la décrire. Dans un autre cas que j'ai observé à la Pitié, et qui s'est montré chez une semme en couches, la tumeur dépassait beaucoup cette ligne médiane, et avait par conséquent un volume énorme.

Cette tumeur est presque toujours immobile, et dans les cas où l'on peut lui imprimer des mouvements, ceux-ci sont toujours très bornés.

La percussion, pratiquée avec ménagement, donne un son mat dans tont l'étendue de la tumeur, et ce son mat contraste ordinairement avec le son tympinique rendu par les parties environnantes.

Parsois la maladie, après avoir persisté ainsi pendant un temps variable, man qui n'est pas sort long, se dissipe peu à peu. On voit d'abord la tumeur devenir moins douloureuse, puis diminuer de volume, et sinir par disparaître sans laisser de trace, ou ne laisser qu'un petit noyau dur et indolent, qui disparaît lui-même au bout d'un temps plus ou moins long.

Mais le plus souvent les choses se passent autrement; la tumeur suppure, et de là des symptômes nouveaux.

Les signes généraux qui indiquent la formation du pus ne se montrent pas. à beaucoup près, dans tous les cas, ou du moins on ne les a notés, d'après les faits rassemblés par M. Grisolle, que chez un tiers des sujets. Ce sont, comme on sal, des frissons irréguliers, une exacerbation de la fièvre le soir, des sueurs generales, surtout pendant le sommeil.

Les signes locaux sont le ramollissement de la tumeur, la fluctuation, la rouge de la peau lorsque le pus a de la tendance à se porter à l'extérieur, et, dans le même cas, une saillie en pointe d'une des parties de la tumeur. Quelquesois même comme dans un cas que j'ai observé en 1846 à l'Hôtel-Dieu annexe, on voit le peau s'amincir en divers endroits et des saillies se former sur plusieurs points de la tumeur.

Dans un certain nombre de cas qu'il n'est pas encore possible de déterminer les signes locaux de la suppuration se font remarquer à la fois du côté de l'hyp-gastre et dans le vagin. En portant le doigt dans le conduit, on seut, en effet, un fluctuation plus ou moins manifeste, et parfois même une saillie fluctuante que descend jusqu'au milieu du vagin. J'ai entendu M. Barth citer un fait de ce gent à la Société médicale d'observation. D'autres fois la tumeur, au lieu de conservation volume en devenant fluctuante, s'affaisse plus ou moins promptement, et als encore on peut sentir, dans quelques cas, la fluctuation dans le vagin. On voit pla combien il est important de pratiquer le toucher vaginal dans tous les cas d'uneur inflammatoire du bassin.

Suivant M. Grisolle, la suppuration serait plus longtemps à s'établir dans de tumeurs que dans les autres tumeurs inflammatoires qui ont leur siège dans tissu cellulaire. Mais je crois qu'il faut seulement entendre par là que la fluctuation devient moins promptement appréciable, ce qui s'explique par la profonde de l'abcès. Ainsi, dans les cas où il y a une perforation d'un organe qui verse da le tissu cellulaire environnant un liquide septique, on ne peut douter que la suppuration ne se produise très promptement; et néanmoins, dans le cas cité plaut, la fluctuation, comme j'ai pu m'en convaincre, ne s'est jamais montre d'une mauière sensible. Or on verra que l'existence d'un abcès n'a pas été dat teuse, quoique le malade ait guéri.

Dans d'autres circonstances, la maladie semble vouloir se terminer par résolition; mais la tumeur ne se dissipe qu'imparfaitement : elle est encore dure, na pidouloureuse, reste ainsi pendant un temps très long, et finit ensuite par disparaît rapidement. J'ai vu à l'Hôtel-Dieu annexe un cas de ce genre. La malade, n' cemment accouchée, avait présenté tous les symptômes d'une phlegmasie de

fosse ilique; au bout de quelques semaines, la douleur se calma un peu, la tumeur diminua et durcit beaucoup, sans avoir présenté de fluctuation. La malade resta ainsi plus de trois mois, ne pouvant pas se lever, parce que les mouvements du membre inférieur causaient de la douleur dans le point malade. Au bout de ce temps, je constatai, du jour au lendemain, une diminution de plus d'un tiers dans le volume de la tumeur, et en même temps l'écoulement d'un pus blanc, épais, bien lié, par le vagin, dont les parois étaient rouges et granulées. L'exploration la plus attentive ne put néanmoins faire découvrir dans ce conduit ni tumeur fluctuante, ni pertuis; mais tout porte à croire qu'il existait une petite ouverture par laquelle s'écoulait le pus; car, à dater de ce moment, la tumeur alla rapidement en diminuant, et la malade fut promptement guérie d'une affection qui durait depuis près de cinq mois. Il n'y avait eu, dans ce cas, aucun signe local de suppuration, pes même l'empâtement des téguments.

Les symptômes généraux qui accompagnent ces tumeurs inflammatoires sont en général assez intenses. Dans les cas où il y a une perforation, ils sont très violents dès le début. La fièvre s'allume, le pouls est très fréquent, ordinairement petit, seré; il y a souvent du frisson, du froid des extrémités, suivi ensuite d'une chaleur flevée. L'anxiété est grande; les douleurs empêchent le malade de dormir; les trits sont altérés. Du côté du tube digestif, on a observé quelquesois des vomissements bilieux, des vomituritions, une soif vive, une constipation qu'il n'est pas cependant difficile de vaincre dans la plupart des cas.

Lorsque l'affection se développe à la suite de l'inflammation d'un organe pelvien, le symptômes généraux préexistants augmentent seulement de violence, et lorsque la tumeur inflammatoire se produit primitivement dans le tissu cellulaire de cette région, le mal, qui se manifeste d'abord par des symptômes locaux, allant toujours en augmentant, la fièvre s'allume et prend souvent une intensité aussi grande que dans les cas que j'ai cités les premiers. La constipation est remarquable, surtont braque la tumeur occupe la fosse iliaque gauche ou une partie plus centrale du petit bassin.

### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est presque toujours rapide dans les premiers temps. Puis, ainsi que nous l'avons vu plus haut, elle peut rester stationnaire plus ou moins longtemps, et enfin nous allons voir, en parlantdes terminaisons, point des plus importants dans l'histoire des tumeurs inflammatoires du bassin, que les choses se passent très différemment, suivant que la maladie se termine de telle ou telle manière.

La durée de la maladie, par suite également de la grande différence des termimisons, est fort variable. On peut dire néanmoins, d'une manière générale, qu'elle est assez considérable. Les cas où la maladie se termine par résolution sont ceux dont la durée est la plus courte, et néanmoins les femmes ne sont pas parfaitement rétablies avant deux ou trois semaines. La perforation de l'abcès et le passage du pus dans le péritoine abrége la durée de la maladie, en produisant une péritonite promptement mortelle. Dans tous les autres cas, il faut un ou plusieurs mois pour que la maladie soit terminée.

Terminaisons. Nous avons vu plus haut que la terminaison par résolution est

la plus rare, et que la tumeur suppure ordinairement. Or, lorsque la tumeur a suppuré, la maladie se termine de diverses manières, qui toutes ont la plus grande importance.

L'évacuation du pus peut avoir lieu par plusieurs voies. Ainsi l'abcès s'ourn dans l'intestin : soit dans le cœcum, soit dans l'S iliaque. L'affaissement de la temeur et la présence du pus dans les selles sont les signes anxquels on reconnit le passage du pus dans l'intestin. Une diarrhée plus ou moins abondante, avec conques, quelquesois ténesme, prouve que, en pareil cas, le passage du pus dans le tube intestinal a produit une entérite d'une certaine intensité.

Dans d'autres cas, le pus se fraie un passage à travers les parnis addominales. La tumeur devient de plus en plus saillante, la fluctuation est chaque jour plus évidente, la peau s'empâte, rougit, s'amincit, et, si une incision ne donne pas issue au pus, il se forme une ou plusieurs ouvertures spontanées par lesquelles l'abcis se vide. On a yu quelquesois le pus suser assez loin, et l'abcès s'ouvrir à une plus ou moins grande distance de la sosse iliaque.

D'autres fois il se fait une ou plusieurs ouvertures dans le canal intestinal et i la peau en même temps. En pareil cas, aux signes précédents se joigneut la sétidit du pus, sa coloration en jaune ou en brun, son aspect mal lié, et la présence de gaz sous forme de bulles qui viennent crever à l'ouverture de la peau.

On a cité des cas où le pus s'est échappé en partie par la vessie; dans l'un d'ent, rapporté par M. Jonhson (1), et cité par M. Grisolle, il y eut envies fréquents d'uriner, dysurie et même hématurie. Dans les autres on n'a noté rien de semblable.

M. le docteur Battersby (2) a rapporté un cas très curieux d'abcès iliaque ouver d'abord dans la vessie, puis à la région lombaire. Malgré cette double ouverture, le malade, qui était un enfant de six mois, sut complétement guéri au bout de que ques mois.

Il arrive aussi que le pus peut sortir par une perforation de l'utérus; mais le cas de ce genre sont rares et ne présentent pas d'autres signes que l'ouverture de l'abcès dans le vagin.

Cette ouverture de l'abcès dans le vagin est fréquente, d'après les faits observé et même tout porte à croire qu'elle est plus fréquente qu'on ne le pense généralment, parce qu'il faut pour la reconnaître plus d'attention qu'on n'en apporte ordinairement dans l'examen des faits. L'affaissement de la tumeur, un écoulement abondant de la matière purulente, épaisse, survenant rapidement, nont les signs auxquels on reconnaît cette terminaison. Dans quelques cas, on a pu découvrir me point fluctuant du vagin avant la perforation; dans d'autres, on a vu le pus sour-dre par l'ouverture accidentelle; mais ces cas sont les plus rares. Cette terminaison peut se faire très longtemps attendre, ainsi que j'en ai vu un exemple que j'a mentionné plus haut. Dans un cas rapporté par M. Perrochaud (3), l'introduction du spéculum produisit la rupture de l'extrémité supérieure du vagin et l'écoulement du pus contenu dans la tumeur. M. Bourdon (loc. cit.) a rapporté plusieur faits dans lesquels l'abcès a été vidé par cette voie, à l'aide de l'instrument trackant.

<sup>(1)</sup> The med.-chir. Rev., 1836.

<sup>(2)</sup> Dublin quart. journ. of med., mai 1847.

<sup>3)</sup> Voy. GRISOLLE, loc. cit.

la terminaison la plus terrible est la rupture de l'abrès dans le péritoine. On l'observe plus particulièrement dans les abcès qui ont pour point de départ une lésion du cœcum ou de son appendice. En pareil cas, après avoir suivi toutes les périodes de la suppuration, on voit apparaître tout à coup une douleur excessive dans un point voisin de la tumeur; cette douleur se propage rapidement à tout l'abdomen, et la maladie présente les symptômes de la péritonite suraigué, que je n'ai pas à décrire ici.

Dans des cas rares, on a vu la péritonite générale se produire sans persoration, par simple extension de l'inflammation au péritoine voisin du soyer purulent.

Lorsque le pus s'est frayé une issue au dehors, la maladie ne saurait être regardée comme terminée heureusement, loin de là. Les accidents indiqués plus haut peuvent se prolonger longtemps, la suppuration persiste, reste abondante, et les malades succombent souvent dans le dernier degré de marasme.

Dans quelques cas, la gangrène s'empare des parois du foyer, et presque toujours alors la terminaison est suneste. Dans quelques uns d'entre eux, des lambeaux gangrenés peuvent être expulsés par la voie que s'est frayée le pus. M. Burne
en a cité un exemple. Dans le cas que j'ai indiqué plus haut, et qui avait pour
sujet un employé de la Salpêtrière, on constata un fait assez curieux pour être
mationné ici. Au bout de quelques jours de phénomènes très grayes, du pus pamt dans les selles, et au milieu du liquide l'appendice du cœcum tout entier,
coupé circulairement à sa base, et présentant dans son milieu une petite ulcération
roude. M. Manec a conservé la pièce, qu'on ne peut méconnaître pour l'appendice
cœcal. Dès que cette partie sut évacuée, le mieux se manisesta, et le malade s'est
parsaitement rétabli.

Après la guérison, il reste dans l'endroit qu'occupait la tumeur un point d'induration qui se dissipe ensuite peu à peu. Chez quelques malades, un cedème parsois très persistant se montre dans le membre inférieur du côté assecté; l'oblitération plus ou moins complète de la veine iliaque en est, sans doute, la cause.

### § ▼. — Lésions anatomiques.

Quoique les lésions anatomiques que laissent après elles les tumeurs inflammatoires aient un très grand intérêt, je ne ferai qu'indiquer ici ce qu'il est nécessire que le praticien connaisse.

On trouve, soit dans le fond de la fosse iliaque, soit dans les ligaments larges, soit entre l'utérus et le rectum ou l'utérus et la vessie, un foyer purulent, dont l'aspect varie suivant une multitude de circonstances. La maladie a-t-elle été causée par la perforation du cœcum, on voit dans la fosse iliaque droite un vaste abcès communiquant avec l'intestin par une ouverture plus ou moins grande, à bords noirâtres, et coupés plus ou moins irrégulièrement. Quelquesois on trouve plusieurs de ces perforations; d'autres fois, au contraire, c'est de dehors en dedans que la perforation a eu lieu, et l'abcès primitivement formé s'est vidé dans l'intestin. Dans l'un et l'autre de ces cas, les parois du foyer sont formées par du tissu cellulaire plus ou moins épaissi, dont des lambeaux sont gangrenés, et le liquide qu'elles contiennent est brunâtre, fétide. Parsois la persoration s'étant saite du côté du péritoine, on voit un abcès résultant de l'accumulation du pus retenu

dans un point de cette cavité par des sausses membranes promptement sormée.

Dans les autres cas, on trouve les organes avoisinant l'abcès, ainsi que les vaisseaux et les nerfs qui le traversent, dénudés, ramollis, gangrenés, et le liquide purulent tantôt blanc, tantôt brunâtre, et plus ou moins sanieux. On a suivi des fusées de pus jusque vers la hanche.

Lorsque la maladie est due à la perforation ou à la gangrène de l'appendice cecal, on trouve ce diverticulum ramolli, noirâtre, ulcéré, en partie détruit, quelquefois entièrement séparé et nageant dans le pus. Dans un cas cité par M. Merling, il était rempli, comme un boudin, de matières sécales endurcies. Dans d'autres, comme je l'ai dit plus haut, on y trouva des corps étrangers. Chez un sujet, il offrait de petites tumeurs squirrheuses.

Enfin, lorsque l'épanchement s'est fait dans le péritoine, on voit, outre les lésions propres à la péritonite suraiguë, une accumulation de pus fétide, des gaz également fétides, un liquide ayant l'odeur fécale, etc. Quelquesois on a trouve dans les parois de l'abcès la perforation qui a sait communiquer sa cavité aver celle du péritoine.

### § VI. - Diagnostic; pronostic.

Sans présenter de très grandes difficultés, le diagnostic exige une assez grande attention; car il est plusieurs maladies qui peuvent être confondues avec cele dont nous nous occupons ici.

• De toutes les maladies dont les fosses iliaques sont le siège, les tumeurs stercorales, dit M. Grisolle, sont celles qu'on confond le plus souvent avec les inflammations phlegmoneuses. • Mais, ainsi que le fait remarquer cet auteur, il suffit d'un peu d'attention pour éviter l'erreur. Ces tumeurs inflammatoires sont unies à leur surface, les tumeurs stercorales sont bosselées. On peut parfois, dans celles-ci, faire cheminer les matières dans l'intestin; elles se sont développées sans fièvre, à la suite d'une constipation opiniàtre. Dans les tumeurs inflammatoires, au contraire, il y a immobilité de la partie tuméfiée, la fièvre existe, et la constipation est la conséquence de la maladie. Il y a d'ailleurs ordinairement une grande différence dans la douleur, qui est beaucoup plus vive dans les tumeurs inflammatoires. Lorsque la fluctuation survient, les doutes, s'il en existait, sont promptement dissipés. On comprend en outre que ces doutes ne pourraient pas s'èlerer dans tous les cas : dans ceux, par exemple, où, par suite d'une perforation, la douleur apparaît tout à coup et est promptement suivie de la tuméfaction.

Les tumeurs cancéreuses de la fosse iliaque peuvent-elles être prises pour ma phlegmon? La marche de la maladie empêchera de tomber dans cette méprise. La même réflexion s'applique au diagnostic entre les tumeurs inflammatoires et les kystes de l'ovaire.

Quant à l'ovarite aigue, le diagnostic, ainsi que nous l'avons vu dans un des x-ticles précédents, est plus difficile, surtout au commencement. Je renvoie à cet x-ticle pour les détails.

Pour distinguer un abrès du rein d'un abrès du tissu cellulaire du hassin, il me sant pas seulement avoir égard à la position, car l'organe peut être déplacé; mais on doit observer les troubles qui surviennent dans l'excrétion urinaire et les altérations de l'urine (1).

<sup>(1)</sup> Voy. art. Yephrite.

On a vu quelquesois des péritonites circonscrites occuper le siège où se montrent ces tumeurs. Mais dans la péritonite circonscrite, la partie saillante et douloureuse est plus ou moins élastique; elle varie d'un moment à l'autre quant aux résultats de la percussion; car, suivant le degré de l'épanchement, et surtout suivant la quantité des gaz emprisonnés dans les anses intestinales, elle est tantôt plus, tantôt moins sonore : or nous avons vu plus haut que rien de semblable ne s'observe dans les tumeurs inflammatoires du bassin.

Je ne parlerai ni des abcès du foie ni des hernies, parce que, en réalité, avec un peu d'attention, on n'a pas à craindre de les confondre avec la maladie dont nous nous occupous.

Pronostic. Le pronostic de ces tumeurs inflammatoires est grave, puisque, dans les cas rapportés par M. Grisolle, la mortalité a été de plus d'un quart. Cependant on peut penser que ce chissre est un peu trop sort, à cause des cas qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, peuvent passer inaperçus.

Les tumeurs inflammatoires produites par une perforation intestinale sont, sans contredit, les plus fâcheuses; viennent ensuite les abcès chez les femmes en couches, quelle que soit leur cause.

Parmi les modes de terminaison que je viens d'indiquer, il en est de plus ou mins graves. Suivant les auteurs, la terminaison par perforation intestinale serait la luis favorable; et Dance a surtout insisté sur ce point, parce que quelques cas de ce genre, terminés heureusement, se sont présentés à lui. M. Grisolle, qui a tenu compte d'un beaucoup plus grand nombre de faits, ne partage pas cette opinion. La mort, en effet, dans les observations qu'il a rassemblées, a été au moins aussi fréquente à la suite de l'évacuation du pus par l'intestin qu'après l'évacuation du pus par toute autre voie.

L'évacuation du pus à travers la paroi abdominale s'est montrée un peu plus savorable; mais il n'en a pas été ainsi lorsqu'il y a eu à la fois ouverture au dehors et dans l'intestin. Ce cas est un des plus facheux.

La sortie du pus par les voies urinaires est aussi fàcheuse; mais il n'est pas prouvé que, comme la précédente, elle le devienne davantage lorsqu'il existe en même temps une ouverture de la paroi abdominale.

Le passage du pus dans le vagin ne serait pas une terminaison heureuse, d'après les faits cités par M. Grisolle; cependant le peu d'accidents que détermine le contact de ce liquide sur la muqueuse vaginale, et la déclivité de l'ouverture, font déjà croire le contraire; et, si l'on pense que, de l'aveu des auteurs eux-mêmes, la sortie du pus par le vagin peut être très facilement méconnue, on admettra diffici-lement que la gravité de l'expulsion du pus par cette voie soit un fait démontré. D'ailleurs les faits de ce genre rassemblés par M. Grisolle sont très peu nombreux, et, par cela même, insuffisants. M. Fauvel, ayant, comme je l'ai dit plus haut, observé une vingtaine de cas d'abcès du bassin chez les femmes, a vu que l'issue du pus par le vagin était fréquente, et cependant il n'a vu succomber que deux malades. Malheureusement ces faits intéressants ne sont pas publiés.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la terminaison par gangrène est fort grave, quoiqu'on ait cité un ou deux faits de guérison après l'expulsion de lambeaux de tissu utilulaire et même de muscles gangrenés.

### § VII. - Traitement.

Je n'ai pas de grands développements à donner au traitement de cette maladie. Les moyens employés par tous les médecins se réduisent à un petit nombre, et n'exigent en général qu'une simple énonciation.

Ce sont d'abord les émissions sanguines. La saignée générale est ordinairement mise en usage; puis on couvre la tumeur de sangsues à une ou plusieurs reprises, suivant les cas. M. Grisolle, qui a étudié avec soin l'effet des émissions sanguines dans cette maladie, a trouvé que leur action, comme moyens propres à prévenir la suppuration, est très hypothétique, et que certainement, dans la très grande majorité des cas, elles n'y réussissent pas. Mais elles calment la douleur, elles moièrent la fièvre, et, sous ce rapport, on ne peut se dispenser de les employer aux largement.

Les émissions sanguines doivent être aidées des applications émollientes, des bains, des baissons délayantes, et d'une diète sévère tant que la sièvre persiste.

De doux laxatifs sont indiqués pour combattre la constination; et contre la douleur, lorsqu'elle est très vive, on prescrit les narcetiques et surtout l'opium.

Quand la tumenr a de la tendance à s'ouvrir au dehors, on doit donner issue au pus par une incision à la paroi abdominale. Mais à quelle époque? voilà ce qu'il et difficile de déterminer. Suivant quelques praticiens, et Dance en particulier, il faut attendre que la peau soit près de se perforer, ou même la laisser se perforer naturellement. M. Grisolle pense qu'il faut agir plus tôt; et si l'on considère que l'ouverture cutanée coïncidant avec la rupture de l'abcès dans un organe creux et surtout dans l'intestin, est une circonstance fâcheuse, on sera de cet avis; car, en agissant un peu plus tôt, on pourra prévenir la perforation intestinale. Dans tous les cas, il faut du moins s'assurer que la peau est adhérente à la paroi de la tumeur, et même attendre qu'il y ait de l'empâtement. On comprend à quels accidents on s'exposerait si l'on n'agissait pas ainsi. C'est au-dessus de l'arcade crunke et parallèlement à elle qu'il faut ordinairement plonger le bistouri. Si l'abcèétait profond, il faudrait diviser couche par couche.

M. Bourdon rapporte plusieurs exemples de terminaison heureuse par ce moyen. Mais si l'on se rappelle ce que j'ai dit à propos de la ponction des kystes dans ce point, on comprendra qu'il n'est pas sans danger d'agir ainsi. Ce danger n'existerait pas si la fluctuation était très sensible dans la partie supérieure du vagin. « surtout s'il y avait une saillie de la tumeur dans ce point. Aussi ces cas sont-ils les seuls dans lesquels on doive pratiquer l'opération dont il s'agit.

L'écoulement du pus doit ensuite être savorisé. On denne à l'incision à position la plus déclive possible. On place une petite mèche entre ses levres. On renouvelle fréquemment les pansements. On fait des injections émollients d'abord, détersives et légèrement excitantes à la sin.

Dans les cas où il survient une péritonite suraigué. le repos absolu et l'apres à hautes doses doivent être prescrits, ainsi qu'il a été dit à propos de cette maladic (1).

1. Voy. article Péritonite.

# LIVRE SIXIÈME.

Maladies du système nervoux.

Il est un assez bon nombre de maladies du système nerveux qui ont une importance majeure; elles tiennent une grande place dans le cadre nosologique, et ont depuis longtemps fixé l'attention des médecins. Aussi trouverons-nous dans cette partie de notre travail des recherches du plus haut intérêt. Mais, d'un autre côté, nous aurons bien des difficultés à surmonter, car il est beaucoup de points obscurs qui, bien qu'ils aient donné lieu à de longues discussions et à des travaux importants, n'ont pas pu encore être suffisaument éclairés. Le siège même d'un certain nombre de ces maladies n'a pas pu encore être fixé d'une manière précise, et pent-être ne le sera-t-il jamais. C'est ce que nous verrons en parlant des névroses, ce affections souvent si bizarres.

Or, s'il en est ainsi, on comprend que le premier embarras dans lequel les mieurs doivent se trouver est de présenter une division satisfaisante des maladies du système nerveux. Je vais indiquer celle que je suivrai, parce qu'elle me paraît la moins défectueuse. Je traiterai d'abord des maladies des nerfs, qui, pour nous, ne comprennent que la névrite et la névralgie. Puis je ferai l'histoire des maladies du cerveau et de ses membranes. Je passerai ensuite aux affections de la moelle épinière et de ses membranes, et enfin j'aborderai la grande classe des nérroses, du siège desquelles, ainsi que je le disais plus haut, on ne peut rien dire, si ce n'est qu'elles occupent le système nerveux. Cette division me permettra de passer en revue toutes ces maladies sans exception, et de les ranger dans un ordre tel qu'on puisse facilement les trouver.

# CHAPITRE PREMIER.

MALADIES DES NERFS.

Les seules maladies des nerfs qui doivent nous occuper d'une manière particuière sont, je le répète, la névrite et la névralgie. Les plaies, les plqures, les tumeurs des nerfs sont du domaine de la chirurgie; et quant à quelques lésions, comme l'ulcération, l'ædème des nerfs, nous n'aurions rien d'intéressant à en dire; car, d'une part, ces affections ne sont pas primitives, et, de l'autre, à peine trouve-t-on dans quelques cas très rares qui ont été cités des documents suffisants pour qu'on puisse les mentionner avec quelque confiance. Bien plus, nous allons voir que la névrite elle-même, considérée comme máladie primitive, idiopathique, est une affection fort rare et qu'il n'y a que très peu de développements à donner à son histoire, en sorte qu'en réalité ce chapitre sera presque exclusivement occupé par l'histoire des névralgies.

# ARTICLE Ist.

### NÉVRITE.

§ I. — Définition; synonymie; fréquence; division.

La névrite est l'inflammation des nerss et du névrilème; c'est, comme je l'ai fait remarquer, une maladie rare et peu connue, surtout si l'on considère la névrite primitive ou idiopathique, la seule qui nous intéresse réellement. Elle est si peu fréquente, que Boerhaave, ainsi que tout le monde le sait, dontait de l'existence de l'inflammation dans le nerf lui-même, et n'admettait que l'inflammation du névrilème, ce qui a fait donner par quelques auteurs le nom de névrilémite à cette affection. Cependant l'inflammation des filets nerveux eux-mêmes a été constatée par plusieurs observateurs modernes, et en particulier par A. Dugès (1), par M. Martinet, qui, tout en partageant l'opinion de Boerhaave, a, ainsi que le fait remarquer Ollivier (2), rapporté des observations dans lesquelles l'inflammation du tissu nerveux est évidente, puisqu'il y avait à la fois rougeur, tuméfaction et ramollissement, et enfin par M. Charles Dubreuilh (3) qui, non seulement a étudié avec le plus grand soin les travaux de nos prédécesseurs sur la névrite, mais encore s'est livré aux expériences les plus intéressantes, ce qui lui a permis de tracer une histoire de la névrite, bien plus complète que l'on n'avait pu le faire avant lui. Cependant M. Cruveilhier (4), poussant la dissection plus loin qu'on ne l'avait fait, a trouvé que l'inflammation, même lorsqu'elle se montre dans le centre du nerf, n'attaque pas les filets nerveux, mais bien le tissu cellulaire adipeux qui les entoure ; et si M. Dubreuilh a trouvé la rougeur, le gonflement et le ramollissement de la substance nerveuse, il est remarquable qu'il n'a jamais pu la faire suppurer; ce qui vient en réalité à l'appui de l'opinion de Boerhaave et de M. Martinet, et explique les dissidences des auteurs. Quoi qu'il en soit, il est certain que non seulement la gaine du nerf, mais encore le faisceau nerveux, peut être enslammé, et que cette affection mérite le nom de névrite.

On a donné à cette maladie les noms de neuritis, neuritis, neurilite, névrilèmite.

La névrite a été divisée en idiopathique et symptomatique. La première espèce est rare; elle comprend la névrite qui se développe spontanément et celle qui est le résultat d'une violence extérieure. Celle-ci est de beaucoup la plus fréquente. Quant à la névralgie symptomatique, elle n'est autre chose que cette inflammation des nerss qui résulte d'une lésion environnante soit chronique (cancer, ulcère), soit aiguë (phlegmon, etc.); nous n'avons pas à nous en occuper, parce que c'est une lésion secondaire.

Dugès a admis cinq espèces de névrites; mais tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il y a eu erreur de sa part, et que, sauf la névrite simple qui est

<sup>(1)</sup> Mem. sur la nécrite puerp. (Rev. méd., t. 111.

<sup>(2)</sup> Diet. de méd., 2º édit., t. XX. p. 442.

<sup>(</sup>a) De la névrite. Coup d'ail hist. et rech. expérim. sur celle malad.; Montpellier, 181 ..

<sup>4&#</sup>x27; Anat. pat' ologique du corps humain, liv. XXXV, in-solio avec pl. voloriée.

sa preshière espèce, les autres ne sont point des névrites. Il suffit, pour en être convaincu, de savoir qu'il range parmi les inflammations des nerss la phiegmatia alba dolens, que toutes les observations bien saites nous portent à regarder comme use phiébite, ainsi que j'ai pu m'en convaincre encore il y a peu de temps par l'examen attentif de plusieurs cas qui ont été soumis à mon observation.

# S II. - Causes.

Quelquefeis la névrite se développe spontanément, comme on en voit des exemples dans le mémoire de M. Martinet. On a, en pareil cas, attribué la production de la maladie à l'impression du froid, à l'action de l'humidité, à l'immersion du corps dans l'eau froide; mais le petit nombre de faits qu'on a pu étudier ne permet pas de se faire une opinion arrêtée à cet égard. M. Martinet a observé un cas dans lequel l'apparition de la névrite a coïncidé avec la suppression d'une hémorrhagie habituelle. Le plus souvent l'inflammation a été le résultat d'une pique, d'une blessure quelconque. Tous les auteurs ont cité un cas observé par le docteur Frère, et dans lequel la névrite avait été causée par l'application d'un cautère. J'ai moi-même rapporté une observation dans laquelle les symptômes n'ont porté à admettre l'existence d'une névrite (1); or, dans ce cas, on ne pouvail pas attribuer la production de la maladie à d'autre cause qu'à la contusion du pleus sciatique par la tête du fœtus.

Depuis lors, j'ai observé deux nouveaux cas de névralgie par contusion, l'une fémoro-poplitée, par suite d'une chute sur la fesse; l'autre brachiale, par suite d'une contusion du plexus brachial, dans l'aisselle. Ces névralgies sont remarquables par la violence de la douleur, et surtout par la paralysie souvent incurable qui en résulte.

Dans ces derniers temps, M. Beau a décrit une névrite causée par l'extension de l'inflammation de la plèvre aux nerfs intercostaux. J'en donnerai plus tard la description.

Les causes que je viens d'énumérer sont des causes occasionnelles; quant aux rauses prédisposantes, il faut dire que nous n'avons à ce sujet aucune donnée certaine.

### S III. — Symptômes.

Avant que les caractères de la névralgie fussent bien connus, on a pu croire qu'il n'était pas très difficile de tracer les symptômes de la névrite de manière ne pas la confondre avec la première de ces affections. Aussi les auteurs se sont-ils contentés d'une description très superficielle, et qui aujourd'hui doit laiser le médecin dans une assez grande incertitude. Il importe par conséquent d'examiner les faits avec quelque attention. La description de M. Martinet a été généralement adoptée; c'est elle aussi qui va me servir de point de départ pour les considérations suivantes, dans lesquelles les signes de la maladie seront exposés avec quelques particularités qui me paraissent importantes.

La douleur est un caractère constant de la névrite, et l'on doit distinguer avec soin la douleur spontanée de la douleur à la pression. La douleur spontanée res-

<sup>1</sup> Irvité des nécralgies; Paris, 1811, p. 596.

semble à celle de la névralgie. C'est, ainsi que le fait remarquer M. Martinet, m sentiment de déchirement, d'engourdissement, ou bien des élancements. Il ne faudrait pas croire que, même dans les cas où il y a des élancements s'irradiant dans le trajet du nerf, la douleur part toujours du point enflammé pour se porter vers les parties saines. Dans le cas que j'ai observé, les élancements ont souvent pris leur point de départ dans la jambe, bien que l'inflammation fût dans le bassin. M. Dubreuilh (1) affirme qu'on peut la distinguer de celle de la névralgie, parce qu'elle est continue. Il est certain qu'elle est souvent plus persistante; mais, d'abord, nous venons de voir qu'elle a eu, dans des cas très authentiques, de l'intermittence comme celle de la névralgie, et de plus, il ne faut pas oublier, ce qu'el fait trop souvent, que, dans cette dernière affection, il y a aussi, presque toujours, une douleur continue. Sous ce rapport donc, la névrite ne présente aucus caractère particulier.

On a cru trouver ce caractère dans la douleur provoquée. Les auteurs ont dit, meffet, que, dans la névrite, la pression déterminait une vive douleur, tandis que dans la névralgie le même moyen d'exploration procure un soulagement momentant lais uous verrons dans l'histoire des névralgies qu'il n'en est réellement pas ains, et que la pression détermine une douleur souvent très vive, dans des cas et l'enterme d'une de ces affections n'est pas douteuse. C'est un fait aujourd'hui généralment reconnu. Les observations démontrent néanmoins que dans la névrite la pressen est généralement plus douloureuse. En outre, il est un signe sur lequel l'attention du médecin doit être fixée : dans la névralgie, il arrive souvent qu'après avoir diterminé par la pression une vive douleur dans un point, on ne la reproduit plus que faiblement en pressant de nouveau; or il est impossible que pareille chose arrive. s'il s'agit réellement d'une inflammation. Enfin, si l'on presse largement sur un point pévralgique, on détermine peu ou point de douleur, et parfois même de soulagement, ce qui ne s'observe pas dans les cas de névrite. Les faits que j'ai observés dans ces derniers temps sont tous venus à l'appui de ces propositions.

Je serai remarquer en outre que la douleur, même provoquée, n'est pas limiter au point ensammé du nerf, ce qui ne contribue pas peu à rendre la distinction distin

L'engourdissement du membre est encore un phénomène commun aux deux affections, mais beaucoup plus constant et plus marqué dans la névrite. Il en de même du sentiment de pesanteur dans le membre, des fourmillements et même d'un sentiment de cuisson dans l'extrémité malade. Ces signes ont été des plus marqués dans les cas que j'ai observés.

Un des caractères les plus importants est sans contredit la paralysic. M. Martinet, et après lui tous les auteurs, ont signalé cette paralysie plus on moins complète et qui occupe une plus ou moins grande étendue du membre malade. None verrons sans doute, en parlant des névralgies, que le membre affecté peut présenter une difficulté des mouvements, une semi-paralysie, suivant l'expression de (no tugno; mais dans la névrite il y a souvent paralysie complète on presque complète.

et ce qu'il importe surtont de remarquer, c'est que cette paralysie peut occuper une petite étendue du membre. C'est ainsi que chez la femme dont j'ai plusieurs fois parlé, le pied fut seul paralysé et le fut d'une manière complète, et que, dans un ces récent, j'ai vu la paralysie bornée aux muscles de l'avant-bras. En outre, cette paralysie arrive rapidement et non après de très longues souffrances, comme dans la névralgie, et elle peut persister fort longtemps, puisque, dans ce cas, j'en ai constaté l'existence deux ans après la parfaite guérison de la névrite. Les deux faits que j'ai cités plus hatit sont venus confirmer l'exactitude de ces propositions. Les simple contusion produisant une névrite à, par suite, occasionne une paralysie incurable du membre.

Dans certains cas, la production de la paralysie est précédée de phénomènes qui dénotent une grande perturbation dans l'influx nerveux. C'est ainsi qu'on a vu des sujets présenter pendant plusieurs jours des convulsions plus ou moins douloureuses des le membre affecté, avant qu'il y est aucune diminution dans la motilité, et que, dans un cas (celui qui est rapporté par le docteur Frère), on a observé un véritable tétanes.

lorsque la portion enflammée du nerf est peu profondément située, on peut quiquesois observer des signes qui sont d'autant plus importants à constater, qu'il lèvent tous les dontes sur la nature de la maladie; ces signes sont une rougeur et u gonflement le long du nerf affecté, de telle sorte qu'on peut reconnaître, par le toucher et à la vue, la présence du cordon nerveux enslammé. M. Martinet a observé ces signes dans ses trois premières observations.

Névrite intercostale. Je dois maintenant donner la description de la névrite intercostale survenant à la suite des inflammations de la plèvre, telle que l'a présentée M. Beau (1).

Chez les sujets atteints d'un point de côté plus ou moins intense, si « l'inflammation pleurale occupe la partie supérieure de cette membrane, de manière à affecter et quitre ou cinq premiers espaces intercostaux, c'est à la partie antérieure dus patre ou cinq premiers espaces intercostaux que la douleur se fait sentir. Quand, w contraire, c'est à la partie inférieure du thorax que la plèvre et les nerfs intercostaux sont enflammés, on note que la douleur est accusée vers la partie antérieure les derniers nerfs intercostaux. » Que si l'on est surpris de voir la douleur se montre principalement dans un point du nerf qui n'est pas enflammé et qui ne correspond pas au siège de l'inflammation pleurale, M. Beau répond en citant les effets le la contusion du nerf cubital à l'articulation huméro-cubitale, contusion dans aquelle, comme chacun sait, la douleur vient retentir dans les deux derniers doigts. Il cite aussi le témoignage de Müller, qui remarque, d'après le docteur Frère, que, dans les amputations, les douleurs les plus vives se sont sentir meins dans les dorient même où l'on coupe les nerfs que dans les parties où ils se terminent.

En général, dit M. Beau, celui de tous les ners enslammés qui est le plus dououreux, est celui qui correspond à la côte dont les mouvements sont le plus étenlus. C'est pour cela que, dans la moyenne des cas, les malades accusent la douleur la plus vive à la partie antérieure du sixième ou du septième espace intercostal,

<sup>1) .1</sup>rck. gen. de méd., 4° série; Paris, 1847, t. XIII, p. 161.

parce que, chez la plupart des malades, et surtout chez les hommes, la septième côte est celle qui exécute le plus de mouvement.

M. Beau a ensuite constaté que la douleur spontanée indiquée par le malade n'est pas la seule dont il faille tenir compte; qu'on doit au contraire presser dans les espaces intercostaux voisins de celui que désigne le malade comme étant le siège de la douleur, et que, par ce moyen, on arrive à trouver d'autres nerfs douloureux, quoiqu'à un moindre degré.

L'état anatomo-pathologique correspondant à ces symptômes est décrit par M. Beau, ainsi qu'il suit, après avoir toutefois sait remarquer la position supericielle des ners intercostaux du côté de la cavité thoracique et leur contact avec la plèvre.

- « L'inflammation, dit-il, occupe ordinairement toute la partie du ners qui touche la plèvre; mais elle ne s'étend pas plus loin, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve plus, à partir de l'angle des côtes, dans les divers points où le ners est séparé des plèvres par le muscle intercostal interne.
- » Cette inflammation nerveuse est caractérisée par une injection souvent intense, non seulement du névrilème, mais encore du nerf lui-même. Le cordon nerveu enflammé est donc souvent très rouge. Il est plus volumineux que les cordons sains; comparaison d'autant plus facile à faire, que sur le même côté du thorax on a des cordons sains et des cordons enflammés : sains dans les endroits où la plèvre est saine; enflammés là où la plèvre est elle-même enflammée.
- » Les ners enslammés ne m'ont paru, contre mon attente, ni plus mous, ni plus friables que les ners sains; quelquesois ils sont légèrement adhérents à la porton de plèvre qui leur est contiguë. »

Tels sont les points principaux du mémoire de M. Beau, relativement à la vevrite intercostale. J'ai eu occasion d'examiner quelques faits sous ce point de vue, et j'ai trouvé : 1º que les traces d'instammation indiquées par M. Bos sont bornées au névrilème; 2° que néanmoins elles existent d'une maniere évidente; 3" mais que les points douloureux ne sont pas toujours bien circonscrite, et que, dans la plupart des cas, la douleur disparaît complétement. bien qu'à l'autopsic on trouve la rougeur du névrilème, et même son épaissisement, qui ont persisté plus ou moins longtemps après; ce qui me porte à almettre que la névrilémite n'est pas toute dans la douleur pleurétique, et que l'insammation du névrilème n'est pas nécessairement douloureuse, car dans les cas de névrite bien caractérisée la douleur persiste tant que l'altération anatomique « maintient à son degré d'acuité. Comme on le voit, il y a encore à faire pour échirer ces points obscurs. M. Beau n'a pas moins rendu service à la pathologie 🖘 publiant ses recherches, car elles nous sont mieux comprendre la manière dont se produit la douleur pleurétique, dont la cause et la nature paraissent si difficiles à saisir.

Enfin il existe des symptomes généraux qui ont encore une très grande valeur, car nous ne les retrouverons pas dans les névralgies ordinaires. C'est d'abord un mouvement fébrile dont l'intensité est variable et qui est caractérisé par la chaleur. l'accélération du pouls, des frissons plus ou moins répétés, et ordinairement irréguliers. On a en outre noté dans plusieurs cas la cépholalgie, l'anorexie, le degoit des aliments; en un mot, des troubles digestifs plus ou moins marqués.

# § IV. - Marche; durée ; terminaison de la maladie.

La marche de la maladie est continue; elle a néanmoins des exacerbations plus ou moins marquées, et par conséquent il ne faudrait pas s'en rapporter uniquement à cette marche pour la distinguer d'une névralgie. Dans les cas publiés, la durée a varié entre quelques jours et plusieurs mois. Lorsque l'affection est simple, elle se termine par la guérison; mais il peut arriver, comme j'en ai cité un exemple, que la paralysie persiste après que tous les signes de l'inflammation se sont dissipés.

# S V. — Lésions anatomiques.

Je ne dirai qu'un mot des lésions anatomiques, qui consistent dans la rosgeur, l'épaississement, le ramoltissement du névrilème, ainsi que des filets serveux eux-mêmes suivant quelques uns, ou simplement du tissu qui unit ces filets suivant les autres. Lorsque l'inflammation est un peu plus aucienne, ou trouve le nerf considérablement augmenté de volume (triplé suivant M. Martist); la couleur est violacée, parfois le cordon nerveux est réduit en pulpe. Des callots, une inflammation purulente ont été trouvés au milieu du tissu nerveux. (unt à la gangrène du nerf, on n'a cité aucun fait qui ait mis son existence hors de deute. Enfin, dans des cas où, selon toutes les apparences, la maladie avait pasé à l'état chronique, on a trouvé la portion du nerf affecté dense, comme carmiée; le névrilème était adhérent et épaissi. Il est, du reste, facile de comprendre quelles sont les altérations qu'une inflammation un peu vive peut produire dans le tissu des nerfs.

# § VI. - Diagnostie; pronostie.

Rien ne serait plus facile que le diagnostic de la névrite, si dans tous les ces on pouvait, comme dans quelques unes des observations de M. Martinet, constater l'existence d'un cordon dur et douloureux dans le trajet du nerf; cordon qu'on pourrait suivre encore de l'œil, à l'aide de la rougeur de la peau. On n'aurait, en effet, alors à distinguer la névrite que de la phlébite et de l'artérite. Or, outre le trajet du cordon enflammé qui n'est pas toujours le même, nous avons, d'une part, les élancements douloureux, les points de douleur qui caractérisent la névrite, et, de l'autre, la gangrène pour l'artérite, et l'œdème douloureux pour la phlébite. Si, dans cette dernière affection, l'œdème n'existe pas, on sent acilement les nodosités qui caractérisent le gonflement de la veine, et qui ne se trouvent pas dans celui du nerf.

Mais, dans le plus grand nombre des cas, rien n'est appréciable à la vue, et la palpation ne donne d'autre résultat que de produire une vive douleur. On peut alors sacilement confondre la névrite avec une simple névralgie; car, ainsi que je s'ai sait voir dans la description des symptômes, ces assections ont beaucoup de signes communs. Voici, je crois, sur quelles bases le diagnostic doit être établi.

S'il est vrai de dire que la douleur à la pression existe dans les deux cas, et que son intensité peut parsois être égale de part et d'autre, il n'est pas moins certain que cette douleur est généralement plus vive dans la névrite; qu'elle se produit, soit qu'on presse largement, soit qu'on presse avec les extrémités des doigts; que

pendant tout le temps que la maladie est à son summum d'intensité, elle à la même vivacité, tandis que par moments celle de la névralgie se calme au point que le malade ne se plaint plus que d'une sensibilité un peu augmentée; qu'enfin il n'airive pas, dans la névrite, que le point enflammé sur lequel on vient de déterminer une vive douleur en pressant cesse momentanément d'être douloureux, au point de ne plus pouvoir être retrouvé pendant un temps plus ou moins long; tandis que nous verrons ce phénomène se produire fréquentment dans la névralgie.

La paralysie est, comme je l'ai dit plus haut, plus prompte, plus complète, plus durable dans la névrite. Elle peut n'occuper qu'un seul point limité. Ce signe différentiel doit être étudié avec le plus grand soin.

En outre, il existe dans la névrite, de la fièvre, des symptômes généraux, qui ne sont nullement de l'essence de la névralgie.

On voit que je n'ai parlé ni de la mobilité, ni de la variabilité des douleurs spontanées, ni des fourmillements, ni de l'engourdissement; ces caractères, en effet. appartiennent aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces deux affections.

Je ne vois pas d'autre maladie dont il soit important de distinguer la mévrite. Les phlegmons, les inflammations des organes voisins, na peuvent avoir qu'une ressemblance grossière avec elle ; il serait par conséquent inutile de s'y arrêter.

TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

# 1. Signes distinctifs de la névrite et de l'artérite ou de la phiébite.

NÉVRITE.

Trajet du cordon enflammé différent de celui de l'artère ou de la veine dans un ou plusieurs points (signe qui n'existe que dans quelques cas).

Elancements douloureux; déchirement, etc., le long des cordons nerveux.

Pas de gangrène.
Pas d'ædème.
Cordon enflammé non noteux.

ARTÉRITE; PRIEBITE.

Trajet du cordon enflammé différent de celui du nerf dans un ou plusieurs point« (signe qui n'existe que dans quelques cas,.

Douleurs plus ou moins étendues; engourdissement, etc.; mais non douleurs lancinantes le long des cordens nerveus.

Dans l'artérite, souvent gangrène. Dans la phlébite, souvent cedème.

Dans la phlébite, nodosités du cordon enflammé.

2° Signes distinctifs de la névrite et de la névralgie.

KÉVRITE.

Douleur à la pression généralement plus vive.

Elle se produit de quelque manière qu'on presse.

Elle est toujours la même tant que la maladie persiste avec la même intensité.

On trouve toujours le point douloureux en-

Paralysia parfois partielle, ordinairement rapide et complète, ou presque complète, très rebelle.

**Symptomes généraux** ; flèvre.

MÉVRALGIE.

Douleur à la pression généralement moins vive.

Elle ne se produit ordinairement que quand on presse avec l'extrénité des doigts.

Elle a des moments de caime et d'exacerbation marqués, même au plus fort de la maladie.

Souvent, après avoir produit une vive douleur dans un point, la pression y devient insensible pendant un temps plus ou mouns long.

Paralysie occupant toujours tout le membre survenue lontement, et incomplète (nemi-paralysie de Cotugno).

Point de symptomes généraux; pas de fierre, à moins de circonstances particulières.

Promotic. D'après ce que j'ai dit en parlant de la terminaison de cette maladie, elle est peu grave, puisque les malades n'ent succombé que dans les cas-où ils pot été enlevés par une affection complicante. Le pronostic sera donc établi sur la granté plus ou moins grande des complications. Lorsqu'il survient une paralysie complète de tout un membre, ou seulement d'une partie, on doit craindre, si l'affection est trop intense, de voir cette paralysie persister longtemps après la guérison de la névrite.

### § VII. - Traitement.

Le traitement de cette maladie n'exige aucun développement; car il ne se compose que des moyens les plus ordinaires de la médication antiphlogis-tique. Ce sont des émissions sanguines locales et générales, plus ou moins ripétées suivant la force du sujet et l'intensité du mal; les fomentations, les cataplasmes émollients, les bains locaux et généraux; le repos et une diète sévère.

Névrile chronique. La plupart des auteurs ont parlé de la névrite chronique, mais sans citer des observations et seulement d'après l'anatomic pathologique. Nous n'aurions par conséquent rien à faire connaître de positif sur cette affection. le dirai seulement qu'on a conseillé, dans les cas où la névrite passerait à l'état dronique, d'employer les révulsifs, les dérivatifs, et en particulier les vésica-lors; mais il faut prendre garde de rapporter au traitement de la névrite ce qui appartient tout simplement au traitement de névralgies plus ou moins anciennes.

### ARTICLE II.

### NÉVRALGIE EN GÉNÉRAL.

En quelque point du corps que se manifeste la névralgie, elle a des caractères énéraux et communs assez multipliés pour qu'il soit important de l'envisager l'une manière générale. On évite par là un assez grand nombre de répétitions.

L'affection qui mérite le nom de névralgie a été connue dès les premiers temps la médecine, puisque la névralgie sciatique est déjà mentionnée dans les écrits l'Hippocrate. Mais on n'avait, sur ces maladies, que des notions très vagues, uqu'à ce que Cotugno eut publié son histoire de la sciatique. La névralgie triviale était moins bien connue encore avant qu'André eut fait connaître ses obsertions.

Chaussier était l'auteur qui, avant ces derniers temps, s'était occupé avec le lus de succès des névralgies en général; après lui, des travaux intéressants ont publiés sur plusieurs points de l'histoire de ces affections, et, en 1841 (1), étude attentive d'un nombre considérable de faits m'a fait obtenir plusieurs rélitats nouveaux que je ferai connaître dans le cours des articles qui vont suivre. en podirai néanmoins le faire que d'une manière succincte et sous forme de sumé, et je serai obligé de renvoyer, pour les détails, à l'ouvrage que je viens etter.

### S I. — Définition; synonymie; fréquence.

D'après les saits que j'ai analysés, j'ai cru devoir désinir ainsi qu'il suit la né-

(1 Traité des névralgies on affect. dout. des nerfs.

vralgie: La névralgie consiste dans une douleur plus on moins violente, ayant su siège sur le trajet d'un nerf, et disséminée par points circonscrits: véritables soyer douloureux d'où partent, par intervalles variables, des élancements ou d'autre douleurs analogues, et dans lesquels la pression, convenablement exercée, est plu ou moins douloureuse.

Cette définition est aujourd'hui généralement adoptée, les observateurs ayar pu vérifier l'exactitude des caractères que j'ai assignés à l'affection. Une seule ob jection m'a été faite : on m'a reproché d'avoir séparé les névralgies des visceral gies. Je l'ai fait, non, comme on a paru le croire, parce que j'ai regardé ces affections comme étant de différente nature, car j'ai dit, au contraire (1), que je le croyais de nature identique, mais parce que, sous le rapport des symptômes et d'traitement, les névralgies présentent des particularités importantes, et qu'ell forment un groupe pathologique bien distinct. Après cette explication, je crois d'voir persister.

Chaussier a désigné sous le nom de névralgie l'affection qui nous occupe; cet dénomination a été généralement adoptée, et ce n'est que dans les névralgies, e particulier, que nous trouvons des noms différents, tels que tic douloureux, sentique, etc.

Les névralgies sont des affections très fréquentes, et, depuis qu'on les recherd avec plus de soin, on en découvre un très grand nombre qui passaient inaperçue c'est ce que nous voyons, en particulier, pour la névralgie intercostale.

### § II. — Causes.

Je passerai rapidement sur l'étiologie des névralgies en général, parce que l'étus des causes se présentera à propos de chaque névralgie en particulier (2).

### 1º Causes prédisposantes.

Age. C'est de vingt à cinquante ans que se montre le plus grand nombre de névralgies. Vient ensuite la période de cinquante à soixante. Avant l'âge de dix se cette affection est extrêmement rare.

Sexe. D'après les saits que j'ai observés, la névralgie, considérée d'une manie générale, se produit à peu près aussi souvent chez la semme que chez l'homes mais, dans certaines névralgies, nous verrons la proportion bien dissérente suiva les sexes: c'est ainsi que la semme est bien plus sujette à la névralgie dorso-inte costale, et l'homme à la névralgie sciatique. Dans les saits que j'ai observés, la s vralgie a été, avant l'âge de trente ans, plus sréquente chez la semme; c'est l'i verse qui a été noté après cet âge.

Les faits ne nous ont pas appris que la constitution ou le tempérament cusc une influence réelle sur les névralgies. Il en est à peu près de même relativement l'habitation, à la nourriture, à la profession. De nouvelles recherches sont aixe saires sur ces différents points, de même que sur l'influence des climats, des la bitudes, etc. Cependant l'influence des saisons peut nous faire, jusqu'à un certa

<sup>(1)</sup> Traité des née., p. 703.

<sup>(2)</sup> Voy., pour les détails, le Traité des névralgies: Paris, 1841, in-s.

point, préjuger celle des climats. J'ai trouvé, en effet, que les deux tiers des cas que j'ai analysés se sont montrés dans les saisons les plus froides de l'anuée.

### 2° Causes occasionnelles.

Le refroid issement prolongé est, de toutes les causes occasionnelles, celle qui a été constatée le plus souvent. Rarement on voit la maladie se développer immédiatement après la suppression des règles, on dans un mouvement brusque. Quelquesois une contusion sur le trajet du ners produit la maladie. Depuis la publication de mon ouvrage, j'en ai observé un exemple remarquable, que je rappellerai à l'occasion de la névralgie trifaciale. Le plus souvent, on n'a pu découvrir la cause occasionnelle de la névralgie.

# § III. — Siège de la maladie; points douloureux.

On sait, d'après les recherches modernes, que la névralgie, telle que je l'ai démie, n'occupe que les nerss sensitifs, et principalement les parties les plus superscielles de ces nerss. Il en résulte des points douloureux, dont j'aurai à parier longuement. Je me contente maintenant d'indiquer d'une manière générale les points occupés par la douleur suivant une loi qui ne souffre qu'un petit nombre d'exceptions. Voici comment je me suis exprimé sur ce point (1): \* Les foyers beloureux... se trouvent placés dans quatre points principaux du trajet des différents nerss: 1° au point d'émergence d'un tronc nerveux: ainsi à la sortie des trons sus et sous-orbitaires, etc.; 2° dans les points où un filet nerveux traverse les muscles pour se rapprocher de la peau dans laquelle il vient de se jeser: ainsi les parties dans lesquelles se rendent les nerss spinaux, etc.; 3° dans les points où les rameaux terminaux d'un nerf viennent s'épuiser dans les téguments ; ainsi à la partie antérieure des nerss intercostaux, etc.; 4° ensin, aux endroits où des troncs nerveux deviennent très superficiels: par exemple, celui où le nerf péronier contourne la tête du péroné. Parmi ces points, ceux qui sont le plus fréquemment et le plus violemment, atteints, sont les points d'émergence.. »

Quelques auteurs ont avancé que les nerss du mouvement, comme le ners facial, pouvaient être affectés de névralgie. Nous verrons, en parlant de la névralgie trifaciale, que cette opinion n'est pas soudée.

# § IV. — Symptomes.

C'est surtout dans les symptômes qu'on trouve la plus grande ressemblance entre les diverses névralgies. Il n'y a que quelques particularités suivant le nerf affecté, et, par conséquent, il importe de tracer ici avec quelques détails un tableau symptomatique général.

Début. C'est une opinion très généralement répandue que le début de l'affection est très souvent brusque. Or cette opinion n'est pas exacte. Dans les six septièmes des cas, en effet, la névralgie se développe graduellement, mais d'une manière plus ou moins rapide. C'est d'abord une pesanteur, une dou-leur sourde, une chalcur, en un mot une sensation incommode; cette sensation

<sup>1)</sup> Voy. Traité des nécralgies, p. 681.

doulsureuse va ensuite en augmentant, et devient une douleur aigué qui sera décrite tout à l'heure. Dans un septième des cas que j'ai observés, le début a été subit.

Symptômes. La douleur est le principal et presque l'unique symptôme de la névralgie. Il importe, dans cette affection, plus que dans toute autre, de distinguer la douleur apontanée de la douleur à la pression.

Douleur spontanée. On doit distinguer deux espèces de douleur spontanée: la première est continue, la seconde intermittente. La douleur continue est celle qui a le moins fixé l'attention des auteurs; la plupart même en ont méconan l'existence, et cependant elle a une importance réelle, car le médecin pout être appelé au moment où elle existe seule, et elle fait reconnaître le degré d'intensité et l'étender du mal. Cette douleur, sans être violente, est très incommode; les malades la comparent ordinairement à une tension, à une pésanteur, à une pression forte, ou him à la souffrance que produit une contusion. Il est bien rare que cette douleur disparaisse complétement dans l'intervalle des accès; d'après les recherches que j'ai faites depuis la publication de mon ouvrage, la névralgie trifaciale est l'espère dans laquelle ce symptôme disparaît le plus complétement. Lorsque l'affection en franchement intermittente, toute espèce de douleur cesse ordinairement dans l'intervalle des accès réguliers.

La douleur intermittente se montre sous forme d'élancements, de déchirements, de piqures, ordinairement très aigus, durant très peu de temps et se reproduisse à des intervalles variables. Tantôt les malades n'en éprouvent qu'un ou deut es un quart d'heure, et tantôt ils les sentent renaître plusieurs fols par minute. (a sont surtout les douleurs lancinantes qui caractérisent les acrès de névralgie, et o'est pourquoi on y a en presque exclusivement égard. Dans les névralgies best paractérisées on voit, en effet, ces élancements se reproduire à des intervalles tres capprochés pendant un temps qui varie entre quelques minutes et plusieurs heure, et alors les malades sont dans une auxiété très grande, jusqu'à ce que le cohne et alors les malades sont dans une auxiété très grande, jusqu'à ce que le cohne et alors les malades sont dans une auxiété très grande, jusqu'à ce que le cohne et alors les malades sont dans une auxiété très grande, jusqu'à ce que le cohne et pariois brusquement. Puis, au hout d'un temps plus ou paoins long, la même série de phénomènes se reproduit. Mais je reviendrai sur ce point en parlant de la marche de la maladie.

Ces élancements ont une violence très diverse suivant les cas. Les maiades le comparent à des tiraillements, à des arrachements, à des piqures. Quelques un parlent d'une commotion électrique; d'autres éprouvent un sentiment de brillure, etc.

Ce qu'il y a de remarquable dans ces élancements, c'est qu'ils ont aussi des foyers d'où ils partent parsois pour se porter d'un point à un autre, tandis que parson aussi ils restent sixes dans ces soyers, se produisant à la sois dans plusieurs points du trajet du ners souvent très éloignés l'un de l'autre, par exemple la hanche et le pied dans la sciatique. Or ces soyers douloureux sont précisément les points circonscrits que la pression sait découvrir et dont il va être question tout à l'heure. Il est vrai de dire néanmoins que, soit que les malades n'aient pas noté ces points avec assez d'attention, soit que réellement l'élancement n'ait pas de point de départ sixe, un peu plus de la moitié des sojets se contentent d'indiquer d'une manière générale le trajet du ners comme étant le siége des élancements.

Dans les cas où les élancements se portent d'un point à un autre en parcourant

une certaine étendue du nerf, la direction n'est pas toujours la même; cependant il résulte de l'étude des saits qu'ils suivent dans une très grande proportion des cas le trajet du filet nerveux affecté. Assez rarement ils ont une direction contraire, et l'on a voulu, avec cette particularité déjà signalée par Cotugno, saire une espèce particulière de névralgie, sous le nom de névralgie ascendante; mais cette distinction n'a aucune importance. Je suis, au reste, entré à ce sujet dans d'assez grands détails dans mon ouvrage auquel je renvoie le lecteur.

Douleur à la pression. Avant que j'eusse publié mes recherches sur les névralgies, c'était une opinion générale que la pression exercée sur les ners affectés de ces maladies n'occasionne pas de douleur; on disait même que par elle en calmait le plus souvent là souffrance existante. Quelques auteurs, en présence dé certains saits, avaient seulement avancé qu'une pression saible détermine une douleur qui disparaît sons une pression plus forte, ainsi que la douleur spontanée dont se plaint le malade. Or, voici ce que m'ont appris les faits: Une pression largement exercée, avec la paume de la main par exemple, n'exaspère pas ordinairement la douleur et la calme le plus souvent; mais si l'on presse avec l'extrémité d'un ou de plusieurs doigts en suivant le trajet du ners malade, on trouve un ou plusieurs points our lesquels cette pression cause une douleur variable, souvent fort vive. L'on presse de plus fort en plus fort, et toujours de la même manière, la doules augmente, et devient insupportable même dans les cas où elle était d'abord légère ; dans un grand nombre elle est tellement vive que les malades se soustraient à l'exploration par des mouvements très brusques, et en manifestant, par la contraction de leurs traits, une souffrance extrême. Mais, chose remarquable, il arrive asset fréquemment qu'après avoir exercé ainsi la pression, si on la renouvelle sur le point qu'on vient de trouver si douloureux, on constate qu'elle est devenue momentanément très supportable, ou même qu'elle n'est pas du tout douloureuse. Je reviendrai sur ce point en parlant du traitement ; je me contente ici de faire remarquer que, sous ce rapport seul, la pression exercée sur une petite surface peut être regardée comme calmant la douleur pour un temps ordinairement très court.

Par la pression exercée comme je viens de le dire, non seulement on exaspère la douleur continue mentionnée plus haut, mais encore on produit assez souvent des élancements en tout semblables à ceux qui se produisent spontanément.

A l'aide de la pression, on reconnaît l'existence, l'étendue et le degré de sensibilité des points douloureux. Ceux-ci sont parfois nombreux et rapprochés sur le trajet du nerf, d'autres fois on n'en trouve qu'un petit nombre et très éloignés l'un de l'autre : ainsi, dans la névralgie sciatique, il peut n'en exister que deux, l'un à la hanche et l'autre au pied. Bien plus rarement on n'en trouve qu'un seul ; mais ce sont des détails sur lesquels il sera beaucoup plus utile de s'appesantir dans la description de chaque névralgie en particulier. Les points douloureux penvent n'avoir qu'un ou deux centimètres de diamètre ; ordinairement néanmoins ils ont un peu plus d'étendue, et parfois ils occupent un espace grand comme la main et plus. Il est rare que tout le trajet du nerf soit douloureux, et lorsqu'il en est ainsi, on reconnaît encere l'existence des points douloureux, à la plus grande sensibilité que la pression réveille à leur niveau.

Souvent ces points douloureux sont si bien circonscrits, qu'à un ou deux milli-

mètres de distance, ici on détermine une douleur des plus vives, et là ou ne trouve pas la plus légère sensibilité morbide.

C'est dans les points où se maniseste une douleur spontanée que l'on produi aussi la douleur à la pression; je n'ai trouvé qu'une seule exception à cette règle Seulement il peut arriver que dans certains points la douleur à la pression ne s sasse pas remarquer, bien que le malade y éprouve une certaine souffrance.

Presque dans tous les cas, on voit que l'intensité de la douleur à la pression es en rapport avec celle de la douleur spontanée, au moins dans quelques points. Il a néanmoins des exceptions à cette règle; mais ce qui prouve qu'elle a une importance réelle, c'est que: 1° l'affection ayant, comme je l'ai dit plus haut, des accè plus ou moins marqués, la pression devient sensiblement plus douloureuse pendances accès de douleur spontanée; 2° dans les cas où les paroxysmes sont très tranchés cette douleur à la pression peut disparaître presque complétement dans les intervalles, et 3° enfin dans les cas où il y a une périodicité incontestable, la partie affectée devient ordinairement entièrement indolente pendant l'intervalle qu'on per appeler intervalle d'apyrexie. Ce sont les névralgies trifaciales qui offrent le plu souvent ces particularités.

J'ai insisté sur la description de ce signe, parce que les faits que j'avais observés en 1841 et ceux qui ont depuis passé sous mes yeux m'en ont fait reconnitre toute l'importance sous le rapport du diagnostic. Cette importance est extrême aussi tous les observateurs qui se sont occupés de cette question, et les autem dout les ouvrages ont récemment paru, ont-ils tenu grand compte de cette douleur à la pression niée ou méconnue avant ces dernières années. S'il en est qui aiem élevé des doutes à cet égard, c'est que leur exploration n'a pas été bien faite.

Douleurs causées ou exaspérées par divers actes du malade. Les causes de ce douleurs sont variables, mais elles tiennent toutes à des mouvements plus on moint brusques des parties affectées. Ainsi, dans la sciatique, la marche; dans la névralgit trifaciale, l'action de mûcher; dans la névralgie intercostale, les grandes inspirations, l'éternument, exaspèrent la douleur, et souvent de manière à rendre ou mouvements insupportables.

Dans quelques cas particuliers, le contact des corps chauds ou froids produit à même effet; mais c'est dans les névralgies en particulier que les détails de ce gest ont leur place marquée.

Troubles des fonctions des organes qui reçoivent les nerfs affectés. Il faut que la névralgie ait une assez grande intensité pour que ces symptômes se montrest. Ils sont nécessairement très divers, puisqu'ils doivent varier avec chaque espèce de névralgie; ce sont des contractions involontaires des muscles, des crampes, des secousses, on bien une sécrétion plus abondante de salive, de mucus, de la mes, etc. Comme ceux que je viens d'indiquer, ces phénomènes seront plus avantageusement étudiés à propos de chaque névralgie en particulier.

Pour terminer les descriptions des symptômes, il me suffit d'ajouter que frequemment les malades présentent, dans d'autres parties du corps, des douleurs éplement névralgiques, ou un peu plus rarement de nature rhumatismale; que de côté du tube digestif, il existe quelques troubles fouctionnels qui seront mentionnés à propos des névralgies trifaciales ou intercostales; que la fièvre n'est jameis un phénomène appartenant à la névralgie elle-même, et que dans un tiers des cas environ, les femmes présentent un trouble marqué de la menstruation.

# § V. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Un des caractères les plus constants des névralgies est de se produire par paroxysmes souvent très violents; je n'ai trouvé qu'une seule exception à cêtte règle. Parsois ces affections se montrent sous sorme d'accès périodiques bien tranchés; on dit qu'il y a alors une sièure intermittente larvée. Cependant je n'ai pas remarqué, dans les cas soumis à mon observation, les stades de la sièvre intermittente; la périodicité seule était remarquable.

Les névralgies peuvent disparaître spontanément en quelques jours, se dissiper au bout de très peu de temps sous l'influence du traitement, ou au contraire persister de longues années et être rebelles à tous les traitements. Dans ces derniers cas, qui sont heureusement les plus rares, la maladie tourmente ordinairement les sujets pendant un temps variable, puis les laisse tranquilles pendant un temps qu'on ne peut pas préciser davantage, et qui est loin d'être toujours le même entre chaque atteinte, et ainsi de suite, parfois jusqu'à la mort, causée par une autre maladie.

La terminaison est favorable dans la grande majorité des cas, même en ne tement aucun compte de ces névralgies extrêmement légères, qui se dissipent en très pa de jours. J'ai trouvé que dans la neuvième partie des cas environ, les sujets n'ont été que notablement soulagés, et que dans la neuvième partie également, il n'y avait eu ni guérison ni soulagement marqué; tandis que dans les sept neuvièmes, la guérison avait été radicale. L'âge avancé, le haut degré de violence de la maladie, sa longue durée antérieure, sont les circonstances dans lesquelles on a observé le plus grand nombre des névralgies rebelles.

Les récidives sont on ne peut plus fréquentes dans les névralgies; mais leur fréquence varie trop suivant l'espèce de névralgie pour qu'il soit possible d'en donner une indication générale de quelque utilité.

# § VI. — Lésions anatomiques.

C'est vainement qu'on a voulu assigner aux névralgies des lésions anatomiques qui leur soient propres; nous verrons, en parlant de chacune de ces affections en particulier, que le gonssement, l'atrophie, le ramollissement, l'endurcissement des pers, etc., ont été signalés dans le très petit nombre de cas où l'on a cru trouver la lésion appartenant à la névralgie, et il suffit de signaler ces saits contradictoires pour montrer qu'ancune de ces altérations ne caractérise la maladie qui nous occupe, sans même invoquer les cas où l'investigation la plus attentive n'a rien sait connaître, et qui sont les plus nombreux.

Cependant M. Chomel (1) professe que la névralgie n'est le plus souvent que le symptôme d'une lésion occupant des organes ou des tissus qui avoisinent ou que traverse le ners affecté. C'est sans aucun doute parce que M. Chomel n'admet que des névralgies très intenses et très rebelles qu'il a émis une semblable opinion; car tous les jours on peut voir une multitude de névralgies siégeant dans des points où n'existe aucune espèce de lésion organique, et qui sont enlevées par les traitements les plus simples dirigés uniquement contre la douleur.

<sup>.1)</sup> Union médicale, 24 janvier 1850.

### 5 VII. - Diagnostic; pronostie.

Je ne m'étendrai pas longuement sur le diagnostic, parce que, à propos de chaque névralgie, j'aurai à l'établir d'une manière bien plus précise, et par conséquent bien plus importante. Je me bornerai donc à rappeler ce que j'ai dit, dans l'article précédent, relativement à la distinction de la névrite et de la névralgie; à signaler les névrômes dont le caractère distinctif est une tumeur, mais parfois assez petite pour demander une recherche attentive, puisque Béclard en a vu de la grosseur d'un grain de chènevis dans la peau; à mentionner le rhumation musculaire, dont les points de contact avec la névralgie sont très grands, comme je le ferai voir à propos des maladies des organes de la locomotion; à indiquer les douleurs lancinantes du cancer, qui se distinguent par les symptômes concontants de la maladie principale, et les viscéralgies dans lesquelles les troubles fonctionnels de l'organe occupent évidemment la première place, et qui ne présentent pas de points douloureux circonscrits et superficiels.

Pronostic. Nous avons vu, plus haut, que la grande ancienneté du mal, l'avancé du sujet et l'extrême violence de la maladie, sont des signes pronostique défavorables. Je n'ai rien à ajouter ici à ces faits.

### § VIII. - Traitement.

Dans un ouvrage de pratique, il serait déplacé de traiter avec de très grand détails les questions générales; c'est pourquoi je parlerai ici du traitement de la manière la plus succincte possible, ne m'arrêtant qu'aux médications qui est été proposées comme très efficaces dans les névralgies, quel que soit leur siège.

Nurcotiques, J'ai dit (1) que l'on doit avoir peu de confiance dans les narcotiques, quelle que soit la manière dont on les administre; mais j'ai sait remarquer qu'il ne sallait pas entendre cette proposition dans un sens tout à sait absolu. Les narcotiques, en esset, et surtout la morphine administrée par la méthode endermique, ont le très grand avantage de calmer presque immédiatement les douleurs, et par conséquent, lorsque l'affection a une très grande violence, un ne saurait et dispenser d'en saire usage.

Quelque temps après la publication de mon ouvrage, M. Bougier (2) fit connaître un certain nombre d'observations sur le traitement par la morphine à laute dose, et en tira la conclusion que cette médication est la plus utile dans le traitement des névralgies en général. Il faut ajouter toutefois que M. Rougier complèr son traitement par l'administration de la strychnine, et qu'il y a là, par consequent, une médication complexe; mais il faut reconnaître aussi que la morphine tient la première place, et c'est par conséquent ici le lieu d'examiner les faits cités par M. Bougier. Mais auparavant disons quelle est sa manière d'agir.

Lorsque l'existence de la névralgie est bien constatée, M. Rougier commence par appliquer un, deux, ou trois vésicatoires au nurteau, suivant le procédé de M. Mayor. On sait que pour appliquer ces vésicatoires, il suffit de laisser la de d'un marteau plongée dans l'eau bouillante pendant quelques minutes; par la

<sup>(1)</sup> Traite des nécralgies.

<sup>(2)</sup> De la morphine administ. par la meth. endermique ; 1.300, 1843, to-5.

posent sur la peau, par son côté plane, on appuie en tournant rapidement, de manière à enlever l'épiderme. Les jours suivants, M. Rougier ajoute un ou dans vésicatoires aux précédents, de telle sorte que quand la névralgie est intence et exige un traitement un peu long, il en applique jusqu'à vingt, vingt-ciuq et trente. Sur ces vésicatoires il dissémine le sel de morphine qu'il commence à administrer à la doss de 7 à 8 centigrammes; puis il élève rapidement la doss, tant en augmentant la quantité du médicament sur les vésicatoires déjà existants, qu'en en ajoutant une nouvelle sur les surfaces qui viennent d'être dénudées; et il se craint pas d'arriver à 25, 30, 40 centigrammes par jour, et même à 60 ai la dosseur résiste.

"Use fois la douleur éteinte dans tout le membre, pour consolider et assurer la cure, nous continuons, dit M. Rougier (1). le remède en doses décroissantes, pour le cesser tout à fait au bout de quelques jours..... Mais, ajoute-t-il, la douleur disparue, si la névralgie était ancienne ou si le traitement s'est prolongé, il reste dans le membre une faiblesse quelquefois assez grande pour empêcher la progression..... Conduit par l'analogie, nous avons combattu cet accident avec le plus grand succès par la strychnine..... et nous avons été conduit à trouver dans cet uent thérapeutique, non seulement le complément, mais encore la preuve de la périson de la névralgie sciatique.

Pour cette dernière partie de son traitement, M. Rougier administre la strychine à l'intérieur, sous forme de pilules d'un peu plus d'un demi-centigramme, ou d'un centigramme, commençant par deux et augmentant la dose d'une pilule par jour pour les premières, et commençant par une pour augmenter également d'une par jour pour les secondes. Si, au bout de quelques jours, la motilité se rétablit sans douleur, la maladie est jugée guérie; si la douleur reparaît, on recommence l'application de la morphine.

si maintenant nous examinons les résultats thérapeutiques, en les comparant à ceux que l'on obtient par une autre méthode de traitement, les véricatoires volents multipliés, par exemple, nous voyons que la douleur est plus promptement dimiaués par la méthode endermique : résultat tout naturel. Quant à la durée du traitement, un voit qu'elle a été sensiblement plus longue dans les cas observés par M. Rougier. A quoi cela tient-il? Est-ce à la plus grande violence des cas qu'il a cités? Rien ne le prouve. A le plus grande ancienneté de la maladie? Pas davanlage. Il paraît plus que probable qu'on doit en accuser l'emploi de la strychnine. Un voit, en effet, dans les observations citées par M. Rougier, des douleurs dissipées se réveiller sous l'influence de cette substance, de manière à exiger souvent plusieurs jours du traitement le plus actif. Faut-il eu conclure, avec l'auteur, qu'il y aurait en une récidive, si la strychnine ne l'avait pas provoquée? C'est ce qui peut paraître très douteux. Ne voyons-nous pas, dans la convolescence du rhumatime articulaire aigu, des mouvements intempestifs reproduire l'affection, qui, selon toutes les probabilités, n'aurait point reparu sans eux? Et n'est-il pas permis de croire que la strychnine agit de la même manière dans la production des névralgies? L'expérimentation me paraît incomplète, et, comme on le voit, le résultat n'a pas été satisfaisant sous le rapport de la durée de la maladie.

<sup>1)</sup> Loc. al., p. 29.

En somme, M. Rougier n'a pas, par sa méthode, obtenu de plus grands succès que par la méthode, beaucoup plus simple, des vésicatoires volants multipliés, ce qui porte à croire que dans son traitement ce sont précisément ces vésicatoires qui ont la plus grande part à la guérison.

Les douleurs ont été plus promptement calmées, je le répète, et c'est là une considération qui est loin d'être sans importance dans une maladie qui cause de si vives souffrances. Si donc cette médication n'avait aucum inconvénient, on pourrait l'adopter, tout en supprimant la strychnine, dont l'utilité n'est pas démontrée. Mais, en administrant des doses aussi fortes de sel de morphine, on produit nécessairement un narcotisme considérable, et, il faut le dire, parce qu'il s'agit ici de la vie des malades et de la réputation du médecin, M. Rougier a en a déplorer la perte d'un sujet empoisonné par la morphine. Le malade, il est vrai, avait mangé sans l'avoir dit à personne, et cette circonstauce, ainsi que le sait remarquer M. Rougier, a été, sans doute, la cause prédisposante de l'empoisonnement; mais, on le voit, il suffirait d'une imprudence du malade pour que le remède administré par le médecin lui donnât la mort, et quel est le praticien qui voudrait s'exposer à cet accident, quelque rare qu'il doive être? Évidemment les doss proposées par M. Rougier sont trop fortes, et, dans les cas même où l'extrême intensité des douleurs engagerait à avoir recours à l'application du sel narcotique, on devrait les réduire beaucoup, et se borner à employer deux, trois, quatre et cinq centigrammes, dose ordinairement suffisante. On n'en emploie davantage que dans des cas exceptionnels somnis à l'appréciation du médecin.

J'ai signalé un phénomène qui est quelquesois très remarquable à la suite de l'application d'un sel de morphine sur la peau dépouillée de son épiderme : ce sont des douleurs insupportables qui forcent les malades à arracher l'appareil. J'ai cité un cas de ce genre dans mon Traité des névralgies, et depuis j'ai été consulte par un médecin de la province, à qui l'on avait voulu saire de semblables applications pour une névralgie trisaciale, et qui souffrait à tel point, dès que l'action locale du sel se saisait sentir, qu'il se roulait par terre. Ces cas, il est vrai, sont rares: M. Rougier n'en a observé aucun, et, le plus souvent, la cuisson déterminée par le sel de morphine est assez facilement supportée. Elle ne dure guère que pendant un temps qui varie entre un quart d'heure et une heure; quelquesois cette durée est beaucoup plus courte. J'ai depuis connu la cause de ces vives douleurs. Elles sont dues à ce que les vésicatoires sont excités par la pommade épispastique. Par la s'explique l'absence de ces douleurs dans les cas de M. Rougier, où les vésicatoires étaient pansés simplement.

Inoculation de la morphine. M. le docteur Lafargue, de Saint-Émilion (1), a fait, de l'emploi de la morphine par la méthode endermique, la base du traitement: mais il ne se sert pas, pour la faire absorber, de la surface d'un vésicatoire, il a seulement recours à l'inoculation. On peut donc considérer le traitement comme simple. l'ar ce moyen, M. Lafargue a obtenu des succès très évidents et parfor très prompts; mais il est bien des cas qui résistent à ce mode de traitement, et l'on ne saurait le substituer aux vésicatoires et à la cautérisation transcurrente. Toutefois il ne faut pas le négliger; il peut rendre de grands services, surtout dans

<sup>.1)</sup> Des avantages de l'inoculation de la morphine, etc. (Bull. gén. de thèr., t. XXXIII. 1917.

les névralgies qui occupent un siége où l'application des vésicatoires est difficile et insuffisante, la face, par exemple, sur laquelle nous ne sommes, d'un autre côté, appelés à pratiquer la cautérisation que dans des cas d'une intensité telle, que les malades ne sont plus arrêtés par aucune considération. L'inoculation, telle que la pratique M. Lafargue, m'a été très utile dans ces circonstances. Voici comment on agit :

On prend de 5 à 15 ou 20 centigrammes d'un sel de morphine, on le réduit en pâte très molle par l'addition d'une très petite quantité d'eau; on en charge la pointe d'une lancette ordinaire, et on l'introduit sous l'épiderme, comme dans une vaccination ordinaire, en ayant soin d'appuyer sur le point piqué avec l'index de la main gauche, avant de retirer la lancette, pour que le médicament reste dans la piqure. On fait ainsi 10, 20, 30 piqures sur toute la partie affectée, et l'on use la quantité de morphine que l'on a d'abord résolu d'user. On comprend bien que, sur cette quantité, il n'y en a qu'une très petite portion qui est absorbée. Les piqures sont à peines douloureuses au moment où on les fait. Immédiatement après, il s'y produit le prurit légèrement cuisant, occasionné par la morphine, et le pourtour rougit à une certaine distance. Le leudemain, il n'en reste d'antres traces qu'un point rouge. Il faut pratiquer ces inoculations tous les jours, et même matin et soir, jusqu'à ce que la douleur soit dissipée.

Chloroforme. M. Ganssail (1) a cité un cas dans lequel des douleurs sciatiques violentes ont été calmées par des lavements contenant 4 grammes d'éther pour 100 grammes d'eau. On peut remplacer l'éther par 15 à 30 gouttes de chloroforme. Ce moyen est facilement applicable à toutes les névralgies.

M. le docteur Barrier (2) a, de son côté, rapporté des faits qui prouvent que le chloro forme peut avoir de très bons essets dans le traitement des névralgies.

Le chloroforme a réussi, non seulement en lavements, en potions, en inhalations, mais encore en applications locales, comme le prouvent les faits cités par M. le docteur Contal, de Vezelise (3), et par plusieurs autres auteurs.

Cette précieuse substance ne doit donc pas plus être négligée dans cette maladie que dans beaucoup d'autres affections douloureuses. Mais, le plus souvent, il ne sant pas en attendre une guérison radicale; elle produit seulement un grand soulagement et peut saire disparaître les accès.

Vésicatoires volants multipliés. C'est le moyen que j'ai trouvé le plus promptement et le plus constamment efficace dans les névralgies. J'en parlerai à propos de chaque névralgie en particulier, et je me borne ici à renvoyer aux détails dans lesquels je suis entré ailleurs (4).

La cautérisation par le fer rouge, déjà appliquée par les Arabes, mais sans méthode, a procuré à M. Jobert (de Lamballe) des succès évidents. Ce chirurgien (5) emploie la cautérisation transcurrente. Le fer rouge est promené légèrement le long du trajet du nerf, et, pour me servir de l'expression de M. Jobert, comme si elle ne faisait qu'effleurer une surface liquide. Il en résulte une brû-

- (1) Journ. de méd. de Tonlouse, et Journ. des conn. méd., juillet 1849.
- (2) Bull. gén. de thérap., décembre 1848.
- (3) Journ. des conn. méd.-chir., août 1840.

<sup>(4)</sup> Traité des névralgies, et dans un Mém. sur le trait. des névr. par les vésicatoires volants appliqués sur les principaux points douloureux (Arch. gén. de méd., 3° série. 1812, t. XIII. p. 236.)

<sup>(5)</sup> Voy. Études sur le système nerveux; Paris, (1838, t. 11, passim.

lure superficielle, dont la douleur est assez promptement calmée par l'application de compresses trempées dans l'eau froide, et qui, au bout de peu de temps, ne laisse plus aucune trace. Souvent il suffit de cautériser ainsi la surface de la peau qui recouvre le rameau nerveux principalement affecté, pour voir la douleur disparaître de tous les points qu'elle occupait. Quelquefois, au contraire, la douleur, abandonnant le point cautérisé, se réfugie dans les autres, et il faut l'y poursuirre à l'aide du même moyen; parfois, enfin, on peut la faire disparaître dans une partie du nerf, tandis qu'elle persiste dans l'autre, au point d'exiger une nouvelle cautérisation. C'est ainsi que, dans la névralgie sciatique, par exemple, la cautérisation transcurrente, appliquée seulement le long de la cuisse, y fait cesser la douleur qui persiste dans la jambe, où l'on est obligé d'appliquer le même moyen se bout de trois ou quatre jours.

Le cautère actuel, je le répète, a une efficacité incontestable; et qui, d'après le faits connuls, est supérieure à celle des vésicatoires; mais beaucoup de malades refusent de s'y soumettre, et c'est uniquement pour cela que les vésicatoires volunt sont plus généralement employés.

Tel était l'état de la science lorsque j'ai publié la première édition de cet ouvrage; mais depuis la découverte de l'éthérisation, les choses ont bien chancé. Les malades n'out plus de motif de se refuser à cette opération, qui, la première douleur évitée, a infiniment moins d'inconvénients qu'un simple vésicatoire. Aussi reconnaissant que la cautérisation transcurrente est le moyen le plus puissant que ait été opposé aux névralgies, n'ai-je plus hésité à en faire la base du traitement et aujourd'hui je l'ai pratiquée plus de 150 fois avec un succès constant dans les névralgies simples.

Il importe donc beaucoup de faire connaître le procédé opératoire dans tous sus détails, et ces détails, je les emprunte à M. Notta (1) qui a recneilli, dans mon service à l'Hôtel-Dleu annexe, des faits qui ont servi de sujet à un mémoire fort intéressant.

### CAUTÉRISATION TRANSCURRENTE.

- "Chaque agent thérapeutique, on le sait, a une action qui varie, dit M. Nous, suivant son mode d'administration; de sorte que pour obtenir des effets constant d'up médicament il saut l'administrer d'une certaine saçou qui doit toujours être la même. Aussi ai-je pensé qu'il était important de faire connaître dans tous détails la manière dont M. Valleix a employé le cautère actuel dans tous les qui font l'objet de ce travail.
- On place le malade dans une position convenable, pour que la partie sur laquelle on veut agir soit facilement accessible au médecin. Lorsque la cautérisation de mande une grande précision, comme à la face, par exemple, il est hou de tracer à l'encre la ligne que doit parcourir le far rouge; on évite ainsi toute hésitation au moment de son application. On soumet ensuite le malade aux inhalations éthérées, et dès que l'on constate que l'insensibilité est complète, on trace rapidement atec le cautère cultellaire rougi à blanc, sur le trajet du nerf, une ou plusieurs raies suivant l'indication, comme nous allons le voir plus loin. Quoique le malade n'all

<sup>1)</sup> Trailement des névralgies par la cauterisation transcurrente (Union medicale, Villi) 1 i et 16 octobre 1817...

pas conscience de l'application du ser rouge, il pausse quelquesois des plaintes, d'autres sois il fait quelques mouvements involontaires qui genest l'opérateur, et l'exposent à cautériser ailleurs ou plus prosondément qu'il ne voudrait; aussi est-il prodent de saire maintenir le patient par des aides. Dès que la cautérisation est achevés, on applique des compresses imbibées d'eau fraiche sur le trajet de la raie de seu.

- · Le cautère, en parcourant la surface de la peau, y dessine des lignes brunâtres produites par la désorganisation de l'épiderme. Dans certains points l'épiderms s'est collé au fer et a été enlevé de la surface du tégument ; dans d'autres, il y est resté et s'est froncé. Il suit de là que la coloration de la rais n'est pas immédiatement la même dans toute son étendue, et qu'il y a des points où, au lieu d'être bruce. elle est soulement jaunâtre. Le lendemain les raies ont une teinte plus unisome, d'un rouge brun obscur. Elles sont sèches; la portion de la peau qui leur est contigué est très légèrement crispée ; le malade ressent un peu de chaleur sur leur trajet; les mouvements qui tendent la peau en ce point y causent une douleur qui, du reste, est très supportable. Enfin, le surlendemain, quelquefois même dès le lendemain de la cautérisation, on voit tout le long des deux bords de la rais hu un petit liséré rouge dont la largeur varie entre deux ou quatre millimètres du centimètre, et dans quolques points l'épiderme est soulevé par un peu de séruité. Les jours suivants, le sentiment de chaleur se dissipe ; la tension de la peau cese d'être doulourense; et au bout de cinq ou six jours, l'épiderme, ou plutôt une croite brunatre qui s'est formée, tombe sans suppuration, laissant une surface rouge, lisse, unie, dont la trace s'efface complétement à la longue. Si, pendant les jours qui suivent l'application du cautère, le malade accusait un sentiment de cuisson incomunade au niveau de la raie de seu, on reviendrait à l'emploi des compresses imbibées d'eau freide; mais, dans l'immense majorité des cas, il est inutile de recourir à ce moyen.
- La cautérisation telle que l'a faite M. Valleix a produit les essets que je viens de décrire. Ou voit d'après cela qu'elle est encere plus superficielle que ne la pratique l. Jobert, puisqu'elle ne détermine aucune vicération et ne nécessite pas l'application de linges enduits de cérat employés par cet auteur.
- Si l'ou cautérise trop profondément, la supporation s'établit, et avant l'élimination de l'escerre produite et la guérison de l'ulcération il se passe un temps asseu long; de plus, on est exposé à avoir une cicatrice là où le cautère a passé. Mais ces inconvénients sont trop faciles à éviter pour qu'il soit utile d'y insister plus longtemps.
- » Il ne faudrait pas croire que la profundeur de la raie de feu doive être en rapport avec l'intensité ou l'anzienneté de la maladie. Les faits m'ont démontré que la
  formation d'une escarre, et partant la suppuration, sont parfaitement inutiles.
- des raies de seu telles que je viens de les décrire ont guéri, et qui h'avalt point été soulagé par l'application de deux moxas, quoiqu'ils eussent été placés convenablement. Un autre melade que l'on cautérisa trop presondément sut délivré de ses deuleurs névralgiques le quatrième jour; mais au bout de quinze jours, la vaie de seu était encore en suppuration et lui causait de la douleur. Ainsi la guérison a été moins rapide dans ce cas que dans beaucoup d'autres chez lesquels la douleur dis-

paraissait du jour au lendemain, quoique la cautérisation ait été tellement légère, qu'elle ne produisit pas de suppuration.

- » Il résulte de ces saits que toute cautérisation prosonde doit être proscrite.
- » En effet, comme l'a démontré M. Valleix, dans les médications externes, c'est l'irritation superficielle du derme qui guérit les névralgies. N'est-ce pas là le mode d'action du vésicatoire volant?
- » Si dans quelques cas les vésicatoires pansés avec la morphine ont produit plus d'effet que ceux pansés avec le cérat simple, ou peut se demander si la morphine n'a pas agi plutôt comme irritant que comme sédatif. En effet, le vésicatoire volant pansé avec du cérat simple est sec en trois jours; pansé avec du cérat saupoudré de morphine, il devient parfois le siège de vives douleurs, sa surface s'irrite, et il ne sèche qu'au bont de cinq ou six jours. Quant aux piqures avec la morphine, elles déterminent une douleur assez vive et une irritation presque instantanée de la surface du derme, qui explique comment elles ont quelquesois calmé la douleur névralgique avant même que l'absorption ait pu avoir lieu. Leur action, dans cr cas, est exactement la même que celle des piqures de sangsues et des ventouses scarisées.
- L'électricité elle-même, qui compte quelques succès, agit peut-être d'une façue analogue. Les points au niveau desquels les pôles de la pile sont appliqués deviennent bientôt le siège d'une vive douleur; la peau rougit, les bulbes des poils sont saillie; il y a irritation moins violente, il est vrai, que celle produite par le vésicatoire; mais on conçoit qu'elle ait pu suffire pour guérir des névralgies peu intenses.
  - On peut en dire autant du sinapisme.
- » Ainsi, tous les modes de fraitement des névralgies qui rentrent dans la médication externe, agissent tous par l'irritation qu'ils déterminent à la surface de la peau, et ce qui fait probablement la supériorité des raies de seu sur tous les autres moyens, c'est l'instantanéité et l'intensité de cette irritation.
- » Comme on pourrait craindre que cette irritation de la peau, en raison même de son intensité, ne devînt souvent le point de départ d'érysipèles, je ferai remarquer que cette année, à l'Hôtel-Dieu annexe, dans les services de M. Valleix et de M. Beau, on a employé quarante-cinq sois la cautérisation transcurrente, tant pour des névralgies que pour d'autres affections dans lesquelles ont voulait obtenir une violente révulsion cutanée, et une seule sois l'érysipèle s'est développé à la suite de son application. Le malade a guéri. Ne voit-on pas tous les jours un vésicatoire. un sinapisme devenir, chez certains sujets, le point de départ d'un érysipèle? Aussi se seul fait, sur un aussi grand nombre de cautérisations, prouve que les raies de seu n'y exposent pas plus que tous les autres irritants placés à la surface de la pesse. Du reste, pour éviter autant que possible cette complication, qui pourrait deveur facheuse, il faut, quand on applique plusieurs raies parallèles, mettre entre elleune distance au moins de deux travers de doigt. Placées plus près les unes des autres, les auréoles inflammatoires qui les entourent, venant à s'étendre, se confesdraient, et leur irritation, augmentant d'intensité, déterminerait d'abord des desleurs pénibles pour le malade, et ensuite pourrait favoriser le développement d'en ćrysipèle.
  - Il est inutile de dirc que les raies de seu ne doivent jamais s'entrecroiser, car

dans le point de l'entrecroisement il y aurait formation d'une escatre, suppuration, et cicatrice indélébile.

Les raies de feu doivent être appliquées sur le trajet du nerf et dans toute l'étendue où il présente des points douloureux. Il n'est pas nécessaire que le cautère
passe par tous les foyers de douleur, mais il faut autant que possible qu'il passe par
le plus grand nombre et par les plus douloureux. Comme on le voit, les règles qui
président à l'application des raies de seu sont celles qui ont été posées par M. Valleix
pour l'application du vésicatoire. Ainsi, pour une névralgie dorso-intercostale enrahissant tout un côté de la poitrine, une raie verticale à deux travers de doigt en
dehors des apophyses épineuses du côté malade, et deux ou trois raies tranversales
dans la direction des espaces intercostaux suffisent pour produire la guérison; pour
une sciatique, une raie oblique allant de la symphyse sacro-iliaque au grand trochaster, et une raie verticale suivant le trajet du ners depuis le bord insérieur du
muscle grand sessier jusqu'à la partie insérieure de la jambe.

On le conçoit, le lieu d'élection, la direction, la longueur des raies de seu ne sent pas toujours les mêmes pour la même névralgie; ils changent suivant la distribution variable des points douloureux, suivant que la névralgie est hornée à telle su telle portion du ners. »

Tels sont les saits recueillis sous mes yeux par M. Notta. Depuis lors, ils se sont les coup multipliés et toujours avec les mêmes résultats. Je n'ai pas vu survenir un sul érysipèle.

J'ajoute, et c'est ce que j'ai établi récemment dans un mémoire sur les cautérisations de l'hélix (1), que dans les cas intenses, il faut revenir deux, trois, quatre
fois et plus à la cautérisation. De cette manière, ce mode de traitement s'est montré
infaillible, ce qu'on ne peut dire d'aucun autre. A chaque nouvelle cautérisation,
il survient une amélioration notable qui, ordinairement, se fait attendre deux ou
trois jours et plus. Les malades ont souvent peur de ce traitement; c'est aux médecins à les familiariser avec lui, et ils le peuvent d'autant plus, qu'avec le chloroforme il n'est pas douloureux, et qu'immédiatement après on peut se livrer à ses
occupations. J'ai vu même des sujets se mettre en voyage, le lendemain, sans,
inconvénients. Un simple vésicatoire est plus douloureux et plus gênant que la
cautérisation de tout un membre. Après cela, je ne comprendrais pas que ce traitement ne devînt 'pas populaire.

On a encore proposé les sangsues et les ventouses scarifiées; mais l'analyse des laits m'a prouvé que ces moyens agissent, dans l'immense majorité des cas du moins, non par le sang qu'elles enlèvent à la circulation, mais par l'irritation que produisent à la peau les incisions et les piqures. Et c'est ici le lieu de faire remarquer que les médications externes les plus efficaces sont celles qui produisent cette irritation; bien plus, nous voyons que, à mesure que celle-ci devient plus grande, l'efficacité du moyen augmente, de sorte que la démonstration de ce fait important ne laisse rien à désirer.

L'action des sinapismes vient encore confirmer l'exactitude de cette proposition. Lorsque la névralgie est récente et peu violente, il suffit souvent d'un ou de plusieurs sinapismes sur les principaux points douloureux pour faire cesser prompte-

I Union médicale, novembre 1850.

ment la maladie. M. Malgaigne a souvent réussi de cette manière dans des ci d'une certaine intensité. Mais dans les névralgies de longue durée et d'une intensité considérable, les sinapismes ne produisent, comme l'expérience me l'a promé qu'une amélieration passagère.

L'électricité a été proposée par plusieurs auteurs, et l'on sait que dans ces de niers temps M. Magendie l'a mise en usage, principalement dans la névralgie de l'élect. Comoyen compte des succès évidents. Les docteurs Bailly (1), Gourdon (2) Duchesne, et plusieurs autres en rapportent des exemples; mais ces exemples a suffisent pas; et s'il est vrai que l'électricité ait procuré la guérison d'un cerus numbre de névralgies, on peut dire aussi que souvent la maladie résiste à son application. Je reviendrai du reste sur ce moyen dans les névralgies en particulier.

L'acupuneture à joni pendant quelque temps d'une très grande fivent. M. Dantu (3) à rassemblé quarante-sept cas, dans lesquels l'acupuneture, prot quée par M. J. Cloquet, a procuré trente-sept fois la guérison. Ce résultat sen avantageux si nous étions sûrs que l'on n'a appliqué l'acupuneture qu'à des névragies bien établies, et qu'on n'a pas fait entrer dans le calcul ces cas légers quérissent d'eux-mêmes. Je n'ai malheureusement pas pu examiner toutes le observations citées par M. Dantu; mais ce qui me porte à croire que l'acupune ture n'a pas, à beaucoup près, toute l'efficacité qu'on lui a attribuée, et que médecins ont trouvé un grand nombre de cas rebelles à son action, c'est qu'elle quijourd'hui presque généralement abandonnée.

L'application de l'aimant à été aussi vantée par quelques médecins; mais » usage est très peu répandu.

Le massage et la percussion des parties affectées de névralgie ent été générale ment pratiqués par des personnes étrangères à la médecine; cependant M. Réc mier a, dans ces dernières années (4), beaucoup vanté ces deux moyens et cité de faits de guérison. Dans plusieurs cas, j'ai employé le mussage et plus rarement percussion, pour me rendre compte de leurs effets. Or j'ai vu que toutes les foi ces moyens, difficiles à supporter à cause de la douleur qu'ils occasionnent, or produit, immédiatement après leur application, un soulagement très marqué; est la douleur est revenue constamment au bout d'un temps ordinairement peu considérable, et, de plus, certains malades ont eu une douleur contunive résultant de l'forte pression exercée sur les tissus. Je ne crois pas, par conséquent, qu'on puis compter sur ces moyens pour obtenir, dans la très grande majorité des cas du mons une guérison radicale.

Les névralgies se montrent assez fréquemment chez des personnes plus et moins anémiques, et nous avons vu plus haut qu'un tiers environ des femors que sont atteintes présentent des troubles marqués de la menstruation. C'est ce que a engagé beaucoup de médecins à mettre en usage les enminagegnes, et surter les ferrugineux. Puis quelques uns, généralisant l'emploi des préparations ferrugineuses, les ont administrées dans toutes les névralgies indistinctement

<sup>(1)</sup> Rerue méd., 1825.

<sup>(2)</sup> Journ. des conn. med., mars 1836.

<sup>(2)</sup> Traile de l'acupuncture, Paris, 1826, et BAYLE, Bibl. de thérapeutique; 
<sup>(4)</sup> Revue médicale.

M. Hutchisson a particulièrement préconisé le curbonate de fer. L'analyse que j'ai faite des observations dans lesquelles ce médicament a été employé ne m'a pas prouvé qu'il ait, à beaucoup près, toute l'efficacité que l'auteur lui a attribuée, et je suis resté convaincu que ce n'est guère que dans des cas particuliers qui, ainsi que je l'ai démontré dans mes recherches sur les névralgies, ne s'expliquent pas parfaitement par l'existence d'une chlorose, que ce médicament a un véritable sucès. Bien plus, j'ai trouvé que, même dans ces cas, on pouvait par le traitement local faire disparaître les douleurs, avant que le sang fût revenu à son état normal, de telle sorte que, en général, l'administration du carbonate de fer n'a l'autre avantage que de consolider la guérison.

La périodicité fournit, dans le traitement des névralgies, une des indications les plus précieuses; mais, chose singulière, en faisant l'analyse des faits que j'ai remeillis, j'ai trouvé que cette indication était trompeuse dans la moitié des cas eniron, saus que l'on put découvrir de dissérence notable dans les cas de réussite et lans ceux de non-réussite. Cela n'empêche pas, bien entendu, que le médecin ne toite avoir le plus grand égard à cette indication ; car dans les cas où elle n'est pas rompeuse, la maladie est rapidement enlevée, comme une fièvre intermittente erdinire. C'est le sulfate de quinine qu'on emploie presque toujours. Il suffit ordimirement de la dose de 40, 50 ou 60 centigrammes. Dans mon Iraité des névralpui, j'ai dit qu'au bout de quatre ou cinq jours de son administration, on doit, ai azi n'agit pas, le remplacer par un autre moyen; mais le terme est trop court. Il a peu de temps que j'ai vu à l'Hôtel-Dieu annexe un malade affecté d'une nétralgie trifaciale périodique, chez lequel, au bout de ce temps, le sulfate de quime n'avait pas procuré de mieux sensible; et cependant la périodicité était tellenent marquée. la douleur disparaissait si complétement dans les intervalles des mes réguliers, que je crus devoir insister. Or, deux ou trois jours après, l'accès levint beaucoup moins fort, et en très peu de temps le malade fut complétement péri. Ensin, plus récemment, j'ai vu qu'en élevant la dose du sel antipériodique Il gramme et plus, on trouve beaucoup moins de cas réfractaires.

Quelques auteurs ont sait entrer le quinquine dans leurs préparations antiévralgiques; d'autres ont employé des succédanés de ce médicament, la salicine; ar exemple (Serre). L'emploi de l'arsenie et les guérisons obtenues par ce moyen sivent également trouver place ici; car, d'après un certain nombre de saits bien ounus, et principalement d'après ceux qu'a cités M. Boudin, tout porte à croire se ce médicament a agi comme succédané du quinquina (1); mais le sulfate de sinine est trop présérable pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ces moyens.

M. le docteur Leriche (2) a appliqué au traitement de tontes les névralgies l'emloi de l'huile essentielle de térébenthine, qu'on n'employait guère que dans la cialique. Ce médecin a évité les accidents occasionnés par ce médicament en en iminuant notablement les doses, et néanmoins il a réussi de cette manière à guéir vingt et un cas de névralgies diverses. Voici la formule qu'il emploie :

```
Essence de tilleul..... 100 gram. | Gomme arabique...... 5 gram. | Gomme arabique...... 30 gram. | Gomme arabique...... 30 gram. | de térébenthine. 1 ou 2 gram. | Gomme arabique...... 30 gram.
```

Mélez. Dose : 3 ou 4 cuillerées à bouche par jour.

Dnion médicale, 19 octobre 1848.

<sup>(1)</sup> Voy. Traile des sièvres intermittentes; Paris. 1842, in-8.

Je pourrais, comme on le pense bien, grossir beaucoup cette liste de moventhérapeutiques dirigés contre les névralgies, car ces affections comptant un nombre assez notable de cas extrêmement rebelles, on a dû nécessairement recourir à une multitude de remèdes divers; mais je ne crois pas devoir le faire ici, parce que nous retrouvons les principaux de ces moyens dans certaines névralgies particulières, contre lesquelles ils ont été plus spécialement dirigés. C'est ainsi que je parlerai de pilules de Méglin, du valérianate de zinc, de la belladone, de l'aconit, à propos de la névralgie trifaciale, etc. Je crois qu'il sera plus utile ici de faire rapidement un résumé critique de ce qui vient d'être dit.

Résumé. Si nous examinons les faits rapportés par les auteurs, nous voyons que les médications qui comptent les succès les plus nombreux et les plus promptes sont : 1° pour les névralgies ordinaires, le traitement local par les moyens qui s-ritent la peau, moyens à la tête desquels il faut placer la cautérisation transcurrant et les vésicatoires volants multipliés; 2° pour les névralgies périodiques, le sulfate de quinine.

On ne peut néanmoins disconvenir que par d'autres médications on n'ait obtes de remarquables succès ; mais on ne peut douter aussi qu'un bon nombre de co succès ne soient dus tout simplement à ce que l'on a eu fréquemment affaire à des névralgies qui devaient disparaître toutes seules ; ce qui fait qu'on a dû néce-sairement obtenir des guérisons par les moyens les plus variés. Nous ne pourron apprécier ces divers moyens d'une manière tout à fait satisfaisante, que lorsque le auteurs nous auront fourni leurs observations avec tous les détails indispensables; et en attendant nous devons conserver quelques doutes, non pas assurément su les guérisons qu'ils ont citées, mais sur l'efficacité générale des médicaments qu'è ont préconisés. Nous devons surtout bien nous garder de les considérer comme supérieurs à ceux que nous avons signalés en première ligne, bien que chaque atteur ait vanté son traitement par-dessus tous les autres.

Mais quelle que soit l'efficacité des traîtements préconisés, il y a toujours, a-re dit, un certain nombre de cas rebelles; il n'est pas même très rare de voir des ce qui, ayant résisté à plusieurs des médications qui comptent le plus grand nombre e succès, finissent par céder sons l'influence d'un remède beaucoup moins efficat. Le médecin ne doit pas perdre de vue cette bizarrerie de la maladie dans certain cas. Il doit alors rechercher attentivement s'il n'existe pas quelque circonstant qui puisse lui fournir une indication particulière: ainsi un certain degré d'anime qui indique l'emploi des ferrugineux; une périodicité quelque douteuse qu'ér soit, etc. Souvent, il ne doit pas se le dissimuler, il ne pourra rien découvrir é semblable, et alors il sera réduit à passer en revue les divers moyens conseiles de telle sorte qu'il ne doit ignorer aucun de ceux à l'appui desquels on a rapport quelques observations d'une certaine valeur. Aussi, dans les névralgies en particulier, n'épargnerai-je rien pour faire entrer dans la partie du traitement tous les détails qui me paraîtront avoir une importance réelle.

### ARTICLE III.

## DIVISION DES NÉVRALGIES.

Il est nécessaire de consacrer un article à la division des névralgies, pour que le lecteur puisse savoir où il trouvera la description de certaines douleurs de rament

nerveux isolés, que beaucoup d'auteurs ont considérées comme des névralgies entièrement indépendantes, et ont décrites sous des noms divers.

Les observateurs ayant trouvé des douleurs très vives dans les nerss frontal, sousorbitaire, nasal, cubital, plantaire, etc., etc., on a décrit autant de névralgies que
ces douleurs ont affecté de siéges ainsi limités; mais, étudiant les faits avec grand
soin, j'ai reconnu que, dans l'immense majorité des cas, ces névralgies ne sont pas
aussi complétement isolées qu'on le pense, et que les autres rameaux appartenant
an même ners sont également affectés, quoiqu'à un degré bien insérieur. Je ne
nie pas néanmoins, tant s'en saut, la possibilité de ces névralgies limitées. Qui n'a
ve, par exemple, des douleurs évidemment névralgiques bornées au ners dentaire
insérieur? Mais je dis que ces cas sont sort rares et peuvent être regardés comme
des exceptions. Aussi ai-je pu, sans m'éloigner de la vérité, m'exprimer ainsi
dans mon Traité des névralgies (p. 656): « Lors donc qu'un auteur désigne la
maladie par le nom d'une des divisions secondaires, il saut entendre que cette
branche est principalement, mais non exclusivement affectée. » Les exceptions
que je viens de signaler ne sauraient insirmer cette règle.

D'après ces considérations, j'ai divisé les névralgies en huit espèces qui ont pour sige les principaux nerss du corps, et j'ai indiqué comme des variétés les douleurs bunées à un rameau de ces nerss. Voici cette division: 1<sup>re</sup> espèce: Névralgie trisa-tale; variétés: N. sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieure, nasale, temporale. Ces deux dernières variétés sont extrêmement rares. 2º espèce: Névralgie tervico-occipitale; variétés: N. occipitale proprement dite; N. mastoidienne. 3º espèce: Névralgie brachiale; variétés: N. cubitale, musculo-cutanée, radiale, médiane. Cette dernière variété est fort rare. 4º espèce: Névralgie dorso-intercostale; variétés: N. dorsale; N. intercostale. Il est fort rare que la névralgie soit limitée aux rameaux dorsaux ou aux rameaux intercostaux. 5º espèce: Névralgie lombo-abdominale; variétés: N. lombaire, iléo-scrotale. 6º espèce: Névralgie cratale. 7º espèce: Névralgie fémoro-poplitée, ou sciatique; variétés: N. péronière, plantaire externe, plantaire interne. 8º espèce: Névralgie multiple, ou erratique. J'ajoute une 9º espèce; qui est la névralgie générale, dont j'ai observé plusieurs exemples dans ces dernières années (1).

Telles sont les diverses espèces que je vais avoir à traiter dans les articles suivants. Cette division a été admise par les auteurs qui ont écrit sur ce sujet dans ces dernières années. Je n'ai pas sait entrer dans ce cadre l'angine de poitrine, parce qu'il n'est pas parsaitement démontré que ce soit une névralgie. Je crois devoir en placer la description, ainsi que celle de la migraine, dans la grande division des névroses, ce qui ne préjugera rien sur leur nature et sur leur siège. Quant à l'avant-dernière espèce que j'ai signalée, c'est-à-dire, la névralgie multiple ou erratique, je n'en dirai que quelques mots, parce qu'elle n'est autre chose que la coexistence de plusieurs névralgies chez un même individu, ou le passage de la douleur névralgique d'un ners à l'autre.

Après ces considérations générales sur les névralgies, je peux aborder chacune de ces affections en particulier, sans être obligé d'entrer à chaque instant dans des explications qui en rendraient la description satigante.

<sup>(1)</sup> Voy. plus loin l'article Névralgie générale.

## ARTICLE IV.

## NÉVRALGIE TRIFACIALE.

Ainsi que je l'ai fait voir dans mon Traité des névralgies, c'est à Arétée (1) que commence réellement l'histoire de la névralgie trifaciale. Puis, jusqu'à André, cette maladie reste très imparfaitement connue. Ce dernier auteur en signale plusieurs cas très intéressants. Fothergill (2) en trace ensuite une description beaucoup plus exacte et plus complète, et à une époque plus rapprochée de nous, plusieurs auteurs, parmi lesquels il faut distinguer les docteurs Méglin (3) et Halliday (4), en ont fait le sujet de leurs intéressantes recherches.

Dans la description de la névralgie trifaciale, j'aurai à traiter séparément de l'affection douloureuse du nerf maxillaire inférieur, parce que, comme je l'ai dit plus haut, cette névralgie partielle est celle qui se montre le plus fréquemment isolée,

ce qui est important pour la pratique.

# S I. — Définition; synonymies fréquence.

Le nom que je donne à la maladie prouve qu'elle est uniquement constituée par la douleur du nerf trifacial. On verra, à l'article Diagnostic, qu'il résulte de mes recherches, comme de celles de plusieurs physiologistes, que le nerf facial se s'est jamais montré, d'une manière évidente, atteint de cette affection.

On a encore donné à cette maladie les noms de tic douloureux, névralgie faciale, prosopalgie, painful affection of the face. Le nom que j'ai adopté me paraît devoir être admis, parce qu'il peut seul faire cesser la confusion qui règne sur ce sujet.

La névralgie trifaciale n'est pas une affection rare, mais elle est moins fréquente

que la sciatique, et surtout que la névralgie intercostale.

# § 11. — Causes.

M. Chaponnière (5), ayant réuni un grand nombre d'observations, nous a donn un très bon travail sur les causes de cette affection; c'est à lui, par conséquent, qu'il faut emprunter les détails étiologiques.

# 1° Causes prédisposantes.

Age. Le jeune âge est presque complétement exempt de cette maladie, c'est dans les quatre périodes de dix ans comprises entre vingt et soixante ans, qu'on es observe les exemples les plus nombreux (6).

Seze. Dans les saits que j'ai rassemblés, cette affection s'est montrée un per plus sréquente chez la semme que chez l'homme; et chez la première elle a cu

(1) De causis et signis diut., lib. I, cap. XI.

(2) On the painful affect., etc., 1782.

(3) Rech. var la névral. faciale : Strasbourg, 1816.

(4) Consid. prat. sur les névralgies de la face; Paris, 1832.
(5) Essai sur le siège et les causes de la névralgie de la face: Thèse, Paris, 1832.

(6) Je dois répéter ici, comme observation générale et s'appliquant à toutes les descriptions cultenues dans les articles suivants, que ces résultats généraux sont déduits de faits sévèrement annes mon Traité, auquel on pourra recourir pour des détails plus précis. lien un pen plus souvent avant l'âge de trente ans, tandis qu'on a observé le contraire chez le second. Le plus grand nombre des femmes dont j'ai étudié les observations avaient eu des troubles variés de la menstruction : suppression des règles; dysménorrhée, etc.

Constitution, tempérament. La névralgie trifaciale attaque toutes les constitutions indifféremment; on l'a observée un peu plus souvent chez des sujets auxquels on a attribué le tempérament nerveux.

Hygiène. Les suits ne nous apprennent rien de positif sur l'influence de l'habitation, de la nourriture, des excès, des professions, de l'hérédité.

Fréquemment les sujets avaient eu à une époque antérieure des affections dont le siège était dans le système nerveux. « Jamais, ai-je dit dans mon Traité (p. 30), la névralgie trifactale ne s'est développée d'une manière évidenté à la suite d'une métastase. Rien n'a pu donner lieu de croire qu'elle était due au virus syphilitique! Elle s'est montrée bien plus frêquemment dans les mois froids de l'année que dans tous les autres. \* Les deux côtés de la face y sont à peu près également exposés, d'après mes recherches. Rarement les deux uerfs trifaciaux sont affectés en même temps : le plus ordinairement les douleurs se font sentir dans plusieurs rameaux à la fois.

#### 2º Causes occasionnelles.

Voici, au sujet des tauses occasionnelles, comment je me suis exprimé dans l'ouvrage cité : « Parmi les causes occasionnelles, l'action du froid a été la plus séquente. Bien rarement la maladie a suivi de près une suppression subite des règles. Les auteurs ont cité quelques cas où elle avait pour cause une violence extérieure; je n'en ai point vu d'exemple. » Mais je dois ajouter que; il y a environ deux ans, j'ai été consulté pour un fait de ce genre. Il s'agissait d'une femme qui, s'étant fait une contusion au front dans le trajet du nérf frontal, avait, après woir vu disparaître presque complétement, en trois jours, la douleur de la blessure, commencé à ressentir dans ce point des douleurs nerveuses qui avalent ensuite gagné la tôte, le cou, le bras et une grande partie du reste du corps, du même côlé. · Jamais, ajoutais-je, je ne l'ai vu se produire sous l'influence de la carie des dents : cependant on en cite quelques exemples incontestables. » En effet, M. Stillé, médecin distingué de Philadelphie, nous en a fourni un très remarquable que j'ai publié (1), en le faisant suivre de réflexions. Les docteurs Halford et Bush (2), MM. Neucourt (3) et Girard (4) en ont fait connaître d'autres qui sont des plus concluants, et enfin j'ai eu l'occasion d'en observer moi-même qui ne m'ont faissé acon doute. Des symptômes de coryza sont quelquefois liés à l'existence d'une viralgie trifaciale; mais, ainsi que je l'ai fait remarquer, dans un certain nombre de cas, les signes d'inflammation de la pituitaire sont presque tonjours le résultat et non la cause de la névrulgie. On m'a communiqué récemment un fait dans lequel les douleurs névralgiques ceasaient lorsqu'il s'établissait un écoulement de sérosité acre, avec itritation de la muqueuse, par la nacine correspondante.

<sup>(1)</sup> Archives de méd., 1843, 4° série, t. 11, p. 468

<sup>(2)</sup> Hufeland Journ., 1832.

<sup>(3)</sup> Arch. gen. de saed., 4° série, 1849, t. XX, p. 102.

<sup>(4)</sup> Union médicale, 1850.

## § III. — Symptômes.

C'est dans la description des symptômes qu'il importe de distinguer ce qui appartient en propre à la névralgie du maxillaire inférieur fixée dans le rameau dentaire. Ce que je vais dire s'applique à la névralgie simultanée des trois branches, et je décrirai séparément l'affection partielle dont il s'agit.

Début. Le début est rarement brusque. Il est ordinairement marqué par une sensation de chaleur, un prurit, de légers élancements dans les rameaux qui doivent être affectés; puis, au bout de quelques heures ou de quelques jours, la névralgie acquiert toute son intensité.

Symptômes. 1º Douleur spontanée. Il faut, comme je l'ai dit, distinguer la douleur fixe, gravative, contusive, des élancements. Cette douleur est disséminée par points, ainsi qu'il suit : le point sus-orbitaire, à la sortie du nerf frontal, ou un peu au-dessus; le point palpébral, le plus souvent sur la paupière supérieure; le point nasal, à la partie supérieure et latérale du nez; le point sous-crbitaire, à la sortie du nerf de ce nom; le point malaire, au bord inférieur de cet os; plus rarement les points alvéolaire, labial, palatin et lingual; le point temporal, que, d'après mes recherches récentes, je regarde comme un des plus fréquents; le point mentonnier, bien circonscrit à la sortie du nerf de ce nom; enfin le point pariétal, qu'on trouve aux environs de la bosse pariétale.

C'est dans ces points que la pression détermine une douleur souvent très vive, surtout pendant les paroxysmes; c'est aussi dans ces points que se sont sentir les élancements, ou les douleurs analogues, qui tantôt y restent fixes, et tantôt x portent plus ou moins loin dans des directions diverses, mais le plus souvent en suivant le trajet des nerses.

Il est très rare que les divers points qui viennent d'être indiqués soient affectés tous à la fois; mais j'ai noté que, dans la grande majorité des cas, on en trouvait au moins un dans chacune des trois branches du nerf, et que, dans quelques cas légers seulement, on n'en trouvait qu'un.

Dans la minorité des cas, les organes dans lesquels se rendent les rameaux du trijumeau présentent quelques symptômes. C'est ainsi qu'on voit parfois la photophobie, le larmoiement et la rougeur de l'æil exister ensemble ou séparément. Plus rarement la narine est chaude, et sa muqueuse sécrète des mucosités aboudantes. Quelques malades éprouvent des sifilements et des bourdonnements d'oreille; d'autres ressentent une douleur vague dans les bulbes des cheveux.

Dans un petit nombre de cas très violents, il y a des convulsions, des contersions, des spasmes, des tremblements de la face, ce qui a valu à la maladie le nom de tic douloureux. Dans un cas il y avait, pendant les accès, une tuméfaction considérable avec rougeur et chaleur de tout le côté de la face affecté. Ce cas a été observé après la publication de mon ouvrage. Jamais je n'ai vu d'atrophie ou d'hypertrophie réelle par suite de cette affection, quelle que fût sa durée.

D'autres douleurs du même genre (dans les lombes, les parois de la poitrise, les membres inférieurs) se montrent chez certains sujets atteints de névralgie tri-faciale, mais plus rarement que dans les autres névralgies.

Du côté des voies digestives, on n'observe ordinairement rien de remarquable. De légers troubles fonctionnels peuvent néanmoins exister, mais c'est le plus souvent, sous l'influence du traitement. L'observation ne m'a pas démontré que cette névralgie su évidemment liée à un état saburral des premières voies, comme quelques auteurs l'ont avancé. Je ne nie néanmoins pas absolument la possibilité du sait.

Les fonctions respiratoires restent intactes, et si, dans quelques cas, on observe un léger mouvement fébrile, on en trouve presque toujours la raison dans l'infuence du traitement employé.

J'ai noté que, dans la grande majorité des cas, les semmes ont présenté des menstrues moins abondantes et moins régulières que dans l'état de santé.

Névralgie maxillaire inférieure. Cette variété est caractérisée par une douleur qui a presque toujours son siège exclusif dans la portion du ners dentaire inférieur qui parcourt le canal creusé dans la mâchoire inférieure, et dans la houppe nerveuse qui sort par le trou mentonnier. Les douleurs qui sont de la même nature que celles qui ont été décrites à propos de la névralgie trisaciale en général ont leur principal point de départ au trou mentonnier, de là elles se portent dans le canal osseux, et souvent les dents, le menton et la partie moyenne de la lèvre inférieure, d'une part, et de l'autre les parties situées au-devant de l'oreille, ressentent de viss élancements. La douleur à la pression est presque toujours bornée au trou mentonnier, et ordinairement on ne la produit que dans un espace très peu étendu. J'ai vu un cas dans lequel les accès de cette névralgie étaient atroces et se reproduisaient chaque jour un nombre considérable de sois, et cela pendant un ou deux mois; ensuite le sujet était calme pendant deux, trois ou quatre mois, puis les accidents recommençaient. Cet état si cruel durait depuis au moins vingt ans.

Lorsque la maladie est très violente, il suffit ordinairement de l'action de mâcher, du contact d'un corps chaud ou froid sur les lèvres et les dents, et même quelquesois du simple mouvement des lèvres, pour reproduire les douleurs.

Sous les autres rapports, cette variété ne présente rien de particulier.

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

Nous avons vu plus haut que, comme toutes les névralgies, la névralgie trifaciale est caractérisée par des accès de douleur. Ces accès reparaissent le plus souvent à des intervalles irréguliers. Dans un certain nombre de cas, au contraire, ils se reproduisent avec une périodicité marquée, et, d'après les faits connus dans la science, la névralgie trifaciale est celle dans laquelle cette périodicité s'observe le plus fréquemment. Ces paroxysmes sont eux-mêmes composés d'un plus ou moins grand nombre de douleurs aiguës et passagères, qui ne durent ordinairement que quelques secondes, et se reproduisent au bout d'un temps qui varie entre une demi-minute et une minute dans la plupart des cas. Pendant tout ce temps, la douleur contusive persiste avec une plus ou moins grande intensité et la pression l'exaspère,

Les accès, qu'ils soient réguliers ou non, sont très variables quant à leur intensité; mais on peut dire d'une manière générale que les accès périodiques sont les
plus violents. Il y a quelques exceptions à cette règle. La durée des accès varie
aussi beaucoup suivant les cas; quelquefois ils ne durent que quelques minutes, et
d'autres fois ils se prolongent pendant des heures entières. C'est pendant leur du-

rée que les malades expriment leur souffrance par la contraction des traits de la face, par leurs cris et leurs contorsions; c'est aussi alors qu'on voit la photophobie, le larmoiement, les convulsions faciales, en un mot les accidents signalés plus haut se manifester dans les organes où vont se rendre les nerfs affectés. Il est de ces accès tellement douloureux, qu'ils jettent le sujet dans un découragement et un abattement profonds.

Les accès irréguliers se produisent aussi souvent la nuit que le jour. Ils sont généralement plus fréquents dans les temps froids. Quelquefois ils se terminent brusquement, laissant dans le calme le plus parfait les malades si souffrants un instant auparavant; mais bien plus souvent les accès deviennent moins forts et moins longs; ils s'éloignent, et il ne reste, au bout d'un certain temps, qu'une chaleur, un engourdissement dans le front, la face, la tête, sensations qui ne tardent pas à se calmer d'elles-mêmes, sans toutefois se dissiper complétement, dans le plus grand nombre des cas.

La durée de la maladie ne saurait être indiquée d'une manière générale, car, ainsi que je l'ai fait voir (1), dans certains cas légers elle peut ne durer que quelques heures, tandis que dans d'autres elle ne finit qu'avec la vie du malade.

La terminaison ordinaire est la guérison. Cependant l'affection peut se montrer rebelle jusqu'à la mort, qui, dans les cas connus, a été causée par une autre affection ou par un accident.

J'ai constaté que les récidives ont cu lieu chez près de la moitié des sujets, et souvent la nouvelle atteinte était au moins aussi violente que la première. Quelques sujets y sont tellement exposés, qu'ils en sont attaqués plusieurs sois dans une année, sous l'influence des causes les plus légères, comme l'exposition peu prolongée à l'air sroid, un léger coryza, une contrariété, et souvent sans cause conque.

# § V. – Lésions anatomiques.

Ce n'est que pour mémoire, et parce qu'on s'est beaucoup occupé de ce sujet, que je dis un mot des lésions anatomiques. Il suffit de parcourir les faits cités par les auteurs, pour s'assurer de leur peu de valeur. Ainsi M. Rousset (2) dit que, dans un cas, le nerf était hypertrophié, et d'un autre côté, le docteur Thomas l'a vu atrophié. Thouret cite une hydropisie du cerveau, Montault une tumeur cancéreuse du crâne, et enfin Desault a vu le nerf affecté parfaitement semblable à celui du côté opposé. Que conclure de tout cela, si ce n'est que ces lésions peuvent avoir eu quelque influence sur la persistance de la maladie, mais qu'elles ne bui appartiennent point en propre?

### § VI. — Diagnostic, pronostic.

Avant d'exposer le diagnostic différentiel de la névralgie trifaciale, il imperte de rechercher s'il existe ou non une névralgie du ners sacial; car si l'observation neus apprend que cette affection n'existe réellement pas, ce diagnostic deviendra, par cela seul, beaucoup plus sacile.

Existe-t-il une névralgie du nerf facial? Je n'insisterai pas ici sur la partie

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>12)</sup> Diss. inaug.; Paris, 1801.

physiologique de la question, on peut voir ce que j'en ai dit ailleurs (1); mais je rappellerai ce que m'a appris l'examen des observations publiées. De l'analyse de ces faits, il résulte que le trajet des douleurs dans le nerf facial n'a jamais été suf-fisamment précisé, et que, dans un assez bon nombre de cas, cette douleur avait évidemment son siège dans le nerf occipital, d'où elle s'étendait par les anastemoses au nerf trifacial. J'ai par conséquent dû conclure que, selon toutes les probabilités, on avait pris pour des névralgies faciales des névralgies cervico-occipitales, et que cette affection n'a pas son siège dans le nerf facial. J'ajoute que, depuis ce temps, examinant avec beaucoup d'attention tous les cas de névralgie de la tête, j'ai rencontré assez souvent la névralgie occipitale, maladie que muiotes fois un examen peu attentif aurait pu faire prendre pour une névralgie faciale, et que je n'ai jamais vu cette dernière affection.

Si maintenant nous recherchons quelles sont les maladies avec lesquelles on pourrait confondre la névralgie trifaciale, nous trouvons d'abord le rhumatisme de la face; mais on ne sait sur quels faits les auteurs se sont appuyés pour admettre cette affection que MM. Chomel et Requin n'ont jamais observée, et que je n'ai jamais vue moi-même; en sorte que, dans l'état actuel de la science, ce diagnostic se saurait avoir d'importance réelle.

Une simple odontalgie pourrait quelquesois saire croire à l'existence d'une némagie; mais, ainsi que je l'ai sait observer ailleurs (2), le sujet indique ordinairement très bien la source de la douleur; quand en touche la dent, et sursont la portion cariée, la douleur est excessive; ensin, et c'est là le point le plus important, on ne détermine pas de la douleur par la pression, dans les points d'élection qui ont été signalés plus haut. Si une névralgie était due à la carie d'une dent, comme dans le cas recueilli par M. Stillé, et ceux que j'ai cités plus haut, en touchant la dent avec un stylet, on éveillerait les élancements névralgiques, ce qui éclairerait le médecin.

Le diagnostic de la migraine et de la névralgie faciale repose principalement sur la courte durée de la première. Plusieurs auteurs pensent, du reste, que la migraine affecte les nerfs superficiels de la tête, et qu'elle est par conséquent de nature névralgique. Plusieurs faits que j'ai observés me portent à admettre cette opinion, au moins pour un certain nombre de cas. J'y reviendrai en parlant de la migraine.

Je ne crois pas qu'il soit utile d'établir une distinction entre la névralgie trifaciale et le clou hystérique. Déjà, en 1841, plusieurs saits m'avaient démentré que l'existence de ce point douloureux annonçait une névralgie chez une semme hystérique, et mes recherches ultérieures ont consirmé ce sait.

La douleur causée par l'extension d'un coryza à la muqueuse de l'antre d'Hygmore ressemble à celle qui se produit vers le trou maxillaire dans la névralgie trifuciale. « Mais l'existence préalable du coryza, la douleur qui augmente dans la prafondeur de la face lorsque les malades se mouchent, l'absence de véritables élancements, et par-dessus tout l'absence de douleur vive à la pression, soffiront pour
faire éviter toute erreur (3). »

Quant à une certaine douleur qu'on observe quelquesois dans l'articulation

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des névralgies, p. 154.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., p. 119.

<sup>(3)</sup> Traité des névralgies, p. 152.

temporo-maxillaire, il suffit, pour la distinguer de la névralgie trifaciale, de remarquer qu'elle ne se produit guère que dans les mouvements de mastication.

Je termine ce diagnostic, pour lequel un tableau synoptique serait complétement inutile, en disant que le nombre, l'étendue, la situation des points douloureux, et surtout des points douloureux à la pression, ainsi que la violence et le trajet des élancements, seront reconnaître le véritable siège de la maladie et son degré d'intensité.

Pronostic. Dans la grande majorité des cas, le pronostic est favorable, puisque, chez des sujets dont j'ai étudié les observations, la guérison a eu lieu quatre fois sar cinq. Mais, dans quelques cas, cette affection est extrêmement rebelle. Ceux où la persistance de la maladie s'est montrée la plus grande sont des cas de névralgie frontale et maxillaire inférieure. Si l'affection dure un grand nombre d'années, on a lieu de craindre de voir la santé générale s'altérer profondément, si déjà elle n'a pas subi de graves atteintes; mais je le répète ici, on n'a pas cité de cas authentique de mort occasionnée par le fait seul d'une névralgie trifaciale.

# § VII. - Traitement.

Lorsqu'on jette les yeux sur la liste des moyens employés contre la névralgie trifaciale, on est effrayé de leur nombre et de leur variété. Il faudrait presque un
volume pour faire connaître toutes les médications auxquelles on a eu recours dans
des cas tout à fait identiques; mais heureusement il n'y aurait aucune utilité à
chercher à être complet. Il n'est, en effet, qu'un nombre limité de traitements qui
peuvent subir l'épreuve de la critique, et c'est de ceux-là seuls que le praticien doit
s'occuper. Lorsque nous voyons des remèdes préconisés saus qu'on fournisse aucune preuve de leur efficacité; quand nous voyons le même médecin, après avoir
prôné un médicament, en adopter un autre, puis un autre encore, et accorder à
chacun la même vertu, il est bien évident que nous n'avons aucun motif de tenir
compte de semblables assertions. Je me bornerai donc à faire connaître les traitements qui ont le plus de célébrité, et je n'insisterai que sur ceux qui sont fondés
sur l'observation.

Beaucoup d'auteurs ont indiqué des traitements différents, suivant qu'ils out cru reconnaître dans la névralgie un caractère inflammatoire, rhumatismal, goutteur. arthritique, purement nerveux; je dois dire ici que, malgré toute l'attention que j'ai mise à étudier la maladie dans les cas soumis à mon observation, je n'ai pu découvrir aucune différence dans la manière d'être de ces divers cas; que la nature de la cause n'a paru avoir aucune influence sur celle de la maladie, et ce qui est surtout important, que, dans ces cas aussi bien que dans ceux qu'ont rapportés les auteurs, je n'ai pas vu le traitement ainsi dirigé avoir de meilleurs effets que les médications conseillées dans la pensée que toutes les névralgies sont de la même nature On ne doit saire d'exception que pour la névralgie périodique, dont je dirai un mot à part. Peut-être aussi faudrait-il tenir compte de la possibilité de la névralgide nature syphilitique; mais les maux de tête guéris par les mercuriaux et cités comme des névralgies méritent-ils bien ce nom dans la très grande majorité de cas? C'est ce que nous ne pouvons pas savoir, faute de renseignements, et tout porte à croire plutôt que l'on a eu assaire à ces cépholées qui se montrent si fréquemment dans la syphilis constitutionnelle, et qui, comme nous le verrons plus tard, distèrent de la névralgie.

Ce qui rend très difficile l'appréciation du traitement de cette névralgie comme de la plupart des autres, c'est qu'on voit un remède réussir, alors que beaucoup l'autres ont été inutiles, et que le même médicament donné ensuite n'a plus le même succès. Or rien n'est plus fréquent dans le traitement de la prosopalgie, et ze qui complique le plus la question, c'est que presque tous les divers médicanents proposés se sont ainsi remplacés réciproquement avec avantage. Ainsi on roit ici les révulsifs réussir, les narcotiques ayant échoué; là ce sont les narcotiques qui ont l'avantage, et ainsi de suite, sans que, je le répète, il soit possible de trouver dans la nature du mal la cause de ces résultats inattendus. Il est évident que, en pareil état de cause, on ne doit attacher une véritable importance qu'aux traitements qui, dans un nombre suffisant de cas, ont prouvé fréquemment leur efficacité; mais il est certain aussi que, tout en reléguant les autres au second plan, on ne doit pas les négliger, lorsqu'ils ont pour eux quelques faits bien observés, puisque, par des circonstances qui nous échappent, ces derniers peuvent réussir dans quelques cas où les autres ont échoué. Dans ces cas particuliers, le médecin se peut agir qu'en tâtonnant, les indications, comme nous l'avons dit plus haut, étant tout à fait hypothétiques.

1° Médication externe. — Émissions sanguines. Les auteurs qui ont admis l'existence d'une prosopalgie pléthorique ont conseillé la saignée générale, les singues derrière les oreilles, ou à l'anus; mais, dans le petit nombre de faits où je trouve que ce moyen a été employé, je ne vois pas qu'il ait eu des effets bien avantageux, lorsqu'il s'agissait réellement d'une névralgie, et non d'une simple céphalalgie pléthorique. Cette médication, conseillée par Thilenius (1), Joseph Frank (2), etc., n'est pas, du reste, généralement adoptée.

Extraction d'un corps étranger ou d'une dent cariée. Nous avons vu plus haut que la névralgie pouvait, dans quelques cas rares, être causée par une violence extérieure. Or il est arrivé quelquesois (3) qu'un fragment de corps étranger est resté dans la plaie, et que l'extraction a sait cesser les douleurs. Dans d'autres cas, on obtient le même succès par l'extraction d'une dent cariée; j'ai cité plus haut le sait recueilli par M. Stillé; on peut rappeler aussi ceux qu'ont rapportés Halsord et le docteur Busch (4).

Tout récemment encore, M. Neucourt (5) a rapporté un cas dans lequel les traitements les plus actifs ayant échoué, l'avulsion de neuf dents cariées fit disparaître complétement les douleurs névralgiques.

M. le docteur Girard, de Marseille (6), en a cité de plus remarquables encore. J'en signalerai en particulier un dont on peut lire l'observation dans le mémoire de ce médecin, et dans lequel l'avulsion d'une dent fit disparaître une douleur des plus violentes, durant déjà depuis très longtemps, bien que la dent ne sût pas dou-loureuse elle-même. Enfin, il y a très peu de temps que j'ai vu cesser une nérralgie des plus violentes après l'emploi du même moyen.

Ces cas méritent assurément considération, mais on devra bien se garder de

<sup>(1)</sup> Med. chir. Bemerck, t. 1.

<sup>(2)</sup> Prax. med., pars II, t. I, sect. 2.

<sup>(3)</sup> Voy. JEFFREYS; J. PRANK, loc. cil.

<sup>(</sup>i) Iluseland Journ., 1832.

<sup>(</sup>b) .irch. gen. de med., 4° série, 1819, t. XX, p. 162,

<sup>(6)</sup> Union medicale, 1850.

compter sur un succès certain, alors même que tout portera à croire que la source du mal est dans la carie d'une ou de plusieurs dents. A côté des faits précédents, on peut, en effet, en citer beaucoup d'autres où, croyant avoir trouvé la vraie cause de la maladie, on a arraché des dents, souvent en grand nombre, sans obtenir aucun résultat avantageux; et, parmi les faits que j'ai rassemblés, j'ai vu, non seulement la douleur être plusieurs fois augmentée par l'avulsion d'une dent, mais encore, dans un cas, je n'ai pas pu trouver d'autre cause de la production de la maladie elle-même (1).

Vésicatoires. J'ai peu de chose à ajouter à ce que j'ai dit de l'emploi des vésicatoires, en parlant des névralgies en général. Je ferai seulement remarquer que, devant être appliqués sur le trajet des nerfs et sur les points les plus douloureux, c'est-à-dire sur divers points de la face, ils sont souvent refusés par les malades, et qu'on est obligé de recourir à d'autres moyens. Quant au mode d'application, j'ai reconnu que le vésicatoire unique et à demeure n'a qu'une faible efficacité, et que le pansement avec la pommade épispastique peut produire des douleurs insupportables, inconvénients que ne présente pas l'application des vésicatoires multipliés et placés sur les principaux points douloureux (front, tempe, joue). Cette dernière médication est, d'après les faits que j'ai observés, généralement et promptement efficace.

J'ai prouvé dans mon ouvrage (page 191) que, si l'application d'un sel de morphine par la méthode endermique doit être prescrite, dans la plus grande majorité des cas, du moins, ce médicament ne doit être considéré que comme secondaire, et l'on a vu, dans l'article précédent, que les cas cités par M. Rougier ne sont pas de nature à démontrer le contraire. Cependant je ne peux m'empêcher de le répéter ici, ce médicament adjuvant peut être d'une grande utilité pour faire cesser promptement les deuleurs excessives que produit la névralgie, et pour procurer quelque repos au malade pendant que les vésicatoires agissent. Les mêmes réslexions s'appliquent à l'usage du datura stramonium en teinture ou autrement, par la méthode endermique.

Cautérisation transcurrente. Je ne dois pas oublier la cautérisation transcurrente, bien que la névralgie faciale soit celle qu'on traite le plus rarement par ce moyen, à cause de la frayeur qu'inspire au malade l'application du feu sur les parties affectées et des traces que cette application laisse pendant un temps assez long. Ce moyen n'est pas moins efficace dans cette névralgie que dans toutes les autres, et lorsque les douleurs sont excessives, lorsqu'elles plongent le malade dans le découragement, on est heureux d'avoir encore cette ressource précieuse.

Les raies de seu se pratiquent sur la sacc et le cuir chevelu, le long des trajets douloureux. Plusieurs sois j'ai réussi, par ce moyen, dans les cas les plus rebelles.

Narcotiques à l'extérieur. On peut assurément citer des cas dans lesquels la névralgie trifaciale s'est calmée, et même a guéri après l'emploi des narcotiques à l'extérieur. Mais c'est là ce qu'on retrouve dans toutes les médications, et l'on aurait tort d'en conclure que l'efficacité de ces moyens est grande.

On a prescrit des emplatres d'extrait mou d'opium, de thériaque avec ou sans incorporation de quelques décigrammes d'opium brut, etc., ou diverses pommades, telles que:

<sup>(1)</sup> Voy. Traile des nevralgies, p. 144.

\* Axongo..... 30 gram. | Extrait de helladone..... Mélez. Pour anctions sur les points doulouroux. 文 Axonge...... 30 gram. | Extrait d'aconit...... 5 gram. Mèlez. A employer ut suprà. u encore, suivant le docteur Turnbull:

2 Aconitine..... 6,10 gram. | Alcool...... 6 gouttes.

Triturez avec soin, et ajoutez:

Mais je n'insiste pas sur cette médication, qui est, comme la précédente, simkment adjuvante, et qui a bien moins d'efficacité qu'elle.

Inoculations. Un des meilleurs moyens d'employer les narcotiques à l'extérieur ousiste, comme je l'ai dit plus haut, dans les inoculations d'un sel de morphine, omme les pratique M. le docteur Lafargue, de Saint-Émilion (1). C'est surtout, omme je l'ai fait remarquer ailleurs, dans cette névralgle qui occupe des parties ressibles à la vue, que ces inoculations peuvent être employées avec avantage. l'faut les pratiquer sur le euir chevelu, le front, la face, en un mot, sur toutes les arties atteintes par la douleur, et en faire tous les jours, ou même matin et soir, k 15 à 30, de manière à user de 8 à 10 centigrammes de sel de morphine, et plus nore, si on le juge nécessaire.

Mercuriaux à l'extérieur. Les mercuriaux, et surtout le deuto chlorure de vercure, appliqués à l'extérieur, ont un effet irritant bien connu de tout le monde. st-ce à cette action, ou bien à celle qu'exercerait sur l'organisme le médicauent après son absorption, qu'il faut rapporter les bons effets cités par Wedekind, leischmann (2), etc. ? Je crois, d'après ce que j'ai dit dans l'article consacré à la évralgie en général, que la première supposition est celle qu'il faut admettre, absorption du médicament à travers l'épiderme paraissant trop peu active.

Fleischmann emploie la solution suivante:

¥ Sublimé corrosif...... 0,20 gram. | Eau distillée.......... 30 gram. Dissolvez. Appliquer sur les points douloureux des compresses trempées dans cette solution.

Des praticiens ont sait des onctions avec l'onguent napolitain, la pommade au ilomel, etc.; mais nous manquons des faits nécessaires pour se prononcer sur ette médication.

Topiques divers. Il me suffit d'indiquer, parmi ces topiques, l'application du roid à l'aide de compresses trempées dans l'eau froide, de lotions du même livide, de la glace; les lotions avec de l'eau et une certaine quantité d'éther sulfuique ou acétique; avec des liqueurs spiritueuses, des solutions alcalines, etc.; u bien l'application de la chaleur.

Une réflexion générale qui s'applique à l'emploi de ces moyens, c'est que la plupart éterminent dans la peau un trouble marqué de la circulation, et quelques uns une miation légère. Tout prouve au reste qu'ils ont une action bien inférieure à celle du ésicatoire et de la cautérisation transcurrente, car on a été obligé de les unir à d'autres emèdes, et bien souvent on les a abandonnés pour une médication plus active.

<sup>(1)</sup> Des avantages de l'inoc. de la morphine, etc. (Bull. gén. de ther., t. XXXIII, 1847). 2) Hufeland Journ., 1826.

Électricité. C'est, comme je l'ai dit, dans le traitement de la névralgie trifaciale que l'électricité a procuré le plus de succès. Co moyen, qui a été employé par u assez grand nombre de médecins, est mis en usage par M. Magendie, ainsi qu' suit:

## EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ.

M. Magendie se sert constamment d'aiguilles qu'il sait pénétrer sur le ners a très près de lui. Il implante l'aiguille correspondant au pôle positif vers le tronc d ners, et l'autre dans le point le plus douloureux de ceux où se rendent les sile nerveux.

Il se sert de la machine électro-magnétique de Clarke; on peut employer cel des frères Breton. Il donne quelques secousses; si la douleur disparaît, il s'arrête attend. Reparaît-elle, il fait encore une ou deux applications galvaniques, et au de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur. Le lendemain et les jours suivant on recommence si la douleur s'est reproduite. Il n'y a aucun pansement à faire.

D'autres médecins ont employé la machine électrique ou la bouteille de Leyé. On sait combien M. le docteur Duchesne (de Boulogne) a persectionné l'appliation de l'électricité, qu'il a employée, dans la névralgie qui nous occupe, avec sa habileté ordinaire.

Les opinions sont partagées sur les effets de cette médication, qui quelquesos beaucoup exaspéré la douleur (1). Je ne répéterai pas ici ce que j'en ai dit à propos de la névralgie en général.

Je ne crois pas qu'il soit plus nécessaire d'insister sur l'emploi de l'acupuncture des plaques aimantées et des moxas.

Cautérisation profonde. La cautérisation profonde sorme la partie la plus sul lante du traitement de la névralgie du ners maxillaire insérieur.

Traitement de la névralgie maxillaire inférieure. André (2) est celui qui premier a proposé cette opération; et voici comment il l'a pratiquée dans des cas de névralgie très ancienne et très douloureuse, dans lesquels il a obtenu u succès complet.

# CAUTÉRISATION PROFONDE (PROCÉDÉ D'ANDRÉ).

Il commençait par appliquer sur le point douloureux, c'est-à-dire, au niveau d trou mentonnier, un fragment de potasse caustique, de manière à produire un escarre, et soit à l'aide de caustiques liquides, soit à l'aide du cautère actuel, pénétrait chaque jour plus prosondément, jusqu'à ce qu'il arrivât sur les sièmerveux et sur l'os. Il détruisait ces filets nerveux, puis il entretenait la suppretion pendant sort longtemps (trois et quatre mois). Ayant voulu fermer trop tot plaie, il vit dans un des cas les douleurs revenir, quoique la suppuration entretenue plus d'un mois. Dans un cas, il enleva à l'aide du trépan, la paroi de térieure du canal dentaire, pour aller cautériser le ners dans son intérieur.

Je dois faire quelques réflexions sur la manière d'exécuter cette opération. Dans un cas où, après la chute de l'escarre, j'ai cherché à atteindre les nerfs à l'aide de caustiques liquides, j'ai vu les bourgeons charnus se reproduire si rapidement, qui m'a fallu, au bout de plusieurs jours des plus vives souffrances, mettre en usege à

<sup>(1)</sup> Voy. LETDIG, Dol. faci., etc.; Heidelb., 1807.

<sup>(2)</sup> Observations sur les majadies de l'urêtre et sur plusieurs faits convulsifs; Paris

cautère actuel. Je crois donc qu'il est plus convenable, après avoir incisé l'escarre produite par la potasse caustique, de détruire immédiatement les tissus avec le ser rouge, opération beaucoup moins douloureuse que l'application du caustique liquide.

J'ai indiqué les succès obtenus par André; dans le cas que je viens de citer, la névralgie n'a été modérée qu'un instant, quoique l'insensibilité de la lèvre inférieure prouvât que les filets nerveux étaient atteints. Il est vrai que l'excision du nerf pratiquée antérieurement n'avait produit qu'un calme d'une durée limitée, et que tout portait à croire que la source de la douleur n'était pas bornée à la houppe nerveuse du menton. Ce qui le prouvait surtout, c'était que, dès qu'on avait calmé les douleurs dans ce point, elles se faisaient sentir violemment vers l'articulation temporo-maxillaire. Aurait-on eu plus de succès en attaquant le nerf dans l'intérieur du canal? C'est ce qu'il est impossible de dire.

On peut facilement appliquer cette cautérisation au nerf frontal.

Incision; excision du nerf malade. Tout le monde est d'accord sur un point, c'est que la simple incision du nerf est presque toujours insuffisante, et qu'il vaut mieux recourir à l'excision. Par ce dervier moyen on a obtenu des succès éclatants. l'ai cité dans mon ouvrage des faits de guérison obtenus par Bérard jeune, dans des cas très rebelles. Lors donc que les autres moyens ont été vainement employés, et que les douleurs ne paraissent pas entretenues par une altération proloude, on doit recourir à l'excision. Je me bornerai à mentionner ici, sans les déaire, les procédés employés par M. Velpeau et A. Bérard, et pour les détails desquels on doit recourir aux traités de chirurgie (1).

Je me contenterai également de signaler un traitement tout particulier employé par V. Hullihan (2), attendant, pour mieux l'apprécier, des faits plus nombreux. Ce raitement consiste dans la perforation du sinus maxillaire, soit par une alvéole, soit par son plancher, et ensuite dans des injections avec une solution de nitrate d'arpent dans la proportion suivante:

7 Eau distillée...... 30 gram. | Nitrate d'arg. cristallisé de 0,25 à 0,60 gram.

Tels sont les moyens externes les plus importants. Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans les cas ordinaires, je donne la préférence aux vésicatoires volants. Si l'affection résiste, on emploie la cautérisation transcurrente, puis la cautérisation profonde, ou l'excision du nerf malade.

2º Médication interne. — Pilules de Méglin. Parmi les remèdes administrés à l'intérieur, il n'en est pas de plus célèbre que les pilules de Méglin, dont voici la composition.

L'auteur avait donné d'abord cette formule :

2 Extrait de jusquiame noire 0,05 gram. | Oxyde de zinc sublimé.. 0,05 gram. | Pour chaque pilule.

Plus tard il modifia cette formule aiusi qu'il suit :

Extrait de jusquiame noire Racine de valériane sauv. At 0,05 gram Oxyde de zinc sublimé.... 0,05 gram.

Pour chaque pilule.

<sup>(1)</sup> Nouveaux éléments de médecine opératoire; Paris, 1839, t. II, p. 290.

<sup>12&#</sup>x27; American Journ. of dental sciences; et Bull. gen. de ther., octobre 1847.

C'est cette dernière sormule qu'on emploie généralement; mais en examinant le faits, on ne voit pas qu'elle ait plus d'efficacité que la précédente.

Voici maintenant comment, d'après l'auteur, ces pilules doivent être administrées

### ADMINISTRATION DES PILULES DE MÉGLIN.

D'abord une pilule matin et soir; puis on double la dose tous les jours, jusque ce qu'une amélioration sensible, ou quelques accidents du côté des voies digestive et de l'encéphale viennent avertir le médecin qu'il a atteint ou dépassé la desconvenable. Après l'administration de chaque pilule, on fait prendre immédiate ment une infusion de tilleul et de feuilles d'oranger.

Lorsque l'amélioration est bien marquée, et qu'on peut considérer la guérisme comme assurée, on ne suspend pas brusquement l'emploi des pilules, mais on le continue à doses décroissantes, et de manière à suivre, en sens inverse, l'ordrindiqué pour les doses croissantes. Enfin on continue les dernières doses pendant un temps plus ou moins long.

Les succès obtenus par l'auteur que j'ai cité (1) ont été proportionnelle mez nombreux, et plusieurs sont très remarquables. Mais aucun autre médecin n'a de en avoir obtenu de semblables en nombre suffisant, et, depuis la publication de mon livre, ayant eu trois fois recours à cette médication de la manière indiquér je n'ai obtenu qu'une amélioration très incomplète, quoique j'eusse poussé les doctions produire des troubles cérébraux et gastriques.

Valérianate de zinc. Depuis quelque temps, le valérianate de zinc jouit de la plus grande réputation, surtout en Italie, comme remède contre les névralgies. Le principalement contre la névralgie trifaciale. Nous avons vu que les pilules de Méglin contiennent de la valériane et de l'oxyde de zinc; on pourrait par conséquent au premier abord, regarder ces deux médicaments comme semblables; mais comme il est très possible que le mode de combinaison des substances ait une grande part dans l'action de ces préparations, il faut dire un mot de cette médication.

M. Devay (2) est le médecin français qui a le plus préconisé l'emploi du valrianate de zinc. Il l'administre de la manière suivante :

7 Valérianate de zinc..... 0,60 gram. | Gomme adragant....... 2 gram. | Faites douze pilules. Dose : une le matin et une le soir.

Cette dose, comme le remarque M. Devay, peut être augmentée sans danger : et nous voyons, dans un cas, M. Martin-Solon (3) commencer par trois pilules. et au bout de quelques jours en doubler le nombre sans déterminer d'accident.

Le médicament peut encore être administré sous forme de poudre comme il suit :

7 Valériante de zinc..... 1 gram. | Sucre en poudre...... 5 gram. Divisez en vingt paquets; à prendre d'un à quatre par jour.

Enfin on peut le donner en potion :

7 Eau distillée...... 120 gram. Sirop de sucre..... 30 gram. Valérianate de zinc.... 0,10 gram.

Mêlez. Dose: une cuillerée toutes les demi-heures.

- (1) Voy. Traité des névralgies.
- (2) Gazette médicale, Juin 1844.
- (3) Bull. de thérap., t. XXVII, 1844.

Comme pour tous les médicaments proposés, on a cité un certain nombre de nérisons par ce moyen; mais M. Devay regarde comme devant être rebelles à ce aitement et les névralgies à principe rhumatismal, et les névralgies larvées à ourte période, ce qui ne doit pas nous inspirer une très grande confiance dans la ibstance dont il s'agit, surtout si l'on compare ses essets à ceux des vésicatoires et de cautérisation, qui ne comptent pas un aussi grand nombre d'exclusions. Il faut 'ailleurs un temps ordinairement assez long (30, 40 jours et plus) pour obtenir ne guérison solide; et j'ai fait voir que, par les vésicatoires, le traitement, dans plupart des cas, était beaucoup plus court. Je renvoie, au reste, à la fin de ce aragraphe, pour faire des réflexions générales sur la manière dont on s'est livré ax recherches thérapeutiques sur cette maladie, et sur les causes de la grande certitude dans laquelle tant de propositions contradictoires laissent le praticien. Carbonate de fer. Ce médicament, vanté surtout par le docteur Hutchinson, a rocuré sans doute quelques guérisons; mais l'examen des faits auquel je me suis iré (1) m'a prouvé que c'était un médicament d'une efficacité très bornée. C'est ux cas où il y a des signes de chlorose, que quelques auteurs, et entre autres L Trousseau (2), veulent qu'on borne son application. Il est permis de croire, en set, qu'il convient principalement en pareille circonstance; cependant j'ai noté pil avait agi de la même manière chez les hommes et chez les femmes. On l'a donné à la dose de 2, 3, 4 et 5 grammes.

Narcotiques à l'intérieur. Les réflexions faites à propos de l'application des narpoiques à l'extérieur s'applique à leur usage interne. On peut même dire qu'ils ont moins d'efficacité, comme antinévralgiques, quand on les administre de cette manère. Sans doute on a cité des exemples de guérison; mais quel est le remède imployé qui n'est pas dans ce cas? Il faut prendre garde d'ailleurs de s'en laisser mposer par ces cas où la névralgie tend à disparaître d'elle-même.

Je me bornerai par conséquent à indiquer l'emploi de l'opium, des sels de mormine, du datura stramonium, de l'aconit, de la belladone et même de la cique, poique Fothergill (3) lui ait attribué une vertu particulière. Dans les cas où, à laide de ces moyens, on a obtenu l'amélioration la plus marquée, on a élevé très aut les doses, d'une manière croissante.

Mercuriaux à l'intérieur. C'est le calomel qu'on a le plus employé de cette manère. Voici la poudre que conseille P. Frank:

```
7 Musc..... 0,05 gram. Soufre doré d'antimoine. 0,08 gram. Calomel..... 0,03 gram.
```

Prendre cette poudre deux fois par jour.

Le docteur Macter (4) a vu disparaître une névralgie, qui dutait depuis cinques, après l'administration de la préparation suivante :

```
#Extrait de ciguë...... 0,10 gram. | Calomel...... 0,10 gram. | A prendre deux fois par jour.
```

<sup>11)</sup> Voy. Traité des néoralgies, p. 184 et suiv.

<sup>12)</sup> Traité de thérap., t. 1.

<sup>(3)</sup> Med. obs. and inq., 1776.

<sup>(4)</sup> Graef. und Walter's Journal, 1833.

Quelques auteurs n'ont pas craint d'administrer les préparations mercurielles jusqu'à production de la salivation; mais quelques succès au milieu d'insuccès nombreux ne suffisent pas pour engager à recourir à cette médication.

Antispasmodiques. L'efficacité des antispasmodiques dans la maladie qui nous occupe n'est pas assez bien démontrée par les faits pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans de grands détails sur ce point. Je me borne par conséquent à indiquer l'emploi du musc, du castoréum, du camphre, de l'assa fætida, moyens qu'on peut mettre en usage pour calmer certains symptômes, mais dont on ne doit pas attendre une guérison définitive.

Noix vomique. M. Rœlants (de Rotterdam) (1), a rapporté vingt-neuf observations dans lesquelles la noix vomique a produit vingt-cinq guérisons, trois des malades restant en traitement au moment où l'auteur écrivait, et le dernier suje n'ayant pas pu être traité complétement.

Ce sont là assurément de beaux succès, surtout quand on considère que la maladie était souvent ancienne et avait résisté à d'autres traitements. Mais il y à ce sujet quelques remarques à faire. D'abord les résultats obtenus par M. Relants ou par les autres médecins, dont il a cité les observations, ne sont pas énonce d'une manière aussi précise qu'on pourrait le désirer. Ainsi, après la proposition que j'ai reproduite plus haut, relativement aux guérisons, M. Rœlants ajoute que dans un cas, la guérison fut incomplète, et que dans un autre, emprunté à M. Levez, il a fallu renoncer à la noix vomique. Néanmoins il reste encore un nombre considérable de guérisons avérées. Mais ce traitement peut causer des accidents graves c'est ainsi que, dans le cas que je viens de mentionner et qui appartient à M. Levez il y a eu des convulsions d'une intensité extrême, et l'on sait qu'en pareil cas les accidents peuvent être tels que la mort survienne, malgré tous les efforts du médecia

Je ne sache pas que ce médicament ait été mis en usage, parmi nous, de la manière recommandée par M. Rœlants, et que je vais indiquer tout à l'heure; mais quel que soit le résultat que donnent les recherches qui pourraient être faute ultérieurement, je crois que, vu les accidents dont je viens de parler, on ne des recourir à la noix vomique qu'après avoir employé des moyens moins violents, et surtout les vésicatoires.

La manière d'administrer le médicament est fort simple :

A prendre toutes les deux heures, dans un peu d'eau sucrée.

Peut-être beaucoup de médecins trouveront-ils qu'il vaudrait mieux commencer par une dose beaucoup plus faible, et l'augmenter plus ou moins rapidement et surveillant les effets du remède. Je crois que cette conduite doit être suivie et qu'on évitera par là des accidents graves, qui chez quelques sujets peuvent se développer après l'ingestion d'une faible dose de noix vomique, puisque, chez le maint observé par M. Leviez, il suffit de deux prises de 0,05 grammes de noix vomique pour occasionner les convulsions indiquées.

Arsenic. Je ne ferai que mentionner ici cette substance, bien qu'on ait cité de guérisons remarquables par son emploi. Nous n'avons pas de résumé d'un nombre

(1) Alg. Konst., Letterbode, n. 10, 1843.

suffisant de faits qui nous fasse connaître d'une manière précise son degré d'efficacité; c'est donc un de ces moyens auxquels on ne doit avoir recours qu'en désespoir de cause, et lorsque ceux qui ont le plus de succès dans les cas ordinaires ont complétement échoué.

Vomitifs. La plupart des auteurs ont admis qu'il est certains cas où la névralgie est liée à un état saburral des premières voies, et que dans ces cas un vomitif ou un vomi-purgatif produit le meilleur effet. Je n'ai pas, pour mon compte, trouvé de névralgie bien caractérisée, et ayant une certaine durée, qui présentât ce caractère. Je ne nie cependant pas la possibilité du fait; mais je pense que dans les cas cités par les auteurs, il n'était question d'autre chose que de la céphalalgie qui accompagne l'embarras gastrique, et qui était un peu plus violente qu'à l'ordinaire. Le défaut de détails des observations empêche de se faire, sur ce point, une opinion plus précise. Quoi qu'il en soit, un vomitif ordinaire, ou un éméto-cathartique est administré en pareil cas, et l'on répète le médicament si l'affection résiste.

Je ne pousserai pas plus loin cette revue des médicaments employés dans la névralgie trifaciale, parce que, dans l'administration de tous les autres, on ne touve rien de positif; je me bornerai à une simple énumération de certains moyens préconisés, et je passerai ensuite au traitement de la névralgie intermitate périodique.

Moyens divers. Parmi les autres moyens proposés, on distingue la poudre des lesiles du rhus toxicodendron, à la dose de 2 centigrammes, trois sois par jour (Anderson); les srictions avec le goudron (1), l'hydrochlorate de potasse; le carbonate de cuivre, à la dose de 4 grammes par jour (Richmond); le carbonate de potasse; le cyanure de potassium; l'application externe d'une solution de tartre stibié (2), ou de la pommade stibiée avec incorporation de mercure (3); des frictions avec la vératrine, d'après la formule suivante (4):

2 Vératrine...... de 0,50 à 1 gram. | Axonge................. 30 gram.

Mêlez. Faire, deux fois par jour, des frictions sur les points douloureux, avec gros comme me noisette de cette pommade.

Enfin, l'acide hydrocyanique; le café; l'exposition à la vapeur de l'eau bouillante, et même l'usage interne du phosphore.

Je terminerai cette énumération en donnant deux formules de pilules dites antinivralgiques, et qui contiennent plusieurs des substances préconisées. La première, employée par M. Trousseau, est ainsi conçue:

Extrait de strameine... åå 0,50 gram. Oxyde de zinc...... 0,50 gram.

Faites quarante pilules. A administrer depuis une jusqu'à huit dans les vingt-quatre heures. Il faut avoir soin d'en porter la dose jusqu'au point où le malade commencera à reprouver des hallucinations, ou au moins un grand trouble de la vue, et continuer ainsi au moins quinze jours après la cessation totale des douleurs.

Pour engager le praticien à mettre en usage ce traitement, il serait nécessaire de produire un grand nombre de saits bien analysés et très concluants.

<sup>11,</sup> COLVILLE. The Edinburgh med. and surg. Journ., 1814.

<sup>(2)</sup> MAGRI, The London med. and phys. Journ., 1820.

<sup>13)</sup> THOMPSON, Cases of tic doul., etc.; London, 1834.

<sup>&#</sup>x27;i) Tirrbull, On invest., etc., London, 1834.

M. Marchal (de Calvi) propose les pilules suivantes, qui ont réussi dans un caqui avait résisté à plusieurs moyens, et notamment aux vésicatoires réitérés et à l'hydrochlorate de morphine par la méthode endermique (1):

```
24 Sulfate de quinine..... 0,80 gram. Poudre de feuilles d'oranger Extrait de valériane..... 1 gram. Poudre de cannelle..... 2 gram. Extrait aqueux d'opium... 0,20 gram. Sirop de belladone..... Q. s.
```

Faites trente pilules. Dose : une toutes les heures.

Je ne seis que mentionner le seit observé par M. Marchal; ainsi isolé, il ne peu avoir d'autre importance que d'attirer l'attention des observateurs sur les essets de ce pilules où entrent plusieurs substances actives, mais d'une action très différente

Traitement de la névralgie trifaciale périodique. C'est, ai-je dit plus hant, dans la névralgia trifaciale que la maladie présente le plus souvent le type intermittent. C'est aussi dans cette affection qu'on a obtenu les plus nombreux succès à l'aide du quinquina et du sulfate de quinine. M. Rennes est, de tous les médecies, celui qui a été le plus heureux à l'aide de cette médication, puisque, su tranta-deux cas qu'il a observés dans l'espace de quinze mois, il n'en est aucun qu'ait été promptement guéri par le sulfate de quinine. Dans les cas que j'ai recueillis, et qui présentsient une périodicité marquée, la moitié out été rebelles à cette médication, taudis que les autres étaient améliorés en trois ou quatre jours, et complétement guéris en huit ou dix. Je n'ai pas pu trouver la raison de cette différence, qu'on remarque dans les observations des autres aussi bien que dans les miennes, ce qui m'a fait penser que les malades observés par M. Rennes étaient dans des circonstances particulières.

La sulfate de quinine se donne à la dose de 40, 50, 60 centigrammes, ou même un gramme, et davantage. Je dois répéter ici ce que j'ai dit à propos de la névralgie périodique en général. D'après mes observations, j'avais pensé (2) que, lorque le médicament n'a pas, dans les trois ou quatre premiers jours, un effet évident il est inutile d'insister sur son administration. Or, cette proposition, bien qu'il contestable d'une manière générale, est néanmoins un peu trop absolue. J'ai observéemment un cas dans lequel l'accès n'a été modifié qu'au hout de six ou sept jourcet ayant plus tard élevé la dose du sulfate de quinine à 1 gramme et plus, j'ai trouvé moins de cas réfractaires.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans des détails sur les divers mode d'administration du sulfate de quinine; ils sont les mêmes que cenx qu'on emple dans les fièvres intermittentes auxquelles je renvoie.

M. Devay (3) a avancé que le valérianate de quinine est supérieur au sullair de quinine dans le traitement des névralgies périodiques; mais les faits qu'il 12, porte, hien que la guérison ait été obtenue, ne suffisent pas pour démontrer l'extitude de cette assertion. Ce médecin prescrit de 30 à 40 centigrammes de vairinante de quinine chaque jour.

Résumé. Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur ce qui précède, por voyons que les traitements qui ont réellement pour eux la sanction de l'expérient sont : 1° les vésicatoires volants multipliés, dont l'utilité, dans la grande majorier

<sup>(1)</sup> Gazette des hóp., janvier 1846.

<sup>(2)</sup> Voy. Traile des nérralgies, p. 176.

<sup>(3)</sup> Gazette médicale, octobre 1844.

des cas, n'est pas douteuse; 2° la cautérisation transcurrente, plus efficace encore, mais qu'on ne peut pas toujours mettre en usage; 3° la cautérisation profonde, qu'on ne peut proposer que pour la névralgie du maxillaire inférieur, ou pour les cas dans lesquels la douleur est principalement concentrée dans le nerf frontal; 4° l'excision du nerf: moyen extrême; 5° les pilules de Méglin et le valérianate de fer, qui ont procuré des succès, mais dans une proportion qu'il est difficile de préciser; 6° la noix vomique, qui a l'inconvénient de déterminer des accidents parfois fort graves; 7° le sulfate et le valérianate de quinine, dans des cas donnés.

Quant aux autres moyens recommandés, on ne saurait se prononcer sur leur efficacité réalle, et, à ce sujet, je dois infliquer rapidement comment doivent être faites les recherches thérapeutiques sur les névralgies, pour avoir un certain degré d'importance.

Il ne suffit pas de citer quelques faits de guérison obtenue par le moyen qu'on emploie; à ce titre, toutes les médications seraient bonnes, et l'on sait combien il yen a. Il faut de toute nécessité recueillir tous les cas qu'on est appelé à traiter; en faire une analyse exacte; tenir compte de l'ancienneté de la maladie, ainsi que des effets des médicaments antérieurs, et faire connaître d'une manière précise les résultats du traitement, quels qu'ils soient. Puis, il faut comparer ces résultats aux ceux qui ont été obtenus par les autres traitements les plus connus, et cela assi bien sous le rapport du temps employé pour obtenir la guérison, que sous celui du nombre de guérisons obtenues. Une recommandation importante, c'est de se pas commances le traitement avant qu'on se soit assuré qu'il ne s'agit pas de ces cas dans lesquels la névralgie se dissipe d'elle-même, et de ne pas employer simultanément plusieurs médications actives, ce que l'on fait très souvent. fi'est à ces conditions seulement que les auteurs auront le droit d'exiger qu'on s'occupe attentivement des traitements qu'ils proposent.

### RÉSUME SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Médication externe. Émissions sanguines; extractions d'un corps étranger; vésicatoires à demeure, volants, multipliés; cautérisation transcurrents, profonde; applications irritantes; électricité; narcotiques à l'extérieur; mercuriaux à l'extérieur; application du froid; excision du ners.
- 2º Médication interne. Pilules de Méglin; valérianate de zinc; carbonate de fer; narcotiques à l'intérieur; mercuriaux à l'intérieur; antispasmodiques; noix vomique; arsenic; vomitifs; moyens divers.
  - 3° Traitement de la névralgie trifaciale périodique.

### ARTICLE V.

#### NÉVRALGIE CERVICO-QCCIPITALE.

- M. Ph. Bérard est le premier (1) qui ait désigné d'une manière positive cette affection, dont la description manquait encore. J'ai pu la tracer d'une manière positive, à l'aide de plusieurs observations que j'ai rassemblées, et dont quelques ques appartiennent à des auteurs qui ont pris la maladie pour une névralgie du nerf facial.
  - 1) Diet. de méd., 2º édit., t. 11, art. NÉVRALGIE DE LA FACE.

Siège de la maladie. Cette maladie a son siège dans les branches postérieures des quatre premières paires cervicales, parmi lesquelles la plus importante est le grand nerf occipital d'Arnold.

Causes. Je n'aurais rien à ajouter ici à ce que j'ai dit à propos de l'étiologie de la névralgie trifaciale.

Symptômes. 1° Douleur spontanée. Si nous examinons d'abord ce qui a rapport à la douleur gravative et continue, nous trouvons qu'elle se fait sentir dans plusieurs points qui seront tout à l'hêure bien précisés lorsqu'il s'agira de la douleur à la pression, et que le plus constant et le plus incommode de ces points se trouve entre l'apophyse et les premières vertèbres cervicales. Les autres points où se fait sentir cette douleur sont disséminés sur la partie postérieure de la tête et du cou, et même sur l'épaule.

Des élancements ou des douleurs analogues (piqure, déchirement, etc.) viennent, par moments plus ou moins rapprochés, se joindre à cette douleur continue. Ils partent presque toujours d'un point situé au-dessous de l'occiput, un peu et dehors des vertèbres cervicales, et de là vont retentir dans les parties supérieure du crâne. Quelquefois ces douleurs laucinantes se font sentir jusque dans l'intrieur de l'oreille, mais dans un point qui ne paraît pas situé plus profondément que le conduit auditif externe.

2° Douleur provoquée. La douleur à la pression sait reconnaître l'existence de points suivants, qui peuvent très bien ne pas exister tous ensemble chez le même sujet, mais dont on trouve toujours plusieurs, surtout au moment des exacerbations. Ces points sont : le point occipital, entre l'apophyse mastoide et les vertèbres cervicales; le point cervical superficiel, au lieu d'émergence des principant nerfs qui concourent à sormer le plexus du même nom; le point pariétal, commun à cette affection et à la névralgie trisaciale; le point mostoidien, sur l'apophyse mastoide; le point auriculaire, sur la conque de l'oreille.

Ces divers points douloureux sont souvent assez étendus du côté du cou : is sont au contraire généralement circonscrits sur l'apophyse mastoïde, la conque de l'oreille et la bosse pariétale.

Ce qu'il importe surtout de remarquer dans cette disposition des points douloureux, c'est ce point intermédiaire entre les deux névralgies de la tête, ou plutôt,
comme je l'ai dit, ce point commun à ces deux affections. Il en résulte que le
douleurs lancinantes se transmettent avec la plus grande facilité, du nerf frontal merf occipital, et réciproquement, et même que la névralgie, d'abord née dans merf occipital, et réciproquement, et même que la névralgie, d'abord née dans merf douleur lancinante, mais la douleur gravative et la douleur à la pression dans les
points désignés. C'est ce qui m'a fait dire (1) qu'on pourrait établir deux nouvelles
espèces de névralgie qu'on appellerait, l'une trifacio-cervicale, l'autre certificiale, suivant le nerf qui serait le plus affecté. J'insiste sur ce point, parce
qu'on verra plus loin quel jour ces faits jettent sur le diagnostic.

Relativement aux complications et aux symptômes généraux, je n'ai rien à dire ici qui n'ait été exposé dans l'article consacré à la névralgie trifaciale.

Marche; durée; terminaison de la maladie. Comme la névralgie trifaciale, celle

<sup>(1)</sup> Trailé des nérralgies, p. 270.

dont il s'agit ici présente des accès parsois très violents, et les exacerbations paraissent le plus souvent sous l'insluence de l'abaissement de la température. La durée et la terminaison ne nous présentent non plus rien de particulier.

Diagnostic. J'ai dit qu'on a maintes fois pris pour une névralgie du nerf facial l'affection dont il s'agit dans cet article. Nous avons maintenant l'explication de cette erreur. Les élancements partant d'un point voisin de l'oreille, se faisant même sentir dans le conduit auditif externe, se portent vers la face en contournant la tête par l'intermédiaire des nerfs occipital et frontal; le malade, si on ne l'interroge pas convenablement, et si l'on n'examine pas les parties à l'aide de la pression convenablement exercée, peut donc facilement vous tromper, car les points de départ et les points d'arrivée des élancements sont exactement ce qu'ils devraient être s'il existait réellement une névralgie du nerf facial. Il faudra donc, pour éviter l'erreur, rechercher avec soin les points occipital, pariétal et frontal, et avoir soin de demander au malade quel est le trajet des élancements. De cette manière, le diagnostic devient facile, comme j'ai pu maintes fois m'en assurer.

Voici comment j'ai posé ailleurs (1) le diagnostic de la névralgie cervico-occipiule et du rhumatisme des muscles du cou, ou torticolis : « On peut se demander,
u-je dit, s'il ne serait pas possible de confondre cette névralgie avec le rhumatisme
du cou, connu sous le nom de torticolis. Mais voici ce que j'ai observé dans les
caoù il n'existait qu'une douleur évidemment musculaire. Les mouvements de
la tête étaient douloureux, à un degré ordinairement considérable; ils l'étaient surtout lorsqu'ils exigeaient une forte contraction des muscles affectés. S'il y avait des
étancements, ils étaient sourds et restaient fixés dans les points malades; la pression déterminait une douleur moins vive, mais plus étendue que dans la névralgie;
caín, dans l'immobilité complète, la douleur était nulle, ou presque nulle, et ne
revenait pas par accès. » Malgré cette distinction, il faut convenir que, dans certains cas, il y a un assez grand rapport entre les deux maladies; mais c'est une
question sur laquelle je reviendrai en parlant du rhumatisme musculaire.

Le pronostic ne dissère pas de celui de la névralgie trisaciale.

Traitement. Je ne crois pas pouvoir mieux faire, relativement au traitement de la névralgie cervico-occipitale, que de reproduire le résumé que j'en ai donné ailleurs. Voici donc le résultat des faits tel que je l'ai consigné dans mon Traité:

Le traitement employé dans plusieurs des cas précédents a été varié. On a vu le demi-succès obtenu par André à l'aide de la cautérisation profonde (employée sur le point occipital, de la même manière que sur le point mentonnier dans la névralgie du nerf dentaire inférieur); les vésicatoires volants très multipliés ont produit, dans un cas, un soulagement sensible à chaque application, sans toutefois triompher complétement de la maladie; mais il s'agissait d'une de ces névralgies mobiles qui paraissent tenir à un état général du système nerveux, et qui sont si difficiles à guérir. Dans deux cas que j'ai observés récemment, l'emploi de deux vésicatoires volants appliqués sur le point douloureux de la nuque a été suivi du succès le plus prompt et le plus manifeste. Dans un autre, les inoculations de morphine ont parfaitement réussi. Dans un plus grand nombre la névralgie a été eulevée par la cautérisation transcurrente. L'emploi des pilules de Méglin a été avantageux chez un sujet; chez un autre, le résultat a été moins évident. On n'a

<sup>(1)</sup> Trailé des névralgies.

pas oublié le cas cité par Leydig (1), et dans lequel la maladie ayant pris un caractère de périodicité prononcé, le sulfate de quinine en a promptement triomphé. L'emploi des frictions mercurielles, prescrit par Watton, et suivi d'une amélioration rapide et de la guérison définitive, a besoin d'être soumis à de nouvelles expériences.

De tous ces moyens, c'est encore le vésicatoire volant multiplié qui a en le plus souvent d'heureux essets; c'est aussi celui que je recommande le plus particu-librement.

l'ajoute que la cautérisation transcurrente est encore plus efficace; ce dont je n'avais pas encore pu m'assurer à cette époque.

### ARTICLE VI.

### NÉVRALGIE CERVICO-BRACHIALE.

Lorsque je me suis occupé de la névralgle cervico-brachiale, il existait un certain nombre d'observations d'affections douloureuses ayant leur siège dans un me plusiours des rameaux nerveux qui fournissent au bras sa sensibilité. Mais on n'avait pas l'histoire complète de la névralgie occupant le membre supérieur. Ayan réuni un assez grand nombre de faits relatifs à cette maladie, j'ai pu en tracer un description générale dans mon Traité des névralgies, et comme depuis cette époque on ne nous a rien fait connaître d'important qui ne se trouve dans cette description, je me crois autorisé à la suivre.

Comme pour la névralgie trifaciale, je décrirai d'abord la névralgie occupant indifféremment les divers rameaux; puis je dirai quelques mots des principales viétés, qui sont, comme on sait, les névralgies radiale, cubitale, museulo-entone et médiane.

Cotugno (2) s'était borné à indiquer l'existence, dans le nerf cubital, d'une douleur semblable à celle qui caractérise la névralgie sciatique. Chaussier n'a décrit que la névralgie cubito-digitale, et les auteurs qui l'ont suivi se sont bornés à donner des observations de névralgies musculo-cutanée, radiale, etc.

Cuuses. Une violence extérieure, une brûlure, une piqure, ont produit que quefois une névralgie d'une branche nerveuse du membre supérieur. J'ai cité (loc. vit.) une névralgie médiane due à une brûlure, et une névralgie cubitale due à une contusion. J'ai vu, dans plusieurs cas, la névralgie cervico-brachiale succéder à des douleurs rhumatismales des muscles de l'épaule, ce que je rappellere quand je parlerai du rhumatisme. Je n'ai pas trouvé d'autres causes appartenant en propre à l'affection dont il s'agit. J'ai noté la plus grande fréquence de cette névralgie dans le membre gauche; mais les faits que j'ai recueillis sont en trop petit nombre pour qu'on regarde ce résultat comme définitif.

Symptomes. — 1º Douleur spontanée. La douleur contusive, gravative, continue s'est fait sentir dans tous les points; les recherches que j'ai faites dans ces derniers temps m'ont fait voir qu'elle se montre surtout à l'épaule, lorsque, comme c'est le cas le plus ordinaire, un certain nombre de branches du plexus sont affectées. On verra plus loin quels sont les points où cette douleur se fait principalement sentir.

Les élancements se portent ordinairement de l'extrémité supérieure du membre

<sup>(1)</sup> HALLIDAY, Considérations pratiques sur les névralgies de la face; Paris, 1832, p. ...

<sup>(2)</sup> Loc. cit., cap. AXA1.

jusqu'à l'extrémité inférieure, en suivant le trajet des nerfs. Dans un cas je les ài vus prendre leur source dans le creux de l'aisselle, et se porter, en divergeant, d'une part vers l'épaule et le cou, et de l'autre vers la main, en suivant le nerl'enbital.

2º Douleur provoquée. Dans tous les cas où elle a été recherchée, la douleur à la pression a existé dans un certain nombre des points suivants: Le point cervical inférieur, un peu en dehors des dernières vertèbres cervicales; le point post-clariculaire, dans l'angle formé par la clavicule et l'acromion; le point deltoidien ou circonflexe, à la partie supérieure du dekolde; le point axillaire, dans le creuz de l'aisselle; le point épitrochléen, à l'endroit où le nerf cubital contourne l'épitrochlée; le point cubito-carpien, vers la jonction du cubitus et du carpe; le point radial, à l'endroit où le nerf de ce nom contourne l'humèrus; le point radio-carpien, vers l'articulation du radius et du carpe; les points digitaux. Les névialjes musculo-cutanée et médiane ayant été recueilles par des auteurs qui n'ont pas exploré le membre à l'aide de la pression, on ne peut pas dire d'une manière précise quels sont les points douloureux qui appartiennent à ces variétés; on peut seulement les préjuger d'après les notions anatomiques.

De tous les points douloureux, ceux qui sont le mieux circonscrits sont généralement les points cubito-carpien et radio-carpien. La douleur qu'on y détermine par le pression conventablement exercée est quelquefois très grande, et l'on peut par ce mojen donner lieu à des élancements dans tout le membre. Les mouvements du la la la la la douleur, surtout dans l'épaule.

Névralgie brachiale nocturne. Le docteur Gamberini (1) a observé une forme singulière de névralgie brachiale, qui commence par une douleur à l'extrémité des doigts d'une main, le plus souvent aux deux derniers, pour s'étendre de la le long de l'avant-bras jusqu'à un ou deux pouces du coude. Jamais, dans les cas que M. Gamberisti a observés, elle n'a dépassé cette limite. C'est la muit que la douleur se développe ; elle fait perdre le sommeil et devient intense au point d'arracher des cris. Le jour ramèue le calme avec lui; peu de malades conservent le moindre resschliment des souffrances de la nuit. Quant à la partie douloureuse, elle n'offre, pendant l'accès ni après, aucune altération sensible, ni augmentation de températere, bien que pendant ces douleurs le malade y accuse une vive sensation de chaleur et cherche à écarter les couvertures. Et cependant, s'il cherche à calmer cette chaleur importune par des réfrigérants, la souffrance y devient atroce. Cette detnière est également exaspérée par des mouvements brusques. On entend quelquesols une crépitation maniseste des tendons, ressemblant au bruit de la neige qu'on icrase sous les pieds. Le plus ordinairement il n'y a qu'un seul membre d'attaqué. Les semmes sont plus particulièrement disposées à cette maladie, spécialement les semmes de vingt à trente ans, de constitution robuste, et dont la profession impose des mouvements fatigants aux membres supérieurs.

Le sulfate de quinine, qui semblerait si bien indiqué contre cette forme intermittente de névralgie, est cependant complétement inefficace. La belladone paraît le remède le mieux approprié. La maladie n'a jamais manqué d'être promptement améliorée, et elle a été souvent guérie par des frictions saites sur les parties dou-

i) il reccoglitore medico, ot Journ. des conn. méd.-chir., 1er juillet 1848.

loureuses avec une pommade contenant 4 grammes d'extrait de belladone pour 30 d'axonge. Il peut y avoir, d'ailleurs, à remplir d'autres indications tirées de l'état général. C'est ainsi qu'une saignée a complété la guérison chez une semme enceinte.

M. Gamberini rapporte quatre observations à l'appui de son travail. Il en avait déjà publié une première sur le même sujet en 1844.

Névralgie cubitale. C'est la plus fréquente de toutes les variétés. Elle est uniquement caractérisée par la circonscription des douleurs dans le nerf cubital. Du reste, les points douloureux sont les mêmes. Ce qu'il y a surtout de remarquable dans les symptômes, c'est la douleur qui se fait sentir dans les deux derniers doigts de la main, et principalement dans le petit doigt. Quelquefois aussi il y a dans ces doigts un engourdissement semblable à celui que produit la compression du nerf cubital auprès de l'épitrochlée, ce qui a fait comparer cette névralgie aux douleurs que cause la contusion du nerf dans le lieu que je viens d'indiquer.

Névralgies radiale, médiane, musculo-cutanée. La connaissance du trajet des nerss qui sont le siège de ces affections sussit pour saire concevoir les symptômes qui leur sont propres. Je dirai seulement ici, relativement à la névralgie radiale, que le point douloureux qui existe à l'endroit où le ners contourne l'humérus es surtant important à constater, et que, du côté de la main, le pouce est principalement douloureux et engourdi.

Je dois ajouter que, dans les cas où l'on a admis l'existence de ces névralgies partielles, on a généralement négligé de rechercher si les autres points du pleus brachial étaient ou n'étaient pas douloureux, et que tout porte à croire qu'ils l'étaient dans plusieurs de ces cas.

Sous le rapport des complications et des symptômes généraux, cette névralgir n'offre rien qui n'ait été indiqué à propos de la névralgie en général. Je n'ai non plus rien trouvé, dans les faits que j'ai analysés, qui m'ait fait penser que la marche, la durée et la terminaison de la maladie présentent quelque particularité importante.

Diagnostic. On peut confondre la névralgie cervico-brachiale, dans quelque rameau qu'elle ait son siége principal ou unique, avec un névrôme, affection à laquelle Chaussier a donné le nom de névralgie anomale. L'exploration attentive du trajet des nerfs fera reconnaître la nature de la maladie, en constatant la présence ou l'absence de la tumeur qui caractérise le névrôme.

On distingue cette névralgie du rhamatisme musculaire, dont le siège est dans le bras, aux caractères suivants que présente cette dernière affection, et que j'ai consignés dans mon Traité (p. 330): « Dans ce rhumatisme, comme dans le autres, la douleur, soit spontanée, soit à la pression, occupe une plus large surface; les points douloureux ne sont point disséminés comme dans la névralgie; les élancements sont moins étendus, moins violents, et ne reviennent pas par accèmarqués. C'est dans les mouvements que la douleur est à son summum d'intensité. Elle est quelquesois telle alors, qu'il est impossible au malade de remoer le bras. tandis que, dans l'immobilité, elle est nulle ou presque nulle. »

M. Tanquerel des Planches a donné les caractères distinctifs suivants de la mivralgie dont il s'agit et de l'arthralgie saturnine. Jamais celle-ci n'a un trajet aux circonscrit que la névralgie; elle ne suit pas les cordons nerveux; elle occupe que quesois toute l'épaisseur des membres près des articulations. J'ajoute que les points douloureux de la névralgie ne se trouvent pas dans l'arthralgie saturnine.

Rien de particulier sous le rapport du pronostic.

Traitement. Je n'ai que quelques mots à dire relativement au traitement; dans tous les cas que j'ai traités par les vésicatoires volants multipliés, le succès a été rapide et constant. Cotugno veut qu'on applique le vésicatoire sur un seul point, l'épitrochlée, parce qu'il le compare au point douloureux qui, dans la sciatique, occupe la tête du péroné, qui est, comme on sait, le lieu d'élection pour l'application de l'emplatre vésicant dans le traitement de la névralgie du membre inféneur. Depuis que j'emploie la cautérisation transcurrente la guérison a été plus rapide et non moins constante que par les vésicatoires multipliés.

Dans quatre cas traités par M. Martinet, l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine a réussi en peu de temps (de trois à douze jours), quoique, dans un d'eux, la maladie durât depuis trois ans. On devra donc avoir recours à ce médicament, si les vésicatoires échouent. Je n'entre pas ici dans des détails sur le traitement par l'huile de térébenthine, parce qu'il en sera longuement question ailleurs (1).

Ensin on ne doit pas plus, dans cette névralgie que dans tout autre, perdre de ve l'indication sournie par le caractère intermittent périodique, puisque dans un des cas que j'ai rassemblés, le sulfate de quinine a été avantageusement administré, et que, tout récemment, M. Vernois a cité un fait semblable.

### ARTICLE VII.

#### NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Cette affection était à peine connue, lorsque M. Nicod (2) en traça une description assez détaillée, mais qui ne fixa pas beaucoup l'attention, parce que les signes de la maladie, tels qu'ils sont indiqués par l'auteur, étaient difficiles à constater. M. Bassereau (3) précisa bien davantage les caractères de cette névralgie, et fit connaître le premier les points douloureux à la pression dans les parois thoraciques, signe de la plus grande importance. Tels sont les principaux travaux qui peuvent nous être utiles, et dont j'ai usé dans mon Traité des névralgies, où, à l'aide d'un assez bon nombre d'observations que j'ai recueillies, j'ai tracé de la manière la plus complète qu'il m'a été possible la description de cette maladie. Il faut ajouter cependant que, sous un nom très différent, des médecins anglais et américains, parmi lesquels ou doit citer les docteurs Brown(4), Pridgen Teale (5) et Isaac Parrish (6), ont évidemment décrit la névralgie intercostale.

### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

La névralgie dorso-intercostale est suffisamment définie par le nom que je lui lonne. Je l'ai appelée dorso-intercostale, parce que, dans les rameaux qui vont se listribuer à la peau du dos, on trouve presque toujours une douleur vive sous forme de points douloureux très importants à noter.

- (1) Voy. Nécralgie sciatique, traitement.
- 2) Obs. de névralgie thorac. (Nour. journ. de méd., t. 111, 1818).
- (3) Essai sur la névralgie des nerfs intercost.; These, Paris, 1840.
- 11) The Glascow med. Journ., 1828.
- 5) A treat. on neur. dis.; London, 1820.
- '51 On irrit. of the spin. marrow, etc. (The .Imer. Journ., 1832).

Les auteurs lui ont donné les noms de névralgie thoracique, névralgie intercostale, névralgie des nerfs intercostaux, des nerfs spinaux. Il y a encore d'autres dénominations que je dois signaler, bien qu'elles paraissent désigner une tout autre maladie, parce que, comme je crois l'avoir démontré ailleurs, l'examen des faits prouve que les auteurs ont eu réellement affaire à des névralgies intercostales; je veux parler des noms employés par les auteurs anglais et américains, tels que : spinal disease, spinal irritation, irritation of the spinal marrow. Enfin, je dois le dire ici, il est plus que probable que, sous le nom de pleurodynie, on a bien des fois désigné une affection qui n'était autre que la névralgie dorso-intercostale.

La fréquence de cette affection est très grande. Depuis que je m'en suis occupé, j'en ai rencontré un nombre très considérable de cas, et dans les services dont j'ai été chargé dans les hôpitaux, j'en ai toujours trouvé plusieurs exemples, en ne tenant compte que des cas les mieux caractérisés. Il est évident pour me aujourd'hui que la névralgie dorso-intercostale est cinq ou six fois, au moins, plus fréquente que la sciatique.

### § II. — Causes.

## 1º Causes prédispesantes.

Je n'ai pas observé cette maladie chez des sujets de moins de neuf ans; c'el de dix-sept à quarante ans qu'elle se montre ordinairement. Le sexe a un très grande influence sur la production de la maladie, ainsi que Nicod l'avait déjà remarqué; dans la très grande majorité des cas, elle se manifeste chez le femmes.

Dans les cas que j'ai observés, les sujets étaient presque tous d'une constitution médiocrement sorte et d'un tempérament nerveux. Chez la plupart des semmes les menstrues présentaient, soit une éruption douloureuse, soit une irrégularité plus ou moins grande dans leur apparition, soit une diminution, soit une suppression. Quel est le rapport de ces troubles sonctionnels avec la névralgie? C'est ce qu'il est difficile de dire d'une manière précise. Cependant leur proportion considérable porte à croire qu'ils ne sont pas sans influence sur la production de la revralgie, ou du moins sans liaison avec elle. Les mauvaises conditions hygièniques n'ont été notées que dans un petit nombre de cas.

Le plus souvent la maladie occupe le côté gauche. Quand elle se sait sentir de deux côtés, elle est aussi généralement plus vive à gauche. Je l'ai vue se montre de présérence dans les sixième, septième et huitième espaces intercostaux.

### 2º Causes occasionnelles.

Parmi les sujets dont j'ai analysé les observations, il n'en est qu'un très pet nombre qui aient accusé des causes occasionnelles, et ces causes se réduisent à mexcès de travail, ou à un coup reçu sur la poitrine. Dans quelques cas, la malade survient après un zona des parois thoraciques, ou dans le cours de la phthisie pulmonaire. En continuant mes recherches, dans ces dernières années, j'ai vu que parfois l'apparition de la névralgie intercostale accompagnait ou suivait de procelle d'une bronchite parvenue aux dernières ramifications des bronches, à la par-

ntercostale se trouvait liée une gustralgie assez intense; j'en parlerai plus loin.

## § III. — Symptômes.

Douleur spontanée. — 1° Douleur continue. Elle est sourde, contusive, et bornée généralement aux points où la pression est douloureuse. Elle peut s'amender rès notablement dans l'intervalle des accès, mais il est bien rare qu'elle dispaaisse complétement.

2º Douleur intermittente. Elle est vive, et constituée par des élancements reveant à des intervalles irréguliers. Ces élancements, qui parfois sont remplacés par m sentiment de déchirement ou de pique, ont leur point de départ, tantôt dans me partie du nerf, tantôt dans une autre, mais ordinairement ils se portent du dos ers l'épigastre ou la région précordiale, et toujours ils prennent naissance dans un les points douloureux à la pression, dont je vais donner la description.

bouleur provoquée. La douleur à la pression est constante, même dans l'interalle des accès, bien qu'elle puisse diminuer notablement alors. Elle est semblable relle qu'on produit quand on presse sur une partie contuse, et elle est quelque-los si grande que les malades, par un mouvement presque involontaire, se dérobat brusquement à la pression. La peau est souvent douloureuse à un assez haut logie; on en acquiert la preuve en la soulevant légèrement au niveau des points louloureux, ou encore en passant doucement le doigt sur elle; les malades se plaiment vivement, comme si l'on pressait assez fortement la partie malade.

C'est surtout dans cette névralgie qu'il faut se rappeler que, après avoir probit une douleur vive dans un point, la pression peut momentanément cesser d'y tre douloureuse. Mais, en attendant quelques instants, on voit la douleur repaaitre.

La douleur à la pression se fait sentir ordinairement dans des points très limités, et placés à des intervalles assez grands sur le trajet des nerss. Ces points sont les suivants : 1° point postérieur ou vertébral, un peu en dehors des apophyses épineuses, et à peu près vis-à-vis de la sortie du nerf par le trou de conjugaison ; 2° point latieral, à la partie moyenne de l'espace intercostal ; 3° point antérieur, sternal su ipigastrique, un peu en dehors du sternum, dans une moitié de l'épigastre, ou entre les cartilages, vers la région précordiale.

Ces points douloureux, ai-je dit, sont ordinairement très limités; ils n'ont soutent pas plus de 2 ou 3 centimètres de diamètre : aussi est-il nécessaire de les thercher avec soin, car les parties qui les entourent immédiatement peuvent être entièrement indolentes. Dans quelques cas, la douleur à la pression se fait sentir dans des espaces beaucoup plus grands, et quelquesois tout le pourtour de la poitrine a une sensibilité exagérée; mais, même alors, les points douloureux indiqués se sont remarquer par la plus grande intensité de la douleur.

On ne croira pas que cette douleur à la pression est uniquement due aux manœuvres employées par l'explorateur, quand on saura que le côté opposé de la poitrine, lorsqu'il est sain, peut être pressé trois ou quatre fois plus fort, sans que le
malade se plaigne et fuie la pression.

Les grandes inspirations, les efforts de la toux, et quelquesois les grands mou-

vements du bras et du tronc, exaspèrent aussi la douleur dans les points qui viennent d'être indiqués, mais tantôt dans l'un et tantôt dans l'autre, sans qu'on puisse découvrir de règle sixe.

Le plus souvent, lorsqu'on provoque la douleur par les moyens mentionnés plus haut, on ne produit qu'une douleur contusive; mais, dans certains cas, qui per sont pas très rares, on excite, en outre, des élancements semblables à ceux qui onté été décrits; ou bien, en pressant dans un point, on détermine une douleur qui retentit dans un autre, et réciproquement.

Tels sont les symptômes locaux caractéristiques de la névralgie dorso-intercotale. Les symptômes généraux sont très peu constants et très légers. Dans d'autre parties du corps, on trouve souvent des douleurs de nature névralgique ou non comme dans toutes les névralgies. Du côté des voies respiratoires, on n'observe rien de particulier; l'auscultation et la percussion démontrent que l'état des poumons est normal dans les points affectés de névralgie sans complication. • Le pouls ai-je dit ailleurs (1), était habituellement dans son état normal. Lorsqu'il subissiquelques modifications, on en trouvait la cause ailleurs que dans la plus ou mongrande intensité des douleurs (dans l'influence du traitement, presque toujours Il n'y avait ni chaleur, ni frissons, ni sueurs qu'on pût rapporter à la violence de la névralgie, ou qu'on pût regarder comme des signes d'une fièvre larvée. •

Il en est généralement de même de l'état des voies digestives. Si quelquesois à survient des troubles gastro-intestinaux, ils sont ordinairement légers, et ne paraissent nullement liés à la névralgie intercostale. Mais, dans quelques cas, et j'en ai vu récemment un exemple remarquable à l'Hôtel-Dieu annexe, il existe des symptômes de gastralgie, qui sont, d'après ce que j'ai observé, sous la dépendance même de la névralgie. Ce fait me paraît assez important pour que j'entre dans quelques détails.

Le sujet dont je viens de parler éprouvait, lors de son entrée à l'hôpital, de douleurs dans les nerss intercostaux qui sont ordinairement affectés. Ces douleurs qui avaient tous les caractères indiqués plus haut, dataient de plusieurs jours. d leur apparition avait été promptement suivie de troubles de la digestion, et de 10missements des boissons ou d'une matière non colorée, fade ou salée, filante, ésse demment muqueuse. Trois vésicatoires appliqués aux lieux d'élection, ayant enleve les douleurs en deux jours, les vomissements s'arrêtèrent pour ne plus revenir. le malade fut pris, peu de temps après, d'une névralgie cervico-occipitale. × prolongeant jusqu'au nerf trifacial, et qui céda au bout d'un temps plus long à l'action des vésicatoires multipliés. Un autre fait de la même nature s'est passé es ville sous mes yeux. Je crois que l'attention des médecins doit se fixer sur ce point de pathologie. Sans doute, il est bien plus difficile d'expliquer ces symptômes gatriques que les symptômes utérins, que nous trouverons dans la névralgie lumbre abdominale, mais on peut supposer que la douleur se propage par l'intermédiair du grand sympathique, et cette explication ne satisfît-elle pas complétement, il n'es serait pas moins important de connaître ces faits, puisque, d'une part, nous savorque, en combattant la névralgie dorso-intercostale, nous triomphons des noptômes gastriques, et, de l'autre, nous ne sommes pas certains que, en agissast

<sup>(1)</sup> Traité des névralgies, p. 349.

irectement sur l'estomac, nous puissions arriver aussi rapidement au résultat vantageux que j'ai obtenu.

## § IV. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

Comme toutes les névralgies, celle qui nous occupe est formée d'accès plus ou soins violents et d'intervalles de calme plus ou moins longs. Je n'ai jamais vu la évralgie dorso-intercostale se présenter avec les caractères d'une affection pério-ique, et je ne connais pas de cas de ce genre. Ce fait paraîtra remarquable si l'on rappelle ce que nous avons dit à ce sujet en parlant de la névralgie trifaciale. 'ai trouvé qu'en général, les exacerbations correspondent à l'abaissement plus u moins brusque de la température; mais il n'y a rien de fixe à cet égard.

La durée ne présente rien de particulier, non plus que la terminaison. Les hoses se passent dans cette névralgie comme dans toutes les autres. Parfois elle rend un caractère chronique, et devient très rebelle à tous les traitements.

## § V. — Diagnostie; pronostic.

Lorsqu'on a bien présents à l'esprit le siége des douleurs, leur forme, et les ésultats de la pression sur les points douloureux, on ne saurait trouver de diffialtés réelles dans le diagnostic. Cependant il est bon de dire quelques mots de ortaines affections avec lesquelles la névralgie dorso-intercostale a sans doute été ortondue avant ces derniers temps, et avec lesquelles un examen peu attentif pourrait la faire confondre encore.

Je ne parlerai pas des maladies de poitrine, parce que l'absence de tout phénomène morbide à la percussion et à l'auscultation ne laisse aucun doute à cet égard lans les cas non compliqués, et que dans les cas compliqués, soit de bronchite aigué, wit de phthisie pulmonaire, le siége particulier des douleurs névralgiques n'est nulment celui qu'occupent les douleurs propres à ces affections, ce qui suffit pour le diagnostic. La pleurésie sèche pourrait seule offrir quelques difficultés; mais cette maladie, extrêmement rare, donne lieu à une gêne plus ou moins grande de la respiration, et à d'autres symptômes du côté des voies respiratoires, tels que bruit de frottement à l'auscultation, toux, fièvre, etc., ce qui suffirait pour le diagnostic, quand même le siège plus étendu de la douleur et la non-distribution en points limités ne viendraient pas éclairer le médecin.

Il est, au contraire, important d'entrer dans quelques détails sur le diagnostic différentiel de la névralgie dorso-intercostale et du rhumatisme des parois thoracques. Ce rhumatisme est, comme on sait, désigné sous le nom de pleurodynie. Or, anjourd'hni, pour tous ceux qui examinent les faits très attentivement, et qui de se contentent pas de savoir qu'il y a une douleur dans un point de la poitrine, la pleurodynie est devenue une maladie rare, tandis que la névralgie dorso-intercostale peut passer pour une des plus fréquentes. Cela ne prouve t-il pas que, jusqu'à ces derniers temps, les névralgies dorso-intercostales méconnues ont été prises pour de simples pleurodynies? C'est ce qui n'est pas douteux pour moi, et ce qui ne le sera pas davantage pour tous ceux qui voudront étudier les faits avec quelque attention. Mais il est des cas dans lesquels la douleur siège, non plus dans les points indiqués plus haut, mais dans un ou plusieurs des muscles du therax. L'affection présente alors les caractères du rhumatisme musculaire, qu'il faut savoir

distinguer de la névralgie. Voici comment j'ai posé ce diagnostic dans mon Trait des névralgies (p. 408).

Lorsque la douleur peut être rapportée au rhumatisme musculaire, de occupe un espace plus étendu, mal circonscrit. La douleur à la pression est ca général moins vive, et l'on ne trouve pas les points limités dont j'ai parlé. Danaucun cas, on ne constate une douleur siégeant uniquement dans deux point situés à une distance très grande l'un de l'autre, comme dans la névralgie dorcintercostale. Lorsque le rhumatisme est violent, la douleur est moins vive à la pression que dans les mouvements du tronc et dans les efforts de la toux, ce que n'a pas lieu dans la névralgie. Quant aux élancements, ils n'ont pas de caractère distinctif bien tranché, et c'est ce qui explique comment, en négligeant l'exament direct des parois de la poitrine, on a pu commettre de nombreuses erreurs. Le reviendrai sur ce point à propos du rhumatisme musculaire.

L'angine de poitrine présente certains caractères qui la rapprochent des névels gies, et même quelques auteurs n'ont vu dans cette affection qu'une névels de forme particulière. Une discussion est nécessaire à cet égard; je la renvoir l'article qui sera consacré à l'angine de poitrine, ainsi que le diagnostic différente de cette affection et de la névralgie dorso-intercostale.

La névralgie dorso-intercostale pourrait faire croire à l'existence de certains affections du rachis on de la moelle épinière. Voici, à cet égard, comment de établi ailleurs ce diagnostic important (1): « Certaines maladies de la moelle, aignoit, donnent lieu à des douleurs plus on moins limitées dans la colonne vertébrale: serait-il possible de les confondre avec la névralgie dont il s'agit? 1° Dans les de méningite spinale, la douleur est plus vive, plus étendue, et s'exaspère bus davantage sous la pression exercée sur les apophyses épineuses; lorsqu'elle s'irradie, ce n'est point dans tel ou tel espace intercostal, mais çà et là; il y a frequemment des convulsions, de la contracture, du tétanos même, et rien de tout cela ne se rencontre dans la névralgie dorso-intercostale.

» 2º Les sujets affectés de ramollissement de la moelle épinière éprouvent fréquemment des douleurs qui, partant d'un point limité de la cosonne vertébrale. entourent l'abdomen ou la base de la poitrine comme une ceinture. On conçul donc que, dans des cas semblables, on puisse se demander s'il existe une névralge dorso-intercostale. On évitera l'erreur en se rappelant les symptômes de celle névralgie. La douleur névralgique n'a lieu le plus ordinairement que d'un seu côté, ou si elle existe à droite et à gauche à la fois, elle est généralement beaucunt plus forte dans ce dernier côté; dans le ramollissement de la moelle, au contraire. elle a lieu des deux côtés, et est égale à droite et à gauche. La pression chez in sujets atteints de cette dernière affection n'est pas toujours douloureuse, même vers la colonne vertébrale; lorsqu'elle l'est, c'est sur une ou plusieurs apophyse épineuses; un peu à droite ou à gauche, et là où existe la plus vive douleur dans la névralgie, la pression la plus forte ne produit rien quand il s'agit d'un ramoltisement de la moelle; de plus, il n'y a ni point antérieur, ni point latéral. Ainsi donc, il ne faut qu'une exploration un peu attentive pour distinguer l'une de l'autre ces deux espèces de douleurs, même en faisant abstraction de la paraplégie.

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des nérralgles, p. 420.

- Mais j'ai cité deux cas où la névralgie dorso-intercostale s'était développée chez des sujets atteints de ramollissement de la moelle; le diagnostic est-il alors plus difficile? Nullement. La névralgie conserve ses caractères distinctifs; ils sont même quelquesois d'autant plus remarquables qu'il existe en même temps une louleur plus prosonde, bornée ordinairement à une seule apophyse, ne s'étendant ni à droite ni à gauche, et due évidemment à l'affection de la moelle.
- ostale et l'irritation spinule des auteurs anglais et américains? Mais je crois avoir refisamment établi (1), dans l'historique, l'identité de ces deux affections, au noins dans la grande majorité des cas. Je ne sais même s'il existe réellement une mitation spinale. Toutefois quelques uns des cas cités par les auteurs, et notamment celui qu'a recueilli Ollivier, d'Angers (2), présentent des symptômes qui re semblent pas se rapporter à la névralgie dorso-intercostale, C'est donc un rijet à étudier de neuveau, mais avec plus de soin et d'exactitude.
- 4' J'ai encore à dire un mot des douleurs rachidiennes qui existent chez les adividus affectés de carie vertébrale, ou d'une maladie organique de l'abdomen, the que le cancer de l'estomac et du foie.
- on sait que, dans la carie vertébrale, on peut déterminer une douleur dans point du rachis où siége la maladie, en pressant sur les parties latérales de la pairine. Le mouvement qu'on imprime aux côtes, agissant sur les vertèbres mables, doit nécessairement produire cet effet. On pourrait croire alors avoir affaire une douleur névralgique développée par la pression dans un point éloigné de la artie du nerf où elle viendrait retentir, comme cela avait lieu dans plusieurs des es que j'ai cités. Mais on sera détrompé par les signes suivants. C'est surtout en ressant sur la côte, et non dans l'espace intercostal, qu'on détermine la douleur : a la fait naître tout aussi bien en pressant largement avec la paume de la main, pien n'employant que l'extrémité d'un doigt, et enfin, on ne développe pas de louleurs dans le point pressé lui-même, tandis que dans la névralgie, c'est là qu'elle equiert le plus d'intensité.
- Quant à la douleur qui se manifeste dans certains cas de cancer de l'estomac udu soie, elle n'a pas été parsaitement décrite. Tout ce que l'on a noté, c'est m'il y a des élancements qui traversent la poitrine et qui semblent aller de l'orme malade à un point sixe du rachis. Mais on n'a pas exploré avec assez de soin sespaces intercostaux, pour savoir si la pression y est ou non douloureuse. C'est usujet de recherches qu'il saut signaler à l'attention des observateurs.

Les questions que je viens de traiter dans le diagnostic m'ont paru avoir trop l'importance et de nouveauté pour ne pas être exposées avec détail, et c'est aussi e qui m'engage à résumer les principaux traits de ce diagnostic dissérentiel dans m'ableau synoptique.

<sup>(1)</sup> Voy. Trailé des nécralgies, p. 337 et suiv.

<sup>2)</sup> Traité des maladies de la moelle épinière.

## TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

1º Signes distinctifs de la névralgie dorso-intercostale et de la pleurésie sèche.

NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Bespiration un peu douloureuse, mais généralement libre.

Btat normal des organes à l'auscultation.

Ni toux, ni fièvre, à moins de complication.

PLEURESIE SECHE.

Respiration douloureuse et génce.

Par l'auscultation, on constate un bruit de frottement du poumon.

Toux, soure.

2º Signes distinctifs de la névralgie dorso-intercostale et de la pleurodynir.

NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Points douloureux généralement peu étendus, circonscrits.

Siégeant à des distances plus ou moins éloi-

Douleur généralement plus vive à la pres-

Moins vive dans les mouvements.

PLEURODYNIE.

Douleur occupant un espace plus étendu, mal circonscrit.

Non disseminée dans des points plus ou moins éloignés.

Douleur généralement moins vive à la priv sion.

Plus vive, quelquefois insupportable dun les mouvements.

3º Signes distinctifs de la névralgie dorso-intercostale et de la méningite spinale.

NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Douleur moins vive.

S'exaspère moins sous la pression.

Moins étendue; n'occupe ordinairement que quelques espaces intercostaux.

S'irradie en suivant les espaces intercostaux. Ni convulsions, ni contracture, etc.

MÉNINGITE SPINALE.

Douleur plus vive.

S'exaspère beaucoup plus sous la pressie exercée sur les apophyses épineuses.

Plus étendue; occupe souvent une tres grande étendue de l'épine.

S'irradie çà et là.

Convulsions, contracture, etc.

4° Signes distinctifs de la névralgie dorso-intercostale et des douleurs du ramollissement de la moelle épinière.

NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

Siège ordinairement d'un seul côté.

Dans les cas de névralgie double, douleurs plus vives dans un côté, et ordinairement à gauche.

Pression toujours douloureuse.

Douleur à la pression dans les points indiqués.

RANOLLISSEMENT DE LA MOULLE.

Douleurs dex deux côtés.

Douleurs égales à droite et à gauche.

La pression n'est pas toujours doulourrus Douleur à la pression sur les apophyses epince ses seulement; ni point antérieur, ni lateral

5. Signes distinctifs de la névralgie dorso-intercostale et des douleurs de .. carie vertébrale.

NÉVRALGIE DORSO-INTERCOSTALE.

En pressant sur la partie antérieure d'une i côte, on ne produit pas de douleurs dans le sur la partie antérieure d'une côte corresponrachis.

Douleur causée dans le point pressé lui-

La douleur à la pression n'est guère produite que quand on presse avec l'extrémité du doigt.

CARIE VERTÉBRALE.

Douleurs vers le rachis, lorsqu'on prese dant à la carie.

Pas de douleur dans le point pressé.

Même en pressant largement, on determine la douleur communiquée par les mouvements des côtes.

Pronostic. Le pronostic de cette affection n'est généralement pas grave. Il faut seulement savoir qu'elle est, parmi les névralgies, une de celles qui se reproduisent le plus fréquemment, sous l'influence de causes fort légères, et souvent même sans cause appréciable, et qu'elle a une assez grande tendance à passer à l'état chronique.

## § VII. - Traitement.

J'ai peu de particularités à mentionner relativement au traitement de la névralgie dorso-intercostale. Cette affection étant une de celles qui ont été le plus généralement méconnues jusqu'à ces dernières années, sa thérapeutique n'est pas riche.

Il résulte de mes recherches, que, de toutes les maladies de ce genre, la névralgie dorso-intercostale est celle qui cède le plus promptement et le plus constamment aux vésicatoires volants multipliés.

Quant à l'emploi des sels de morphine sur les vésicatoires, il ne doit pas être rejeté, parce que cette névralgie est quelquesois extrêmement douloureuse, mais ses avantages sont bornés comme dans toutes les autres névralgies.

J'ai vu plusieurs fois de très violents accès de névralgie intercostale qu'on pouvait prendre pour des coliques nerveuses (ou plutôt qui, par une erreur de diagnostic, doivent nécessairement avoir été bien des fois désignés sous ce nom de coliques), céder très promptement à l'emploi de trois ou quatre sinapismes sur les points douloureux. Mais cette médication ne produisait pas une guérison durable, et au bout d'un temps ordinairement très peu long, les douleurs caractéristiques de la névralgie se reproduisaient, avec ou sans accès violents.

Les émissions sanguines n'ont paru produire aucune amélioration, d'après mes premières recherches (1); mais depuis j'ai reconnu que, dans quelques cas peu stéquents, les ventouses scaristées ont procuré une amélioration assez grande qu'une étude attentive des faits m'a fait rapporter plutôt à l'irritation produite par les incisions saites à la peau, qu'à la perte de sang elle-même, ce qui rentre dans la règle que j'ai établie à propos du traitement des névralgies en général (2).

L'emploi des narcotiques à l'intérieur ne nous sournirait aucune considération réellement importante, bien que plusieurs auteurs, et notamment M. Bassercau, lui attribuent une certaine essicacité.

Parmi les moyens conseillés par M. Brown contre l'irritation spinale que nous avons vue ne pas différer de la maladie dont nous nous occupons, on distingue le concher en supination. Cette position, d'après mes recherches, soulage ordinairement le malade, mais ne le guérit pas.

Quant aux moyens proposés, ce sont les mêmes que dans les autres névralgies, et je n'ai rien à en dire en particulier.

Comme on le voit, c'est dans les vésicatoires volants multipliés que le médecin doit avoir le plus de consiance.

III Voy. Traité des nécralgies, p. 125.

<sup>(2)</sup> Vos. art. Nérralgie en général.

#### ARTICLE VIII.

#### NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE.

Si l'on fait abstraction de la névralgie ilio-scrotale de Chaussier, affection qui n'est autre chose, comme on le verra plus loin, qu'une variété de celle à laquelle je donne le nom de névralgie lombo-abdominale, on peut dire qu'on n'avait sur cette espèce aucune notion positive, lorsque je m'en suis occupé (1). Les faits que j'ai cités alors ne pouvaient laisser aucun doute. Depuis j'en ai vu plusieurs qui sont venus confirmer ce que j'ai avancé; et je ne doute pas que les médecins qui se sont livrés à une exploration convenable n'en aient observé d'assez nombreur exemples. Je vais d'abord décrire d'une manière générale la névralgie lombo-abdominale; je dirai ensuite quelques mots à part de la variété importante signalément chaussier, c'est-à-dire, de la névralgie ilio-scrotale.

Fréquence et causes. La fréquence de la névralgie lombo-abdominale est asser grande. Depuis que je la recherche avec soin, je l'ai trouvée beaucoup plus srequente chez la semme que chez l'homme. Je l'ai vue aussi attaquer plus souvent b côté droit que le côté gauche. « Les ners envahis, ai-je dit ailleurs (2), étaient évidemment les premières paires lombaires, et surtout la première. Tantôt l'affection n'occupait que les branches postérieures, tantôt elle gagnait les branches antérieures, et, dans ce dernier cas, il y avait une dissérence dans la forme de l'affection, suivant que la douleur se bornait, en avant à l'hypogastre, ou qu'elle descendait jusqu'au testicule ou à la grande lèvre. » C'est lorsque la douleur s'étend ainsi aux parties génitales que le médecin, concentrant son attention sur les symptômes qui se manifestent dans ce point, ne voit pas la douleur qui se la sentir plus haut dans le trajet des nerss, et désigne la maladie sous le nom de testicule douloureux; on peut admettre néanmoins que, dans certains cas. la douleur peut être bornée à cette partie, de même que dans la sciatique elle peut être bornée à un des nerss plantaires; mais ces cas doivent être sort rares, si j'en **juge par ce q**ue j'ai vu.

Symptomes. La douleur spontanée ne nous présente rien de particulier. Que par la pensée on rapporte aux lombes et à la paroi abdominale ce que nous avons trouve dans les parois thoraciques, chez les sujets affectés de névralgie intercostale, et l'on aura ce qui se passe dans la névralgie lombo-abdominale. C'est principalement ver l'hypogastre, un peu en dehors de la ligne blanche, et dans une étendue qui peut varier de deux ou trois à six ou sept centimètres de diamètre, que la douleur spontanée se fait ordinairement sentir. Les malades souvent la désignent sous le nom de coliques, parce qu'ils éprouvent dans la partie inférieure de l'abdomen une sensition de torsion et en même temps de chaleur ordinairement fort pénible. J'en ai ut tout récemment un exemple très remarquable. Les douleurs étaient par noments si vives, qu'elles arrachaient des cris, puis il ne restait qu'un peu de pesanteur et une sensation de contusion.

Névralgie utéro-lombaire. Quelquesois les douleurs s'étendent jusqu'à l'uterus.

<sup>(1)</sup> Voy. Traile des névralgies, chap. v. p. 431.

<sup>(2)</sup> Traile des nerralgies; Paris, 1841, in-8, p. 461.

et à ce sujet je dois présenter quelques considérations que j'ai déjà indiquées en parlant de la névralgie utérine.

Si l'on en croit M. Bassereau, les douleurs de la névralgie intercostale seraient produites par une irritation utérine, qui se propagerait aux ners intercostaux par l'intermédiaire du grand sympathique. Pour la névralgie lombo-abdominale on n'a pas besoin d'invoquer cette intervention du grand sympathique, et l'on peut admettre que des filets des nerfs de la vie animale sont douloureux jusque dans l'utérus. Mais est-ce l'état de l'utérus qui rend les nerss douloureux, ou, au contraire, est-ce la douleur de la névralgie qui se propage à l'organe? Voici quelques faits qui peuvent servir à éclairer la question : J'ai vu plusieurs fois la névralgie lombo-abdominale chez des femmes qui se plaignaient de douleurs plus ou moins vives vers le col de l'utêrus; or, en les touchant, je constatais que la douleur utérine est bornée à un seul côté lorsque la névralgie n'existe également que d'un seul côté, et qu'elle est généralement plus forte du côté où la névralgie est le plus intense, lorsque cette affection est double. Or comment supposer qu'une irritation, une insammation, ou une affection quelconque de l'utérus capable de produire des doukurs jusque dans les lombes, ait un siège aussi limité qu'un point qui peut être ouvert avec le doigt, et qui ne se trouve que d'un seul côté. Il est vrai que des heurs blanches peuvent coıncider avec cet état névralgique; mais ne voyons-nous pa, dans la névralgie faciale, par exemple, un écoulement nasal, la salivation, le armoiement se manisester, sans qu'on soit tenté de rapporter à un état inslammawire du nez, de la bouche et des yeux, les douleurs qui caractérisent cette névralgie. Ensîm, et j'insiste sur ce point parce qu'il a une très grande importance pratique, la douleur étant dissipée dans les points des lombes et des flancs qui seront mentionnés plus loin, on voit très souvent disparaître tous les symptômes du côté de l'utérus. Ce qui a pu tromper les observateurs, c'est que sréquemment il existe un état complexe : il y a complication. Les inflammations utérines, les catarrhes utérins sont très fréquents, et l'on conçoit qu'ils se montrent assez souvent en même temps qu'une névralgie lombo-abdominale; mais, en observant les cas simples, on apprend bientôt à faire la part des coıncidences.

On m'objectera peut-être qu'il est arrivé fréquemment qu'en cautérisant le col de l'utérus on a fait cesser en même temps, et la douleur qui existait dans cet organe et la douleur des lombes et de l'hypogastre; mais cela ne prouve nullement que la source du mai est dans l'utérus, car nous voyons tous les jours un ou plusieurs vésicatoires appliqués sur la tête du péroné suffire pour faire disparaître des douleurs qui occupent toute l'étendue du nerf sciatique. Ainsi tout nous porte à croire que, dans l'immense majorité des cas, si ce n'est dans tous, l'affection à laquelle on a donné le nom de névralgie utérine n'est autre chose qu'une névralgie lombo-abdominale dont le point le plus douloureux se trouve au co stérin.

J'ai sourni des preuves convaincantes en saveur de cette manière de voir dans un travail publié en 1847 (1). Les saits contenus dans ce travail démontrent, en effet, que dans beaucoup de cas regardés comme des affections utérines d'une tout autre nature, il ne s'agit que de la névralgie qui nous occupe, et s'il en sallait

<sup>(1)</sup> Voy. Bull. gen. de thér., janvier 1847.

d'autres preuves, je citerais les observations de M. Mitchell et le résultat du traitement de ce médecin que j'ai indiqué à l'article Leucorrhée (voy. p. 134), et d'autres qui ont été recueillies par différents médecins. Ainsi M. Gerdy (1) propose les vésicatoires sur les lombes pour combattre les douleurs de la métrite. Or le succès de ce moyen prouve seul que les cas qu'il a observés sont, sans aucun doute, du nombre de ceux que j'ai sigualés comme consistant dans une névralgie lombo abdominale et simulant une affection plus ou moins profonde de la matrice.

Les faits observés par M. Malgaigne (2) viennent aussi à l'appui de ce que j'avance, et bien qu'il les ait traités par la simple incision du col utérin, on aurait tort d'en conclure qu'il n'y avait pas une névralgie étendue aux ners lombaires, car le traitement de toutes les névralgies nous montre des exemples nombreux de cette action d'un moyen énergique sur tout le ners affecté, alors même qu'on ne l'applique qu'à un point limité. Je me bornerai à citer pour exemple le résultat de la cautérisation du dos du pied, à la manière des Arabes, dans la névralgie sciatique.

Douleur provoquée. C'est par la pression qu'on produit la douleur la plus importante pour le diagnostic. Les points douleureux qu'on découvre par ce moyer sont : le point lombaire, un peu en dehors des premières vertèbres de ce nom ; le point iliaque, un peu au-dessus du milieu de la crête de l'os des iles ; le point hypogastrique, au-dessus de l'anneau inguinal et en dehors de la ligne blanche ; le point inguinal, vers le milieu du ligament de Fallope ; le point scrotal ou de la grande lèvre, qui manque dans un certain nombre de cas, mais qui dans d'autres est très remarquable ; ensin, assez souvent, un point douloureux, sur un des côtés du col de l'utérus, qu'on distingue sacilement par le toucher vaginal.

Les grands mouvements du corps, les efforts de la toux, les efforts pour aller à la garde-robe, augmentent aussi les douleurs. J'ai vu récemment, dans un cas, la miction les exaspérer considérablement, sans qu'il m'ait été possible de m'assurer s'il existait de la douleur dans la vessie elle-même, on si tout se passait dans les parois abdominales.

Névralgie ilio-scrotale, ou névralgie lombo-abdominale propagée au scrutumet à la grande lèvre. J'ai cité dans mon ouvrage trois cas dans lesquels il était évident que l'irritabile testis, le testicule douloureux d'Astley Cooper, n'est autre chose que la propagation de la névralgie, des lombes au testicule ou à la grande lèvre, en suivant le trajet de la principale branche abdominale, c'est-à-dire, du nerf ilio-scrotal.

Cette variété est caractérisée par la douleur souvent excessivement vive qui occupe le testicule; et cette douleur est quelquesois telle que le moindre contact sur la glande spermatique est insupportable.

Marche; durée; terminaison de la maladie. Sous tous ces rapports, la névralgie lombo abdominale ne présente rien qui lui soit propre. On a cité des cas où la douleur du testicule a été extrêmement rebelle.

J'ai rapporté (3) un cas de névralgie intermittente utéro-lombaire qui a completement cédé au sulfate de quinine. Dans ce cas, on trouvait des points douloureux

<sup>(1)</sup> Bull. gén. de thér., juin 1816.

<sup>(2)</sup> Revue med.-chir., 1818.

<sup>(3</sup> Union medicale, 23 septembre 1817.

le long du trajet des nerfs lombaires; ce qui prouve, comme je l'ai déjà dit, que bien rarement la névralgie de l'utérus est toute locale et qu'elle n'est habituellement qu'une sorme de la névralgie lombo-abdominale.

Diagnostic. Voici comment j'ai établi le diagnostic dans mon ouvrage (†): « Le l'ambage, ai-je dit, est certainement, de toutes les affections douloureuses qui occupent les lombes, celle qu'on peut confondre le plus facilement, et qu'on a, sans aucun doute, le plus souvent confondue avec la névralgie lombaire. Dans les cas de douleurs musculaires des lombes, que j'ai pu étudier, et dont plusieurs des observations citées dans cet ouvrage offrent des exemples, la douleur existait des deux côtés; elle occupait la masse des muscles sacro-lombaires et long dorsal, et ne s'étendait pas au delà. Ordinairement la pression était douloureuse à un faible degré sur les masses musculaires, mais dans une étendue plus large que dans la névralgie lombaire. Elle était principalement exaspérée par les meuvements de fiexion et de redressement du tronc. Elle était faible ou nulle dans l'immobilité, à moins que la maladie ne fût très aigué. Les élancements, moins vifs que ceux de la névralgie, restaient fixes dans la région lombaire. On voit donc que la distinction est facile si l'exploration est faite convenablement.

- Il est une autre affection douloureuse qui siégé également dans les muscles des lembes, et que nous ne connaissons pas encore assez pour décider si elle est un simple rhumatisme musculaire ou une maladie différente; je veux parler de cette affection qu'on nomme dans le vulgaire tour de reins, et qui consiste en une douleur très vive, survenue subitement, et pendant un effort quelconque, mais surtout pendant l'effort nécessaire pour soulever un fardeau. La douleur à la pression est souvent très vive, mais elle n'est rien en comparaison de celle que font éprouver les mouvements du tronc, et surtout ceux de flexion et de redressement. Elle est, au reste, bornée aux lombes, et ne produit pas d'élancements qui aiflent s'irradier dans les parois abdominales. Les causes de la maladie, son début subit et les symptômes que je viens d'énumérer, serviront à la faire distinguer de celle qui nous occupe. L'emploi de quelques émissions sanguines locales est, dans cette douloureuse maladie, infiniment plus efficace que dans la névralgie.
- De la paroi aux prieure de l'abdomen , aux prêmes caractères différentiels qui viennent d'être donnés pour le rhumatisme des lombes ; il n'y a que de légères différences dues à la différence des lésions.
- » Les femmes affectées d'inflammation de l'utérus, ou dont les règles sont difficiles (dysménorrhée), éprouvent très souvent des douleurs qui, parties des lombes, se dirigent vers le petit bassin; ces douleurs doivent-elles être rangées dans les névralgles lombaires? Le petit nombre des faits ne nous permet pas de nous prononcer à cet égard d'une manière positive. Je dirai cependant que, ayant eu occasion d'observer, à l'hôpital de Lourcine, une jeune fille qui, dans le cours d'une blennorrhagie, éprouva tous les symptômes d'une inflammation de l'utérus, avec douleurs vives et lancinantes dans les deux aines et dans la région sacrée, je ne découvris, malgré une exploration très attentive, aucun point douloureux dans le trajet des nerfs lombaires. Il faut donc admettre que la douleur locale de

<sup>1</sup> Vov. Traite des necralgies p. 162.

l'utérus s'irradiait dans le bassin, soit en suivant les nerss hypogastriques vers le plexus sacré, soit par une autre voie qui nous est inconnue.

- Dans le cancer de l'utérus, des douleurs, semblables à celles dont je viens de parler, et quelquesois bien plus violentes, se sont fréquemment sentir. Dans un cas de ce genre, je n'ai pas plus découvert de sigues de névralgie que dans l'inflammation utérine, et j'ai cru devoir en tirer les mêmes conclusions. M. Bassereau est arrivé à des résultats semblables.
- » Du côté des voies urinaires, il est une affection qui pourrait donner lieu à quelques erreurs de diagnostic : c'est la gravelle. Lorsqu'un gravier un peu volumineux (1) se trouve engagé dans l'uretère, il produit une douleur très vive, qui va retentir dans le testicule, lequel présente une rétraction marquée. La violence extrême de cette douleur, son apparition brusque dans l'abdomen et les troubles de la sécrétion urinaire, viendront en aide au diagnostic, qui ne saurait être douteux, si l'on y joint l'exploration par la pression, dont j'ai eu si souvent occasion de faire connaître les avantages. »

La névralgie lombo-abdominale n'étant pas encore très bien connue, je n'ai pas cru devoir abréger ce diagnostic, dont les détails convaincront les médecins de la nécessité d'étudier attentivement les saits, toutes les sois qu'il s'agit de douleurs occupant l'abdomen et les lombes. C'est la même raison qui m'engage à résumer ce qui vient d'être dit dans un tableau synoptique.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

1º Signes distinctifs de la névralgie lombo-abdominale et du lumbago.

NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE.

Douleur ordinairement d'un soul côté.

Dépasse presque toujours les lombes, et se porte vers la paroi abdominale.

Douleur vive à la pression, dans des points circonscrits.

Mouvements médiacrement douloureux.

Douleurs des accès très-vives, même dans l'immobilité.

LUMBAGO

Douleur occupant les deux oôtés.
Bornée aux lombes; élancements fixes.

Douleur ordinairement modérés à la pression, dans des points étendus.

Douleur beaucoup plus vive par les mourements que sous la pression.

Douleur faible dans l'immobilité.

2º Signes distinctifs de la névralgie lombo-abdominale et de la douleur lombaire nommée vulgairement tour de reins.

NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE.

Douleur médiocre dans les mouvements

S'étend à l'abdomen. Se déclare graduellement. Résiste aux émissions sanguines. TOUR DE REINS.

Douleur excessive dans les mouvements du tronc qui sont brusquement arrêlés.

Bornée aux lombes.

Survient subitoment dans un effort.

Cède promptement aux émissions sanguines locales.

3. Signes distinctifs de la névralgie lombo-abdominale et du rhumatisme de la paroi antérieure de l'abdomen.

NÉVRALGIE LOMBO-ABBOMINALE.

RHUMATISME DE LA PAROI ANTÉRIEURE DE L'ARDONEN.

Douleur des deux cotes.

Douleur ordinairement d'un seul côté.

(1) Vov. t. III, p. 320, Colique néphrétique.

Points dauloureux jusque dans les lombes.

Douleur à la pression dans des points plus ou moins circonserits.

Mouvements médiocrement douloureux.

Douleur des accès très vive, même dans l'immobilité.

.. Douleur bornée à l'abdomen,

Douleur à la pression dans toute ou presque toute l'étendue de la paroi abdominale.

Mouvements ordinairement si doulétrous qu'ils déviennent impossibles.

Douleur modérée dans l'immobilité.

4 Signes distinctifs de la névralgie lombo-abdominale, de l'inflammation et du cancer de l'utérus.

névralgie lombo-adominale. Accès marqués.

l'oints douloureux à la pression.

INFLAMMATION OU CANCER DE L'UTÉRUS.

Pas d'accès ordinairement.

Pas de points douloureux à la pression, à moins de complication.

5° Signes distinctifs de la névralgie lomba-abdominale et de la colique néphrétique.

NÉVRALGIE LOMBO-ABDOMINALE.

Douleur moins vive.

Apparue graduellement.

Storetion urionire normale.

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE.

Douleur beaucoup plus vive.
Apparue brusquement.
Troubles de la sécrétion urinaise (voy. Gravelle, t. III).

Pronostic. Ce que j'ai dit du pronostic, à propos de la névralgie dorso-intercostate, s'applique parfaitement à la névralgie lombo-abdominale; seulement, lorsque l'affection attaque violemment le testicule, on doit craindre, d'après les faits cités par Astley Cooper et plusieurs autres chirurgiens, de la trouver très rebelle.

Traitement. Étant le seul qui aie traité avec connaissance de cause un certain nombre de névralgies lombo-abdominales, et ayant toujours fait usage des vésicatoires volants multipliés et de la cautérisation transcurrente, tout ce que je peux dire ici, c'est que ces moyens m'ont parfaitement réussi dans tous les cas, quaique je n'aie traité ainsi que ceux qui duraient depuis un certain temps. Je fais cette résexion, parce qu'il n'est peut-être pas de névralgie qui, à un degré d'intensité modéré, ait autant de tendance à se dissiper spontanément que la névralgie lomba-abdominale. Tous les jours on voit des femmes qui se plaignent de douleurs de l'hypogastre et des lombes, qui ont les points douloureux indiqués plus hant, et qui s'en voient débarrassées par quelques jours de repos et de simples adouciquents.

Il me suffit de rappeler que dans les cas de névralgie utéro-lombaire, les vésicatoires volants sur les points douloureux des lombes, des flancs, de l'hypogastre
(Gerdy et moi), le cautère actuel (Mitchell), la cautérisation transcurrente, la section du col utérin (Malgaigne), ont parfaitement réussi; j'ajoute que, dans les derniers temps, j'ai fait disparaître avec la plus grande facilité les douleurs fixées au
col utérin, en cautérisant légèrement le pourtour de cette partie avec le fer raugi
à blanc. On peut voir, du reste, pour plus de détails, ce que j'ai dit à ce sujet,
aux articles Névralgie utérine, Leucorrhée et Dysménorrhée.

## ARTICLE IX.

#### NÉVRALGIE CRURALE.

Nous ne connaissons qu'un très petit nombre de cas de névralgie crurale

simple. Il arrive assez souvent de voir des sujets affectés d'une violente sciatique, se plaindre de douleurs dans le trajet du nerf crural, mais il est très rare de voir la névralgie crurale isolée. J'en ai cependant observé quelques exemples que j'ai rapportés dans mon *Traité des névralgies* (1), et voici comment je les ai résumés:

- « Les symptomes n'ont pas différé sensiblement de ceux qu'on observe dans les autres névralgies. Ce sont toujours des points douloureux disséminés, circonscrits (dans l'aine, la partie interne de la cuisse, du genou, du pied), qui forment des foyers de douleur d'où partent des élancements; c'est tonjours la marche capricieuse de la maladie et l'absence de toute altération apparente des tissus occupés par elle; c'est toujours enfin cette préférence que la douleur affecte pour les lieux où le nerf devient superficiel et envoie des rameaux cutanés.
- » Dois-je parler du traitement en général? Avec un aussi petit nombre d'observations, je ne saurais le faire d'une manière utile. Disons seulement que, eu égard à la ressemblance de cette névralgie avec les autres, tout porte à croire que le traitement ne doit pas être différent (vésicatoires volants multipliés, cautér isation, etc. et qu'on peut lui appliquer, par exemple, ce qui va être dit à l'occasion de la névralgie sciatique. Je dois ajouter cependant : 1° que Chaussier regarde la névralgie fémoro-prétibiale (crurale) comme plus facile à guérir que les autres maladies de la même espèce, et 2° que les succès signalés par M. Martinet (2, «1 obtenus à l'aide de l'huile essentielle de térébenthine sont très remarquables. •

#### ARTICLE X.

NÉVRALGIE SCIATIQUE (sémoro-poplitée de Chaussier).

La névralgie sciatique est celle qui a été le mieux étudiée par les auteurs. On la trouve déjà mentionnée dans les écrits d'Hippocrate. Mais c'est à Fernel (3) qu'en en doit la première description un peu précise, quoique très succincte; et Cotagno (4) est celui qui a le plus éclairé ce point important de pathologie, dans un mémoire qui a une grande réputation. Les auteurs qui sont venus ensuite est ajouté quelques détails importants à l'histoire de la maladie. Je citerai en particulier le travail de M. Martinet (5), qui a un intérêt majeur sous le rapport de la thérapeutique. Enfiu, ayant analysé 125 cas de cette affection, j'ai pu en donner un histoire complète (6).

# § I. — Définition ; synonymie ; fréquence.

On donne le nom de névralgie sciatique à l'affection douloureuse du grand serf de ce nom, qu'elle soit bornée à une petite partie de son étendue, ou qu'elle occupe son tronc et la plupart de ses rameaux. Cependant, lorsqu'elle est bornée à de rameaux très distincts, comme les nerfs plantaires, on lui donne les nome de

<sup>(1)</sup> Chap. VIII, p. 178.

<sup>(2)</sup> Du trait. de la sciatique; Paris, 1829, in-8.

<sup>(3)</sup> Universa medic., lib. VI, cap. xviii, De morb, arthrit., 1679.

<sup>(4)</sup> De ischiade nercora comm.; Neap., 1761.

<sup>(5)</sup> Du trait, de la sciat, et de quelques nevr. par l'huile de térébent.: Paris, 1829, 2º 010.

<sup>6)</sup> Traité des neuralgies, 1841, chap. VIII.

névralgie plantaire interne ou externe, etc.; mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, on ne doit regarder ces névralgies ainsi limitées que comme des variétés.

On a donné à cette affection plusieurs autres noms dont les principaux sont : coxagra; dolor coxendicus; ischias; ischias nervosa; malum coxendicum; né-vralgie fémoro-poplitée.

C'est une des névralgies les plus fréquentes. Avant les dérnières recherches sur la névralgie dorso-intercostale, on la regardait même comme de beaucoup la plus fréquente; mais les médecins qui recherchent avec soin cette dernière affection ont pu se convaincre que la névralgie thoracique se rencontre bien plus souvent.

## § II. - Causes.

## 1° Causes prédisposantes.

Avec le nombre d'observations que j'ai indiquées, il à été permis de faire quelques recherches importantes sur l'étiologie de cette affection. Je vais les résumer rapidement.

Age. Cotugno a cité un cas de cette névralgie chez un enfant de onze ans. Mais c'est après l'âge de vingt ans qu'elle se montre ordinairement. J'ai trouvé, dans mes recherches, qu'elle était à peu près également fréquente dans les périodes de dix ans renfermées entre vingt et soixante ans.

Sexe. J'ai noté que l'affection était plus fréquente chez les hommes, environ dans la proportion de trois à deux. Les hommes, d'après les faits dont je parle, se sont aussi montrés plus fréquemment atteints de récidives.

Sous le rapport de la constitution, je n'ai rien trouvé de particulier. On a, dans un certain nombre de faits, signalé le tempérament nerveux.

Les désordres de la menstruation se sont montrés assez souvent chez les semmes; mais à ce sujet je n'aurais rien à ajouter à ce que j'ai dit à propos de la névralgie en général.

Conditions hygiéniques. Dans près de la moitié des cas où l'influence de l'habitation a pu être recherchée, on a trouvé que les sujets habitaient un lieu sombre, humide, ou exposé aux intempéries de l'air. L'étude des saits, sous les rapports des divers excès, des professions, de la nourriture, de l'hérédité, ne jette aucune lumière sur l'étiologie de la névralgie sciatique.

J'ai trouvé cette névralgie chez plusieurs sujets affectés de maladies de la moelle.

Dans aucun cas, ai-je dit ailleurs (1), la sciatique n'a paru être la suite d'une mélastase, et l'on n'a rien noté qui pût faire croire qu'elle était de nature syphili-tique. Dependant je reviendrai sur ce point à l'occasion du traitement.

J'ai constaté que c'est dans les mois les plus froids de l'année que se développe le plus fréquenment cette névralgie.

## 2º Causes occasionnelles.

Dans les cas où l'interrogatoire a été fait d'une manière exacte, la cause occasionnelle le plus fréquemment constatée a été un refroidissement prolongé; rarement on a pu attribuer la production de l'affection à l'action subite du froid.

<sup>1)</sup> Traile des necralgies, p. 406.

Quelques malades avaient eu les pieds dans l'eau, s'étaient couchés sur l'herbe mouillée, etc.

Voici maintenant ce que j'ai trouvé en consultant les auteurs : « Parmirles causes occasionnelles, J. Frank, ai-je dit (1), place : 1° les blessures, les contusions; 2° le refroidissement des membres inférieurs, surtout quand on se conche sur le sol humide, le corps étant échaussé; 3° la métastase morbilleuse; 4° la suppression des hémorrhoïdes, des lochies, de la sécrétion laiteuse; 5° surtout le vice arthritique; 6° la piqure du nerf saphène, dans la saignée pratiquée sur la veine du même nom; 7° les lésions de l'utérus, ou les troubles des fonctions.

« De ces causes, ai-je ajouté, la deuxième paraît suffisamment démontrée dans nos observations, et la première est au moins probable. Quant aux autres, rien ne prouve leur action. Des cas de névralgie par piqure du nerf saphène sont cités par Sabatier, et c'est d'après eux que J. Frank a signalé cette cause, trop facile à apprécier pour qu'on puisse révoquer en doute son existence. »

## § III. — Symptômes.

4° Douleur spontanée. Comme dans les autres névralgies, la douleur spontanée doit être distinguée en contusive continue, et en lancinante intermittente. La première, déjà signalée par Cotugno, est très importante. Elle occupe les principaux points douloureux, ou foyers de douleur, qui seront mentionnés plus loin Elle est souvent très pénible pour les malades. La seconde consiste en sensations diverses. Ce sont ordinairement des élancements qui, plus ou moins fréquemment, partent des points douloureux pour aller retentir dans une étendue variable du trajet du nerf; parsois c'est un sentiment de froid, ou, au contraire, de chaleur brûlante; la sensation d'un liquide froid, ou chaud, ou corrosif, coulant le long du nerf. Enfin, chez quelques sujets chez lesquels la maladie est très violente, on voit survenir des crampes, des secousses plus ou moins sortes du membre afsecté.

La douleur spontanée est si bien circonscrite dans le trajet du nerf que, le plus souvent, ainsi que l'a fait remarquer Cotugno, le malade peut, avec le doigt, suivre ce trajet aussi bien que le ferait un anatomiste.

2" Douleurs provoquées. La plus importante pour le praticien est, sans contredit. la douleur provoquée par la pression avec l'extrémité des doigts. Par elle on découvre les points douloureux ou foyers de douleur, qui sont souvent très limité et n'ont pas plus de deux ou trois centimètres de diamètre. Ces points douloureux sont les suivants : le point lombaire, immédiatement au-dessus du sacrum; le point sacro-iliaque, au niveau de l'articulation du même nom, un peu au-devant de l'épine iliaque postérieure et supérieure; l'iliaque, vers le milieu de la cret de l'os des iles; le fessier, au sommet de l'échancrure sciatique; le trochanterie vers le bord postérieur du grand trochanter; le fémoral supérieur, le fémoral moyen et le fémoral inférieur, dans le trajet du nerf le long de la cuisse; le poplité, dans le creux du jarret; le rotulien, sur le bord externe de la rotule; le péronéo-tibial, vers l'articulation du péroné et du tibia; enfin le péronien, point important au niveau de l'endroit où le nerf contourne le péroné; le malléolaie, a

<sup>(1)</sup> Traité des névralgies, p. 580.

a partie postérieure et inférieure de la malléole; le dorsal du pied, et le plantaire atterne, qui existe assez rarement.

Il est rare que tous ces points existent chez le même sujet; mais on en trouve rdinairement un assez grand nombre, et le malade lui-même en désigne plusieurs vec précision. Ce sont surtout ceux qui ont leur siège vers l'articulation sacro-lique, le grand trochanter, la tête du péroné et la malléole.

La douleur produite par l'extrémité du doigt qui presse sur ces points est quelpesois très vive, comme dans la névralgie intercostale; parsois aussi ce n'est qu'une
ensibilité exagérée, et alors il est important de presser de l'autre côté du corps,
ans les points correspondants, pour se convaincre que la douleur n'est pas simdement produite par une pression trap sorte.

Si l'on interroge les malades d'une manière précise, on apprend d'eux ordinaiement que la sensation que leur fait éprouver la pression est la même que celle que leur ferait éprouver le même moyen d'exploration sur un point préalablement ontes.

Chez un certain nombre de sujets, les points qui viennent d'être indiqués sont en douloureux à la pression; mais il arrive aussi chez quelques uns que les intralles qui séparent ces points présentent une sensibilité anormale. Toutefois il a aucune parité entre cette sensibilité exagérée et celle qui existe dans les foyers de douleur.

larrive quelquesois, comme dans les autres névralgies, que la pression exercée las un point détermine un de ces élancements que nous avons vu plus haut se roduire spontanément; parsois même une série d'élancements suit l'exploration, t'ion a déterminé ainsi un véritable accès névralgique; mais les cas de ce genre ont rares.

lorsque la douleur est très violente, les mouvements du membre dans le lit sufsent pour l'exaspérer dans les points indiqués; dans le cas contraire, il faut, pour us cet effet ait lieu, que les malades marchent. C'est principalement au moment i, le pied approyant par terre, le membre supporte le poids du corps, que la douur se produit et acquiert son plus haut degré de violence. Il en résulte que le salde ose à peine poser son pied sur le sol; que son membre fléchit brusqueunt dès que le poids du corps se fait sentir, qu'il se reporte rapidement sur l'aute jambe, et qu'il boite sensiblement. Aussi, dans une sciatique d'une certaine tensité, les sujets ne peuvent-ils faire un pas sans s'appayer sur un bâton, ou tême sont-ils obligés de garder le lit.

J'ai vu néanmoins des malades qui marchaient assez librement après avoir sait a nombre de pas ordinairement considérable. J'ai cité l'observation d'un homme ui se sentait notablement soulagé, après avoir sait rapidement et plusieurs sois le pur des salles de l'Hôtel-Dieu, après avoir descendu, remonté les escaliers; et ceredant il avait une sciatique intense. Il ne saudrait pas conclure de ce cas que la sarche ne provoque pas et n'exaspère pas les douleurs; car, avant que le soulagement ne se manifestât, ce sujet était obligé de supporter les sousstrances les plus ives, et ce n'est que quand la satigue arrivait, ou lorsque, comme on le dit vulairement, le membre était échausse, que les douleurs se calmaient.

Parsois les douleurs sont très violentes : le membre est condamné à une immosilité si complète, qu'il en résulte, au bout d'un temps assez long, cette semi-paralysie, qui a été signalée par Cotugno, et dont j'ai parlé plusieurs sois; mais le cas de ce genre sont rares : on n'observe ordinairement qu'un engourdissement plus ou moins marqué, qui peut être borné à une petite étendue : le pied, pa exemple.

L'amaignissement du membre se remarque dans les mêmes circonstances; mai il saut prendre garde de s'en laisser imposer par l'état de saccidité dans lequel s trouvent tous les muscles.

Il n'est pas rare d'observer; outre ces symptômes qui caractérisent la névralgisciatique, d'autres phénomènes, qui ont leur siège dans d'autres parties du corpet dont il importe de dire un mot. On observe fréquemment d'autres douleurs d nature névralgique dans la tête, les parois de la poitrine ou de l'abdomen, et l' rhumatisme musculaire est une des complications les plus fréquentes de la mais die qui nous occupe. Quant aux troubles digestifs, au léger mouvement fébre qu'on observe quelquesois, il est facile de s'assurer qu'il n'appartient pas d propre à la maladie dont nous parlons, et qu'ils sont le plus souvent le résea du traitement (ordinairement de l'emploi des vésicatoires étendus ou multipliés

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

J'ai très peu de chose à dire de particulier sur la marche de la maladir. Se début, ses exacerbations, sa terminaison, sont les mêmes que dans les autres of vralgies; ce qu'il y a seulement de remarquable, c'est que la névralgie sciatique bien qu'offrant des exacerbations marquées et une intermittence irrégulière tre prononcée, comme les autres affections du même genre, présente bien plus ran meut cette périodicité des fièvres larvées que fj'ai plusieurs fois signalée, notament dans l'histoire de la névralgie trifaciale. Et, ce qui vieut donner plus poids encore à cette remarque, c'est que, même dans les cas très rares où l'ou caru déconvrir un type intermittent bien caractérisé et fournissant une indicate précise, l'événement a prouvé souvent qu'on s'était trompé, et le sulfate de quant a échoué. D'où vient une pareille dissemblance entre deux affections de même a ture, quoique ayant un siége différent? C'est ce qu'il paraît très difficile de dir

La durée de la maladie est on ne peut plus variable. La névralgie sciatique pui disparaître spontanément en quelques jours, et se perpétuer malgré tous i moyens. Ces derniers cas sont heureusement très rares. Presque toujours la minaison est heureuse; lorsqu'elle ne l'est pas, c'est uniquement parce que la maladie passe à l'état chronique, s'il est permis de parler ainsi, car elle ne meas pas l'existence.

Les récidives sont très fréquentes. On voit quelques sujets chez lesquels la paraît et disparaît souvent à des intervalles variables, et j'au reconnu, par l'étude des faits, que ces retours se manifestent particulièrement de les temps froids. Mais ces attaques multipliées sont ordinairement très légères de loin en loin on en voit apparaître d'autres plus violentes, plus durables. Le continues, auxquelles on peut donner réellement le nom de névralgies sciatique tandis que les autres ne méritent, à proprement parler, que celui de douis sciatiques. J'ai, en outre, constaté que les sujets qui présentent ces retours su quents de la névralgie sciatique sont sujets à d'autres névralgies, et présentent de

états morbides auxquels j'ai cru devoir donner les noms de névrulgie multiple et névralgie erratique, et dont je dirai quelques mots plus loin.

## § W. - Lésions anatomiques.

Je ne parlerai point ici des altérations hypothétiques imaginées par quelques nédeciss; je ne ferai que mentionner l'opinion de Cotugno, qui attribuait la néralgie sciatique à un liquide âcre coulant le long du nerf et venant du canal rahidien, ainsi que l'hypertrophie du nerf signalée par Círillo. On a regardé la évralgie sciatique comme due à une inflammation, parce que, dans quelques cas, no a trouvé le nerf un peu rouge; mais, dans d'autres, on l'a trouvé, au contraire, lécoloré, et, plus souvent encore, sans aucune espèce de lésion appréciable. Cette lernière remarque suffit pour nous convaincre qu'il n'y a aucune lésion anatonique propre à la névralgie sciatique, et que, sous ce rapport, elle ne diffère pas les autres affections du même genre.

## § VI. - Diagnostic, pronostic.

Le diagnostic de cette affection ayant une importance incontestable, je crois devir reproduire, sans abréger beaucoup, quelques détails que j'ai présentés dans ma Traité.

Après avoir cité un cas de rhumatisme articulaire compliqué d'une véritable névralgie sciatique, j'ai montré que ces affections ne pouvaient pas être confondues ntre elles, tant elles diffèrent. C'est au point que, dans le cas dont je parle, on a distinguer les deux maladies, alors même que le rhumatisme articulaire étant lans sa plus grande intensité, il semblait devoir masquer l'affection nerveuse, l'existence de cette dernière est du reste devenue parfaitement évidente, lorsque e rhumatisme articulaire s'est dissipé.

La roxalgie, à une époque de sa durée, peut en imposer pour une névralgie ciatique. J'en ai cité un exemple remarquable (1). On peut, en effet, trouver dans ette affection des points douloureux à la pression, à la hanche, au genou, derrière a tête du péroné, et comme cela avait lieu dans le cas dont je viens de parler, la louleur dans certains mouvements, dans les secousses de la toux, pendant la mar-he, peut retentir jusque dans le pied, sous forme d'élancements. Mais les signes uivants serviront à caractériser la maladie profonde de l'articulation, et à la faire listinguer de la névralgie. En pressant sur le grand trochanter, on détermine une louleur vive dans les parties profondes de l'articulation; cette douleur est bien dus violente encore lorsqu'on veut imprimer des mouvements de flexion et d'exension à la cuisse. Le malade peut à peine poser le pied par terre, et la marche levient promptement impossible. Bientôt la fièvre lente s'allume; il y a des redoublements le soir, de la langueur, de l'émaciation, et dès lors l'inflammation chronique de l'articulation de la banche, faisant des progrès rapides, le diagnostic detient très facile.

Voici maintenant ce que m'a appris l'étude des faits relativement au diagnostic du rhumatisme musculaire et de la névralgie sciatique (2).

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des nérralgies, obs. 52°, p. 591.

<sup>:</sup> Lor, ril., p. 594.

étendue de la cuisse ou de la jambe. Dans ce cas, y a-t-il quelque difficulté pour distinguer les douleurs produites par cette maladie de celles que cause la sciatique. Je ne le pense pas. Dans le rhumatisme musculaire, plusieurs muscles sont preque toujours affectés. La douleur est vive lorsque ces muscles entrent en contraction plutôt que dans tout autre mouvement. La pression est douloureuse dans norgrande étendue de la cuisse ou de la jambe, et non pas exclusivement dans le trajet des nerss. La douleur contusive et permanente a également une largeur assa considérable. Le malade, au lieu d'indiquer avec le bout du doigt la trace de la douleur de la hanche vers le pied, la signale vaguement dans une grande partie du membre, et avec toute la main; les élancements, s'il en existe, n'ont pas de trajet déterminé. J'ai vu à l'hôpital de Lourcine un cas de ce genre, dans lequel ce dissérences étaient on ne peut pas plus marquées. »

La paraplégie ne présente quelques difficultés que parce que fréquemment de s'accompagne de douleurs dans les membres inférieurs. Voici comment je me su exprimé à ce sujet dans mon *Traité*:

a Dans la paraplégie, suite d'affections de la moelle épinière, on observe douleurs de différente nature dans les membres inférieurs. Ce qui les distingue de douleurs produites par la sciatique, c'est: 1° leur siège: elles occupent principalment la plante des pieds, la partie moyenne des membres, et se sont sentir des des côtés; 2° leur forme: elles consistent en sourmillements et en picotements semblable à des piqures d'aiguilles, plutôt qu'en élancements, et en une douleur sourde das divers points; 3° leur intensité, qui est moindre que celle des douleurs sciatiques îl saut joindre à ces signes l'absence de douleur causée par les mouvements. Le roideur des membres, leur paralysie, l'embarras de la désécation et de la miction symptômes qui n'appartiennent pas à la névralgie sciatique. Dans les cas impraves et très anciens de cette dernière maladie, il existe quelquesois, il est visa une semi-paralysie décrite par Cotugno; mais, outre qu'elle n'a, dans aucun ca authentique, affecté les deux membres, elle est toujours moins prononcée que dan les affections de la moelle. Ce point, au reste, est sort bien résumé par J. Frank îl dit (1):

#### RACHIALGIA LUMBARIS.

MEURALGIA.

Ambo plerumque semora magis imbecillitate quam cruciatibus tentantur.

Unum afficitur femur, magis dolore etch ciatum, quam imbecillitate.

Bien que ces signes paraissent évidents, la confusion entre les deux malais à été faite quelquesois; j'en ai donné un exemple dans l'observation de Cirillo per cédemment citée. Cependant il eût suffi d'un peu d'attention pour éviter l'erreur Mais on doit se rappeler que j'ai trouvé une névralgie sciatique chez quatre su; suffectés d'une paraplégie occasionnée par une affection de la moelle. Dans ces ces le diagnostic offrait-il de plus grandes difficultés? Nullement, comme on a pus re convaincre par ce qui a été dit dans plusieurs des articles précédents. Les sur ptômes de névralgie sciatique n'étaient que temporaires, ils revenaient à des intervalles irréguliers; ils avaient été précédés des symptômes de l'affection de la moelle.

<sup>(1)</sup> Loc. eit., p. 214.

equels restaient tonjours évidents dans les intervalles, et conservaient leurs caactères particuliers, qui venaient seulement s'ajouter à la maladie, sans rien chaner à ses signes. »

Ensin la maladie qui nous occupe pourrait être consondue avec une névrite yant son siège dans le ners sciatique; mais à ce sujet je n'aurais rien à ajouter à ce ne j'ai dit, en parlant de la névrite en général, et il me suffit, par conséquent, de envoyer à l'article Névrite (1).

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU MAGNOSTIC.

# 1º Signes distinctifs de la névralgie sciatique et de la coxalgie.

NÉVRALGIE SCIATIQUE.

Douleur à la pression aux environs et nicipalement en arrière du grand trochan-

La douleur produite par la flexion et l'exusion de la cuisse est nulle ou légère.

La marche est douloureuse, mais non im-

Point de symptômes de flèvre hectique.

COXALGIE.

Douleur causée par la pression, exercée principalement sur le grand trochauter.

La douleur produite par la flexion et l'extension de la cuisse est tellement vive qu'elle rend ordinairement ces mouvements impossibles.

Marche rendue impossible par l'excès de la douleur.

Symptomes de flèvre hectique.

P Signes distinctifs de la névralgie sciatique double et de la paraplégie avec douleurs.

#### NÉVRALGIE SCIATIQUE.

Douleur indiquée par le malade le long du viet des nerfs.

La douleur sciatique est sourde, continue, et des élancements marqués.

Douleur généralement plus vive.

Augmente beaucoup par les mouvements, surtout pendant la marche.

Pas de roideur.

Semi-paralysio qui rend le membre saible, ais n'ôte rien à la certitude des mouveents

Point de symptomes du côté du rectum et la vessie, à moins d'accidents.

#### PARAPLÉGIE.

Douleur vague vers la plante des pieds, la partie moyenne des membres.

Douleur consistant surtout en fourmillements et picolements.

Douleur généralement beaucoup moins vive.

Est peu ou point augmentée dans les mouvements et dans la marche.

Roideur des membres, à une certaine époque de la maladie.

Paralysie, flaccidité, incertitude des mouvements des membres inférieurs.

Difficultés de la défécation et de la miction.

'Signes distinctifs de la névrálgie sciatique et du rhumatisme musculaire.

NÉVRALGIE SCIATIQUE.

Douleur, surtout vive lorsque le membre porte le poids du corps.

Pression douloureuse dans des points liilés et dans le trajet du nerf.

La douleur spontanée suit le trajet du nerf.

#### RHUMATISME MUSCULAIRE.

Douleur vive, principalement lorsque les muscles malades entrent en contraction (flexion, extension du membre).

Pression douloureuse dans une large étendue, et non dans le trajet des nerss.

La douleur spontanée ne suit pas le trajet du nerf; élancements sans trajet déterminé.

Pronostic. La sciatique n'est pas une maladie mortelle. Lorsque pendant lonnes années on a négligé de la traiter, ou on ne lui a opposé que de saibles moyens,

(1) Voy. art. Nerrite.

elle peut devenir rebelle; mais ce n'est pas le cas le plus fréquent; car les faits sont nombreux dans lesquels une sciatique datant de plusieurs années a été guéric en quelques semaines et même quelques jours. Cependant, toutes choses égales d'ailleurs, le pronostic est incontestablement plus grave lorsque la névralgie est ancienne. Chez quelques sujets, la névralgie sciatique alterne avec d'autres affections du même genre, qui ont des signes très variés; ces cas sont remarquables par la fréquence des récidives.

## § VII. - Traitement.

Nous retrouvons nécessairement, dans le traitement de la névralgie sciatique, beaucoup de moyens employés contre les autres névralgies. Il est bien rare, et effet, que les médecins qui ont reconnu une certaine efficacité à un médicament dans une névralgie quelconque ne l'aient pas aussitût appliqué à toutes les autres. Le n'insisterai, dans ce paragraphe, que sur les moyens plus particulièrement dirigis contre la névralgie sciatique, ou qui se sont montrés spécialement efficaces dans le traitement de cette affection.

Émissions sanguines. Plusieurs auteurs ont prescrit les émissions sanguines; per le peu d'insistance que la plupart d'entre eux ont mis à en recommander l'empliquet le peu de crédit de cette médication auprès de la plupart des médecins doit de nous faire penser que les succès qu'elle a procurés ne sont ni nombreux ni frappants. Ce sont surtout les émissions sanguines locales auxquelles on a recours. L'a dit plus haut de quelle manière agissent, dans des cas rares, les sangsues et les contouses scarifiées; je n'y reviendrai pas ici. Au reste, ces moyens échouent le plus souvent, comme je l'ai prouvé (1).

Vésicatoires à demeure. Le vésicatoire à demeure, c'est-à-dire entretenu avec une pommade épispastique, est un moyen dont l'efficacité est incontestable. Mais la faits m'ont démontré qu'elle est moindre encore que celle des vésicatoires voluit multipliés; et comme, d'un autre côté, le pansement avec la pommade épispastique est très douloureux dans les cas de névralgie, c'est à ceux-ci qu'il saut définitive ment avoir recours.

Vésicatoires volants. J'ai rappelé dans mon Traité (page 614) que Cotugue qui le premier a préconisé vivement le vésicatoire, avait recours au vésicatoire u lant qu'il pansait avec le beurre frais, et non au vésicatoire à demeure, committe l'ont cru la plupart des auteurs qui sont venus après îni. C'est sur la tête du proné que Cotugno appliquait le vésicatoire. Rarement il en mettait plusieurs.

Ayant remarqué que l'application d'un vésicatoire volant pourrait parfaitement faire disparaître la douleur d'un point douloureux, sans agir en aucune manifer sur les autres points disséminés sur le trajet du nerf, j'ai pensé qu'il vaudrait ment employer les vésicatoires volants multipliés et placés sur les principaux soyers d'douleur, et ce traitement a procuré les succès les plus prompts et les plus complets, même dans des cas où la névralgie était ancienne et s'était montrée rebelle d'autres traitements. On ne doit pas craindre de trop multiplier les vésicatoir partout où un point douloureux existe avec une certaine intensité, il faut en appliquer un. Dans les cas de moyenne intensité, il n'en faut gnère que trois, un appliquer un. Dans les cas de moyenne intensité, il n'en faut gnère que trois, un appliquer un point douloureux existe avec une certaine intensité, il faut en appliquer un.

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des nérralgies, p. 625 et 626.

hanche (grand trochanter, ou articulation sacro-iliaque), un à la tête du péroné, et l'autre vers la malléole externe; quelquesois il en faut quatre, cinq et même six à la sois. L'application de ces vésicatoires nombreux peut produire un léger mouvement fébrile, mais au bout de vingt-quatre ou trente-six heures il n'en reste plus rien. Il est bien rare que dès le lendemain de cette application, le soulagement ne soit pas déjà considérable. La plupart des malades ne se plaignent plus que de la douleur des vésicatoires, tant la douleur nerveuse est devenue supportable. Pour que la guérison marche rapidement, il faut attaquer sans tarder les points douloureux nouveaux qui se présentent, renouveler les vésicatoires sur les anciens, ou les placer à côté, si la douleur n'a pas été complètement enlevée. Une tisane adoucissante et le repos complètent ce traitement qui est très facilement supporté par les malades; si les douleurs étaient par trop vives, il faudrait y joindre, comme adjuvants, l'emploi de l'opium à l'intérieur, et l'application d'une petite quantité de morphine sur les vésicatoires; mais dans la très grande majorité des cs, on n'a pas besoin de recourir à ces moyens.

Cautère actuel. On sait comment les Arabes appliquaient le cautère actuel dans à sciatique. Le plus grand nombre pratiquaient une cautérisation prosonde sur le pied, à l'endroit où, par l'exploration, ils avaient trouvé que sinissait la douleur occupant le trajet du nerf sciatique. Puis ils entretenaient l'ulcère pendant un temps asez long. Cette manière d'opérer se rapproche beaucoup, comme on le voit, de ælle qu'André a adoptée pour le traitement de la névralgie maxillaire inférieure. Albucasis agissait autrement; il pratiquait trois, quatre points de cautérisation, ef plus si le cas l'exigeait, sur les points désignés par le malade comme les plus douloureux. C'est de cette manière que nous avons recommandé d'appliquer les vésicatoires volants, sauf toutefois qu'au lieu de nous en rapporter au malade, nous conseillons de rechercher les principaux points douloureux à l'aide de la pression convenablement exercée. La différence néanmoins ne doit pas être grande, car, ainsi que nous l'avons vu plus haut, il est rare que les résultats de l'exploration ne coincident pas avec les renseignements fournis par le malade. Fernel, Riolan et plusieurs autres auteurs avaient adopté l'emploi du cautère actuel, avec des modisications trop peu importantes pour être mentionnées ici.

Dans ces derniers temps, la cautérisation dorsale du pied, à la manière des trabes, a été faite avec succès par M. Robert (1).

M. le docteur Payan (2) a, de son côté, cité un cas dans lequel ce moyen a guérime névralgie sciatique très rebelle et traitée jusque-là sans succès par un grand nombre de moyens; la guérison fut obtenue en dix-sept jours.

Enfin, des recherches bibliographiques de M. Robert, il est résulté que déjàtistien (3) avait employé avec succès cette cautérisation dans deux cas.

Il est donc évident que ce moyen a une très grande efficacité; mais il force le nalade à l'inaction pendant un temps assez long, inconvénient que n'a pas la cau-érisation transcurrente. Ce n'est donc que dans les cas où celle-ci aurait échoué ju'il faudrait y recourir.

<sup>1)</sup> Rerue inddicale, 1817.

<sup>(2)</sup> Union médicale, 1et janvier 1848.

<sup>😕</sup> Journ. de Graef et Walther, 1821.

Cautérisation transcurrente. M. Jobert (de Lamballe) a appliqué principalement à la névralgie sciatique ce moyen à l'aide duquel il combat toutes les névralgies. Les succès qu'il a obtenus sont très remarquables, et je ne doute pas que la cautérisation transcurrente n'ait une efficacité plus grande encore que celle des vésicatoires volants multipliés. Aussi n'y a-t-il d'autre objection à présenter contre ce moyen, que celui que j'ai indiqué à propos de son application aux névralgies en général, savoir : qu'il est souvent très difficile de le faire adopter par les malades; et comme les vésicatoires volants réussissent ordinairement, ou ne doit évidemment proposer le fer rouge que comme moyen extrême. Du reste, on voit qu'il y a une ressemblance assez grande entre la cautérisation transcurrente et celle qu'employait Albuçasis, qui laissait seulement intacts les intervalles des douleurs. Je sus convaincu que de cette manière on doit également obtenir des succès nombreus et complets.

Tels étaient, lorsqu'a paru la première édition de cet ouvrage, les motifs que m'empêchaient de donner à ce moyen si puissant la place qui lui est due dans le traitement de cette névralgie, comme de toutes les autres. Aujourd'hui que nou pouvons faire usage du chloroforme, ces motifs n'existent plus, et je regarde le cautérisation transcurrente comme le moyen le plus efficace qu'on puisse mettre en quage. C'est aussi celui que j'emploie de préférence. Quant aux détails de son application, je les ai donnés dans l'article Névralgie en général.

Cautérisation de l'hélix. Dans ces derniers temps, on a mis en usage, à Paris. un moyen bien étrange, mais qui a réussi un certain nombre de fois : ce moyen consiste à toucher avec le fer rouge la partie antérieure de l'hélix.

Ayant réuni la plupart des saits qui ont été publiés sur ce sujet (1), je suis arrive à cette conclusion, que cette cautérisation, qui n'agit évidemment que comme moyen perturbateur, est le plus souvent impuissante contre les névralgies anciennes et rebelles, les seules qui demandent un traitement énergique. J'ai constate aussi que beaucoup de malades traités par ce moyen voient très promptement leurs douleurs reparaître, et j'en ai conclu que la cautérisation de l'hélix, un moment en saveur, à cause de son étrangeté, n'était pas destinée à prendre place dans la thérapeutique. Je ne crois pas qu'on doive se hasarder à employer un moyen aussi singulier quand on est si loin de pouvoir répondre du succès.

Moxa. D'après mes recherches, le moxa doit être rejeté. Il est infiniment plus douloureux que le vésicatoire volant, moins promptement et moins sûrement est-cace que le cautère actuel.

Sinapismes. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit ailleurs de l'emploi des sinapismes. Je vais seulement indiquer le suivant qui était employé par Willis, et auquel on a attribué une efficacité si grande, qu'on l'a nommé cataplasme is huidique:

Poivre blanc..... 15 gram. | Gingembre...... 15 gram. | Oxymel simple..... Q. s.

Mêlez.

Applications irritantes diverses. On a recommandé les frictions le long du tra-

<sup>(1)</sup> De la cautérisation de l'hélix, comme moyen de traitement de la sciatique l'acon me cale, novembre 1860).

jet du pers malade, avec la pommade d'Autenrieth, ou bien avec une solution de sortre stibié dans l'eau, ainsi qu'il suit (1):

7 Tartre stibié.......... 0,60 gram. | Eau de fontaine.......... 240 gram. | Dissolvez. Pour se frotter matin et soir.

Cette médication rentre dans le traitement par irritation externe dont les vésicatoires et le cautère actuel sont les agents les plus actifs.

On a encore proposé les frictions avec l'huile de croton tiglium, avec un liniment ammoniacal, en un mot avec tout ce qui peut produire une éruption ou rubélier fortement la peau, et nul doute que, par ces moyens, on n'ait réussi à faire disparaître des névralgies peu intenses, car ce sont des remèdes qui agissent dans le même sens que ceux auxquels nous avons reconnu la plus grande efficacité; sendement ils sont moins actifs; aussi cette indication générale est-elle suffisante.

Chaleur. On peut, je crois, rapprocher des moyens précédents l'emploi de la chaleur à un degré élevé. On a cité des faits dans lesquels l'exposition du membre une distance assez rapprochée d'un feu vif pour que la sensation de chaleur fût dificile à supporter, a dissipé les douleurs; d'autres dans lesquels l'application d'un terps très chaud a eu le même résultat. Tout le monde connaît le moyen vulgaire qui consiste à appliquer sur la partie malade un pain sortant du four. Mais peu importe la manière dont la chaleur est appliquée, pourvu qu'elle soit très élevée.

Froid; hydrothérapie; bains de mer. Quelques médecins, au contraire, contilent de recourir à l'application de corps froids, et l'on a également cité quélques uccès par ce mayen. Les principaux sont ceux qu'on trouve dans les ouvrages sur hydrothérapie. Il est urai que ce moyen de traitement n'agit pas seulement ar l'application du froid, il s'en faut de beaucoup; les phénomènes de réaction, régime, l'exercice, ont dû avoir nécessairement une grande influence dans cette rédication.

Nais ce n'est pas ici le lieu de s'occuper de la manière d'agir du traitement; pus devons seulement constater les faits. Or, après en avoir pris connaissance, reconnaît qu'ils ne sont ni assez nombreux, ni assez concluants pour autoriser médecin à employer l'hydrothérapie d'une manière générale coutre les névrales. Rien ne prouve surtout que ce moyen ait une efficacité égale à celle des vésitions et de la cautérisation transcurrente. Sans doute on citera quelques cas exptionnels où l'hydrothérapie aura triomphé de névralgies très rebelles; mais, si que j'ai eu maintes fois occasion de le faire remarquer, c'est ce qui est arrivé ur tous les médicaments, et ce n'est pas de cette manière qu'on doit établir l'efacité d'un agent thérapeutique. Les bains de mer, recommandés par Landenberg, issent principalement, comme tout le monde le reconnaît, par la soustraction usque du calorique, et par la réaction qui la suit; à ce titre, ils doivent être prochés de l'hydrothérapie, et les mêmes réflexions s'appliquent à leur ploi.

Electricité; acupuncture. Ce serait tomber dans des redites inutiles que d'inter ici sur l'emploi de ces moyens. Ce que j'en ai dit à propos des névralgies en iéral s'applique parfaitement à la névralgie sciatique.

Incisions sous-cutanées. M. le docteur Ribieri (1) a obtenu la guérison complète d'une névralgie sciatique très rebelle en pratiquant deux incisions sous-cutanées. l'une à cinq lignes, l'autre à trois lignes de la tête du péroné, et en promenant la lame étroite du bistouri de manière à raser le périoste; il ne resta plus que quelques légères douleurs au-dessus de ce point. Deux nouvelles incisions pratiquées dans cet endroit les firent disparaître.

Narcotiques à l'extérieur; méthode endermique. La pommade, les liniments opiacés, ont été mis en usage, dans cette névralgie comme dans les autres; mais on a eu principalement recours à l'application de la belladone. Le docteur Todd (2) recommande les frictions suivantes:

On peut avoir également recours à l'acenit, incorporé dans le cérat, dissont dans l'eau, etc. Je n'insiste pas sur ces moyens qui doivent être rangés parmi les simples adjuvants.

Les saits de guérison à l'aide des sels de morphine employés selon la méther endermique sont assurément très nombreux; mais j'ai dit, en parlant des névulgies en général, quelle est la part qu'il saut accorder dans ce traitement à l'absorption du sel narcotique.

Mercuriaux à l'extérieur. Les auteurs ont généralement admis l'existence de névralgies sciatiques dues au virus syphilitique; mais ce sont surtout certains me philiographes qui ont insisté sur ce point. Cirillo, entre autres, dit avoir guéri un grand nombre de sciatiques de cette nature, à l'aide de frictions avec la posemade suivante :

2 Deuto chlorure de mercure... 4 gram. | Axonge.............. 30 gram. | Mêlez et triturez dans un mortier de verre, pendant douze heures, pour faire un ongment.

Frictions une fois par jour, sous la plante des pieds.

D'autres auteurs ont prescrit les frictions avec l'onguent mercuriel jusqu'à production de la salivation; mais cette pratique est aujourd'hui abandonnée.

Sanchez faisait usage de la préparation suivante, dans les cas dont nous nous occupons ici :

#### Pommade de Sanchez

24 Mercure...... 120 gram. | Miel de Narbonne...... 15 gram. Après l'extinction du métal, ajoutez :

Camphre en poudre..... 15 gram. | Beurre de cacao...... 240 gram
Triturez pendant soixante-dix heures.

Pour pratiquer les frictions, on se déshabille devant un seu clair, on prend de 8 à 15 grammes de cette pommade, on la fait sondre à la chaleur, et l'on se strictionne pendant huit à dix minutes, d'abord sur les parties douloureuses. pui à la partie interne de la cuisse correspondante, puis sur l'autre cuisse, et l'on recommence ensuite.

J'ai vu ce moyen réussir parfaitement dans un cas où les vésicatoires volust

- (1) Journ. des sciences méd. de Turin, et Journ. des conn. méd., mars 1847.
- (2) Trans. of the sury. apoth., vol. 1.

multipliés et l'application de la morphine par la méthode endermique n'avaient produit qu'une amélioration incomplète, et d'un autre côté plusieurs autres cas de ce genre ont été rapportés par les auteurs; on est donc porté nécessairement à attacher une importance assez grande aux affections syphilitiques antérieures. Je ne peux cependant m'empêcher de faire remarquer que ces frictions prolongées avec des substances plus ou moins irritantes, et cette exposition du membre à un feu vif peuvent très bien, par elles-mêmes, produire la guérison sans qu'il soit nécessaire de l'action du mercure sur toute l'économie, ce qui rapprocherait ce moyen de ceux que nous avons indiqués plus haut.

Moyens divers. Je me contenterai, pour terminer ce qui a rapport à la médication externe dans la névralgie sciatique, de présenter l'énumération suivante de moyens divers dont nous ne pouvons pas apprécier suffisamment l'efficacité, parce que les faits nous manquent: on a conseillé les bains de vapeur, les eaux thermales sulfureuses, les fumigations sulfureuses, l'urtication, des emplâtres diaphorétiques savonneux, l'application de la laine sur la peau, en un mot divers moyens qui excitent, soit seulement la partie malade, soit la surface du corps tout entière.

Enfin on a recommandé la section transversale du nerf sur la face dorsale de la seconde phalange, dans les cas de névralgie des doigts du pied; mais ces cas sont telement rares que l'occasion de pratiquer une semblable opération ne doit se présenter qu'à de bien grands intervalles. Pour ma part, je n'ai jamais observé de névralgies assez bien bornées aux doigts du pied pour que cette section des nerfs puisse avoir quelque succès. Remarquons d'ailleurs que l'opération peut bien agir par la simple division des parties douloureuses; car, ainsi que je l'ai dit plus haut, des sections sous-cutanées n'intéressant pas le nerf, et pratiquées sur le point douloureux, ont guéri une sciatique rebelle.

Médication interne. De tous les médicaments qui ont été employés à l'intérieur, il n'en est aucun qui ait joui d'une aussi grande réputation que l'huile essentielle de térébenthine. Galien n'employait ce médicament qu'en frictions à l'extérieur; Cheyne et F. Home l'ont administrée à l'intérieur en Angleterre, et MM. Récamier et Martinet (1) en France, en ont fait usage contre toutes les névralgies, mais plus particulièrement contre celle dont nous nous occupons ici; j'ai donné ailleurs une analyse détaillée du travail de M. Martinet, et voici à quelles conclusions je suis arrivé:

Quelle est, ai-je dit (2), l'efficacité réelle de l'huile essentielle de térébenthine? Il est fort difficile de répondre positivement à cette question; tout ce qu'il est permis de dire, c'est que, d'après les faits dont je viens de présenter l'analyse, ce médicament a été trop vanté par les uns et trop déprécié par les autres. Si nous ne pouvons pas, avec les observations de M. Martinet, nous faire une idée exacte de la proportion des guérisons et des insuccès, du moins nous y trouvons un nombre de cas assez considérable dans lesquels la térébenthine a eu les plus heureux effets, car fréquemment la guérison complète est survenue au bout de six à dix jours, et quelquefois moins, chez des sujets affectés depuis plusieurs mois d'une sciatique pour laquelle on avait mis en usage les moyens les plus variés. Tous les faits négatifs ne peuvent rien contre ces faits positifs, et lorsque l'on voit, dans plus de trente

<sup>(1)</sup> Du traitement de la sciatique, etc.; Paris, 1829, 2ª édil.

<sup>(1)</sup> Traité des nécralgies, p. 636.

cas, une maladie longue, opiniatre, très doutoureuse, disparaître sans qu'il y ait rien de changé que la médication, on ne peut s'empêcher de rapporter la guérison à celle-ci. L'usage de la térébenthine ne saurait donc être abandonné, et c'est pourquoi je vais, d'après le méntoire de M. Martinet, faire connaître les diverse formes sous lesquelles elle est le plus ordinairement administrée, les deses auquelles on peut la porter, et les accidents qu'elle peut occasionner.

Une des préparations le plus souvent employées par M. Martinet est la sui-

vante:

## Looch terebenthine.

F. s. a. un looch. Dose: trois cuillerées par jour.

M. Martinet ajoute qu'il faut quelquesois mêler à ce looch de 2 à 4 grammes de laudanum, pour prévenir les vomissements.

Le mélange suivant est exclusivement prescrit par M. Récamier :

24 Huile de térébenthine..... 8 gram. | Miel rosat...... 128 gram.

A prendre par cuillorées, de deux à six sois par jour.

Pour éviter l'action du médicament sur la muqueuse gastro-intestinale, M. Martinet a eu l'idée de donnèr un opiat térébenthiné dont voici la formule :

## Opiat térébenthiné.

Huffe de térébenthine..... 8 gram. Sucre pulvérisé........... 16 gram. Gomme arabique en poudre. 48 gram. Sirop de fleurs d'oranger... 32 gram.

F. s. a. un opiat. Dose : un tiers par jour, en trois sois, et entre deux pains à chanter.

Il he ressort pas positivement des faits cités par l'auteur qu'il ait atteint par l'emploi de cet opiat le but qu'il se proposait, qui est d'éviter les troubles du tubi effgestif.

La saveur et surtout l'odeur de la térébenthine excitent quelquesois chez les malades un dégoût invincible; pour remédier à cet inconvénient, M. Martinet a sui faire la préparation suivante :

4 Huile de térébenthine..... 4 gram. | Huile de menthe...... 8 goutles Magnésie calcinée...... 3 gram. |

F. s. a. un opiat, et conservez dans un pot d'étain. A prendre dans du pain à chance, trois fois par jour, par bois de la grosseur d'une noisette.

Cette préparation est, en effet, celle qui occasionne le moins d'inconvénients. Dans un cas où l'opiat n'avait pas pu être supporté, j'ordonnai des pilules compesées de térébenthine et de magnésie calcinée, qui produisirent une amélioratem notable, sans qu'il en résultât aucun trouble du côté des voies gastriques. M. Matinet emploie aussi la térébenthine à l'extérieur; il propose, en effet, les frictions suivantes:

## Liniment térébenthine.

24 Huile de camomille..... 64 gram. Laudanum de Sydenham.... 1 gram. Essence de térébenthine... 32 gram.

Pour frictions matin et soir.

Je n'ai point indiqué ce moyen en parlant de la médication externe, quoique d'antres auteurs aient également recommandé les frictions avec l'huile de térébenthine, parce qu'il est évident, ainsi qu'on peut s'en assurer en lisant les observations de M. Martinet, qu'il ne peut être considéré que comme un adjuvant du traitement par l'huile de térébenthine à l'intérieur, et c'est pourquoi il m'a paru suffisant de l'indiquer ici.

Narcotiques à l'intérieur. Bien qu'un grand nombre d'auteurs aient vanté les narcotiques à l'intérieur dans la névralgie sciatique, je ne fais que les mentionner, attendu que ce que j'ai dit de ces médicaments, à propos des autres névralgies, s'applique parfaitement à celle dont il s'agit ici, soit qu'on mette en usage l'opium, l'aconit, la belladone, soit qu'on emploie toute autre substance

ayant des propriétés analogues.

Mercuriaux à l'intérieur. Les mercuriaux à l'intérieur ont été administrés, tantôt en même temps que les frictions mercurielles indiquées plus haut, et tantôt seuls. Or on a cité des cas de guérison par cette administration exclusive des mercuriaux à l'intérieur. C'est donc un moyen que le praticien ne doit pas ignorer. Rien ne prouve, du reste, que telle préparation ait plus d'efficacité que telle autre, car les auteurs ne les ont pas étudiées comparativement. Le docteur Most propose à poudre suivante:

2 Deutoxyde de mercure... 0,05 gram. Gomme arabique..... 5 gram. Sucre blanc..... 15 gram.

Faites une poudre. Divisez en seize paquets. Dose : un matin et soir.

D'autres recommandent le calomel, le deuto chlorure de mercure, etc.; etc.

Antispasmodiques. On a encore prescrit le camphre, l'assa fætida, l'éther, etc.; mais je n'ai trouvé nulle part aucun fait qui démontre que ces substances sent autre chose que de simples adjuvants, dans certains cas.

Sulfate de quinine. J'ai dit plus hant que la névralgie sciatique se montre rarement avec le type intermittent périodique, et que, dans les cas dent j'ai connaissance, où elle a présenté quelque chose de semblable, le sulfate de quinine a échoué. Je n'ai rien à ajouter ici à cette indication. Peut-être d'autres faits viendront-ils plus tard modifier les conclusions que nous en devons tirer quant à présent.

Moyens divers. Après les détails dans lesquels je suis entré, dans les articles consecrés à la névralgie en général et à la névralgie trifaciale, il me suffit d'indiquer sommairement les moyens suivants, dont l'efficacité, dans la majorité des cas du

moins, n'est pas démontrée par une expérience suffisante.

Le docteur Knod recommande l'hydrochlorate de potasse, qu'il administre ainsi qu'il suit :

# Hydrochlorate de potasse.... 6 gram. | Eau distillée............ 120 gram. | Mélez. Dose : une cuillerée à bouche toutes les deux houres.

La formule suivante appartient à lahu:

Mêlez. Faites une poudre. Dose : une petite cuillerée à thé toutes les deux heures.

Cette formule est employée principalement dans les cas où il y a constipation, ce qui doit nous rappeler que, suivant quelques médecins, il suffit de procurer la liberté du ventre pour guérir un bon nombre de névralgies sciatiques, et de la l'usage des puryatifs dans cette affection. Il n'est pas douteux que la liberté du ventre ne doive être soigneusement entretenue chez des malades qui gardent constamment le lit, et auxquels on donne très fréquemment des préparations opiacées; mais je n'ai jamais vu que les purgatifs aient amélioré la maladie au point de faire espérer une guérison solide; il est vrai que j'ai toujours éliminé les cas où la guérison devait se produire spontanément, ce que n'ont généralement pas fait les auteurs qui ont écrit sur le sujet dont nous nous occupons.

Je dois me borner également à mentionner le gayac, le vin antinome d'Huxham, le rhododendron chrysanthemum, l'extrait de narcisse, la compression, etc., parce que les documents que nous possédons sur ces moyens sont tout l'fait insuffisants.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LE TRAITEMENT DE LA NÉVRALGIE SCIATIQUE.

Pendant le traitement par les vésicatoires, les malades doivent garder un reputabsolu au lit.

Ils doivent être chaudement couverts, et dans un appartement bien sec.

La liberté du ventre doit être entretenue par de légers laxatifs.

Enfin il faut leur permettre un régime varié et assez abondant, à moins qu'in'y ait quelque complication. Les condiments trop excitants, et les liqueurs fortes ainsi que le vin pur, doivent être seuls proscrits.

Dans le traitement par la cautérisation transcurrente, presque toutes œ précautions peuvent être négligées.

Résumé. Il résulte, de ce qui précède, que les seuls médicaments qu'on puiss regarder comme ayant une efficacité générale, sont: 1° ceux que nous avons indiqués en parlant des névralgies en général (vésicatoires, cautérisation), et 2° l'huile essentielle de térébenthine. Il y a néanmoins des restrictions à apporte à l'approbation de ce dernier moyen. Il est désagréable, difficilement supporté par beaucoup de malades, quelques précautions qu'on prenne, et ce qui est bien plus grave encore, il a une efficacité moindre que les moyens précèdents. Quant sui autres médicaments mentionnés plus haut, ils ont pu avoir quelques avantazed dans certains cas, mais cela ne suffit pas pour qu'on soit autorisé à en faire la bas du traitement, qui, en définitive, ne diffère que dans un petit nombre de cas du traitement général des névralgies, tel que nous l'avons adopté.

## RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Médication externe: Émissions sanguines; vésicatoires à demeure, volants; cautère actuel, cautérisation transcurrente; moxa; sinapismes; applications interantes diverses; chaleur; froid; hydrothérapie; bains de mer; électricité; actiques à l'extérieur; mercuriaux à l'extérieur; section transversion des filets nerveux sur les orteils.
- 2' Médication interne: Huile essentielle de térébenthine; narcotiques à l'ué rieur; mercuriaux à l'intérieur; antispasmodiques; sulfate de quinine; moyens duce

## ARTICLE XI.

## NÉVRALGIES MULTIPLE ET ERRATIQUE.

Je ne saurais entrer dans de grands détails sur ces deux formes de la névralgie, dans lesquelles la manière d'être de la maladie n'est nullement changée, et qui n'exigent, relativement au traitement, que quelques modifications d'une médiocre importance. Quelques mots me paraissent néanmoins nécessaires, car il faut que le praticien sache jusqu'à quel point l'affection peut s'étendre, et comment, dans tertains cas, elle peut occuper tantôt un point, tantôt un autre.

1º Névralgie multiple. Il n'est pas un seul des articles précédents où je n'aie eu à saire remarquer que, outre l'affection dont je donnais la description, il exisait souvent, chez le même sujet, d'autres névralgies occupant un siége plus ou moins éloigné de la maladie principale. Ce sont là des névralgies multiples; mais ces névralgies sont assez différentes, suivant les cas. C'est ainsi qu'on voit, chez un sujet affecté de névralgie sciatique, par exemple, une douleur cervico-occipitale se montrer d'une manière, soit permanente, soit passagère, sans que l'examen le plus attentif puisse faire découvrir la moindre soussrance dans les nerfs situés entre des parties si éloignées; tandis que, chez un autre, on verra la douleur se propager évidemment, d'une part, au nerf crural, et de l'autre, aux nerfs lombaires. Dans le premier cas, on ne peut attribuer la production de ces névralgies, si éloimées l'une de l'autre, qu'à une cause générale, tandis que, dans le second, on peut admettre, outre cette cause, une propagation du mal par voie de contiguïté. Cette propagation est si fréquente, qu'on ne regardera pas assurément ce que je ciens de dire comme une simple spéculation de l'esprit. Pour quiconque examiera attentiyement les malades soumis à son observation, il ne sera pas douteux me la névralgie a une grande tendance à se propager de proche en proche. La névralgie trifaciale a de la tendance à se porter vers le nerf occipital, et la névralpe occipitale à envahir le nerf trifacial. On sait avec quelle facilité la névralgie cerrico-faciale envahit les nerfs thoraciques, et il n'est pas rare, ainsi que je le disais out à l'heure, de voir la névralgie sciatique atteindre le plexus lombaire, et réciproquement.

Cette tendance à gagner ainsi les nerss voisins est quelquesois telle, que, en peu le temps, on voit teut un côté du corps atteint de névralgie. J'en ai observé plusieurs cas remarquables. L'un d'eux a été cité dans mon Traité des névralgies; un autre a passé sous mes yeux il y a deux ans, et il offrait, en outre, cette paricularité curieuse, que la névralgie, étendue peu à peu et de proche en proche à tout un côté du corps, avait été causée par une contusion d'un point très limité du ners trisacial, et était bornée primitivement à une très petite étendue de ce ners.

Il faut ordinairement un temps assez long pour que la névralgie, primitivement limitée à un seul nerf, en envahisse plusieurs. Ce n'est donc que dans les cas où le mal est négligé qu'on a à craindre cette propagation. Aussi voyons-nous la névralgie intercostale, qui, malgré les travaux publiés dans ces dernières années, n'est pas suffisamment connue de tous les médecins, s'étendre assez fréquentment a une grande étendue du trone.

2. Névralgie erratique. Il est rare de voir une névralgie disparaître brusquement et être immédiatement remplacée par une autre. Je n'ai pu citer, dans mon ou vrage, qu'un exemple de cette métastase névralgique, s'il est permis de s'exprimainsi. Il m'avait été communiqué par M. Grisolle, et était relatif à un jeune homn qui avait vu tout à coup une douleur nerveuse de la tête être remplacée par un gastralgie. Depuis, j'ai vu, dans un cas, une névralgie intercostale accompande gastralgie, être brusquement remplacée par une névralgie trifaciale. Les cas des genre sont, comme on le voit, fort rares. Mais voici ce que l'on observe pli fréquemment:

Chez un certain nombre de sujets, une névralgie, après avoir duré quelp jours, disparaît; puis, au bout d'un temps peu considérable, il s'en montre une aut duns un nutre point; puis la première reparaît, ou l'on en voit survenir une aut ayant un siège différent des premières, et toujours après un intervalle peu con dérable. C'est ce que l'on observe; surtout dans le cours des traitements d'une d'une d'une d'incontestable, les vésicatoires volants, par exemple. Il semble alors que douleur, due à une cause générale, après avoir été expulsée du nerf où elle s'en établie, se réfugie dans un autre, puis dans un autre, à mesure qu'elle est at quée. Une remarque générale, que j'ai faite à propos de ces cas, c'est que d'douleurs nerveuses n'ont presque jamais, et peut-être même jamais, la même it tensité que ces névralgies à siège bien déterminé, dont nous avons parlé ju présent.

Traitement. La névralgie multiple ne présente rien de particulier relativeme au traitement. Il faut seulement multiplier les applications topiques, à caux plus grand nombre de points douloureux. Quant à la névralgie erratique, il la savoir qu'elle est ordinairement très rebelle, parce qu'elle suit, en quelque and devant les moyens thérapeutiques les plus efficaces. On est habituellement sont recourir aux remèdes pris à l'intérieur, et qui ont une action générale; mais le souvent la maladie résiste à tout.

#### ARTICLE XII.

#### NÉVRALGIE GÉNÉRALE.

L'affection dont il va être question dans cet article ne m'est connue que dependent petit nombre d'années; ce n'est, en effet, qu'au commencement de l'asse 1847 que j'ai pu en observer avec attention le premier sait bien évident. Dependete époque j'en ai eu sous les yeux un certain nombre d'autres qui seront la be de tet article. La plupart d'entre eux ont été publiés dans deux mémoires que fait paraître en 1847 (1) et 1848 (2).

La névralgie générale m'a tout d'abord paru distincte de la névralgie muit ou névralgie plus ou moins généralisée, par un ensemble de phénomènes nerve très remarquables, de telle sorte que l'affection, loin d'être lucalisée dans les persoccupe tout l'ensemble du système nerveux. Ces phénomènes ont une très grant importance et méritent d'être bien connus du praticien; car saus aucun doute.

<sup>(1)</sup> Union médicale, 22 mai 1847 : Considération sur un cas de néeralgie occups !
que tous les nerfs du corps.

<sup>(2)</sup> Bull, gén, de ther., janvier 1818 : De la necralgie genérale, ce.

ont fait prendre bien des fois pour une maladie très grave, et même incurable, une affection dont le traitement est des plus simples et en même temps des plus sars. A ce titre, l'histoire rapide que je vais donner de cette névralgie générale adra; sans doute, un grand intérêt pour les médecins.

# § I. - Définition; synonymie; fréquence.

Je donne le nom de névralgie générale à une affection caractérisée par de nombreux points douloureux à la pression sur la surfacé du corps, par les autres phénomènes de la névralgie le long de plusieurs nerfs, et par des symptômes cérébraux tels que les étourdissements, les vertiges, le tremblement, l'abattement des forces.

La fréquence de cette maladie n'est pas grande. Depuis trois ans que mon attention est éveillée sur elle, je n'en ai observé qu'une dizaine de cas. Il n'est pas douteux cependant que, quand on la connaîtra bien, les exemples se multiplieront; car, je le répète, c'est une maladie qu'on a nécessairement confondue avéc des affections cérébrales graves et dont les cas ont passé et passent encore tous les jours imperçus.

## § II. — Causes.

le petit nombre de faits que j'ai observés ne me permet pas de faire une exposion détaillée de l'étiologie de la névralgie générale. Voici ce qui ressort de co faits :

Je n'ai encore vu la maladie que chez des hommes adultes (1). Présque tous maient une mauvaise hygiène, se nourrissant mal et ne prenant aucune précaution contre les intempéries de l'air.

Il n'en est que deux sui sept qui enssent l'habitude de boire de l'eau-de-vie, principalement le matin à jeun, et encore n'en faisaient-ils pas un véritable abus. Le sait mérite d'être noté à cause de la ressemblance assez grande qui existe entre à névralgie générale et le délirium tremens.

Telles sont les données bien incomplètes que nous avons sur les causes de cette effection.

## § III. — Symptômes.

Le début de la névralgie générale a toujours été lent et graduel. Un peu de malaise allant toujours en augmentant, des douleurs vagues, de la tristesse et le busement des forces, tels sont les symptômes qui l'ont marqué dans tous les cas.

Lorsque les malades se sont présentés à mon observation ils offraient les symptimes suivants:

La douleur est de nature essentiellement névralgique. Elle occupe, en essent des points limités et plus ou moins éloignés les uns des autres. Ces points sont sensibles à la pression. Ils sont parsois le siège d'élancements plus ou moins vise et plus ou moins étendus, et ils se trouvent précisément là où l'on rencontre les points douloureux à la pression dans les névralgies ordinaires. Ainsi on les trouve disséminés le long de la colonne vertébrale, dans dissérantes parties des espaces intercostaux, le long de la crête iliaque, à l'épigastre, à l'hypogastre, comme dans les névralgies cervicale, dorsale, lombaire; le long du trajet des ners trifacial, occipital, cubital, radial, sciatique, etc. Comme dans les autres névralgies, c'est au

<sup>1.</sup> Tout récemment je l'ai observée chez une femme.

point d'émergence, dans ceux où les nerfs deviennent superficiels, dans ceux sils viennent se terminer dans la peau, que la douleur se manifeste. En un mot, il sa identité parfaite, de telle sorte que, quand même on ne voudrait pas admettre que la maladie tout entière consiste dans une névralgie, il faudrait au moins reconnaits que, quelle que soit l'affection à l'existence de laquelle on s'arrêterait, il y a complication, et il existe des symptômes de névralgie qu'il est impossible de nier.

Il n'y a presque pas de point du corps où puisse se manisester une douleur ne vralgique qui ne sût douloureux chez un des sujets dont j'ai recueilli l'histoire et chez les autres sujets le nombre des points douloureux était très con sidérable.

Comme dans toutes les névralgies, la vivacité de ces douleurs varie beaucité d'un jour à l'autre, et parsois dans la même journée; aussi, comme je l'ai dés fait remarquer, ne saut-il pas se hâter de conclure d'un premier examen que les points douloureux n'existent pas, ou n'existent qu'en partie; il saut reven sur cet examen, car souvent, après s'être plaints seulement d'une douleur varie générale, les malades accusent plus tard une douleur bien caractérisée, et les sois douloureux deviennent évidents.

Il arrive aussi, chez quelques sujets, qu'on observe, dans certains points du corpune insensibilité plus ou moins complète de la peau. Ce fait ne surprendra pe ceux qui connaissent bien l'histoire des névralgies; car il a été noté dans d'autre cas de névralgie isolée bien évidente. J'en citerai, entre autres, un qui a dispervé dans mon service, à l'Hôtel-Dieu annexe, et qui a été publié pe M. Notta (2).

Ainsi, la douleur qui existe chez ces malades, et qui se développe, soit sput tanément, soit sous l'influence de la pression, est bien évidemment de nature revralgique.

Un second symptôme, qu'il importe beaucoup de signaler, c'est l'affaiblissem des membres. Je l'ai constaté chez tous les malades, et parsois j'ai vu qu'il it plus marqué d'un côté que de l'autre. C'est surtout dans les membres supéries qu'on le remarque : si l'on dit au malade de vous serrer la main, on voit que de serrement n'est nullement en rapport avec la sorce que sait supposer le développement des muscles, et l'augmentation très considérable d'énergie, après la guérie son, vient prouver que cette saiblesse des membres supérieurs était bieu rèclie.

La faiblesse des membres inférieurs est moins notable; cependant, quand marcher les malades, on voit qu'ils le font lentement, et l'existence des étour dissements et des vertiges dont je parlerai tout à l'heure ne rend pas seule comple de cette lenteur de la démarche. Chez un malade, j'ai noté, en outre, une roideur évidente des membres supérieurs.

Tous ont présenté, à un degré plus ou moins élevé, un tremblement des nomble bres supérieurs, que l'on constate comme il suit: Si, après avoir sait asseoir de lever les malades, on leur sait étendre les bras, les doigts étant écartés les mas de autres, on voit d'abord ceux-ci, puis les poignets, agités de mouvements rapides courts, qui augmentent d'étenduc et de rapidité, quand on laisse les malades pendantes des malades pendantes des malades pendantes de la courts.

<sup>(1)</sup> Union médicale, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Mémoires sur le traitement des névralgies par la cautérisation transcurtain le médicale, 1847).

n certain temps dans cette position. J'ai remarqué que le degré de ce tremblenent était en rapport direct avec celui des étourdissements et de la saiblesse nusculaire. Aussi était-il surtout remarquable chez le premier sujet qui s'est effert à mon observation (1).

J'ai, dans tous les cas, examiné avec soin la sensibilité cutanée, et je ne l'ai rouvée obtuse que chez un seul sujet. Ce symptôme ne doit donc être regardé que omme accidentel; et c'est ainsi, du reste, qu'il se montre dans les névralgies de pelque espèce qu'elles soient.

Des éblouissements, des étourdissements, qui se manifestent surtout lorsque le malade veut marcher, ont été notés chez tous les sujets, moins un dont la malalie n'était pas aussi avancée. Ces phénomènes méritent toute notre attention; car
re sont peut-être ceux qui peuvent le plus facilement induire en erreur, et faire
roire à l'existence d'une maladie cérébrale. Quelquefois ils sont portés à un tel
legré, que le malade est, à chaque instant, près de tomber à droite, à gauche ou en
mière; qu'il marche comme un homme ivre; qu'il est obligé de se tenir aux comues du lit, à la muraille. Ces symptômes sont ceux dont les malades se plaiment le plus, et il est, par conséquent, facile de comprendre comment ils peuvent
attirer exclusivement l'attention du médecin.

Il paraîtra peut-être surprenant à un grand nombre de lecteurs que je regarde le dourdissements comme un symptôme de la névralgie. Mais qu'ils veuillent bien rappeler que, dans les névralgies trifaciale et occipitale, ces étourdissements se montrent assez souvent, si ce n'est d'une manière constante, du moins pendant les molents paroxysmes; qu'il y a alors des battements des artères, la rougeur, la chaeur de la face, le larmoiement, l'écoulement nasal, la salivation, et ils comprendront comment un simple état douloureux des nerfs peut causer, d'une manière plus moins marquée, des troubles de l'innervation, qui eux-mêmes produisent des moubles de la circulation et des sécrétions. Il n'y a donc là rien d'extraordinaire, n'en qui ne puisse naturellement se rapporter à un état purement névralgique.

Au reste, l'existence de ces symptômes ne pourrait, en aucun cas, suffire pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une névralgie; car, bien qu'on les observe ordinairement, ils peuvent manquer, sans que, pour cela, la maladie cesse d'être parfaitement caractérisée. C'est ce qui est démontré par une des observations que j'ai re-cueillies, et dans laquelle tous les autres symptômes de la névralgie générale parfaitement caractérisée disparurent promptement sous l'influence de la cautérisation transcurrente.

L'intelligence ne présente pas de troubles très considérables, cependant on y remarque un peu d'affaiblissement, caractérisé par un certain air d'hébétude et par la lenteur des réponses. Les malades sont tristes, découragés, ce qui est dû, sans aucun doute, à la persistance des douleurs, au malaise général et à l'impossibilité de travailler qui en résulte. La face présente tour à tour des signes d'accablement et d'anxiété, suivant que les douleurs sont plus ou moins vives.

Du côté des voies digestives on n'observe rien de remarquable. La langue était un peu tremblante chez un sujet. L'appétit était, en général, conservé à

un assez haut degré; il n'y avait pas de soif vive, à moins qu'il ne survint une maladie incidente, et le ventre était à l'état normal.

La respiration et la circulation sont naturelles. Dans un cas le pouls était m peu lent. La peau est fraîche; en un mot, il n'y a pas la moindre trace de sièvre.

## § IV. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

Des faits qui ont été soumis à mon observation, il résulte que la marche de la maladie est chronique et généralement progressive. Le début, ainsi que nous l'avois vu plus haut, est leut et graduel; puis au bout d'un temps très variable et qui et ordinairement de deux ou trois mois, les symptômes restent stationnaires ou le

s'aggravent qu'ayec plus de lenteur.

La durée de cette maladie est indéfinie, et dans presque tous les cas il n'y a mcune tendance à une terminaison favorable. Cependant j'ai vu il y a quelques mon à l'hôpital Sainte-Marguerite, un malade qui présentait à un assez haut degré tous les symptômes de la névralgie générale, et qui, sans aucun traitement actif. par la seule influence du repos et d'une bonne hygiène, a parfaitement guéri de son alkation. Ce cas rapproche encore la névralgie générale de la névralgie bornée à un « plusieurs nerss; car l'expérience prouve que dans cette dernière la guérison spontanée se montre assez fréquemment ; mais cette guérisqu paraît beaucoup plus rare dans la névralgie générale, car chez tous les autres sujets dont j'ai analysé les chi servations, un temps assez long s'étant écoulé entre l'admission des malades et à traitement actif, je me suis assuré que le mal restait stationnaire. D'un autre colej'ai vu un sujet âgé de plus de soixante ans, qui depuis plusieurs années était allecte de cette maladie, et qui, malgré de fréquents séjours dans les hôpitaux, où les soins hygiéniques lui avaient été donnés, n'avait vu survenir aucune amélioration dans ses symptômes. Ce malade ne voulut pas se soumettre à la cautérisaine transcurrente.

Ainsi, je le répète, la névralgie générale n'a, sauf dans quelques cas exceptionnels, aucune tendance à la guérison spontanée.

# § W. -- Diagnostic; pronostic.

Diagnostic. Le diagnostic présente quelques dissicultés; car, aipsi que je l'ai de plus haut, on peut croire qu'on a assaire à une assection cérébrale chronique, et de plus il ne paraît pas très sacile de distinguer la maladie du delirium tremens.

Les affections cérébrales qui intéressent profondément la substance du cerrer se distipguent de celle qui nous occupe par les symptômes observés du côté de la tête et par la paralysie bornée à une certaine partie du corps. Ainsi le randinsement présente une douleur fixe dans le côté de la tête qu'il occupe, et la paralysie, ainsi que la contracture des membres, du côté opposé. Des symptômes semblables s'observent dans les cas de tuneur et d'abcès du cerveau. Il faut joindre en outre à ces phénomènes des altérations souvent considérables de l'intelligence et des convulsions. En ayant égard à ces différences, on évitera facilement l'erreur.

Dans la paralysie générale des aliénés, il y a des désordres de l'intelligence qui sont très caractéristiques et que nous n'avons pas observés chez nos malades. En outre, chez eux, la paralysie est bien différente du simple affaiblimement que présentent les sujets affectés de névralgie générale. N'oublions pas surtout que chez les paralytiques aliénés la paralysie se sait sentir sur les organes internes : la langue, la vessie, le rectum; ce qui n'a pas lieu dans l'affection qui nous occupe. Ces dernières considérations sont applicables aux cas de paralysie progressive sons diénation dont on a parlé dans ces dernières temps, et sont suffisantes pour les saire distinguer.

Le delirium tremeas ressemble beaucoup plus à la névralgie générale; c'est au point que je me suis demandé d'ahord si je n'avais pas affaire tout simplement à cette première maladie, et qu'ayant observé un cas de delirium tremens dans equel il cristait de nombreux points douloureux à la pression, j'ai cru un instant qu'il en était ainsi; mais depuis lors, je n'ai plus trouvé ces points douloureux dans le delirium tremens, et en outre, il y a dans cette affection des symptômes qui n'existent pas dans celle qui nous occupe. Ces symptômes sout : l'insomnie, les visions, l'agitation, la soif, le désordre dans les idées. Enfin, dans le delirium tremens il y a, comme cause facile à reconnaître, l'abus des liqueurs alcooliques; tandis que, comme nous l'ayans vu plus haut, cette cause n'existe pas dans la mijorité des cas de névralgie générale.

Restent maintenant le tremblement mercuriel et l'intoxication saturaine. Mais d'abord, dans ces deux affections, il est facile de remonter à la cause, et en second lieu, dans le tremblement mercuriel, le tremblement, porté beaucoup plus loin que dans la névralgie générale, est à peu près le seul symptôme de l'affection; tandis que dans l'intoxication saturnine, ce sont le dépérissement, la décoloration, les paralysies partielles et les douleurs des membres qui dominent. Ces différences cont très grandes et l'erreur est facile à éviter.

Ce diagnostic est trop simple pour qu'il soit nécessaire de le présenter en tableau moptique.

Promostic. Le prozostic de cette affection n'est pas grave, puisque, comme nous lons le voir, elle cède facilement à un traitement très simple. Toutefois il ne faut es perdre de vue que la maladie, livrée à elle-même, n'a dans la très grande manité des cas, aucune tendance à la guérison spontanée.

#### & VI. - Traitement.

L'assection étant de nature névralgique, il est clair qu'on pourrait lui appliquer s divers moyens mis en usage contre les diverses névralgies; upais comme elle ccupe toute l'étendue ou presque toute l'étendue du corps, il est évident que la lupart de ces moyens seraient d'une application dissiple. Ainsi, par exemple, il sudrait multiplier à l'insini les vésicatoires pour enlever tous les points doulou-cux qui existent. D'un autre côté, l'expérience ne nous a encore rien appris sur attlité de divers moyens internes.

Mais il est un traitement très simple et qui jusqu'à présent a élé infaillible: l'est la cautérisation transcurrente. Je n'indiquerai pas jei la manière de pratiquer ette cautérisation; on en trouvera tous les détails dans l'article consacré à la évralgie en général. Je dirai seulement que, pour que cette opération réussisse, l'aut qu'on la pratique de manière à atteindre à peu près tous les points doulouceux qui existent. Ainsi on promènera le cautère actuel sur la tête, le long de la

colonne vertébrale et de la partie antérieure du corps, le long des espaces intercostaux, et enfin sur les membres, suivant le trajet des nerss affectés.

Ce n'est souvent qu'au bout de deux ou trois jours qu'une amélioration notable x fait sentir. Quelquefois, cependant, les malades sont complétement guéris le jour même ou le lendemain. En général, ils ne se ressentent plus de leur affection de cinq à huit jours après l'opération. Les forces reviennent; les douleurs, les étourdissements disparaissent, ainsi que les tremblements. Enfin la gaieté renaît et toutes konctions se rétablissent. J'ai vu dans un cas la douleur, qui avait disparu de tous les autres points du corps, persister dans le membre inférieur gauche, comme dans une névralgie sciatique ordinaire, bien que la cautérisation eût porté sur ce point. De nouvelles cautérisations les firent disparaître.

Je n'ai eu besoin, dans presque tous les cas, de recourir à la cautérisation qu'une seule sois. Si le cas l'exige, on peut la recommencer dix ou quinze jour après la première, et y revenir plus tard.

Le succès si prompt et si complet de ce traitement ne peut plus laisser de doute sur la nature de la maladie. Pour le compléter, il suffit d'y ajouter les soins d'esc bonne hygiène et un régime tonique sans être excitant. Ces soins hygiéniques de régime devront être continués par les malades après la guérison.

## ARTICLE XIII.

#### DERMALGIE.

Je crois devoir placer dans ce chapitre cette affection donloureuse de la peau, parce que, dans l'immense majorité des cas, elle ne constitue autre chose qu'un des points douloureux des névralgies ordinaires dans un siège déterminé : la peau J'ai dit, en parlant des névralgies en général, qu'il n'est pas rare d'observer une douleur vive au simple contact du doigt avec la peau; que parfois il suffit de promener sur le tégument un corps léger, la barbe d'une plume, par exemple, pour y réveiller la douleur dans un point circonscrit. C'est là évidemment une simple dépendance de la névralgie; mais, dans quelques cas, on a trouvé cette douleur indépendante, comme on trouve une douleur bornée à un petit rameau nerveux, et l'on a donné le nom de rhumatisme de la peau ou de dermalgie à l'une et l'autre de ces formes d'affection douloureuse du tégument.

Déjà MM. Piorry et Jolly avaient particulièrement insisté sur ces douleur superficielles, lorsque M. Beau leur a consacré un travail beaucoup plus complet et plus intéressant que tous ceux qui avaient paru jusque-là. Je vais en peu de mots faire connaître ce qui ressort de plus important des observations connuce de quelques faits que j'avais observés moi-même depuis quelques années.

Mais auparavant je dois bien déterminer ce qu'en pratique il faut entendre par névralgie de la peau. Si, avec les auteurs que je viens de citer, on disait qu'il y a dermalgie toutes les fois que la peau devient douloureuse sans aucun changement appréciable de son tissu, on aurait raison d'une manière générale, mais on établirait une distinction fâcheuse; car par là on tendrait à faire croire qu'il existe dans tous ces cas une affection du tégument nettement séparée de toute autre. Ce serve comme si, prenant chaque rameau nerveux en particulier chez les sujets affectede névralgie ordinaire, on voulait en faire autant de névralgies particulières. O

chacun sait qu'il n'en est pas ainsi. Par exemple, un sujet est affecté de névralgle sciatique; il a des douleurs dans les rameaux plantaires; mais il en a aussi dans les autres parties des nerss: on ne dit pas qu'il à une névralgie plantaire, mais bien une névralgie sciatique. Il faudrait, pour que la première dénomination fût bien appliquée, que la douleur fût bornée au nerf plantaire. De même si, dans un cas où la peau présente un point douloureux très vif, je trouve dans plusieurs points du nerf qui apporte la sensibilité à cette partie du tégument d'autres soyers de douleur, je ne peux pas dire qu'il existe une dermalgie; je dis qu'il y a une névralgie sciatique, intercostale, lombaire, avec un point cutané plus ou moins douloureux. Or, comme je m'en suis assuré un grand nombre de sois et comme le reconnaissent eux-mêmes les auteurs que j'ai cités plus haut, c'est ce qui a lieu ordinairement. Tous ces cas, par conséquent, entrent dans les névralgies ordinaires, et nous ne devons pas nous en occuper ici.

A plus forte raison doit-on laisser de côté les deuleurs plus on moins vives occasionnées par l'érysipèle commençant, le zona et les autres affections de ce genre. En pareil cas, la douleur est un simple symptôme d'une autre maladie, et ne saurait être considérée elle-même comme une affection distincte, sous le nom de dermalgie. S'il en était autrement, il faudrait considérer comme des névralgies presque toutes les douleurs causées par les inflammations, puisqu'il est évident que les filets nerveux de l'organe enflammé en sont le siège.

## S Ier. - Définition; fréquence.

Je crois donc ne devoir donner le nom de dermalgie qu'à une douleur de sorme névralgique ayant son siège exclusivement dans la peau et étant idiopathsque. Cette affection, considérée ainsi, n'est pas très fréquente. Cependant, en la recherchant avec soin, on en trouve facilement des exemples, surtout dans certaines conditions qui seront mentionnées plus loin.

## § II. — Causes,

Suivant M. Beau (1), cette maladie est bien évidemment de nature rhumatismale. Le vague dans lequel nous devons nécessairement rester toutes les fois qu'il s'agit de la nature rhumatismale d'une maladie empêche qu'on puisse discuter une semblable assertion. Ce qu'il y a de certain, c'est que, ainsi que le fait remarquer cet auteur, la douleur nerveuse de la peau survient souvent chez des personnes qui présentent des douleurs musculaires auxquelles on a donné le nom de rhumatisme. Mais, comme nous l'avons vu plus haut, elles se montrent aussi fréquentes chez des sujets affectés de névralgie ordinaire, et par conséquent il nous fréquentes chez des sujets affectés de névralgie sont ou ne sont pas de nature rhumatismale. Mais cette discussion nous entraînerait trop loin, et d'ailleurs j'aurai à me prononcer sur cette question difficile lorsque je ferai l'histoire du rhumatisme musculaire, à laquelle je renvoie le lecteur.

D'après M. Beau encore, cette maladie se rencontre le plus souvent dans l'âge adulte, et plus fréquemment chez les hommes que chez les semmes; mais je ne connais aucun relevé de faits qui démontre d'une manière décisive l'exactitude

<sup>(1)</sup> Note sur les dermalgies, etc. (Archiv. gén. de médecine, 3° série, 1811, t. XII, p. 120).

de cas essertions. Relativement à l'âge adulte, ce que nous savons des névralgies en général doit nous porter à admettre qu'il en est réellement ainsi. Quant au seux, nous devons rester indécis.

M. Beau a vu l'impression du froid, surtout le corps étant en sueur, produire cette affection. Il a cité des cas où une douleur vive du tégument a suivi de près le refroidissement causé par une pluie froide; mais il faut remarquer que cette dermalgie était d'une espèce particulière, dont je dirai un mot tout à l'heure. C'était, en effet, une dermalgie fébrile, et il reste toujours à savoir si les douleurs de la peau qui se produisent sans aucune réaction reconnaissent la même cause.

. Je me borne à indiquer, d'après le même auteur, les causes suivantes. La dermalgie s'observe habituellement, selon lui, au commencement du printemps, dans un simple changement de temps. Elle se présente souvent chez les semmes hysiriques, et aussi chez les sujets affectés de paraplégie. Relativement à ces derniers assertions, je dirai qu'en pareil cas la dermalgie est le plus ordinairement ux simple dépendance d'une névralgie ordinaire. C'est ainsi que le clou hystérique particulier, sur lequel M. Beau a insisté, doit, comme je l'ai dit dans un des aucles précédents (1), être presque toujours considéré comme un simple point desloureux d'une névralgie de la tête. Ayant recueilli quelques observations de maidies de la moelle que je n'ai pas encore publiées, j'ai vu que de véritables névrigies peuvent se produire dans le cours de ces affections, et j'ai noté, en pareil ca. des points douloureux de la peau comme dans les névralgies ordinaires; mais j'a pu aussi constater que parfois il n'y avait qu'une douleur limitée à la peau dans m noint peu étendu, et alors il existait une véritable dermalgie. C'est ce que j'ai note en particulier chez une semme paraplégique que j'ai observée pendant très heçtemps, d'abord à l'Hôtel-Dieu, puis à la Salpêtrière. Chez cette semme, qui avait fini par pordre complétement l'usage de ses membres inférieurs, il survenait parfois une douleur très vive siégeant ordinairement sur le cou-de-pied, et telle que la plus légère friction était insupportable. L'exploration attentive des nerss de la jamb et de la cuisse ne faisait reconnaître aucun autre point douloureux. L'existence d'une dermalgie indépendante n'était donc pas douteuse (2).

Ensin M. Beau reconnaît que la dermalgie se développe parsois saus caux appréciable. On sait qu'il en est de même de toutes les névralgies, et par conséquent on devait s'attendre à un pareil résultat, surtout en considérant la dermalgie d'une manière générale.

La description donnée par les auteurs que j'ai cités, sans en excepter celle de M. Beau, a dû nécessairement se ressentir du défaut de distinction entre la desmalgie proprement dite, la dermalgie idiopathique, et celle qui n'est qu'un simple phénomène morbide d'une affection plus étendue. On voit, en effet, que les symptômes des névralgies ordinaires, dont la dermalgie est si souvent une simple dependance, entrent pour beaucoup dans cette description. Je vais présenter celle de M. Beau, qui est la plus complète, en l'accompagnant de quelques réflexions.

(1) Voy, Nevr. trifaciale et cervico-occipitale.

<sup>(2)</sup> Je crois devoir faire remarquer de nouveau, pour éviter toute sausse interprétation, que a pas, au fond, de dissidence réelle entre moi et M. Beau. Sculement je n'envisage pas la derm d'une manière en quelque sorte abstraite, comme cet auteur. Il a sait de la pathologie spéciale.

## § 333. — Siége.

- du tronc et des membres; mais elle se rencontre plus souvent aux membres inférieurs et à la tête qu'ailleurs. » Je ferai remarquer que, depuis que les points douloureux de la névralgie intercostale ont été recherchés avec plus de précision, on a trouvé fréquemment des parties de la peau du thorax offrant une douleur excessive. Reste maintenant à savoir si ces points douloureux se montrent souvent d'une manière indépendante; mais la même réflexion s'applique aux douleurs cu-tanées de la tête et des membres inférieurs. Si je pouvais m'en rapporter à de simples souvenirs, je dirais que les douleurs bornées à la peau m'ont paru plus fréquentes sur les endroits couverts de poils que partout ailleurs, ce qui rentre dans la manière de voir de M. Beau, qui, du reste, comme nous allons le voir, a indiqué un signe particulier dans les cas où le siège de la douleur est couvert de poils.
- · Quelquefois, ajoute cet auteur, toute la peau est envahie; mais cela est rare; le plus souvent la dermalgie occupe une étendue qui varie de deux centimètres à un décimètre carré. »

## § IV. — Symptomes.

- Quant à la douleur de cette névralgie, on peut dire qu'elle est double : l'une fue, l'autre intermittente. Ces deux espèces de douleurs peuvent exister séparément; mais le plus souvent elles sont réunies.
- · La douleur fixe présente plusieurs variétés d'intensité ou de forme. A son degré le plus faible, elle consiste dans une légère exaltation de la sensibilité normale; il semble au patient que la peau subit le contact fatigant d'une toile d'araignée; on bien, si le mal est plus intense, la douleur ressemble à celle qui résulte de l'enlèvement de l'épiderme et de la dénudation du corps papillaire.
- La douleur intermittente se sait sentir toutes les demi-minutes environ. Elle est beaucoup plus vive que la précédente, car elle est souvent portée au point d'empêcher les mouvements de la partie affectée et de priver le malade de sommeil. Le malade la compare à celle qui résulterait d'une étincelle électrique, d'un coup d'épingle, ou bien encore à celle que produirait un clou si on l'ensonçait dans la peau à plusieurs reprises.
- La douleur fixe est augmentée (douleur provoquée) par le frottement des rétements. Si l'on promène les doigts sur la peau, même légèrement, on produit une sensation comparable à celle que l'on déterminerait avec une brosse rude. Pour que le résultat s'observe, il n'est pas nécessaire que l'épiderme soit très mince; car on peut l'obtenir même sur les points où l'épiderme est très épais, comme à la peau du talon. Si la partie affectée est recouverte de poils ou de chevenx, il suffit de passer la main sur eux à distance de la peau, pour que celle-ci subisse une impression douloureuse.
- Ces dissérents frottements non seulement augmentent la douleur fixe, mais de plus, ils déterminent souvent et immédiatement le retour de la douleur intermittente. Si, au lieu d'un frottement ou d'un simple contact, on exerce avec la main une pression considérable sur la partie douloureuse, on supprime la douleur fixe; mais on n'empêche pas le retour de la douleur intermittente. Ensin je dois ajouter

que la dermalgie rhumatismale est exaspérée notablement pendant la nuit. Cette exaspération porte principalement sur la douleur intermittente.

» Pendant toute la durée des douleurs, même les plus vives, la peau ne présente rien de remarquable sous le rapport de son épaisseur, de sa coloration et de sa chaleur. Quelquesois elle est sèche, d'autres sois elle est recouverte de sueur.

Si nous jetons maintenant un coup d'œil sur cette description, nous voyons d'abord qu'elle a des traits nombreux de ressemblance avec celle que nous avons tracée de la névralgie ordinaire. C'est qu'en effet, comme je l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, les observations ayant été fréquemment prises chez des sujets affectés de névralgie, on a dû nécessairement mettre sur le compte de la dermalgie des symptômes appartenant à l'affection douloureuse des nerfs. Remarquous, d'ailleurs, que M. Beau nous a dit lui-même que les deux douleurs spontanées, c'est-à-dire la douleur fixe et la douleur intermittente, peuvent exister séparément. Les cas dans lesquels la dernière de ces douleurs n'existe pas ne seraient-ils pas ceux qu'on peut rapporter seuls à la dermalgie telle que nous l'entendons? Pour moi, dans les cas où la douleur de la peau m'a paru constituer à elle seule toute la maladie, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'élancements; que la douleur spostanée était généralement médiocre et consistait dans un simple agacement, et qu'al douleur provoquée par le frottement était de beaucoup le symptôme le plus remarquable.

M. Beau a cité trois cas dans lesquels la douleur de la peau s'accompagne d'un mouvement fébrile assez marqué. Dans les cas de ce genre, le tégument est dou-loureux dans une assez grande étendue, et souvent même sur toute la surface de corps, comme cela avait lieu chez deux des sujets observés par M. Beau. Chez un troisième sujet, la peau des membres inférieurs était seule douloureuse. La fièvre, qui a existé chez ces malades, n'a pas duré plus de huit ou dix jours dans les cas où l'affection s'est le plus prolongée. J'ai vu, chez un jeune homme, de semblable douleurs se produire en même temps que la fièvre qui annonçait l'invasion d'un mal de gorge de moyenne intensité.

#### S V. - Marche; durée; terminaison.

Suivant M. Beau, « la durée de cette affection varie d'un jour à deux semaine. Sa terminaison, de même que son début, n'a guère lieu d'une manière instattanée; la douleur se développe et se termine par gradation insensible. • Le mème auteur a vu la maladie gagner de proche en proche comme l'érysipèle ambulisses et a noté la fréquence des récidives.

# § VI. - Diagnostic; pronostic.

Le diagnostic de la dermalgie, telle que nous l'envisageons, ne présente per de difficultés sérieuses. On ne saurait la confondre avec une névralgie ordenaire, puisque celle-ci suit le trajet des ners, et qu'elle se trouve seulement sur un point de ce trajet. Dans les cas où la névralgie est très bornée : à quelque points de la hanche, par exemple, on constate l'existence de ces points doukers reux par la pression exercée avec l'extrémité du doigt, et l'absence de la douker vive par la simple friction de la peau. Dans les cas sréquents où la dermalgie n'equ'une dépendance de la névralgie, on trouve dans le trajet des ners les points de

loureux indiqués plus haut, et de plus la douleur vive résultant de la simple friction de la peau dans une étendue limitée.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'indiquer le diagnostic de la dermalgie et des rhumatismes articulaire et musculaire; car il suffit, pour qu'aucune erreur ne soit à craindre, de se rappeler que la douleur dans ces dernières affections est exaspérée principalement par les mouvements, tandis que le mouvement ne cause aucune douleur dans la dermalgie.

Prinostic. Le pronostic de cette affection ne présente aucune gravité; elle cède promptement à des moyens très simples, et très souvent même elle disparaît spontanément; mais nous avons vu plus haut qu'elle est très sujette à se reproduire.

## § VII. - Traitement.

Le traitement de la dermalgie est très simple, comme je viens de le dire. Dans le plus grand nombre de cas observés par M. Beau, il a suffi, pour faire disparaître la douleur, de l'application locale de la chaleur, de l'ingestion des boissons chaudes, de la provocation de la sueur. Dans un cas où la douleur était vive et circonscrite, ce médecin eut recours à l'application d'un vésicatoire volant sur le point douloureux, et le mal céda presque instantanément. Ce fait vient encore à l'appui de tout ce que j'ai dit dans les articles précédents sur l'efficacité des vésicatoires volants. Pour moi, j'ai toujours vu les douleurs de la peau se dissiper spontanément au bout de quelques jours, lorsqu'elles n'étaient pas un symptôme d'une névralgie oscupant une plus ou moins grande étendue du nerf qui venait apporter la sensibilité au point malade. Dans les cas, au contraire, où la dermalgie n'était qu'une dépendance de la névralgie, j'ai appliqué fréquemment des vésicatoires volants sur le lieu même occupé par la douleur cutanée, qui a cédé promptement.

Prophylaxie. Les seules recommandations qu'on ait faites sous le point de vue de la prophylaxie, sont de se soustraire à l'action du froid, et surtout du froid homide, en se couvrant le corps de sianelle, en habitant une chambre bien sèche et bien chaussée. Mais je dois dire que, malgré ces précautions, il est rare qu'un individu sujet à cette affection n'en éprouve pas de temps en temps des atteintes.

# CHAPITRE II.

# MALADIES DE L'ENCÉPHALE.

Les maladies de l'encéphale sont trop fréquentes et trop graves pour que, dès les premiers temps de la médecine, on n'ait pas cherché à les étudier avec le plus grand soin; mais que de difficultés offrait une semblable étude avant l'époque où l'on a commencé à rechercher sur les cadavres les causes organiques des symptômes observés pendant la maladic! Presque toutes les affections cérébrales ont de nombreux points de ressemblance entre elles, et, par conséquent, la plus grande confusion devait exister sur ce point de la pathologie. D'un autre côté, certaines affections dont le siège est plus ou moins éloigné de la tête, donnent lieu à des symptômes cérébraux souvent fort intenses, et l'on a été nécessairement exposé à

placer dans l'encéphale des maladies dont le siège était ailleurs. C'est ainsi, par exemple, que bien des cas cités par les auteurs, sous le nom de sièvre cérébrale, n'ont jamais présenté la moindre lésion du cerveau, tandis que d'autres organes (les intestins, les poumons, les veines) en offraient de très réelles et de très graves.

Les premiers travaux d'anatomie pathologique vinrent jeter quelque jour sur cette partie si obscure de la pathologie, et c'est principalement l'hémorrhagie cérébrale qu'on commença à connaître moins imparfaitement; mais, même sur cette maladie, les notions des médecins restèrent assez vagues jusqu'aux deux premières années de ce siècle, où parurent des recherches importantes que je signalerai plus loin. Vinrent ensuite les recherches sur le ramollissement cérébral étudié d'abord par M. Rostan (1), puis par plusieurs observateurs jusqu'à M. Durand-Fardel (2), qui nous a donné le travail le plus complet que nous possédions sur cette maladie. Récemment ont paru des recherches intéressantes sur l'hémorrhagie des méninges, et enfin on a porté les investigations sur tous les points de la pathologie de l'encéphale. Et cependant, combien de points obscurs n'aurons-nous pas encore à signaler dans les descriptions qui vont suivre!

Je divise les maladies de l'encéphale en deux sections. Dans la première, j'étudierai les maladies des méninges cérébrales, et dans la seconde, je ferai l'histoire des maladies du cervenu, du cervelet et de la protubérance annulaire. Les affections qui occupent à la fois la cavité encéphalique et la cavité rachidienne, comme la méningite cérébro-spinale, dont nous avons vu dans ces derniers temps des épidémics si curieuses, me serviront ensuite de transition pour passer aux maladies de la moelle.

# SECTION PREMIÈRE.

MALADIES DES MÉNINGES.

Parmi ces affections si difficiles à étudier, dont nous avons à nous occuper dans ce chapitre, il n'en est assurément pas qui offrent plus de difficultés que celles qui ont pour siège les méninges. Aussi l'histoire de la plupart de ces affections est-elle toute récente. Le lecteur ne devra par conséquent pas être étonné de voir rarement des recherches anciennes être mentionnées dans cette section.

Parmi les affections des méninges cérébrales, il n'en est que quatre qui méritent une description bien détaillée : ce sont l'hémorrhagie méningée, la méninge quite ou arachnitis, l'hydrocéphale chronique, la tuberculisation des méninges ou méningite tuberculeuse. Les autres n'ont qu'une importance très secondaire, surtout pour le praticien. Je vais les passer successivement en revue.

#### ARTICLE I.

HÉMORRHAGIE DES MÉNINGES CÉRÉBRALES.

Il suffit d'un simple coup d'œil jeté sur les travaux, d'ailleurs très intéressants,

<sup>(1)</sup> Recherches sur le ramollissement du cerreau ; Paris, 1820.

<sup>12:</sup> Traile sur le ramollissement du cervean; Paris, 1843, in-8.

publiés dans ces dernières années par MM. Baillarger (1), Boudet (2), Legendre (3), Prus (4), pour s'assurer que beaucoup d'obscurité règne encore sur l'histoire de cette affection, dont, ainsi qu'on va le voir, les symptômes manquent très souvent de précision.

Prus a soigneusement distingué l'hémorrhagie sous-arachnoïdienne de l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne; dans la description suivante, et surtout à l'occasion des symptômes et du diagnostic, j'indiquerai les résultats auxquels l'a conduit l'analyse des faits qu'il a observés.

## § I. - Défitition ; synonymie ; fréquence.

On donne le nom d'hémorrhagie des méninges à tout épanchement de sang qui a son siège soit dans l'intérieur de la cavité arachnoïdienne, soit sous l'arachnoïde, et dans les mailles de la pie-mère. On voit que, dans cette définition, je ne mentionne pas les épanchements sanguins entre la dure-mère et l'arachnoïde; je ne la fais pas, parce que les dernières recherches ont démontré que ces épanchements n'existent réellement pas, et qu'une fausse membrane, promptement organisée, a été prise, dans les cas où l'on a cru trouver cette espèce d'hémorrhagie, pour l'arachnoïde décollée. Je n'ai pas davantage indiqué l'hémorrhagie qui peut avoir son siège entre la dure-mère et le crâne, parce que, s'il est vrai qu'on ait cité quelques cas de ce genre, il y a en pareille circonstance hémorrhagie extra-méningienne et non méningienne, et que ces cas rares, se montrant presque toujours à la suite de lésions plus ou moins graves du crâne, sont plutôt du domaine du la chirurgie que de celui de la médecine.

Les principales dénominations données par les auteurs à l'hémorrhagie des méninges sont les suivantes: apoplexie méningée, méningorrhagie, hémorrhagie machnoïdienne.

L'hémorrhagie des méninges n'est pas une affection fréquente, à beaucoup près. Nous en possédons maintenant, il est vrai, un assez grand nombre d'observations; mais on en trouve facilement la raison dans l'empressement avec lequel on a recueilli les faits qui se sont présentés dans ces dernières années, surtout dans les hôpitaux d'enfants et de vieillards.

## § II. - Causes.

Les causes de cette hémorrhagie sont très obscures. Prus a renoncé à en parler dans son mémoire; Boudet n'a trouvé, en analysant ses faits, qu'une circonstance digne de remarque : c'est l'influence des saisons; et M. Legendre, qui s'est occupé de ce point de l'histoire de la maladie, n'est arrivé qu'à des résultats de médiocre importance, que je vais néanmoins mentionner.

<sup>(1)</sup> Du siège de quelques hémorrhagies des méninges; Thèse, Paris, 1837.

<sup>(2)</sup> Mémoire sur l'hémorrhagie des méninges (Journ. des conn. méd.-chir., novembre 1838 et lévrier 1839).

<sup>(3)</sup> Mém. sur les hémorrhag, dans la cavité de l'arach. Recherch. anal.-path. et cliniq.

<sup>1)</sup> Mem. sur l'apoplexie méninges (Memoires de l'Acad. royale de médecine; Parts, 1845, 1.XI, p. 18 et suiv.).

## 1° Causes prédisposantes.

Age. L'âge paraît avoir une influence très marquée sur la production de la maladie, car nous voyons que les travaux principaux ont été publiés, d'une part, par les médecins qui ont observé les maladies chez les vieillards, et de l'antre par des auteurs qui se sont spécialement occupés des maladies de l'enfance. Ce sont donc les deux extrêmes de la vie qui offrent le plus grand nombre de cas d'hémorrhagie des méninges, et ce n'est assurément pas le seul trait de ressemblance que présente la pathologie de ces deux points opposés de l'existence.

M. Legendre a, de plus, constaté que, dans le jeune âge, cette maladie se manifeste presque exclusivement chez des ensants n'ayant pas plus de trois ans; car, sur deux cent quarante-huit autopsies, il n'en a pas trouvé un seul exemple passé cette époque. Cependant cet auteur est loin de nier la possibilité de cette hémorrhagie à un âge un peu plus avancé; et, en esset, MM. Rilliet et Barthez (1), ainsi que quelques autres observateurs, ont cité des saits observés sur des sujets âgés de din à quatorze aus : ce qu'il y a de certain, c'est que l'affection devient excessivement rare après la première ensance, et ne prend une nouvelle sréquence que pendant la vieillesse.

M. Legendre a recherché si le volume exagéré de la tête pouvait être une prédisposition aux hémorrhagies des méninges; mais les faits ne lui ont fourni que des decuments très insuffisants sur ce point.

Boudet n'a, comme je l'ai dit plus haut, trouvé digne d'être signalée que l'influence des saisons. Sur trente-deux cas, il a vu que seize, ou la moitié, avaient été observés dans le cours du printemps, et que quatre seulement s'étaient montrés pendant l'hiver.

#### 2° Causes occasionnelles.

M. Legendre a, dans un cas seulement, vu survenir une hémorrhagie à la suite d'un violent accès de colère, et l'épanchement de sang était dû à la rupture d'un vaisseau. Dans aucun autre, il n'a pu saisir de cause occasionnelle dont l'existence soit admissible, et les autres auteurs sont muets sur ce point.

Tels sont les documents bien vagues que nous avons sur ce point d'étiologie. Il resterait à indiquer certaines conditions organiques; mais j'en renvoie l'étude au paragraphe consacré aux lésions anatomiques.

## § III. — Symptômes.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la maladie qui nous occupe ont décrit les symptômes sans établir une distinction suffisante entre l'hémorrhagie intraarachnoïdienne et l'hémorrhagie sous-arachnoïdienne. De là nécessairement une assez grande confusion que Prus s'est efforcé de faire cesser par la publication de son mémoire. Il a étudié séparément ces deux espèces, et est arrivé de cette manière à des conclusions intéressantes. Je crois devoir suivre son exemple.

- 1º Hémorrhagie sous arachnoïdienne.— Début. Dans quelques cas seulement. cette affection débute brusquement, sans aucun cortége précurseur, et parfois même elle survient si rapidement, que, suivant Prus, elle mérite le nom d'age-plexie foudroyante.
  - (1) Trail. des malad. des enfants, 1. 11, Hémorrh. de l'arachnoide.

Symptômes précurseurs. Ils consistent dans un certain degré de céphalalgie, quelquesois dans la chaleur et la rougeur des téguments de la facè et du front, dans de l'agitation, de la faiblesse, de l'assoupissement et rarement de l'engourdissement (Boudet). On voit que ces signes précurseurs n'ont rien qui les distingue de ceux qu'on observe dans un certain nombre d'autres maladies de l'encéphale, et que par conséquent, quand on est appelé à les observer, on ne peut en aucune manière prévoir ceux qui vont les suivre. Ces prodromes peuvent remonter à une époque assez éloignée, ou ne durer que quelques jours. Ils vont ordinairement en augmentant jusqu'au moment de l'invasion de la maladie.

Symptômes de la maladie confirmée. La céphalalgie est ordinairement très peu vive dans cette espèce d'hémorrhagie des méninges; elle n'a pas habituellement de siége ni de sorme sixe.

La paralysie du mouvement, ce symptôme si important dans les affections du cerveau, a été étudiée avec soin par Prus dans les cas d'hémorrhagie sous-arachnoïdienne, et voici ce que lui ont appris les faits : la paralysie a manqué complétement dans tous les cas recueillis par lui ou cités par les auteurs, dans lesquels le sang s'était accumulé sous l'arachnoïde par exhalation. Cette absence de paralysie se remarque même dans les cas où l'accumulation du sang est considérable. Un seul des faits cités par Prus semblerait sortir de cette règle : c'est la quatrième observation de son mémoire ; mais il faut remarquer qu'il y avait, en même temps qu'une hémorrhagie sous-arachnoïdienne, un épanchement considérable de sang dans les quatre ventricules, et, de plus, que la paralysie était douteuse.

Dans les cas où l'hémorrhagie a lieu par suite de la rupture d'un vaisseau, les choses se passent un peu différemment, suivant que le vaisseau rompu est une artère ou une veine. Dans le premier cas, on peut observer la paralysie, mais rarement, puisque sur douze observations rassemblées par Prus, il n'en est que deux appartenant à Hodgson (1) et à Boudet qui aient présenté ce symptôme.

Lorsque l'hémorrhagie a été produite par la rupture d'une veine, il n'y a pas eu de paralysie; par là s'expliquent les expériences saites par M. Serres (2), et qui, quoique exactes, avaient conduit l'auteur à des conclusions erronées pour un certain nombre de cas. M. Serres, ouvrant les sinus veineux, avait vu que le sang épanché ne produisait pas de paralysie ; il en avait conclu que ce symptôme n'existe pas dans l'apoplexie méningée; mais les faits que je viens d'indiquer sont venus prouver qu'il en est quelquesois tout autrement, et c'est ce qui a, en outre, été expérimentalement démontré, puisque M. Flourens (3), répétant les expériences de M. Serres, mais en ouvrant une artère au lieu d'une veine, a produit une paralysie très prononcée. Il est facile d'ailleurs de comprendre comment les choses se passent dans ces divers cas. Lorsqu'une artère est ouverte, le sang peut s'échapper avec impétuosité, la compression du cerveau est alors brusque, et la paralysie a lieu. Que si, même à la suite d'une rupture artérielle, le sang s'écoule lentement, la paralysie n'existe pas, le cerveau n'ayant pas été surpris, pour ainsi dire, par l'épanchement ; et ensin, comme, dans la rupture d'une veine, le sang s'échappe tonjours avec peu de rapidité, l'absence du symptôme est constante. Du reste, ne

<sup>(1)</sup> Malad. des artères et des veines, trad. de Breschet: Paris, 1819, t. I, p. 89.

<sup>(2)</sup> Annuaire des hopitaux civils : Paris, 1819.

<sup>3)</sup> Recherches experimentales sur le système nerveux, 21 édit, 1 Paris, 1842, in-8.

perdons pas de vue que nous ne nous occupons ici que de l'hémorrhagie nousarachnoïdienne; dans l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne, nous verrons les choses se passer un peu différemment, et nous saurons plus tard à quoi il faut attribuer cette différence.

Ce qui vient d'être dit pour la paralysie du mouvement s'applique à la paralysie du sentiment. Celle-ci s'est manifestée d'une manière très remarquable chez un sujet qui avait un vaste épanchement entre l'arachnoïde et le cerveau, par suite de la rupture d'une dilatation anévrysmale. Dans les cas où l'épanchement s'est fait lentement, la sensibilité n'a présenté rien d'anormal.

L'engourdissement, les fourmillements des membres, que nous retrouverons fréquemment dans la description des maladies cérébrales, n'appartiennent pas à l'hémorrhagie sous-arachnoïdienne. On n'a presque jamais vu les facultés intellement tuelles troublées, perverties; mais toujours on a constaté leur affaiblissement. On a noté de l'agitation, et un délire tranquille et passager a été observé une seule fois par l'rus. Cet auteur n'a jamais trouvé de lésion particulière des sens, soit dans les cas qu'il a observés, soit dans ceux qu'il a empruntés aux autres observateurs.

Reste un symptôme important, à cause de sa constance, c'est le coma. Il s'est montré, un temps plus ou moins long avant la mort, chez tous les sujets dont Prus a rassemblé les observations; on ne doit pas, en esset, tenir compte, pour cette appréciation, d'un cas recueilli par cet auteur (6° obs.), et dans lequel la mort subite.

Tels sont les symptômes de cette espèce d'hémorrhagie méningée. On voit combien ils sont presque tous vagues et peu constants. Étudions maintenant l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne, et nous reviendrons plus tard sur cette symptomatologie.

2° Hémorrhagie intra-arachnoïdienne. Suivant Prus, l'hémorrhagie dans le cavité de l'arachnoïde ne se fait jamais par rupture d'un vaisseau, mais bien par exhalation. Il est important de dire un mot sur ce point, avant d'aborder l'étude des symptômes de cette apoplexie méningée.

Cette opinion de Prus ne paraît pas partagée par les autres auteurs qui semblent admettre sans difficulté l'hémorrhagie intra-arachnoïdieune par rupture de vaisseau. Malheureusement la plupart des observations sont trop incomplètes pour qu'on puisse les faire servir à éclairer cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que, dans tous les cas où des détails suffisants ont été donnés, l'assertion de Prus s'est trouvée exacte, et que dans les faits qu'il a cités en particulier, toutes les foiqu'il y a eu rupture d'un vaisseau, l'accumulation du sang s'est faite sous l'arachnoïde. Nous devons donc, jusqu'à nouvel ordre, admettre le fait comme démontre

Début. Le début peut être subit dans cette espèce d'hémorrhagie méningre comme dans la précédente, et des saits rapportés par les auteurs que j'ai plunieur fois cités plus haut nous apprennent que la maladie mérite parsois le nom d'apprende foudroyante. Je ne citerai pour exemple que la quinzième observation de mémoire de Prus. Dans un certain nombre de cas, au contraire, la maladie marche graduellement, mais d'une manière plus ou moins rapide, et très fréquencement on observe des prodromes que je vais mentionner.

Symptômes précurseurs. Ces symptômes ont présenté quelques différences qui vant qu'on a observé la maladie chez les vieillards ou chez les enfants. Ceux qui ont été observés par Boudet, chez des sujets avancés en âge, sont les suivants : céphalalgie, assoupissement, perte de la parole, agitation, faiblesse des membres.

délire chez un maniaque, congestion subite, vomissements, engourdissements, vertiges, malaises, gêne des mouvements. Mais il sant remarquer que ces symptômes, si nombreux, se sont presque toujours montrés isolés, et chacun un très petit nombre de sois; en sorte qu'il n'y en a aucun de caractéristique. Peut-être aussi que, parmi ces symptômes, il en est plusieurs qu'on peut moins regarder comme des symptômes précurseurs que comme des signes de la maladie déjà con-sumée, et parvenue seulement à une période peu avancée.

Suivant M. Legendre, qui a étudié avec soin l'hémorrhagie des méninges survenue dans le jeune âge, les vomissements ne sont pas plus fréquents chez les enfants que chez les adultes; mais on observe plus fréquemment de la fièvre et des mouvements convulsifs. Or on peut se demander encore si ce sont là des prodromes ou cles signes d'un épanchement sanguin déjà formé, quoique peu abondant encore. On voit que cette question du début et des prodromes de la maladie a encore besoin d'être élucidée.

Nymptomes. Chez les enfants, l'âge trop peu avancé des sujets ne permet pas de constater l'existence de la céphalalgie; mais chez les sujets avancés en âge, ce symptôme a une importance incontestable. Il résulte, en effet, des observations rassemblées par Boudet, qu'il a existé neuf fois sur douze cas dans lesquels il a été recherché, et dans lesquels les malades pouvaient rendre compte de leur état; oa l'a aussi constaté dans la plupart des cas observés par Prus.

La paralysie du mouvement se montre plus fréquemment dans cette espèce que dans la première, mais elle est encore soin d'être un symptôme constant. Prus, il est vrai, l'a observée six sois sur buit cas, mais les autres observateurs, et en particulier Boudet, ne sont pas arrivés à un semblable résultat. Ce dernier auteur n'a trouvé le symptôme dont il s'agit que dans douze cas sur quarante, et M. Legendre, qui divise l'affection en aiguë et en chronique, n'a jamais observé la paralysie, chez les ensants, pendant la première de ses périodes. Or, comme il ne s'agit ici que de cette période, la seconde formant une variété d'hydrocéphide dont il sera question plus tard, il en résulte que nous devons regarder la paralysie comme un fait exceptionnel dans l'ensance, si même on a cité des cas où elle ait réellement existé.

La déviation de la langue et de la bouche, ainsi que certains strabismes, qui sont des symptômes de paralysie, ne se sont montrés que très rarement chez les adultes; et jamais chez les enfants.

La paralysie, lorsque l'épanchement n'a lieu que d'un seul côté, s'ébserve du côté opposé, comme dans les cas d'hémorrhagie cérébrale. Quelquesois néanmoins, lorsque l'épanchement était très considérable, on l'a trouvée double. Elle existe deux côtés si l'épanchement se fait sur les deux hémisphères.

Mais la motilité éprouve d'autres altérations qu'il est important de noter; ce sont : la contracture, la roldeur, les convulsions.

Boudet, analysant avec soin les faits qu'il a rassemblés, a trouvé une de ces altérations dans tous les cas où elles ont été recherchées. La contracture est celle qui se montre le plus fréquemment. Boudet l'a notée quatorze fois sur vingt-sept cas, et M. Legendre la signale comme un phénomène remarquable de la maladie dont il s'agit. Les convulsions viennent ensuite; Boudet les a notées neuf

spis, et M. Legendre les place au nombre des symptômes essentiels de la maladic. Elles consistent, chez les enfants, soit en une roideur tétanique, cessant au bout de peu de temps pour se reproduire ensuite, soit en des mouvements irréguliers, occupant parsois tout le corps, semblables à ceux que produisent les secousses électriques, et dégénérant à la sin de la maladie en un tremblement convulsif continu, avec des paroxysmes irréguliers. Les muscles de l'œil participent à ces convulsions

La paralysie du sentiment est plus rare. Cependant Boudet l'a constatée un certain nombre de sois. Quant à M. Legendre, il signale son absence.

La dilatation, l'immobilité, le rétrécissement des pupilles s'observent rarement. La somnolence d'abord, et plus tard le coma, se montrent dans la généralité des cas, et Prus a insisté avec raison sur l'importance de ces symptômes, qui sont remarquables, surtout par leur persistance. Ordinairement le coma, une sois établi, persiste jusqu'à la mort. Cependant Boudet a cité un cas sort remarquable où ce symptôme s'est montré d'une manière intermittente.

Un mouvement fébrile plus ou moins intense accompagne la maladie, au moins dans la grande majorité des cas, chez les adultes, et toujours chez les enfants, d'après les observations de M. Legendre. Cet auteur ayant noté avec soin l'état du pouls, l'a vu s'accélérer de jour en jour et monter de cent à cent quarante pulsations, et il a reconnu, en outre, que le pouls est plein, résistant et toujours requlier dans le cours de la maladie. A la fin seulement il devient petit et faible.

Tel est l'ensemble de symptômes présenté par les auteurs. Nous voyons qu'i faut remarquer principalement la contracture, les convulsions, la paralysie de mouvement, la somnolence et le coma, accompagnés d'une sièvre marquéc.

# § IV. — Marche; durée; terminaison.

La morche de la maladie est ordinairement continue, avec des exacerbations plus eu moins notables. Cependant, ainsi que nous l'avons vu plus haut, on observe parsois une certaine intermittence des principaux symptômes. J'ai indiqué le carapporté par Boudet, où le coma était intermittent. Le même auteur a signall'intermittence des convulsions dans quelques cas.

La durée de l'affection a été de huit à douze jours chez les ensants observés par M. Legendre. Chez ceux qu'a observés Prus, elle n'a pas dépassé huit jour lorsque la lésion consistait dans une hémorrhagie sous-arachnoidienne; mais ca duré un mois et plus chez quelques sujets atteints d'hémorrhagie intra-arachnoidienne. J'ai dit plus haut que la mort pouvait être subite.

L'hémorrhagie des méninges se termine le plus souvent par la mort. Cependan on a cité des cas de guérison évidente, puisque, comme nous le verrons en parlandes lésions anatomiques, on a trouvé chez un certain nombre de sujets des sauxumembranes qui out isolé le saug et l'ont mis dans des conditions savorables pour être résorbé. Il est un autre mode de terminaison qu'on observe chez les ensantet qui a été étudié avec soin par M. Legendre: c'est la transformation du liver sanguin en kyste séreux, d'où résulte une espèce particulière d'hydrocéphale, duc: je donnerai plus tard la description.

## C V. - Lésions anatomiques.

Avant que M. Baillarger eût publié ses recherches, on croyait que l'épanche-

ment sanguin pouvait se saire entre la dure-mère et l'arachnoïde. On concevait dissicilement, il est vrai, comment une membrane aussi mince que cette dernière, et si intimement unie à la membrane sibreuse, pouvait être décollée dans une aussi grande étendue; mais on citait des saits qu'on ne pouvait expliquer autrement. M. Baillarger a démontré que ce qui en avait imposé était la formation très prompte d'une sausse membrane semblable à l'arachnoïde, qui isolait le liquide épanché. Dès lors les saits cités par MM. Rostan (1), Blandin (2), Ménière, Cruveilhier (3) et plusieurs autres, trouvaient une explication naturelle, et les saits observés par Prus, Boudet, M. Legendre, etc., sont venus confirmer la manière de voir de M. Baillarger.

Cela posé, je vais indiquer rapidement les lésions. Dans l'hémorrhagie sous-arachnoïdienne on trouve assex fréquemment une rupture, soit d'une veine, soit d'une artère. Les observations intéressantes de M. Tonnelé sur les maladies des sinus de la dure-mère (4) ont fait voir en outre qu'une rupture d'un sinus peut donner lieu à cet épanchement sanguin. M. le docteur Mullar (5) a observé un cas dans lequel la rupture du sinus droit à son point de jonction avec le pressoir d'Hérophile produisit une hémorrhagie suivie de mort au bout de vingt-quatre heures, avec tous les symptômes de l'apoplexie cérébrale. Mais il n'est pas rare aussi de ne rien trouver de semblable, et alors l'hémorrhagie a eu lieu par exhalation. Le sang épanché n'est pas, en pareil cas, entouré d'une fausse membrane. Tantôt il est liquide, tantôt en caillots, du moins en partie, et ces caillots sont plus ou moins mous, plus ou moins colorés, selon qu'ils sont plus ou moins récents.

L'hémorrhagie intra-arachnoïdienne, qui est la plus fréquente, offre cette formation d'une sausse membrane qui, suivant Boudet, est tantôt consécutive à l'épanchement, et tantôt antérieure; mais ce dernier sait ne m'a pas paru parsaitement démontré. M. Baillarger a constaté que lorsqu'il existe plusieurs caillots, la sausse membrane leur sorme à chacun un kyste distinct.

Le sang épanché est ordinairement abondant; il laisse parsois une impression sur le cerveau (Andral) qui indique une compression sorte et prolongée. Comme dans le cas précédent, il est plus ou moins liquide, plus ou moins coagulé, plus ou moins coloré, suivant la date de la maladie. Assez fréquemment il a un aspect tel, qu'un commencement de résorption n'est pas douteux, et quelquesois on a trouvé les deux lames de la sausse membrane complétement accolées, ce qui indiquait une guérison parsaite.

On a trouvé cette hémorrhagie, avec d'autres lésions variées, chez les paralytiques aliénés (6); mais, en pareil cas, cette lésion n'est qu'accessoire. J'y reviendrai.

#### S VI. — Diagnostic; pronostic.

On ne saurait prétendre, après avoir lu tous les documents que les observateurs nous ont fournis sur cette affection, que le diagnostic en soit parsaitement établi. La question est si difficile, qu'il serait prématuré, je crois, d'entrer dans de grands détails sur ce diagnostic avant d'avoir étudié les autres affections cérébrales qui

<sup>(1)</sup> Voz. Rech. sur le ramoll. du certeau, p. 396.

<sup>(2)</sup> Anat. topographique; Paris, 1834, in-8, avec allas in-solio.

<sup>3.</sup> Anatomie pathologique du corps humain; in-fol. avec pl. col., liv. VI, VIII, XVII.

<sup>(4)</sup> Journal hebdomadaire de médecine ; Paris, 1829, t. V.

<sup>(5)</sup> The Lancet, juin 1849.

<sup>(6)</sup> Poy. les recherches de MM. Lélut (Inductions sur la valeur des altérations de l'encéphale; Paris, 1836, in-8), Calmeil (De la paralysie considérée chez les aliénés; Paris, 1826, in-8), etc.

peuvent être consondues avec celle que je viens de décrire. Je vais seulement ici faire connaître les signes différentiels établis par Prus entre les deux espèces d'apoplexie méningée.

Dans l'apoplexie intra-arachnoïdienne, la paralysie est beaucoup plus fréquente. Cette forme offre parfois une perte subite de connaissance que ne présente pas l'autre. La somnolence et le coma sont des symptômes communs aux deux espèces; mais, dans l'apoplexie intra-arachnoïdienne, ils s'accompagnent de céphalaigie, de fièvre, de sécheresse de la langue, parfois de délire, ce qu'on n'observe pas dans l'autre. Il faut joindre à ces signes la contracture, la convulsion, la roideur signalées par Boudet et M. Legendre, et qui appartiennent à l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne. Pour bien faire saisir les différences, il importe de présenter ces signes sous forme de tableau synoptique.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

# Signes différentiels de l'hémorrhagie sous-arachnoïdienne et de l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne.

HÉMORRHAGIE SOUS-ARACHNOÏDIENNE.

Paralysie très rare.

Jamais de perte subite de connaissance.

Somnolence et coma, sans céphalalgie, sans sèvre, sans sécheresse de la langue, sans délire, du moins dans la très grande majorité des cas.

Ni convulsions, ni contracture, ni roldeur.

HÉMORRHAGIE INTRA-ABACHNOÍDIENNE.

Paralysie assez fréquente.

Dans plusieurs cas, perte subite de c · - naissance.

La somnolence et le coma s'accompagnez: ordinairement de céphalalgie, de siere. ... sécheresse de la langue, de délire.

Presque toujours convulsions, contracture, roideur.

Il convient, je le répète, de renvoyer après les descriptions de certaines maladies cérébrales, et principalement de la méningite tuberculeuse que M. Legendra s'est attaché à distinguer de l'hémorrhagie des méninges, le diagnostic de cette dernière affection avec celles qui pourraient être confondues avec elles.

Pronostie. On a vu par ce que j'ai dit de la terminaison de la maladie, que sa gravité est extrême. Il semble résulter des faits que j'ai signalés plus haut, que l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne est la moins grave des deux. Mais il ne faut pas se hâter de tirer cette conclusion des cas de guérison signalés par les auteurs. On conçoit très bien, en effet, que le sang épanché sous l'arachnoïde, et qui n'est pas ísolé par une fausse membrane, a pu, dans quelques cas, être résorbé sans laisser de traces. Je ne sais si de nouvelles recherches pourront éclairer cette question.

#### § VII. - Traitement.

La question thérapeutique a été nécessairement la plus faiblement traitée parmitontes celles qui se rattachent à l'affection dont nous nous occupons. Jusqu'à présent on a, on peut le dire, plutôt appris à étudier la maladie qu'à la guérir. J'ai la conviction que, dans la grande majorité des cas, le diagnostic n'a pas été porté, ou qu'il ne l'a été qu'avec beaucoup d'incertitude. Ce sont de mauvaises conditions pour étudier le traitement. Aussi les auteurs se sont-ils attachés plutôt à signaler les indications qui leur paraissent ressortir de l'examen des lésions anatomiques, qu'à rapporter les effets d'un traitement suivi dans un certain nombre de cas.

On a conseillé principalement le traitement antiphlogistique (émissions sanguines générales et locales, émollients, adoucissants). On a aussi recommandé les révulsifs, les dérivatifs sur le tube intestinal (les purgatifs, et surtout le calomel) et sur les extrémités (sinapismes, chaleur aux pieds, aux jambes, ventouses Junod).

Mais je n'insiste pas davantage sur ce traitement. Chacun comprendra facilement quels sont les moyens qu'on met en usage, et plus tard l'expérience nous apprendra jusqu'à quel point les moyens thérapeutiques peuvent favoriser la tendance naturelle à la résorption du sang épanché. M. Legendre recommande surtout de ne pas pousser trop loin les émissions sanguines chez les enfants; mais c'est la une recommandation qui s'applique d'une manière générale au traitement des maladies de la première enfance.

#### ARTICLE II.

#### MÊNINGITE SIMPLE AIGUE.

C'est surtout quand on arrive à l'histoire de la méningite, qu'on peut facilement se convaincre de la grande difficulté que présente l'étude des affections encéphaliques. Ce n'est pas que cette maladie n'ait été l'objet de nombreuses et importantes recherches; mais pendant bien longtemps le défaut de connaissances anatomico-pathologiques fit que l'on confondit sous des noms vagues, comme phrenitis, délire, transport au cerveau, des affections de nature très différente, et dont un grand nombre, n'étant constituées que par un délire sympathique, n'out pas même pour siège le cerveau ou ses membranes. Il est évident qu'avec les documents qu'on à pu rassembler pendant cette longue période, on ne saurait tracer rien d'exact et de précis.

Ce n'est guère que dans les premières années du XVIII° siècle qu'on commença à avoir quelques notions sur certains épanchements du cerveau, décrits plus tard avec soin par Robert Whytt (1), et qui devinrent ensuite, sous le nom d'hydrocéphale aigue, l'objet de recherches nombreuses, dont quelques unes ont joui d'une réputation méritée à plusieurs égards; car si les progrès de la pathologie nous empêchent aujourd'hui de leur accorder une très grande valeur, nous ne devons pas sublier l'état dans lequel ces auteurs avaient trouvé la question et les difficultés qu'ils ont nécessairement eu à surmonter. Je citerai entre autres Fotherghill (2), Rowley (3), Cheyne (4), Bricheteau (5). Dans les recherches de ces nombreux auteurs, on constate un progrès réel; mais quel vague, quelle indécision ne trouve-t-on pas encore dans leurs descriptions!

Quelques médecins étant venus contester la nature de la maladie, et ayant cité des saits tendant à prouver que l'hydrocéphaie aiguë n'était qu'une instammation des méninges, la question se trouva compliquée sans être beaucoup éclaircie. Cependant il saut reconnaître que nous y avons gagné quelques observations intéressantes de méningite, dues en particulier à MM. Senn (6), Charpentier (7) et

<sup>(1)</sup> Obs. on the dropsy of the brain; Edinburgh, 1768.

<sup>(2)</sup> Remarks on the hydr. intern. (Medic. obs. and inquir., 1771).

<sup>(3)</sup> Treat. of the membr. of the brain., etc.: London, 1801.
(4) Essay on hydrocephalus acutus, etc.; Edinburgh, 1801.

<sup>(</sup>b) Traité de l'hydrocéphale aiguë ou sièvre cérébrale des ensants; Paris, 1829.

<sup>(6)</sup> Rech. anat.-path. sur la mén. aiguë, etc., Paris, 1825.

<sup>(7)</sup> De la nat. et du trait. de la malad. dite hydrocéphalite aiguë; Paris, 1837, in-8.

plusieurs autres que je ne peux citer ici. Mais c'est surtont dans l'ouvrage de Parent-Duchâtelet et de M. Martinet (1) que nous trouvons les recherches les plus importantes en ce genre, et cependant, dans l'état actuel de la science, on ne peut tirer qu'un faible parti de ces recherches; car il est aujourd'hui démontre que ces deux auteurs ont décrit en même temps deux maladies très différentes. c'est-à-dire, la méningite aigué simple et la méningite tuberculeuse, et quoique ce soit principalement dans l'espèce qu'ils ont décrite sous le nom d'arachnitis de la base qu'il faut chercher les exemples de tuberculisation des méninges, il n'en est pas moins vrai que cette distinction n'étant pas établie d'une manière suffisamment précise, il n'est pas toujours possible de faire l'application des descriptions qu'ils nous donnent à une maladie bien déterminée.

Ce n'est que dans ces deux dernières années que l'observation acquérant une rigueur jusque-là inconnue, on découvrit une maladie particulière dont la connaissance nous a été d'un très grand secours pour l'intelligence des maladies des membranes cérébrales. Cette maladie est la tuberculisation des méninges, improprement désignée sous le nom de méningite tuberculeuse. Ce n'est pas ici le lieu de faire connaître la manière dont cette affection a été découverte et étudiée; je k ferai quand je présenterai son histoire. Je veux seulement constater ici l'influence que cette étude a eue sur les progrès de cette partie de la pathologie : elle est trègrande. Nous ne sommes plus embarrassés par ces cas où il existe une grande accumulation de liquide sans inflammation, et dans lesquels néanmoins on trouve diverses lésions sous-arachnoïdiennes : ce sont des tuberculisations des ménines Or c'étaient là précisément les exemples les plus frappants qu'invoquaient la auteurs pour lesquels il existait une hydrocéphale aiguë non inflammatoire. Non ne le sommes pas davantage par les cas où, avec un épanchement et les lésions que je viens d'indiquer, il existe des traces d'inflammation. Ces cas, qui ont principalement servi de preuve aux auteurs qui veulent voir une simple inflammation dans l'hydrocéphale, ne sont autre chose qu'une tuberculisation des méninges avec inflammation consécutive. Viennent ensuite les saits où l'inflammation des méninges existe seule. Ce sont là des exemples reconnus aujourd'hui comme peu nombreux de la méningite simple aigue. Enfin, on peut se demander s'il existe réellement. une hydrocéphale aiguë simple, c'est-à-dire, un épanchement rapide de sérositdans les cavités arachnoïdiennes sans inflammation, sans tuberculisation des meninges et sans aucune autre lésion primitive; mais c'est là une question assez importante pour mériter d'être examinée à part, et je la traiterai dans un petit artisconsacré à l'hydrocéphale aiguë.

Comme on le voit, ces distinctions sont capitales. Si on ne les établit pas, tou: est nécessairement confusion, et c'est ce qui explique comment, ainsi que je le dissais plus haut, tant d'esprits distingués qui se sont, avant ces dernières années, occupés de ces questions difficiles, ont produit des ouvrages qui ne peuvent ane jourd'hui nous être que d'une saible utilité.

Ces considérations m'ont paru trop importantes pour que j'aie pu un seul instant penser à les abréger. Elles seront comprendre pourquoi je serai très solu. d'emprunts aux auteurs qui ont écrit avant ces deux dernières années, et me ser-

<sup>111</sup> Rech. sur l'infl. de l'arachnoïde cérébr. et spin.; Paris, 1821.

viront à établir une division méthodique que, pour les mêmes motifs, ont adoptée les auteurs récents, en tête desquels il faut placer Guersant (1).

Je vais donc d'abord, dans cet article, m'occuper exclusivement de la méningite simple aiguë, caractérisée par une inflammation des méninges qui n'est pas
une conséquence de leur tuberculisation; je dirai ensuite quelques mots de la
méningite simple chronique, puis je décrirai la tuberculisation des méninges désignée sous le nom de méningite tuberculeuse, et enfin je dirai quelques mots de
l'hydrocéphale aiguë, et je ferai l'histoire de l'hydrocéphale chronique, maladie
bien connue dès longtemps.

## § I. - Définition; synonymie; fréquence.

D'après ce qui précède, je donne le nom de méningite simple nique à une affection purement inflammatoire des méninges.

Cette affection, comme nous l'avons vu, a reçu plusieurs noms par suite de la confusion qui a régné si longtemps sur ce point de pathologie. On en trouve, en esset, des exemples dans les descriptions que les auteurs nous ont données de l'hydrocéphale aigué, de l'hydropisie du cerveau et des ventricules cérébraux, de l'instammation des membranes cérébrales, des méninges, etc. On l'a encore décuite sous les noms de sièvre cérébrale, d'arachnitis, d'arachnoidite.

On ne peut douter aujourd'hui que cette maladie ne soit très rare, abstraction faite toutesois de celle qui est produite par une cause traumatique. C'est au point que MM. Rilliet et Barthez (2) ont été réduits à tracer son histoire d'après cinq cas qu'ils ont observés et un autre que leur a communiqué M. Legendre. Toutesois je dois ajouter que dans un travail plus récent, et qu'il a publié seul, M. Rilliet (3) a rassemblé un plus grand nombre de cas; mais il a été obligé d'en chercher une bonne partie dans les auteurs, et cependant il n'a pas pu rénssir à en réunir un nombre considérable.

#### § II. - Causes.

L'histoire des causes se réduit à peu de chose. Parent-Duchâtelet et M. Martinet ont, il est vrai, exposé en détail ce point d'étiologie; mais nous avons remarqué que leur description s'appliquait à des affections différentes.

#### 1° Causes prédisposantes.

Age. Suivant Guersant, c'est surtout de seize à quarante-cinq ans que cette maladie se présente. Les ensants observés par MM. Rilliet et Barthez étaient âgés de cinq ans et demi à onze ans. On n'a pas cité d'exemple recueilli dans la première ensance.

Sexe. Il résulte des divers relevés de faits que la méningite simple aigué est beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Des sujets observés par MM. Rilliet et Barthez, cinq étaient des garçons.

Le tempérament sanguin prédispose, suivant les auteurs, à la méningite aigué. Malheureusement nous ne connaissons pas suffisamment les faits sur lesquels on s'est

<sup>(1)</sup> Dict. de méd., art. Méningite et Hydrocéphale aigue.

<sup>(2)</sup> Traité des malad. des enfants, tom. 1er, chap. xytu.

<sup>(3)</sup> De l'inflammation franche des méninges chez les enfants (Arch. gen. de méd., 4° mirie, 1846, t. XII, p. 385 : 1847, t. XIII, p. 30, 182).

appuyé pour avancer cette proposition. Il en est de même de l'infinence de la grosseur de la tête, de l'hypertrophie du cœur et de l'hérédité. J'en dirai autant des professions. Cependant on peut, d'une manière indirecte, arriver à cette conclusion, que les professions qui exposent les sujets pendant longtemps aux ardeurs du soleil présentent le plus de cas de cette maladie; car on a cité un certain nombre de faits dans lesquels elle était produite par une insolation violente et prolongée. M. Bayle (1) a trouvé que les militaires étaient les plus exposés à la méningite. On sait que ces sujets sont fréquemment soumis à l'insolation. Nous avons vu aussi, dans ces derniers temps, des épidémies d'inflammation des méninges sévir presque exclusivement sur les militaires; mais cette affection, qui se propage ordinairement aux membranes du rachis, a une physionomie trop particulière pour que neus nous croyions dispensé de la décrire à part (2).

Viennent ensuite un certain nombre de causes dont l'existence n'a pas été établie d'après un nombre suffisant de faits, et dont quelques unes ent été plutôt supposées qu'observées : ce sont les travaux intellectuels, l'abus des boissons alcaoliques, les passions tristes. Ces causes out été aussi rangées parmi les causes occasionnelles, lorsque les sujets ont été atteints pendant qu'ils se trouvaient dans de semblables circonstances. On a observé quelques cas de méningite pendant le travail de la dentition; mais, d'après ce que nous avons dit à propos de l'influence de l'âge, ces cas sont nécessairement très peu nombreux, et l'on ne peut douter que les auteurs n'aient été souvent trompés par le délire symptomatique, la sommolance, le coma, et même les convulsions qui se montrent si fréquemment dans is dentition difficile.

MM. Rilliet et Barthez ont donné dans leur ouvrage un abrégé de la relation d'une épidémie de méningite faite par le docteur Albert (3). Cette affection atteignit en trois mois plus de cent cinquante enfants. Je dois dire toutafois que la decription donnée par le docteur Albert n'est pas suffisante pour entraîner la conviction, et que les détails anatomiques manquent complétement. On sait que chez les enfants il ne faut qu'un degré de fièvre un peu intense pour produire des accidents cérebraux très graves. Or ces enfants avaient une forte fièvre, et rien ne prouve que les symptômes observés du côté du cerveau ne fussent purement sympathiques. Quand on songe qu'avant les dernières années on doutait que les enfants pussent être atteints de fièvre typhoide, et que, d'un autre côté, on publiait un grand nombre d'observations de fièvre cérébrale guérie, on comprend toute la valeur de cette remarque. Pour moi, je crois que ceux qui liront cette description avec un peu d'attention ne seront nullement convaincus qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une épidémie de fièvre typhoïde.

#### 2° Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles nous devons d'abord citer les violences exterieures, les coups, les chutes, les plaies par armes à seu. Cette méningite tranmatique est particulièrement la conséquence des lésions qui portent sur la table

<sup>(1)</sup> Traile des maladies du cervenu et de ses membranes ; Paris, 1836.

<sup>(2)</sup> Voy. Méningile cérébro-spinale.

<sup>(3)</sup> Journal de l'infeland, 2001 1830.

interne du crâne. Lorsque, par exemple, une esquille aiguë vient léser les membranes du cerveau, l'inflammation en est la conséquence nécessaire.

L'insolation est ensuite la cause la plus évidente de cette maladie. MM. Rilliet et Barthez, Guersant et plusieurs autres auteurs, citent des exemples frappants sous ce rapport, observés chez des enfants. Parent-Duchâtelet et M. Martinet en ont cité de semblables, recueillis chez les adultes.

C'est une opinion générale que rien n'est plus dangereux que la disparition rapide des exanthèmes ayant leur siège sur le cuir chevelu, et c'est l'inflammation des membranes du cerveau qu'on redoute surtout en pareil cas. MM. Rilliet et Barthez ont cité un fait dans lequel l'apparition de la méningite a suivi immédiatement la répercussion d'un exanthème du cuir chevelu. Le fait n'est dont pas contestable; mais sa grande fréquence, généralement admise, est beaucoup plus douteuse. Pour ma part, j'ai vu souvent supprimer des croûtes laiteuses, des eczémas de la face et de la tête, sans qu'il soit survenu rien de semblable. Les mêmes doutes s'élèvent sur l'influence prononcée qu'on a attribuée aux suppressions des flux, des ulcères, etc.

## S III. — Symptômes.

Les symptômes sont un peu différents suivant que la maladie est primitive ou scondaire, ou plutôt il résulte de la description donnée par les auteurs, et surtout par MM. Rilliet et Barthez, qui ont insisté sur cette distinction, que, dans la méningite aiguë secondaire, plusieurs symptômes sont masqués par la maladie, dans le cours de laquelle se développe cette inflammation des méninges.

Début. La céphalalgie, les vomissements, sont les symptômes qui marquent le plus particulièrement le début de la maladie lorsqu'elle est primitive. Dans le cas contraire, le début peut être très insidieux, et l'on ne s'aperçoit de l'existence de la maladie que lorsqu'elle a fait de grands progrès, et lorsque les symptômes cérébraux ont pris une grande intensité.

Symptômes. — Méningite primitive. La céphalalgie est toujours très prononcée et apparaît dès le début. Elle est violente, continue, avec des exacerbations plus ou moins intenses et plus ou moins rapprochées. Elle arrache fréquemment des cris aux malades, et surtout aux enfants. Les sujets s'en plaignent spontanément; ils disent que tout leur mal est dans la tête, et lorsqu'on leur demande de préciser le point où se fait sentir la douleur, ils portent leur main au front. Ils se plaignent de cette douleur jusqu'au moment où ils perdent connaissance ou tombent dans le coma

L'intelligence est très promptement pervertie dans la très grande majorité des cas. Il y a d'abord une agitation extrême, bientôt suivie d'un délire aigu, violent, parsois survieux. Les malades sortent de leur lit, veulent se jeter par la senêtre, etc. Puis survient une sommolence qui alterne souvent avec le délire, et ensin on observe le coma prosond ou une perte complète de connaissance.

Les yeux, dès les premiers jours, sont sensibles à la lumière : il y a de la photophobie; puis les pupilles sont presque toujours dilatées; parsois, au contraire, elles sont contractées ou désormées. Elles deviennent immobiles, et, chez quelques sujets, la vision est complétement abolie. On observe assez fréquemment du strabisme, surtout chez les ensants.

Du côté du mouvement, on ne trouve ordinairement rien de bien remarquable dans les premiers temps de l'affection. Seulement, lorsque les malades se lèvent ils sont chancelants sur leurs jambes et tombent fréquemment. Plus tard, on observe de la roideur, des contractions spasmodiques, des convulsions; mais ces symptômes ne sont pas constants. Vers la fin de la maladie seulement, le tremblement des tendons, la carphologie, des mouvements convulsifs sont des phénomènes généralement notés. Il est rare qu'on note la roideur partielle d'un membre, et pluencore la paralysie. Cependant on a cité quelques faits de ce genre; mais il est démontré que, dans la plupart des cas, il y avait une lésion du cerveau, et tout porte à croire qu'il en était ainsi dans les autres.

On a maintes sois signalé l'abolition de la sensibilité, soit dans tout le corps. soit dans une plus ou moins grande partie de son étendue; quelquesois, au contraire, cette sensibilité est exagérée, au moins durant un certain temps.

Pendant que ces symptômes se produisent, on observe du côté de la sace des phénomènes qui sont loin d'être sans intérêt. La face est d'abord animée, les yeux sont hagards et brillants; mais cet état ne se montre pas toujours, et, dans tous les cas, il est bientôt remplacé par des alternatives de coloration ronge ou violette, et de pâleur plus ou moins intense. Tantôt les traits de la face sont contractés, grimaçants; tantôt ils sont détendus. Il y a, sous ce rapport, des alternatives fréquentes et variées. Les yeux expriment d'abord l'égarement, l'essroi, la sureur, puis ils deviennent hébétés, et il n'est pas rare, vers la sin de la maladie, de les trouver vitrés et sans expression. MM. Rilliet et Barthez les ont vus d'abord canés, puis prosondément excavés. Les mêmes auteurs ont noté un rire ininteligent, et ils ont trouvé chez leurs malades les narines sèches, et les lèvres pâles et sèches.

Du côté du tube digestif, le symptôme le plus remarquable, sans contredit, consiste dans les vomissements; ils sont ordinairement bilieux, fréquents, abondants; ils cessent habituellement après un ou deux jours de durée de la maladie; mais il n'est pas très rare de les voir se prolonger jusqu'à la fin, soit d'une manière continue, soit en laissant plusieurs intervalles de plus ou moins longue durée. La lo-que est ordinairement sèche, souvent rouge ou couverte d'un enduit de couleur variable. La constipation est un des symptômes les plus fréquemment observés ; ellse montre ordinairement dès le début, et quelquesois elle précède de quelque temps l'apparition des autres symptômes. Cependant MM. Rilliet et Barthez l'out vue manquer quatre sois sur six; mais les autres auteurs sont si unanimes sur ce point. le nombre des cas observés par MM. Rilliet et Barthez est si peu considérable, que. jusqu'à nouvel ordre, on ne peut s'empêcher de lui donner une assez grande importance. Quelquesois on observe de la diarrhée ou des alternatives de diarrhée et de vomissement; mais il faut prendre garde d'attribuer à la maladie ce qui n'est qu'un esset du traitement par les purgatiss ou le résultat d'une complication, et l'oz sait combien l'étude superficielle de cette affection peut prêter à cette méprise. MM. Rilliet et Barthez ont noté la rétraction du ventre dans le cas de méningre. primitive dont il s'agit ici.

Les deux auteurs que je viens de citer ayant sixé leur attention sur l'état de la respiration plus que ne l'ont sait les autres, je vais citer ce qu'ils disent à ce sujet : Les caractères et le nombre des inspirations se sont modifiés d'une manière un -

sible. Dans les méningites primitives, les inspirations ont été très variables en nombre, soit d'une manière absolue, soit d'un jour à l'autre; mais, en général, remarquablement irrégulières. »

La fièvre est toujours notable dans la méningite aiguë primitive. Le pouls est accéléré, dur, résistant dans les premiers temps de la maladie. Aux approches de la mort, il devient serré, petit, irrégulier. En même temps on observe une chaleur notable de la peau, qui est remarquable aussi par sa sécheresse.

Méningite secondaire. Lorsque la méningite se développe dans le cours d'une autre maladie, et principalement dans le cours d'une fièvre typhoïde, ce qui est un cas beaucoup plus rare que ne le croient beaucoup de médecins, la céphalalgie du début peut n'être pas observée, et l'on voit aussi manquer assez fréquemment, les vomissements. Le dévoiement, s'il existe, n'est pas toujours remplacé par la constipation. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette invasion d'une nouvelle maladie, c'est le ralentissement et l'irrégularité de la respiration et du pouls, la pâleur et l'expression d'anxiété de la face, et l'agitation extrême qui précède le délire. Puis surviennent les autres symptômes précédemment décrits, qui persistent jusqu'à la mort.

Telle est la description de cette maladie. On voit que tout n'est pas encore dit sur elle; ce qui tient évidemment à ce que, depuis qu'on a reconnu l'importance des distinctions établies plus haut, on n'a pas eu l'occasion d'étudier d'une manière attentive un assez grand nombre de cas de méningite simple aiguë. Aussi doit-on engager vivement les observateurs à ne laisser passer, sans en prendre une note exacte, aucun fait de ce genre; car si l'on voulait chercher des matériaux dans les écrits antérieurs, on risquerait souvent de commettre des erreurs.

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche de la méningite simple aigué est continue; elle présente, il est vrai, des exacerbations, mais on n'observe pas dans son cours ces rémissions si notables que nous trouverons dans la méningite tuberculeuse, et qui sont telles, qu'on pourrait croire à une guérison prochaine.

La durée de la maladie peut être très courte. MM. Rilliet et Barthez ont vu cette affection se terminer en trente-six heures. Généralement la durée n'est pas de plus de huit ou neuf jours quand la maladie se termine par la mort.

La question de la terminaison de la maladie n'est pas, il s'en faut, exempte de graves dissicultés. Nous avons déjà vu plus haut qu'il est plusieurs maladies qui peuvent être prises et qui ont été prises pour des méningites, et nous allons revenir tout à l'heure, à propos du diagnostic, sur ce point important. Eh bien, ces dissicultés sont plus grandes encore qu'on ne le croyait lorsque la méningite tuberculeuse sut décrite pour la première sois. Depuis lors, en esset, on a étudié d'autres maladies qui contribuent à rendre l'erreur plus sacile encore, telles sont les hémorrhagies des méninges. Ce n'est donc qu'avec hésitation qu'on peut se prononcer sur la terminaison de la maladie, puisque les auteurs qui nous ont laissé des observations, ne connaissant pas ces causes d'erreur, n'ont pu les éviter.

Je crois que de la très grande majorité des faits qui ont été publiés on doit conclure que la mort est la terminaison ordinaire de la méningite simple aigué bien confirmée. Suivant Guersant, il scrait loin d'en être ainsi, car cet auteur dit : « La

mort arrive dans le tiers des cas, au moins, si la maladie règne d'une manière épidémique; la malatlle sporadique est peut-être un peu moins meurtrière. • Il est fàcheux que nous ne connaissions pas les faits sur lesquels sont fondées ces deux propositions beaucoup plus consolantes que l'opinion généralement admix. Ce qui me fait croire que les progrès de la pathologie doivent malheureusement les modifier, et que telle a été sans doute plus tard la manière de voir de Guersant, c'est: 1º qu'il cite des faits de terminaison de la maladie par le passage à l'état chronique, et dans lesquels on peut aussi bien croire que la maladie était un épanchement sanguin, semblable à ceux qui se terminent par une espèce particulière d'hydrocéphale, qu'une véritable méningite; 2° que, d'un autre côté, plusieurs faits d'épidémie, abstraction faite des épidémies de méningite cérébro-spinale, que nous considérons à part, ont été rapportes par des auteurs antérieurs aux dernières découvertes sur les maladies cérébrales, et sujets par conséquent àux plus graves erreurs. 3° Ensin, et c'est une remarque qui est bien soin d'être sans valeur, tous ceux qui ont fait de nombreuses autopsies savent qu'on trouve bien rarement des adhérences des membranes cérébrales, sans qu'on en ait la raison, dans une lésion du cerveau, dans des traces d'hémorrhagie antérleure, dans des lésions des os du crâne, etc.; or en serait-il ainsi s'il existait réellement des cas assez nombreux de méningite dont les deux tiers se termineraient par la guérison?

## § V. — Lésions anatomiques.

Comme pour la plupart des maladies encéphaliques, ce sont les lésions anatomiques qui ont été le mieux étudiées; mais pour nous il suffira d'une énonciation rapide des principales altérations qui servent à caractériser la méningite simple aigué.

On trouve, forsque la maladie a été bien caractérisée, un liquide purulent sur la surface de l'arachnoïde, ou dans les mailles de la pie-mère, ou dans ces deux en droits à la fois. Ce pus, plus ou moins abondant, est blanc, blanc-jaunâtre, jaune. Lorsque le malade a succombé au bout de très peu de jours, il est ordinalrement fiquide; plus tard, on le trouve concret et commençant à se former en fausse membrane sur l'arachnoïde, ou remplissant les mailles de la pie-mère à la manière d'une substance demi-solide. Il faut bien prendre garde, dans ce dernier cas, de confondre cette substance purulente avec la matière concrète que l'on trouve dans la méningite tuberculeuse.

La pie-mère est injectée et adhère fréquemment à la substance cérébrale; quant à l'arachnoïde, elle est parsois épaissie, opaque, plus ou moins friable, mais à n'est pas rare de la trouver intacte, car c'est ordinairement au-dessous d'elle que se moutrent les principales traces d'inflammation. Dans les ventricules néanmours on a vu cette membrane granuleuse, rugueuse, ayant perdu complètement son poli.

La substance cérébrale se présente avec ses caractères normaux, lorsque l'affection est simple; il est très rare même que l'inflammation des membranes ex communique au cerveau, tandis que l'on voit fréquemment l'inflammation cérebrale, lorsqu'elle est superficielle, se propager à la portion des méninges qui recouvre les parties malades; mais c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard.

Telles sont les tésions essentielles de la méningite simple aigué. Je pourrais mentionner encore l'extension de l'inflammation aux tissus de la dure-mère, et quelques lésions inflammatoires dans des organes plus ou moins éloignés du siège principal de la maladie, mais ces détails n'auraient qu'un intérêt très sécondaire.

## § VI. - Diagnostie; pronostie.

Le diagnostic, ainsi que je l'ai dit plus haut, présente des difficultés incontestables; malheureusement les auteurs qui ont étudié exactement la méningite simple aiguë ont un peu négligé ce point de son histoire : il est à regretter en particulier que Guersant, qui a si bien établi les différences entre cette méningite et la méningite tuberculeuse, ait réuni ces deux affections dans la comparaison qu'il en a faite avec la fièvre typhoïde.

La première chose à faire est de distinguer, comme l'a fait Guersant, la ménine gite simple aiguë de la tuberculisation des méninges. Or voici comment on arrive à cette distinction. Dans les cas où les symptômes cérébraux sont dus à cette dernière affection, un interrogatoire attentif sait le plus souvent constater l'existence de symptômes antécédents qui se rapportent aux tubercules pulmonaires. Cette tirconstance, quoique n'étant qu'une simple présomption, a néanmoins un intérêt réel. Tous les auteurs ont constaté que, dans la méningite simple aiguë, les sympiòmes du commencement de la maladie se présentent avec beaucoup plus d'intensité et d'une manière plus nette. C'est d'abord une céphalaigie des plus violentes, avec chaleur de la tête, injection de la face, photophobie; puis un délire violent, etc. Les vomissements eux-mêmes sont généralement plus fréquents et plus abondants; la sièvre surtout est remarquable en ce qu'elle se manifeste dans tous les temps de la maladie, tandis que, comme nous le verrons plus loin, le mouvement fébrile se montre seulement dans les derniers jours de la méningite tuberculeuse, et que, dans les commencements de cette maladie, il y a plutôt ralentissement du pouls et refroidissement de la peau. De plus, dans la méningite tuberculeuse, le pouls est bien plus fréquemment irrégulier, ainsi que la respiration. On trouve moins fréquemment, dans la méningite simple aigué, des troubles du mouvement et du sentiment que dans la méningite tuberculeuse.

Ensin, et c'est là une remarque de la plus haute importance, la marche de la maladie est fort différente dans les deux cas. Nous avons vu que la méningite simple aigué fait rapidement des progrès, et que les symptômes se succèdent dans un certain ordre et dans un intervalle de temps généralement fort court. Dans la tuber-culisation des méninges, au contraire, on voit fréquemment une céphalalgie incommode, surtout par sa persistance et son opiniâtreté, exister pendant plusieurs jours avec un état de malaise mal désini par les malades; puis surviennent les divers symptômes caractéristiques: vomissements, constipation, stupeur, etc.; et ensin, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que, dans presque tous les cas, on voit, pendant un temps plus ou moins long, ces symptômes se suspendre presque complétement, le malade recouvrer sa counaissance, la céphalalgie s'apaiser, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une recrudescence du mal qui emporte le malade. Or c'est ce que nous ne voyons pas dans les observations de méningite simple aigué qui ont été publiées; et, comme je l'ai dit plus haut, s'il existe quelques exacerbations.

les intervalles n'en sont pas moins marqués par une assez grande violence de la maladie.

La confusion de cette maladie avec la fièvre typhoide a été longtemps, ainsi que je l'ai dit plus haut, un fait presque inévitable; non, aans doute, que l'on me reconnût pas la méningite, mais parce que l'on prenait très fréquemment des fièvres typhoides avec délire, somnolence, coma, pour de véritables méningites. On distinguera ces deux affections aux signes suivants: Quoique la céphalalgie puisse être vive au début de la fièvre typhoide, elle est cependant moins intense et n'attire pas aussi exclusivement l'attention du malade. Les vomissements, au début, se montrent rarement, et dans les cas où il en existe, ils ne sont ni fréquents, ni persistants, ni abondants, comme dans la méningite. Du côté du tube digestif, ou trouve des différences notables: dans la fièvre typhoide, ce sont des douleurs de ventre, de la diarrhée, du météorisme; dans la méningite, au contraire, on trouve le ventre indolent, avec sa forme naturelle, ou rétracté, avec une constipation opiniâtre. Le gonflement de la rate et les épistaxis sont encore des signes propres à la fièvre typhoide.

Tels sont les principaux signes distinctifs qu'il faut avoir présents à l'esprit, car ce sont ceux qui servent à établir le diagnostic dans les premiers jours de la maladie. Plus tard les différences deviennent de plus en plus grandes, et la difficulté diminue notablement. Dans la fièvre typhoïde, on voit apparaître les taches rosées lenticulaires, les sudamina; le pouls reste ordinairement régulier et ne présente qu'une accélération plus ou moins grande; on n'observe ni paralysie, ni contracture, et l'indication de ces signes est suffisante pour le lecteur.

Je ne pousse pas plus loin ce diagnostic dissérentiel, parce que, dans le cours de ce chapitre, j'aurai à y revenir à l'occasion de quelques autres affections cérébrales.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU BLAGNOSTIC.

1° Signes distinctifs de la méningite simple aiguë et de la tuberculisation des méninges (méningite tuberculeuse).

MÉNINGITE SIMPLE AIGUE.

Point de symptômes antécédents.

Symptômes du début plus violents, plus nets, mieux caractérisés, surtout dans la méningite primitive.

Délire violent très promptement établi.

Céphalalgie très vive; injection de la face, photophobie, etc.: ces symptômes sont frappants.

Vomissements plus fréquents, plus abondants.

Pouls plus accéléré, plus fort, moins irrégulier.

Marche continue, sans rémission notable, durée courte.

La maladic peut regner épidémiquement (Rilliet).

TUBERCULISATION DES MÉRIMERS (méningile tuberculeuse).

Symptomes antécedents de tubercules

Symptômes du début ordinairement mousse violents, se produisant lentement, souveme insidieux.

Délire moins violent, souvent tranquille. se produit plus tard, et arrive moins rapidement à son summum.

Ces symptômes manquent parfois, surtama au début; ils sont presque toujours moins frappants.

Vomissements moins fréquents, mount abondants.

Pouls souvent ralenti au début; besucuesp plus irrégulier.

Marche continue, mais ordinairement erune rémission très notable; durée beaucoplus longue.

Maladic sporadique:

# 2 Signes distinctifs de la méningite simple aiguë et de la fièvre typhoide.

MÉNINGITE SIMPLE AIGUE.

Céphalaigie généralement plus violente et plus persistante.

Vomissements fréquents, aboudants, persistants.

Ventre indolent, bien conformé ou rétracté.

Constipation opiniatre.

Ni gonflement de la rate, ni épistaxis. Point de taches rosées ni de sudamina. Pouls irrégulier, inégal.

Dans les derniers temps, paralysie, contracture, mouvements convulsifs, etc. FIÈVRE TYPHOIDE.

Céphalalgie généralement moins violente et moins persistante.

Vomissements rares, peu persistants.

Ventre ordinairement douloureux, tendu, metéorisé.

Diarrhée plus ou moins abondante.

Rate tuméfiée; épistaxis.

Taches rosées; sudamina.

Pouls seulement accéléré.

Ni paralysie, ni contracture, ni convulsians dans les cas ordinaires.

Pronostic. Ce que j'ai dit à propos de la terminaison de la maladie me dispense d'entrer dans de grands détails relativement au pronostic. Je dirai seulement qu'il est sort grave, de l'avis de tous les observateurs.

#### & VII. - Traitement.

Ce qui prouve que l'opinion précédente sur la très grande gravité de la maladie n'inen d'exagéré, c'est le peu de confiance que tous les auteurs nous montrent dans l'efficacité des moyens thérapeutiques ordinairement mis en usage. On trouve, du reste, le même traitement appliqué à un bon nombre de maladies différentes des méninges et du cerveau, ainsi que nous le verrons plus loin.

Le traitement antiphlogistique, consistant dans des saignées générales plus ou moins répétées et des applications de sangsues plus ou moins multipliées derrière les oreilles, sur les côtés du cou, ou de ventouses scarifiées à la nuque, sur le cuir chevelu; dans l'application de compresses trempées dans un liquide froid, de la glace sur la tête; dans l'irrigation continue sur la tête, est de tous les traitements celui qu'on a le plus universellement recommandé.

Viennent ensuite les purgatifs plus ou moins violents, destinés à opérer une dérivation sur le tube intestinal. On a surtout employé le calomel à dose purgative (25,[40 ou 50 centigrammes, suivant l'âge), l'huile de ricin, qui, chez les enfants, est très difficilement acceptée; les sels neutres, etc.

lode. Sous le titre d'hydrocéphale aiguë, M. le docteur Copeman (1) a rapporté un cas de guérison obtenu à l'aide de l'iode; mais le diagnostic ne me paraît pas suffisamment établi. Il s'agit d'un ensant de six ans qui eut des symptômes qu'on peut parfaitement rapporter à une sièvre typhoïde; les seuls qui paraissent appartenir à la méningite sont la surdité et la cécité; mais il n'y eut ni convulsions mi paralysie, et la cécité pouvait dépendre de l'extrême dilatation des pupilles. Quoi qu'il en soit, le traitement consistait dans l'administration de la solution iodurée de M. Lugol, à la dose de cinq gouttes toutes les quatre heures. Ce médicament sut continué pendant quelques jours après l'amélioration, qui sut prompte.

Des applications irritantes aux extrémités, comme les pédiluves sinapisés, les sinapismes aux jambes, sont d'un usage journalier.

Les vésicatoires sont appliqués dans des points très opposés. Tantôt, en effet, on

V. Provincial medical and surgical Journal, 1818.

les place aux mollets, ou aux cuisses, dans le but d'agir de la même manière qu'avec les sinapismes, mais avec plus de force; tantôt on prescrit de les appliquer sur le siège même du mal. Je pense qu'on doit être sobre de pareils meyens dans cette maladie, qui est une affection fébrile. J'ai fait connaître ailleurs les raisses qui me font regarder comme un abus très grave l'emploi si fréquent des vésicatoires dans les maladies aiguës; qu'il me suffise de rappeler ici que ma conclusion était que, dans beaucoup de cas, on accélère la marche de la maladie vers une terminaison fatale, et que dans presque tous on fait éprouver au malade des douleurs inutiles.

On a cité des cas où des affusions froides sur le corps ont été suivies de guérison, mais ces cas ont été recueillis à une époque où le diagnostic était encore moins précis qu'aujourd'hui. Cependant ce moyen me paraît devoir être signalé.

Les frictions mercurielles sur les côtés du cou et sur la tête préalablement rasic comptent aussi parmi les remèdes recommandés. Sur cinq cas traités par M. le docteur Golfin (1) par les frictions mercurielles, trois se sont terminés par la guérison, bien que la maladie fût parvenue à sa dernière période. Les symptômes rapportés par M. Golfin sont ceux de la méningite aiguë, et par conséquent ces saits doivent être pris en grande considération. N'oublions pas toutesois que dans les cas de ce genre le diagnostic est bien difficile.

On a beaucoup parlé d'un moyen particulier qui consiste dans la compression des carotides, et qui a été proposé par le docteur Blaud, de Beaucaire (2). Vue les deux procédés qui, suivant cet auteur, peuvent servir à cette compression :

#### COMPRESSION DES CAROTIDES.

- 1° On peut exercer la compression des carotides en les rapprochant l'une de l'autre, et en les appuyant fortement contre la partie inférieure des régions latirales du larynx, avec le pouce et l'index chez les enfants, avec le premier de ces doigts et celui du milieu chez les adultes.
- 2° On peut encore comprimer les carotides, d'avant en arrière, avec le pouce et l'index, ou avec le pouce et le doigt du milieu, ou bien avec ce dernier et l'index, et en prenant le point d'appui sur la colonne vertébrale.

Le premier procédé peut être employé lorsque le malade est maigre, que le carotides sont très apparentes, faciles à saisir, ou que le larynx est peu proéminent : le deuxième est applicable aux individus gras, dont les carotides sont entouries d'un tissu cellulaire très abondant.

On trouve dans les recueils de médecine un certain nombre de cas dans lesques on voit la guérison succéder à l'emploi de ce moyen mécanique; mais, il sui toujours le répéter, l'incertitude du diagnostic, dans un grand nombre de cas, leur ôte beaucoup de leur valeur. Voici, du reste, quelques considérations sur cette compression des carotides présentées par Parent-Duchâtelet et M. Martin-1. d'après le docteur Blaud.

- "Un effet constant de cette compression a été, disent-ils, une diminution une grande dans la force et de la fréquence du pouls, ce qui a engagé M. Blaud à ne la jamais prolonger au delà de 50 à 60 secondes.
  - (1) La clinique de Montpellier, 20 avril 1847.
  - ( ) Biblioth. med., t. LAIL.

Au reste, cette durée doit varier nécessairement beaucoup, suivant la constitution de l'individu et l'intensité des accidents. Chez un individu vigouréux, d'un tempérament sanguin, ayant le pouls fort, plein, bien développé, elle peut être prolongée plus longtemps que chez un sujet d'une constitution opposée; on doit aussi l'exercer pendant un temps plus long, lorsque l'engorgement cérébral est très considérable, que lorsqu'il est modéré.

En général, il faut interrompre cette compression de temps à autre, et y revenir à plusieurs reprises, même lorsque le coma, la congestion fáciale, et tous les

autres accidents ont disparu. »

Parent-Duchâtelet et M. Martinet ne trouvaient pas qu'à l'époque où ils éérivaient les observations sussent assez nombreuses et assez concluantes pour pouvoir
apprécier rigoureusement l'efficacité de ce moyen. On peut dire qu'anjourd'hui
les choses en sont au même point; seulement il est permis de penser, rélativement
aux deux observations de M. Blaud citées par ces auteurs, qu'il s'agissait d'une
simple congestion cérébrale et non d'une méningite.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LE TRAITEMENT DE LA MÉNINGITE.

Le malade doit être placé dans une chambre bien aérée et d'une température modérée.

Il ne doit avoir autour du cou aucun lien qui puisse gêner la circulation, et ne doit pas être trop couvert.

On doit le placer dans une demi-obscurité, et autant que possible dans un prosond silence.

Il est surtout très important de le coucher de manière que la tête soit beaucoup plus élevée que le tronc.

Le régime doit être sévère, et l'on administre des boissons rafraîchissantes.

Il serait inutile de donner un résumé de ce traitement, que nous retrouverons presque identique, comme je l'ai dit plus haut, dans plusieurs autres affections cérébrales.

## ARTICLE III,

## MÉNINGITE SIMPLE CHRONIQUE.

Suivant Guersant (1), il faut établir une distinction importante entre la méningite chronique avec aliénation mentale et celle qui est sans aliénation: rien n'est alien vrai; mais en lisant la description que cet auteur nous a donnée de la première le ces deux espèces, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'il ne s'agit d'autre chose que de la maladie décrite dans le même ouvrage par M. Calmeil, sous le nom de varalysie générale des aliénés. Or l'usage est de présenter l'histoire de cette effection en traitant de la folie, et je crois utile de le suivre, afin de pouvoir présenter dans un ensemble complet les diverses affections qui se rapportent à l'aliération mentale. Il ne sera donc question ici que de la méningite simple chronique. Nous n'avons sur cette maladie que les données les plus vagues et les plus incom-lètes, et à peine me sera-t-il permis d'en dire quelques mots. Je ne peux, da

<sup>1)</sup> Dict. de méd., art. Méningite.

reste, mieux faire, pour justifier le peu d'extension que je donne à cet article, que de citer le passage suivant de Guersant.

Les caractères physiologiques de la méningite chronique simple sans aliénation mentale sont, dit-il, encore fort peu connus, et à peine indiqués dans quelques observations éparses recueillies dans les hôpitaux. L'abattement, la sannolence, les convulsions sont les seuls symptômes cérébraux que j'aie remarqués dans les trois ou quatre cas qui se sont offerts à mon observation; encore faut-il considérer que les sujets de ces observations étaient de jeunes enfants affectés d'ailleurs d'entérite chronique et de pneumonie lobulaire, et les seuls symptômes cérébraux que j'aie pu rattacher à la méningite chronique pouvaient tout aussi bien tenir à un simple réaction sympathique de la maladie gastro-intestinale et pulmonaire sur le cerveau, qu'à la lésion matérielle des méninges que nous avons trouvée à l'ouverture des corps. Aussi la maladie n'avait-elle été soupçonnée dans aucus des cas, et n'a-t-elle été reconnue que par la nécropsie. »

Il suffit de cette citation pour montrer combien cette maladie est peu connue; mais peut-être a-t-on eu tort, jusqu'à un certain point, de regretter, comme on l'a fait, l'état de nos connaissances à ce sujet; car il n'est nullement démontré que cette affection ne soit pas un des cas pathologiques les plus rares. Pour mon compte, je n'en ai jamais vu d'exemples, et je crois que beaucoup de médecins sont dans le même cas. Peut-être cependant pourrait-on arriver à quelques résultats utiles es étudiant les cas où la méningite chronique est la conséquence de lésions variées de cerveau ou du crâne.

Après ce qui précède, il suffit d'ajouter que les lésions observées par les ze teurs sont des adhérences celluleuses, des collections séreuses, l'épaississement des méninges, leur adhésion au cerveau, etc.

#### ARTICLE IV.

TUBERCULISATION DES MÉNINGES (méningite tuberculeuse).

La tuberculisation des méninges, ou, suivant une expression plus fréquemment employée, la méningite tuberculeuse, est une affection dont on peut sans dout-trouver quelque aperçu vague dans les auteurs qui nous ont précédés, mais que est néanmoins une découverte de notre époque. L'honneur de cette découverte de létre rapporté à MM. Ruíz (1) et Cherard, qui, observant ensemble à l'hôpital denfants, ont les premiers établi l'existence d'une maladie particulière, fréquente emportant un nombre considérable de petits malades, et que jusque-là on avait plus ou moins complétement confondue avec d'autres affections cérébrales. Il faut néanmoins rendre cette justice à Guersant, que, dès l'année 1827, il avait trouve dans certains cas de méningite quelques particularités notables dont il avait confrappé, au point de donner à cette espèce le nom de méningite granuleuse. Mais, ainsi qu'il le dit lui-même, il n'avait pas osé encore considérer à cette époque compara ces granulations aux tubercules. Ce n'est que plus tard que Dance compara ces granulations aux tubercules miliaires qu'on retrouve dans les pièvres et le péritoine (Guersant, loc. cit.), et néanmoins tout restait encore à pen près à

<sup>1)</sup> Arch. gen. de med., 2º série, 1.1, p. 184.

faire. Ce qui le prouve, c'est que dès que MM. Rusz et Gherard ont sait connaître le résultat de leurs recherches, il y a eu une espèce de révolution dans la patholo gie cérébrale considérée principalement chez les ensants. Dès lors les choses les plus difficiles à concevoir sont devenues faciles pour tout le monde, on a eu la cles de tant de discussions interminables sur la nature de l'hydrocéphale aiguë, sur la sèvre cérébrale, etc.; ensin, on a pu retrouver dans les auteurs des observations qui, incomplétement comprises, avaient été le sujet de distinctions erronées : c'est ainsi, par exemple, qu'on a pu rattacher à cette méningite tuberculeuse récemment découverte, l'arachnitis de la base, sur laquelle Parent-Duchâtelet et M. Martinet avaient tant insisté.

On ne saurait donc hésiter un seul instant à reconnaître que MM. Rufz et Ghèrard ont signalé une maladie qui, malgré les vagues indications mentionnées plus haut, était encore inconnue. Après ces deux habiles observateurs, les faits se sont multipliés et sont venus confirmer ce qu'ils ont avancé, en modifiant seulement, comme c'était inévitable, certains points de leur description qui demandaient un plus grand nombre d'observations pour être complétement éclairés. Je citerai en particulier, parmi les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, MM. Piet (1), Becquerel(2), Legendre (3), Rilliet et Barthez (4), Lediberder (5).

On peut dire, après avoir lu les recherches de ces auteurs, qu'il y a peu de madies qui aient été mieux étudiées que la tuberculisation des méninges, et par conséquent nous pouvons en donner une description exacte et complète.

# § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Cette maladie est caractérisée anatomiquement, non par une altération de l'arachnoïde, comme on l'avait cru d'abord, mais par une lésion de la pie-mère; elle consiste dans des symptômes cérébraux intenses dus à la formation de granulations tuberculeuses dans cette dernière membrane et aux lésions inflammatoires consécutives. Nous verrons plus loin comment on a démontré que ces granulations sont réellement de nature tuberculeuse.

L'assection a encore reçu les noms de méningite tuberculeuse, méningo-encéphalite tuberculeuse, méningite granuleuse, affection tuberculeuse aiguè de la piemere. Il est aujourd'hui démontré que c'est elle qui existait dans la grande majorité des cas désignés sous les noms d'hydrocéphale ou hydrocéphalie aiguë, et qu'on doit lui rapporter les cas regardés par Parent-Duchâtelet et Martinet comme des arachnitis de la base et beaucoup de ceux auxquels on donnait le nom de sièvre cérébrale.

Le grand nombre d'observations qu'ont pu recueillir en peu d'années les auteurs cités plus haut prouve que cette affection est loin d'être rare. Nous allons voir qu'elle sévit principalement chez les enfants.

<sup>(1)</sup> Thèse inaug., et Gaz. médic:

<sup>(2)</sup> Rech. clin. sur la méningile des enfants; Paris, 1838.

<sup>(2)</sup> nech. ein. sur la meningue des enjants; Patis, 1886.
(3) Rech. anal., path. et clin. sur quelq. malad. de l'enf.; Patis, 1846: Étud. sur les dent form. de la méningo-encéph. tuberc.

<sup>(4)</sup> Trait. des malad. des enfants, t. III.

<sup>(</sup>i) Thèse inaugur.

## § II. — Causes.

Parmi les causes, celles qui ont pu être étudiées avec le plus de fruit sont les causes prédisposantes; les causes occasionnelles ont, au contraire, presque toujours échappé à l'investigation.

## 1º Causes prédisposantes.

Age. Les ensants, disent MM. Rilliet et Barthez qui ont sait des recherches exactes sur ce point, sont sujets à la méningite tuberculeuse, principalement à l'age de six à dix ans; puis par ordre de fréquence : de trois à cinq ans, de onze à quinze aus, et ensin de un à deux ans. Chez les adultes, les recherches de M. Lediberder, dont j'ai donné ailleurs le résumé (1), ainsi que les saits publiés depuis, ont sait voir que cette affection est surtout sréquente de dix-sept à quarante ans, c'est-à-dire, à l'époque de la plus grande fréquence de la phthisie pulmonaire.

Sexe. MM. Rilliet et Barthez ont trouvé beaucoup plus souvent la tuberculisation des méninges chez les garçons que chez les filles; mais ils conviennent que k nombre de leurs observations est trop peu considérable pour donner ce résulut comme définitif. Chez les adultes, j'ai vu les hommes plus fréquemment atteints de cette affection que les femmes.

Constitution; tempérament. Il est évident que la plupart des sujets affects à tuberculisation des méninges doivent avoir une constitution débile, parce que le progrès de la phthisie pulmonaire, dans le cours de laquelle elle se développe. Le nécessairement détérioré l'organisme; mais, si l'on fait abstraction de ces cause et si l'on n'a égard qu'à ceux où la maladie surprend les enfants dans un état à bonne santé apparente (et l'on sait qu'ils ne sont pas rares), on ne voit ordinairement dans la constitution aucun signe de faiblesse. On a signalé le tempérament dymphatique comme favorisant le développement de la méningite tuberculeur ainsi qu'on l'a fait pour la production des tubercules en général.

Saisons. D'après les recherches de MM. Piet, Rilliet et Barthez, la mabde s'est montrée le plus fréquemment au printemps.

Maladies antérieures. On a vu l'affection se déclarer, dans un certain nombide cas, à la suite d'une rougeole, ou d'une autre affection fébrile, ou après la suppression d'un exanthème; mais ces causes, dont nous avons déjà signalé les premières en parlant de la phthisie, peuvent être regardées aussi bien comme orcasionnelles que comme prédisposantes. On ne les a, d'ailleurs, pas activifréquenment.

#### 2° Causes occasionnelles.

« On a, disent MM. Rilliet et Barthez, rangé parmi les causes de la méningue tuberculeuse l'insolation, la frayeur, un accès de colère, une chute, des coups me la tête, la répercussion des maladies du cuir chevelu; mais ces accidents, comme tous ceux du même genre, ne peuvent être regardés que comme ayant détirminé la naissance d'une phlegmasie déjà imminente. » Je dirai plus : il me parait certain que, dans un bon nombre de cas, il n'y a eu que de simples scoincidences. Voilà, du reste, tout ce que nous pouvons dire relativement aux causes occa-

(1) Voy. Arch. gen. de med., janvier 1838, De la méningite inberenleuse chez l'adulte.

sionnelles, dont on ne peut observer aucune apparence dans le plus grand nombre de cas.

## 3° Conditions organiques.

Un point sur lequel il faut particulièrement insister, c'est que les granulations nberculeuses de la pie-mère se produisent chez des sujets qui ent également des ubercules dans les poumons. Cette règle ne soussre aucune exception dans la tuerculisation des méninges chez l'adulte. Tous les sujets qui avaient passé l'âge de 'ensance, et dont nous connaissons l'observation, étaient phéhisiques. Chez les msants, nous trouvons la même coîncidence dans l'immense majorité des cas. linsi, sur vingt-huit cas observés par M. Legendre, une sois seulement il n'y wait pas de tubercules dans les poumons, et malheureusement l'auteur ne dit pas i, chez ce sujet, les ganglions bronchiques en étaient également exempts. Sur lix-sept cas, M. Becquerel n'en a aussi trouvé qu'un seul dans lequel le poumon ne présentat pas de tubercules; mais, dans ce cas, il y avait eu les symptômes de a toberculisation des méninges, sans qu'on en trouvât les lésions à l'autopsie; et t'est un point sur lequel je devrai revenir plus tard. On le voit donc, ces excepions même n'ont pas toute la valeur qu'on pourrait leur suppeser au premier abord, et, par conséquent, c'est un fait parfaitement établi que la tuberculisation de membranes du cerveau coîncide avec celle des poumons.

Maintenant peut-on dire que, même pendant l'enfance, la méningite tuberculeus se développe chez les phthisiques; qu'elle n'est, en d'autres termes, qu'une
ésion secondaire, qui, par la rapidité avec laquelle elle marche et emporte le suet, prend bientôt le premier rang? M. Legendre est le seul, à ma connaissance,
qui ait élevé des objections à cet égard. Pour lui, la méningite tuberculeuse qui se
léveloppe au milieu d'une bonne santé apparente et après la terminaison funeste
le laquelle on ne trouve dans le poumon que quelques granulations tuberculeuses,
et une affection qui ne s'est pas développée chez des phthisiques; il pense que, en
meil cas, il y a eu une tuberculisation générale qui s'est manifestée en même
emps, et dans les poumons, et dans les membranes du cerveau, et dans plusieurs
entres organes. On voit que c'est encore là la même question que j'ai été obligé de
licuter à propos des granulations tuberculeuses du péritoine.

Je ne crois pas que l'opinion de M. Legendre soit admissible, et je pense que l'on loit regarder la tuberculisation des méniuges comme une affection propre aux phiniques. Nous avons vu, en effet, que, dans presque tous les cas, les poumons ent présenté des tubercules, et si chez quelques enfants on ne trouvait ces productions morbides que dans les ganglions bronchiques, il ne faudrait pas oublier qu'à en âge peu avancé la tuberculisation de ces ganglions remplace en quelque sorte la phthisie pulmonaire. D'un autre côté, nous voyons, dans un très grand nombre de cas, la phthisie précéder d'une manière évidente la méningite tuberculeuse. En outre, nous connaissons la préférence marquée qu'ont les tubercules à se montrer dans les poumons. Enfin, et c'est là un point important, nous savons que, dans un bon nombre de cas, les renseignements sur l'état de santé antérieur dés enfants, s'ils ne nous ont pas fait connaître l'existence évidente d'une phthisie pulmonaire, ont du moins révélé quelque trouble de la santé qui se rapporte plutôt à une lésion des poumons qu'à une altération de tout autre organe. Il est donc tout naturel,

lorsqu'on trouve à la fois des tubercules dans les méninges et dans les pounces, de penser qu'ils se sont d'abord développés dans ces derviers organes; or, des a moment, les sujets étaient évidemment phthisiques, bien que dans un état de bonne santé apparente; puis les granulations tuberculeuses, s'étant emparées de méninges, out, par une cause qu'il ne nous est pas ordinairement possible de decouvrir, fait de grands progrès et emporté le malade. C'est ainsi que se passent les choses lorsque nous pouvons suivre dans tous ses détails la marche de la maldie, et l'on ne voit pas pourquoi on supposerait qu'il en est autrement dans les cas de la phthisie pulmonaire a une marche très lente ou latente. Il peut y avoir quelque exceptions, mais elles ne sauraient détruire la règle.

Quant aux tubercules trouvés dans les autres organes, ils sont, comme la méningite elle-même, un résultat de la tuberculisation générale, qui succède à cele des poumons, et n'ont par conséquent pas d'importance en ce moment.

## § III. — Symptômes.

Pour la description des symptômes on a proposé plusieurs divisions. Gorssant distingue trois périodes dans le cours de la maladie; M. Rufz n'en reconsit que deux, et MM. Rilliet et Barthez se bornent à décrire successivement les surptômes fournis par les divers appareils, faisant remarquer que, au lit du malade ces distinctions disparaissent souvent presque complétement, ce qui est eur d'une manière générale. Cependant il est certain qu'au début et à la fin de la maladie, il y a des symptômes dominants qui diffèrent sensiblement; aussi divisers la maladie en deux périodes, et dirai-je un mot des autres divisions proposée parlant de sa marche, dans le paragraphe suivant.

M. Legendre établit une distinction profonde entre les deux formes de la maidie qu'il a admises, et pour lui la différence fondamentale consiste en ce que, dus la méningite survenue chez les sujets dans un état de bonne santé apparente. In plosion de cette maladie vient donner le premier éveil sur l'existence d'une tubre culisation générale, tandis que, dans celle qui se déclare chez des enfants malades l'existence d'une phthisie, durant depuis plus ou moins longtemps, est un caracter essentiel qui la sépare de la précédente. De plus, ajoute cet auteur, il y a, surve les cas, dans la dernière forme, des différences assez grandes dans la manifectate et la succession des symptômes pour qu'on puisse se croire autorisé à reconnaîte d'assez nombreuses variétés. Les remarques de M. Legendre sont justes; mas l'interprétés apparaît s'être un peu trop préoccupé de ces différences, qui ne changent passez la physionomie de la maladie pour qu'un observateur attentif ne puisse i reconnaître facilement et en suivre les progrès. Il suffit, par conséquent, d'aves signalé ces particularités, et je peux passer à la description des symptômes.

Début. Soit dans le cours d'une phthisie confirmée, ce qui s'observe consument chez les adultes, soit dans un bon état de santé apparente, ce que l'on a sur plusieurs fois chez les enfants, on voit survenir une céphalalgie remarquable par sa violence. Puis on observe des voussement de la tristesse, un malaise général, et ces symptômes continuant ou prenant sur plus grande intensité à mesure qu'il s'en montre d'autres, la maladie ne unique pas à être confirmée. D'après MM. Rilliet et Barthez, la céphalalgie, chez les ces

fants, est bientôt accompagnée des autres symptômes; mais il résulte des faits recueillis par M. Lediberder et de ceux que j'ai observés plus tard, que la méningite tuberculeuse peut être annoncée par une céphalalgie durant trois, quatre, cinq jours et plus, avant qu'il survienne d'autres phénomènes qu'un malaise que les malades ne peuvent souvent pas définir. Dans quelques cas, au contraire, la céphalalgie, les vomissements, la constipation, l'agitation, la sièvre se développent presque en même temps. Il y a de nombreuses nuances dans la manifestation de la maladie.

Symptomes. — Première période. Lorsque la maladie est confirmée, la douleur (céphalalgie) est encore, pendant un certain temps, un des symptomes les plus remarquables. Elle est ordinairement vive; les malades s'en plaignent exclusivement ou presque exclusivement. Alors même qu'ils sont plongés dans la stupeur, si on leur demande où ils souffrent, ils portent la main à leur tête. Les enfants trop jeunes pour pouvoir répondre manifestent cette douleur en portant la main au front, en se prenant la tête avec les mains, en l'agitant à droite et à gauche.

La céphalalgie est ordinairement générale, quoique plus prononcée vers le front; quelquefois elle occupe le sommet de la tête.

Cris hydrencéphaliques. M. Coindet a particulièrement signalé des cris aigus, douloureux, poussés par les enfants affectés d'hydrocéphale aiguë. Or nous savons maintenant que presque tous les cas désignés sous ce nom d'hydrocéphale aiguë doivent être rapportés à la tuberculisation des méninges; aussi retrouvons-nous, dans cette affection, les cris hydrencéphaliques. On les a notés plus fréquemment chez les enfants que chez les adultes; mais ils ne sont pas très rares chez ces derniers. Il n'est pas douteux qu'ils ne soient arrachés au malade par la violence de la douleur.

Les facultés intellectuelles restent néanmoins encore intactes ou presque intactes. Les malades répondent exactement et assez rapidement aux questions; seulement ils ont un assoupissement léger dont il est très facile de les tirer : c'est le commencement de la somnolence, du coma, si remarquables dans la seconde période.

La face présente déjà à cette époque une altération assez marquée pour frapper l'observateur. Elle est pâle; mais cette pâleur alterne presque toujours avec une rougeur subite qui paraît et disparaît rapidement à des intervalles plus ou moins rapprochés. Il y a dans le regard quelque chose d'étonné, de lent, qui est très remarquable.

Dans cette première période on ne trouve dans la vision ni dans l'état des yeux rien d'important; il en est de même relativement aux autres organes des sens.

Il est rare qu'il y ait des convulsions dès les premiers jours de la maladie. Cependant MM. Rilliet et Barthez en ont observé quelques exemples, mais le premier
de ces observateurs a remarqué que dans les cas de méningite qui , à une époque
rapprochée du début, présentaient ce symptôme, on avait ordinairement affaire à
une méningite simple, et non à une méningite tuberculeuse. Les autres troubles
de la motilité et de la sensibilité ne se montrent pas dans cette période; nous les
retrouverons plus loin.

Du côté du tube digestif, on observe les vomissements notés dès le début et qui

se prolongent pendant deux ou trois jours, et quelquesois davantage. Ces vomiséments sont signalés par les auteurs comme constants; cependant j'ai cité un cas l'remarquable également sous d'autres rapports, comme je l'indiquerai plus loin, dans lequel les vomissements ont complétement manqué. Ces vomissements sont ordinairement bilieux et au nombre de deux ou trois chaque jour.

La constipation est un symptôme extrêmement fréquent. MM. Rilliet et Barther et les auteurs précédemment cités ont rapporté quelques cas où les selles étaient naturelles ou bien diarrhéiques; mais ces cas sont exceptionnels. L'action de la maladie sur les évacuations alvines est tellé, que, même chez les sujets atteint d'une diarrhée abondante, on peut la constater. On voit, en effet, en pareil cas la constipation succéder au dévoiement, ou du moins les selles devenir notablement plus rares et moins liquides. Le ventre est, du reste, indolent et bien conformé, a moins de complication.

A cette époque de la maladie ou n'observe rien de remarquable du côté de la bouche, et l'haleine ne présente rien de particulier. Il n'est pas très rare de voir. chez les enfants surtout, l'appétit conservé en partie pendant cette première période; mais il est ordinaire aussi de les voir rejeter les aliments par le vomissement pen de temps après les avoir ingérés. La soif est nulle ou médiocre.

Une faiblesse assez marquée se manifeste chez tous les malades. Cependant de n'est pas telle dès les premiers jours, qu'ils soient obligés de garder le lit. Partie les enfants, il en est beaucoup qui se lèvent tous les jours, quoique ayant une cephalalgie notable et des vomissements répétés, et les adultes, lorsque les progre de la phthisie pulmonaire n'ont pas été assez considérables pour les forcer de la garder le lit, continuent souvent leurs occupations pendant quelque temps, quoiqu'ils ne se sentent plus disposés au travail et qu'ils se trouvent moins acué que dans leur état de santé ordinaire.

L'état du pouls n'est pas le même chez tous les enfants, ni à toutes les époque de la maladie. Les observateurs récents ont remarqué que, chez les enfants atteint de méningite tuberculeuse dans le cours d'une bonne santé apparente, le pouls recéléré dès le début. Chez ceux, au contraire, qui sont dans un état de phthis assez avancé, le pouls reste normal ou perd de sa fréquence dans les prementemps de la maladie. C'est ce qui est surtout remarquable chez les adultes; carre voit chez eux le pouls rester normal pendant presque toute la durée de l'affection Il y a cependant quelques exeptions à cette règle; j'en ai cité un exemple dans l'observation que j'ai mentionnée plus haut. Le malade eut, en effet, dès le début de la méningite, plus de 120 pulsations, et cet état du pouls dura jusqu'à la mort. Dans cette première période le pouls offre bien rarement cette irrégulant que nous trouverons vers la fin de la maladie, et lorsqu'il la présente, ce n'est pemais d'une manière aussi frappante. Enfin il est rare de trouver dans cette période le pouls dur et résistant comme dans tant d'autres maladies fébriles; il est, au contraire, peu large et facile à déprimer.

De légers frissons, des horripilations ont été notées au début par Guersant. mais c'est seulement dans les cas où la maladie commence avec une acuité insecoutumée qu'on observe ces symptômes.

<sup>(1)</sup> Vole sur un cas de tubercule des méninges, etc. Arch. gén. de méd.. juin 1844.

La chaleur de la peau correspond à l'état du pouls, c'est-à-dire qu'elle n'est pas augmentée dans les premiers temps de la maladie. Il en est de même des sueurs, dont je parlerai plus loin.

C'est aussi dans la seconde période que se montrent les principaux troubles de la respiration. Dans celle dont nous nous occupons, au contraire, il est digne de remarque que la dyspnée, si elle existait, diminue notablement, ainsi que la toux. En ce moment les symptômes de phthisie pulmonaire sont notablement ameudés, de telle sorte que, comme je l'ai fait remarquer ailleurs (art. des Archiv. cité plus haut), quand même l'attention ne serait fixée que sur les symptômes pectoraux, on s'apercevrait nécessairement d'un changement notable dans l'état du malade.

Tels sont les symptômes de la première période de la tuberculisation des méninges. Il ne faut pas croire néanmoins qu'ils se produisent toujours de la manière qui vient d'être indiquée. Il est certain qu'on les observe presque constamment réunis; mais il est quelques cas où l'on en voit manquer un ou même plusieurs, et qui ne sont pas moins bien caractérisés. Ainsi un sujet déjà gravement malade au début de la méningite peut ne pas accuser de céphalalgie; chez un autre on ne notera pas de constipation; chez d'autres la fréquence du pouls sera tout d'abord très grande. Il faut connaître ces exceptions, et savoir que le diagnostic n'a pas toujours besoin, pour être solidement établi, de tout l'ensemble des symptômes qui néanmoins se montre le plus souvent, et est alors très remarquable.

Deuxième période. Dans la deuxième période on observe des changements très motables dans les symptômes cérébraux : d'abord la céphalalgie se dissipe, ou du moins les malades ne s'en plaignent plus. Il y a peu d'exceptions à cette règle. Cependant on voit des sujets qui conservent jusqu'au dernier moment un certain degré de céphalalgie, et MM. Rilliet et Barthez ont cité des exemples de douleur de tête persistant jusqu'à la sin avec une assez grande violence.

Le délire, qui ne se montre au début que dans une faible minorité des cas, est un symptôme important de la deuxième période : MM. Rilliet et Barthez l'ont vu apparaître du cinquième au vingt-cinquième jour. Chez un tiers des sujets observés par eux, le délire a été violent, agité, bruyant, avec de fréquents changements de position. Plus souvent c'est un délire tranquille. Les malades, sans s'occuper de ce qui se passe autour d'eux, disent des paroles inintelligibles, et lorsqu'on les interroge, ils regardent avec étonnement, et leurs réponses sont incertaines.

La somnolence alterne avec le délire, de telle sorte que tantôt les sujets sont complétement assoupis, tantôt ils parlent seuls en délirant, et tantôt aussi, chez quelques uns, la somnolence est interrompue par un délire bruyant, par des cris, par de l'agitation, puis elle se reproduit pour être de nouveau interrompue plus tard de la même manière.

Survient ensuite un coma plus ou moins profond: le malade ne répond plus aux questions; il n'a aucune conscience de ce qui se passe autour de lui. Cependant, par moments encore, le délire peut revenir et être aussi violent qu'avant l'invasion du coma. Ce dernier symptôme, du reste, ne se montre ordinairement que dans les derniers temps de la maladie.

A cette époque la face est plus constamment pâle. Souvent on observe des contractions involontaires des traits qui les font grimacer, et ces contractions alternent avec une immobilité, une stupeur prosonde, qui est tellement remarquable

que les observateurs qui se sont particulièrement occupés de la tuberculisation des méninges out pu maintes sois reconuaître l'existence de l'affection à ce seul caractère. Par moments aussi la face exprime l'essroi, une vive anxiété, une dou-leur prosonde; en général, elle présente des expressions très variées dans le cours de la maladie; mais ce qui domine, c'est la stupeur.

Les convulsions constituent un des symptômes les plus fréquents de cette période, chez les enfants du moins, car chez les adultes elles ont bien moins d'importance. Ces convulsions sont tantôt très bornées (ainsi elles affectent les muscles du globe oculaire ou de la face), tantôt étendues aux membres, et plus rarement à tout le corps. Elles ont en général beaucoup moins d'importance que dans la méningite simple aigué. Il en est de même de la roideur et de la contracture qui se montrent dans un certain nombre de cas, mais non dans tous, à beaucoup près, et seulement à une époque assez avancée de la maladic. Comme les convulsions, la roideur et la contracture occupent des parties très diverses. Nous verross plus loin, en parlant de l'anatomie pathologique, à quelles lésions on peut rapporter ces symptômes.

La parolysie est également un symptôme hien digne de remarque, mais il n'est pas constant. Il est bien rare surtout qu'elle occupe une moitié du corp. M. Lediberder a néaumoins cité un exemple d'hémiplégie complète observée che un adulte, et d'autres auteurs (1) en ont vu de semblables chez des enfant. La paralysie est ordinairement très bornée; c'est ainsi qu'elle affecte les muscles de la mâchoire; que la paupière supérieure s'abaisse involontairement; que les mosvements de la langue deviennent difficiles; qu'un côté de la face est frappé d'immobilité. C'est sur les muscles de la mâchoire qu'on observe le plus souvent la paralysie; mais elle est ordinairement incomplète et consiste plutôt dans une faibles excessive que dans une perte absolue des mouvements. Il est très rare de voir membre paralysé.

M. le docteur Solari (2) a rapporté un cas dans lequel la céphalalgie sut bien remarquable en ce sens, que pendant un temps assez long elle a été à peu pris le seul symptôme qui pût servir à caractériser la maladie. Mais un phénomème qui rendit ce cas bien plus curieux, sut une paralysie de la langue qui se montrat tout à coup pour disparaître dans la journée et qui se reproduisait le lendemai à la même heure.

La sensibilité est quelquesois exaltée sur toutes les parties du corps, mais c'es dans une saible minorité des cas. J'ai chez quelques sujets observé un phénomèr qui me paraît devoir sixer l'attention des observateurs, parce que je ne l'ai constaté dans aucune autre maladie où les articulations sont exemptes de tout altération. C'est une douleur vive, arrachant des plaintes aux malades lorsqu'es leur sait exécuter de grands mouvements des membres. Ce phénomène était de plus marqués chez une semme que j'ai observée à l'hôpital Beaujon. La douleur causée par ces mouvements se saisait sentir à la sois et dans l'articulation seche ou étendue, et dans un point de la continuité du membre correspondant aux principales masses musculaires. Lorsque l'excès de la sensibilité occupe la surface cutanée, le moindre pincement est extrêmement douloureux.

<sup>(1)</sup> Foy. RILLIET of BARTREZ, etc.

<sup>(2)</sup> Historia de una meninga-encephalitis tuberculosa; Lima, 1348.

Bien plus souvent la sensibilité cutanée est diminuée et même parsois abolie. C'est à une époque toujours avancée de la maladie que la sensibilité cutanée s'émousse ou est détruite.

Vers la sin de cette période, les pupilles se dilatent presque toujours et cessent plus ou moins d'être contractiles; ce symptôme coıncide surtout avec l'apparition du coma. On voit aussi survenir très fréquemment un strabisme qui cesse par moments et se reproduit à des intervalles rapprochés. On a dit que la vue était abolie; mais, comme je l'ai sait remarquer ailleurs, l'altération des sacultés intellectuelles ne permet pas de s'assurer du sait d'une manière positive.

L'ouie et l'odorat ne paraissent abolis que vers les derniers jours, ainsi que l'ont remarqué MM. Rilliet et Barthez. Du reste, la résexion que j'ai saite à propos de l'abolition de la vision s'applique à l'abolition des autres sens.

Dans la seconde période, et principalement vers la sin, des déjections alvines involontaires remplacent presque toujours la constipation. Il est ordinairement bien dissicile de savoir si la diarrhée qui existe alors s'est produite spontanément ou a été provoquée, parce que les purgatifs, dans cette assection, sont d'un usage général.

Dans les derniers jours, on observe ordinairement la soif, la sécheresse de la langue, les fuliginosités des gencives, etc., symptômes qui sont sous la dépendance du mouvement fébrile alors porté à un haut degré. Les vomissements, ainsi que mous l'avons vu plus haut, ont complétement disparu au commencement de cette période.

La faiblesse augmente sensiblement à mesure que la maladie fait des progrès, et à la fin elle devient extrême. Le décubitus est presque toujours dorsal, et la position des membres est abaudonnée quand il n'y a ni roideur ni contracture.

Soit qu'il ait été accéléré dès le début, soit qu'il ait été normal ou raienti, le pouls acquiert, dans les derniers temps, une fréquence qu'il n'avait pas encore présentée. Chez les adultes on le voit dépasser 120 et 130 pulsations, et les auteurs qui ont observé la méningite tuberculeuse des enfants ont signalé la fréquence extrème du pouls dans les derniers jours de l'existence. MM. Rilliet et Barthez ont compté jusqu'à 192 et 200 pulsations la veille ou le jour de la mort. A peine si, en pareil cas, on peut suivre les battements de l'artère. Tous les auteurs ont en outre noté l'irrégularité du pouls. Cette irrégularité est tellement variable, qu'elle est à peine susceptible de description. Qu'il me suffise de dire ici que cette irrégularité, facilement appréciable, peut paraître et disparaître d'un jour à l'autre, et quelquefois même dans la même journée. Parfois il y a une véritable intermittence après un certain nombre de pulsations, c'est-à-dire qu'à la suite de plusieurs battements on sent qu'il en manque un, et que cela se renouvelle plus ou moins fréquemment.

Une faiblesse très grande, une petitesse extrême du pouls coıncide avec l'augmentation si considérable du nombre des pulsations que nous venous de mentionner. Ordinairement il est complétement insensible le dernier jour.

La chaleur de la peau augmente en même temps que le mouvement fébrile augmente lui-même, et l'on trouve le corps couvert d'une sueur souvent abondante, considérable, surtout sur la poitrine. Des gouttelettes de sueur se sorment sur la sace et sur le cou. Un seul des sujets observés par M. Lediberder présentait des sudannina.

Dans le commencement de la seconde période, l'amélioration signalée plus haut dans les symptômes fournis par l'appareil respiratoire se fait encore remarquer. Mais vers la fin, la respiration devient inégale, difficile, anxieuse, et la dyspnée est beaucoup plus considérable qu'elle ne l'a jamais été, même avant la rémission. Dans les derniers moments, la dyspnée est extrême.

Enfin, comme symptômes ultimes, nous devons noter une prostration complète, les soubresauts des tendons, le tremblement des membres, la carphologie, etc.; et un mot, les phénomènes d'une agonie qui dure plus ou moins longtemps.

J'ai à peine besoin d'ajouter que, pendant tout le temps de la maladie, on trouve chez un grand nombre de sujets des signes de la maladie des poumons : râle muqueux, respiration caverneuse, pectoriloquie, respiration bronchique, matité sous les clavicules, signes qui varient suivant le degré de la lésion, etc. (1).

Tels sont les symptômes de la tuberculisation des méninges. J'ai dit plus haut qu'ils ne se présentent pas toujours avec la même régularité; quelques saits rapportés par les auteurs prouvent que l'affection peut être quelquesois latente.

### § IV. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

On peut dire d'une manière générale que la marche de la tuberculisation de la pie-mère est continue; c'est ce qui résulte des observations prises par MM. Rilliet et Barthez, qui l'ont toujours vue suivre cette marche. Cependant, et les auteurs eux-mêmes le font observer, il y a très fréquemment une rémission notable que j'ai signalée plus haut. Mais, comme l'ont très bien noté les auteurs que je viens de citer, cette rémission ne porte pas sur l'ensemble des symptômes; elle se remarque principalement dans les signes fournis par l'altération de l'intelligence. Néanmous cette rémission, quoique n'étant pas absolument complète, doit être notée aver soin, comme l'a fait Guersant; elle est, en effet, un des traits les plus caractérisiques de la maladie.

Suivant MM. Rilliet et Barthez, qui ont fait à ce sujet des recherches exactes. Le durée de la maladie est ordinairement de onze à vingt jours. Ils ont toutefois cité des cas où la terminaison funeste est arrivée le septième jour, et d'autres dans lequels la maladie s'est prolongée soixante et soixante-sept jours.

Je ne connais qu'un seul fait qui ait été rapporté comme un exemple de guérisse de la tuberculisation des méninges; il appartient à M. Rilliet, qui, je crois, ne l'a pas encore publié. Ce fait n'est pas sans importance; mais, de l'aveu même de l'observateur que je viens de citer, il est nécessaire d'en observer plusieurs autre semblables avant de modifier le pronostic extrêmement grave qu'on doit porter dans les cas de méningite tuberculeuse. La difficulté du diagnostic est parfois si graode que, quelle que soit l'habileté de l'observateur, on doit nécessairement craindre une méprise lorsqu'il s'agit d'un cas aussi exceptionnel. On peut toutefois, ainsi que le fait remarquer M. Legendre, regarder comme n'étant pas absolument impossible possibilité de la guérison des lésions inflammatoires, qui sont la conséquence de la tuberculisation; mais de cette probabilité à la certitude il y a bien loin. Cette constance de la terminaison funeste vient, au reste, à l'appui de ce que je dissen parlant de l'opinion de Guersant relativement à la guérison des méningites.

<sup>1)</sup> Voy. Phthisle, t. 11.

#### § V. - Lésions anatomiques.

Les lésions anatomiques ont été étudiées avec le plus grand soin. Elles sont aujourd'hui parfaitement connues de tous les médecins qui sont au courant de la science. Il me suffira par conséquent de les passer rapidement en revue.

La lésion principale, car elle est le point de départ de toutes les autres, est la production de petits tubercules dans la pie-mère. Ces tubercules consistent en granulations de grosseur variable, arrondies, grises, demi-transparentes ou plus souvent blanchâtres à l'extérieur. Les plus petites présentent la coloration grise; elles sont demi-transparentes comme les granulations du poumon, et leur substance est homogène; elles sont ordinairement du volume d'un grain de semoule. Les plus grosses égalent le volume d'un petit pois; entre ces deux extrêmes, il y a des degrés à l'infini. Lorsque les granulations sont très grosses, une dissection attentive fait distinguer dans leur centre un point opaque et de couleur jaune-serin. Dans plusieurs cas, j'ai vu, en pressant une de ces grosses granulations, s'échapper la matière jaune, de telle sorte qu'il restait entre les doigts une coque-résistante, grisâtre, demi-transparente.

Ces granulations sont ordinairement plongées dans une matière homogène, demitransparente, résistante, qui donne à la pie-mère, dans laquelle elle est infiltrée, une épaisseur et une consistance considérables. C'est autour des vaisseaux surtout que cette matière infiltrée et les granulations qu'elle contient sont le plus abondantes; il en résulte que les parois de ces vaisseaux, et surtout des veines, ont acquis une épaisseur et une consistance très grandes, et que les veines restent béantes comme des artères. Dans un cas, j'ai vu un de ces vaisseaux, complétement dénudé dans l'étendue d'un centimètre, se tenir droit et conserver son calibre.

Nous avons là, comme on le voit, les deux substances tuberculeuses, ou plutôt cesseux formes d'une même substance que nous avons trouvées, dans les poumons, c'est-à-dire, le tubercule isolé et le tubercule infiltré. Il est très important de se rappeler cette seconde forme de dépôt tuberculeux, parce qu'il résulte des recherches exactes faites dans ces derniers temps sur la maladie dont nous nous occupons, que c'est cette infiltration tuberculeuse qui a été prise pour des plaques de pus concret par les auteurs qui ont écrit sur l'arachnitis, et que c'est précisément cette lésion qu'on a donnée comme une preuve de l'existence d'une inflammation franche, alors qu'il n'existait qu'une simple production tuberculeuse.

Le siège des lésions que je viens d'indiquer a une importance réelle. C'est surtout dans les scissures de Sylvius et sur les parties moyennes de la base du cerveau qu'on les observe à un degré avancé. MM. Rilliet et Barthez ont trouvé, il est vrai, dans les cas qu'ils ont analysés, les granulations plus fréquentes sur les hémisphères qu'à la base; et ce résultat, qui est opposé à celui qu'ont obtenu les autres auteurs, peut s'expliquer par le grand soin qu'ont apporté à leurs autopsies ces deux médecins. Ils ont trouvé très fréquemment des granulations disséminées sur la surface des hémisphères, mais il est certain que l'infiltration tuberculeuse et les grosses granulations se montrent principalement à la base. On en voit aussi sur le cervelet.

Ces lésions occupent la pie-mère; elles pénètrent avec elle prosondément dans les ansractuosités et se répandent sur les circonvolutions. L'arachnoïde qui les recouvre est, dans le plus grand nombre des cas, lisse, fine, transparente, parsaitement intacte.

On trouve en outre, chez un assez bon nombre de sujets, des tubercules sons forme de granulations ou volumineux, à une plus ou moins grande profondeur dans le cerveau.

Telle est la lésion principale. Il en est de secondaires qui out une grande importance; car il ne s'agit de rien moins que des résultats de l'inflammation qui se manifeste autour des productions morbides dont nous venons de parler, et chacun sait quelles sont les conséquences fâcheuses de cette inflammation. On trouve parfois de véritable pus liquide ou concret dans les mailles de la pie-mère. Il y a alors réunion des deux affections que nous avons décrites séparément : méningite franche et tuberculisation des méninges. Rarement l'arachnoïde présente des altérations; sa grande cavité contient parfois un liquide un peu trouble; mais ou n'y trouve ni pus ni fausses membranes. Je parlerai plus loin de la sérosité des ventricules.

Le cerveau est très fréquemment atteint. Lorsqu'il existe des plaques tuberculeuses, elles adhèrent à la couche corticale, qui est ramollie dans une plus on moins grande étendue. Ce ramollissement présente des colorations variables; mais on y trouve toujours des traces d'inflammation. Le ramollissement est fréquent vers les scissures de Sylvius, comme les plaques tuberculeuses dont il est la conséquence. Quelquesois les deux ners optiques, ou seulement l'un d'eux, particpent au ramollissement, ce qui explique l'abolition complète de la vision des deux côtés ou d'un seul.

Dans un cas-(1) j'ai trouvé au-dessous d'une plaque tuberculeuse adhérant à une circonvolution de l'hémisphère, un ramollissement jaune très prononcé, au milieu duquel se trouvaient un grand nombre de points ou de noyaux d'apoplesir capillaire. J'ai, dans l'article où se trouve ce fait, montré, par la succession des symptômes, qu'aux tubercules avait succédé le ramollissement, lequel avait été suivi de l'apoplexie capillaire. MM. Rilliet et Barthez citent un cas à peu près semblable.

Les ventricules contiennent ordinairement une quantité de sérosité assez considérable pour les distendre. Cette sérosité est tantôt limpide et incolore, tantôt trouble et un peu jaune; elle contient parsois des slocons albumineux et des traces de véritable pus. C'est cette quantité anormale de liquide qui avait principalement frappé les auteurs pour lesquels l'affection était simplement une hydrocéphale ou hydrocéphale aiguë.

Telles sont les lésions importantes que présente l'encéphale. Si maintenant nous recherchons quel est le rapport de ces lésions avec les symptômes observés pendant la vie, nous trouvons d'abord que tous, excepté la paralysie, peuvent dépendant de la simple tuberculisation des méninges. On a, en effet, cité plusieurs cas où les sujets ont succombé à la suite d'accidents cérébraux en tout semblables à ceux que nous avons décrits plus haut, et chez lesquels on n'a trouvé après la mort que de

<sup>1)</sup> Arch. gén. de med., loc. cit.

granulations dans la pie-mère, sans aucune trace d'inflammation. J'insiste sur ce sait qui me paraît important, parce que plusieurs auteurs ont sait trop bon marché de ces granulations, ne rapportant guère les symptômes qu'à l'inslammation consécutive des membranes et du cerveau.

La paralysie dépend plus particulièrement du ramollissement du cerveau; on la voit, en esset, se manisester du côté opposé à celui qu'occupe le ramollissement, et, dans des cas de paralysie partielle, on a pu voir une liaison intime entre la lésion et le symptôme. Ensin, ce résultat est bien plus évident encore lorsqu'au lieu d'un simple ramollissement il y a apoplexie capillaire; car, en pareil cas, la paralysie est plus subite et occupe une plus grande étendue du corps.

Les lésions qu'on trouve dans les autres parties du corps appartiennent ordinairement toutes à une tuberculisation générale très fréquente chez les sujets qui succombent à la méningite, et dont cette méningite elle-même fait partie.

### § VI. — Diagnostic; pronostic.

Les deux affections avec lesquelles on peut le plus facilement consondre, et l'on a le plus souvent consondu la tuberculisation des méninges, sont la méningite simple aiguë et la sièvre typhoïde. Aussi tous les auteurs se sont-ils essorcés d'établir un diagnostic précis entre ces diverses affections. Il est, en outre, quelques autres maladies cérébrales, comme l'encéphalite, le ramollissement, qui, sous certains rapports, pourraient donner lieu à l'erreur; mais ce point de diagnostic est beaucoup moins important, et il me sussira d'y revenir en peu de mots, à propos de ces maladies. Pour le diagnostic des deux espèces de méningite, j'emprunterai, à un article important de M. Rilliet, publié dans les Archives générales de médecine, plusieurs détails qui résultent d'une étude attentive d'un assez bon nombre de faits rassemblés par cet auteur. Voici les dissérences signalées par M. Rilliet:

Dans la méningite simple aiguë ou méningite franche, selon l'expression de ce médecin, les enfants sont forts, vigoureux, sans sigues de tubercules; c'est le contraire chez les sujets affectés de tuberculisation des méninges. Je dois ajouter que cette remarque ne s'applique pas rigoureusement à un nombre de cas 288ez considérable, ainsi que le reconnaît M. Rilliet lui-même. La première maladie, ajoute cet auteur, peut régner épidémiquement, tandis que la méningite tuberculeuse est toujours sporadique. J'ai dit, dans l'article précédent, combien il faut être réservé quand il s'agit d'admettre l'existence de ces épidémies de maladies très difficiles à diagnostiquer de l'aveu de tous les médecins. Il est vrai que M. Rilliet a cité, outre les faits empruntés au docteur Albert, la relation d'une épidémie de méningite franche chez des enfants, par M. Mistler (1), et que dans cette relation l'extrême violence des symptômes cérébraux porte à faire admettre l'exactitude du diagnostic; mais malheureusement M. Rilliet (car je n'ai pas pu remonter à la source) ne dit pas un mot des lésions cadavériques, ce qui fait croire que les autopsies n'ont pas été pratiquées, et dès lors toutes les incertitudes renaissent. Cette circonstance ne me paraît donc pas avoir une grande

<sup>1)</sup> Gazelle médicale de Strusbourg.

importance quant à présent. M. Rilliet signale ensuite les prodromes de la méniagite tuberculeuse, c'est-à-dire, les signes ordinairement très apparents, quelquesois incertains et parfois nuls, de la tuberculisation des autres organes, et principalement des poumons. Nous avons insisté sur ce point dans l'article consacré à la méningite simple aigué. Le début de la maladie, outre la violence beaucoup plus grande de symptômes de la méningite franche, présente dans quelques cas une particularité qu'on ne retrouve pas dans la tuberculisation des méninges : c'est l'apparition de convulsions violentes. Ce symptôme est assez frappant lorsqu'il se produit ainsi dans les premiers moments, pour que M. Rilliet se soit cru autorisé à établir d'aprelui une division de la méningite simple aiguë; il signale, en effet, la forme convidsive et la forme phrénétique: or la première, qui est celle dont il s'agit ici, se detinguera facilement de la tuberculisation des méninges, qui ne présente jamais ces violentes convulsions au début. Quant à la seconde, c'est par la grande intense des symptômes qu'elle se fait reconnaître, ainsi que je viens de le dire. Je n'insisterai pas sur ce point, parce que je l'ai suffisamment indiqué dans l'histoire de la méningite simple aiguë. Enfin on tire un autre signe différentiel de la marche plus ou moins rapide de la maladie.

On voit néanmoins, en lisant attentivement le diagnostic tel que l'ont posé le auteurs, et M. Rilliet en particulier, que, au lit du malade, il peut se rencontre des cas bien difficiles. Sans doute, si, de part et d'autre, les deux espèces de minigite se présentaient avec tous leurs caractères bien tranchés, il n'y aurait pas de difficultés réelles; mais il n'en est pas toujours ainsi, à beaucoup près : un cafant, dans un état de santé florissante en apparence, peut être atteint de méningite tuberculeuse, et personne n'admettra, sans doute, que la méningite simple agua appartienne exclusivement aux sujets vigoureux. Les symptômes de cette deraier peuvent être moins intenses qu'à l'ordinaire, et la première peut se produire avec une violence inaccoutumée, etc. Ne nous étonnons donc pas que M. Ruíx. compétent en pareille matière, ayant observé un cas de méningite simple, ait pa dire, après avoir vérifié par l'autopsie l'existence d'une inflammation franche. qu'il eût été impossible de la distinguer pendant la vie d'une tuberculisation de méninges.

Je n'ai pas craint de revenir sur ce diagnostic, parce qu'il est de la plus haux importance, et qu'il était intéressant de s'assurer si de nouvelles recherches not apporteraient de plus grandes lumières. On voit que le résultat de celles de M. Riliet a été seulement de donner un peu plus de précision à ce que nous savions de sur ce point; ce qui néanmoins est bien loin d'être sans valeur. Je reproduira tout à l'heure le tableau synoptique que j'ai déjà présenté dans l'article consacré à méningite simple aiguë, et j'y ajouterai les particularités qu'on peut empruner aux recherches de M. Rilliet.

Quant au diagnostic de la méningite tuberculeuse et de la sièvre typhuide. Il me suffira de dire ici qu'il ne dissère pas extrêmement de celui de la méningue simple aiguë, saus que les antécédents et l'état de la poitriue viennent le rendre ordinairement plus sacile. C'est ainsi que les principaux signes dissérentiels retrouvent dans la persistance de la céphalalgie, dans l'intégrité de l'abdomen et dans la fréquence des vomissements pour la méningite; dans des troubles integrate, les épistaxis, les sudamina pour la sièvre typhoïde, et, lorsque la malaire

est plus avancée, dans l'absence des lésions de la motilité et de la sensibilité dans cette dernière maladie. Je reproduirai ces signes dans le tableau synoptique.

Je répète que les autres affections qui pourraient être confondues avec la tuberculisation des méninges (affections du cerveau, éclampsie, etc.) en seront distinguées à mesure qu'elles se présenteront.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

# 1' Signes distinctifs de la tuberculisation des méninges et de la méningite simple aigué.

TUBERCULISATION DES MÉNINGES.

Symptomes antécédents de tubercules.

Symptômes du début ordinairement moins riolents, se produisent lentement, souvent insidieux.

Délire moins violent, souvent tranquille, se produit plus tard, et arrive moins rapidement à son summum.

Point de convulsions au début.

Ces symptômes manquent parfois, surtout su début; ils sont presque toujours moins frappants.

Vomissements moins fréquents, moins abondants

Pouls plus accéléré, plus fort, moins irré-

Marche continue, mais ordinairement avec une rémission très notable.

Durée plus longue.

MÉNINGITE SIMPLE AIGUE.

Point de symptômes antécédents.

Symptômes du début plus violents, plus nots, mieux caractérisés, surtout dans la méningite primitive.

Délire violent, très promptement établi (forme phrénétique de M. Rilliet).

Dans un certain nombre de cas, convulsions effrayantes au début (forme convulsive de M. Rilliet).

Céphalaigie très vive; injection de la face, photophobie, etc.; ves symptomes sont frappants.

Vomissements plus *fréque*nts, plus aboniants.

Pouls souvent ralenti au début; pouls irrégulier.

Marche continue, sans rémission notable.

Durée plus courte.

# 2º Signes distinctifs de la tuberculisation des méninges et de la fièvre typhoïde.

TUBERCULISATION DES MÉNINGES.

Symptomes antécédents de tubercules.

Signes de tubercules du côté de la poitrine. Céphalaigie plus persistante.

Vomissements presque constants.

Ventre indolont, bien conformé, rétracté, moins qu'il n'y ait une péritonite chronique.

Constipation, d'autant plus remarquable pérele succède parfois à la diarrhée dans les as de phthisie assez ayancée.

Ni gonflement de la rate ni épistaxis.

Point de taches rosées ni de sudamina.

Pouls d'abord raienti, puis irrégulier, iné-

Dans les derniers temps, troublès de la molité, de la sensibilité, des sens. FIÈVRE TYPHOÏDE.

Point de symptômes antécédents.

Point de signes de phthisie pulmonaire.

Céphalalgie moins persistante.

Vomissements beaucoup plus rares.

Ventre ordinairement douloureux, tendu, météorisé.

Diarrhée plus ou moins abondante.

Rate tuméfiée; épistaxis.

Taches rosées; sudamina.

Pouls fréquent, sans irrégularité.

Ni paralysie du mouvement, ni lésions de la sensibilité, etc.

Pronostic. Ce que j'ai dit de la terminaison de la maladie prouve suffisamment que le diagnostic est d'une extrême gravité. Lorsqu'on a acquis la conviction qu'un ujet est réellement affecté d'une tuberculisation des méninges, on doit le regarder omme perdu; car l'exception que j'ai mentionnée, quand même elle ne laisserait.

aucun doute sur l'exactitude du diagnostic, ne saurait, étant unique, donner une sécurité motivée.

#### § VII. - Traitement.

Après tout ce que j'ai dit plus haut, on doit s'attendre à me voir accorder per de confiance aux moyens thérapeutiques proposés par les auteurs. Il en est cependant quelques uns qui ont procuré quelque soulagement, et qui, par couséquent, ne doivent pas être négligés; mais la lecture des observations prouve qu'on aurait grand tort de compter sur leur emploi pour obtenir une guérison complète.

Émissions sauguines. Les émissions sanguines sont constamment mises en usage; mais on a bien rarement recours à la saignée générale. On prescrit des sangsues derrière les oreilles, sur les parties latérales du cou, et l'on revient à leur application tant que les symptômes présentent un haut degré d'acuité. M.M. Sens. Piet, Legendre, etc., recommandent l'application des sangsues sur la pituitair. à l'entrée des narines. Ils ont vu quelquesois ce moyen réussir à calmer quelque symptômes, et principalement la céphalalgie; mais jamais l'amélioration n'a dipassé un saible degré. Les mêmes réflexions s'appliquent à l'emploi des ventous scarifiées appliquées à la nuque, sur les côtés du cou, etc.

Lotions, affusions froides, glace sur la tête. Après les émissions sanguines, in n'est pas de moyen plus généralement mis en usage que l'application du froid ser la tête: on applique une éponge, des compresses trempées dans l'eau froide, on fait des affusions, on tient constamment sur cette partie une vessie à demi pleine de glace. Ces moyens, dans les cas que j'ai observés, n'ont jamais arrêté les progrès du mal; mais on peut croire qu'ils modèrent la céphalalgie, quoique le fait ne sot pas démontré.

On a été même jusqu'à conseiller, comme dernière ressource, les affusions froides sur tout le corps; mais rien n'est venu prouver leur efficacité, et quelque auteurs, parmi lesquels il faut mentionner particulièrement M. Piet, ont cité des cas dans lesquels les symptômes ont pris de l'accroissement à la suite de ces affusions.

Mercuriaux. On a encore conseillé généralement l'emploi des mercuriaux, tait à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'intérieur, c'est le calomel qu'on prescrit de preférence; on le donne à la dose de 30, de 40 et de 60 centigrammes aux enfants. Chez les adultes, on pourrait augmenter cette dose, et l'on ne devrait pas craindre la salivation; car plusieurs auteurs ont noté une certaine amélioration lorsqu'elle se produisait. Il en est de même qui, dans le but d'obtenir cet effet, qu'ils regadent comme très avantageux, conseillent d'administrer le calomel à doses frationnées, par exemple, 2 ou 3 centigrammes toutes les demi-heures chez les enfants, tous les quarts d'heure chez les adultes. M. Law veut qu'on fractionne bira davantage encore les doses de calomel (1). Il conseille, en effet, et toujours due le but de produire la salivation, de donner toutes les heures une pilule contenur environ cinq milligrammes de calomel uni à une suffisante quantité d'extrait d'gentiane, et d'en continuer l'usage jusqu'à l'établissement de la salivation; ce qui a lieu, snivant cet auteur, avant que le malade ait pris vingt-quatre pilale, du moins dans le plus grand nombre des cas, car quelquefois il en faut jusqu'à l'establissement de la salivation pilale.

<sup>1)</sup> Gazette médicule de Paris, 1839.

quarante-huit. Remarquons toutesois que l'on ne doit regarder l'amélioration dont je viens de parler comme un résultat du traitement qu'avec de grandes restrictions. N'oublions pas, en esset, que, dans la marche naturelle de la maladie, on trouve une rémission marquée des principaux symptômes qui a bien pu en imposer dans plusieurs cas.

A l'extérieur, le mercure est employé sous forme de frictions, à l'aide de l'onguent nupolitain. On fait les frictions sur les parties latérales du cou, sur la tête
préalablement rasée, ou bien sur les cuisses et sur l'abdomen. La dose de la pommade mercurielle est de 8 à 24, et même 32 grammes progressivement. Ce que
j'ai dit de la salivation à propos du calomel s'applique à l'emploi de ces frictions.

lodure de potassium. Suivant M. Otterburg (1), des ensants assectés de méningite tuberculeuse auraient été guéris par l'usage de l'iodure de potassium, administré de la manière suivante :

Mèlez. A prendre à dose rapidement croissante: jusqu'à huit-cuillerées à bouche par jour. Suivant M. Otterburg, c'est dans la deuxième période qu'il convient d'administrer ce médicament.

M. Aubrun (2) a cité trois cas qui paraissent favorables à cette médication; cependant il s'élève des doutes sur la nature de la maladie dans ces cas, et, pour se prononcer, il saudra de nouvelles observations.

Purgatifs. Les pargatifs sont encore d'un usage constant; par eux, on se propose non seniement de vaincre la constipation opiniatre qui s'observe dans la très grande majorité des cas, mais encore d'opérer une dérivation sur le tube digestif. Le calonnel remplit cette indication, en même temps qu'il est employé comme altérant, et c'est pourquoi il est si souvent prescrit. On ordonne aussi l'eau de Sedlitz, l'huile de ricin, etc. En général, on n'attache pas une grande importance au purgatif employé, si ce n'est au calomel.

Vésicatoires; sinapismes; frictions stibiées sur le cuir chevelu, etc. Il est rare qu'on n'ait pas recours aux vésicatoires, soit sur les cuisses, soit sur la tête rasée. J'indique, par conséquent, ce moyen; mais je dois dire ici que, malgré les assertions de quelques médecins, je n'ai vu aucun cas de tuberculisation des méninges bien constaté qui ait été réellement amélioré par leur emploi. Lorsque la fièvre est un peu considérable, ils peuvent avoir pour résultat d'augmenter notablement l'agitation. Les sinapismes sont appliqués sur les pieds, aux mollets, aux cuisses. On doit être également sobre de leur emploi lorsque le monvement fébrile a un peu d'intensité. Les frictions avec des substances irritantes, comme l'luile de croton, les liniments ammoniacaux, et surtout la pommade stibiée, ne doivent être employées qu'avec la plus grande réserve, parce que leur efficacité est des plus contestables, et qu'elles peuvent ajouter inutilement aux souffrances des malades. Cette remarque s'applique principalement à la pommade stibiée.

<sup>[1]</sup> Société médico-pratique, séance d'avril 1850. Voy. Union médicule, 1850, 14 mai.

Cependant M. le docteur Hahn (1) a cité des cas où, selon lui, la méningite uberculeuse aurait été guérie par l'emploi des frictions stibiées sur le cuir chevelu. Je me borne à indiquer ce moyen, en faisant remarquer que dans ces cas comme dans beaucoup d'autres, il reste toujours des doutes sur l'exactitude du diagnostre dont la difficulté est bien connue de tout le monde.

MM. Rilliet et Barthez rapportent qu'une sois ils out appliqué quatre mozas l'eau chaude sur la partie postérieure de la nuque chez un ensant de deux ans, ci qu'après cette application, le coma, qui était complet, ne tarda pas à se dissiper; mais l'amélioration ne sut que passagère, et j'ajoute que dans ce cas, comme dancenx dont il vient d'être question, elle a bien pu n'être qu'une coincidence. Le plus grand nombre d'observations pourrait seul nous éclairer définitivement sur ce point, ainsi que sur l'efficacité du séton à la nuque, proposé par quelque médecins.

Antispasmodiques. Les troubles nerveux considérables qu'on observe, surtou chez les enfants, ont naturellement engagé à recourir à l'emploi des antispasmodiques. Il me suffira de mentionner ici, parmi ces médicaments, ceux qui sont plus fréquemment mis en usage, tels que le muse, le camphre, l'assa fatida par la bouche ou en lavements. Je ne connais pas de faits qui prouvent que ces medicaments aient en une efficacité réelle, et même qu'ils aient seulement triomphe de quelques uns des symptômes spasmodiques contre lesquels on les a dirigés.

Tartre stibié à haute dose. M. Bayle a rapporté (2) la guérison de trois ca d'hydrocéphale aigue obtenue par Laënnec à l'aide de l'émétique à haute do- (15. à 20 centigrammes chez les enfants, 30 à 40 chez les adultes). Mais, si l'on es juge par l'extrait d'une des observations, il paraîtra bien douteux qu'il ait été réd-lement question dans ce cas d'une hydrocéphale aigue, et, en admettant même que le diagnostic n'ait pas été erroné, qu'était-ce que cette hydrocéphale aigué. S'agissait-il d'une méningite franche? Rien ne le prouve. Était-ce une méningit tuberculeuse? Rien, dans la marche de la maladie ne peut le saire penser, et et que nous savons de la gravité de l'affection ne permet guère de croire que trois ce aient été ainsi radicalement guéris daus un court espace de temps.

Vient ensuite le phosphore, que M. Coindet recommande d'administrer ainq qu'il suit :

24 Phosphore . . . . . . . . . 0,10 gram. | Huile d'amandes douces . . . 32 gram. Dissolves. A prendre par cuillerées dans les vingt-quatre heures.

Dans un cas, M. Coindet a fait prendre jusqu'à 48 grammes de ce méber

- (1) Voy. Bulletin de thérapeulique, novembre 1849.
- (2) Bibliothèque de thérapeutique; Paris, 1828, t. 1.
- (3) Denkw. aus der aertz. Prax., t. X; Frankf., 1830.
- (4) Encyc. der med. Prax., t. I.

J'ai cru devoir mentionner ce médicament, parce qu'il a été conseillé par un médecin recommandable; mais je pense qu'on ne peut s'empêcher d'être de l'avis de MM. Bricheteau, Rilliet et Barthez, et de plusieurs autres praticiens, qui regardent son emploi comme trop dangereux. Si l'on avait un assez grand nombre de faits constatant son efficacité, il ne faudrait sans doute pas y renoncer, par cela seul qu'il peut causer des accidents, car la maladie est des plus graves, et, en agissant avec prudence, on éviterait les inconvénients. Mais où sont ces faits?

J'indiquerai encore le moxa au sommet de la tête, les bains de vapeur recommandés par Itard, qui propose de les administrer de la manière suivante :

• Après avoir chaussé une baignoire en la lavant avec de l'eau bouillante, placez-y le malade sur un siège bas et les jambes étendues sur un tabouret; puis versez-y quatre ou cinq kilogrammes de liquide bouillant (Itard couseille une décoction de sureau dans le vinaigre), et couvrez-le avec une couverture de laine bien serrée autour du cou. Au bout de quinze minutes environ, on essuie bien le malade, et on le couche dans un sit bien chand (1). »

Itard cite deux guérisons qu'il a obtenues par ce moyen; mais les objections que j'ai faites à propos des cas cités par Laënuec se représentent ici sans rien perdre de leur force.

D'autres auteurs ont préconisé l'emploi des narcotiques et de la belladone en particulier, du nitrate de potasse, etc., etc.

MM. Rilliet et Barthez, considérant la nature de la maladie, pensent qu'on pourrait obtenir quelques bons essets de l'emploi de l'iode; mais ce n'est encore là qu'une idée théorique qui aurait besoin de la sanction de l'expérience.

N'oublions pas la compression des carotides, qu'on a recommandé d'employer dans la maladie qui nous occupe aussi bien que dans la méningite simple aigué, et en saveur de laquelle nous n'avons pas de saits plus positifs.

Résumé. Presque tous les auteurs conviennent que les divers médicaments proposés n'agissent pas sur la production tuberculeuse elle-même, et que, s'ils ont quelque action, c'est uniquement sur l'inflammation des membranes et du cerveau. Il s'ensuit donc que les moyens principaux sont ceux qui font partie du traitement antiphlogistique, auquel on joint les révulsifs tant à l'extérieur que sur le canal intestinal, et les réfrigérants sur le siège du mal. Aussi est-ce presque uniquement à ces moyens qu'on a généralement recours, et malheureusement, nous l'avons vu, on n'a pas démontré qu'on ait réellement obtenu même l'amélioration incomplète qu'on voulait obtenir. Si l'on y était parvenu on aurait laissé encore une lésion bien redoutable, la lésion principale : les granulations tuberculeuses. Or on ne devrait pas considérer le sujet comme mieux guéri qu'un tuberculeux qu'on aurait débarrassé d'une de ces pneumonies ou de ces pleurésies limitées, auxquelles les phthisiques sont si sujets, et qui leur occasionnent des symptômes souvent fort graves.

Traitement prophylactique. Le traitement prophylactique a beaucoup occupé les auteurs qui ont écrit sur l'hydrocéphale aiguë, et qui ignoraient la nature de la lésion par laquelle est caractérisée cette maladie dans l'immense majorité des cas. Aujourd'hui on n'accorde nécessairement qu'une confiance très limitée aux moyens

<sup>(1)</sup> Dict. des sciences médicales, t. XXII.

proposés pour prévenir la tuberculisation des méninges. On répète, il est vrai, avec les auteurs qui nous ont précédés, qu'on doit recommander aux sujets menacés un bon régime et un exercice actif au grand air ; qu'il faut tenir la tête légèrement couverte et les cheveux courts aux enfants menacés de tubercules ou que sont d'une famille dans laquelle la maladie est héréditaire ; qu'il ne faut pas trop tôt exercer leur intelligence, ni multiplier les travaux de l'esprit. Ce sont là les principes d'une bonne éducation physique; mais qu'est-ce qui prouve qu'on au réussi de cette manière à prévenir la tuberculisation des méninges, dont les cause sont si obscures, et qui, ainsi que l'a surtout remarqué M. Legendre, attaque souvent des sujets dans le meilleur état de santé apparente?

A plus forte raison devons-nous élever des doutes sur l'opportunité de certaines médications préventives conseillées par plusieurs auteurs. Qui voudra placer, à la nuque ou au bras, des vésicatoires, des cautères, des sétons, dans le but de prévenir l'apparition de cette maladie, lorsqu'aucun fait positif ne vient prouver que comoyens aient réellement réussi, et lorsqu'on ne sait pas du tout si l'affection à moindre tendance à se produire?

MM. Rilliet et Barthez ayant vu, ainsi que je l'ai dit plus haut, l'apparition de la méningite tuberculeuse suivre de très près la suppression d'un exantiteme du cur chevelu, recommandent de n'attaquer que partiellement les maladies de ce gente et d'employer en même temps quelques dérivatifs sur le canal intestinal : cert conduite est prudente, surtout lorsque l'enfant présente quelques phénomènes qui font soupçonner une tendance à la tuberculisation.

En somme, nous pensons qu'il faut agir comme nous l'avons indiqué à properturaitement prophylactique des tuberenles pulmonaires (1), mais qu'on autrit tort de compter sur une très grande efficacité des moyens qu'on a conseillés.

Ordonnances. MM. Rilliet et Barthez ont, dans le résumé de leur traitement donné quelques préceptes que je crois devoir leur emprunter, parce qu'ils foit connaître la manière dont on doit, en général, se conduire dans les divers cas ou tuberculisation des méninges. Voici comment ils précisent le cas:

#### Tre Ordonnance.

UN ENFANT FORT ET BIEN CONSTITUE EST PRIS, AU MILIEU DE LA BONNE SANTE,

- d'une céphalalgie plus ou moins intense, accompagnée de vomissements et de consipation; le pouls est médiocrement accéléré, la chaleur peu vive; l'intelligence est pet on peut prévoir le début d'une méningite tuberculeuse. On fera les prescriptions son vantes:
- \* 1° Appliquer à l'anus on à la partie interne des cuisses de quatre à dix sancons suivant l'âge; on laissera couler les piqures pendant une ou deux heures.
- 2º Donner dans la journée de 20 à 40 centigrammes de calomel, suis-il l'âge, en paquets de 5 à 10 centigrammes toutes les deux heures.
- " 3° Administrer un lavement sait avec 30 grammes d'huile de ricin, ou katautre lavement purgatif.
- 4° Envelopper les pieds dans des flanelles chaudes ou dans des cataplasmes et farine de lin légèrement sanpoudrés de moutarde.

<sup>(1)</sup> Voy. t. 11, Phthisie.

» 5° Le lendemain, on ne renouvellerait l'application des sangsues que dans le cas où le pouls conserverait sa fréquence, sinon on s'en abstiendrait et l'on se bornerait à continuer les autres parties de la prescription.

#### II. Ordonnance.

DARS UN CAS OU LA MALADIE EST PARVENUE AU COMMERCEMENT DE LA SECONDE PÉRIODE.

- 1º Les prises de calomel, comme ci-dessus.
- » 2° Des frictions à la partie interne des cuisses avec de 8 à 16 grammes d'onguent mercuriel par jour, on avec la même quantité de pommade iodurée.
- » 3° Application de compresses froides, et souvent renouvelées, sur la tête préalablement rasée; on pourra même faire une irrigation continue d'eau froide.
  - · 4° Application de cataplasmes légèrement sinapisés.

#### III. Ordonnance.

DANS UN CAS OU LA MALADIE AVANCE VERS LA TROISIÈME PÉRIODE.

- \* 1° Application d'un large vésicatoire camphré occupant la majeure partie du crâne préalablement rasé.
- » 2° Si le vésicatoire ne peut être employé de cette manière, on le remplacera par deux cautères à l'eau chaude, appliqués sur la partie postérieure du cou, ou bien par des vésicatoires placés à la partie interne des cuisses ou aux mollets.
- \* 3° Si la constipation n'est pas encore vaincue, on remplacera le calomel par une potion huileuse à laquelle on pourra ajouter une goutte d'huile de croton; on ne devra pas répéter la potion.

#### IV. Ordonnance.

DANS UN CAS OU LA MALADIE EST PARVENUE A LA TROISIÈME PÉRIODE.

- 1º Application de compresses froides, de la glace, etc.
- » 2° Frictions mercurielles ou iodées.
- 3° Suspension du calomel, si le dévoiement est continu.
- 4° Cataplasmes sinapisés. »

Je rappelle ici, comme complément de ces ordonnances, les sangsues sur la membrane pituitaire et l'emploi du calomel à doses très fractionnées pour produire la salivation.

#### RÉSUME SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Émissions sanguines, sangsues sur la pituitaire; lotions, assuinces, glace sur la tête, sur tout le corps; mercuriaux à l'intérieur, à l'extérieur; purgatiss; vésicatoires, sinapismes, liniments irritants, moxas à l'eau chaude; antispasmodiques; tartre stibié à haute dose; calomel.

Moyens divers. Phosphore; digitale; scille; bains de vapeur; narcotiques; iode; nitrate de potasse; compression des carotides.

Traitement prophylactique. Moyens hygiéniques : bon régime ; exercice au grand air ; respecter les exanthèmes, etc.

#### ARTICLE V.

#### HYDROCEPHALE AIGUE.

L'hydrocéphale ou hydrocéphalie aiguë a beaucoup perdu de son importance. ainsi que nous l'avons vu dans les articles précédents, depuis que les recherches modernes nous ont appris combien l'existence de cette affection, indépendamment de toute autre lésion du cerveau, est rare et même incertaine. On a vu que l'immense majorité des cas désignés par ces dénominations devait se rapporter à la tuberculisation des méninges, et que la plupart de ceux qui restent ne sont autre chose qu'une complication soit de la méningite, soit d'autres maladies de l'encephale, si même on ne doit souvent la considérer comme un simple phénomène d'une agonie prolongée. Cependant on a cité quelques cas où, dans le cours de certaines affections qui donnent lieu à l'anasarque, des symptômes cérébraux asset intenses se sont manifestés sans qu'on ait trouvé autre chose, pour les expliquer. qu'une accumulation plus ou moins considérable de sérosité dans les ventricules, ou dans la grande cavité de l'arachnoïde, ou dans ces deux points à la fois. C'est à co cas, qui comprennent les rares accidents auxquels on doit conserver le nom d'a, -plexie séreuse, qu'il faut réserver le nom d'hydrocéphale aiguë. On voit donc que. dans l'état actuel de la science, l'hydrocéphale aiguë est une affection secondaire qui vient parsois hâter la mort des sujets. Nous n'avons par conséquent à nous occupis jei que de quelques cas rares, car nous ne faisons pas de la pathologie générale.

Nos connaissances sur cette affection, telle que je viens d'en tracer les limites. sont, de l'aveu de tous les auteurs, fort vagues et fort incertaines; c'est ce que expliquera pourquoi je n'entrerai que dans très peu de détails à son sujet.

Causes. L'hydrocéphalie aiguë, d'après les recherches de MM. Rilliet et Barther. se montre presque exclusivement chez les enfants âgés de moins de six ans. le deux sexes y sont également sujets. Cette maladie se produit plus particulièrement dans le cours de l'anasarque consécutive à la scarlatine ou constituant un subptome de la maladie de Bright. On l'a vue également se montrer dans le cours de la pneumonie, de la rougeole et de quelques autres affections. M. Andral, dans Clinique, a cité un exemple d'apoplexie séreuse après la résorption rapide de épanchement abdominal. Nous n'avons rien de positif sur les causes occasionnei de cette maladie.

Symptômes. « Les seuls symptômes que nous ayons pu rapporter à cette alkation sont, disent MM. Rilliet et Barthez (1), une grande agitation, des crassibien des grognements continuels, remplacés, peu de temps avant la mort. per une prostration extrême, avec assoupissement, perte de connaissance, coma comême insensibilité générale, dilatation des pupilles et fixité du regard. Encor devons-nous dire que ces symptômes n'existent pas tous à la fois chez tous le individus, qu'ils manquaient même complétement chez plusieurs de nos malade dont l'hydrocéphalie n'a été ainsi constatée qu'après la mort. »

Guersant et M. Blache (2) ne donnent pas de caractères plus positifs. Vous comment ils s'expriment : « On trouve seulement pour caractères essentiels d'

<sup>(1)</sup> Loc. cit., t. Ior, p. 78%.

<sup>(2)</sup> Diet. de méd., art. Hydrocéphale Aigur.

l'épanchement, je ne dirai pas les plus sûrs, mais du moins les plus probables, un état comateux plus ou moins profond, une dilatation constante des pupilles, une insensibilité incomplète de la rétine, une certaine fixité des yeux qui restent souvent entr'ouverts comme dans une sorte d'extase. Ces caractères généraux et communs à la plupart des hydrocéphales aiguës par épanchement offrent quelques légères nuances, suivant les espèces; mais ce sont les seuls qui paraissent appartenir à l'épanchement lui-même. »

On le voit, rien n'est plus vague que ces signes, et l'on conçoit que les cas de ce genre aient été généralement plutôt soupçonnés que diagnostiqués. Tous ces symptômes appartiennent à d'autres maladies cérébrales, et, bien plus, ne voiton pas des cas dans lesquels ils se montrent sans que l'autopsie fasse reconnaître une lésion évidente du cerveau?

Lésions anatomiques. Les lésions anatomiques, dans l'hydrocéphale aiguë, telle que nous la comprenons ici, consistent presque uniquement dans l'accumulation de la sérosité, soit dans la grande cavité de l'arachnoïde, soit beaucoup plus souvent dans les ventricules, soit dans ces deux endroits à la fois, ainsi que dans la dilatation qui en résulte. On a trouvé aussi le cerveau infiltré d'une plus ou moins grande quantité de liquide séreux, et M. Blache et Guersant ont fait de ces cas une variété de l'hydrocéphale, sous le nom d'hydrocéphale par infiltration. Les ramollissements des parois ventriculaires et les autres altérations n'appartiennent pas essentiellement à cette maladie.

Diagnostic. Il suit de ce qui précède que rien n'est plus incertain que le diagnostic de cette affection J'emprunte encore à Guersant et à M. Blache le passage dans lequel ils traitent cette question difficile; on y verra que les recherches nombreuses qu'ils ont faites sur ce sujet n'ont pu les conduire à une solution satisfaisante.

« En général, disent-ils, les hydrocéphales par infiltration se rapprochent plutôt par leurs symptômes des caractères des méningites de la convexité, ou des encéphalites superficielles; les hydrocéphales des cavités cérébrales ont plus d'analogie avec les méningites de la base ou les encéphalites profondes. Ces deux sortes d'épanchements séreux, distincts par leur siège, peuvent se présenter, par la marche des symptômes, sous deux formes très différentes: l'une, qui a de l'analogie avec celle des apoplexies séreuses, qui procède brusquement comme elle, et revêt la forme apoplectique: telle est celle qu'on observe dans l'hydrocéphale aigué des ventricules survenue dans le cours de l'anasarque de la scarlatine; l'autre, beaucoup plus lente dans sa manifestation, se montre avec le cortége de presque tous les symptômes qui accompagnent la méningite de la base du cerveau.»

Il n'est évidemment rien de moins positif, et avec les documents que possédaient ces auteurs il n'en pouvait être autrement. Je me contenterai donc de dire que si , dans le cours d'une maladie grave, et surtout dans l'anasarque qui suit la scarla-line, on voit des symptômes cérébraux graves, sans paralysic, on peut soupçonner 'existence de l'hydrocéphale aiguë: les présomptions seraient beaucoup plus grandes et approcheraient de la certitude si l'on voyait une perte plus ou moins rapide de connaissance succéder à la disparition d'un épanchement séreux ayant son siége lans un point du corps plus ou moins éloigné de la tête. Mais on sait quelle est 'extrême rareté de ces apoplexies séreuses.

Pronostic. On comprend combien le diagnostic doit être grave, puisque l'hy-

drocéphale, telle que nous la considérons, n'est ordinairement autre chose qu'on accident qui vient accélérer la mort dans le cours d'une autre maladie.

Traitement. Les données que nous avons sur cette maladie sont si peu positives, que les auteurs modernes, les seuls qui l'aient envisagée comme il convient de le faire, ont renoncé à parler du traitement. Dans les observations que nous possédons, et parmi lesquelles il faut en distinguer une que M. Fauvel a communiquée à MM. Rilliet et Barthez, on voit qu'aucun médicament particulier n'a été dirigé contre elle, et qu'on a eu recours aux révulsifs, aux dérivatifs, aux vomitifs. aux émissions sanguines, etc., de la même manière que dans tant d'autres afections cérébrales. Je n'ai donc à entrer dans aucun détail sur ce point.

#### ARTICLE VI.

#### HYDROCÉPHALE CHBONIQUE.

L'hydrocéphale chronique est une affection beaucoup mieux connue que l'hydrocéphale aiguë, et cependant il reste encore plusieurs points à étudier qui ont échappé aux progrès incontestables de la science. Nous trouvons dans les recherches de M. Legendre plusieurs faits qui prouvent que les kystes sanguiss résultant de l'hémorrhagie des méninges peuvent finir, à la suite d'un travail particulier, par ne plus contenir qu'une quantité ordinairement considérable de sérosité plus ou moins limpide. C'est une variété d'hydrocéphale qui demande tout l'attention des observateurs, parce qu'on peut penser qu'elle est la plus susceptible de guérison, et que par conséquent il serait très utile de pouvoir la reconnaître afin de lui opposer avec plus de persévérance des moyens thérapeutiques énergiques. Or nous allons voir dans le cours de cette description que ce diagnostic offre beaucoup de difficultés.

Un grand nombre d'auteurs se sont occupés de cette affection; mais, ainsi que le font remarquer MM. Rilliet et Barthez, on a trop généralement considéré l'hydrocéphale chronique d'une manière générale, sans distinguer suffisamment l'hydrocéphale apportée en naissant de l'hydrocéphale acquise, et à cette remarque j'ajoute celle que je viens de saire tout à l'heure relativement au genre de lésion que peuvent présenter les méninges dans cette maladie.

#### § I. — Définition; division.

L'hydrocéphale chronique est une accumulation plus ou moins considérable de sérosité dans la cavité du crâne, épanchement qui a fait des progrès lents, et d'a résultent ordinairement l'accroissement du volume de la tête et des symptomes annonçant que le cerveau ne remplit pas librement ses sonctions.

On a divisé l'hydrocéphale en externe et en interne. La première, qui a pour caractères anatomiques l'accumulation de la sérosité soit entre l'aponémier crânienne et le péricrâne, soit entre celui-ci et le crâne, ne doit pas nous occupar Il ne sera donc question dans cet article que de l'hydrocéphale interne, que Brechet divise ainsi qu'il suit (1): « Dans l'hydrocéphale interne, la sérosité resituée: 1° entre la dure-mère et le crâne; 2° entre la dure-mère et l'arachsoide: 3° dans la cavité de l'arachsoide et à l'extérieur de l'encéphale; 4° dans les res-

<sup>(1)</sup> Dict. de méd., art. Hydrocfphale chronique.

tricules: 5° dans le tissu lamineux et vasculaire de la pie-mère. On pourrait encore, ajoute cet auteur, admettre une troisième espèce que je nommerais enkystée, et que j'ai plusieurs fois rencontrée chez des enfants et chez des adultes. » Malheureusement Breschet ne reparle plus, dans le cours de son article, de ces hydrocéphales enkystées, en sorte qu'on ne peut savoir positivement ce qu'il a voulu entendre par là. Seraient-ce des exemples d'hydrocéphale consécutive à une hémorthagie dans la cavité arachnoïdienne, comme celle qu'a décrite M. Legendre? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Je n'adopterai pas entièrement cette division tout anatomique. Je pense que la seule hydrocéphale dont nous devons nous occuper est celle qui a son siége dans la grande cavité de l'arachnoïde, dans les ventricules et sous l'arachnoïde elle-même; qu'il importe surtout de distinguer l'hydrocéphale congénitale de l'hydrocéphale acquisé, et que, dans les cas où il s'agit de cette dernière, on doit principalement rechercher si la maladie n'est pas une conséquence d'une hémorrhagie méningée.

# § II. — Causes,

On ne trouve pas dans les auteurs un exposé très précis des causes de cette maladie; ils ont trop souvent remplacé les saits par des explications. Voici ce qui ressort de plus positif de la lecture des observations.

On a attribué l'hydrocéphale congénitale à un défaut de développement de l'encéphale, et, dans certains cas, on a trouvé des lésions organiques du cerveau qui ont expliqué l'accumulation de sérosité.

L'hydrocéphale acquise apparaît dans l'enfunce, mais non très peu de temps après la naissance. Il résulte des faits nombreux que possède la science, que c'est ordinairement vers l'époque de la première dentition qu'on observe les premiers symptômes de la maladie. Mais les faits ne sont pas très rares dans lesquels on a vu des enfants de sept, huit, neuf ans et plus, être atteints de cette affection après avoir jusque-là paru exempts de toute lésion du côté de l'encéphale. Cependant, si l'on en croit Breschet, dans les cas de ce genre, l'enfant paraîtrait apporter en naissant une disposition toute particulière à cette affection, et le volume de la tête, l'état des facultés intellectuelles, le développement des membres donneraient des indices de cette disposition. Je ne nie pas qu'il n'en soit ainsi dans un certain nombre de cas d'hydrocéphale non congénitale; mais, dans plusieurs observations, les auteurs disent si positivement qu'avant de présenter les premiers symptômes, l'enfant n'avait offert rien de remarquable, qu'on ne saurait admettre cette proposition dans toute sa généralité. N'avous-nous pas d'ailleurs les exemples d'hydrocéphale chronique consécutive à l'hémorrhagie des méninges dont j'ai parlé plus haut? Or, en pareil cas, l'hémorrhagie nécessaire à la production de l'hydrocéphale a pu être purement accidentelle, sans prédisposition antérieure. Il nous est, du reste, impossible de dire pourquoi, chez certains sujets, l'épanchement sanguin dans la cavité de l'arachnoïde se transforme en un kyste séreux qui peut ensuite acquérir des dimensions très considérables, tandis que chez d'autres, le sang se résorbe souvent d'une manière complète.

Plusieurs auteurs ont regardé l'hydrocéphale chronique comme le résultat de l'inflammation chronique des membranes du cerveau; mais si le fait est vrai pour quelques cas, du moins ne l'est-il pas pour un nombre considérable, car on a

trouvé le plus souvent ces membranes exemptes de lésions qu'on pût rapporter à l'inflammation.

Il est rare que dans l'hydrocéphale survenue un certain temps après la naissance, on ne trouve pas une lésion organique qui rende compte de l'accumulation de sérosité. Ce sont ordinairement des tumeurs de diverse nature (cancer, tubercules, kystes). MM. Rilliet et Barthez ont, relativement à l'influence exercée sur la production de la maladie par la gêne de la circulation due à l'existence des tumeurs de ce genre dans l'encéphale, cité un passage fort intéressant de Robert Whytt, que les observateurs modernes ont trop oublié. Cet auteur attribue l'hydrocéphale à la compression qu'éprouvent les veines absorbantes, et compare le mécanisme de cet épanchement à celui qu'on observe dans les cas d'ascite dus à l'état squirrheux du foie, de la rate, etc. La remarque est juste, et, ce qui le prouve, c'est que les tumeurs encéphaliques ne produisent l'hydrocéphale que lorsqu'elles sont voisines de la base du crâne, où elles peuvent comprimer des vaisseaux volumineux.

#### § III. — Symptômes.

Début. Il est évident que nous n'avons rien à dire du début de l'hydrocéphale congénitale. Il n'en est pas de même de l'hydrocéphale survenue un certain temps après la naissance. Dans un grand nombre de cas, le début est insensible, et on le conçoit facilement, puisque l'accumulation de la sérosité dépend fréquemment d'une lésion organique dont les premiers progrès ont dù nécessairement passer inaperçus, et que l'épanchement, très peu considérable d'abord, s'est formé très lentement. Quelquefois, au contraire, le début est marqué par des phénomènes graves, qui sont la céphalalgie, des convulsions, la perte plus ou moin rapide de connaissance, etc. Or ce sont là précisément les symptômes qui annoncent l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne. Aussi, lorsqu'on aura vu l'affection commencer de cette manière, devra-t-on soupçonner l'hydrocéphale enkystée dont nous avons parlé plus haut. Toutefois ce ne sera pas une certitude, car les auteur ont rapporté des cas dans lesquels une tout autre lésion s'est, à une certaine époque, manifestée de cette manière.

Une fois la maladie confirmée, elle prend des caractères communs qu'on prut exposer dans une description générale. On trouve dans l'ouvrage de Boyer (1) un tableau de l'état de la tête qui le représente fort bien à son plus haut degré. Je ex saurais mieux faire que de le reproduire ici. J'indiquerai ensuite les variétés asset nombreuses qu'on trouve dans un certain nombre de cas.

A mesure, dit cet auteur, que la quantité de la sérosité devient plus considerable, les parois du crâne s'écartent de son centre et la tête augmente de voluire. Les os de la face ne participent point et ne contribuent en rien à cet accroissement; ils conservent leur forme et leur volume naturels. Les os du crâne qui concourent à son agrandissement sont le cerveau, les pariétaux, la partie supérieure de l'occipital et un peu la partie écailleuse des temporaux. Ces os prenoent plat d'étendue, s'amincissent et deviennent comme membraneux; le front s'étend. » lève, s'avance sur les yeux et le visage, qui en paraît plus étroit et plus court; l'angle que la partie supérieure du coronal, devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal, devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal, devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large, forme avec la partie supérieure du coronal devenu plus large.

<sup>(1)</sup> Traité des malad. chirurgic.

tion orbitaire, diminue et s'efface presque entièrement, en sorte que l'œil est porté en bas et caché par la paupière inférieure, qui monte jusqu'au niveau du centre de la pupille. Cette disposition, comme le remarque Camper, suffirait seule pour faire reconnaître l'hydrocéphale quand tout le reste de la tête serait couvert. Les os qui forment la voûte du crâne sont écartés, et les intervalles plus ou moins grands qui les séparent sont occupés par une membrane mince à travers laquelle on sent distinctement la fluctuation de l'eau. L'écartement est très grand entre les pariétaux, et surtout aux fontanelles. La membrane qui remplit ces espaces est quelquesois distendue à un point tel, qu'elle forme une tumeur longitudinale très visible. En appuyant fortement les doigts sur toutes les parties de la tête, on n'y laisse aucune dépression, et les intervalles des os cèdent à cette compression comme le ferait une vessie pleine d'eau. En percutant légèrement l'un des intervalles, on sent le flot du liquide à la partie opposée. Partout ailleurs, c'est-à-dire, dans les parties qui doivent être naturellement osseuses, on sent de la résistance.

Telle est la disposition de la tête dans la maladie à son degré extrême; mais il est des cas qui ne sauraient trouver place dans cette description. Et d'abord on voit des sujets hydrocéphales chez lesquels le volume de la tête n'a pas sensiblement augmenté. Cette disposition se rencontre parsois dans des cas d'hydrocéphale congénitale dans lesquels il y a arrêt de développement, et qui par conséquent nous intéressent peu, car ils n'ont qu'un intérêt anatomo-pathologique; mais on l'a observée aussi à une époque assez avancée de l'existence, et, suivant M. Goesis, elle se manifeste le plus souvent chez les adultes. En second lieu on a également cité des cas dans lesquels les sutures n'ont pas été écartées, bien que le volume de la tête eût notablement augmenté. Dans ces cas, la fluctuation ne peut être sentie. Enfin, chez quelques sujets, les os ne sont pas sensiblement amincis. On doit reconnaître néanmoins que tous ces cas sont rares; car même dans l'hydrocéphale survenue un certain temps après la naissance, on voit les os s'amincir, les sutures s'écarter et la forme de la tête se rapporter à la description qu'en a tracée Boyer.

Le docteur Fischer, dans ses recherches sur l'auscultation de l'encéphale, a avancé qu'on entendait un bruit de souffle sur la fontanelle antérieure. Les observateurs qui ont voulu vérifier le fait n'ont entendu aucun bruit anormal et n'ont perçu que le bruit respiratoire qui a lieu dans les fosses pasales et l'arrière-gorge. Cependant cet auteur est entré dans des détails très-circonstanciés à ce sujet; il a signalé les différences qui existent entre le bruit encéphalique de la respiration et le bruit de soufflet encéphalique, qui est dû, selon lui, à la compression prouvée par les artères de la base du cerveau. C'est par conséquent un point à étudier de nouveau. J'y reviendrai à propos de quelques autres maladies cérébrales.

Les symptômes qui sont la conséquence de cet état de l'encéphale sont peu variables; cependant ils ne sont pas tous constants, surtout dans les premiers temps de la maladie qui, suivant Breschet, n'est souvent caractérisée que par la vacillation des muscles volontaires et la difficulté de tenir le corps en équilibre.

Lorsque la maladie fait des progrès, on observe ce qui suit : les malades sont tristes et tranquilles; ils ne se plaignent généralement d'aucune douleur un peu vive dans les cas d'hydrocéphale congénitale; mais il n'en est pas de même dans ceux qu'on a observés chez des sujets affectés un certain temps après la naissance; ar MM. Rilliet et Barthez, qui ont décrit spécialement les cas de ce genre, ont

noté une céphalulgie fréquente et parsois vive dans les premiers temps de la maladie et jusqu'à ce qu'il survienne une insensibilité complète.

Les autres symptômes se montrent principalement du côté des organes des seus et des organes locomoteurs.

La vue ne tarde pas à s'affaiblir, et, à une certaine époque, elle se perd complétement. L'œil reste néanmoins net et même brillant; mais il est saus regard et parfois affecté de mouvements presque incessants de droite à gauche et de gauche à droite. Vogel et Monro, cités par Breschet, ont signalé, dans les premiers temps de la maladie, une douleur des yeux qui se dissipe ensuite à mesure que la paralysie fait des progrès.

L'odorat éprouve le même affaiblissement et sinit par se perdre. Quelquesois il est perverti. On a noté des picotements dans les narines et la sécheresse de ces cavités; mais ces symptômes ne sont pas constants.

L'ouie résiste plus longtemps. On a remarqué que chez quelques sujets le bruit produisait un esset agréable, tandis que chez d'autres il était dissicilement supporté. A une époque un peu avancée, il y a surdité complète.

Le goût ne paraît pas altéré. Suivant Goelis, l'écoulement de la salice par la bouche toujours béante est un phénomène ordinaire de la maladie.

La parole, dans les premiers temps, est encore possible, mais elle est difficile à cause de l'altération de l'intelligence dont je vais parler tout à l'heure, et aussi à cause de la difficulté qu'ont les malades à mouvoir la langue. La voix est nasillarde et désagréable. A une époque avancée, il y a mutisme complet, ou du moins une extrême difficulté à s'exprimer.

La motilité présente des symptômes dont l'intensité va également croissant a mesure que la maladic sait des progrès. D'abord les malades peuvent se tenir debout, marcher, quoique vacillants, et même sauter : plus tard ils se tiennent constamment assis, et ensin ils ne peuvent plus se soutenir et sont sorcés de reste couchés. Le poids de la tête peut encore être supporté, quoique avec peine, dans le commencement; mais plus tard ce poids augmentant et la sorce musculair diminuant, la tête est tombante sur la poitrine.

Dans les derniers temps, les malades éprouvent souvent, lorsqu'on les met à le séant, des vertiges, des vomituritions et même de la céphalalgie. Les conculsione ne sont pas rares à cette époque. La sensibilité est souvent diminuée, parfois abole : mais MM. Rilliet et Barthez ont noté que ce symptôme ne se rencontrait que dans une partie du corps plus ou moins étendue.

L'intelligence, dans les cas d'hydrocéphale non congénitale, subit des altérations en rapport avec les progrès des symptômes qui viennent d'être mentionnés. (102 servée, en grande partie du moins, pendant les premiers temps, elle ne tarde pes s'affaiblir. Les malades ne comprennent que difficilement les questions; ils s'répondent lentement, avec peine, et ne sortent de leur torpeur que pour manifester leurs passions. Suivant Goelis, cité par Breschet, ils ont une manière particulière d'exprimer leur colère et leur joie, en sautant plusieurs fois les deux postétendus et les bras pendants. Plus tard ils tombent dans l'idiotisme; ils pentait encore néanmoins manifester leurs passions par leurs rires et par leurs cris; nueva à la fin de la maladie, l'intelligence est complétement abolie.

Du côté des voies digestives, les symptômes tardent beaucoup plus longteture à apparaître. On n'observe d'abord qu'une constipation difficile à vaincre : pur la

paralysie gagnant les intestins eux-mêmes, les évacuations alvines deviennent involontaires; mais l'appétit se conserve fort longtemps et ne se perd que dans les derniers temps de la maladie. Il en résulte que pendant assez longtemps les fonctions nutritives s'exécutent bien et que les malades ont un embonpoint assez considérable; mais à la fin on observe une émaciation souvent extrême, et alors le contraste qui existe entre le volume énorme de la tête et l'exiguïté des membres est des plus frappants.

Du côté de la respiration, on n'observe également des symptômes un peu notables que vers la sin de la maladie et lorsque la paralysie s'est emparée des muscles inspirateurs. Ce sont des étoussements, de l'oppression, des inspirations incomplètes, et une suspension momentanée de la respiration, pendant laquelle un voit la face se congestionner et les convulsions survenir.

Enfin on a noté un décubitus particulier dans plusieurs cas de cette affection. Les malades se couchent parfois sur le ventre et sur la face; ils veulent avoir leur tête plus basse que le corps, etc.

#### § IV. - Marche; durée; terminaison.

Ainsi que nous venons de le voir, la marche ordinaire de la maladie est continue et progressivement croissante. On a cependant cité des cas dans lesquels, à différentes époques, l'affection semblait prendre une impulsion nouvelle. Elle peut rester très longtemps stationnaire après avoir fait des progrès plus ou moins rapides, et l'on voit alors les sujets vivre parfois un très grand nombre d'années dans un état de faiblesse plus ou moins grande de l'intelligence, qui peut aller jusqu'à l'idiotisme complet.

La durée de cette affection est très variable. Breschet cite un assez bon nombre de cas dans lesquels des sujets ont vécu vingt, trente, quarante et même soixante-dix ans avec une hydrocéphale confirmée. Il est rare que la durée ne soit pas au moins d'un ou deux ans. Néanmoins, lorsque la maladie présente à son début les symptômes aigus indiqués plus haut, sa durée peut être notablement plus courte.

La terminaison ordinaire de l'hydrocéphale chronique est la mort. On a néanmoins cité un certain nombre d'exemples de guérison. J'y reviendrai en parlant du traitement.

# § V. - Lésions anatomiques.

Je dois me borner à une énumération très rapide des lésions anatomiques. Lorsque la tête a augmenté de volume, on trouve les os du crâne amincis, transparents et se pliant avec facilité. Leurs bords sont écartés et unis entre eux par une membrane fibreuse. Si l'hydropisie occupe les ventricules, ceux-ci sont dilatés et la substance cérébrale est amincie et paraît déplissée. Dans quelques cas, on n'a trouvé qu'une grande cavité au centre du cerveau, à laquelle la substance cérébrale très amincie formait comme un grand kyste. Cette substance paraît ordinairement d'une consistance plus grande qu'à l'état normal; parfois cependant elle est un peu ramollie.

Lorsque l'épanchement a lieu dans la cavité de l'arachnoïde, il se présente avec des caractères dissérents suivant les cas. Si l'hydrocéphale a succédé à une hémor-rhagie intra-arachnoïdienne, on trouve la sérosité dans un ou plusieurs kystes, qui ne sont autre chose que ceux que j'ai décrits à l'article consacré à cette hémor-

rhagie (1). Dans le cas contraire, le liquide distend plus ou moins fortement l'arachnoïde, et le cerveau, suivant la comparaison faite par MM. Rilliet et Barthez, paraît comprimé comme le poumon dans l'épanchement pleurétique.

Je ne crois pas devoir parler des arrêts de développement et des diverses lésions organiques qu'on observe dans plusieurs cas. Il me suffit d'en rappeler l'existence.

La quantité du liquide contenu dans les cavités peut être très considérable. Il es ordinairement blanc et limpide, parfois il contient quelques flocons albumineux: mais, dans ces cas, il est survenu presque toujours, vers la fin de la maladie, quiques symptômes aigus qui ont emporté les malades.

#### § VI. - Diagnostic; pronostic.

Le diagnostic de cette affection ne présente ordinairement aucune difficulté lorque la maladie est confirmée. Cependant MM. Rilliet et Barthez ont cité un exemple d'erreur. Une petite fille qui avait un rachitisme des os du crâne sut prise pour une hydrocéphale. On évitera cette erreur en ayant égard à l'état des sutures. à la forme de la tête, et surtout à l'état de l'intelligence, qui, chez les rachitiques, n'expas affaiblie, et est souvent plus vive que chez les autres ensants du même àge.

Les mêmes auteurs ont établi le diagnostic entre l'hydrocéphale et le développement de la tête par suite de l'hypertrophie du cerveau. Mais ils font remarque eux-mêmes l'extrême rareté de cette dernière affection, de sorte que ce diagnoste perd beaucoup de son importance. Contentons-nous de dire que, dans l'hypertrephie du cerveau, on ne trouve pas cette abolition de la motilité, cet affaiblissement des sens, qui surviennent lentement et qui caractérisent l'hydropisie; tandis qu'at contraire cette hypertrophie se manifeste par des symptômes aigus. La marche de la maladie sert également à la faire distinguer des affections aigués des ménioses.

M. Legendre a établi ainsi qu'il suit le diagnostic entre l'hydrocéphalie ordinaise et celle qui survient à la suite d'une hémorrhagie enkystée de l'arachnoïde. Date le premier cas, la maladie est souvent congénitale et débute à une époque rapporchée de la naissance; la tête grossit graduellement et peut acquérir un volumé énorme; l'affection se manifeste sans cause occasionnelle appréciable. Au contraire l'hydrocéphale qui suit l'hémorrhagie intra-arachnoïdienne n'est jamais congénitale, elle débute ordinairement vers l'âge de dix mois, c'est-à-dire, vers l'époq de l'éruption des dents. La tête se dilate peu à peu, mais n'acquiert pas un volume aussi considérable que dans l'hydrocéphalie ordinaire; enfin cette espèce est le jours précédée de convulsions répétées ou d'accidents cérébraux qui marque l'époque du début de l'hémorrhagie méningée.

Pronostic. Le pronostic de l'hydrocéphale chronique, quelle que soit l'espandaquelle on a affaire, est toujours grave. Dans les cas où il s'agit d'une hydrate phale congénitale, tout ce qu'on peut espérer, c'est de voir, pendant un tent assez long, les sujets vivre d'une vie incomplète, sans éprouver de grandes frances et dans un état très supportable. Lorsqu'il s'agit d'une hydrocéphale sur venue un peu de temps après la naissance, on peut espérer la guérison si le une n'a pas fait de très grands progrès, mais cet espoir est encore très borné, car a maladie a une grande tendance à augmenter. C'est surtout dans les cas où l'affections.

<sup>(1)</sup> Vov. Hémorrhagie des meninges, p. 161.

tion est la conséquence d'une hémorrhagie intra-arachnoïdienne qu'on a le plus de motifs d'espérer. Mais quelle que soit l'espèce d'hydrocéphale, si la paralysie a fait des progrès notables, si les sens sont considérablement altérés, si l'intelligence est en grande partie abolie, on doit s'attendre à voir la mort survenir dans un espace de temps d'autant plus rapproché que ces symptômes sont plus marqués. Les maladies intercurrentes qui surviennent en pareil cas rendent surtout le pronostic des plus graves, car elles emportent ordinairement les malades.

### § VII. — Traitement.

La phrase suivante de Breschet (1) prouve assez combien doit être limitée la confiance que peuvent inspirer les moyens recommandés par les auteurs pour la guérison de l'hydrocéphale chronique: « Si, dit-il, on peut juger de l'incurabilité d'une maladie par le nombre des remèdes proposés dans son traitement, on devra s'attendre à voir figurer, pour combattre l'hydrocéphale chronique, une quantité prodigieuse de médicaments. » Or c'est ce qui a lieu et ce qui expliquera la rapidité avec laquelle nous glisserons sur ces moyens divers; car ce qu'il importe avant tout, c'est de ne pas encombrer la thérapeutique d'une multitude de remèdes sans importance et dont l'expérience ne nous a pas appris l'efficacité.

Je me contenterai donc d'énumérer simplement beaucoup de ces moyens, n'insistant que sur les traitements dont certains saits ont démontré l'action salutaire,

Les émissions sanguines ne sont pas généralement conseillées, à moins qu'il ne survienne des symptômes d'une maladie aiguë : M. Legendre pense néanmoins qu'elles peuvent être utiles dans l'espèce d'hydrocéphale qu'il a étudiée; mais c'est ici le lieu de faire une remarque qui s'applique à tout le traitement proposé par cet auteur, aussi bien qu'à celui qu'ont préconisé beaucoup d'autres médecins. M. Legendre ne rapporte aucun cas de guérison, ni même d'amélioration un peu marquée; tous les moyens qu'il recommande ne peuvent donc être mis en usage qu'à litre d'essai, et pour s'assurer si les indications qu'on a tirées de l'étude des symptômes et des lésions sont bien exactes et sont convenablement remplies par ces moyens.

On a vanté les diurétiques, recommandés dans toutes les hydropisies, ainsi que les puryatifs fréquemment répétés. Les sudorifiques et les sialagogues ont été igalement mis en usage, et l'on comprend facilement quelle indication on a voulu templir par ces divers moyens. On a voulu porter sur une partie du corps l'exhalation séreuse qui se fait dans les cavités cérébrales.

Mercuriaux à l'intérieur et à l'extérieur. Les mercuriaux sont la base du traitement célèbre de Goelis, que, pour cette raison, je vais présenter ici dans son ensemble.

#### TRAITEMENT DE GOELIS.

A une époque rapprochée du début de l'hydrocéphale chronique, et chez un ensant qui ne présente ni scrosules ni rachitisme, on agit ainsi qu'il suit :

1° Après avoir sait raser la tête de l'enfant, on lui sait, matin et soir, des frictions avec la pommade suivante :

# Onguent de genièvre..... 25 gram. Onguent mercuriel.. de 10 à 15 gram. Mêlez.

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

- 2° Dans l'intervalle des frictions, la tête doit être soigneusement couverte d'un bonnet de laine.
- 3° Deux sois par semaine, on doit saire prendre au malade un bain alcalin avec le carbonate de soude.
  - 4° En même temps on administre la poudre suivante :

Si les évacuations alvines déterminées par le calomel étaient trop abondantes. L' faudrait d'abord suspendre ce médicament, et si, à la reprise, il produisait le même effet, on devrait le supprimer entièrement.

- 5° Le régime, quand il s'agit des ensants à la mamelle, est bien simple, car il consiste à tenir le malade exclusivement au sein. A un âge plus avancé, il saut suivant Goelis, prescrire une alimentation principalement composée de viandes et d'œuss; il conseille aussi l'usage du casé de glands, et proscrit complétement les substances grasses.
- 6° On recommandera le séjour au grand air pendant la plus grande partie de la journée, si la saison le permet. Pendant l'hiver, on tiendra le malade dans une chambre dont la température sera maintenue à 18 ou 19 degrés centigrades. Ou le fera coucher sur des matelas de crin, et l'on tiendra son lit également éloigué de feu et des courants d'air.

Goelis ne s'est pas borné, comme l'ont fait malheureusement beaucoup d'autre auteurs, à recommander les divers moyens qui vienuent d'être indiqués, et qui composent son traitement; il a encore cité des faits en assez bon nombre à l'appri de son efficacité, et c'est ce qui donne une importance majeure à la médication qu'il propose. Il est fâcheux néanmoins qu'il n'ait pas spécifié avec beaucoup de soin les cas dans lesquels ce traitement a été avantageux et ceux dans lesquels a échoué. Je n'ai pas besoin de dire combien un pareil travail serait instructif.

Si, malgré les moyens employés, la maladie ne cède pas et sait des progres. Goelis recommande d'avoir recours aux diurétiques, aux exutoires entretente avec le mézéréum ou le tartre stibié; et si aux symptômes déjà existants viennes: se joindre des signes d'inslammation des méninges, il conseille naturellement de recourir aux émissions sanguines. Mais on peut dire que, lorsque les choses et viennent là, il n'y a plus rien à espérer, et, par conséquent, cette seconde parise du traitement ne doit pas nous arrêter.

On a prescrit les toniques, et principalement le quinquina; l'iode et ses priparations à l'intérieur et à l'extérieur; le fer et ses préparations, etc., suivant quir a pensé que la maladie était due à un vice scrosuleux, rachitique on autre; mairien ne prouve que ces moyens aient eu un véritable succès. Lorsque, en déserge de cause, le praticien sera obligé d'y avoir recours, il ne devra douc avoir qu'un consiance très limitée dans leur efficacité.

Beaucoup d'auteurs ont recommandé les applications irritantes sur la tête. I - uns veulent qu'on couvre cette partie de sable chaud; les autres y appliquent : vinaigre scillitique préalablement chaussé; ceux-ci préconisent les somentates : aromatiques, les frictions éthérées; ceux-là veulent qu'on applique un large e : catoire sur la tête préalablement rasée. Si, à l'appui de ces recommandations.

apportait des faits bien concluants, nous devrions y insister davantage; mais c'est ce qu'on ne trouve pas dans les auteurs même qui montrent le plus de confiance dans le traitement qu'ils proposent. Un seul fait mérite d'être signalé, c'est le suivant: M. le docteur Salgues, de Dijon (1), a rapporté un cas très remarquable de guérison d'une hydrocéphale chronique, survenue après la disparition rapide d'un impétigo du cuir chevelu, par les vésicatoires répétés sur toute la tête. Tous les huit jours, on appliquait un nouveau vésicatoire; au bout de trois mois, la guérison était parfaite. Ce fait ne doit pas être perdu pour la pratique; mais il faut remarquer qu'il s'agissait ici d'une hydrocéphale ayant une cause occasionnelle bien évidente, et qu'il ne faudrait pas en conclure que la guérison aurait lieu avec la même facilité dans l'hydrocéphale spontanée, bien autrement grave.

Disons maintenant quelques mots du traitement chirurgical sur lequel les avis sont partagés.

Moyens chirurgicaux. On a proposé la compression de la tête. Cette compression s'exerce à l'aide de bandelettes agglutinatives dont on couvre le crâne préalablement rasé. On resserre ces bandelettes à mesure que le crâne cède à la compression. Dans un article de journal cité par MM. Rilliet et Barthez, il est question de trois cas d'hydrocéphale dans lesquels la compression, continuée pendant trois mois, aurait produit une diminution d'un demi-pouce dans la circonférence de la tête. Mais les auteurs que je viens de citer ont fait remarquer avec raison qu'il faudrait des détails plus circonstanciés et une description plus exacte du malade, pour être convaincu de l'efficacité de ce traitement, et que, d'ailleurs, on ne cite pas un seul cas de guérison complète.

Perforation; trépanation du crâne. Plusieurs chirurgiens célèbres ont eu recours à la ponction pratiquée sur les sutures ou les sontanelles, dans les cas où les os sont séparés, ce qui a lieu ordinairement, ou bien à la trépanation, lorsque les sutures se sont solidifiées; mais d'autres, parmi lesquels il faut citer Mercati et Dupuytren, ont proscrit cette opération, même dans les cas extrêmes, après l'avoir employée sans succès, ou plutôt après avoir vu des accidents inflammatoires emporter rapidement les malades à la suite de l'opération. Il semble donc que la question soit très difficile à résoudre; mais M. Durand-Fardel (2) a fait connaître un relevé de faits desquels il résulte que, dans une proportion assez grande de cas, la ponction a procuré une guérison radicale. Dès lors la conduite du médecin me semble toute tracée. Lorsque la maladie a résisté aux divers moyens généralement employés, et surtout lorsqu'elle n'a pas cessé de faire des progrès malgré ces moyens; en un mot, quand on a acquis la conviction, non seulement que la médication ordinaire ne peut pas diminuer l'intensité des symptômes, mais encore qu'elle ne saurait réussir à rendre la maladie stationnaire, et que l'existence du malade est sérieusement menacée, on doit recourir à la ponction, en se pénétrant bien néanmoins de sa gravité, en la donnant comme moyen extrême, et en prévenant les parents du malade des accidents qui peuvent survenir.

On se sert, pour pratiquer cette opération, d'un trois-quarts de volume peu considérable, que l'on enfonce, dans les cas d'hydrocéphale ordinaire, soit au niveau

<sup>(1)</sup> Revue méd. de Dijon, et Journ. des conn. méd.-chir., sevrier 1848.

de la partie moyenne de la suture coronale, soit, suivant le conseil de M. Malgaigne. sur la suture fronto-pariétale, vers la limite de la fosse temporale. Mais, s'il s'agui d'une hydrocéphale succédant à une hémorrhagie des méninges, il faut, suive : M. Legendre, qui a étudié les faits sous ce point de vue, choisir un autre point. • 1 · lieu d'élection pour la ponction devrait être, dit-il, la fontanelle antérieure, pousi où les faits d'anatomie pathologique nous ont démontré que les parois du kysie étaient écartées et que le liquide se rencontrait de préférence. Si, dans cette variété d'hydrocéphale chronique, on pratiquait la ponction dans l'endroit rec memandé par M. Malgaigne (la suture fronto-pariétale), on s'exposerait à blesser lterveau et à ne pas obtenir de liquide; car, nous l'avons dit, souvent les deux feuillets du kyste sont réunis au niveau des parties latérales des hémisphères. 1trois-quarts, ajoute M. Legendre, devrait être enfoncé perpendiculairement, u peu en dehors de la ligne médiane, de manière à éviter le sinus longitudi supérieur; il suffirait de le faire pénétrer à six ou huit millimètres de profondeur car pour arriver à l'épanchement, il suffit de traverser la peau et la fontanelle ai térieure. » On voit, d'après cela, qu'il est important d'avoir présents à l'esprit in signes diagnostiques de cette espèce d'hydrocéphale chronique. Quant à l'opéret. du trépan, elle ne présente rien de particulier dans ce cas.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce traitement, pour lequel il serait inu! de donner un résumé, puisque, pour les raisons exposées plus haut, je n'ai s. que l'indiquer; mais je dirai un mot des moyens qu'on a conseillé de mettre. usage comme traitement prophylactique.

Traitement prophylactique. On a tracé des règles de conduite à suivre dans i-cas où l'on est consulté pour un enfant qui présente une disposition marquée. l'hydrocéphale chronique. Mais d'abord je dois faire remarquer que les signes d cette disposition ne sont rien moins que certains. On peut s'en convaincre en rei sant ce que j'ai dit à ce sujet dans le paragraphe consacré aux causes. Cette re marque rendra, sans doute, le médecin très circonspect dans ce qu'il entreprerdra pour prévenir la maladie, et inspirera peu de consiance dans les moyens autreque les agents hygiéniques.

On recommande de ne pas hâter l'éducation des enfants dont la tête est d'un volume en disproportion avec celui du corps; de leur faire faire un exercice ac: en plein air quand le temps le permet, et de leur tenir les cheveux courts. moyens, qui sont bons pour tous les enfants, ne sauraient trouver aucune obsertion; mais sont-ils de nature à atteindre le but qu'on se propose, si réellement ! disposition à l'hydrocéphale existe? C'est ce qui n'est pas démontré.

On a généralement conseillé de respecter les éruptions diverses, les malad. cutanées qui se développent sur la tête et sur la face chez les sujets dont nous n occupons. Quelques faits semblent prouver qu'une disparition trop brusque d'an de ces affections peut avoir les effets sunestes que l'on redoute; mais ce n'est peencore là une démonstration; et, dans tous les cas, rien ne prouve qu'on ne puipas débarrasser les enfants de ces maladies dégoûtantes et dont les consequences peuvent être sâcheuses, pourvu qu'on agisse avec prudence et qu'on ne cherce pas à saire disparaître toute la maladie à la sois. On essaiera par conséquent d'at: quer, par les moyens appropriés, l'exanthème dans un point, et si l'on réussit un accidents, on attaquera les autres successivement.

Quant aux frictions stimulantes sur la tête et sur le cou, aux bains excitants et surtout aux exutoires, c'est principalement dans leur emploi que l'incertitude où nous sommes de l'existence réelle de la prédisposition doit nous rendre circonspects.

Telles sont les affections des méninges cérébrales dont j'ai cru devoir m'occuper particulièrement. Je vais maintenant présenter l'histoire des affections du cerveau, du cervelet, et de la protubérance annulaire ou mésocéphale, de manière à compléter le tableau des maladies encéphaliques.

# SECTION DEUXIÈME.

MALADIES DU CERVEAU, DU CERVELET ET DE LA PROTUBÉRANCE CÉRÉBRALE.

Parmi les maladies dont je vais m'occuper dans cette section, il en est quelques unes qui ont été étudiées avec le plus grand soin, et sur lesquelles nous avons les documents les plus précieux : tels sont l'hémorrhagie cérébrale et le ramollissement; mais il en est d'autres aussi, comme les tumeurs du cerveau, sur lesquelles nous ne possédons que des documents incomplets, quoique intéressants.

Quelques unes de ces affections ont attiré spécialement l'attention dès les premiers temps de la médecine. C'est ainsi que l'apoplexie, nom sous lequel on a longtemps compris, ainsi que nous le verrons plus loin, des affections différentes, a trouvé à toutes les époques de nombreux historiens; mais même relativement à tette affection, les travaux modernes ont fait faire à la science des progrès, qui lui étaient interdits jusqu'au moment où l'on a étudié avec ardeur et persévérance l'anatomie pathologique. On sait quelle est, sur l'hémorrhagie cérébrale, la valeur les recherches de Morgagni, qui mettait à profit non seulement ses observations, mais encore celles de ses devanciers; ce sont ces recherches qui ont servi de point le départ aux auteurs qui, comme Prost, Marandel, MM. Rochoux (1), Riobé (2), ibercrombie (3), Andral (4), ont fait de l'apoplexie cérébrale l'objet d'études pariculières; mais on ne peut nier que, sous le rapport de la précision et de l'exactiude des détails, et relativement à plusieurs points qui avaient échappé aux invesigations du siècle dernier, les travaux modernes, parmi lesquels se distingue celui le M. Rochoux, n'aient une supériorité réelle.

Quant au ramollissement cérébral, bien qu'en le recherchant dans les écrits des remiers auteurs qui se sont occupés d'anatomie pathologique, on en trouve des temples évidents, il n'est'pas douteux que l'histoire de cette maladie ne date de ces ingt ou trente dernières années, et ne doive ses principaux détails aux travaux de l'M. Rostan, Lallemand, Bouillaud, Andral, Durand-Fardel, Dechambre et quel-ues autres, dont j'aurai plus loin à citer les recherches.

<sup>1:</sup> Rech. sur l'apoplexie; Paris, 1833.

<sup>2)</sup> Obs. prop. à résoudre cette quest.: L'apoplexie dans laquelle se fait un épanchement de ing dans le cerveau est-elle susceptible de guérison ? Paris, 1816.

<sup>3)</sup> On apoplexia and paral., 1819 et 1820.

<sup>(1)</sup> Clinique médicale.

On voit par ces exemples que, dans l'histoire des affections du cerveau, comus dans celle de tant d'autres, c'est surtout à notre époque qu'il faut demander le documents les plus exacts et les plus précis. Cependant je citerai maintes fois de opinions avancées avant le dernier siècle; mais, je dois le dire d'avance, ce sen presque toujours pour en faire voir le peu de fondement.

Quoique j'aie intitulé cette section Maladies du cerveau, du cervelet et de iprotubérance cérébrale, je n'ai nullement l'intention de traiter séparément de
maladies de ces diverses portions de l'encéphale; j'ai voulu seulement dire que le
affections dont je vais présenter le tableau ont leur siège soit dans l'une, soit dans
l'autre de ces parties. S'il s'offre quelque particularité importante relativement au
siège précis de la maladie, je ne manquerai pas de la signaler; mais il ne convicadrait pas de pousser plus loin la division.

# ARTICLE I".

#### CONGESTION CÉRÉBRALE.

Quelques auteurs (1) rangent la congestion cérébrale parmi les apoplexies. Il est assurément des cas dans lesquels tout porte à agir ainsi, car, sauf les déchrures du tissu cérébral et l'épanchement sanguin, qui peuvent même être regarde comme des degrés extrêmes de la congestion sanguine, tout est semblable; mais i en est d'autres, et particulièrement ceux que M. Andral décrit dans sa première forme de congestion cérébrale, qui ne sauraient être pris pour des apoplexies, même en ne considérant que les prodromes de ces dernières affections. Sans desc blâmer absolument cette réunion de maladies qui ont tant de points de contact, je crois qu'il est bien plus important pour la pratique de supprimer ce vieux met d'apoplexie, qui désigne des maladies très diverses, et de décrire séparément le congestion, l'hémorrhagie, le ramollissement, bien que dans toutes ces affectionil y ait des symptômes apoplectiques très évidents. C'est, du reste, il faut l'reconnaître, la marche qu'ont suivie les auteurs dont je viens de parler, quanils en sont venus aux détails.

# § I. - Définition; synonymie; fréquence; division.

On donne le nom de congestion cérébrale à une affection dans laquelle up plus ou moins grande quantité de sang s'accumulant dans l'encéphale sans rompe les parois vasculaires, il survient des symptômes subits ou progressifs qui portes principalement sur l'intelligence, la sensibilité et la motilité. On conçoit qu'a pareil état pathologique peut se rencontrer dans un bon nombre d'affections. Constitut d'affections cérébrales; mais suivant toujours le plan que nous sommes tracé, nous ne nous occuperons ici que des cas où la congestion et a maladie principale, ou du moins n'est pas entièrement dominée par les symptimes d'une maladie antérieure.

Il résulte de ce qui précède que cette affection, dans sa sorme la plus granda du nécessairement être longtemps décrite sous le nom d'apoplexie, et qua lui a donné toutes les dénominations qui sont synonymes de ce terme général. On l'a encore appelée coup de sang, et c'est sous ce nom qu'elle est cosure.

<sup>(1)</sup> Compendium de méd., t. I. art. Apople.rie.

dans le vulgaire; ensin quelques auteurs se servent du mot hypérémie cérébrule, beaucoup moins usité que celui de congestion.

La stréquence de la congestion cérébrale est assez grande, si l'on n'exige pas, pour caractériser la maladie, des symptômes semblables à ceux de l'hémorithagie cérébrale, c'est-à-dire. l'hémiplégie, la perte de la sensibilité, etc. On peut dire, au contraire, que les cas de ce dernier genre, dont l'existence est bien démontrée, sont sort rares. M. Andral (1) en a cité quelques uns qui penvent compter parmi les plus-intéressants.

# SIL - Conses.

Les causes de la congestion cérébrale ont été étudiées avec assez de soin, ét quelques unes des questions étiologiques qui lui sont relatives ont été résolues à l'aide de chiffres, ce qui donne un certain degré de précision à cette partie de l'histoire de la maladie.

# 1° Causes prédisposantes.

Parmi les causes prédisposantes, nous trouvons d'abord l'ûge, dont l'instruence est évidente. La congestion cérébrale est une maladie presque inconnue dans l'ensance; elle se montre quelquesois dans l'âge adulte, mais c'est chez le vieillard qu'on la voit principalement se produire.

Le sexe a aussi, d'après les recherches des auteurs, et principalement de M. Lallemand (2), une influence réelle. Cet auteur a trouvé la congestion cérébrale beaucoup plus sréquente chez l'homme que chez la femme.

On n'a pas moins accordé d'action aux habitudes hygiéniques, à la constitution, au tempérament sanguin, à la brièveté du cou, à la vie sédentaire, à l'hypertrophie du cœur; mais ce sont là des causes que nous retrouverons lorsqu'il s'agirà
de l'hémorrhagie cérébrale, et il sera temps alors de nous en occuper. Je renvoie,
par conséquent, le lecteur à l'histoire de cette dernière maladie.

Saisons. Les observations qui ont été faites à Paris, à Turin, en Mollande, ont fait voir que la congestion cérébrale était plus fréquente en hiver qu'en tout autre saison; puis vient l'été, puis le printemps, puis l'automne. On en a conclu que l'abaissement et l'élévation de la température étaient deux circonstances opposées qui avaient à peu près la même influence sur la production de la maladie. Mais, dans cette question de statistique, comme dans tant d'autres, on n'est pas entré assez avant dans l'examen des faits, et c'est peut-être à tort qu'on a tiré la conclusion précédente d'une investigation superficielle. En hiver, beaucoup d'individus restent souvent toute la journée dans des appartements d'une température très életie; il y a à considérer la chaleur des poèlès, celle qui résulte des réunions nombreuses, etc. Si les observations avaient été recueillies avec tous leurs détails, on pourrait savoir si c'est réellement à l'abaissement de la température extérieure ou l'élévation de la température intérieure qu'il faut rapporter le grand nombre de congestions qu'on observe dans la saison froide.

Toutefois il ne paraît pas douteux, d'après le récit des voyageurs, que le fivoid très intense ne produise des congestions cérébrales souvent mortelles. Mais, en pareil

<sup>(1)</sup> Clinia. méd., t. V.

<sup>(2)</sup> Lettres sur les maladies de l'encephale : Paris, 1820-1836, 3 vol. in-8.

cas, n'y a-t-il qu'une congestion cérébrale, ou existe-t-il une stase générale du sang, dont cette congestion n'est qu'un effet? Cette dernière manière de voir me paraît desqir être admise, et dès lors la question reste telle que je viens de la poser. Mais j'arrive aux causes occasionnelles, sur lesquelles j'ai un peu anticipé en parlant de l'action rapide d'un froid intense.

#### 2º Causes occasionnelles.

Les causes occasionnelles sont assez nombreuses. Je viteral d'abord certains mouvements et certaines positions des corps. On a vu des individus atteints de congestion cérébrale dans les grands efforts pour soulever un fardeau. On voit quelquesois des sujets qui, en saisant ces esforts, se relèvent avec un pointillé sanguin sur la sace, et principaleme nt autour des yeux; ce sont de petites ecchymoses très sines. Or on comprend très bien qu'une congestion cérébrale très sorte puisse avoir lieu en pareil cas. Le même esset a été produit par les essorts de la désecation, par les grands mouvements, par l'action de valser, par une position du corps telle, que la tête reste longtemps la partie la plus déclive, comme cela arrive aux bateleurs, etc. Je n'insiste pas davantage sur ces causes mécaniques, dont les variétés sont nombreuses et seront sacilement comprises.

On a cité d'assez nombreux exemples de congestion cérébrale par suite d'une insolation violente et prolongée. C'est ainsi que, dans les grandes chaleurs de l'été, on voit des moissonneurs tomber dans les champs, des soldats sur les grandes routes, etc. Suivant M. J. Russel (1), il y aurait plutôt, en pareil cas, congestion pulmonaire que congestion cérébrale; mais le fait n'est pas appuyé par d'autres observations que celles de cet auteur. Il se peut que, dans certains cas, les choses pe passent comme il le rapporte, mais on a cité des autopsies où l'on n'a trouvé, pour expliquer la mort, qu'une violente congestion du cerveau, et ces faits positif ne sont pas contestables.

La raréfaction de l'air est aussi une cause de congestion. On connaît les effets d'une ascension sur les lieux élevés; mais, encore ici, cette congestion n'est qu'un résultat d'une cause qui agit sur toutes les parties du corps, et la congestion cérébrale n'est, par conséquent, en pareil cas, qu'un symptôme du raptus du sang vers la périphérie.

On a cité des cas dans lesquels des vêtements trop serrés, une cravate qui comprimait le cou, ont été des causes de congestion cérébrale. On comprend trop bien l'action de ces causes pour qu'il soit utile d'y insister plus longtemps.

L'ingestion considérable de boissons alcouliques, un repas trop copieux, le sijour, après un grand repas, dans un appartement trop chaud, et plusieurs autro causes de ce genre, ont été signalés; mais ce sont encore là des circonstances que nous retrouverons dans l'histoire de l'hémorrhagie cérébrale, et que nous examnerons plus attentivement alors.

On a cité des exemples d'épidémie de congestion cérébrale. Un des plus remarquables est dû à M. Leuret (2). Cet observateur vit, dans la maison de santé de Charenton et aux environs, un nombre considérable de congestions qui se produisirent dans un trop court espace de temps pour qu'on pût les rapporter à une

- (1) Encyclographie des sc. méd., 1836.
- (2) Journ. des progrès, 1. II, 2º série.

autre cause qu'à une cause générale; mais la nature de cette cause est restée in-

Je ne parlerai ici ni de l'inflammation des sinus, ni des asphyxies, comme causes de la congestion cérébrale, parce qu'il est évident que, dans les cas de ce genre, la congestion est un accident secondaire qui ne peut pas être considéré à part.

# § 242. — Symptómies,

Division. La congestion cérébrale se présente avec un appareil de symptômes trop différent dans les divers cas pour qu'on puisse en tracer une description générale. Aussi en a-t-on toujours reconnu un certain nombre de formes. La division la plus généralement adoptée est celle qu'a proposée M. Andral. Cet auteur reconusit huit formes de congestion cérébrale (1). La première est sans perte de connaissance, et peut durer longtemps; c'est cellé qui dissère le plus de l'hémorrhagie cérébrale. Dans la seconde, il y a perte subite de connaissance sans paralysie. La troisième est caractérisée par une perte subite de connaissance avec paralysie; mais celle-ci se dissipe dès que la perte de connaissance se dissipe elle-même. La quatrième ressemble assez à la précédente, sauf que la paralysie est remplacée par divers mouvements convulsifs, et que les accidents durent ordinairement un peu plus longtemps. Dans la cinquième, il y a paralysie passagère sans perte de connaissance. La sixième forme est à la cinquième ce que la quatrième est à la troisième, c'est-àdire que les choses se passent de la même manière, saus que la paralysie est remplacée par des mouvements convulsifs. La septième forme est caractérisée par un délire violent, avec ou sans coma consécutif. Ensin, dans la huitième, il y a une sièvre plus ou moins violente, durant de deux à douze jours, et des étourdissements, des tintements d'oreille; en un mot, des symptômes cérébraux marqués. L'auteur lui-même reconnaît que, dans cette dernière forme, les congestions sont bin d'être toute la maladie; mais il fait remarquer qu'elles ont une valeur symptomatique maniseste, puisque les symptômes qui les caractérisent sont les seuls pliénomènes locaux qu'on puisse constater, et que, avec la sièvre, ils constituent l'assection tout entière.

Suivant les auteurs du Compendium, M. Andral ne reconnaîtrait aujourd'hui que cinq de ces huit formes. Ce sont : 1° cette congestion lente qui forme la première de celles que nous avons indiquées ; 2° la perte de connaissance, avec perte de la sensibilité et de la motilité, cessant rapidement et n'ayant pour cause que la perte de l'intelligence ; 3° une forme composée des symptômes précédents et d'une véritable paralysie ou de mouvements convulsifs ; 4° la forme qui tient le cinquième rang dans la division précédente ; 5° celle qui est caractérisée principalement par le délire, et qui est la septième de M. Andral.

M. Rostan (2) n'admet que deux sormes ou plutôt deux degrés de congestion cérébrale. Dans la première, il y a simplement hypérémie, et dans la seconde il y a raptus; celle-ci est le coup de sang. Après avoir examiné les observations, je crois que cette division de M. Rostan est celle qui doit être admise dans l'état actuel de la science. Il n'est pas démontré, en esset, que ces divers états dans lesquels on

<sup>(1)</sup> Cliniq. méd., t. V.

<sup>2)</sup> Gaz. des hópitaux, t. X1.

trouve des convulsions, une paralysie un peu durable sans perte de convaissance, un délire de longue durée suivi d'un état comateux, et surtout un délire fébrile, soient de véritables congestions. Il est des cas, il est vrai, où l'autopsie ne fait rien découvrir dans le cerveau, ou n'y démontre que l'existence d'une injection plus ou moins marquée; mais on sait combien il est quelquesois difficile de rapporter des symptômes cérébraux extrêmement intenses à une lésion déterminée; on sait que ces symptômes peuvent exister sans lésion appréciable; on sait enfin combien est peu précis ce caractère anatomique qui ne consiste que dans une simple injection, et l'on comprend combien il est difficile de se prononcer sur la nature de la maladie dans un bon nombre de cas. Ce qu'il y a de certain, c'est que la congestion lente et la congestion brusque, admises par M. Rostan, embrassent tous les faits positifs, tous ceux qui se passent normalement sous nos yeux, et que c'est sur ces deux espèces que nous devons sixer principalement notre attention.

M. Wade (1) a décrit une espèce particulière de congestion, sous le nom de conyestion atonique; mais, ainsi que le font remarquer les auteurs du Compendium, les symptômes qu'il assigne à cette affection sont si vagues, ils peuvent se rapporter à tant de maladies cérébrales et à tant de névroses, qu'on ne peut sans de nouvelles preuves admettre cette forme particulière qui n'a été reconnue par aucun autre médecin.

D'après les considérations précédentes, je vais décrire seulement deux formes principales, qui sont la congestion sans paralysie et la congestion avec paralysie, ou coup de sang proprement dit.

A. Congestion sans paralysie. Début. Le début de cette forme de l'affection peut être si lent, que le malade ne remarque les premières incommodités qu'il a éprouvées qu'au moment où le mal ayant acquis une certaine intensité, il attire son attention de manière à lui rappeler certaines circonstances légères qu'il avait laisse passer presque inaperçues. Ce sont, à des intervalles plus ou moins longs, de légers étourdissements, un peu d'embarras dans la tête, de la tendance au sommeil, phénomènes qui ne durent pas, mais se reproduisent ordinairement de plus en plus marqués. Au bout d'un temps variable, la maladie devient continue et offre les symptômes que j'indiquerai plus loin. D'autres sois le début est subit comme dans le coup de sang ordinaire, et alors les symptômes ont tout d'abord une intensire assez grande.

Symptômes. 1° Lorsque le début est subit, les malades n'éprouvent ordinairement pas de douleur de tête; c'est une gêne, un embarras plus ou moins grand; mais il n'y a pas de véritable céphalalgie.

Du côté des organes des sens, on remarque ce qui suit : il y a des éblouisements, des bluettes; des étincelles passent devant les yeux; la vue est troublée, mais non abolie; la lumière est difficilement supportée, et les sujets clignent involontairement ou ferment les yeux; quelques auteurs ont dit que les objets parassent colorés en rouge; mais il est à craindre qu'on n'ait donné comme une réalité ce qui a paru probable; je ne prétends pas dire, du reste, que le sait ne puise pas avoir lieu, car on connaît ce phénomène qui fait paraître les objets rouges lorsque l'œil a été sortement comprimé et qu'il se congestionne momentant mentalement.

<sup>(1)</sup> Voy. Arch. gen. de médecine, 2° drie, 1875, t. VIII, p. 193.

Il y a des bruits, des tintements, des bourdonnements d'oreille. Certains sujets entendent distinctement le bruit de leurs carotides.

On a noté également des picotements, des fourmillements dans la peuu sur différents points, principalement aux extrémités, et quelquefois sur la surface entière du corps.

L'intelligence n'est pas perdue; le malade a parsaitement conscience de son état, et il s'en effraie; mais il a des vertiges, et ordinairement alors les objets lui paraissent tourner autour de lui, et il lui semble que le sol se dérobe sous lui, ou s'agite, ou prend une inclinaison telle qu'une chute est imminente.

Du côté de la motilité, on observe un sentiment de faiblesse dans tous les muscles du corps et surtout dans ceux des membres inférieurs. Il semble au malade qu'il ne peut plus se mouvoir, et il reste immobile s'il est assis, ou s'appuie sur les objets à sa portée, s'il est debout; mais il n'y a réellement pas de paralysie.

On a encore noté le gonflement de la face, et principalement des lèvres et des paupières; un sentiment de tension dans toute la tête, et principalement vers les tempes, souvent une pression vers l'occiput et la nuque.

La face est alors colorée, quelquesois légèrement bleuâtre. On a signalé le gonsement des veines sous-cutanées, les palpitations, les battements exagérés des artères et surtout des veines temporales. Ensu en n'a rien noté de remarquable du côté de la respiration, et le pouls, qui a presque toujours paru naturel, a présenté, dans un certain nombre de cas, une ampleur inaccontumée.

Il arrive fréquemment que cet état est très passager et que le sujet a à peine le temps de s'apercevoir de l'existence des principaux symptômes. On peut appeler cette variété coup de sang sans paralysie.

Dans quelques cas, au contraire, cet état se prolonge et ne cède qu'aux émissions sanguines, à l'exercice et aux autres moyens curatifs qui seront indiqués plus loin.

Après les accidents qui viennent d'être mentionnés, il ne reste ordinairement rien, si ce n'est un peu d'étonnement, et parsois un sentiment de fatigue dans les membres.

2°. Lorsque le début est lent, les mêmes symptômes se produisent, mais avec des modifications qui méritent d'être mentionnées et avec quelques particularités que j'ai observées et qui ne me paraissent pas avoir généralement frappé les auteurs.

Il existe ordinairement un certain degré de céphalalgie; toutefois ce n'est jamais une céphalalgie intense; c'est une pression, une pesanteur, un embarras dans la tête. J'ai vu, dans deux cas remarquables par leur longue durée, une dou-leur obtuse occuper l'occiput et la nuque et un pen de compression se faire sentir vers la partie antérieure de la tête.

Les symptômes précédemment décrits peuvent exister du côté de la vision; mais ils sont moins intenses et ne viennent que par moments. Il en est de même des tintements et des bourdonnements d'oreille.

L'intelligence n'est pas altérée; seulement les sujets affectés de cette maladie unt plus de difficulté qu'auparavant à s'occuper de choses qui exigent une attention soutenue. Si surtout le travail consiste à lire, à écrire beaucoup ou à s'occuper

d'onvrages délicats, comme ceux des horlogers par exemple, les symptômes angmentent, le malade est obligé de suspendre ses occupations. Dans les deux cas dent je viens de parler et pour lesquels j'ai été consulté, il y avait ceci de remarquable que, lorsque le travail consistait à s'occuper d'une chose suivie, il y avait beaucoup moins d'étourdissements et de tension de la tête que lorsqu'il fallait passer d'une occupation à l'autre; s'entretenir, par exemple, de choses sérieuses avec plusieurs personnes successivement.

Les étourdissements, qui sont fréquents, surviennent surtout lorsque les sujets veulent tourner brusquement la tête; lorsqu'ils portent leurs yeux successivement sur des objets divers; lorsque la lumière vient frapper leur vue. Cet étourdissements ne vont ordinairement pas jusqu'au vertige; mais quelquefois il peut en être ainsi, et alors le cas est semblable à celui que nous avons décrit plus haut.

La face est colorée; quelquesois un peu turgescente. Les yeux sont médiocrement injectés, souvent larmoyants, surtout lorsque le sujet veut sixer son regard sur un corps très éclairé. Du côté de la respiration, de la circulation, du tube digestif, on n'observe presque jamais rien de remarquable, et s'il survient qualques phénomènes, ils n'ont ordinairement pes d'importance réelle.

La motilité ne présente également que des symptômes pen intenses; c'est une faiblesse plus ou moins grande qui est générale; mais qui se fait principalement sentir aux membres inférieurs, parce que ce sont ceux dont l'exercice est en général lo plus fatigant. Il est des sujets qui éprouvent de l'impatience dans les membres, et même parfois un sentiment de contusion comme s'ils étaient courbe-turés.

l'ai insisté sur la description de cet état, parce qu'ayant, dans mes recherches sur les névralgies, recherché avec soin les divers cas où il existe de la céphalaigne quelque légère qu'elle soit, j'ai maintes fois rencontré des cas de ce genre dant la nature avait été méconnue, et que, d'un autre côté, ces congestions à marche lente peuvent assez souvent se présenter au praticien avec des caractères très légers, quoique, par leur persistance, elles incommodent beaucoup les malades.

B. Congestion avec paralysie. Nous avons vu plus haut que les sujets affection brusquement de congestion cérébrale éprouvent souvent, du côté de la motilité, une altération telle qu'ils restent immobiles ou qu'ils tombent; mais il n'y a pas alors une véritable paralysie; le vertige ayant été très violent, il y a eu suspension des mouvements volontaires, mais non abolition de ces mouvements. Il n'en est plus de même dans les cas dont nous allons nous occuper; ici, en effet, nous allons trouver une paralysie véritable qui même, suivant quelques auteurs, pout durer plusieurs jours.

Soit après avoir éprouvé pendant un temps plus ou moins long, ou à plusieurs reprises, les accidents que nous avons décrits en parlant de la congestion cérebrale sans paralysie, soit sans avoir été prévenus par aucun symptôme précurseur. les sujets sont tout à coup saisis d'un violent étourdissement, ils perdent connaissance, tombent, ou se renversent sur le dos de leur chaise, et si l'on est appuir a les examiner en ce moment, on observe une hémiplégie semblable à celle que produit une hémorrhagie cérébrale.

Mais au bout d'un temps variable et qui est ordinairement très court, ke malade revient à lui, et en même temps se dissipe avec rapidité l'hémiplégie qu'un

avait parsaitement constatée, de telle sorte qu'il ne reste qu'un peu de satigue et de brisement des membres, symptômes qui sont souveix aussi prononcés du côté non paralysé que du côté paralysé.

Telle est la manière dont se produit ordinairement la congestion dont il s'agit; mais, suivant quelques auteurs, les choses se passent parfois très différenment, le vais indiquer les principales variétés de congestion signalées par eux.

D'abord on admet l'existence de congestions dans lesquelles non seulement l'hémiplégie aurait duré plusieurs jours, mais encore la maladie se serait terminée par la mort. Je ne sais comment on peut s'assurer qu'une hémiplégie, qui se disspe après plusieurs jours d'existence, est due à une simple congestion cérébeale. Quant aux cas où la mort étant survenue, on a trouvé une injection plus ou moins considérable du cerveau, est-il encore bien certain qu'on ait, eu affaire à une congestion? Si l'on avait trouvé la congestion d'un seul côté, du côté apparé à la paralysie, si cette congestion avait toujours paru en rapport avec la gravité des accidents, si même il n'était pas permis parfois de douter qu'il y oût réellement accumulation du sang dans les vaisseaux du cerveau, ou pourrait être couvaincu; mais combien d'incertitude sur tous ces points! D'un autre côté, ne voit-on pas des sujets succomber avec une hémiplégie et une perte de connaissance survenues tout à coup, sans qu'on trouve la moindre lésion, sans qu'il y ais la moindre congestion dans le cerveau? Comment donc, avec des faits si obscura, établir d'une manière précise la part de la congestion dans les cas où l'hémiplégie a une durée prolongée? Il vaut mieux convenir que nos connaissances sont très incertaines sur ce point. Il est d'ailleurs permis de saire remarquer que, dans plusieurs des cas de ce genre cités par les anteurs, l'existence d'un ramollissement n'a pas été suffisamment recherchée, parce qu'on ne sayait pas, comme on le sait aujourd'hui, que tous les phénomènes de la congestion brusque et de l'hémorrhagie cérébrale peuveut se montrer avec un simple ramplissement, fait qui s'explique très facilement si, avec M. Durand-Fardel, on admet que la perte de connaissance et la paralysie subites sont le résultat d'une congestion initiale à laquelle a succédé plus ou moins rapidement le ramollissement cérébrel,

Une autre forme de congestion consisterait, ainsi que nous l'avons dit en présentant la division proposée par M. Andral, en une paralysie subite plus ou moins persistante d'un ou des deux membres d'un côté du corps ou d'un côté de la face, sans perte de connaissance et sans aucun autre symptôme important. M. Rostan pense qu'en pareil cas il existe de petits foyers apoplectiques, et il cite à ce sujet des cas où les choses se sont passées ainsi. Mais il est difficile de croire que dans le fait cité par M. Andral (1) îl y ait eu une hémorrhagie cérébrale, car le malade, au bout de vingt-quatre heures, avait recouvré toute l'énergie de ses mouvements. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi une congestion partielle ne persisterait pas au point de produire, pendant vingt-quatre à trente-six heures et même plus, une paralysie prolongée comme elle; et si une attaque d'apoplexie peut avoir lieu sans perte de connaissance, ce qui n'est pas douleux, à plus forte raison une simple congestion.

<sup>1;</sup> Loc. cit., t. V. p. 247,

# § IV. - Marche; durée; termingison de la maladie.

La manière dont j'ai présenté les symptômes à fait convaître d'une manière générale la marche des diverses espèces de congestion cérébrale que nous avois admises. J'ajouterai seulement ici que les congestions passagères se reproduisent ordinairement à des intervalles plus ou moins éloignés, et que la congestion à marche lente n'a pas dans tout son cours le même degré d'intensité. Elle peut laisser pendant quelques jours le malade dans un état très supportable, puis le tourmenter beaucoup pendant un certain temps, pour diminuer encore plus tard, et ainsi de suite. Elle n'a même pas une intensité égale dans tous les moments de la journée, et sa diminution, ainsi que son augmentation d'intensité, dépend d'un grand nombre de circonstances différentes. Un repas trop copieux, l'élévation de la température, un mouvement de colère, un travail soutenu, etc., etc., l'augmentent ordinairement, et les circonstances opposées la diminuent.

La durée est ordinairement très courte, et l'on observe alors ces congestions brusques et passagères qui ont reçu le nom de coup de sang. Parfois, même dans les cas où la congestion est survenue brusquement, la durée est d'une demi-heure, une heure et plus, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Enfin, quand elle s'établit lentement, elle peut durer des mois et même des apnées. J'ai vu un cas de œ genre dans lequel la durée bien constatée était de six ans. La congestion était permanente avec des alternatives de diminution et d'angmentation, et il y avait en courre plusieurs fois une perte de connaissance passagère, en sorte que les deux espèces se trouvaient réunies chez le même sujet.

Si nous exceptons ces cas douteux dont j'ai parlé plus haut, on peut dire que la terminaison de la congestion cérébrale est heureuse; c'est même un caractère de cette maladie de se terminer rapidement par la disparition de tous les symptômes, et, dans les cas les plus sérieux, de céder avec assez de promptitude à un traitement fort simple. Un des principaux arguments apportés en preuve par les mèdecins qui, dans un cas donné, veulent faire admettre l'existence d'une congestion cérébrale, est, en effet, cette rapide disparition de tous les accidents.

# § V. — Lésiens anatomiques.

On comprend facilement quelles sont les lésions anatomiques d'une congestion du cerveau. Aussi n'aurais-je rien dit sur ce point, si tout le monde était d'accord sur ce qu'il faut entendre par une congestion de cet organe. Mais il n'en est per ainsi, Les uns attachent la plus grande importance à un simple pointillé de la substance cérébrale, tandis que pour les autres il faut une turgescence évidente des vaisseaux sanguins cérébraux et une injection considérable avec coloration rosée, rouge, ou violacée de la substance nerveuse. Je pense, avec ces derniers, qu'il faut se défier de ces pointillés dus à des gouttelettes de sang contenues dans les peuts vaisseaux et qu'on rencontre dans tant d'états morbicles divers.

# § VI. - Diagnostic; pronostic.

Pour établir le diagnostic de la congestion cérébrale, il faut tenir un grand comple des diverses espèces que nous avons admises.

La congestion brusque et passagère sans paralysie est d'un diagnostic facile. On ne pourrait guère la confondre qu'avec la syncope; mais dans celle-ci il y a pâleur de la face et absence des battements du cœur et du pouls, ce qui suffit amplement pour faire distinguer les deux états. M. Piorry a proposé, pour établir ce diagnostic, de coucher les malades de manière à laisser pendre leur tête. Si, dit-il, il y a syncope, les accidents ne tarderont pas à diminuer; si, au contraire, il y a congestion, ils augmenteront. Je crois que c'est un devoir de proscrire ce moyen que quelques jeunes praticiens seraient peut-être tentés d'employer, sans réfléchir aux conséquences funestes qu'il pourrait avoir.

La congestion brusque avec paralysie, quelle que soit du reste la manière dont elle se mavifeste, eu égard à ses autres phénomènes, peut être confondue avec une hémorrhagie cérébrale ou avec certains ramollissements qui donnent lieu à des accidents très brusques : on n'a même, pour se guider dans le diagnostic que la promptitude avec laquelle se dissipent les accidents, soit spontanément, soit sous l'influence des moyens mis en usage. Il en résulte que si les accidents se prolongent pendant une ou plusieurs heures, le médecin doit être nécessairement dans l'incertitude, et que si la paralysie dure plusieurs jours, on doit croire à l'existence d'une hémorrhagie ou d'un ramollissement de forme apoplectique. Quant aux cas où la paralysie survient sans perte de connaissance, c'est encore à la rapidité avec laquelle elle se dissipe qu'on reconnaît l'affection dont le malade est atteint.

Reste ensin la congestion lente et prolongée. On ne pourrait guère la consondre qu'avec certaines douleurs rhumatismales qui occupent les muscles du cou et de la tête et qui donnent lieu à une céphalaigie ordinairement rebelle; mais dans cette dernière affection il n'y a ni vertiges ni trouble des sens, tandis que les mouvements des muscles et la pression sur ces parties déterminent une douleur plus ou moins vive.

Pronostic. A ne considérer que la congestion en elle-même, on doit conclure de ce que j'ai dit relativement à la terminaison de la maladie, que le pronostic est bien loin d'être grave; mais il est un autre point de vue sous lequel il faut envisager la question. La congestion cérélatale, surtout s'il n'y a pas pour l'expliquer une cause occasionnelle puissante, comme une violente insolation, un grand essont pour soulever un fardeau, la ligature du cou, doit être regardée comme un accident sérieux. Elle indique en esset une tendance au raptus sanguin vers l'encéphale, et l'on sait que la conséquence de ce raptus, lorsqu'il est violent, peut très bien être une hémorrhagie cérébrale, maladie dont tout le monde connaît la gravité.

#### § VII. — Traitement.

Le traitement de la congestion cérébrale est fort simple; mais ce que je viens de dire relativement au propostic prouve combien il est urgent de l'employer avec énergie et d'y recourir promptement.

Émissions sanguines. Les émissions sanguines tienuent sans aucune constestation le premier rang parmi les moyens employés contre cette affection, et c'est aux mignées générales qu'on a recours, surtout lorsque la congestion est brusque. On pratique ordinairement une ou deux saignées du bras; mais dans les cas où, après la disparition des principaux symptômes, il reste de la chaleur de la tête, une tension de cette partie, une certaine largeur du pouls, on doit répétèr la saignée jusqu'à ce que ces phénomènes morbides soient entièrement dissipés. On doit, se contraire, être sobre de saignées et recourir aux autres moyens qui seront indiqués plus bes, chez les individus de constitution débile ou affaiblis par des maiadies autérieures.

La saignée du pied a été particulièrement vantée contre la congestion cérébrale. M. Chauffard (1) la recommande avec beaucoup d'insistance. Il faut convenir toutefois que les faits cités par les auteurs ne sent mi assez nombreux ni assez conclusats
pour démontrer la supériorité de ce moyen sur les autres émissions sanguines générales.

On a encore proposé la saignée de la jugulaire et celle de l'artère temporale. Il est impossible de se pronoucer sur la valeur relative de ces moyens, quand on vent se fonder sur autre chose que sur des idées théoriques. Je sais bien qu'on a dit que la saignée de la jugulaire est préférable à toutes les autres, parce qu'elle dégorge directement le cerveau; mais il faudrait des saits concluants pour démontrer ensuite que ce dégorgement direct a réellement l'efficacité qu'on lui attribue.

Les saignées locales sant également mises en usage. Ainsi on prescrit des sangsues, des ventouses scarifiées, en plus ou moins grand nombre, à la nuque, aux parties latérales du cou. Suivant M. Chauffard et quelques autres médecins avant lui, ces saignées locales, dans un point aussi rapproché du mal, ont plus d'inconvénients que d'avantages, car elles appellent la fluxion vers le point déjà congestionné. Aussi ces médecins conseillent-ils de préférence les sangsues à l'anus ou à la partie interne des cuisses; mais, comme pour la saignée révulsive, on n'a cité que des faits insuffisants en faveur des émissions sanguines locales dans un lieu éloigné du siège du mal.

Il est néaumoins une circonstance où l'on s'accorde à reconnaître à la saignée révulsive et aux émissions sanguines locales loin du siége du mal une efficacité plus grande qu'à toutes les autres saignées : c'est lorsque la congestion est survenue per de temps après la disparition d'un flux, et paraît avoir été la conséquence de cette disparition. Ainsi, après la suppression des règles, des hémorrhoïdes, etc., on recommandera de préférence les sangsues à la vulve, à l'anus, à la partie interne des cuisses; les ventouses scarifiées seront appliquées dans ce dernier point, q l'on pourra avoir recours à la saignée du pied, ou de la saphène vers la partie supérieure de la cuisse. Si la congestion succédait à la suppression d'épistaxis habituelles, on devrait appliquer des sangsues sur la pituitaire, ou y pratiquer une signée avec l'instrument inventé par M. Cruveilhier.

Les grandes ventouses Junod sont aujourd'hui appliquées quelquesois dans les cas de congestion cérébrale.

Purgatifs. Après les émissions sanguines, il n'est pas de moyen plus fréquesment employé que les purgatifs. Avant de les administrer, on doit s'assurer de l'intégrité du tube digestif, et proportionner leur énergie à la force du sujet. Mass on peut dire d'une manière générale que, pour avoir un certain degré d'efficacité, il faut nécessairement que le purgatif ait une action assez puissante. Il serait inutile

<sup>· 18</sup> Archives gén. de méd., l. XXIX, p. 334 : Des avant, de la saignée révuls. dans propér toutes les affections de la tele.

d'énumérer les nombreux purgatifs auxquels on a recours. Je signalerai seulement l'huile de ricin à la dose de 35 à 60 grammes, les sulfates de soude et de magnésie, et principalement l'huile de croton. Ce qui m'engage surtout à insister sur ce
dernier médicament, c'est que M. Andral rapporte quelques cas de congestion cérébrale à marche lente dans lesquels, administré à la dose de deux ou trois gauttes,
et à plusieurs reprises, à des intervalles de trois à six ou sept jours, il a prosuré
une guérison complète d'affections qui duraient depuis fort longtemps.

Les diurétiques ont aussi été recommandés; mais les auteurs n'ayant pas spécifié les cas où ils conviennent, et n'ayant pas rapporté des saits concluants en saveur de ces moyens, on ne saurait avoir une grande confiance en eux. Je dirai seulement que quelques médecins ont attribué une vertu particulière, dans les ces

dont il s'agit, au nitrate de potasse administré ainsi qu'il suit :

Nitrate de potasse. . de 1,25 à 2 gram. | Légère décoction de chiendent. 500 gram. A prendre par grands verres, suffisamment édulcorés.

Vomitifs. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y aurait du danger à administrer un vomitif, dans un cas où il y a un raptus sanguin considérable vers le cerveau, et où les symptômes de congestion pouvent très bien n'être autre chose que des phénomènes précurseurs d'une hémorrhagie cérébrale. Mais il n'en est plus de même dans les cas de congestion lente, surtout quand les digestions sont pénibles et que la constipation est opiniâtre. Pour mon compte, j'ai vu dans un cas de ce genre, dans lequel les accidents duraient depuis plusieurs années, le vomitif calmer promptement les principaux symptômes, qui ont ensuite disparu après l'application

réitérée des ventouses scarisiées à la nuque et des purgatifs.

Moyens hygiéniques, Les moyens hygiéniques tiennent nécessairement une grande place dans le traitement de la congestion cérébrale. Nous avons vu, en parlant des causes, que souvent on trouvait dans les habitudes du malade la raison de sa maladie; c'est une indication qu'il ne faut pas manquer de saisir. Ainsi aux personnes trop sédentaires on prescrira l'exercice en plein air; à celles qui se nourrissent de mets trop succulents, on recommandera une nourriture légère et principalement végétale, etc., etc. En se rappelant les causes qui ont été indiquées, il est si facile de trouver le remède approprié, que ce serait faire injure au lecteur que d'insister plus longtemps sur ce point. Je dirai seulement qu'on doit toujours recommander l'exercice après les repas; le séjour dans un lieu d'une température modérée, et surtout après avoir mangé, et que les individus sujets aux congestions cérébrales doivent toujours avoir la tête peu couverte. Ces moyens sont d'ailleurs d'un usage si vulgaire, que les malades y recourent d'eux-mêmes.

Je ne parle pas ici de certaines substances administrées dans le but de prévenir le coup de sang, parce qu'elles sont les mêmes que celles qu'on donne pour préserver de l'apoplexie, et que j'aurai à les indiquer quand je ferai l'histoire de l'hé-

morrhagie cérébrale,

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LES CAS DE CONGESTION CÉRÉBRALE.

Le malade doit être couché la tête haute, le cou dégagé de tous les liens qui peuvent le comprimer.

Il doit être légèrement couvert.

On maintiendra la température de l'appartement à un degré tel qu'il y ait pour te malade une sensation de fraîcheur.

On prescrira, le premier et même le second jour s'il y a lieu, un régime assez sévère, même lorsque tous les accidents se seront dissipés complétement; puis on augmentera la quantité des aliments; mais l'usage des boissons alcooliques ne sera repris qu'avec précaution.

On maintiendra le ventre libre par de légers minoratifs.

On prescrira des bains de pieds, tous les jours une ou deux fois.

Plus tard, le sujet évitera les grandes réunions, ou n'y restera que le moins de temps possible; il se couvrira peu la tête, etc.

Tous ces moyens conviennent à toutes les espèces de congestion cérébrale.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de donner un résumé d'un traitement aux simple, et qui est principalement fondé sur les émissions sanguines, sur les purgatifs et sur l'emploi d'une bonne hygiène.

### ARTICLE IL

# HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE (apoplexie).

L'hémorrhagie cérébrale est assurément une des maladies de l'encéphale qui ont donné lieu aux recherches les plus attentives et aux travaux les plus importants, et cependant tous ceux qui ont essayé de donner une description de cette maladir reconnaissent que rien n'est plus difficile. Cela tient évidenment au grand nombre de points divers qu'il faut considérer quand on en fait l'histoire. De toutes les descriptions que nous possédons, celle de M. Rochoux est la plus complète (1), ce c'est celle que l'on doit suivre principalement, tout en tenant compte des observations des autres auteurs.

Sous le titre générique d'hémorrhagie cérébrale, on entend l'hémorrhagie du cerveau, du cervelet et de la protubérance annulaire. Je suivrai cette coutume, par la raison que les particularités qu'on observe dans l'hémorrhagie qui occupe les deux derniers sièges n'ont qu'une importance secondaire; c'est pourquoi per me contenterai de signaler, en passant, quelques faits dans lesquels on a observe des symptômes qui paraissent appartenir à ces espèces d'apoplexie.

#### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Je donne le nom d'hémorrhagie cérébrale à l'épanchement sanguin qu'on observe dans la substance nerveuse des trois organes qui composent l'encéphale, c'està-dire, du cerveau, du cervelet et de la protubérance annulaire. Il résulte de certe définition que la dénomination d'hémorrhagie encéphalique conviendrait mieux à maladie; mais cette expression est elle-même de nature à induire en erreur, purque par le mot encéphale plusieurs auteurs entendent et les organes encéphaliques et les membranes qui les protégent. Or nous savons combien est grande la différence qui existe entre l'hémorrhagie des méninges et celle de la pulpe cérébrale. Il vaut mieux, par conséquent, suivre l'usage adopté, que de remplacer l'expression reçue par une autre qui n'est gnère plus précise.

<sup>(1)</sup> Rech. sur l'apoplexie, 2º édition, Paris, 1833, et Dict. de méd., t. 111, art. Arcrieve CEREBRALE.

Très longtemps on a décrit cette maladie sous le nom d'apoplexie, et t'on peut même dire que l'hémorrhagie cérébrale est l'apoplexie par excellence. Mais les progrès de l'anatomie pathologique, qui ont permis d'établir des rapports positifs entre les symptômes et les lésions, n'ont pas tardé à montrer que l'apoplexie, c'est-à-dire, cet état dans lequel le malade est frappé plus ou moins brusquement de perte de connaissance et de paralysie, est le résultat de plusieurs lésions très différentes, et par suite appartient à plusieurs maladies distinctes. C'est ainsi qu'on voit l'apoplexie résulter d'une accumulation rapide de sérosité dans les membranes cérébrales (apoplexie séreuse), qu'on l'a constatée en l'absence de toute lésion (opoplexie nerveuse), qu'on la voit être le résultat d'une congestion sanguine (1), et qu'enfin les recherches récentes ont prouvé jusqu'à l'évidence que le ramollissement du cerveau peut donner lieu à une véritable attaque d'apoplexic. On le voit donc, il est absolument nécessaire, comme je le disais plus haut, de supprimer le mot apoplexie, qui ne se rapporte à rien de précis, ou du moins de ne plus l'employer que d'une manière générique et pour désigner toutes les maladies que je viens d'énumérer.

L'hémorrhagie cérébrale a reçu les noms de sideratio, attonitus morbus, paralysis, stupor, coma, et plusieurs autres qui tous se rapportent à un symptôme plus ou moins frappant, ou bien à la manière subite dont le mal se produit. Ils sont très connus, et il serait inutile de les rapporter ici.

L'hémorrhagie cérébrale est une maladie sréquente. Nous allons voir que sa sréquence varie beaucoup suivant les âges.

# § II. — Causes.

L'étude des causes s'est faite très légèrement jusqu'à l'époque où M. Rochoux a commencé à rechercher, à l'aide de l'analyse des faits, quelle est la valeur réelle des influences le plus généralement admises. Depuis lors, quelques recherches ont été faites dans le même esprit, et c'est à l'aide des renseignements qu'elles nous ont sournis que je vais exposer l'étiologie de l'hémorrhagie cérébrale.

#### 1. Causes predisposantes.

Age. L'influence de l'âge sur la production de l'hémorrhagie cérébrale ne peut être un instant mise en doute; elle a été reconnue dès les premiers temps de la médecine. C'est après l'âge de soixante aus qu'on observe le plus grand nombre de cas de cette maladie, et, à partir de l'âge de vingt ans, la proportion, d'abord très faible, va toujours croissant, comme on peut le voir dans le tableau que nous a donné M. Rochoux. Il ne faut pas croire néanmoins que les enfants soient tout à fait exempts de cette affection. J'ais fait connaître (2) plusieurs observations d'hémorrhagie cérébrale bien évidente chez des enfants nouveau-nés, et, d'un outre côté, MM. Rilliet et Barthez ont cité quatorze observations recueillies par eux ou par d'autres auteurs sur des sujets âgés de trois à douze ans.

M. le docteur Richard Quain (3) a cité un cas d'hémorrhagie cérébrale chez un enfant de neuf ans. A l'autopsie, on trouva dans l'hémisphère droit un caillot

<sup>(1)</sup> Congest. cérébrale. Poy. l'art. précédont.

<sup>(1)</sup> Cliniq. des malad. des enfants nouv.-nés, art. Apoplexie.

<sup>(3)</sup> London journ. of med. sciences, janvier 1849.

de 2 ou 3 pouces de long, qui était situé en dehors du ventricule latéral droit et qui se portait en bas jusqu'au corps strié, mais sans pénêtrer dans le ventricule. M. le docteur Stiebel (1) de Francfort a rapporté un cas d'hémorrhagie du pédorcule cérébral gauche chez une jeune fille de onze ans. Un des principaux symptômes sut la paralysie du ners moteur oculaire commun du côté gauche, ce qui sut parsaitement expliqué à l'autopsie par le voisinage d'une instammation consécutive à l'hémorrhagie. Mais ce petit nombre de saits prouve suffisamment l'extrême rareté de l'hémorrhagie cérébrale avant l'âge de vingt à trente ans, époque à laquelle elle est encore, comme nous venons de le voir, très peu sréquente.

Sexe. Suivant P. Frank, les deux sexes seraient également prédisposés à l'hémerrhagie cérébralé; mais cette opinion ne peut pas se soutenir en présence des faits observés. M. Fairet, opérant sur un très grand nombre d'observations, a ca effet prouvé que les hommes présentent un nombre de cas d'apoplexie plus grand que les femmes (presque dans la proportion de trois à un), et M. Lallemand et arrivé à un résultat à peu près semblable pour les affections cérébrales en général, ce-qui s'applique en particulier à la maladie dont nous nous occupons.

Tempérament. C'est une opinion généralement accréditée que les personnes d'un tempérament sanguin sont beaucoup plus sujettes à l'hémorrhagie cérébrale que toutes les autres. Mais pour établir une semblable manière de voir, a-t-on examine sévèrement les faits? C'est ce que ne saurait admettre M. Rochoux, qui, procédant à l'aide de chiffres, a démontré que rien dans le tempérament ne peut faire privoir une attaque d'apoplexie. Ces faits me paraissent incontestables. Je sais best qu'on leur a opposé les assertions de plusieurs auteurs, fondées sur quelques observations; mais ce n'est pas ainsi qu'on doit étudier les causes. M. Rochoux a tribien fait voir qu'avant de se prononcer il faut rechercher quels sont les tempéraments prédominants dans une population, et que, ce travail préliminaire une for fait, il faut recourir à l'analyse d'un nombre considérable d'observations. Or, la seul ayant procédé de cette façon, c'est à sa manière de voir que nous devons nouvanger.

Constitution. On sait qu'on regarde généralement comme ayant une grande predisposition à l'hémorrhagie cérébrale les personnes douées d'un emboupoint condérable, d'une constitution forte, et remarquables par la brièveté du con. C'est a ces conditions, jointes au tempérament sanguin, qu'on a donné le nom de constitution apoplectique. Morgagni a insisté beaucoup sur la valeur de ces signes entrrieurs; mais si, comme je l'ai fait, on analyse ses observations, on voit que trararement cette constitution apoplectique y est indiquée, et les autres faits cités pales auteurs prouvent la vérité de la proposition suivante de M. Rochoux: • Aucres signe extérieur appréciable aux sens ne peut indiquer la disposition à l'apoplexie. •

Saisons. Nous retrouvons ici l'influence de l'hiver, puis de l'été, sur la production de l'hémorrhagie cérébrale. Cette influence est établie sur les chiffres qui en: servi à déterminer l'action des saisons sur la congestion cérébrale. Les remarques présentées à l'occasion de l'étiologie de cette dernière affection pourraient trouve.

<sup>(1)</sup> Thèse de Francfort-sur-le-Mein, 1847.

leur place ici; mais pour éviter les redites, je renvoie le lecteur à l'article précédent (1).

Professions. Si l'on examine ce qui a été dit relativement aux professions, on est forcé de reconnaître que les diverses opinions des auteurs à cet égard n'ont pas de fondement réel. Si donc je dis que l'on a signalé comme prédisposant à l'hémorrhagie cérébrale les professions dans lesquelles les ouvriers sont exposés à une très grande élévation de température, et celles dans lesquelles l'esprit est constamment occupé, et si j'ajoute que Ramazzini (2) a cité comme atteints de cette affection, dans une proportion considérable, les ouvriers qui donnent le tain aux glaces, c'est uniquement pour faire connaître les opinions des auteurs, et nullement pour signaler un fait positif.

On a encore attribué une grande influence aux passions, et surtout aux passions tristes. Sans nier absolument cette influence, nous pouvons dire qu'elle n'est pas suffisamment démontrée, et que ce sujet intéressant demande de nouvelles recherches. Nous serons la part des passions violentes en parlant des causes occasionnelles.

Il importe de dire un mot de l'influence des affections de certains organes. On connaît les discussions auxquelles ces questions ont donné lieu dans ces dernières années. Plusieurs médecins, parmi lesquels il faut citer Legallois, MM. Bricheteau, Bouilland, Menière (3), ont attribué une influence marquée à l'hypertrophie du cœur sur la production de l'apoplexie. Le dernier de cex auteurs a surtout cherché à démontrer que les femmes grosses sont sujettes à l'hémorrhagie cérébrale, ce qui dépendrait principalement d'une hypertrophie passagère du cœur, signalée par M. Larcher. Mais relativement à l'hypertrophie du cœur, les observations de MM. Rochoux et Louis ont sait voir que les saits cités par les enteurs précédents devaient être rapportés à une simple coîncidence dont des idées théoriques ont exagéré l'importance; et quant à la grossesse, nous trouvens d'abord que l'hypertrophie passagère du cœur, invoquée par M. Ménière, est loin d'être démontrée, et ensuite que, cette hypertrophie existât-elle, son action ne serait pas mieux prouvée; car si M. Ménière a trouvé des cas dans lesquels des semmes en couches ont succombé à l'apoplexie, les accoucheurs, et en particulier M. Gérardin, n'ont vu dans les cas de mort, pendant la grossesse, qu'une très faible proportion de décès causés par l'hémorrhagie cérébrale.

Je ne mentionne que pour mémoire l'opinion de Broussais sur l'influence des affections de l'estomac. Cette opinion est aujourd'hui jugée. On veit, dans une si énorme proportion des cas, l'estomac parfaitement sain chez les sujets qui ont succombé à l'hémorrhagie cérébrale, qu'on a peine à conceveir qu'une pareille manière de voir ait trouvé le moindre crédit.

Enfin, on a dit que l'hémorrhagie cérébrale pouvait se présenter sous sorme épidémique. Mais on n'a pas cité de faits positifs. Je rappellerai seulement ici ce que j'ai dit à propos des congestions cérébrales épidémiques (4), laissant au lecteur le soin d'en tirer les conséquences.

<sup>1)</sup> Foy. p. 449.

<sup>(2)</sup> Essai sur les maladies des artisans.

<sup>13)</sup> Obs. et réft. sur l'hémorrh. cérébrale (Arch. gén. de médecine, 1828, t. XVI, p. 489).

<sup>(4)</sup> Fog. p. 450.

#### 2º Causes occasionnelles.

Les habitudes hygièniques, et principalement l'alimentation, peuvent etre regardées à la fois comme causes prédisposantes et comme causes occasionnelles. C'est ainsi qu'on peut admettre qu'un sujet qui pendant longtemps a eu une nouvriture succulente et a fait un large usage des boissons alcooliques, est plus disposé qu'un autre à l'hémorrhagie cérébrale, sous l'influence d'une des causes qui vont être exposées. Mais ces mêmes causes sont, dans l'opinion de tous les auteurs, des causes occasionnelles, puisqu'ils admettent qu'un régime trop substantiel peut par lui-même produire la maladie, soit très promptement, soit d'une manière lente.

Parmi les causes occasionnelles le plus généralement admises se trouvent les écarts de régime, l'ivresse, une indigestion, le séjour dans un lieu trup chand après le repas, le sommeil immédiatement après avoir mangé copieusement. Portal a dit qu'on voyait beaucoup moins d'apoplexies à Paris depuis qu'on avait perdu l'habitude de souper. On ne peut assurément pas dire que ces influences sont nulles, mais dans quelles proportions exercent-elles leur action? C'est mac question qui ne pourrait être résolue que par un très grand nombre de faits sérèrement analysés; mais ce travail, extrêmement difficile, manque entièrement. Que de motifs pour douter de l'exactitude de l'assertion de Portal!

On voit l'apoplexie survenir pendant les grands efforts musculaires pour soulever un fardeau; dans les grands mouvements, pendant le vomissement, la défection, le coît, les douleurs de l'accouchement. Il n'est pas douteux, en pareil cas, que ces causes occasionnelles aient eu une action réelle; mais, d'un autre côté, on trouve un très grand nombre de cas dans lesquels l'hémorrhagie s'est effectaire pendant un repos absolu. La manière d'agir des causes que je viens de mentionner est trop facile à comprendre pour que je croie nécessaire d'y insister; mais la remarque que j'ai faite prouve combien une prédisposition des plus marquées est indispensable, du moins dans la très grande majorité des cas, pour que l'effet air lieu.

La même remarque s'applique à l'action des passions violentes. On a vu, en effet, des sujets frappés d'apoplexie dans un transport de joie ou de colère. Une émotion quelcouque, pourvu qu'elle soit très vive, peut avoir ce résultat, mais les cas de ce genre sont loin d'être très fréquents.

Le passage subit d'une température très froide à une température très chaude, et réciproquement, est aussi rangé parmi les causes efficientes de l'hémorrhage cérébrale; c'est encore là un sujet de recherches à joindre à ceux que j'ai déjà en l'occasion de signaler.

J'indiquerai encore la suppression des flux sanguins, des exutoires, des execthèmes: ce sont des causes qui sont généralement admises; mais tous les médecus qui examinent attentivement les saits reconnaissent que leur degré d'influence est bien loin d'être connu.

Ensin je me bornerai à signaler les coups, les chutes, une blessure quelconque de la tête, mais en faisant remarquer que ces hémorrhagies cérébrales, qu'en pourrait appeler traumatiques, sont sort rares.

On voit, par cette énumération, combien est vague encore cette étiologie de l'hémorrhagie du cerveau. C'est qu'il faut un très grand nombre de saits pour

saits pour résoudre ces questions, qui ne peuvent se juger qu'en tenant compte de circonstances dans lesquelles les hommes se trouvent presque tous plus ou moins sréquemment, ce qui rend nécessairement les coïncidences très saciles et très nombreuses.

# 3° Conditions organiques.

Ce n'est pas anticiper sur la description des lésions anatomiques que de parler ici des altérations qui peuvent pour ainsi dire préparer l'hémorrhagie cérébrale et la rendre facile. Il est bien entendu que je ne m'occuperai pas des opinions des auteurs anciens, qui étaient toutes hypothétiques, mais seulement de celles qui ont pour fondement l'anatomie pathologique.

On a été naturellement porté à attribuer l'hémorrhagie cérébrale à une lésion d'un vaisseau sanguin. On sait, en effet, que chez le vieillard qui est principalement sujet à l'apoplexie, les vaisseaux présentent des incrustations, des ossifications qui peavent sinir par user leurs parois; or rien ne paraît plus simple que d'admettre l'existence d'une semblable usure ou d'une espèce de cassure dans un vaisseau placé au milieu du foyer hémorrhagique; mais quand il s'agit d'en venir à la démonstration, on se trouve promptement arrêté. Avec quelque soin qu'on examine le soyer apoplectique, on n'y découvre presque jamais de vaisseaux suffisamment développés pour qu'on puisse y découvrir une lésion quelconque, et tout est remis en question. Je dois dire cependant que quelques auteurs ont cité des exemples de rupture d'un vaisseau, et que M. Guillot m'a affirmé avoir, dans plus d'un cas, démontré par de fines injections cette rupture qui rendait parsaitement raison de l'hémorrhagie; mais il serait nécessaire, avant de se prononcer, que ces derniers faits enssent été publiés, et d'ailleurs il reste toujours un très grand nombre de cas où une semblable lésion n'a pu être démontrée. Il faut prendre zarde de confondre, au point de vue qui nous occupe, l'hémorrhagie cérébrale rvec l'hémorrhagie extra-arachnoidienne, qui est aussi une apoplexie. Dans cette dernière, la possibilité de la rupture d'un vaisseau n'est pas douteuse, et j'en ai cité les exemples. Mais on n'en peut rien conclure relativement à l'hémorrhagie qui se produit dans la pulpe nerveuse.

Si l'on a tant de peine à savoir s'il existe réellement une lésion d'un vaisseau, plus forte raison ne pourra-t-on pas reconnaître si l'hémorrhagie est le résultat l'une altération d'une artère ou d'une veine. C'est pourtant ce qu'on a prétendu possible; mais on voit, en examinant les raisons qu'on a fait valoir en faveur de 'existence d'une apoplexie veineuse, qu'on a eu en vue des cas d'épanchement de ang dans les mailles de la pie-mère, ce qui ne saurait nous intéresser ici.

Ne pouvant expliquer de cette manière la production de l'hémorrhagie, on a eu ecours à un ramollissement préalable, que M. Rochoux a nommé ramollissement démorrhagipare; mais tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. M. Pariset avait déjà indiqué l'existence de ce ramollissement, et M. Rochoux ini assigne une nature particulière. Ce médecin a remarqué autour des foyers apoplectiques es plus récents une diminution de consistance de la pulpe cérébrale, qui est jaune et se laisse entraîner sous un filet d'eau. Il pense que tel était l'état de la pulpe érébrale dans le point occupé par le foyer, pendant un certain temps avant la profluction de l'hémorrhagie. Ce ramollissement, de nature particulière, car il dissère

du ramollissement inflammatoire par tous ses caractères, lui paraît nécessaire pour que la déchirure du cerveau ait lieu sous l'influence de l'effort sanguin.

Cette opinion n'est admise qu'en partie par quelques auteurs qui, avec M. Andral, pensent que le ramollissement est parfois primitif et parfois consécutif; d'autres le regardent comme un résultat de l'hémorrhagie elle-même. Il est bien dificile de se prononcer sur ce point d'une manière absolue. L'absence de tout symptéme précurseur, dans un certain nombre de cas, est une objection qui n'est pas sans importance, quoique M. Rochoux la mette de côté, en disant que le ramollissement hémorrhagipare est une altération latente. M. Louis a, en outre, sait remarquer qu'il est de la nature du ramollissement cérébral de se montre s'équemment dans plusieurs points à la sois, tandis que l'hémorrhagie cérébrale se montre presque toujours isolée; et cette remarque, bien que ne s'appliquant pas directement l'espèce particulière de ramollissement admise par M. Rochoux, n'est cepeniant pas sans valeur. Ensin, on peut dire que l'altération dont il s'agit est sans analoge dans l'organisme, bien que M. Rochoux l'ait comparée au ramollissement du cerveau chez certains phthisiques. Il ne serait pas, en effet, difficile de démenter que cette comparaison n'est pas juste.

M. Lallemand admet aussi l'existence d'un ramollissement préciable, mais il me pense pas, comme M. Rochoux, que ce ramollissement soit d'une nature particilière. Pour fui, c'est un ramollissement inflammatoire qui, rendant la pulpe cérèbrale moins résistante, favorise l'épanchement du sang. L'objection présentée par M. Louis a beaucoup plus de force contre cette manière de voir que contre celle de M. Rochoux, et, à ce sujet, je ferai remarquer que cet auteur ne s'est pas pro noncé, à beaucoup près, aussi explicitement que le disent les anteurs du Compendium. Selon eux, en effet, M. Louis admet la préexistence d'un ramollissement dans les cas d'hémorrhagie cérébrale, tandis qu'il a dit, seulement en parlant de quelques morts subites et imprévues (1), qu'en admettant un ramollissement latent, on explique facilement l'apparition de certaines hémorrhagies cérébrales sans supptômes précurseurs.

La question, comme on le voit, offre les plus grandes difficultés, et je crois qui est impossible de la résoudre dans l'état actuel de la science. J'aurai occase d'en dire encore quelques mots quand je ferai l'histoire du ramollissement rébral.

## § III. - Symptômes.

Les symptômes de l'hémorrhagie cérébrale sont nombreux, et il en est bescoup qui ont une très grande importance. De là résulte une assez grande difficalit pour sa description. M. Rochoux a parsaitement démontré que cette affection maniseste à l'observateur par des symptômes qui peuvent bien ne pas existement de la violence, mais qui, a tous ensemble et varier beaucoup sous le rapport de la violence, mais qui, a sont toujours les mêmes; il n'y a donc pas lieu à établir une division qua aurait pour base des sormes diverses de l'affection. Serait-il plus utile de tratiséparément de l'apoplexie très violente (soudroyante), de l'apoplexie de médica intensité et de l'apoplexie légère? M. Gendrin regarde cette division comme in-

portante, et voici quelles sont pour lui les trois espèces d'apoplexies: la première est l'apoplexie fugace, ou coup de sang; la seconde, l'apoplexie proprement dite, ou apoplexie foudroyante, et la troisième est la paraplexie, dénomination empruntée à Galien, pour indiquer les cas où la paralysie prédomine, et qui sont ceux que d'autres auteurs ont désignés sous le nom d'apoplexie de médiocre intensité. Quant à moi, je ne crois pas qu'il y ait une utilité réelle à séparer, dans la description, ces divers cas qui ne diffèrent que par le degré de l'affection. Il suffit de signaler, à propos du début et de la marche de la maladie, les différences plus ou moins grandes qui existent sous ce rapport dans un certain nombre de cas.

Nous avons dit que la maladie dont nous nous occupons peut avoir son siège dans le cervelet et la protubérance cérébrale, aussi bien que dans le cerveau. Fautil donc décrire séparément ces hémorrhagies de siège différent? Pas davantage. Les symptômes auxquels donnent lieu les hémorrhagies du cervelet et de la protubérance peuvent très bien être compris dans une description générale; et, en recherchant ensuite s'il existe quelque signe propre à faire reconnaître le point de l'encéphale dans lequel a eu lieu l'épanchement du sang, on a fait tout ce qu'il faut pour ne rien laisser passer d'important dans la symptomatologie de l'affection.

1° Symptômes précurseurs. La plupart des médecins qui ont écrit avant ces trente dernières années ont attaché une importance très grande aux symptômes précurseurs. M. Rochoux, examinant les faits qu'il a rassemblés, a trouvé que, dans un grand nombre de cas, il n'en existe aucun, et que souvent on a régardé comme des symptômes précurseurs de l'apoplexie des phénomènes qui appartiennent à d'autres affections, ou qui n'ont pas d'importance réelle. Cette manière de toir est aujourd'hui généralement admise. Cependant M. Gendrin (1) pense que, i l'on n'a pas trouvé, dans la grande majorité des cas, des symptômes prodromiques, c'est qu'on a observé dans les hôpitaux, où l'on reçoit des sujets qui l'apportent souvent aucune attention à l'état de leur santé, lorsqu'il n'a rien de grave. Il peut y avoir du vrai dans cette assertion; mais, pour en prouver toute l'exactitude, il eût fallu citer des faits observés hors des hôpitaux, et c'est ce que l'a pas fait M. Gendrin.

Les prodromes qu'on a observés sont les suivants: Une pesanteur habituelle de a tête; une tension marquée dans cette partie; rarement une véritable céphalalgie; les bouffées de chaleur vers la face, qui est plus ou moins fortement colorée; des tourdissements, des troubles de la vision revenant à intervalles variables; des ourdonnements, des tintements, des sifflements d'oreille; la dureté de l'onie.

Du côté de la motilité, ou n'a observé auçun symptôme grave, mais une certine pesanteur, un sentiment de satigue, de l'engourdissement parsois.

L'intelligence, sans être obtuse, a néanmoins une activité moindre, et l'on a cité velques cas dans lesquels la mémoire était affaiblie.

Enfin on a noté une plus grande force de la circulation, l'ampleur du pouls; difficulté des digestions; les urines sédimenteuses; une tendance marquée au

<sup>(1)</sup> Trait. phil. de méd. pratique; Paris, 1838, t. Ier, p. 378.

sommeil, surtout après les repas, et l'augmentation de tous les symptômes précédents, lorsque le sujet séjourne dans un lieu où la température est élevée.

Un simple coup d'œil jeté sur ces symptômes, dont je n'ai pas cherché à rendre l'énumération très complète parce qu'il sussit de connaître les principaux, prouve que les prodromes de l'hémorrhagie cérébrale ne sont autre chose que les phénomènes qui caractérisent la congestion du cerveau. Dans les cas où il existe des symptômes précurseurs, il s'est sait vers le cerveau un raptus sanguin qui, au bout d'un certain temps, a été suivi de la déchirure de la pulpe cérébrale.

M. Rochoux n'a observé ces symptômes que chez cinq des soixante-trois malades dont il a recueilli l'histoire (1), et non seulement ils ne se montrent que chez un petit nombre de sujets, comme je l'ai déjà fait remarquer, mais encore, lorsqu'ils se manifestent, il est très rare qu'ils apparaissent tous ensemble. Tantit ce sont simplement des bouffées de chaleur, tantôt un peu de céphalalgie ou de pesanteur de tête, et tantôt aussi un malaise indéfinissable qui ne saurait faire soupçonner l'invasion prochaine d'une hémorrhagic cérébrale. Il faut dire du reste que, malgré le soin qu'on a mis à rechercher ces signes précurseurs et à en apprécier la valeur, on aurait tort de croire qu'avec ces documents on peut prévoir toutes les attaques d'apoplexie précédées de prodromes. Ils sont quelquefois trompeurs, et ce n'est qu'après l'invasion de la maladie qu'on en reconnaît l'importance.

Par opposition à ces cas dans lesquels une altération quelconque de la santé à précédé l'invasion de l'hémorrhagie cérébrale, on pourrait en citer d'autres où les malades ont rapporté qu'ils ne s'étaient jamais sentis plus dispos que les jours que ont précédé leur attaque. On n'a, du reste, pu trouver aucune relation entre l'intensité de l'apoplexie et celle des symptômes précursenrs. L'absence ou la presence de ces phénomènes n'a pas de rapport mieux démontré avec la violence de l'affection.

2º Symptômes de l'attaque. La manière la plus ordinaire dont surviennent le attaques d'apoplexie est la suivante : Après avoir éprouvé quelques uns des semptômes précurseurs qui viennent d'être indiqués, et plus souvent sans avoir és prévenus par aucun phénomène digne de remarque, le sujet est pris tout à const d'un vertige, il perd connaissance, tombe, et reste dans cet état pendant un tempe plus on moins long.

Apoplexie foudroyante. Dans un certain nombre de cas, le malade, ainsi frappé. reste sans aucun mouvement, ou ses membres sont agités de mouvements cuarisifs qui cessent plus ou moins promptement pour faire place à la résolution complète. La respiration est très embarrassée; souvent du sang est rendu par la bache et le nez, et le malade expire au bout d'un temps qui peut être moindre de
cinq minutes, ce qui est fort rare, ou se prolonger plus ou moins sans qu'incune amélioration ait lieu. C'est là ce qu'on a appelé une attaque d'apoplexie pe
droyante. Nous verrons plus loin que l'hémorrhagie qui produit ces violents symptômes est ordinairement très abondante ou occupe un siége particulier.

Apoplexie violente. D'autres sujets sont atteints avec la même rapidité de sur ptônies aussi violents ou presque aussi violents; mais l'état dans lequel ils se tre :-

<sup>11&#</sup>x27; Reck, sur l'apoplexie.

vent peut se prolonger vingt-quatre heures et même deux ou trois jours sans que la connaissance revienne, et se terminer ensuite par la mort.

Apoplexie de médiocre intensité. Il arrive bien plus souvent que les sujets affectés ne présentent, avec la perte de connaissance, qu'une paralysie partielle, sans trouble des autres sonctions, et qu'après être restés sans connaissance pendant un temps très variable qui sera indiqué plus loin d'une mauière plus précise, ils reviennent plus ou moins parsaitement à eux, et conservent les symptômes de paralysie que je décrirai tout à l'heure.

Apoplexie légère. Ensin on a cité des exemples dans lesquels la perte de connaissance n'a pas été complète ou même a entièrement manqué, les malades
n'ayant été prévenus que par un simple étourdissement. Si le malade est debout,
il tombe ordinairement; mais parsois il peut continuer encore à marcher, en trainant sa jambe paralysée; s'il est assis, lui seul quelquesois a, dans le premier moment, la conscience de son attaque; mais plus souvent son air étonné et estrayé
frappe ceux qui l'enteurent, et la paralysie ne tarde pas à se manisester dans les
essonts impuissants qu'il sait pour mouvoir les membres affectés.

Tels sont les symptômes qui appartiennent en propre aux attaques d'apoplexie. On en observe encore quelques autres, mais on les trouvers dans la description détaillée qui va suivre; car il est important d'étudier en particulier chacun des symptômes que présentent les apoplectiques; et si j'ai tracé le tableau précédent, c'est qu'il est utile de connaître la manière dont se fait l'invasion de la maladie.

- 3° Description des divers symptômes en particulier. Nous avons vu plus haut que la perte de connaissance est un des principaux symptômes de l'hémorrhagie cérébrale, et nous avons noté des cas dans lesquels cette perte de connaissance est incomplète. Dans ce dernier cas, il y a des nuances qui méritent d'être mentionnées. Tantôt, dit M. Rochoux, c'est un simple éblouissement, tantôt un tournoiement de tête beaucoup plus fort. D'autres fois il s'y joint une sensation très pénible de déchirure, on de quelque chose qui éclate dans la tête. Tantôt la perte de connaissance est telle que le malade paraît entièrement insensible, mais se roppelle pourtant, quand l'accès est passé, la plupart des choses qui lui sont arrivées pendant sa durée.....
- Ce qu'il y a surtout de remarquable dans l'étourdissement apoplectique, c'est, continue M. Rochoux, le caractère du trouble profond et prolongé qu'il apporte dans les facultés intellectuelles. Il a beau être léger, les malades conservent un air d'étonnement tout à fait insolite, qui se dissipe toujours avec lenteur...
- Quand l'étourdissement est dissipé, il reste presque toujours une assez forte douleur de tête, avec un sentiment de lourdeur de cette partie. Beaucoup de malades disent en souffrir principalement du côté opposé à la paralysie. •

Paralysie du mouvement. La paralysie est un des symptômes les plus importants de l'hémorrhagie cérébrale. Aujourd'hui personne n'élève de doute sur ce point. Ordinairement elle occupe une moitié du corps, et constitue l'hémiplégie. En pareil cas, le bras et la jambe, d'un côté du corps, sont plus ou moins complétement privés de mouvement. Soulevés, ils retombent comme une masse inerte, sans que la rolonté du malade puisse s'y opposer. Ils ne peuvent plus exécuter aucun mouvement lorsque la paralysie est complète; si elle n'est pas tout à fait complète, ce qui

est rare, le malade peut retirer un peu le membre, mais il ne peut pas le soulever.

La paralysie de la face coîncide avec celle des membres. Les traits du côté paralysé sont détendus, la commissure des lèvres, du même côté, est plus basse que celle du côté opposé, et cela souvent à un degré très remarquable, parce que les muscles du côté non paralysé se contractent et tirent les traits en haut et en dehors. Si l'on dit au malade de souffler en retenant l'air dans sa bouche, ou voit la joue paralysée se distendre plus que l'autre, puis la bouche s'entr'ouvrir de ce côté et l'air sortir malgré tous les efforts du malade, ce qui tient au défaut de contraction des muscles de ce côté. Ce phénomène se produit parfois indépendamment de la volonté du malade, et alors qu'il est encore privé de connaissance. A chaque mouvement d'expiration, l'air, tendant à s'échapper de la bouche, soulève d'abord le muscle bascinateur paralysé, puis entr'ouvre la commissure, et s'échappe avec un bruit court et sec, comme quand on fume; aussi s'est-on servi, pour désigner ce phénomène, de l'expression fumer la pipe.

La paralysie des muscles moteurs de l'œil est beaucoup plus rare : il existe en pareil cas un strabisme qui varie nécessairement suivant les muscles paralysés. On observe plus fréquemment la paralysie de la paupière supérieure ; l'œil est alors fermé, parce que le releveur de cette paupière ne peut plus la soulever. On a aussi, dans un certain nombre de cas, signalé l'immobilité des pupilles, qui, suivant les auteurs, sont le plus souvent d'ilatées dans les cas les plus graves.

La paralysie de la langue coîncide ordinairement avec celle de la face et des membres, et se fait reconnaître principalement par la déviation de cet organe, lorsque le malade le tire ou cherché à le tirer hors de la bouche. Si la paralysie est complète, ou, en d'autres termes, existe des deux côtés, la langue ne peut pas être tirée; elle reste immobile au milieu de la bouche, malgré tous les efforts du malade. Si elle ne porte que sur un côté, l'organe sort de la bouche avec facilité, mais il est dévié. La pointe est portée du côté paralysé, phénomène qu'on explique facilement quand on connaît la manière dont la langue est poussée au dehors, ce qui a lieu par un mouvement de propulsion exécuté par les muscles génio-glosses, et très bien indiqué par M. Lallemand. Le muscle non paralysé pousse seul la langue, qui x trouve ainsi, faute d'antagonisme du muscle opposé, jetée du côté paralysé.

On a, il est vrai, fait des objections à cette manière d'expliquer le mouvement de la langue, et Blandin, qui nous a donné un mémoire fort intéressant sur : atructure et les mouvements de la langue dans l'homme (1), pense que l'action du lingual et du stylo-glosse, du côté non paralysé, doit empêcher le mouvement de propulsion du génio-glosse; mais s'il en est ainsi, il n'y a plus d'explication possible. D'un autre côté, on a cité des cas dans lesquels la déviation de la langue a lieu du côté non paralysé. Malgré les efforts qu'on a faits pour expliquer ces anomalies, nous devons convenir que nous ne connaissons rien de satisfaisant à cet égard. Je dois toutefois mettre l'observateur en garde contre une erreur facile. I' arrive quelquefois que la langue n'est pas paralysée; si alors on l'a fait tirer en explaçant du côté sain, le malade la dirige vers le médecin, et l'on peut la croire deviée de ce côté. Il faut aussi tenir compte de l'absence des dents d'un côté de la bouche, car la langue sort naturellement par le poiut où les gencives se trouven:

<sup>(1)</sup> Archives de médecine; Paris, 1813, t. 1, p. 187.

dégarnies. Mais c'est assez insister sur un point qui pour nous n'a qu'une importance secondaire, car pour le praticien il suffit qu'un fait soit bien constaté, quelle que soit l'explication qu'on puisse en donner.

La paralysie des antres parties du corps est bien loin d'avoir la même importance que celle des organes qui viennent d'être mentionnés, parce qu'elle est besuccion moins fréquente; cependant il est quelques particularités qui méritent notre attention.

On observe parsois une paralysie des muscles d'un côté du cou, mais le fait est rare. Il n'est pas plus sréquent d'observer la perte du mouvement des muscles du pharynx et de s'œsophage; ce symptôme n'existe guère que dans quelques cas très graves où il y a paralysie générale. En pareil cas, la dégluition est très difficile et se sait avec un bruit de glouglou. Je ne sais sur quoi se sont sondés les auteurs du Compendium pour avancer que la paralysie de l'estomac est assez sréquente dans l'apoplexie; ce symptôme n'est mentionné ni par M. Rochoux ni par M. Andral, qui ont étudié avec soin la paralysie dans les diverses parties qu'elle occupe, et je ne l'ai pas vit constaté dans les observations que j'ai consultées. La paralysie du rectum s'observe au contraire dans un certain nombre de cas, et il en est de même de la paralysie de la vessie. Je reviendral sur ces signes.

Paralysies limitées. Chez quelques sujets, et j'ai déjà eu occasion de signaler ces particularités, une portion peu étendue du corps est frappée de paralysie du mouvement. C'est ainsi qu'on voit un bras, plus rarement une jambe, plus rarement encore la langue, comme j'en ai observé récemment un cas, ou bien un côté de la face, être isolément paralysés. Dans d'autres cas, on voit à la fois la face et un bras, ou bien la face et la langue, etc., offrir la paralysie. Ces paralysies limitées peuvent avoir lieu aussi bien à la suite d'une attaque avec perte de connaissance qu'après un simple étourdissement; mais si l'on s'en rapporte à la plupart des faits publiés, c'est surtout dans les cas où il n'y à pas eu perte de connaissance qu'elles se manifestent.

On n'est pas bien fixé sur la paralysie des muscles du tronc. Ce que nous dirent à propos de la paralysie du sentiment nous portera à penser que les muscles de cette partie présentent plus ou moins complétement, dans un certain nombre dé, cas, la perte du mouvement; mais il est difficile de s'en assurer, soit en examinant les mouvements des côtes dans la respiration, soit en faisant exécuter des mouvements du tronc, parce que l'action musculaire des deux côtés n'est pas, à beau-coup près, aussi indépendante dans cette partie que dans les membres.

Dans les cas très graves, au contraire, ainsi que je l'ai dit plus haut, toutes ou presque toutes les parties que je viens d'énumérer sont frappées de paralysie des deux côtés du corps. On observe alors la paralysie générale, qui quelquesois, se dissipant d'un côté, laisse une hémiplégie complète, mais qui le plus souvent per siste jusqu'à la mort.

M. Cl. Bernard (1) à rapporté un cas dans lequel il existait un foyer sanguin dans le corps strié du côté gauche sans qu'on ait observé de paralysie dans aucun point du corps. C'est un cas bien exceptionnel.

Convulsions; contracture. La motilité présente encore une altération très importante, quoiqu'elle ne s'observe ni dans tous les cas, ni à toutes les époques de

<sup>(1)</sup> Union médicale, 15 noût 1848.

la maladie. Je veux parler des convulsions, de la contracture, de la roideur des membres et de celle des muscles de la mâchoire (trismus).

Dans certains cas, les convulsions ou la contracture alternent avec la paralysie, de telle sorte que, par moments, les membres se contractent de manière qu'il faut beaucoup de peine pour les étendre, et que, dans d'autres, ils tombent dans la résolution. D'autres fois on observe la paralysie d'un côté, et la roideur, la contracture ou les convulsions de l'autre. Assez souvent enfin on voit à une paralysie qui a duré plus ou moins longtemps succéder les convulsions et la contracture. Il résulte des recherches de Boudet, sur ce point intéressant, que l'apparition des phénomènes convulsifs coîncide, du moins dans le plus grand nombre des cas, avec, un épanchement de sang dans une des cavités de l'encéphale (ventricules, grande cavité de l'arachnoïde). J'ai eu occasion de vérifier maintes fois cette remarque importante, sur laquelle je reviendrai en parlant du ramollimement cérébral et des abcès du cerveau. Parsois la contracture existe des deux côtés, ce qui s'explique sacilement par l'éruption du sang dans la cavité centrale du cerveau.

Paralysie de la sensibilité. La sensibilité se trouve plus ou moins complétement abolie dans les organes privés de mouvemens. Cette règle souffre quelques exceptions, mais ces exceptions sont rares. Si l'on pince, si l'on pique un membre dans la résolution, le malade ne donne par ancune plainte, s'il a sa connaissance. et par aucun mouvement des parties non paralysées, s'il est sans connaissance, le moindre signe de soussrance. On observe surtout cette perte de sensibilité à la face et aux membres. Sur le tronc, la perte de sensibilité peut être constatée, mais ses limites ne sont pas toujours les mêmes ; il est rare que l'insensibilité s'arrête juste à la ligne médiane : chez quelques sujets on la voit s'avancer très près de cette ligne, tandis que chez d'autres elle s'en éloigne de manière à n'occuper que la partie latérale du tronc. Dans quelques cas que j'ai examinés dans le but de rechercher quelles sont les limites de l'insensibilité, j'ai trouvé qu'elles se rapprochaient beaucoup plus de la ligne médiane en arrière qu'en avant, de telle sorte que l'abdomen et la partie antérieure de la poitrine avaient conservé toute leur sensibilité. tandis qu'une moitié du dos était presque partout insensible. J'ai aussi constaté un fait remarquable : après avoir piqué avec une épingle un point sensible voisin des limites de l'insensibilité préalablement reconnues, je voyais, en piquant un per au delà de ces limites, vers la partie paralysée, la sensibilité revenue, et en poursuivant l'expérience, je pouvais reculer la limite de quatre ou cinq centimètres et quelquesois plus, de telle sorte que le malade se plaignait vivement d'une pique légère saite dans un point où auparavant une piqure beaucoup plus sorte n'avait causé aucune douleur. Je signale ces expériences, afin qu'elles soient répétées. car je n'ai pu encore les faire assez souvent.

La perte de la sensibilité est générale dans les cas très graves, comme la perte de mouvement. Parsois aussi elle est bornée à une très petite étendue du tégument. et, je le répète, elle n'est pas toujours en rapport avec la paralysie du mouvement.

Troubles des sens. Pendant l'attaque, lorsque le malade est privé de connantance, les sonctions sensoriales sont, par ce seul sait, abolies, et il n'est, par conséquent, pas possible de s'assurer s'il existe réellement des troubles de la vision, de l'ouïe, etc. Lorsqu'il est revenu à lui, on peut rechercher quels sont les symptomes que sournissent ces sonctions; mais malheureusement ces recherches n'ont pas encore été saites d'une manière suivie et méthodique. Quelquesois la vision est troublée du côté paralysé. L'œil est sixe, immobile, et ne distingue pas les objets ou ne les aperçoit que consusément. Dans des cas très graves, et qui se terminent par la mort sans que le malade ait recouvré sa connaissance, on voit parsois l'œil du côté affecté, injecté, saillant, à demi ouvert.

Dans un certain nombre d'observations inédites, dont j'ai entendu la lecture à la Société d'observation, il est sait mention d'expériences tendant à rechercher si l'ouze était perdue du côté paralysé, et j'ai remarqué qu'en général ces expériences conduisaient à un résultat négatif.

L'odorat est quelquesois perdu du côté malade. Il saut prendre garde, en recherchant ce symptôme, de consondre la sensibilité spéciale avec la sensibilité générale. La narine peut être, insensible aux stimulants ordinaires par suite de la paralysie, et cependant percevoir encore la sensation particulière des odeurs.

Quant au goût, rien n'est plus difficile que de savoir s'il est aboli dans une partie de la langue, parce que la salive répand promptement sur la surface de cet organe les corps sapides qu'on dépose sur un de ses points. L'impression qui m'est restée de la lecture de quelques saits où l'état de ce sens a été recherché est que le goût n'est généralement pas aboli.

Respiration. J'ai dit plus haut que dans les attaques très violentes la respiration est embarrasgée. Les malades sont alors entendre le même bruit qu'une personne qui rousse, et c'est là ce qu'on a désigné sous le nom de stertor. Aux approches de la mort, le râle trachéal, comme dans toutes les agonies, vient se joindre à cette sterteur, qu'on retrouve, du reste, dans d'autres affections comateures.

La parole est très fréquemment difficile ou même impossible, ce qui dépend de plusieurs causes. Lorsque les malades reviennent à eux, l'intelligence est plus ou moins troublée, d'où peut résulter une certaine confusion et un embarras plus ou moins marqué de la parole. Quelquesois la parole reste complétement abelie, bien que l'intelligence soit revenue, et nous verrons, en parlant des lésions anatomiques, à quelles altérations particulières du cerveau on a attribué ce symptôme singulier. Enfin, comme je l'ai dit plus haut, l'intelligence peut être revenue, ou même n'avoir été que saiblement atteinte, la parole peut être conservée, et cependant la prononciation des mots être très confuse par suite de la paralysie de la langue. J'ai en dernièrement dans mon service, à l'Hôtel-Dieu annexe, une jeune semme qui r'a pas eu de paralysie ailleurs que dans les muscles de la langue, et qui articulait lifficilement, quoique l'attaque d'apoplexie se sût dissipée depuis longtemps.

L'état du pouls a été étudié avec assez de soin, et nous verrons, en parlant du monostic, quelles conséquences on en a tirées. Il est variable. Souvent le pouls conserve sa fréquence, son ampleur et sa régularité normales. Parfois il est fort, slein et dur ; parfois aussi petit, serré, faible, rarement irrégulier. Lorsque la mort est proche, le pouls s'accélère et devient étroit et faible.

Du côté des voies digestives, on n'observe ordinairement rien de bien remarpuable. On a noté quelquesois des vomissements au moment de l'attaque, ordiairement de la constipation, et parsois des selles involontaires. Ce dernier proptôme n'a lieu à une époque rapprochée de l'invasion que dans des cas ordinairement très graves, et il résulte de la paralysie des sphincters de l'asses. Dans les cas d'une intensité moindre, il peut survenir sux approches de la mort.

La sécrétion urinaire ne subit pas de modifications importantes; mais nous avons vu que, dans certains cas, en général fort graves, sen excrétion était empéchée par suite de la paralysie de la vessie. On trouve alors les symptômes que nous avons assignés à cette paralysie (tumeur, matité, prine rendue par regorgement, etc.), et qu'il faut toujours rechercher quand il s'agit d'use affection cérébrale. Plus souvent encore, dans les attaques un peu fortes, il y a émission involontaire des urines. Quant aux divers caractères physiques du liquide excréti. M. Rochoux n'a rien trouvé qui appartienne en propre à la maladie dout nous nous occupons.

La chaleur de la peau n'est en général ni augmentée ni diminuée. Dans quelques cas on a signalé le froid des extrémités coincidant avec une augmentation de température vers la tête. Dans les derniers temps de la maladie, le froid des extrémités est très fréquent.

La face est diversement colorée. On avait attribué à l'apoplexie ranguine en hémorrhagie cérébrale une coloration rouge de la face ordinairement remarquable. Al. Rochoux a trouvé, en analysant ses observations, que la face est indifféremment pâle ou rouge, et qu'elle peut être verdâtre, jaunâtre, livide ou d'un vince foncé. Gette deraière coloration coïncide presque toujours avec la bouffissure.

Le sammeil n'est pas ordinairement naturel. Nous avons vu que dans les castrès graves il y a un véritable coma, et par conséquent il n'y a, à proprement parier. ni veille ni sommeil. Dans les cas moins intenses, et souvent même dans les cas légers, on observe un assoupissement qui est plus marqué la nuit que le jour. Dans d'autres, il existe una agitation parfois considérable, de l'insommie, et même un véritable délire.

Tels sont les symptômes de l'hémorrhagie cérébrale pendant la première partie de sa durée, à laquelle on pourrait donner le nom de première période on période d'augment et d'état, si la marche de l'affection ne présentait pas une variabilité a grande. Voyons maintenant ce que deviennent tous ces phénomènes pendant que l'affection suit son cours.

A une époque de la maladie, très variable suivant les cas, l'intelligence, laraque la maladie tend à la guérison, revient plus ou moins rapidement à son état primitif; mais il est rare qu'une attaque d'apoplexie sanguine un peu forte ne la mer pas après elle une certaine altération des facultés intellectuelles : tantêt c'est a mémoire qui est perdue, tantôt l'aptitude au travail, la puissance de conception, etc. Il est même fréquent que les individus restent dans un état marqué d'interprésentate et d'idiotisme qui, joint à la paralysie qu'ils présentent, sert à les faire reconnaître promptement : ils pleurent et rient sans motifs, et présentent i eux des visillards tombés en enfance. Chez quelques sujets néanmoins les fonctions cérébrales reprennent toute leur activité; c'est ce qu'en observe principalement dans les cas très légers où la perte de connaissance a été incomplète.

Il est très rare que la paralysie du mouvement, quelque légère qu'ait été l'attaque, se dissipe avec une très grande rapidité. Un a cité, il est vrai, des cas cal er symptôme aurait disparu au bout de deux, trois ou quatre jours; mais, comme a font remarquer les auteurs qui ont étudié avec le plus de soin l'hémorrhagie cert.

brale, les cas de cette espèce doivent, selon toutes les probabilités, être rapportés à une simple congestion du cerveau. Les sujets chez lesquels ce symptôme disparaît le plus rapidement sentent presque toujours, au bout d'un mois encore, une certaine saiblesse dans les parties paralysées. Mais le cas le plus ordinaire est de voir la paralysie persister deux ou trois mois avant de se dissiper tout à sait, et ensin on voit un assez bou nombre de sujets rester paralysés toute leur vie. C'est dans ces cas, comme je le disais plus haut, que l'intelligence est obtuse ou entièrement abolie. M. Rochoux a remarqué qu'alors même que la paralysie se dissipe chez les personnes âgées de plus de quarante ans, il reste presque toujours une faiblesse grande ou petite des membres affectés, à laquelle se joignent un sentiment d'engourdissement et une obtusion remarquable du tact.

Lorsque les membres restent paralysés pendant de longues années, ils s'atrophient, et finissent par présenter une coloration blasarde particulière à laquelle on
a donné le nom de luridité. Chez les sujets qui présentent cette paralysée prolongée
des membres, la face reste également paralysée, l'immobilité des muscles qui font
mouvoir les lèvres rend la parole difficile; les malades laissent échapper leurs aliments en les mâchant, parce que les lèvres et les joues n'ont plus la force de les relenir, et la salive ne pouvant pas être mieux gardée, ils bavent presque constamment.

La perte de la sensibilité se dissipe de la même manière que la perte du mouvement; mais, il est à remarquer que le premier de ces symptômes disparaît avant le second. Ainsi on voit des membres qui ont recouvré toute leur sensibilité conserver une faiblesse encore très grande. Si la paralysie du mouvement persiste vec toute son intensité, il est bien rare que la paralysie de la sensibilité ne reste pas également complète. C'est ce qu'on observe chez les malades devenus idiots, font je parlais plus haut.

Une remarque générale, c'est que la paralysie de la motifité et de la sensibilité et dissipe plus promptement aux membres inférieurs qu'aux membres supérieurs. On voit des sujets qui parviennent à marcher, quoiqu'en trainant la jambe, et qui péanmoins ne peuvent pas parvenir à remuer un bras; celui-ci reste à demi-fléchi e long du corps, le pouce dans la main et dans une demi-pronation. La démarche le ces hémiplégiques est caractéristique.

Les autres symptômes se dissipent ordinairement avec une bien plus grande raidité que ceux que je viens d'énumérer. Il y a cependant une exception dans
pelques cas pour la perte de la parole. On voit fréquemment des sujets restés
aralytiques avoir toutes leurs fonctions digestives, sécrétoires, etc., dans un bon
tat, et ne plus pouvoir parler. Ils entendent ce qu'on leur dit, ils comprennent, ils
herchent à répondre, mais ils ne peuvent articuler. Le plus souvent ils prononent quelque monosyllabe ou quelques mots sans aucun sens, qu'ils appliquent à
out, et seut fort sujets à s'impatienter quand on ne comprend pas ce qu'ils veulent
lire. Alors ils expriment leur impatience en répétant, sur divers tons et avec peristance, le mot incompréhensible qu'ils ont adopté. On voit aussi la paralysie du
rectum ou des sphincters de l'anus persister parsois très longtemps, ce qui donne
lieu soit à la constipation, qui n'est vaincue que par les purgatifs, soit à une incontinence des matières sécales. Il est plus rare de voir persister l'incontinence d'urine. Quelques sujets conservent, an contraire, une rétention d'urine, et s'ou est
obligé de les sonder tous les jours.

Pendant que cet amendement de symptômes a lieu, ou lorsque les malades sont depuis un temps plus ou moins long dans cet état de paralysie, suite de l'hémorrhagie cérébrale, il peut survenir d'autres symptômes qui annoncent de nouvelles lésions. La fièvre s'allume, des douleurs plus ou moins vives, des fourmillements, la contracture se montrent dans le membre paralysé; puis survient une nouvelle perte de connaissance brusque ou progressive. Ces symptômes vont en augmentant, et le malade succombe après une agonie plus ou moins longue. Ces signes annoncent un ramollissement consécutif à l'apoplexie et qui s'est emparé des parois du foyer.

Dans un assez bon nombre de cas, surtout quand l'hémorrhagie a été un per violente, ce ramollissement consécutif se produit peu de temps après l'attaque, et lorsque le retour plus ou moins complet de l'intelligence fait espérer une amélioration progressive. D'autres fois ce n'est qu'au bout d'un temps assez long, plusieurs mois, des années, pendant lesquels l'état caractérisé par la paralysie est resté stationnaire, qu'on voit survenir ces signes de ramollissement, dont la doubleur du membre paralysé peut être le premier symptôme. On voit, en effet, des sujets qui souffrent beaucoup et ressentent de vifs élancements, des douleurs lancinantes dans un bras, par exemple, avant que la fièvre, la perte de connaissance, etc., viennent démontrer que le cerveau se ramollit.

Ensin, ainsi que je l'ai dit plus haut, il est des cas d'apoplexie non fondroyant qui se terminent par la mort, avec une progression toujours croissante des symptômes, ou du moins sans éprouver autre chose qu'une amélioration passagère. Nous verrons que, en pareil cas, on trouve ordinairement la raison de cette intensité croissante des phénomènes morbides dans la continuation de l'hémorrhagie, qui se sait tantôt d'une manière continue, tantôt d'une manière irrégulièrement intermittente, ce qui explique les améliorations passagères dont je viens de parler.

Quant aux symptômes des maladies intercurrentes, comme la pneumonie, la bronchite, etc., affections qui viennent hâter la mort d'un certain nombre d'apoplectiques, ce n'est pas ici le lieu de les exposer; il suffit de mentionner le fait. Seulement il faut savoir que ces maladies peuvent se développer d'une manière latente chez les sujets dont les fonctions cérébrales sont plus ou moins abolies, et. par conséquent, toutes les sois qu'il survient quelque changement dans la saute habituelle d'un sujet resté paralysé et imbécile à la suite d'une hémorrhagie cérébrale, on doit examiner avec soin tous les organes et toutes les sonctions.

# § IV. - Marche; durée; terminaison.

J'ai, à peu de choses près, décrit la marche de la maladie en indiquant par succession des principaux symptômes. Elle est très variable. Extrêmement rapidedans les apoplexies foudroyantes, elle a toujours ce caractère de rapidité au début de toutes, puisqu'il s'agit d'une véritable attaque; mais ensuite on voit cette marche tantôt conserver une assez grande acuité; tantôt, au contraire, devenir très lente, soit que la maladie tende à une terminaison suneste, soit qu'elle tende à la guérison, mais bien plus souvent dans le dernier cas que dans le premier. Il est decas où le mieux ne marchant pas d'une manière durable, il y a des intervalles de

raison et de délire. Ce dernier, comme je l'ai dit, est surtout remarquable la nuit.

Il s'ensuit que la durée de cette affection est également très variable. On voit des sujets succomber en quelques minutes, ou, bien plus fréquemment, en trois, quatre et cinq heures (apoplexie foudroyante), d'autres au bout de vingt-quatre heures on de quelques jours; tandis que d'autres vivent pendant des années, quoique portaut des traces profondes de l'hémorrhagie cérébrale.

La durée des divers symptômes mérite une mention particulière. Les malades recouvrent la connaissance ordinairement du premier au quatrième ou sixième jour. La paralysie, au contraire, ainsi que je l'ai dit plus haut, ne se dissipe qu'au bout de dix ou quinze jours dans les cas très légers, et au bout d'un, deux ou trois mois dans les cas de moyenne intensité.

La terminaison de l'hémorrhagie cérébrale est fréquemment funeste; mais, aissi que nous l'avons sait remarquer, l'époque à laquelle arrive la mort est très variable. Lorsque la maladie est très intense, elle emporte le malade par l'anéantissement des diverses sonctions et par ses propres progrès. Dans d'autres cas, il survient, après une amélioration de plus ou moins longue durée, un ramollissement que j'ai déjà mentionné et qui cause la mort. Chez quelques sujets cet esse produit par une maladie intercurrente, et ensin d'autres succombent à une nouvelle attaque d'apoplexie.

Les récidives de l'hémorrhagie cérébrale sont très fréquentes. On voit quelquelois des sujets être atteints presque coup sur coup de plusieurs attaques d'apolexie; d'autres commencent à peine à se remettre d'une première hémorrhagie
qu'ils sont frappés par une seconde. Quelques uns enfin, après avoir été pendant
lusieurs années à l'abri de ses atteintes, soit qu'ils aient parfaitement guéri, soit
qu'ils aient vécu paralysés, éprouvent une nouvelle attaque. Le nombre de ces récidies peut être considérable. En général, ce sont les apoplexies légères, et surtout celles
qui ont en lieu sans perte de convaissance, qui se renouvellent ainsi à des interralles plus ou moins rapprochés. On a cité des cas où l'existence de dix, onze,
louze petits foyers apoplectiques, dans un état de cicatrisation plus ou moins
lvancé, a prouvé l'existence de dix ou douze attaques de paralysie successives. Il
litrive fréquemment qu'après avoir éprouvé un plus ou moins grand nombre de ces
lettes attaques, les sujets en ont une beaucoup plus forte qui cause la mort.

# § V. — Quelques particularités sur l'hémorrhagie cérébrale, suivant l'âge des sujets et le siège de la lésion.

L'hémorrhagie cérébrale, telle que je l'ai désinie, a son siége dans plusieurs orpanes différents. Il importe, par conséquent, de rechercher si la dissérence du siège en apporte une dans les symptômes. En outre, la maladie ne se présente généralenent pas, chez les très jeunes ensants, avec les mêmes caractères symptomatiques que chez les adultes : c'est également un point à étudier. Ces particularités me paraissent assez importantes pour mériter l'attention particulière du praticien. Je rais les exposer, en commençant par l'hémorrhagie cérébrale chez les ensants.

Hémorrhagie cérébrale chez les enfants. J'ai, dans un autre ouvrage (1), néuni

<sup>11)</sup> Clinique des maladies des enfants nouveau-nés, p. 500 et suiv.

quelques observations propres à faire connaître quels sont les symptômes de l'hémorrhagie cérébrale chez les enfants nouveau-nés. Or, parmi les cas que j'ai rassemblés, je n'en ai trouvé qu'un, recueilli par M. Vernois, qui ait denné de symptômes évidents. Je ne parle pas, en esset, des convulsions observées chez un sujet, parce qu'il s'agissait, dans ce cas, d'une hémorrhagie dans la cavité de l'arachecide, dont nous ne nous occupons pas ici. On peut donc dire que chez les nouveaux-nés l'affection est ordinairement latente. Les sujets n'étaient remarquables que par leur peu de vivacité ou leur immobilité. Dans le cas observé par M. Verhois, les symptômes surent ceux qu'on observe chez l'adulte, saus que rien ne pat saire craire que le sensibilité était abolie; mais la dissiculté de l'exploration a pu empêcher de reconnaître le symptôme.

Les observations rassemblées par MM. Rilliet et Barthez (1) prouvent que, cher les enfants un peu plus âgés, les symptômes ne sont généralement pas plus caractéristiques dans l'hémorrhagie qu'ils appellent primitive que dans l'hémorrhagie secondaire, c'est-à-dire, survenue chez des sujets dont la santé est détériorée par une autre affection. Ce sont des convulsions, de l'agitation, du coma ; mais presque jamais ces symptômes ne s'accompagnent d'une paralysie évidente et bien localisie, et l'attaque telle que nous l'avons décrite chez l'adulte n'existe pas.

Il faut reconnaître que l'apoplexie chez les enfants a basoin d'être encore étadiée; mais les faits dont je viens de faire mention n'en ent pas moins en interêt réel.

Hémorrhagie du cervelet. Il y a des points obscurs dans l'histoire de l'hémorrhagie du cervelet, ce qui tient, ainsi que le font remarquer les auteurs du Cuapendium, à ce que beaucoup d'apoplexies cérébelleuses sont très promptement mortelles et ne permettent pas d'en étudier attentivement les symptômes, et aum à ce que fréquemment, en même temps qu'une hémorrhagie du cervelet, il existe une hémorrhagie du cerveau. Cependant il résulte des recherches les plus précises et en particulier de celles de M. Andral, que, dans la première de ces affections, les choses se passent en général de la même manière que dans l'hémorrhagie cérebrale. Voici toutefois les différences signalées dans certains cas:

Morgagni a cru voir que dans l'apoplexie du cervelet, la respiration est ples profondément troublée ainsi que la circulation, et que l'émission involontaire de urines et des matières fécales est plutôt un symptôme de cette hémorrhagie que d'une hémorrhagie cérébrale; mais ces assertions demandent à être confirmement de nouveaux faits.

M. Serres a noté l'érection du pénis six sois sur onne cas d'hémorrhagie cérebelleuse; mais les autres auteurs n'ont pas observé ce phénomène, qui tiendrant suivant ce médecin, à ce que l'hémorrhagie a eu lieu dans le lobe médian du cervelet.

Je mentionnerai encore, comme ayant été donnés pour signes d'une hémorrhagie cérébelleuse, la paralysie du sentiment avec la conservation du mouvement avec la conservation du

(1) Trait, des malad, des enfants, t. II.

Enfin on a cité comme appartenant particulièrement à l'hémorrhagie cérébelleuse l'amaurose et le coma; mais nous n'avons pas de relevés de faits qui prouvent l'exactitude de cette assertion.

Je parlerai du rapport de la paralysie avec le point lésé du cervelet, après avoir fait la description des lésions anatomiques.

Hémorrhagie de la protubérance cérébrale. Dans quelques cas, l'hémorrhagie de la protubérance annulaire est tout à fait soudroyante. Le sujet peut être emporté en quelques minutes. On en voit un exemple dans le Recueil de la Société anatomique. Dans les cas de ce genre, le soyer apoplectique occupe toute la protubérance, dont il ne reste plus qu'une coque mince qui seule s'est opposée à l'écouement du sang, hors de l'organe. D'autres sois, et M. Serres (1) en a rapporté les exemples, il y a paralysie générale, et survenant subitement en même temps que la perte de connaissance; puis se montrent des symptômes d'asphyxie, et le malade succombe au bout d'un temps plus ou moins long. En pareil cas, la lésion occupe encore la partie centrale de la protubérance; mais, soit qu'elle ait moins d'étendue, soit pour une autre cause que les observations connues dans la science ne nous permettent pas d'indiquer, la maladie a marché avec moins de rapidité.

On a cité d'autres saits, et celui que rapporte Ollivier (2) est des plus remarquables, dans lesquels les choses se sont passées à peu près comme dans les cas où l'existe une hémorrhagie circonscrite dans un des hémisphères du cerveau, t'estidire qu'il y a eu une hémiplégie du mouvement; mais, suivant l'auteur que je iens de citer, l'hémorrhagie de la protubérance dissère, même dans ce cas, de hémorrhagie cérébrale, en ce qu'il n'y a pas abolition aussi complète de la senibilité que du mouvement, ce qu'il attribue à l'intégrité des faisceaux postérieurs le la moelle, qui ne sont pas atteints dans l'hémorrhagie de la protubérance.

Je dois dire que cette dernière assertion aurait besoin d'être appuyée sur de souveaux faits; car, dans les cas d'apoplexie de la protubérance, les symptômes ont souvent si graves et si promptements mortels, qu'on a beaucoup de peine à onstater l'existence ou l'absence des divers phénomènes (3).

Un autre symptôme sur lequel Ollivier a principalement insisté, consiste dans les convulsions plus ou moins violentes, une sigidité tétanique (Rochoux), qui récèdent la résolution générale par laquelle se termine le plus souvent l'apoplexie le la protubérance. Dans quelques uns des cas rapportés, on peut expliquer ces onvulsions par la rupture des parois du foyer sanguin et l'irruption de sang dans me des cavités tapissées par l'arachnoïde; mais dans plusieurs des observations assemblées par Ollivier, il a été bien constaté que l'hémorrhagie était parfaitement circonscrite dans l'intérieur de la protubérance, et que toutes les autres paries de l'encéphale étaient saines, de telle sorte qu'on ne peut s'empêcher de recontaître l'existence de ce symptôme dans l'hémorrhagie simple du méso-céphale, quoiqu'il soit difficile de l'expliquer.

Enfin on a prétendu que, dans l'hémorrhagie de la protubérance cérébrale, la aralysie affectait plus particulièrement les membres supérieurs; mais les faits que

<sup>(1)</sup> Ann. des hop.

<sup>(2)</sup> Trait. des malad. de la moelle épin., 7º éd., t. 11, obs. 95.

On consultera avec fruit, sur ce point, les recherches de M. Longet sur le système nerveux.

je vieus de signaler, et dans lesquels la paralysie occupait tous les membres à la kib. prouvent que cette assertion est erronée.

Comme on le voit, l'hémorrhagie de la protubérance a besoin d'être encore étadiée avec grand soin, et, dans l'état actuel de la science, ou ne peut pas tracer de ses symptômes une description très précise.

Hémorrhagie capillaire (apoplexie capillaire des auteurs). Nous verrons plutard, en parlant des lésions anatomiques, qu'il existe une forme d'hémorrhagie cérébrale dans laquelle le sang n'est pas ramassé en foyer, mais bien disséminé, sous forme de pointillé plus ou moins fin : lésion à laquelle on a donné le non d'apoplexie capillaire. Cette forme de l'hémorrhagie cérébrale (car il est aujour-d'hui démontré qu'une véritable hémorrhagie peut affecter une forme semblable donne-t-elle lieu à des symptômes particuliers? Si l'on consulte sur ce point le intéressantes recherches de MM. Bravais (1), Cruveilhier (2), Dance (3), Diday 1. Durand-Fardel (5), etc., on voit que les divers cas présentent d'assez grands différences.

Dans ceux qu'ont cités MM. Diday et Durand-Fardel, les symptômes ont été les mêmes que ceux de l'hémorrhagie cérébrale ordinaire; seulement, ainsi que le fait remarquer le premier de ces deux auteurs, les phénomènes sont plus sugités et peuvent souvent échapper à l'observation. Dans les cas cités par Dance, au contraire, les symptômes ont été tellement obscurs et si différents de ceux de l'hémorrhagie cérébrale ordinaire, que la maladie a été méconnue pendant la vie.

Ce qui sait que les symptômes sont obscurs dans beaucoup de cas, c'est : 1 que l'apoplexie capillaire se sait sréquemment chez des sujets déjà affectés d'une autre maladie, et 2 que souvent une inflammation du tissu cérébral vient promptement mêler ses symptômes à ceux de l'hémorrhagie, et les masquer. Dans les cas de servés par Dance, on n'a observé d'abord qu'une prostration croissante avec de tat sébrile sans caractère particulier; puis est survenue une paralysie général qu'en a pur attribuer à toute autre lésion qu'à une apoplexie capillaire.

#### § VI. - Lésions anatomiques.

C'est à l'aide d'une étude approfondie des lésions anatomiques qu'on est parrers à connaître avec une assez grande exactitude les différents points de l'histoire de l'hémorrhagie cérébrale, et qu'on a fait justice d'une foule de théories hypothetiques qui avaient cours dans la science. C'est aux recherches de Wepfer (6', de Valsalva, de Morgagni, qu'on doit les premières notions exactes et étendues sur ce lésions, qui ont été ensuite étudiées avec une nouvelle ardeur dans les trente dernières années. Rien ne me serait plus facile que de donner sur ce sujet un transferent nombre de détaits; mais je dois me borner à signaler les points les plus in portants, comme je l'ai fait pour les autres maladies.

Ce qui caractérise essentiellement l'hémorrhagie cérébrale est l'accumulation

<sup>(1)</sup> Mom. sur l'homorrhagie de la couch. cortic. du cerv. (Rev. mod., mars 1827-

<sup>(2)</sup> Dict. de méd. et de chir. prot., art. APOPLEXIE.

<sup>(3)</sup> Obs. sur une forme partic. d'apop. (Arch. yen. de méd., mars 1832).

<sup>(4)</sup> Mein. sur l'apop. capillaire (Gaz. med., avril 1837).

<sup>(</sup>b) Rech. anal.-path. sur l'infiltr. sang.; Thèse, Paris, 1840.

<sup>(6)</sup> Observ. medicina pract., 1727: Apoplex.

d'une plus ou moins grande quantité de sang liquide ou en caillots dans une excavation formée aux dépens de la substance du cerveau, du cervelet ou de la protubérance annulaire. Quelquesois néapmoins il n'y a pas de véritable excavation, et il existe alors une apoplexie capillaire, ou infiltration sanguine, sur laquelle je reviendrai plus loin.

Foyer hémorrhagique. Chez les sujets qui succombent à une hémorrhagie récente, on trouve dans diverses parties de l'encéphale qui seront indiquées plus loin une cavité généralement arrondie, mais de forme irrégulière et remplie de sang. Ce sang est ordinairement pris en caillots mouş, quelquesois il est en partie caillé et en partie liquide. Le nombre et le volume des caillots est très variable; ils sont noirs, ainsi que le sang liquide dans lequel ils baignent.

Lorsqu'il s'est écoulé un certain temps depuis l'attaque d'apoplexie jusqu'à la mort, le sang contenu dans le foyer est pris en un caillot plus dense, mou, fortement coloré, et au lieu d'être plongé dans un liquide sanguin offrant tous ses caractères normaux, il est entouré d'une sérosité rougeâtre plus ou moins soncée.

Il arrive quelquesois qu'une hémorrhagie nouvelle s'est effectuée dans le soyer sanguin primitif; alors on trouve d'anciens caillots décolorés au milieu d'un épanchement de sang en caillots noirâtres ou d'un liquide de la même couleur. Il en est à peu près de même lorsque l'hémorrhagie a continué à se saire lentement, car les premiers caillots ont eu le temps de prendre de la consistance et de se déco-brer avant que les derniers se soient sormés.

A une époque plus avancée, la consistance du sang a beaucoup augmenté, sa couleur est rouge pâle, jaunâtre, jaune d'ocre; plus tard encore il ne se présente clus que sous forme de quelques caillots fibrineux et finit par être complétement résorbé. Nous verrons plus loin, en parlant de la cicatrisation des foyer hémorhagiques, ce qui reste après sa résorption.

La quantité du sang contenu dans les soyers récents est des plus variables, suivant M. Rochoux, elle varie ordinairement depuis 4 à 8 grammes jusqu'à 120 et 160; mais cet auteur signale des cas dans lesquels cette quantité a été seaucoup plus ou beaucoup moins considérable. On voit, en esset, dans quelques as, une très grande partie d'un hémisphère occupée par un soyer sanguin, de elle sorte que le volume de ce côté du cerveau a notablement augmenté, et qu'il seut en résulter une compression de l'autre hémisphère, tandis que dans d'autres as on ne trouve qu'un petit soyer capable de loger un haricot ou une sève.

Les parois des soyers apoplectiques sont inégales et présentent des saillies et des noncements très variables. Elles sont molles dans la très grande majorité des cas, or que l'épanchement est récent; si l'on remplit d'eau la cavité qu'elles sorment, in voit slotter des lambeaux adhérents à ces parois, et qui résultent de la déchirure le la pulpe cérébrale. Leur couche la plus interne, dans l'épaisseur de quatre à inq millimètres, est rouge soncé, et manisestement imbibée par le sang; ensuite on rouve une nouvelle couche d'abord rougeatre, puis d'un jaune-serin pale, qui a de puatre à huit ou neus millimètres d'épaisseur, qui est ramollie et souvent à un très aut degré, qui se divise en silaments slottants comme des houppes quand on y verse un ilet d'eau, et dont une partie libit par être entraînée si l'on continue l'irrigation.

C'est cette conche ramollie qui, aux yeux de M. Rochoux, est un vestige de ce amollissement jaune particulier auquel il a donné le nom de ramollissement hé-

morrhogipare. L'existence préalable de ce ramollissement expliquerait, en effet, très blen la formation de l'hémorrhagie; mais on a objecté que, dans quelques cas d'apoplexle foudroyante; ce ramollissement n'avait pas été signalé, et l'on a attibué cet état de la substance cérébrale qui environne le foyer à une imbibition sanguine qui pénètre à une plus ou moins grande profondeur. Nous avons vu qu'un des printipaux arguments en faveur de cette dernière opinion est l'absence de symptômes précurseurs. De son côté, M. Rochoux objecte que cette imbibition peut bien exister dans les cas où l'hémorrhagie date de trois ou quatre houre. L'avoue que je ne comprends pas la force de tette objection. Qui nous dit, en effet, qu'un tissu déchiré ne peut pas s'imbiber en trois ou quatre heures? La charpente du cerveau est cellulaire comme celle des autres organes, et l'on salt avec quelle facilité l'imbibition se fait dans ce tissu. En dernière analye. l'opinion de M. Rochoux sur l'existence préalable du ramollissement inflammatoir n'est pas aussi solidement établie que cet auteur paraît le croire.

Il est ordinaire de ne trouver qu'un seul foyer récent, mais il n'est pas très rare d'en trouver un certain nombre offrant des degrés variables d'ancienneté. C'es ainsi qu'on voit quelquesois chez un même sujet : ici une cavité apoplectique conténant un caillet consistant, décoloré, jaunâtre; là un foyer renfermant un caillet noirâtre, et dans un autre point une troisième caverne pleine de caillots mots et de sang liquide. Ces divers degrés penvent être plus multipliés encore, et si l'on y joint les traces de cicatrices plus ou moins avancées dont il sera question plus lois on peut avoir de très nombreux soyers, puisqu'on en a rencontré jusqu'à quinze ce seize. Quelquesois on trouve plusieurs soyers qui se sont produits en même tempou à des intervalles très peu éloignés, ce que l'on reconnaît à leur aspect récent.

Apoplexie capillaire. Dans les cas d'apoplexie capillaire, il n'y a pas, à proprement parler, de cavité, et cependant ce n'est pas une simple injection; seulemen le sang s'est épanché par très petites parties disséminées dans l'intervalle des fibrece qui donne parfois au tissu cérébral l'aspect d'une fraise. D'autres fois on trouve des cubes de substance cérébrale d'un rouge uniforme, comme si du sang solidiés s'était substitué à la pulpe cérébrale. Cependant l'examen le plus attentif ne per faire découvrir la moindre solution de continuité dans cette pulpe, qui, lorsqu'er en examine une tranche, présente des taches rouges irrégulières, et qu'on dirappliquées avec un pinceau. Mais elles ne sont pas superficielles, car, en continuate à couper le cerveau en tranches minces, on voit qu'elles pénètrent à une profince deur ordinairement égale au diamètre de leur largeur.

Il n'est pas rare de voir le tissu cérébral ramolli autour de ces points d'apoples capillaire. Faut-il, en pareil cas, regarder l'infiltration sanguine comme toujour pe mitive? Je ne le pense pas, quoique, d'après les recherches de MM. Durand-faidel et Diday, il en soit ordinairement ainsi. J'ai rapporté un cas d'apoplexie capillaire avec ramollissement et méningite tuberculeuse (1), dans lequel la succession des syn ptômes a prouvé que l'hémorrhagie capillaire était consécutive au ramollissement.

Quelquesois on trouve l'apoplexie capillaire dans un point très circonscrit. ( hr une vieille semme, qui néanmoins présentait les symptômes les plus intenses, je ne

<sup>(1)</sup> Arch. gén. de méd., 1846.

tronvai à l'autopsie qu'en centimètre cube environ d'apoplexie capillaire à la partie externe et un peu au delà du corps strié. D'autres sois, les petits points sanguins couvrent une étendue assez considérable, surtout à la surface du cerveau.

Cicatrisation des foyers sanguins. Lorsqu'un malade succombe très longtemps après une attaque d'apoplexie sanguine, soit qu'il ait parfaitement guéri, soit qu'il ait conservé une paralysie plus ou moins complète, il se fait dans le cèrveau un travail de cicatrisation particulier, sur lequel Prost et Marandel attirèrent l'attention des médecins, que M. Rochoux étudia ensuite, et dont M. Riobé réussit ensin à faire comprendre l'intérêt.

A une époque qu'on ne peut parfaitement préciser, mais qu'on fixe ordinairement aux environs du vingtième jour après l'attaque, on trouve sur les parois du foyer une membrane molle se déchirant à la moindre traction, et rouge comme si elle était formée d'une portion du sang épanché solidifié. Quelques jours plus tard, cette membrane a pris un peu de consistance; elle est jaunâtre et parsemée d'une multitude de très petits vaisseaux sanguins. La membrane a encore peu de fermeté, mais on peut la détacher sans la rompre. Peu à peu son organisation fait des progrès, puis elle se condense, devient très fine, prend une apparence séreuse, et adhère à la pulpe cérébrale par un tissu cellulaire serré, de telle sorte qu'on dirait un petit ventricule anormal creusé dans la pulpe cérébrale. C'est alors que le caillot sanguin s'est décoloré, a pris de la consistance, et a diminué de volume; aussi la membrane de nouvelle formation sécrète-t-elle une sérosité tantôt incolore, tautôt jaunâtre, qui entoure le caillot condensé.

A une époque plus avancée encore, le caillot a fini par disparaître, et alors les thoses se passent de plusieurs manières différentes dans les divers cas. On trouve quelquefois une cicatrice linéaire: c'est que les parois du kyste ont fini par se rapprocher et par adhérer entièrement. Ce cas n'est pas, à beaucoup près, le plus commun. D'autres fois l'adhésion se fait par des fausses membranes celluleuses plus ou poins lâches, qui établissent entre les parois un réseau à mailles de grandeur variable, et dans lesquelles on voit de la sérosité semblable à celle qui existait dans la grande cavité. Parfois enfin on trouve un véritable kyste uniloculaire, tapissé par une membrane fine qui laisse apercevoir la couleur du tissu sous-jacent, et dans l'intérieur de laquelle il existe de la sérosité.

D'après les recherches de M. Diday, l'apoplexie capillaire elle-même peut laisser près elle de petites poches semblables, sauf le volume, aux kystes que je viens de lécrire. Il faut admettre que, dans ce cas, la pulpe cérébrale a été résorbée en même emps que le sang qui s'était infiltré.

Enfin une dérnière forme de cicatrice signalée par M. Andral est celle dans lanelle le caillot, se condensant, finit par faire corps avec la substance cérébrale, de elle sorte qu'un examen peu attentif pourrait faire croire à l'existence d'une tuneur cancéreuse ou tuberculeuse.

Lorsque l'épanchement sanguin s'est produit dans un point voisin des ventriules ou de la grande cavité de l'arachnoïde, il peut rompre la paroi mince qui le pare de ces cavités où le sang fait irruption par une ouverture de grandeur vaable. Le sang épanché dans ces cavités naturelles y subit les mêmes transformaons que dans la cavité accidentelle, et cette indication doit suffire. Mais ce qu'il nporte de rappeler, c'est que si, chose fort rare, le malade ne succombe pas aux premiers progrès de la maladie, il se sorme autour du sang épanché dans la cavité de l'arachnoïde une sausse membrane (1), ce qui prouve bien qu'il n'est pas besoin pour cela d'une sécrétion opérée par les parois du soyer sanguin dans l'hémorrhagie de la pulpe du cerveau.

Telles sont les lésions qui caractérisent anatomiquement l'hémorrhagie cérébrale. Il en est d'autres qui en sont la conséquence, et qu'il suffit d'énumérer. Telles sont celles qui résultent de l'inflammation des parois du foyer, et qui sont constituées par un ramollissement blanc ou jaune, envahissant une plus on moiss grande étendue de la pulpe, et présentant le plus souvent des traces de suppurtion qui ne laissent aucun doute sur sa nature inflammatoire. Telles sont aussi les adhérences des membranes au niveau des foyers sanguins, lorsque ceux-ci sont voisins de la superficie, tandis que ces membranes ne présentent aucune altération dans les cas où le foyer est profond.

Ensin on a trouvé chez les apoplectiques une plus ou moins grande quantité de sérosité dans les cavités de l'arachnoïde, ce qui peut bien tenir à la lenteur de l'agonic. On a noté la lividité de la face, du cuir chevelu, du cou, ce qui annonce une grande violence du molimen hemorrhagicum; on a vu même dans ces parties des ecchymoses qui ne pouvaient être attribuées qu'à la même cause. On a noté ausa la congestion des autres organes, et l'on a remarqué que la chaleur se conserval longtemps dans les cadavres des sujets qui ont succombé à cette affection.

#### § VII. - Siége des lésions qui caractérisent l'hémorrhagie cérébrale.

Tous les auteurs ont compris l'importance qu'offre l'étude du siège des lésions, parce qu'en en rapprochant les symptômes, on parvient à diagnostiquer non selement l'affection, mais encore le point de l'encéphale dans lequel elle a son siège. M. Rochoux, et surtout M. Andral, nous ont donné sur ce point des renseignements numériques du plus grand intérêt. Il résulte des recherches de ce dernier auteur, que l'hémorrhagie se montre le plus fréquemment, et dans une proportion très grande, au niveau des corps striés et de la couche optique et dans ces dem points à la fois (202 fois sur 386 cas), et que les autres organes viennent ainsi qu'i suit dans l'ordre de fréquence : corps striés, couches optiques, portion des hémisphères située au-dessus du centre ovale de Vieussens, lobes latéraux du cerveix portion du cerveau située au-devant des corps striés, mésocéphale, etc. Le ketteur qui voudra avoir à ce sujet des renseignements plus précis devra recourir à à Clinique médicale de M. Andral.

Dans les observations recueillies jusqu'à ce jour, l'appoplexie sanguine s'est montrée, à très peu près, aussi fréquente à droite qu'à gauche, et il est aus commun de la voir exister dans les deux côtés à la fois; mais souvent alors le lésions n'ont pas la même ancienneté; il y a eu deux attaques ou un plus grad nombre qui ont laissé successivement des traces dans les deux hémisphères. Ces résultats sont-ils définitifs? M. Rochoux ne le peuse pas, et il lui paraît probable que l'observation ultérieure fera pencher la balance du côté de l'hémisphere droit; mais il ne s'appuie pour cela que sur des considérations qui pourraient hes être peu fondées.

<sup>(1)</sup> Voy. Hémorrhagie des méninges.

Suivant M. Diday, l'apoptexie capillaire ne se montre que dans la substance grise, soit qu'elle affecte la partie superficielle du cerveau, soit qu'elle occupe les parties prosondes. Cette observation est juste dans la très grande majorité des cas; mais il est quelques faits, et tel est celui que j'ai cité plus haut, dans lesquels la substance blanche est manifestement le siège de cette espèce d'hémorrhagie. Il est vrai que chez ce sujet il y avait un ramollissement inslammatoire préalable. Faut-il qu'il en soit ainsi pour que l'hémorrhagie capillaire ait lieu dans la substance blanche, tandis qu'elle peut, comme nous l'avons vu, se produire d'emblée dans la substance grise? C'est ce que je ne saurais décider.

Ensin nous avons vu plus haut que l'épanchement de sang peut rompre ses parois et envahir les ventricules, la grande cavité de l'arachnoïde, et même passer dans la cavité rachidienne. Voyons maintenant quelle est la liaison de ces lésions vec les symptômes précédemment décrits.

### § VIII. — Rapport des lésions, suivant leur siège, avec les principaux symptômes.

Un fait général, parsaitement établi depuis qu'on se livre à l'anatomie pathoogique, c'est que la paralysie du mouvement et de la sensibilité existe dans le
ôté du corps opposé au soyer hémorrhagique. On a, il est vrai, cité quelques
as où les choses se seraient passées autrement; mais ces cas sont si rares, que,
ans même saire remarquer que quelques uns ont été observés très superficiellenent, on peut regarder cette loi comme une des plus générales en pathologie. Il
st même permis de supposer que, dans quelques uns des cas cités, il y a en
uelque circonstance inaperçue qui aurait expliqué l'anomalie apparente, si elle
vait été connue.

Nous avons vu plus haut que, d'après les cas simples, on observe le même roisement des lésions et des symptômes dans l'hémorrhagie du cervelet et de la rotubérance. Cependant les cas sont un peu plus nombreux où les hémorrhagies e ce genre ont donné lien à des symptômes dont le siège a paru auormal; mais ai dit que ces affections ont besoin d'être étudiées de nouveau.

Lorsque la paralysie existe des deux côtés, on peut dire presque toujours qu'il a un soyer apoplectique dans chacun des hémisphères cérébraux; cependant il a des exceptions à cette règle: l'on a vu des cas où un seul soyer apoplectique, ans un hémisphère, a produit la paralysie des deux côtés du corps; le soyer avait lors des dimensions énormes, et l'on a expliqué la paralysie générale par la ompression que devait éprouver l'hémisphère sain; 2° un soyer sanguin un peu olumineux dans le lobe médian du cervelet peut produire la paralysie générale, t il en est de même lorsque l'épanchement de sang a lieu dans le centre du nésocéphale.

Lorsque l'apoplexie capillaire produit la paralysie, celle-ci se montre du côté posé à la lésion, comme dans les cas d'épanchement en soyer.

Connaissant le côté lésé, peut-on, d'après les symptômes, dire quelle est la sortion de l'hémisphère où se trouve l'épanchement? Il résulte de l'analyse des aits à laquelle s'est livré M. Rochoux, et des observations de M. Andral, que la hose est impossible. On a dit que la paralysie des membres insérieurs est due à a lésion des corps striés, et celle des membres supérieurs à la lésion des couches

optiques; mais quand on a voulu vérisier le sait, on a bientôt reconnu qu'il n'y a rien de sixe à cet égard.

M. Bouillaud a prétendu que l'apoplexie du lobe antérieur du cerveau donne particulièrement lieu à la perte de la parole. On a répondu à cette assertion par des faits qui ne permettent plus de la soutenir. Pour ma part, j'ai observé à la Salpêtrière une vieille femme qui, après une attaque d'apoplexie, était restée plusieurs années paralysée, et n'avait pas pu prononcer un seul mot, bien que son intelligence fût revenue et que sa langue ne fût pas paralysée; or nous ne trouvâines, pour expliquer ces symptômes, qu'un ancien kyste apoplectique un pen en arrière de l'extrémité postérieure de la corne d'Ammon. La malade avait surcombé à un ramollissement cérébral dont le début ne remontait qu'à très peu de temps avant la mort.

Il serait inutile de pousser plus loin ces considérations, quelque intérêt qu'elles présentent, et c'est pourquoi je me borne à rappeler que les convulsions, la rudeur tétanique, la contracture, appartienneut presque exlusivement à l'irraption du sang dans les cavités arachnoïdiennes. Nous avons vu, en parlant des symptômes de l'apoplexie de la protubérance, que cette règle n'est néanmoins pas sans exception.

## § IX. - Diagnostic; pronostic.

Avant la publication des recherches de M. Durand-Fardel, on considérais le diagnostic de l'hémorrhagie cérébrale comme bien plus facile qu'il ne l'est récliement. On avait trouvé, il est vrai, un certain nombre de cas de ramollissement cérébral (affection dont le diagnostic différentiel avec l'affection qui nous occupe est sans contredit le plus important) qui avaient simulé l'apoplexie sanguine au point qu'on devait presque nécessairement s'y méprendre; mais on n'avait pas reconnu formellement, comme l'a fait cet auteur, l'existence d'un nombre considérable de cas dans lesquels il est impossible de ne pas commettre cette erreur. Tous les jours néanmoins on a l'occasion de reconnaître l'exactitude de la manière de voir de M. Durand-Fardel, bien qu'il y ait quelques circonstances qui peuvent servir au diagnostic, et sur lesquelles cet anteur ne me paraît pas avoir suffisamement insisté; aussi ne trouvera-t-on pas étonnant qu'une bonne partie de ce paragraphe soit consacrée au diagnostic du ramollissement et de l'hémorrhagie cérébrale. Mass auparayant je dois dire un mot de la congestion.

Nous avons vu plus haut que la congestion cérébrale se présente sous dess formes différentes : celle qui se produit lentement et celle qui se manifeste branquement. Cette dernière seule peut être confondue avec l'apoplexie sanguine. Se une perte subite de connaissance est, peu de moments après, suivie du retour complet de l'intelligence, et s'il n'y a du côté des membres qu'un peu de faiblesse ou de brisement, sans paralysie, le diagnostic n'est pas difficile, ou du moins l'erreur ne dure-t-elle qu'un moment. Fût-on auprès du malade pendant la perte de connaissance, ce qui est bien rare, l'incertitude ne pourrait pas se prolonger, partre que, dans cette congestion générale du cerveau, les symptômes sont besurrant moins graves que dans la seule apoplexie sanguine qui pourrait la simuler, c'est-adire, l'apoplexie avec résolution générale des membres, qui est toujours une apoplexie foudroyante. Dans ce dernier cas, la sterteur, les déjections involunires.

la paralysie générale et persistante vienneut éclairer le médecin, et dans tous les cas, je le répète, la persistance de ces symptômes, malgré l'emploi des principaux moyens de traitement, vient bientêt fixer le diagnostic.

Mais il n'en est pas de même de la congestion cérébrale brusque avec hémiplé—. gie durant un certain temps. En pareil cas, il saut en convenir, tout diagnostic différentiel est impossible dans les premières heures qui suivent l'accident, et la rapidité avec laquelle ceux-ci se dissipent dans la congestion est le seul signe qui puissent la saire distinguer.

Avant d'aborder le diagnostic différentiel du ramollissement et de l'hémorrhagie cérébrale, il faut également distinguer les diverses formes de la première de ces deux affections. M. Durand-Fardel a fait très bien voir, en effet, que les choses. sont toutes dissérentes lorsqu'il s'agit d'un ramollissement aigu qu lorsqu'on a af-.. saire à un ramollissement à marche chronique. Ce dernier ne saurait être consondu avec l'hémorrhagie, tandis que nous allons voir combien il est difficile d'éviter cette. consusion lorsqu'il s'agit du second. Et c'est précisément pour n'avoir pas établi cette distinction que les auteurs ont généralement donné, comme des signes dissérentiels très exacts, des phénomènes qui sont presque aussi fréquents dans une de ces deux affections que dans l'autre. Ce n'est pas toutesois que la marche aigug. du ramollissement, dans plusieurs cas, cût passé inaperçue; mais, quand on arrivait au diagnostic, on faisait abstraction de ces cas, ou l'on ne leur empruntait que quelques signes particuliers, et l'on ne tenait véritablement compte que du amollissement survenu lentement ou ayant pris une acuité plus ou moins grande, après des symptômes variables. Pour nous, nous devous imiter M. Durand-Eardel, it n'avoir égard ici qu'au ramollissement aigu, ou plutôt au ramollissement dans. equel il y a une attaque d'apoplexie, et l'on sait que nous désignons sous ce nom générique toutes les affections cérébrales dans lesquelles il y a perte subite de conmissance avec paralysie ou contracture : bien entendu que nous laissons de côté es simples névroses, dont le siége n'est pas suffisamment connu. Par cette consilération, nous faisons déjà abstraction d'une forme de ramollissement aigu à lajuelle M. Durand-Fardel donne le nom d'ataxique, et qui est caractérisée par le lélire avec ou sans contracture, paralysie, convulsions. Quelque rapidement que narche le ramollissement en pareil cas, il se distingue de l'hémorrhagie cérébrale ar cette circonstance capitale, qu'il n'y a pas perte subite de connaissance, et que a paralysie manque, ou du moins n'est pas survenue brusquement.

Restent donc les cas où un sujet est frappé tout à coup de paralysie avec ou saus erte de connaissance. Est-il possible de reconnaître positivement, à certains signes, i cette apoplexie est due à un ramollissement du cerveau ou à une hémorrhagie?

sel est le problème à résoudre.

On a d'abord dit que, dans le ramollissement, on observe des prodromes (céhalalgie, étourdissement, fourmillement des membres, etc.,) qu'on ne remarque as dans l'hémorrhagie; mais nous avons vu plus haut que ces phénomènes se nontrent quelquesois dans l'apoplexie sanguine; et non seulement M. Durandardel, mais encore les autres auteurs, ont cité plusieurs cas dans lesquels le ranollissement s'est produit sans symptômes précurseurs. Ce n'est donc pas là un noyen de diagnostic certain. Cependant il reste à faire un travail qu'on n'a pas sait l'une manière satissaisante: c'est de rechercher, sur une masse considérable de faits, quelle est la proportion des cas dans lesquels se moutrent ces prodromes dans l'une et l'autre de ces deux affections. Par ce moyen, en obtiendra, si la différence est très considérable, une probabilité assez grande en faveur de l'existence d'une des deux maladies, ce qui n'est pas à dédaigner. Quant à moi, d'après les faits que j'ai pu consulter, je pense que les prodromes sont plus fréquents dans le ramol-lissement, et que, par conséquent, lorsqu'ils existent, on doit d'abord penser à l'existence de cette affection, puis chercher la confirmation du diagnostic dans les autres signes.

Une autre circonstance sur laquelle M. Durand-Fardel, pas plus que les autres auteurs, n'a pas suffisamment fixé son attention, c'est l'état de santé antérieur du malade, en égard aux autres organes et aux autres fonctions. M. Louis a remarqué, et, depuis que mon attention a été fixée sur ce fait, j'ai pu vérifier maintes fois l'exactitude de cette remarque, que presque tous les cas où il survient un ramollissement avec symptômes subits s'observent chez des sujets atteints d'une affection d'un autre organe, et souvent d'assections chroniques. C'est ce que l'on observe aussi chez les femmes en couches un temps plus ou moins long après l'accouchement, comme j'ai eu occasion d'en observer récemment un exemple remarquable. Je sais néanmoins que M. Durand-Fardel a cité plusieurs cas dans lesquels il dit positivement que les sujets ont été frappés d'apoplexie sans avoir présenté aucun symptôme antérieur; aussi n'ai-je pas voulu présenter cette circonstance comme pouvant servir de base à un diagnostic absolu; je la signale xolement comme servant à restreindre le nombre des cas dans lesquels le diagnostic devient impossible, ce qui a bien son importance. Je dois dire aussi qu'il ne me paraît pas complétement démontré que, dans plusieurs de ces cas rapportés par les auteurs comme ramollissement subit, les renseignements aient été donnés avec asset de précision pour qu'on ait pu en conclure rigoureusement que la santé était parsaite au moment de l'attaque.

Si maintenant nous examinous comparativement les symptômes des deux mabdies, nous y trouvons quelques autres particularités qui méritent d'être examinées. Il ne serait pas complétement exact de dire, avec M. Rostau (1), que le ramollissement se distingue de l'hémorrhagie cérébrale à ce que, dans le premier, les symptômes vont toujours croissant, tandis que, dans la seconde, ils sont à leur plus bait degré d'intensité au début, et vont ensuite en diminuant. Cela n'est vrai que pour k diagnostic de l'hémorrhagie cérébrale et du ramollissement à marche progressive, et ne concerne nullement les cas dont nous nous occupons ici, et dans lesquels y a, comme je l'ai dit plus haut, une véritable attaque d'apoplexie; mais y a-t-ì, dans d'existence de quelques uns de ces symptômes ou dans la manière dont à sont groupés, quelques signes auxquels on puisse reconnaître positivement la lésion qui les produit? Telle est la question à résoudre.

On a remarqué que, dans l'attaque de ramollissement (c'est une expression que me paraît très convenable pour exprimer l'invasion subite que j'ai maintes se signalée), il y a assez souvent conservation de l'intelligence, bien que l'hémiri se soit complète, et l'on a vouln en faire un signe distinctif, prétendant que, dans l'hémorrhagie cérébrale, la perte de connaissance est un symptôme essentiel, ou.

<sup>(1)</sup> Rech. sur le ramoll. du cerreau : Paris, 1823.

en d'autres termes, et pour nour servis de l'expression de M. Trousseau (1), citée par M. Dorand-Fardel, que « la conservation de l'intelligence au moment de l'attaque exclut toute idée de congestion ou d'hémorrhagie; » mais ce dernier sait n'est pas exact. J'ai mentionné, dans le courant de cet article, des cas dans lesquels l'autopsie n'a pas laissé de doute sur l'existence d'une hémorrhagie cérébrale, bien que l'attaque ait eu lieu sans perte de l'intelligence. Toutesois, il saut dire que cette conservation de l'intelligence est bien plus rare dans l'apoplexie sanguine que dans l'attaque de ramollissement, et c'est un fait que nous ne devons pas négliger, car il ajoute aux présomptions que l'on peut avoir sur l'existence de l'une ou de l'autre des deux maladies, et restreint d'autant le nombre des cas où le diagnostic devient impossible.

Dans quelques cas de ramollissement, la paralysie n'est pas continue, c'est-à-dire qu'à certains moments le malade peut exécuter des mouvements qu'il n'exécutait pas auparavant, et qu'il retombe ensuite dans sa paralysie. Or c'est ce qui n'arrive pas dans l'hémorrhagie cérébrale. Ce sont donc encore là des cas diagnosticables.

Il faut encore tenir compte de l'état de sensibilité. Suivant M. Récamier, la conservation de la sensibilité avet perte du mouvement appartient plutôt au ramollissement qu'à l'hémorrhagie; mais M. Durand-Fardel, examinant sous ce point de vue les observations, a trouvé d'abord que la conservation de la sensibilité ne se montre que dans la minorité des cas de ramollissement, et ensuite que, dans l'hémorrhagie cérébrale, cette conservation de la sensibilité est au moins aussi fréquente. Il est à désirer que ces recherches soient faites sur une grande échelle; car le nombre de faits que M. Durand-Fardel a pu examiner n'est pas très considérable. En attendant, on ne peut, dans l'état actuel de la science, tirer aucune lumière de la conservation de la sensibilité pour le diagnostic différentiel de ces deux affections. Il n'en est pas de même de l'exaltation de la sensibilité; elle appartient exclusivement au ramollissement, comme le reconnaissent tous les auteurs. C'est donc un signe important qu'il ne faut pas négliger.

On ne saurait davantage juger de la nature de la lésion d'après l'existence ou la non-existence de la contracture, puisque, ainsi que nous l'avons vu plus haut, ce symptôme n'est pas très rare dans l'hémorrhagie cérébrale, et se montre dès que le sang sait irruption dans une cavité tapissée par l'arachnoïde. Cependant on peut encore, en procédant indirectement, tirer partie de ce phénomène. Pour que la contracture existe dans l'hémorrhagie cérébrale, il faut de grands désordres; donc avec ce symptôme il doit en exister d'autres extrêmement intenses qui, ainsi que le sait très bien remarquer M. Durand-Fardel, seront reconnaître une hémorrhagie plutôt qu'un ramollissement. Cet auteur a, en esset, remarqué que les ramollissements très considérables produisent la résolution des membres, et non la contracture.

On le voit donc, en procédant comme nous venons de le faire, nous sommes parvenu à réduire à un petit nombre les cas dans lesquels le diagnostic est impossible. Mais ces faits n'en existent pas moins, et c'est ce que ne doit pas ignorer le médecin; car le pronostic du ramollissement étant en général plus grave que celui

<sup>(1)</sup> Gazette des hópitaux, sevrier 1841.

de l'apoplexie sanguine, il devra toujours saire ses réserves, dans la prévision d'une erreur de diagnostic que personne ne peut éviter. Espérons toutesois que l'observation attentive restreindra encore davantage ces cas impossibles à distinguer.

Les autres diagnostics dissérentiels offrent en général moins de difficultés; et comme ils seront presque tous étudiés avec soin dans le cours de ce chapitre et à propos des autres affections cérébrales, je me contenterai de les indiquer rapidement ici.

Nous avons vu combien l'hydrocéphale aigué proprement dite, et saus tubercalisation des méninges, est une maladie rare; de plus, ou n'a vraiment à craindre
une erreur de diagnostic que dans les cas où il existe des accidents très promptement funestes, auxquels on a donné le nom d'apoplexie séreuse, ce qui rend les
cas difficiles bien plus rares ençore. La question n'a pas été suffisamment étudire
sous ce point de vue. Tout ce qu'il est permis de dire d'après les faits connus, c'est
que si l'on n'avait égard qu'aux symptômes, on serait dans un grand embarras ll
faut principalement avoir égard à l'état de santé dans lequel se trouvait le malade.
L'apoplexie séreuse ne se montre guère que chez des sujets affectés d'anasarque ou
d'ascite; cette circonstance servira seule à éclairer le diagnostic.

Quant aux cas dans lesquels la perte subite de connaissance et la paralysie et montrent sans laisser la moindre trace dans le cerveau, et dont je dirai un mol plus loin sous le titre d'apoplexie nerveuse, il faut convenir que le diagnostic en est impossible.

On a établi un diagnostic différentiel entre l'hémorrhagie céréptale et l'infanmation des sinus, et ce diagnostic est principalement sondé sur la marche croisante de la maladie et sur la douleur (céphalalgie) qui existe dans cette derniere assection. Je ne crois pas qu'il y ait là matière à erreur. J'en dirai autant de la méningite. Quant à la rupture des sinus, elle détermine une hémorrhagie méningée, et c'est entre cette hémorrhagie et l'hémorrhagie céréhtale que le diagnosur doit être porté.

On a encore porté un diagnostic entre l'hémorrhagie cérébrale et la méniague. les affections chroniques de l'encéphale (tubercules, cancer, acéphalocystes, etc. l'épilepsie, l'ivresse, la syncope, l'asphyxie. Ces diagnostics différentiels, je crub devoir les passer sous silence, parce qu'il me paraît beaucoup plus musble qu'utile de prévoir ainsi des difficultés qui ne se présentent réellement pas, ou que sont évitées très aisément. Le diagnostic des affections cérébrales est assez obscursans qu'on se préoccupe encore de distinctions aussi nombreuses et aussi per importantes. Ce que le médecin doit surtout avoir présent à l'esprit, c'est que lorsqu'on arrive auprès d'un malade qui a eu une attaque d'apoplexie, il fast d'abord rechercher s'il s'agit d'un ramollissement, d'une congestion, d'une bémorrhagie cérébrale ou d'une hémorrhagie méningée; cette étude une fois faite, a reste n'offre plus de difficulté réelle. Je suis convaincu que le lecteur comprendu parfaitement le motif qui me fait agir ainsi, et même passer complétement sons silence quelques autres affections, comme la catalepsie, et la rupture du curar ci des gros vaisseaux qui détermine la mort subite.

Je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire de donner un tableau synoptique de ce diagnostic. On ne peut pas, en esset, établir une opposition sussissante catiles diverses affections. Dans tous les cas, ce qu'on doit saire, c'est de méditer le saits et de chercher à saisir les nuances, asin de rendre le plus saibles possible les causes d'erreurs que j'ai signalées.

Pronostic. Le pronostic, considéré d'une manière générale, est évidemment grave. Quelque légère que soit la maladie, elle laisse en effet des traces qui sont lentes à disparaître; il n'est pas rare que l'intelligence en soit affectée pour toujours, et de plus, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les récidives sont toujours à craindre.

Mais la gravité du propostic est infiniment plus grande dans certains cas que dans d'autres, et voici les bases sur lesquelles il s'appuie généralement. L'appulement avec paralysie générale est on ne peut plus grave; on a vu quelquefois, il est vrai, la paralysie se horner ensuite à un seul côté, et la maladie marcher comme une hémorrhagie gérébrale de moyenne intensité; mais ce cas, est rare; presque toujours, en pareille circonstance, la mort arrive avant que le malade ait recouvré sa copnaissance.

En général, plus la perte de connaissance dure lengtemps, plus l'hémorrhagie cérébrale est grave, et les cas les plus légers sont ceux dans lesquels il n'y a pas en perte de connaissance.

les convulsions, la contracture, la roideur sont des symptômes d'un pronostic sécheux; lorsqu'ils existent, en esset, on peut admettre l'existence d'une supture de la substance cérébrale et du passage du sang dans une cavité de l'arachnoïde, si l'attaque d'apoplexie est assez récente, ou bien d'un ramollissement consécutif, si la maladie date d'un certain temps. Or on connaît toute la gravité de ces lésions.

La sterteur est regardée aussi comme un signe de mauvais augure. Est-ce parce qu'en pareil cas les muscles inspirateurs sont paralysés que ce symptôme est grave? C'est ce qu'il n'est pas possible de décider. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il se manifeste dans les hémorrhagies cérébrales violentes.

On peut en dire autant de la difficulté de la déglutition et de la paralysie des sphincters. C'est dans les cas très graves que ces phénomènes se montrent ordinairement.

Lorsqu'après une amélioration passagère on voit survenir de la sièvre, de la céphalalgie, du délire, le coma, ou doit porter un pronostic très sacheux, car ces signes sont ceux du ramollissement consécutif qui emporte si souvent les malades.

Si des symptômes d'apoplexie d'abord légers vont continuellement en s'aggravant, sans amélioration marquée, on doit craindre la continuation de l'hémorrhagie, et par conséquent porter un pronostic très sâcheux, parce que la déchirure du cerveau va sans cesse en augmentant.

On tronye aussi dans l'état du pouls quelques signes pronostiques auxquels plusieurs auteurs ont attaché une assez grande importance. Si le pouls est fort, plein, résistant, on doit, suivant eux, redouter soit la continuation de l'hémorrhagie, soit une pouvelle irruption de sang dans le foyer, un temps plus ou moins long après la première; si au contraire le pouls est faible, petit, misérable, on doit craindre que le malade ne se relève pas, même momentanément, et que la mort ne survienne promptement. Cette dernière proposition est exacte, à quelque époque de son cours que l'on considère la maladie; quant à la première, bien qu'on ait cité des cas

dans lesquels les choses se sont passées comme nous venons de le dire, il saut con venir que de nouvelles recherches sont nécessaires sur ce point.

# § X. - Traitement.

Les anciens ont proposé contre l'apoplexie beaucoup de traitements qu'on re saurait accepter aujourd'hui, et dont M. Rochoux a fait une très bonne critique. Leur exemple à été suivi jusqu'à ce que des idées plus exactes sur la nature de la maladie soient venues démontrer que ces médications étaient sondées sur des croyances qui ne pouvaient pas être désendues, et souvent sur des hypothèses ridicules. Faire l'historique de ces aberrations de la théorie n'aurait aucune utilité. Disons seulement que par les excitants, les sternutatoires, les irritants de la bouche. on cherchait à ranimer les esprits animaux qu'on supposait frappés d'atonie; que par les sudorifiques on cherchait à débarrasser l'économie d'une matière morbifique supposée; que par les fondants, les désobstruants, ou voulait enlever l'obsack qui s'opposait au cours du fluide nerveux; que par les vomitifs on voulait évacus la pituite, etc. Et je ne parle pas des remèdes empiriques, dans le mauvais sens du mot, ní des eaux antiapoplectiques, ni de plusieurs autres remèdes qui ne sutiennent pas le plus léger examen. Je crois donc ne devoir présenter du traitement de l'apoplexie que ce qui a été recommandé depuis que la maladie est suffisamment connue.

Pour exposer ce traitement dans un ordre méthodique, il faut le diviser en traitement de l'attaque; traitement des symptômes consécutifs; traitement des résiltats de l'attaque, et traitement prophylactique.

1° Traitement de l'attaque. Lorsqu'on est appelé auprès d'un sujet qui viral d'éprouver une attaque d'apoplexie sanguine, on doit d'une part mettre en œur des moyens dont l'énergie soit en rapport avec la violence des symptômes, et de l'autre soustraire le malade à des influences qui pourraient ajouter à la gravité de son état.

Emissions singuines. Les émissions sanguines ont été employées dès la plus bativantiquité. Cœlius Aurelianus et Arétée les recommandent expressément. Aujord'hui elles sont regardées comme le moyen par excellence; et bien qu'aucus trail n'ait été fait sur leur influence, on ne saurait hésiter à les mettre en œuve tant l'accord est général sur ce point. C'est la saignée générale qui est principalment employée. Ce que l'on cherche surtout, c'est de produire promptement un déplétion sanguine, et pour cela on ouvre largement et à plusieurs reprises, en pride temps, les veines du bras. Chez les sujets forts, la première saignée peut été de 500 grammes et quelquesois plus, et les suivantes sont proportionnées aux for ces du malade. C'est au médecin à apprécier la quantité du sang qu'il doit trat suivant la constitution et l'état antérieur de la santé.

Plusieurs auteurs, et en particulier M. Chaussard, conseillent de pratiques de présérence la saignée du pied, asin d'opérer une dérivation. Les saits ne prouver pas péremptoirement que cette méthode soit présérable à celle que nous veux d'indiquer; et si à l'aide de la saignée du pied on ne parvenait pas à tirer une se sissante quantité de sang, il ne saudrait pas insister, et l'on devrait recourir à la se gnée du bras : tel est l'avis général.

D'antres, au contraire (1), veulent qu'on tire du sang le plus près possible du mal, afin de dégorger immédiatement le cerveau, et pour cela ils proposent la saignée de la jugulaire; mais rien ne prouve qu'ils réussissent mieux, et ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'essentiel est de tirer une assez forte quantité de sang par quelque voie que ce soit. C'est pourquoi, dans quelques cas où les veines ne pouvaient pas donner suffisamment de sang, on a pratiqué la saignée de l'artère radiale, comme l'a fait le docteur Stedmann (2), chez un sujet dont la maladie s'est promptement terminée par la guérison. C'est aussi dans des cas semblables qu'on a recours à la saignée de l'artère temporale.

Charles Bell, dans un travail traduit par M. Saurel (3), se sondant sur des expériences hydrauliques que je ne peux pas rapporter ici, prétend que dans les cas où il existe une extravasation sanguine et où l'on craint que le caillot n'augmente, il saut ouvrir l'artère temporale, tandis qu'on doit pratiquer la phlébotomie s'il y a obstacle au cours du sang veineux. Une expérimentation clinique bien suivie pourrait seule nous saire connaître ce qu'il y a de vrai dans ces assertions.

Les mêmes considérations se présentent quand il s'agit de l'emploi des sangsnes et des ventouses scarifiées; mais, de plus, il faut rechercher si le sujet affecté avait un flux sanguin qui se serait supprimé: ainsi des hémorrhoides, les règles, des épistaxis. En pareil cas, il est recommandé de recourir, après la saignée générale, à la saignée locale vers le point où existait le flux. Dans les cas d'hémorrhoides, on applique des sangsues à l'anus ou aux cuisses. Dans ceux de règles supprimées, on les met dans ces derniers points ou aux parties génitales; dans ceux d'épistaxis habituelles qui auraient plus ou moins complétement cessé, on place ses sangsues vers la pituitaire. C'est encore la un des cas où l'instrument de M. Cruveilhier (phlébotome de la pituitaire), qui ressemble au lithotome caché, peut être employé avec succès. Mais je n'insiste pas davantage sur ces moyens connus de tout le monde.

Application du froid. En même temps qu'on pratique les saignées, on met en usage les applications froides sur la tête, telles que les compresses trempées dans l'eau de puits ou dans l'eau glacée, la glace dans une vessié, et même l'irrigation continue. Ces moyens méritent d'être mis en usage au même titre que dans les autres hémorrhagies où on les applique dans le lieu le plus voisin du siège du mal; mais il faut que les applications soient fréquemment renouvelées, et que l'emploi de la glace et des irrigations ne soit pas supendu avant que les principaux symptômes soient dissipés, de crainte que la réaction qui surviendrait dans les intervalles n'en détruisit tous les bons effets.

Topiques irritants. On ne saurait plus recommander aujourd'hui le cautère actuel on le cautère potentiel vers la tête, proposés par les auteurs des siècles derniers. Ce sont là des remèdes que des idées théoriques erronées ont pu seules laire conseiller; mais il est très fréquent encore de voir des vésicatoires ou des sinapismes être appliqués vers le siège du mal, ou, bien plus souvent, dans un point éloigné. Les uns, en effet, veulent qu'on applique des vésicatoires à la nuque,

<sup>(1)</sup> VALSALVA, HEISTER, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. The phil. Journ., etc., 1827.

<sup>(3)</sup> Mémoires de chirurgie et de physiologie pratique ; Moutpellier, 1845, in-8.

ou sur la tête préalablement rasée, et les autres qu'on place ces topiques à la partie interne des ouisses, sur les molleis, aux pieds. C'est cette dernière pratique qu'est généralement suivie; mais quel est son degré d'efficacité? Il est bien difficié de le dire d'après les saits, et l'on est porté à se ranger à l'opinion de M. Rochous, qui s'exprime ainsi à ce sujet : « Peult-être, dit-il, serait-il plus convenable de tentir le malade à un régime délayant, antiphlogistique, que de le couvrir de vésicatoires; de sinapismes et dutres prétendus révulsifs, que certains médecins emploieu avec une sermeté de croyance vraiment admirable [1].

Ammoniaque. Je dois mentionner ici un moyen qui a d'abord été conseillé par le docteur Sage, et qui a été mis en usage par M. Gavarret (d'Astafort). Ce der-hier médecin (2) cite deux faits, dont un très grave; qu'il a traités ainsi qu'il suit

4 1 Au moment de l'attaque; faites prendre au malade:

Ammoniaque...... 25 gouttes. | Eau commune...... 1/2 verre.

\* 2° Peu de temps après on renouvelle cette dose; puis, lorsque le malade : recouvré sa connaissance, on lui soit prendre:

Ammoniaque...... 5 gouttes. | Eau commune...... 1/2 verre. Toutes les heures. »

Il faut ajouter que M. Gavarret emploie en même temps les évacuations sur guines abondantes, et l'on doit reconnaître que les faits qu'il cite sont insufficient.

Vomitifs. Les vomitifs ont été, jusqu'à ces dernières appées, d'un usage général, et il n'y a pas encore bien longtemps que Lullier-Winslow (3) recommandait d'employer l'émétique à forte dose; que Geoffroy voulait qu'on commençat par vider l'estomac à l'aide d'un vomitif léger, et que Laënnec (3 a rapporté onze cas traités par l'émétique à haute dose, et dont six se sont termise par une guérison complète.

Pour apprécier ce moyen, il faut rechercher non seulement son efficacité, mais encore les dangers qu'il peut présenter. Relativement à la première questou les faits cités par Laënnec sont ceux que nous pouvons consulter avec le plus de fruit. Or il est à remarquer: 1° que les cas de guérison étaient des apoplexies suguines légères, bien qu'il y eût hémiplégie complète, et qu'il n'est pas bien suprenant qu'ils aient guéri; 2° que des saignées abondantes ont été pratique concurremment avec l'administration du tartre stibié, ce qui ôte nécessairement béaucoup de leur valeur aux faits, sous le rapport du traitement par l'émétique haute dose. Il faudrait, par conséquent, des preuves plus convaincantes pour engager le médecin à suivre cette pratique.

D'un autre côté, on a reproché aux vomitifs de pouvoir, par les efforts qui occasionnent, augmenter le raptus du sang vers le cerveau, et rendre, par suit. l'hémorrhagie plus abondante. Rien dans les faits cités ne démontre, il faut re convenir, que ce sâcheux esset ait été produit par le tartre stibié. Dans les convenir

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 228.

<sup>(2)</sup> Emploi de l'ammoniaque dans l'apoplexie sanguine (Journ. des cons. méd.-chir. » vembre 1834).

<sup>(3)</sup> Dict. des so. médicules, 1812.

<sup>(4)</sup> Bibliothèque de thérapeutique ; Paris, 1828, L. 1, p. 299.

cités par Laënnec, en particulier, il n'est rien dit qui porte à croire que le molimen hémorrhagique alt augmenté. C'est donc d'après des idées théoriques qu'on a porté cette accusation contre les vom itifs. Toutefois, comme, ainsi que nous renons de le voir, il n'est nullement prouvé que ces médicaments aient une efficacité réelle, il suffit qu'on puisse, d'après une idée quelconque, craindre leurs mauvais effets, pour que la prudence engage à s'en abstenir, à moins d'indications toutes particulières qu'il me serait impossible de signaler.

Purgatifs. On n'a pas reproché aux purgatifs les mêmes inconvénients; aussi sont-lls d'un usage général. Ce n'est pas qu'on veuille aujourd'hui, à l'exemple de quelques médecins des temps passés, évacuer par ces moyens des humeurs morbifiques; on a pour but principal d'établir une irritation dérivative sur le tube digestif, ou fout simplement de tenir le ventre libre. Sous ce dernier rapport, on ne peut que recommander les purgatifs légers (en général purgatifs salins), qui sont mis généralement en usage. Les lavements purgatifs sont aussi d'un usage très fréquent dans ce but. Quant à l'effet dérivatif, il est bien loin d'être démontré qu'il ait quelque importance.

Eméto-cathartiques. Le docteur Most conseille la potion suivante, après l'em-

ploi des évacuations sanguines :

Eau de sontaine.... Q. s. pour qu'il reste 240 grammes de liquide.

Ajoutez à la colature :

Nitrate de potasse...... 8 gram. Tartre stibié....... 0,08 gram. Sulfate de soude...... 30 gram.

Dose : toutes les demi-heures, une cuillerée à bouche.

On peut faire, relativement aux éméto-cathartiques, les mêmes réflexions que j'ai présentées à propos des vomitifs.

Pour terminer ce que j'ai à dire sur le traitement de l'attaque, je h'ai qu'à ihdiquer les précautions générales qu'il convient de prendre chéz les sujets qui viennent d'être atteints d'hémorrhagie cérébrale.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LES ATTAQUES D'APOPLEXIE SANGUINE.

Déponiller le malade de tous les vêtements qui peuvent comprimer les diverses parties du corps, et principalement le cou.

Le placer sur un lit dont les oreillers soient sermes et frais, et de manière à ce pu'il ait la tête beaucoup plus haute que le reste du corps.

Entreteuir une température peu élevée dans sa chambre.

Lui tenir la tête découverte; et réchausser les extrémités.

Éloigner toute cause d'excitation; recommander le silence autour de lui; lui pargner autant que possible les plus légers mouvements.

Régime sévère; diète.

2º Traitement des symptômes consécutifs à l'attaque. Lorsque les phénomènes pe l'on pent regarder comme appartenant à l'attaque proprement dite ont été modérés ou dissipés, il reste encore des symptômes qui offrent une certaine acuité,

et qui demandent des soins actifs. Alors, ou bien l'amélioration se sait sentir de plus en plus, ou bien l'apoplexie sait sans cesse des progrès, ou bien enfin, après une amélioration passagère, il survient de la céphalalgie, de la contracture, des convulsions avec une sièvre plus ou moins violente, signes qui annoucent un mollissement consécutif. Le médecin doit avoir égard à ces dissérents cas, quandit s'agit de diriger le traitement.

Si, après les premiers symptômes, on observe une amélioration qui va sus cesse croissant, et que rien ne vient entraver, il sulfit de tenir le malade à un régime sévère, de lui épargner toutes les excitations et tous les mouvements inutiles, d'insister, en un mot, sur les précautions générales qui ont été expesse plus haut.

Si, malgré tous les moyens employés, l'état du malade va toujours en s'aggravant, il faut insister sur les moyens qui ont été dirigés contre l'attaque, et alors, aprè les saignées, la médication dont on fait le plus grand usage est celle qui consist i opérer une dérivation sur le tube digestif à l'aide de purgatifs assez énergiques, et à activer la circulation des extrémités par les topiques irritants. Toutesois, relitivement à ces derniers moyens, nous devons dire qu'il ne saut pas perdre de vue les remarques qui ont été saites dans le cours de cet article.

C'est dans les cas de ce genre qu'on emploie principalement dissérents moves auxquels on accorde une vertu presque spécifique: ainsi le phosphore, la grotule, la poudre de James, la poudre de Dower, etc. Mais pour reconnaître l'efficacité de ces médicaments, il faudrait des saits que nous ne possédons pas.

Dans les cas où, après une amélioration de plus ou moins longue durée, me voit apparaître les symptômes précédemment indiqués, et qui amoncent me ramollissement consécutif, il faut mettre en usage un traitement qui offre que ques particularités, mais sur lequel je n'insisterai pas beaucoù pici, parce qu'il me diffère pas sensiblement de celui qu'on oppose au ramollissement aigu primi dont j'aurai à exposer plus tard tous les détails.

Je dirai donc seulement qu'on a de nouveau recours aux émissions sanguiss plus ou moins abondantes et plus ou moins répétées; puis on prescrit le orlors à l'intérieur, les frictions mercurielles sur les côtés du cou, et l'on insiste sur les purgatifs. Cette indication générale me paraît suffisante.

3° Traitement des résultats de l'hémorrhagie cérébrale. Lorsque le maldiéchappé aux symptômes de l'attaque, lorsque l'amélioration a marché sans combre, et que l'intelligence est revenue, il reste pendant un temps plus on mor long des traces de la maladie, et parfois ces traces sont ineffaçables : ce sont comptômes chroniques qui demandent un traitement particulier. Le principe de ces symptômes est la paralysie, et c'est par là que nous devous commencer.

Traitement de la paralysie. Ce n'est qu'au bout d'un temps assez long." lorsque l'on voit, malgré une amélioration complète sous tous les autres rappers persister encore une paralysie considérable, qu'on doit regarder celle-ci comme upénomène à part, et qu'il faut la traiter d'une manière toute spéciale. Les mojes proposés dans ce but sont généraux ou locaux.

Les moyens généraux employés contre la paralysic persistante sont profis tous pris parmi les stimulants. Ainsi on administre l'eau de mélisse, de menthe de larande, les potions éthérées, l'esprit de Mendererus, la teinture de connelle, et Il serait inutile de multiplier ces citations, parce que nons n'avons pas, pour la plupart de ces moyens, la sanction de l'expérience. Je serai seulement une exception pour l'emploi de l'arnica, que quelques auteurs ont donnée comme possédant une action très grande et presque spécifique. On l'administre ainsi qu'il suit:

Fleurs d'arnica..... de 4 à 16 gram. | Eau bouillante....... 1 kilogr. A prendre par verrées.

L'infusion de la racine de cette plante est encore mise en usage comme il suit :

On chercherait en vain dans les auteurs des preuves convaincantes que cette insusion a une vertu plus grande que celles dont nous venons de donner la liste.

Lorsque les malades sont profondément débilités, pâles, anémiques, on conseille de leur administrer les amers (l'infusion de fumeterre, de petite centaurée, etc.); les toniques, et en particulier le quinquina; les ferrugineux. Comme pour les médicaments précédents, nous n'avons pas de renseignements positifs sur l'action de ces moyens, que l'état de faiblesse et d'anémie engage néanmoins à employer.

Les eaux minérales sont également d'un usage général, mais sans qu'un nombre suffisant de faits nous fasse connaître rigoureusement leur degré d'utilité; car, ainsi qu'on le voit, c'est encore un travail à faire que celui qui consiste à apprécier à sa juste valeur le traitement de l'hémorrhagie cérébrale. Parmi les eaux minérales, celles qu'on recommande particulièrement sont les eaux ferrugineuses, ce qui rentre dans un des traitements dont il vient d'être question, et les eaux sulfureuses, telles que celles de Baréges, de Bagnères de Luchon, de Cauterets, etc.

La strychmine ou la noix vomique sont des substances qui, depuis un certain nombre d'années, sont spécialement employées dans les cas dont il s'agit. On sait que Fouquier est le premier qui ait mis la noix vomique en usage, et ce praticien a cité des saits dans lesquels elle a parsaitement réussi. Voici la formule qu'il a conseillée :

2 Extrait alcoolique de noix vomique..... 4 gram. Poudre de guimauve..... Q. s.

f. s. a. trente-six pilules. Dosa : d'abord une 'par jour, puis tous les trois ou quatre jours une pilule de plus, jusqu'à ce que l'on atteigne la dose de neuf à dix par jour.

Dans l'élévation des doses, le médecin doit agir avec prudence et consulter toujours l'effet produit par les premières avant d'en augmenter le nombre.

Plus tard on a mis en usage, non seulement la strychnine, mais encore la brucine; toutesois c'est la première de ces substances qui est le plus généralement
employée. M. Magendie a donné à ce sujet deux sormules que je crois devoir reproduire ici:

# 1. Pilules de strychnine.

Z Strychnine pure..... 0,10 gram | Conserve de roses..... 2 gram.

Faites vingt-quatre pilules. Dose: d'abord une pilule le matin, puis une matin et soir; et augmenter tous les trois ou quatre jours d'une pilule, jusqu'à ce qu'on en prenne ring ou six.

# 2° Potion avec la strychnine.

Dose: une cuillerée à café, matin et soir. On augmente successivement la dose.

On doit agir avec plus de prudence encore dans l'administration de la strychaine que dans celle de la noix vomique. Il ne faut augmenter les doses que tous les deux, trois ou quatre jours, et consulter les effets produits. Il ne serait pas prudent de dépasser la dose de cinq à six pilules par jour, et l'administration de la potion entière doit être regardée comme une limite qu'on a bien rarement occasion de frachir. Peut-être vandrait-il mieux, au lieu d'administrer cette potion par cuillerée à café, n'y faire entrer d'abord que cinq milligrammes de strychaine, et augmenter ensuite graduellement cette dose, de manière à donner la potion entière chaque jour.

Quant à la brucine, je dirai seulement ici qu'elle se donne de la même manière, mais à dose dix ou douze sois plus considérable.

M. Bardsley est un des auteurs qui ont expérimenté avec le plus de soin la strychnine; mais il n'a cité qu'un petit nombre de faits, et dans ces faits la paralyse à des causes diverses. Ce qui résulte de plus positif de ses recherches, c'est que la strychnine réussit beaucoup moins bien dans les cas d'hémiplégie dont il s'agit ici que dans les cas de paraplégie dont nous parlerons plus loin.

On a encore conseillé le sumac vénéneux (rhus radicans); mais ce médicament étant très peu employé aujourd'hui, et les preuves de son efficacité étant hien lou d'être suffisantes, je crois devoir me contenter de cette indication.

Parmi les moyens externes mis en usage, je citerai d'abord les vésicatoires à la nuque ou sur le cuir chevelu; les sétons, les cautères à la nuque ou sur les côtes du cou. On conseille de n'employer ces moyens qu'à une époque avancée de la maladie, et leur degré d'action n'est pas suffisamment connu.

On prescrit encore des frictions excitantes avec les teintures de cantharide de benjoin, avec un liniment ammoniacal, le suivant par exemple, auquel les la glais ont donné le nom de baume de vie externe:

Divisez-le et faites dissoudre dans :

Esprit de serpolet ...... 2 kilog. Ammoniaque liquide ..... 35 gram. Huile essent. de térébenth... 350 gram.

Frictionner matin et soir les parties paralysées avec 15 grammes de cette préparatue

Ou bien encore les frictions avec le baume opodeldoch, le baume de Fiorarent. ou simplement l'alcool camphré. Tels sont les principaux excitants mis en usus

On a aussi recours à l'électricité. C'est l'électro-puncture qu'on emploie ordinairement. Je ne parlerai pas avec détail ici de ce moyen, dont j'ai eu maintes for occasion de faire connaître l'administration dans le cours de cet ouvrage. On de se servir de l'appareil de Clarke ou de celui des frères Breton; et si l'on me peut e

les procurer, une pile ordinaire d'une sorce médiocre sera employée avec plus ou moins de persévérance selon les cas et les essets produits. Il sera encore mieux d'employer les procédés de M. Duchenne (de Boulogne). L'électricité est un moyen auquel il ne saut pas avoir recours trop peu de temps après l'attaque d'apoplexie. On a signalé des inconvénients de son administration en pareil cas.

M. Claudius Barbier, de Lyon (1), propose de trépaner avant de saigner, pour que le sang puisse diminuer dans l'intérieur du crâne. Je ne crois pas qu'aucun médecin adopte ce traitement sondé sur une théorie hydraulique.

On conseille ensuite des douches simples, aromatiques, sulfureuses, à une température élevée; ces dernières sont toujours administrées, en même temps que des bains minéraux, dans les établissements d'eaux minérales.

Comme l'a très bien fait remarquer M. Rochoux, on ne doit pas attendre un très grand effet de toutes ces stimulations de la partie malade. Le principe de la paralysie est dans la lésion du cerveau; tant qu'on n'a pas fait disparaître celle-ci, qui irriterait vainement les membres paralysés. Il ne faut donc regarder ces excitants que comme des adjuvants.

Je pourrais ajouter quelques particularités relativement au traitement de quelques paralysies locales, mais elles auraient peu d'importance. Les masticatoires (pyrèthre, piment, etc.), employés pour faire cesser la paralysie de la langue, les onctions irritantes sur les paupières dans la paralysie des muscles de l'œil, etc., n'ont, en effet, qu'une action plus que problématique et ne sont que satiguer inutilement les malades.

4° Traitement prophylactique. Aujourd'hui tous les médecins sensés s'accordent à rejeter ces médicaments prétendus préservatifs et décorés du nom d'autiapoplectiques, qui n'ont d'autre effet que d'inspirer aux sujets apoplectiques une sacheuse sécurité et de leur faire négliger les soins hygiéniques, qui seuls peuvent les préserver. Il me serait on ne peut plus sacile d'en indiquer un bon nombre; mais il n'y a aucun avantage à le faire. Je les passerai donc sous silence, et je dirai seulement que les seuls moyens de prévenir une attaque d'apoplexie consistent dans une grande sobriété, dans l'habitude de faire chaque jour de l'exercice en plein air, surtout après les repas; dans l'entretien des flux habituels ou dans leur rappel lorsqu'ils sont supprimés, et dans l'entretien de la liberté du ventre. Les sujets doivent éviter soigneusement le séjour des lieux trop chauds, l'insolation et tout ce qui peut exciter la circulation cérébrale. Ils ne doivent pas porter des vêtements trop serrés et qui puissent gêner le cours du sang. Ils doivent éviter le reroidissement des extrémités; enfin ils doivent abandonner les travaux qui exigent une trop forte contention d'esprit, et surtout ne pas s'y livrer pendant un trop long space de temps sans se reposer.

#### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1° Traitement de l'attaque : Émissions sanguines; application du froid; topiques irritants; ammoniaque; vomitifs; purgatifs; éméto-cathartiques; précautions énérales.
  - 2° Traitement des symptômes consécutifs à l'attaque: Régime sévère; purga-
- (1) Journ. des conn. méd., juillet 1943.

tifs, phosphore, gratiole, poudre de James, etc.; traitement du ramollissement consécutif; frictions mercurielles, calomel, etc.

- 3° Traitement des résultats de l'hémorrhagie cérébrale: Traitement de la paralysie; stimulants généraux, arnica; amers; toniques, ferrugineux; eaux minérales ferrugineuses, sulfureuses; noix vomique, strychninc, brucine, moyens externes; douches; électricité, etc.
  - 4° Traitement prophylactique: Soins hygiéniques.

#### ARTICLE III.

#### APOPLEXIE NERVEUSE.

C'est une question en litige de savoir s'il peut exister réellement une apoplexe nerveuse, c'est-à-dire, un état en tout semblable à l'hémorrhagie cérébrale que je viens de décrire, sans qu'il y ait aucune lésion du cerveau. Abercrombie et quelques autres auteurs ont cité des faits dans lesquels, après avoir observé, perdant la vie, tous les phénomènes de l'apoplexie (perte de connaissance, paralyse du mouvement et du sentiment d'un côté du corps, déviation de la langue), on n'a trouvé, après la mort, aucune lésion appréciable. Je pourrais citer ici d'asset nombreux exemples de cette affection qu'Abercrombie appelle apoplexie simple 1: je pourrais saire connaître l'opinion de Willis, qui attribuait la maladie à une supésaction des méninges; celle de Nicolai, qui n'y voyait qu'un spasme de ces menbranes, etc.; mais il suffit de constater l'existence de ces cas auxquels Kortum? donné le premier le nom d'apoplexies nerveuses, cas qu'il faut bien distinguer de plusieurs autres qu'on a désignés sous le même nom, et qui néanmoins sont de véritables hémorrhagies ou des congestions cérébrales. Et, pour démontrer que les saits de ce genre existent réellement, qu'on ne doit pas accuser une investigation trop superficielle, j'ajouterai que, dans ces derniers temps, M. Grisolle (2) a rapporté un cas de ce genre, dans lequel le cerveau a été examiné jusque dans 🕿 plus petites parcelles, et que moi-même j'ai vu dans le service de M. Louis un sejet qui, après avoir succombé à la suite d'une attaque d'apoplexie, avec perte complète de connaissance et hémiplégie, n'a présenté aucune lésion cérébrale, quoique l'investigation ait été, on peut le dire, des plus minutieuses.

admettre qu'il y a eu une lésion apparente, qui aurait disparu après la mort. Rien ne le prouve. Est-ce à dire qu'on puisse concevoir cette maladie cérèbrale (car évidenment le cerveau est le siége du mal) sans aucune lésion de l'organe. Non, sans doute; mais, ce qu'il y a de certain, c'est que cette lésion est inappriciable pour nous, et cette circonstance trace une ligne de démarcation professe entre ces faits et ceux que nous avons cités dans les articles précédents. On se du pas qu'il existait un ramollissement qui aurait échappé à toutes les recherche on peut le supposer pour quelques cas observés avant que le ramollissement fui bien connu; mais il ne saurait en être ainsi pour les deux derniers, la consistance du cerveau ayant été explorée dans les plus petites parties.

<sup>(1)</sup> Recherches pathologiques sur les maladies de l'encéphale: Paris, 1835, p. 291 et au. (2) Presse médicale. 1837.

CÉREBRITE. 501

l'aut-il, avec quelques auteurs, ne voir dans ces saits que des affections hystériques qui se seraient terminées par la mort? On sait que, dans quelques attaques d'hystérie, il survient une paralysie parsois très étendue et très complète, qui se dissipe au bout d'un certain temps sans laisser de traces. Le fait, ainsi expliqué, n'en serait pas moins curieux; mais il saut remarquer que les sujets chez lesquels on a observé les phénomènes dont je viens de parler n'avaient point en antérieurement d'attaques d'hystérie; que la plupart étaient des hommes, et que leur apoplexie n'a pas commencé par des convulsions, en sorte que l'explication n'est guère acceptable.

Ce serait d'ailleurs en vain qu'on en chercherait d'autres dans l'état actuel de la science; il vaut mieux reconnaître notre ignorance sur ce point, et attendre que de nouveaux faits viennent nous éclairer, si la chose est possible.

Maintenant dois-je donner la description de cette apoplexie nerveuse, que j'ai placée immédiatement après l'hémorrhagie cérébrale, à cause de sa ressemblance parfaite avec cette affection? Non sans doute; car je n'aurais qu'à reproduire la description des symptômes que j'ai donnée dans l'article précédent; et ce qui le prouve bien, c'est que, dans aucun cas bien observé, le diagnostic n'a été possible; les hommes les plus versés dans la matière s'y sont complétement trompés. Quant aux lésions, je n'aurais qu'à signaler leur absence; je ne pourrais rien dire des causes, et le traitement ne diffère en rien de celui de l'hémorrhagie du cerveau. De plus longs détails seraient donc complétement inutiles.

#### ARTICLE IV.

CEREBRITE (ramollissement inflammatoire du cerveau).

Avant d'entreprendre la description de l'inflammation du cerveau, il est un ne peut plus important de déterminer avec précision la marche qu'on veut suivre. Ces maladies ont été envisagées sous tant de points de vue différents, qu'il en est résulté la plus grande confusion dans leur histoire, et qu'il est presque impossible au médecin d'entendre ce qu'on a voulu dire en traçant la description de telle ou telle affection cérébrale. Qu'on dise, par exemple, ce que c'est positivement que l'encéphalite, en quoi elle diffère de l'arachnitis qui s'est étendue au cerveau, en quei elle diffère du ramollissement inflammatoire? On sera arrêté à chaque pas, parce que l'on n'a pas demandé aux faits la séparation de ces états morbides qui ont tant de tendance à se réunir à une époque plus ou moins avancée du mal.

Je crois d'abord qu'il est important de faire disparaître le nom d'encéphalite. L'encéphale étant composé à la fois des centres nerveux et de leurs membranes, il en résulte que l'encéphalite ne saurait être autre chose que l'inflammation simultanée de ces diverses parties, c'est-à-dire, une maladie compliquée, dont les éléments doivent être examinés isolément. On dira sans doute qu'il arrive très-souvent, dans les affections cérébrales, qu'on trouve, dans une même autopsie, des lésions du cerveau, du cervelet, de la protubérance et des membranes; mais on n'en saurait conclure que ces affections diverses doivent être étudiées simultanément. La méthode analytique veut, au contraire, qu'on étudie séparément les cas simples, afin d'arriver par là à une connaissance plus exacte des cas compliqués. Dans

ces cas, on pourra généralement ensuite arriver à connaître la manière dont les lésions se sont succédé, et ainsi on parviendra à reconnaître l'affection primitive. À quoi est-on arrivé, en procédant autrement? On a décrit, par exemple, une encéphalite disfluse, qui n'est autre chose, dans l'immense majorité des cas, qu'une mémagite dans laquelle l'inflammation des membranes s'est propagée à la surface du cerveau, et l'on en a conclu que l'altération du cerveau était la principale maldie, sus songer que dans un certain nombre de cas bien observés, l'inflammation des membranes reste isolée, ce qui est démontré par l'intégrité de la substance cérébrale constatée à l'autopsie. De là une confusion très grande dans les symptèmes propres à telle ou telle lésion, et l'impossibilité presque absolue du diagnostic.

Ne vaut-il pas bien mieux, puisque les observations le permettent, d'une part, examiner ce qui se passe dans les cas où les membranes sont seules enflammées, ainsi que nous l'avons fait à l'article Méningite aigué simple, et de l'autre, étadier l'inflammation isolée du cerveau, puis indiquer, dans chaque description, les cas dans lesquels ces inflammations se confondent, en ayant soin de dire quelle est de ces inflammations celle qui se produit secondairement, ce qui permet de distinguer leurs symptômes respectifs ?

D'après cés considérations, je m'occuperai d'abord de la cérébrite comme maladie isolée, et je traiterai successivement de la cérébrite aigué et de la cérébrite chronique. Ces dénominations correspondent à celles de ramollissement inflammatoire, aigu et chronique, et ces dernières expressions sont si généralement mises, que je les emploierai très fréquemment. Si j'ai cru devoir me servir de la dénomination de cérébrite, c'est pour bien faire comprendre que cette affection, pas plus que l'encéphalite des auteurs, ne saurait être distinguée du ramollissement inflammatoire; que c'est évidemment la même maladie, comme l'ont prouvé le recherches récentes, ce dont cependant on pourrait douter en fisant beaucoup d'ouvrages, même parmi les plus modernes, puisque des descriptions séparés sont présentées sous ces diverses dénominations.

J'ai en toujours soin de désigner le ramollissement, que je regarde comme n'étant autre chose que la cérébrite, par le nom de ramollissement inflammatoire, et je l'a faît dans l'intention de réserver une question importante qui sera traitée plus bin, et qui est relative à l'existence on à la non-existence d'un ramollissement non inflammatoire admis par plusieurs auteurs, et en particulier par M. Rostan, qui, k premier, a fixé l'attention sur ce point, et regardé par d'autres, au contraire, comme ne se produisant jamais, bien que tous les faits qu'ils ont rapportés en heur de leur opinion ne soient pas aussi positifs qu'ils paraissent le penser.

Dès que l'anatomie pathologique a été étudiée avec soin, un certain mombre de cas de ramollissement du cervenu sont venus à la connaissance des médecius. Et tout le monde connaît ceux qui ont été rapportés par Morgagni. Mais c'était bien peu pour l'histoire de l'inflammation du cerveau; aussi l'ouvrage de M. Rostan ! eut-il et devait-il avoir un grand retentissement. Bientôt parurent les Mecherches sur l'encéphale de M. Lallemand, dans lesquelles les questions qui se rattachest à l'inflammation du cerveau sont étudiées avec de grands détails. M. Bouillaud ? vint ensuite ajouter quelques saits à ceux que nous connaissons déjà; mais il cut le

<sup>(1.</sup> Rech. sur le ramollissement du cerrean, 2º édit.; Paris, 1823.

<sup>12.</sup> Traite clin. et phys. de l'encephalite; Paris, 1825.

tort, dans sa description générale, de remplacer presque toujours le résultat de ces faits par des assertions hasardées ou par des raisonnements stériles. Je citerai énçore MM. Andral (1), Dechambre (2) et plusieurs autres auteurs récents qui ont
éclairé divers points importants de l'histoire du ramollissement cérébral, et je terminerai ces citations par celle de l'ouvrage de M. Durand-Fardel (3), dans lequel
on trouve un très grand nombre de faits intéressants, et une analyse de ces
faits qui me sera très utile dans le cours de cet article. J'aurai, du reste, à multiplier les citations à mesure que la description avancera.

# 1" CERÉBRITE AIGUE (RAMOLLISSEMENT INFLAMMATOIRE AIGU).

Je ne chercherai pas à exposer séparément dans cet article diverses particularités sur lesquelles quelques auteurs se sont appesantis, et qui n'ont une impertance réelle que sous le point de vue de l'anatomie pathologique. On a beaucoup parlé de ramollissement rouge, de ramollissement blanc, de ramollissement lie de vin, etc. Je suis loin de dire que la coloration, dans le ramollissement cérébral, ne mérite pas l'attention du médecin : loin de là ; mais elle la mérite au même titre que la coloration rouge, lie de vin, grise, dans l'inflammation du poumon. Peut-on, à des signes particuliers, reconnaître pendant la vie que le cerveau offre le ramollissement rouge ou blanc? Non sans doute, et dès lors ce n'est qu'une question qu'il saut rapporter à l'anatomie pathologique, où nous aurons à rappeler les arguments que les auteurs ont tirés, pour ou contre la nature inflammatoire du ramollissement, de l'état de l'organe dans les différents cas. Nous verrons alors s'il y a lieu ou non de donner une description particulière du ramellissement regardé comme non inflammatoire par plusieurs auteurs recommandables. On peut, il est vrai, soupçonner que le ramollissement se présentera avec tel ou tel aspect, suivant que la maladie aura duré plus ou moins longtemps, et par conséquent aura ou n'aura pas pu passer à l'état de suppuration; mais outre qu'on risquerait de se tromper fréquemment, parce que la maladie ne présente pas, à beaucoup près, de périodes parfaitement tranchées, ce serait tout simplement alors une question relative à la marche de la maladie, comme celle des trois degrés de la pneumonie, dans lesquels l'état de l'organe malade présente des aspects si différents. Après ces considérations, j'entre immédiatement en matière.

## § I. - Définition; synonymie; fréquence.

La cérébrite aigué, ou ramollissement inflammatoire aigu, est l'inflammation du cerveau, soit étendue à une partie du cerveau assez considérable et mai limitée, soit circonscrite dans une partie peu étendue de cet organe. De là deux espèces de cérébrite ou de ramollissement inflammatoire : l'une à laquelle on a donné le nom d'encéphalite diffuse, et l'autre qui a reçu celui d'encéphalite circonscrite. Cette dernière est celle qui a été particulièrement décrite sous le nom de ramollissement du cerveau.

Je dois faire rémarquer, avant d'aller plus loin, que ces deux espèces, considérées comme maladies distinctes, ont une importance très dissérente. Il est, en esset,

<sup>(1)</sup> Clin. médic.

<sup>(2)</sup> Gazette méd., 1838.

<sup>3)</sup> Traile du ramollissement du cerveau; Paris, 1843.

très rare que la cérébrite, dont les limites ne sont pas plus ou moins bien circosserites dans la substance cérébrale, soit une maladie primitive; le plus souvent elle est consécutive à une maladie des méninges, qui, de son côté, peut être primitive ou secondaire. Il en résulte que cette affection doit être particulièrement étudiée avec les maladies des méninges, et principalement avec la méningite. Aussi, fidèle au plan que je me suis tracé, je n'exposerai ici que ce qui sera indispensable pour la faire connaître d'une manière complète, renvoyant le lecteur à ce qui a été dit dans les articles précédents pour les cas où l'encéphalite est secondaire; et je le fais avec d'autant plus d'empressement, que c'est le seul moyen de mettre un peu d'ordre dans cette partie de la pathologie, qui en a tant besoin. Cet article sera par conséquent spécialement consacré au ramollissement aigu circonscrit, et l'inflammation diffuse sera seulement mentionsée quad il sera nécessaire.

J'ai déjà cité plusieurs sois les principaux noms sous lesquels est connue la maladie dont nous nous occupons. Ce sont les suivants : encéphalite ; méningrencéphalite ; cérébrite ; ramollissement du cerveau ; inflammation du cerveau ; suppuration ; gangrène ; abcès du cerveau. On voit que toutes ces dénominations sont tirées de l'anatomie pathologique, et varient suivant la manière dont chacun a considéré les lésions.

Le ramollissement inflammatoire du cerveau est une maladie qui est bien lois d'être rare. Lorsqu'on a commencé à l'étudier, on a pu croire qu'elle était plus rare que l'hémorrhagie cérébrale; mais les travaux que j'ai cités plus haut est prouvé qu'il n'en est rien, même en ne considérant que les cas dans lesques le ramollissement est une maladie primitive. Que si, au contraire, nous tenus compte des cas dans lesquels le ramollissement est une maladie consécutive, tels que ceux où il survient après une hémorrhagie cérébrale, ou ceux où il se forme autour des turneurs du cerveau, etc., nous le trouvons bien plus fréquent encore, et la fréquence de l'hémorrhagie cérébrale ne peut plus dès lors être comparée à la sienne.

# § II. — Causes.

Si nous faisons abstraction des conditions organiques nécessaires pour product le ramollissement aigu, et dont quelques unes ne nous occuperont pas icc. puisque nous ne parlons que du ramollissement inflammatoire; si nous mettous de côté, pour un moment, les conditions d'âge, de saisons, etc., nous devous reconnaître que les causes du ramollissement sont très obscures. Je vais expesse que nous savons de plus précis sur ce point.

#### 1° Causes prédisposantes.

Un ûge avancé est généralement regardé comme une prédisposition incontetable au ramollissement cérébral. M. Durand-Fardel est le seul qui paraisse étres quelques doutes à ce sujet; mais quoiqu'il fasse parfaitement observer qu'on des avoir, pour apprécier l'influence de l'âge, égard non à l'époque de la mort des sujets, mais à celle du début de la maladie, il résulte néanmoins des faits qu'il a cités que si le ramollissement cérébral est loin d'être une maladie propre à b vieillesse, comme on a pu le croire alors qu'on ne l'avait guère étudié que dans des hôpitaux de vieillards, il n'en est pas moins vrai qu'un âge assez avancé est une des conditions dans lesquelles cette affection se développe de préférence. Une remarque critique que nous ne devons pas oublier de faire à ce sujet, c'est que, dans la recherche de l'influence de l'âge, on n'a pas tenu un compte suffisant de l'acuité ou de la chronicité de la cérébrite; ce qui est regrettable, puisque l'on pent très bien concevoir que le ramollissement aigu; soit qu'il se termine par la mort, soit qu'il passe à l'état chronique, ait de la tendance à se produire à une autre époque de la vie que le ramollissement primitivement chronique.

La plupart des auteurs sont muets sur l'influence du sexe dans la production de la maladie. M. Lallemand, seul (loc. cit.), appliquant à la cérébrite ce qu'il a observé dans les maladies cérébrales en général, la regarde comme notablement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.

Quant à la constitution, nous ne savons rien de positif à ce sujet. Il n'en est pas de même des maladies antérieures qui ont plus ou moins détérioré la constitution. On n'a qu'à parcourir les nombreuses observations que nous possédons anjourd'hui sur le ramollissement cérébral, pour s'assurer que cette maladie, toutes choses égales d'ailleurs, est plus fréquente chez les sujets présentant déjà une autre affection que chez ceux qui sont dans un parfait état de santé, et cela est vrai, même en faisant abstraction des maladies cérébrales dans lesquelles une production morbide a donné lieu, par sa présence, à un ramollissement de l'organe.

L'influence des saisons a été étudié, mais non sur un nombre de saits assez grand pour que l'on ait pu obtenir un résultat suffisant. M. Rostan dit que la maladie s'observe bien plus fréquennment durant les grands froids et les grandes chaleurs que sous l'influence de toute autre température. Il y a un peu d'exagération dans cette assertion. Les chiffres donnés par M. Durand-Fardel prouvent, en effet, que la différence suivant les saisons est peu considérable; il n'a trouvé qu'une saible augmentation du nombre des cas pendant la saison froide.

Plusieurs auteurs ont cru trouver dans l'hypertrophie du cœur une cause du ramollissement cérébral. Remarquons d'abord que ces auteurs ont parlé du ramollissement en général, sans tenir compte de sa nature dans les divers cas, et que par conséquent il ne faudrait pas regarder leur conclusion comme s'appliquant rigoureusement à la cérébrite dont nous nous occupons ici. Mais, même sous ce point de vue, leur manière de voir ne saurait être admise sans contestation. M. Durand-Fardel a fait voir (1) que l'hypertrophie du cœur ne s'observe pas plus sréquemment chez les sujets qui succombent au ramollissement cérébral que chez ceux qui sont emportés par une autre maladie, et nous devons, à ce sujet, ajouter une réflexion qui n'est pas sans importance. Il résulte des belles recherches de M. Bizot (2), que le cœur va en augmentant de volume à mesure qu'on avance en age, et que c'est là un effet qu'on ne saurait considérer comme pathologique. Or, si l'on n'a pas eu égard à cet accroissement progressif du cœur, comment a-t-on pu décider si le cœur était réellement hypertrophié, s'il existait une augmentation morbide du volume de cet organe? Tout porte, par conséquent, à croire que l'hypertrophie du cœur n'a pas une influence particulière sur la production de la maladie.

<sup>(1)</sup> Loc. cil., p. 496.

<sup>(2.</sup> Voy. Mem. de la Soc. med. d'obs. de Paris, t. 1er.

# 2º Causes occasionnelles.

Voici comment s'exprime àl. Darand-Fardel au sujet de la plupart des causes occasionnelles. Je ne peux mieux faire que de citer ce passage : « M. Rostan, dit-il, admet comme causes du ramollissement toutes les circonstances qui passent pour avoir quelque influence sur les affections du cerveau : soleil ardent , coups sur le tête, passions violentes, chagrins, usuge des alcooliques. Mais il a plutêt été conduit à cela par l'analogie que par l'observation directe ; car dans ses observations comme dans les nôtres, on n'a presque jamais noté aucune de ces causes. Remarquant que les prodromes du ramollissement cérébral étaient surtout formés par de symptômes de congestion, il a jugé que toutes les causes de congestion cérébrale devaient favoriser la production du ramollissement. Je crois bien qu'il a raison, et que ces causes doivent agir dans ce sens; mais il n'en est pas moins certain que le ramollissement se développe le plus souvent chez les vieillards, en debors de ce circonstances comme de toute autre cause appréciable. »

. Il n'en saut pas davantage pour montrer que tout n'est qu'incertitude sur « point, et par conséquent je ne dois pas y insister. Restent maintenant certaine causes directes dont l'action est évidente. C'est ainsi que la cérébrite se développe après des lésions des os du crâne : au point de contact du cerveau avec certains lésions des méninges ; autour des tubercules, du concer du cerveau, etc. En parei cas, la lésion primitive est évidemment la cause efficiente du ramollissement; mas aussi l'inflammation du cerveau produite de cette manière a beaucoup moins d'intérêt pour nous, en ce moment où nous nous occupons de la cérébrite considéré comme maladie indépendante.

Il est à peine nécessaire de saire remarquer combien sont vagues nos commusances sur l'étiologie de la cérébrite. Nous avons tiré bien peu de lumières des recherches précédentes, et encore saut-il remarquer qu'elles ont été saites sur le remollissement en général, sans distinction des espèces, ce qui leur ôte nécessaire ment de leur valeur quand on considère une de ces espèces en particulier.

## § III. — Symptômes.

La cérébrite aignë se présente sous deux formes que M. Lallemand avait dep parfaitement distinguées, et sur lesquelles M. Durand-Fardel (1) a particulièrement insisté. Ces deux formes doivent de toute nécessité être étudiées séparément. I l'on veut apporter un peu d'ordre dans cette partie de la pathologie. J'adepterailes dénominations que leur a imposées M. Durand-Fardel, qui appelle l'une apopiantique et l'autre ataxique. Toutefois je ferai remarquer que cette division se comprend pas tous les cas. Ainsi M. Durand-Fardel fait entrer dans la forme apopiantique des faits dans lesquels les symptômes se sont développés graduellement et di il n'y a pas eu perte subite de connaissance. Or il n'existe pas, en pareil cas, de in ritable apoplexie, car cette expression suppose une attaque brusque. Mais les lais de ce genre étant beaucoup moins communs dans la cérébrite aigué que ceux es présentent les formes apoplectique et ataxique, je me contenterai de cette dinsion, et j'ajouterai sculement, comme l'a fait M. Durand-Fardel, quelques mos sur l'espèce que je viens de mentionner.

(1) Page 85 et suiv.

1º Forme apoplectique. Cette forme, principalement caractérisée par ce début subit de la maladie que j'ai désignée sous le nom d'attaque de ramollissement, peut se mentrer d'une manière tout à fait inattendue et sans symptômes antérieurs; ou bien être précédée de quelques signes auxquels on a donné le nom de prodromes.

Prodromes. Un simple coup d'œil fait facilement reconnaître que les symptômes auxquels on a donné le nom de prodromés ne différent pas de ceux qu'on a attribués à l'hémorrhagie cérébrale. Ce sont des vertiges, des éblouissements, de la céphalaigie, l'irritabilité du caractère, la tendance au sommeil, la fourdeur des membres, les troubles de la vue et de l'onie. Ces prodromes se montrent moins fréquemment dans la forme dont nous parlons que dans l'autre; c'est ce qui résulte des recherches de M. Durand-Fardel. Quant aux élancements, à la roideur des membres, au délire, à l'agitation, cet auteur fait remarquer avec raison que ce sont là des symptômes qui font partie de la maladie confirmée; et quant à la démence sénile et à l'aliénation mentale signalées par M. Rostan, ce sont des conditions de santé dans lesquelles le ramollissement peut blen se présenter plus lréquemment que dans les autres, mais ce ne sont pas des prodromes.

dus l'hémorrhagie cérébrale, perte subite de connaissance. C'est la la véritable forme apoplectique, celle qui seule, ainsi que je le disais plus haut, mérite ce nom. D'antres fois, au contraire, il y a perte graduelle des facultés intellectuelles, affaiblissement d'un ou de plusieurs membres, puis tout à coup survient l'attaque, et des ce moment le cas ressemble au précédent. D'autres fois enfin, tous les symptômes vont en augmentant peu à peu sans qu'il y ait une véritable attaque; un peut pas dire, dès lors, qu'il y a un ramoltissement de forme apoplectique, bian que tous les symptômes qui se produisent dans celle-ci existent réellement. La marche n'a pas été la même, ce qui est très important peur le diagnostic. M. Durand-Fardel ayant fait le relevé des observations de MM. Rostan et Andral, et l'ayant joint à ce qu'il a observé lui-même, s'est assuré que la forme apoplectique proprement dite est la plus fréquente, dans les cas où le ramollissement se rapproche de l'hémorrhagie cérébrale.

Symptomes. La forme apoplectique proprement dite, je l'ai déjà sait remarquer dans l'article précédent, et je dois le répéter ici, se manifeste par les mêmes symptomes que l'hémorrhagie cérébrale. Une seconde description de l'attaque sérait donc inutile, et le lecteur doit se reporter à celle que j'ai donnée de cette dernière maladie. Quant aux différences réelles et supposées admises par les auteurs, c'est encore au diagnostic de l'hémorrhagie cérébrale et du ramollissement qu'il saut en chercher les détails.

Dans la forme apoplectique consécutive à des symptômes plus ou moine marques de ramollissement, voici ce qu'on observe : en voit du côté de la tête me manifester une céphalalgie fixe et opiniatre, sur laquelle M. Rostan a particulièrement insisté. En même temps, ou un certain temps après, on voit l'intelligence s'altèrer. Les malades perdent la mémoire ; ils ont de la difficulté à s'exprimert ils confondent entre eux les objets qu'ils connaissent le mienx, etc. Leur caractère change ; ils deviennent irritables, susceptibles, se mettent en colère ou s'attendrissent sans motif, etc.

Du côté du mouvement, un observe des phénomènes importants. Les malades

se plaignent de fourmillements, d'élancements, de lourdeur dans un membre, dans un côté du corps tout entier, ou même dans toutes les parties du corps si le ramollissement occupe certains points qui seront mentionnés plus loin, ou bien s'il y a un ramollissement dans chaque côté du cerveau. Chez un certain nombre de sujets, on observe une contracture plus ou moins marquée des membres afixtés. Ces membres sont dans la demi-flexion; ordinairement, avec un peu de persistance, on finit par les étendre, mais ils ne tardent pas à reprendre leur position dès qu'on les abandonne à eux-mêmes. Chez d'autres on observe des contraction irrégulières, de véritables convulsions, qui se reproduisent à des intervales variables.

Pendant ce temps, la sensibilité est conservée, et quelques même elle me exaltée au point que toutes les parties affectées, et parsois même toutes les parties du corps, sont douloureuses au toucher. Chez quelques sujets, j'ai constaté que les mouvements un peu étendus, imprimés aux membres, cansaient de la douler dans les articulations. L'exaltation de la sensibilité doit être soigneusement notée, parce que, ainsi que nous l'avons vu en parlant du diagnostic de l'hémorrheix cérébrale, elle sert à faire distinguer le ramollissement, de cette affection.

Du côté des sens, on observe dans quelques cas ce qui suit : La sue est plu ou moins trouble ordinairement d'un seul côté, quelquesois des deux, ce qui annonce un double ramollissement ou une instammation étendue à une assez grank partie de la superficie du cerveau.

Il est difficile de s'assurer de l'état de l'ouie, à moins que, comme dans le cap que je viens de citer, le ramollissement porte sur les deux côtés ou soit très étends; car alors l'ouie est dure, les deux oreilles étant affectées. Suivant M. Rostan, l'état de l'odorat et du goût est le même que celui des autres sens; « le plus fréquenment, dit cet auteur, il existe une diminution de la sensibilité. « Cette proposition me paraît un peu trop explicite, car on n'a pas pu faire des expériences suffeantes pour s'assurer de la réalité du fait.

« La langue, dit le même auteur, est souvent embarrassée; il saut néanmois ajouter que la parole est moins souvent gênée, et a un degré beaucoup mois considérable qu'à l'époque où la paralysie est venue brusquement se joindre su symptômes précédents. »

Après une plus ou moins longue durée de ces symptômes, il survient tout à cue une perte complète de connaissance dont la durée est variable suivant les cas; et à l'on examine le malade, on trouve un membre ou plus fréquemment un côté de corps paralysé, soit du mouvement et du sentiment à la fois, soit senlement de la motilité. C'est cette attaque apoplectique, cette attaque de ramollissement, que rattache à la forme apoplectique les cas que je viens de décrire, et qui sont importants à connaître, parce qu'on peut les donner comme des types de cérèbre aigué qu'on ne saurait pas plus confondre avec l'hémorrhagie cérébrale que con dont je vais m'occuper maintenant.

Enfin, comme je l'ai dit plus haut, M. Durand-Fardel a rattaché à la forme apoplectique certains cas qui présentent des symptômes semblables à ceux que j' viens de décrire, mais dans lesquels la perte de connaissance ne se produissé p' brusquement, il n'y a réellement pas apoplexie.

Dans cette espèce, les symptômes s'étant succédé comme dans les cas pre-

lents, on ne voit pas survenir d'attaque brusque, mais l'intelligence s'altère avec une rapidité variable, et une partie plus ou moins étendue du corps se paralyse peu à peu; il y a des alternatives de contracture, de convulsions, de résolution, et, u bout d'un certain temps, la maladie se termine ordinairement par la mort, avec les symptômes communs à toutes les formes, et dont je dirai un mot plus tard.

2º Forme ataxique. La forme ataxique n'a généralement pas été bien décrite par les auteurs. M. Durand-Fardel, qui néanmoins attache beaucoup d'importance la distinction de cette forme, n'a fait qu'en donner les éléments, sans insister ur sa description. Voici, d'après les observations rassemblées par cet auteur, les xincipaux traits de cette forme :

La plupart des sujets qui la présentent sont déjà, depuis un temps plus ou moins ong, dans un état de santé peu satisfaisant. Elle se montre assez fréquemment lans des maladies aigués diverses. La céphalalgie, une incohérence plus ou moins prande dans les idées, de l'agitation, surtout la nuit, sont les premiers symptômes qui se manifestent. Puis survient un délire variable, puis viennent les convulsions, la roideur, la contracture des membres, la distorsion de la bouche, etc., et au bout de quelque temps un assoupissement, un coma plus ou moins profond; enfin a connaissance se perd complétement, mais il n'y a pas toujours, à beaucoup près, varalysie, et si celle-ci se manifeste, c'est dans les derniers temps de l'existence, et à la suite de convulsions plus ou moins violentes, et parfois d'attaques épilepiformes.

Tels sont les symptômes qui appartiennent en propre à la cérébrite. Il en est quelques uns qu'en observe dans les divers appareils autres que l'appareil nerveux, et dont il importe de dire un mot.

3º Symptômes communs aux diverses formes. Du côté de la respiration, on ne voit d'abord rien de remarquable lorsque les symptômes de la maladie se montrent successivement; mais quand il y a perte de connaissance et paralysie, quelle que soit la manière dont la maladie a débuté, on peut observer la sterteur et une gêne plus ou moins marquée de la respiration; ces signes se montrent particulièrement dans les derniers jours de l'affection. Les autres phénomènes que peut présenter l'appareil respiratoire appartiennent à des complications.

Du côté de la circulation, on ne note souvent rien de remarquable dans les premiers temps de la maladie, quelle que soit sa forme. Dans quelques cas méannoins, on observe un mouvement fébrile assez marqué. Le pouls est fort, dur, accéléré (90 à 100 pulsations). Dans les derniers temps de la maladie, il est ordinaire de voir le pouls augmenter de fréquence, tout en perdant de sa force et de ou ampleur. Une élévation plus ou moins marquée de la température de la peau xiste chez les sujets qui ont un certain mouvement fébrile; elle s'accompagne de moiteur. Quelquesois la chaleur est plus prononcée au front. Dans les derniers noments, on voit la peau se couvrir presque toujours d'une sueur abondante.

Les organes digestifs offrent aussi quelques symptômes qui ne sont pas sans importance. On a cité le vomissement comme un des phénomènes les plus frappants du début du ramollissement cérébral. Suivant M. Durand-Fardel, ce symptôme serait lié à une circonstance toute éventuelle, c'est-à-dire, la distension de l'estomac par les aliments au moment du début. De nouvelles recherches sont néressaires à cet égard; mais toujours est-il que le vomissement est beaucoup moins

important dans la cérébrite que dans la méningite. Chez quelques sujets on remarque, plusieurs jours avant que la maladie se soit bien caractérisée, de l'inappétence, de la plénitude vers la région stomacale, etc.; mais ces symptômes n'offrent rien de particulier à cette maladie.

La déglutition est parsois dissicile, ce qui tient soit au trismus, soit à la perselysie du pharynx; lorsque la paralysie de ce dernier organe est complète, ainque celle de l'œsophage, la déglutition devient impossible. Ces symptèmes se montrent ordinairement vers la fin de la maladie, et les cas de ce genre sont ordinairement sunestes.

Dans un certain nombre de cas, on observe des évacuations involontaires, ce qui a lieu tantôt seulement au moment du début et de l'attaque apoplectiforme : tantôt, au contraire, vers la fin de la maladie, lorsque le ramollissement a marché graduellement; tantôt enfin depuis le moment de l'attaque jusqu'à celui de la mort. Il est plus fréquent de noter la constipation dans la première partie du cours de la cérébrite, et les selles involontaires dans la dernière.

La rétention d'urine n'est pas très rare dans la cérébrite, et c'est un fait que le médecin ne doit pas oublier. Les urines peuveut être rendues involentairement au moment de l'attaque; à une autre époque de la maladie, elles sont ordinairement rendues par regorgement; et il ue faut pas se laisser tromper par cette circonstance.

Presque tous les symptômes que je viens de mentionner appartiennent, comme on vient de le voir, aux derniers temps de la maladie, et par conséquent en le réunissant et en y joignant un amaignissement qui n'est un peu marqué que dans les cas de longue durée, des escarres au sacrum dans un certain nombre de carcet les phénomènes habituels de l'agonie, on complétera facilement le tableau de la maladie, quelle que soit sa forme. Quant à l'appréciation des principaux symptôme elle appartient au diagnostic de l'affection.

## § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

En exposant le début et la succession des symptômes, j'ai sait connaître en grande partie la marche de la maladie; j'ai seulement à ajouter ici que cette marche est généralement rapide et ordinairement croissante, saus quelques ameliorations passagères; que cependant il arrive quelquesois de voir, après des samptômes graves, une amélioration très notable se produire, puis les phénomèmes prendre un nouvel accroissement, et emporter rapidement les malades. Quelques sois même ces alternatives de mal et de bien se multiplient, ainsi que j'en ai en recemment un exemple chez un vieillard qui a succombé à un ramollissement à invesion graduelle, à l'Hôtel-Dieu annexe.

La durée de la cérébrite aiguë a été étudiée avec soin par M. Durand-Fardel Elle varie beaucoup. On voit des sujets succomber en quelques heures. (. ... ce que l'on n'observe que dans les cas où existe la forme apoplectique proprement dite, et les cas de ce genre se rapprochent de l'apoplexie sanguine fou droyante. Il est fréquent de voir la mort survenir au bout de six à huit jours: quelquefois l'affection ne se termine qu'au bout de vingt à trente jours : les cas de ce genre sont rares.

La question de la terminaison du ramollissement cérébral est une des plus un portantes de son histoire, car il s'agit de décider si cette affection est ou n'est pas

curable M. Rostan, tout en notant que les sujets observés par lui avaient tous succombé, n'avait pas perdu l'espoir de voir les progrès ultérieurs de l'observation conduire à un résultat moins affligeant. Bientôt, en effet, MM. Lallemand et Cruveilbier (1) firent connaître des cas dans lesquels la guérison de la maladie ne paraissait guère douteuse. Ces saits cependant n'entraînaient pas encore la conviction, puisqu'on en appelait à de nouvelles recherches, lorsque M. Dechambre (2) publia un travail très intéressant sur ce sujet, et mit hors de doute la possibilité de la guérison dans cette redoutable maladie. Pour ne pas se laisser tromper par les apparences, M. Dechambre a pris des cas dans lesquels les signes du ramollissement ne pouvaient être douteux; dans toutes ses observations, la paralysie a marché gradaellement, les autres symptômes ont également suivi une marche croissante, jusqu'à ce qu'il se soit manisesté une amélioration qui elle-même a été graduelle jusqu'à la cessation complète des accidents graves. Dans quelques uns des faits cilés par cet auteur (ordre 2°), il a fallu, il est vrai, s'en rapporter aux souvenirs des malades; mais ces souvenirs étaient précis, et d'ailleurs M. Dechambre en a recueilli d'autres qui se sont passés sous ses yeux, qui ont été observés avec soin, et auquels on ne peut adresser aucune objection, car l'autopsie, après la mort causée par une affection intercurrente, a fait voir le travail de la cicatrisation plus ou moins avancé suivant les cas.

lorsque la maladie se termine par la guérison, on voit l'intelligence revenir peu à peu; les douleurs éprouvées par le malade se dissipent ordinairement avec promptitude, toutes les fonctions se rétablissent, à l'exception de la motilité, qui le plus souvent reste abolie ou au moins considérablement diminuée dans les membres aralysés, comme dans les cas d'apoplexie dont nous avons parlé dans le précélent article. Je pourrais même reproduire ici le tableau que j'ai présenté de ces njets hébétés, balbutiant, sans parole, etc., mais ce serait une répétition inutile, que la pulpe cérébrale ait été détruite par une hémorrhagie ou par un ramollissement, le résultat est le même, voilà seulement ce qu'il faut savoir; les conséquentes se tirent ensuite d'elles-mêmes. Je dirai tout à l'heure quelles sont les traces ne laisse la maladie dans le cerveau. Les observations de M. Durand-Fardel sont enues confirmer celles de M. Dechambre relativement à la question qui nous ccupe.

On doit donc admettre que la guérison de la cérébrite aiguë a lieu dans quelques is; mais il faut reconnaître aussi que ces cas sont rares, et malheureusement ous verrons, quand il sera question du traitement, que nous ne connaissons pas s circonstances essentielles dans lesquelles cette guérison a lieu, ce qui serait éanmoins le point le plus important. On peut dire d'une manière générale que mort est la règle dans les cas de ramollissement inflammatoire aigu.

# § V. - Lésions anatomiques.

Je ne m'étendrai pas longuement sur les lésions anatomiques, pour la descripn desquelles néanmoins les matériaux ne me manqueraient pas, car un bon mbre d'auteurs, parmi lesquels je citerai MM. Rostan, Lallemand, Andral,

<sup>(1)</sup> Anatomie pathologique du corps humain, XXII livraison, in-folio, avec planches.
(2) Mémoire sur la curabilité du ramoll. cérébr. (Gaz.méd., 19 mai 1838).

Carswell, Dechambre, Durand-Fardel, en ont fait l'objet des plus intéressantes recherches. Mais je dois me borner à dire ce qu'il y a de plus important sur œ point.

Le siège de la lésion est très variable, car on a trouvé le ramollissement inflammatoire aigu dans tous les points du cerveau. Cependant, d'après les relevés de M. Durand-l'ardel, c'est dans les circonvolutions cérébrales qu'on l'observe de dinairement, et dans ce cas près d'un tiers des sujets ne présente de lésion que dans la substance grise. Viennent ensuite les divers points du cerveau à peu près dans l'ordre dans lequel se montre l'hémorrhagie cérébrale : ainsi les corps strès, les couches optiques, la protubérance.

La couleur du tissu ramolli a de l'importance. Elle varie suivant les époques de la maladie. A une époque rapprochée du début, elle est d'un rouge plus ou main soncé, brune, lie de vin, etc.; en un mot, elle présente les diverses nuances que peu lui donner une quantité surabondante de sang, comme tous les tissus ensammés. Plus tard cette coloration devient d'un jaune plus ou moins vif, verdâtre, grissur, et elle dépend alors de l'infiltration purulente.

La consistance varie aussi beaucoup, non sculement suivant l'ancienneté du mal. mais encore suivant les cas. A une époque très rapprochée du début, le tissu para plus dur qu'à l'état normal; de là l'induration rouge dont les auteurs ont pariet qu'on observe dans tous les tissus enflammés. Plus tard ce tissu offre moiss à résistance que les parties environnantes; un filet d'eau versé sur le point ramé opère une désagrégation des molécules et entraîne la substance cérébrale sons ferur de grumeaux, laissant ce point du cerveau comme déchiqueté; plus tard eucore le grumeaux de la substance cérébrale sont détachés et baignés d'un liquide blanc-graftre, jaunâtre, évidemment purulent. Quelquefois on ne trouve qu'une palpe trè molle, ce qui a été désigné par M. Durand-Fardel sous le nom de ramollissement purlpeux (1); enfin la maladie ayant encore fait des progrès, on voit la substance cérébrale s'écouler en partie d'elle-même, laissant une cavité dont les parnis sui irrégulières et ramollies à une plus ou moins grande profondeur.

La tuméfaction, qui est un des caractères de l'inflammation dans les divers un sus, se montre aussi dans les points enflammés du cerveau. Si le ramollisseure est superficiel, on voit, avant de l'inciser, une partie de sa surface saire une subplus ou moins considérable.

Il faut joindre à ces lésions des adhérences avec les membranes cérébrales, la que le ramollissement est voisin de la surface, et l'on peut rapprocher ces al rences de celles qu'on trouve dans l'abdomen, par exemple, lorsqu'une inflamention superficielle occupe un organe tapissé par le péritoine. Si l'on veut enlever membranes, on entraîne avec elles une portion de la substance cérébrale, qui détache avec d'autant plus de facilité, qu'elle a perdu sa cohésion.

Dans les cas où le ramollissement a été causé par une lésion antérieure (cance. tubercules), on trouve ces lésions plus ou moins avancées; mais ce n'est pas ici le lieu de les décrire, et je passerai également sous silence les altérations des autre parties du cerveau qui n'ont pas une importance réelle.

Telles sont les lésions qu'il importe de connaître. Disons maintenant un met

(1) On vorra plus loin (article Ramollissement blane) ce qu'il faut penser de ce ramollissement blane) ce qu'il faut penser de ce ramollissement blane)

celles qui se montrent dans le cerveau, lorsque la cicatrisation est en voie de se saire, ou est complète. Dans les observations intéressantes de M. Dechambre, nous voyons d'abord la pulpe cérébrale qui enveloppe la portion ramollie reprendre sa coloration normale, puis la partie ramollie elle-même prendre un peu plus de consistance, et paraître dans l'organe comme une espèce de corps étranger. Plus tard on trouve une disposition décrite par cet auteur ainsi que par M. Durand-Fardel, qui lui donne le nom d'infiltration celluleuse. On voit au milieu de la pulpe cérébrale, qui a recouvré tous ses caractères normaux, un point plus ou moins étendu, occapé par des lamelles, des fibres celluleuses diversement entrecroisées, et dans lesquelles existe un liquide semblable à du lait de chaux. Il n'est pas douteux qu'avant qu'on eût étudié le ramollissement comme on l'a sait dans ces dernières années, on ait pris assez souvent ces lésions pour des cicatrices résultant d'hémorrhagies cérébrales; mais les auteurs que je viens de citer, examinant attentivement les transformations que subit la pulpe cérébrale ramollie, ont démontré qu'il fallait, dans le plus grand nombre des cas, sinon dans tous, les rapporter à de véritables cicatrices de cérébrite circonscrite. Dans les cas de ce genre, après le ramollissement complet de la pulpe cérébrale, il y a eu résorption, molécule par molécule, de la partie malade.

Dans quelques cas on trouve des destructions considérables du cerveau ou du cervelet (on n'a pas perdu de vue que nous nous occupons à la fois du cerveau, du cervelet et de la protubérance), même chez des sujets qui n'ont pas offert de symptômes très graves pendant la vic. Je citerai en particulier celui qui a été observé par Combette, et dans lequel le cervelet était complétement détruit. M. Louis a vu une portion très considérable du lobe moyen du cerveau entièrement détruite chez un sujet qui avait présenté pour principal symptôme des attaques épileptiformes.

M. Lallemand a fortement insisté sur une terminaison particulière du ramollisement, qui consiste dans une induration de la partie enslammée. La pulpe térébrale a, dans ces cas, acquis une consistance notablement plus grande, et sa poloration est altérée de manière à la faire ressembler quelquesois à du fromage de gruyère.

§ VI. - Rapport des lésions et des symptômes.

M. Durand-Fardel a expliqué de la manière suivante la succession des symtômes que nous avons exposés plus haut : lorsque la forme apoplectique se contre avec tous ses caractères dès le début, c'est qu'il s'est fait une congestion anguine rapide, consistant dans une injection considérable, ou même dans une infiltration sanguine, à la suite de laquelle le ramollissement s'est produit. Si, au ontraire, on voit les symptômes se succéder graduellement sans perte subite de onnaissance, c'est que l'injection s'est faite lentement, comme dans les inflammaons ordinaires.

Si maintenant nous recherchons quel est le rapport des symptômes avec le siège la lésion, nous voyons que dans la cérébrite, comme dans l'apoplexie sanguine, paralysie, et en général tous les troubles du mouvement, se montrent du côté posé à celui du cerveau où se trouve la lésion. Cependant il faut dire qu'on cité un plus grand nombre d'exceptions dans les cas de ramollissement cérébral ne dans ceux d'hémorrhagie. Quelques uns de ces cas sont contestables, d'antres

paraissent avoir été observés avec la plus grande attention. Du reste, ces exceptions paraissent inexplicables. Toutesois il faut dire que M. Longet (1) ayant plusieurs sois en l'occasion d'étudier des bulbes rachidiens et des protubérances dans lesquels l'entrecroisement des sibres médullaires était à peine appréciable, ces anomalies lui ont paru expliquer hien mieux les paralysies directes que toutes les hypothèses auxquelles on avait eu recours.

Nous n'avons rien à dire de particulier relativement à l'inflammation et au ramollissement du cervelet. Quant au ramollissement de la protubérance annu-laire, s'il occupe une grande étendue de cette partie de l'organe, il produit la paralysie générale. M. Bouillaud (2) a avancé que l'inflammation des lobes autérieurs du cerveau produisait la perte de la parole, mais les observations des autres auteurs ont fait voir que cette opinion est contestable dans les cas de ramollissement comme dans ceux d'apoplexie.

Je tiens de M. Louis (3) que dans une vingtaine de cas dans lesquels le ramellissement occupait le corps strié, il a trouvé presque toujours que le ramellissement s'était aunoncé par une perte subite de connaissance (forme apoplectique proprement dite). Les autres auteurs ne paraissent pas avoir fixé leur attention sur ce fait qui est important, car il rapproche encore davantage le ramollissement dest il s'agit de l'hémorrhagie cérébrale, puisque nous savons que cette affection a pour siège de prédilection les corps striés.

L'étendue du ramollissement a nécessairement une influence considérable sur les symptômes. Si, par exemple, l'inflammation occupe une grande partie de deux lobes du cerveau, on voit que la perte de connaissance est complète à une époque plus ou moins éloignée suivant les cas, et que les altérations de la sensibilité et de la motilité sont générales. Je ne parle pas de ces destructions complètes d'une partie considérable du cerveau ou du cervelet, dont j'ai cité des exemples : ce sont des exceptions curieuses, mais sans importance réelle pour le praticien.

Lorsque le ramollissement occupe une très grande étendue, il envahit ordinarement la substance grise en surface. C'est dans ces cas qu'en enlevant les membranes, on enlève avec elles de nombreuses portions de la substance cérébrale. Mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, les cas de ce geure sont toujours secondare et sous la dépendance d'une méningite. Suivant M. Calmeil néanmoins (5. . . . serait impossible d'affirmer que dans ces cas c'est la méningite qui est primiture mais si l'on compulse les observations, on en voit un trop grand nombre dans lesquelles l'inflammation des membranes est évidemment la maladie principale, pour qu'on puisse conserver des doutes sur ce point. Il y aura, il est vrai, des cas dans lesquels on sera embarrassé pour établir la succession des lésions, mais ce que l'on observe dans le plus grand nombre suffit pour lever la difficulté.

Je n'insisterai par conséquent pas sur les saits de ce genre.

§ WII. — Diagnostic; pronostic.

Pour le diagnostic de la cérébrite, ou ramollissement inflammatoire aigu, il fast

- (1) Trailé d'anutomie et de physiologie du système nerveux, etc.; Paris, 1812.
- (2) Archives de médecine, 1825, t. VIII, p. 25.— Builetin de l'Aradémie de medecine 1919. t. IV, p. 282; 1838, t. XIII, p. 699.
  - (3) Recherches inédites.
  - (4) Dict. de méd., art. Encéphalite.

nécessairement distinguer, comme nous l'avons fait pour les symptômes, la sorme apoplectique et la sorme ataxique.

Je n'aurais rien d'important à ajouter, relativement à la forme apopleotique, à ce que j'ai dit dans l'article précédent sur le diagnostic de l'hémorrhagie cérébrale et du ramollissement du cerveau; je ne peux mieux saire, par conséquent, que de renvoyer le lecteur au passage où j'ai traité cette question intéressante (1): l'ajouterai seulement ici que relativement à ces ramollissements, qui ent été placés par M. Durand-Fardel dans la sorme apoplectique, quoiqu'il n'y ait pas perte subite de connaissance, il ne saurait y avoir la moindre incertitude.

C'est avec la méningite qu'on pourrait principalement consondre la cérébrite à forme ataxique, et, dans ce cas encore, le diagnostic est souvent très difficile, missi que l'a remarqué M. Durand-Fardel. Cependant, si l'on considère, avec cet uteur, que le ramollissement se montre particulièrement chez les vieillards, andis que la méningite est incomparablement plus fréquente dans l'ensance, on rouvera, dans cette circonstance, un moyen de porter un diagnostic probable. En outre, le même auteur a remarqué que dans le ramollissement, les convulsions, la roideur, la contracture, le tremblement, les douleurs étaient, plus réquement que dans la méningite, bornés à un seul membre ou à un seul côté du torps. On voit qu'il reste encore beaucoup à saire pour donner à ce diagnostic loute la précision désirable.

Quant aux aûtres affections avec lesquelles on a cru que l'on pourrait confondre e ramollissement cérébral, je ne crois pas devoir m'en occuper ici, parce que ce liagnostic n'a pas d'importance réelle.

Pronostic. Ce que j'ai dit à propos de la terminaison de la maladie me dispense l'entrer dans de grands détails sur son pronostic. C'est une affection des plus raves; et lorsque, après les premiers accidents, le pouls conserve sa fré-uence où s'accélère en même temps qu'il devient petit et faible, lorsque les elles deviennent involontaires, quand il y a résolution des membres, on doit s'at-undre à une mort prochaine. Il est à peine nécessaire d'ajouter que la gravité du ronostic est en raison directe de l'étendue de la lésion.

# § VIII. — Traitement.

Nous n'avons que des données fort incertaines sur le traitement de cette grave lection. On a, il est vrai, exposé diverses indications d'après les idées qu'on s'est ites de la nature de la maladie, mais nous n'avons pas un nombre de faits suffint pour nous faire apprécier l'efficacité des moyens proposés. Les cas mêmes ii ont servi à démontrer la curabilité de la maladie ne nous fournissent pas sur point des données positives. M. Durand-Fardel a, il est vrai, cité trois observants qui tendent à démontrer les bons effets d'un traitement antiphlogistique pliqué avec énergie; mais ce petit nombre de cas est encore très insuffisant, tout si l'on songe que d'autres faits ont prouvé que le ramollissement inflammate a quelquesois de la tendance à guérir spontanément. Ces considérations seront reprendre pourquoi j'expose très rapidement les médications suivies dans cette pladie. Avec M. Rostan, je diviserai le traitement en curatif et en prophylactique.

<sup>1)</sup> Voy. art. Hémorrh. cérébrale.

1° Traitement curatif. Les émissions sanguines sont conseilées par tous les auteurs; on les met en usage à peu près comme dans l'hémorrhagie cérébrale, et avec plus où moins d'énergie, suivant la force des sujets; puis on administre des purgatifs peu violents (les sels neutres, la manne, le séné, l'huile de ricin, etc.). En même temps on donne des boissons délayantes et adoucissantes, et la plupart des auteurs recommandent les applications froides sur la tête, comme dans l'hémorrhagie cérébrale.

On a conseillé aussi de rechercher s'il existait un exanthème, un exutoire, un écoulement chronique, une hémorrhagie qui se seraient supprimés, afin de les rétablir ou d'y suppléer par les moyens connus.

Ce n'est qu'à une époque assez avancée de la maladie, et lorsque les accidents inflammatoires se sont calmés, que l'on emploie les topiques irritants, les frictions excitantes, les exutoires aux environs du siège du mal ou dans un point plus on moins éloigné. En même temps on administre quelques toniques à l'intérieur et quelques excitants dissibles. Enfin, s'il existe quelque complication, on lui oppose des moyens de traitement d'autant plus actifs qu'on la regarde comme étant plus intimement liée au ramollissement cérébral.

M. le docteur Privat (de Campagnac) (1) a rapporté trois observations dans lesquelles on voit les sujets guéris après avoir eu de la céphalalgie, des convulsions et un état d'insensibilité complète, phénomènes qui ont porté l'auteur à regarder l'affection, dans ces cas, comme une encéphalite des plus graves. La guérison à été obtenue à l'aide de frictions mercurielles, faites avec gros comme une me me d'onguent mércuriel double, toutes les heures, chez l'adulte, et gros comme une noisette seulement, chez les enfants de trois ans à trois ans et demi.

Bien que la grande difficulté du diagnostic puisse inspirer quelques doutes se la nature de la maladie dans ces cas, ces faits méritent d'être connus du praticien

2º Traitement préservatif. Le traitement préservatif est tellement semblable à celui de l'apoplexie, que nous avons à peine quelques mots à en dire. Il consider principalement dans des précautions hygiéniques qui tendent à soustraire le certes à toutes les causes de congestion; et s'il survient quelques symptômes qui puisses faire craindre un commencement de congestion sanguine, surtout chez un syavancé en âge, comme la céphalalgie, les étourdissements, la pesanteur, le sour millement des membres, etc., on doit, ainsi que le recommande M. Durand-Fx-del, employer des moyens presque aussi actifs que si le ramollissement s'étal déclaré. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet, en attendant que l'experience nous ait fourni des données plus précises.

# 2° CÉRÉBRITE CHRONIQUE (RAMOLLISSEMENT INFLAMMATOIRE CHRONIQUE'.

Je n'ai guère à m'occuper dans cet article que de la symptomatologie du ramolissement inflammatoire chronique; sous tous les autres rapports, en effet, je n'aurai rien de particulier à dire, soit qu'on n'ait pas étudié le ramollissement chronique à part, soit que les observations ne nous aient rien appris qui soit propre à cette forme

Les causes du ramollissement chronique n'ont pas été recherchées particulierment, ainsi que je l'ai sait remarquer, et cependant ce n'eût point été une recherche inutile.

<sup>(1)</sup> Bull. gen. de thérapentique, 1848.

Symptomes; marche. Si nous examinons avec un peu de soin les observations de ramollissement chronique telles qu'elles nous ont été présentées par les auteurs, nous voyons que, sauf la longue durée des accidents et l'aspect des lésions anatomiques, il n'y a pas de très grandes différences entre la manière dont se manifestent le ramollissement chronique et le ramollissement aigu. Aussi n'entrerai-je pas dans de grands détails à ce sujet.

Dans un certain nombre de cas, le ramollissement chronique succède à la cérébrite aiguë de forme apoplectique. Alors, après les premiers accidents que nous avons décrits plus haut, on voit la maladie suivre une marche chronique; la paralysie persiste; l'intelligence ne revient qu'incomplétement; il y a des douleurs de tête, des douleurs dans les membres, et ces phénomènes persistant, le malade succombe avec des symptômes semblables à ceux qui marquent la terminaison du ramollissement aigu.

Dans des cas plus nombreux encore, il y a des retours plus ou moins fréquents de l'état aigu, avec perte subite de connaissance, ou bien agitation, délire, etc., et, dans les intervalles, les symptômes du ramollissement reprennent la marche chronique que je viens d'indiquer.

Ensin quelquesois on voit des sujets présenter pendant un temps assez long des symptômes qu'il est dissicile de rattacher à une maladie bien déterminée. Ils deviennent irascibles, moroses; leur intelligence perd de sa lucidité; ils s'assaiblissent, mais sans qu'aucun de ces phénomènes soit vraiment caractéristique; puis les symptômes de la cérébrite se déclarent avec violence et emportent rapidement les malades. C'est là en quelque sorte un cas inverse de celui que j'ai mentionné d'abord, et dans lequel le ramollissement chronique succède au ramollissement aigu: ici, au contraire, c'est une cérébrite chronique qui se termine par une cérébrite aiguë.

Ensin on a vu des ramollissements chroniques bien manisestes à l'autopsie, et qui n'avaient donné aucun signe positif pendant la vie. C'est là le ramollissement latent.

Les lésions anatomiques propres au ramollissement chronique sont des plaques juines consistantes qui se montrent dans les circonvolutions; l'ulcération de cas circonvolutions; la destruction de la substance médullaire. Quant à la suppuration, aux adhérences, elles sont telles que nous les avons indiquées à propos du ramollissement aigu, sauf quelques nuances qu'il serait inutile de mentionner.

M. Durand-Fardel a, sous le nom de ramollissement pulpeux, décrit une altération dont l'origine inflammatoire ne me paraît pas parfaitement démontrée. J'en parlerai à l'article Ramollissement blanc.

Le diagnostic du ramollissement chronique doit s'établir sur les mêmes bases que celui du ramollissement aigu; seulement il faut dire qu'il est en général beaucoup plus facile. Dans les cas où il survient de nombreuses recrudescences, on peut croire à l'existence de ces hémorrhagies successives et nombreuses dont j'ai cité des exemples plus haut; le diagnostic est alors le même que dans les cas dont j'ai si souvent parlé, et je renvoie les lecteurs au diagnostic de l'apoplexie sanguine.

Il n'y a rien à ajouter à ce que nous avons dit plus haut sur le pronostic et sur le traitement. L'affection, en esset, n'a pas été envisagée d'une manière particulière, sous ces deux points de vue, par les observateurs.

#### ARTICLE V.

RAMOLLISSEMEN'S BLANC (ramollissement non inflammatoire de quelques autours'.

G'est une question en litige que celle de savoir s'il existe un ramollissement non inflammatoire. M. Rostan (1) n'hésite pas à regarder certains ramollissements comme non inflammatoires, quoiqu'il ait parfaitement reconnu et démontré que, dans un bon nombre de cas, cette affection est réellement une inflammation du cerveau. Voici comment il s'exprime sur ce point : « Malgré, dit-il, toutes les raisons que nous venons de donner en faveur de la nature inflammatoire du ramollissement vérébral, nous ne saurions croire qu'il soit constamment l'esset d'une inflammation: d'abord, parce que, dans le plus grand nombre des circonstances, il n'existe aucen des signes qui caractérisent cet état; la diminution de contractilité et de sensibilité, la paralysie, la stupeur. l'inertie de l'intelligence, sont des symptôme influiment plus fréquents que les phénomènes contraires, c'est-à-dire que la contracture, les douleurs des membres, le délire. Ces derniers annoncent sans dou! une exaltation dans les propriétés dites vitales du cerveau; mais les premiers, qui sont plus ordinaires, indiquent une altération d'une nature tout opposée; souvent il·n'a pas existe de douleurs de tête; la couleur de la substance du cerveau n'-: nullement changée; il n'existe aucune tuméfaction ni aucun symptôme fébrile; il nous semble impossible alors d'admettre que ce soit une phlegmasie. Enfin cette altération arrive chez des vieillards et dans des circonstances entièrement opposito à celles qui donnent naissance aux phlegmasies. »

Abercrombie partage l'opinion de M. Rostan, et pense que, dans un certain nombre de cas, il existe une gangrène du cerveau, occasionnée elle-même par un oblitération des vaisseaux. Récemment M. Bouchut (2) a cité des casi en faveur de cette opinion. M. Lenoir (3) a rapporté trois observations dans lesquelles le ramollissement coïncidait avec une gangrène des extrémités produite par l'oblitération des artères. Le docteur Robert Law (4) a également attribué à la suspension de la circulation dans un point du cerveau un certain nombre de ramollissements.

On a fait encore remarquer que, dans les ramollissements de ce genre, la substance cérébrale ne présente pas de destruction proprement dite, et que, sauf un diminution de consistance plus ou moins considérable, et une décoloration marque il n'y a point de lésions profondes de la pulpe nerveuse. C'est là ce que M. Durand-Fardel a désigné sous le nom de ramollissement pulpeux. En outre, on a consuir que ces ramollissements sont moins bien circonscrits que les autres; qu'ils se produisent à la fois, et souvent au même degré, dans plusieurs parties distinctes de l'organe cérébral; qu'enfin cette espèce de ramollissement est liée fréquemment à un épanchement séreux ou séro-purulent des ventricules, de sorte qu'on peut l'attribuer à une simple infiltration.

M. Lallemand, et plus tard M. Durand-Fardel, ont soutenu au contraire la nature constamment inflammatoire du ramollissement. Ils se sont fondés particulièrement sur ce que des ramollissements évidemment inflammatoires à leur début.

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 185.

<sup>(2)</sup> Annales de la Société médic, des hopitaux de Paris, 1860,

<sup>(3)</sup> Thèses : Paris, 1837.

<sup>(1,</sup> Voy. Guz. medicale, 1810.

et présentant une coloration rouge ou jaunâtre, ont pris dans quelques points un aspect à peu près semblable à celui du ramollissement blanc; mais cette raison ne paraît pas suffisante pour tous les cas, et l'on cherche vainement dans le ramollissement pulpeux décrit par M. Durand-Fardel des signes évidents d'inflammation, soit pendant la vie, soit après la mort. Cet auteur lui-même a rapporté un certain nombre de cas dans lesquels le ramollissement n'a montré aucun signe anatomique d'inflammation, quoique les malades aient succombé à une époque rapprochée du début; en sorte que, dans l'état actuel de la science, et malgré les faits intéressants rapportés par M.M. Bricheteau, Moulin, Georget, Foville, etc., on ne peut guère s'empêcher de se ranger à l'opinion émise par M. Rostan, et admise plus tard par M.M. Carswell et plusieurs autres auteurs.

Maintenant devons-nous exposer en détail la description du ramollissement blanc non inflammatoire? C'est ce que nous ne pourrions pas faire avec les données fournies par la science; car on a eu le tort de ne pas considérer à part les faits de ce genre. Il faut donc nous en tenir, relativement à la symptomatologie et à l'anatomie pathologique, aux quelques mots que nous avons dits plus haut à propos des faits rapportés par M. Rostan et du ramollissement pulpeux décrit par M. Durand-Fardel.

Quant au traitement de ces cas particuliers, on ne peut en rien dire, si ce n'est qu'on doit être plus sobre des moyens antiphlogistiques dans les cas où la débilité des sujets et le peu d'activité des symptômes font penser qu'il n'existe pas d'inllammation.

#### ARTICLE VI.

#### ABCÈS DU CERVEAU.

M. Lallemand (1) est, de tous les auteurs, celui qui a étudié avec le plus de soin les abcès du cerveau que j'ai cru devoir décrire à part, parce que ces collections purulentes, parfaitement circonscrites et ordinairement enkystées, présentent quelques phénomènes qui leur sont propres.

#### § I. - Définition ; synonymie ; fréquence.

On donne le nom d'abcès du cerveau à des foyers dans lesquels le pus est rassemblé sans mélange, soit qu'un kyste l'environne, soit que la substance cérébraie plus ou moins ramollie en forme les parois. Il est évident que c'est là une forme de la cérébrite; aussi, je le répète, n'ai-je considéré à part cette altération que parce que, sous le rapport des symptômes aussi bien que de l'anatomie pathologique, il y a quelques particularités qui ne sont pas sans importance.

Ces abcès ont été indifféremment décrits sous les noms d'encéphalite, de cérébrite, de suppuration du cerveau, etc.

Il est bien plus rare d'observer dans l'organe cérébral un abcès parfaitement circonscrit qu'un ramollissement avec suppuration; cependant nous en possédons un assez grand nombre d'exemples.

#### § II. - Causes.

Les causes de cette affection ne dissèrent pas sensiblement de celles du ramollis-11 Recherches anatomico-pathologiques sur l'encephale, t. 105, p. 323. nent que celui-ci à la suite de violences extérieures et chez des sujets jeunes et vigoureux. On l'a constaté quelquesois à la suite de quelques opérations faites sur une partie du corps éloignée de l'encéphale. J'ai vu à la Charité un abcès considérable du cerveau qui s'était produit chez une jeunne semme à laquelle on avait pratiqué l'amputation du gros orteil. Ensin il n'est pas de circonstance dans laquelle les abcès du cerveau surviennent plus sréquemment qu'à la suite de la suppression d'un écoulement chronique de l'oreille; c'est un sait parsaitement constaté par de nombreuses observations.

## § III. — Symptômes.

Parmi les symptomes des abcès du cerveau, il n'en est aucun qui ait une plus grande importance que la céphalalgie. La douleur de tête est vive, persistante, elle arrache des plaintes continuelles aux malades, qui portent presque constamment la main à leur tête, se compriment le front et prennent des positions souvent bizarres, dans l'espoir d'échapper à cette douleur. Cependant lorsque la maladir dure un certain temps, il arrive un moment où cette douleur se calme et quelquesois disparaît entièrement.

L'intelligence est altérée, au moins à une certaine époque de la maladie; mus ce symptôme varie; parfois il y a un délire bruyant, plus souvent c'est un délire tranquille, et dans quelques cas on n'observe qu'une obtusion marquée de l'intelligence. Les malades ont l'air hébété, ils ne répondent pas aux questions, et ils ne font que se plaindre de leur douleur de tête. Au reste, ce symptôme varie aux diverses époques de la maladie, et l'on voit souvent l'hébétement succéder à l'agitation et au délire.

Du côté du mouvement, on observe tantôt des convulsions, des accès épileptiformes, de la contracture; tantôt une paralysic plus ou moins complète; et quelquesois, comme j'en ai vu récemment un exemple, il n'y a ni l'un ni l'autre de
ces symptômes, les malades ne présentent qu'une lenteur marquée des mouvements coıncidant avec l'hébétude. La paralysic ne vient ordinairement pas d'une
manière subite, mais bien peu à peu, et elle succède souvent aux convulsions.

La sensibilité est loin d'être toujours diminuée; lorsqu'il en est ainsi, sa diminution coïncide avec la paralysie.

M. le docteur R. Thomson (1) a rapporté un cas d'abcès du cerveau communicant avec le conduit auditif externe, et dans lequel il n'y eut ni coma, ni paralysie, ni perte de l'intelligence. C'est sans aucun doute à la facilité que trouvait le pus à s'échapper par l'oreille, et au défaut de compression du cerveau qu'il fact attribuer l'absence de ces symptômes.

Les symptômes observés du côté des autres organes sont très variables et n'ent pas été étudiés avec beaucoup d'attention. Parfois il existe une fièvre assez violente (élévation de la chaleur de la peau, accélération du pouls, rougeur de la face, etc. : dans un certain nombre de cas, au contraire, il n'y a pas de mouvement fébruir, au moins pendant un temps assez long, et la phlegmasie du cerveau est alors dans le cas de celle de plusieurs autres organes qui constitue un mal tout à fait local.

Du côté du tube digestif on observe parsois des vomissements et de la consipi-

<sup>1</sup> Provincial medical and surgeral Journal, 1840.

tion, mais ces symptômes sont loin d'être constants. La respiration ne présente ordinairement rien de remarquable.

La description de ces symptômes manque évidemment de précision, mais on ne peut pas en présenter une autre dans l'état actuel de la science, et nous allons voir, en parlant des altérations du cerveau qui nous restent à décrire, que nous les connaissons tout aussi imparfaitement, et que si nous avons eu beaucoup de peine à tracer un diagnostic probable entre certains cas d'hémorrhagie cérébrale et de ramollissement, nous serons bien plus embarrrassés encore pour toutes les autres affections.

On a cherché à distinguer par des signes positifs les abcès du cerveau, suivant qu'ils sont le résultat d'une des causes indiquées plus haut et qu'ils ont un siége particulier dans le cerveau. Ce serait un tort de croire qu'on est arrivé à des résultats précis; cependant je dois dire quelques mots de l'affection envisagée sous ce point de vue.

On a remarqué que les abcès du cerveau par violence extérieure ont des symptômes plus aigus, et qu'après l'agitation et le délire, la paralysie survient ordinairement'avec assez de promptitude. Les abcès par suite d'altération des parois osseuses du crûne ont des symptômes moins violents. Quant à ceux qui se produisent à la suitr de la suppression d'un écoulement otorrhéique, ils sont des progrès lents et insidieux, et les symptômes en sont peu tranchés. Reconnaissons toutesois qu'il n'y à pas de règle fixe à cet égard.

Il résulte d'un certain nombre de faits, que les abcès occupant la substance grise des circonvolutions sont plus remarquables que les autres par le délire et l'agitation qu'ils occasionnent; que la contracture et les convulsions se montrent principlement lorsque l'abcès a son siége dans la substance grise en général, et que la paralysie est un symptôme qui appartient plus particulièrement aux abcès de la ubstance blanche. Si la collection purulente occupe la protubérance, elle peut lonner lieu à la paralysie générale; en pareil cas, le centre ou la presque totalité le l'organe est le siège de la lésion; mais si l'abcès est borné à un seul côté, il y a rémiplégie du côté opposé. M. Audral (1) a cité un cas d'abcès du cervelet occupant in des lobes de l'organe; la paralysie avec contracture se montra du côté opposé.

#### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est en général continue et assez rapide. Cependant on voit, ans un certain nombre de cas, le mal, après avoir présenté des symptômes très vioints, paraître s'arrêter, et le malade recouvrer en partie l'intégrité de ses fonctions. 'en ai eu récemment un exemple sous les yeux. Toutesois il est bien rare que les ijets recouvrent complétement leur intelligence. Celui dont je viens de parler enindait parfaitement les questions, il savait ce qu'il fallait y répondre, mais les expresons ne lui venaient pas, et de là de viss mouvements d'impatience. Ensuite, au out d'un temps variable, le mal fait de nouveaux progrès et emporte les malades. Suivant les relevés de M. Calmeil (2), il est bien rare que la maladie dore plus e deux mois; parfois elle cause la mort en peu de jours.

<sup>(1)</sup> Clinique médicale, t. V. p. 703.

<sup>.2)</sup> Dict. de med., ABGES DE L'ENCEPHALE.

On n'a pas encore cité d'exemple authentique de collection purulente qui se soit terminée spontanément par la guérison. On a quelquesois procuré cette guérison en pratiquant l'ouverture de l'abcès dans l'intérieur du cerveau; mais cela n'a été sait que dans des cas où la collection purulente avait été déterminée par une violence extérieure.

# § ▼. — Lésions anatomiques.

Les abcès proprement dits du cerveau sont caractérisés par une accumulation de pus ordinairement bien lié, parfois floconneux, blanc, grisatre, verdatre; offrant habituellement une odeur fade, quelquesois sétide; presque toujours épais lié, filant, comme le pus des abcès des autres parties du corps.

Les parois de la cavité qui contient ce liquide méritent une mention particulière. Fréquemment il se forme autour du foyer un kyste pseudo-membraneux. Comenteux à sa surface interne, plus ou moins dense à sa surface contigué à la substance cérébrale environnante, de couleur rougeâtre plus ou moins soncée un violacée. Autour, la pulpe cérébrale a ordinairement perdu sa consistance, elle exquelquesois évidemment ensiammée, et quelquesois aussi elle présente les caractères du ramollissement blanc décrit plus haut.

Dans les cas où l'abcès n'est pas enkysté, les parois sont irrégulières, présentes: souvent des points rougeâtres et sont plus ou moins ramollies. La collection purifente, ordinairement d'une abondance médiocre, est dans quelques cas très considerable, puisqu'on a vu jusqu'à 90 grammes de pus et plus encore dans un seul abcie.

On trouve, chez certains sujets, plusieurs abcès dans des siéges plus ou moins éloignés; le plus souvent il n'en existe qu'un seul dans la pulpe cérébrale. Lorsqu'ils sont très près des membranes, celles-ci présentent ordinairement des adimences et d'autres traces d'inflammation. Dans les cas de violence extérieure, « voit sur le crâne, sur les membranes, des traces semblables, suites de la lèves traumatique. Il en est quelquefois de même dans les cas d'otorrhée supprimes, parce que celle-ci était produite par une lésion du rocher ou des parties environnantes; mais ce n'est pas là, à beaucoup près, une règle sans exception. On a ce des cas où des abcès sont survenus à la suite de la suppression d'un écoulemen, d'oreille, sans qu'il y eût aucune lésion des os ni des membranes qui les receivent, et celui dont j'ai parlé plus haut est de ce nombre.

Cette simple indication des lésions est très suffisante pour l'intelligence de ce q jet, bien moins intéressant, dans l'état actuel de la science, pour le praticies, qu pour l'anatomo-pathologiste.

## § VI. — Diagnostic; pronostic.

Il serait inutile d'insister longuement sur le diagnostic de cette maladie, qui enécessairement très incertain. Voici les circonstances qui petvent guider le méder. Si, à la suite d'une violence extérieure, après les premiers symptômes, et après un agitation assez vive, il survient une paralysie, on peut soupçonner une collection prerulente. Il en est de même dans les cas où une céphalalgie vive et persistante surcède à la suppression d'un écoulement chronique de l'oreille; si, dans ces cas, l'entelligence devient très obtuse, et si une paralysie se déclare, le diagnostic acquait un assez grand degré de probabilité. Voilà tout ce que nous savons de plus possi-

De ce que j'ai dit de la terminaison de la maladie, on doit conclure que le proposition de la maladie de la maladi

## § VII. - Traitement.

J'ai bien peu de chose à dire du traitement. Il est à très peu près le même que celui du ramollissement inflammatoire, affection qui, ainsi que je l'ai reconnu plus hant, pourrait à la rigueur ne pas être distinguée de celle qui nous occupe, car il s'agit toujours de l'inflammation du cerveau. On a quelquesois, comme je l'ai sait remarquer, pratiqué avec succès l'ouverture du soyer purulent dans les cas d'abcès traumatiques; mais l'incertitude du diagnostic, considéré d'une manière absolue, et celle non moins grande qui règne sur le siège positif des collections purulentes, ont nécessairement éloigné toute idée d'opération dans les cas d'abcès survenus spontanément.

Le peu de données positives sur le diagnostic, l'absence de toute particularité importante sur le traitement, l'inutilité même de tous les traitements employés jusqu'à ce jour, sont des excuses suffisantes pour la rapidité avec laquelle je glisse sur cette affection, et à plus forte raison ces considérations m'autoriseront-elles à ne m'étendre que très peu sur les autres lésions du cerveau que j'ai encore à exposer. Nous allons voir, en esset, les incertitudes s'accroître, et l'incurabilité ne plus offir le moindre doute. Dans un ouvrage pratique, on doit nécessairement sacrifier res affections; qui n'ont qu'un intérêt d'anatomie pathologique, pour pouvoir enter dans tous les détails que comportent les maladies bien étudiées, et dans lesquelles le traitement à une action, quelque légère qu'elle soit.

## ARTICLE VII.

#### CANCER DU CERVEAU.

Parmi tontes les affections dont je viens de parler, et qui ne méritent pas de parles développements, le cancer du cerveau et du cervelet tient sans contredit la remière place. Sauf son caractère de chronicité, qui sépare cette maladie de la supart de celles que nous avons étudiées plus haut, et cette circonstance qu'un ancer apparent peut se montrer et se montre souvent dans une autre partie du orps, on n'a, en effet, pour se guider dans le diagnostic de cette maladie incuable, rien de certain, rien de positif (1).

Le cancer du cerveau est une affection rare. La science en possède néanmoins me certain nombre d'observations, mais c'est uniquement parce qu'elles ont été reueillies avec empressement.

On a voulu rattacher cette maladie à l'encéphalite diffuse et à quelques autres inflammations de l'encéphale; mais on n'a fourni aucune preuve convaincante en iveur de cette opinion.

les symptèmes du cancer du cerveau sont les suivants: céphalalgie avec, ou ms paroxysmes douloureux; paralysie variable, occupant tautôt un membre, tanit une moitié du corps, souvent incomplète; perte de la vue, de l'ouie, convulions, accès épileptiformes; rarement lésion de la sensibilité, débilitation généile; troubles plus ou moins marqués de l'intelligence, souvent une simple ébétude; du reste, pendant un temps assez long, toutes les autres fonctions peuent continuer à se faire d'une manière normale.

<sup>(1)</sup> Voy. Lesur, Traile pratique des qualadies cancereuses; Paris, 1851, in-8.

Je n'insiste pas sur ces symptômes, qui, dans les différents cas, présentent de nombreuses variétés, et la raison en est bien simple : c'est qu'il n'en est aucun qu soit constant, et que l'on ne peut pas même indiquer un ensemble de phénomère qui appartiennent plutôt à la lésion qui nous occupe qu'à toute autre affection chronique. Dans quelques cas même, la maladie a été complétement latente, au moins pendant une assez grande partie de son cours.

Ce qu'il y a de remarquable dans la marche de l'affection, c'est qu'elle est ordinairement fort lente, surtout dans les premiers temps. Il arrive parsois qu'à certaines époques le mal sait tout à coup des progrès rapides qui s'annoncent par le convulsions, les attaques épileptiformes, etc., dont nous avons parlé plus haut, et qui, au bout d'un certain temps, sont place à une amélioration de durée variable. Dans un relevé d'observations sait par M. Calmeil, on voit que le cancer du cerve a généralement une durée qui varie d'un à trois ou quatre ans. Quant à la terminaison, elle est constamment satale.

Je ne ferai qu'indiquer les lésions anatomiques. On a trouvé dans le cerves ou dans le cervelet des individus qui ont succombé à cette affection, des tames d'un volume très variable, irrégulières, et présentant l'aspect du squirrhe, de l'escéphaloïde, du cancer colloïde. Le tissu environnant est ordinairement ramolis un assez haut degré, et présente des traces d'inflammation plus ou moins profondes; c'est même à ces lésions qu'on rapporte généralement les symptômes u variables dont nous venons de faire une mention rapide; cependant, dans un certain nombre de cas, la substance environnante conserve ses caractères normaux Lorsque la lésion est contiguë aux membranes, celles-ci sont adhérentes et priscatent des traces d'altération chronique.

Le traitement de cette affection n'est nécessairement que palliatif. On emplor si le diagnostic a pu être porté avec une certaine probabilité, le traitement du cas cer en général, tant que les phénomènes de la maladie ne sont pas croire à l'expence d'un ramollissement environnant. Dans le cas où ce ramollissement se manfeste par les symptòmes qui lui sont propres, on lui oppose le traitement de la cérébrite, en ayant égard toutesois à l'état de débilitation du malade.

#### ARTICLE VIII.

#### TUBERCULES DU CERVEAU.

Les raisons que j'ai eu plusieurs fois occasion de donner précédemment m'aggent à traiter très rapidement des tubercules du cerveau.

Les tubercules se moutrent rarement dans la substance cérébrale. M. Louis, qua étudié la phthisie pulmonaire sur un si grand nombre de sujets, et qui a recherché les tubercules dans un si grand nombre d'autres affections, n'a trouvé qu'un très petite proportion de cas de ce genre. Cependant nous en possédons pluseure exemples, parce que sous le rapport de l'anatomie pathologique surtout, le cerves a été étudié avec grand soin dans ces dernières années.

Il est bien rare qu'il existe des tubercules dans le cerveau sans qu'il y ca adans les poumons et assez souvent dans plusieurs autres organes.

MM. Rilliet et Barthez n'ont observé que douze sois cette affection sur le tragrand nombre d'ensants dont ils ont étudié les maladies.

Les symptomes sont variables, et n'ont rien de parfaitement caractéristique. Parfo-

et M. Louis en a cité un exemple remarquable (1), il existe à peine quelques légers symptômes, comme un peu de céphalalgie, quelques étourdissements passagers.

Le symptôme le plus remarquable, mais qui n'est pas constant, consiste dans des accès épileptiformes revenant à des intervalles variables. Suivant M. Gendrin, on pourrait, à certaines particularités de ces accès, reconnaître non seulement l'existence d'un tubercule, mais encore son siége : « Les accidents, dit-il (2), se caractérisent, quand les tubercules occupent un pédoncule cérébral, par cette circonstance, qu'ils commencent dans une extrémité abdominale, et s'étendent successivement à tout le côté du corps, le même que celui du pédoncule affecté. Pendant longtemps les convulsions épileptiques restent limitées à cette moitié du corps, et ce n'est qu'après plusieurs années qu'elles deviennent générales; mais toujours encure, dans ce cas, elles débutent par le membre et le côté affectés primitivement.

a Quand les tubercules occupent le mésocéphale, c'est dans les muscles du visage, et particulièrement dans ceux de la bouche, que les accidents convulsifs commencent; ils sont longtemps bornés à des convulsions fréquentes et involontaires de la bouche, qui, même quand les convulsions épileptiques sont générales, se répètent plusieurs fois par jour, tandis qu'il ne survient de paroxysme épileptique complet que beaucoup plus rarement. Lors des tubercules du mésocéphale, il est très rare que les accidents épileptiques occupent une moitié du corps comme ceux des pédoncules. »

Je livre à l'appréciation du l'ecteur ces assertions de M. Gendrin. Aucun autre auteur, depuis l'époque où ces lignes ont été écrites, n'est arrivé à un semblable résultat, et si j'en juge par un certain nombre d'observations que j'ai parcourues, on s'exposerait à de nombreuses déceptions, en prenant au pied de la lettre ce que dit M. Gendrin.

Voici maintenant quels sont les symptômes constatés par MM. Rilliet et Barthez, dans vingt-deux observations qu'ils ont recueillies ou empruntées aux auteurs, et qu'ils ont analysées avec leur exactitude habituelle.

Ordinairement le début est marqué par des convulsions; quelquesois c'est par une céphalalgie vive et lancinante, plus rarement par la paralysie, et bien plus rarement encore par la contracture ou l'exaltation de la sensibilité.

Les convulsions (accès épileptiformes), ajoutent ces auteurs (3), se reproduisent à des intervalles plus ou moins rapprochés, et après elles on constate de la faiblesse musculaire, de la paralysie des parties convulsées, ou de la contracture qui a souvent lieu dans le côté paralysé, ou bien la diminution ou l'abolition de la vision, le strabisme, la dilatation des pupilles, la perte de l'intelligence. D'autres fois c'est la céphalalgie qui prédomine; elle revient par accès violents durant plusieurs heures; ou bien c'est la paralysie qui persiste et qui s'étend à d'autres parties du corps que celles primitivement envahies. Ces différents symptômes se combinent de plusieurs manières différentes; ils n'offrent rien de régulier dans leur marche et leur durée.

Cette citation suffit pour saire voir tout le vague où est encore l'histoire de cette maladie. Tout ce qu'il nous est permis de dire relativement au diagnostic,

<sup>(1)</sup> Recherches sur la phthisie, 2º édit.; Paris, 1843.

<sup>(2)</sup> Rech. sur les tuberc. du cerveau ; Paris, 1823.

<sup>(3)</sup> Trait. clin. et prat. des malad. des enfants, t. 111, p. 553.

c'est que si chez un sujet présentant des tubercules dans d'autres organes, et suttout dans les poumons, on voit survenir des accès épileptiformes avec céphalaler plus ou moins vive, affaiblissement de l'intelligence et diminution dans l'éperg des mouvements d'un côté du corps, on doit regarder comme probable l'existement des tubercules dans le cerveau; mais l'état actuel de la science ne nous permet per d'aller au delà de cette probabilité.

A l'ouverture des sujets, on trouve, dans un point variable du cerveau ou de cervelet, des tumeurs arrondies, ordinairement fermes, se laissant écraser sous le doigts, d'aspect caséeux; quelquesois elles sont ramollies et présentent des grumeaux caséeux nageant dans un liquide plus ou moins épais. Dans ce dernier capit s'est formé autour du tubercule ramolli une pseudo-membrane assez épaisse et vasculaire. Suivant M. Gendrin, les tubercules, même à l'état cru, seraient toujours enkystés; mais MM. Louis et Andral ont cité des saits dans lesquels cette diposition n'existait pas. M. Gendrin a, en outre, mentionné des cas où le kyste prontenait qu'un pus jaune-verdâtre; mais il a été trompé par des abcès enkystés.

Il est évident qu'il n'y a qu'un traitement palliatif à opposer à cette affection, et c'est celui des tubercules en général. Chez les enfants, ainsi que l'on: observé MM. Rilliet et Barthez, il survient fréquemment une hydrocéphale aigre qui est une cause de mort rapide. On doit alors mettre en usage, dans toute sua énergie, le traitement de cette affection intercurrente (1).

#### ARTICLE IX.

# HYDATIDES DU CERVEAU. CYSTICERQUES.

Les vers vésiculaires de l'encéphale peuvent-ils être diagnostiqués? Peut-on les opposer des moyens de traitement efficaces? A ces deux questions nous devon répondre par la négative; et dès lors ce sujet perd tout intérêt pour nous. Je diradonc seulement que les vers vésiculaires peuvent exister dans le cerveau sons produire de symptômes; que lorsqu'ils en produisent, c'est à la compression qu'il exercent par leur accroissement qu'il faut les attribuer; que ces symptômes san par conséquent d'autant plus intenses, que les vers deviennent plus rapidement volumineux; et que parmi ces symptômes les principaux sont la paralysie partielle, augmentant dans le cours de la maladie, quelquesois n'occupant qu'une paupière, qu'un œil; les vertiges, les convulsions, l'affaiblissement de l'intelligence.

M. le docteur Drewry-Ottley (2) a rapporté un cas d'accès convulsifs précèdés pendant un temps assez long d'étourdissements fréquents et de douleurs sourd-dans la tête dont la cause était la présence de cysticerques convrant la surface des hémisphères et pénétrant dans les circonvolutions.

Presque tous les auteurs qui se sont occupés des maladies cérébrales out cité des exemples de vers vésiculaires de l'encéphale. Je citerai entre autres le fait rapporte par M. Louis (3), qui est un exemple de cysticerques développés dans la pie-mere et pénétrant dans le cerveau; celui qu'a cité M. Guesnard (4), et dans lequel les hydatides se sont manifestement développées entre la dure-mère et le crêne, et en:

- (1) Voy. Hydrocéphale aigue, Méningite.
- (2) London medico-chirurgical Transactions, t. xxvii, 1844.
- (3) Reck. sur la phthisie.
- (4) Journ. hebd., 1836.

ensuite comprimé le cerveau; ceux que nous ont sait connaître MM. Calmeil (1), Cruveilhier (2), Bouvier, (3) Audral, etc.

#### ARTICLE X.

#### HYPERTROPHIE DU CERVEAU.

Quelques auteurs, parmi lesquels il faut citer particulièrement Dance (4) et M. Andral, nous ont fourni sur l'hypertrophie du cerveau quelques renseignements qui sont loin d'être dépourvus d'intérêt; mais on ne peut pas dire qu'on en ait fait encore une affection facile à distinguer. Je ne m'y arrêterai pas longtemps.

D'après un relevé présenté par les auteurs du Compendium (5), l'affection se montre chez les enfants et chez les adultes; elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme, et la seule circonstance étiologique un peu importante que l'on ait remarquée, c'est qu'on l'a trouvée beaucoup plus souvent chez les sujets qui ont été, par leur profession, exposés aux émanations saturnines, que chez tous les autres.

La description rapide que les auteurs du Compendium ont empruntée à Dance mint pour faire connaître les principaux caractères symptomatologiques de l'affection. La voici : « La maladie s'annonce par des céphalalgies violentes, sujettes à des exacerbations, un état obtus des facultés intellectuelles joint à la céphalalgie, me perversion de ces mêmes facultés, des étourdissements fréquents accompamés de stupeur; plus tard elle donne lieu à des accès convulsifs répétés, ou bien me produit tout à coup une perte presque générale du sentiment et du mouvement. Le pouls est lent; la température de la peau est naturelle; enfin la mort survient mopinément dans le cours d'un accès.

Nous n'avons que des données incertaines sur tous les autres points de l'hisoire de cette affection, sur laquelle j'insiste d'autant moins que j'aurai à y revenir a parlant des affections saturnines. Son diagnostic n'a aucune certitude. Comien de fois les symptômes précédemment décrits ne se sont-ils pas montrés chez es sujets empoisonnés par le plomb, sans qu'on ait trouvé la moindre hypertrohie du cerveau?

C'est également à propos des affections saturnines que je dirai quelques mots du sul traitement qu'il soit permis de regarder comme efficace contre cette affection, u du moins contre ses symptômes, qui peuvent, je le répète, très bien exister en absence de toute lésion.

Je ne crois pas devoir pousser plus loin l'étude des affections cérébrales. Qu'anis-je à dire de l'atrophie, de l'ædème, de l'induration, des productions graisuses et calculeuses du cerveau, qui pût être de quelque utilité au praticien? Un sur viendra peut-être où ces lésions sortiront du domaine exclusif de l'anatomie athologique, et alors on pourra en tracer une histoire complète. En attendant, il sut mieux, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, les passer complétement sus silence, quelque intérêt qu'elles puissent avoir sous certains points de vue.

<sup>(1)</sup> Journal hebdomadaire de médecine; Paris, 1829, t. I.

<sup>(2)</sup> Dict. de méd. et de chir. prat., art. ENTOZOAIRES.

<sup>&#</sup>x27;3) Bulletin de l'Académie de médecine; Paris, 1840, t. IV. p. 55.

<sup>(4)</sup> Répertoire général d'anatomie, etc., par G. Breschet; Paris, 1828, t. V, p. 355.

<sup>(5)</sup> T. II, art. Hypertrophie du cerveau.

# CHAPITRE III.

#### MALADIES DES MÉNINGES CÉRÉBRO-SPINALES.

Parmi les affections qui occupent à la fois les membranes du cerveau et celles de la moelle, il n'en est guère qu'une qui mérite une description détaillée : c'est la méningite cérébro-spinale épidémique, dont nous avons vu, dans ces dernières années, des exemples si frappants, et qui, d'après un article du Journal médical de Dublin que j'ai actuellement sous les yeux, a sévi tout récemment en Irlande. On a néanmoins cité des faits intéressants de méningite cérébro-rachidienne sporadique, et l'on a vu, dans plusieurs cas, l'hémorrhagie des méninges se faire à la fois dans l'encéphale et dans le rachis (1); mais il suffira de dire quelques mots de ces affections, dont on obtient facilement la description en réunissant les symptômes de la maladie bornée à l'encéphale à ceux de la maladie bornée à la moelle épinière.

#### ARTICLE I'.

## HÉMORRHAGIE MÉNINGÉE CÉPHALO-RACHIDIENNE.

Il arrive parsois, ainsi que l'ont démontré les auteurs que je viens de citer, que l'on trouve le sang épanché à la sois dans les membranes du cerveau et dans les membranes de la moelle. Or l'observation a prouvé que, bien rarement, l'exhalation sanguine s'est effectuée en même temps dans l'un et l'autre de ces points. Il arrive presque toujours que l'hémorrhagie s'étant primitivement produite dans le méninges cérébrales, le liquide s'est frayé un passage jusque dans le canal rachidien.

Lorsqu'il en est ainsi, on voit, dès le début ou peu de temps après l'apparition des symptômes que nous avons décrits en parlant de l'hémorrhagie des membranes cérébrales, exister de la douleur le long de la colonne vertébrale, de la roideur du trosc et des convulsions plus ou moins violentes; mais n'oublions pas que ces symptômes se montrent aussi dans un certain nombre de cas où la maladie est bornée à l'escéphale, et nous en conclurons qu'il, doit être infiniment difficile de reconnaître pendant la vie le passage du sang dans le rachis. La douleur seule est un bor caractère; mais elle peut être complétement masquée par les symptômes cérèbraux.

Il scrait par conséquent inutile d'insister plus longuement sur cette affection, dans laquelle la lésion cérébrale absorbe nécessairement presque toute l'attention, et qui d'ailleurs, sous le rapport du traitement, ne nous offre rien de particulier.

#### ARTICLE II.

#### MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE SPORADIQUE.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, on reconnaît l'existence de l'inflammation simaltanée des membranes du cerveau et du rachis, dans les cas sporadiques, à la réunion des symptômes de la méningite rachidienne et des symptômes de la me-

(1) Poy. PRUS, BOUDET, etc., loc. cit.

ningite simple aiguë. Il est remarquable, en effet, que cette existence de l'inflammation dans l'encéphale et le rachis à la fois se rencontre dans les cas de méningite simple aiguë.

On n'a, par conséquent, pour obtenir la description de la maiadie que nous signalons ici, qu'à joindre aux phénomènes morbides de la méningite simple aigné, décrite dans un des articles précédents, 1° les convulsions, la roideur, la contracture desmuscles du rachis: 2° une douleur ordinairement sort vive occupant une plus ou moins grande étendue de la colonne vertébrale, et souvent fixée à la partie postérieure du cou et au niveau des premières vertèbres dorsales. Nous verrons, en effet, lorsque je donnerai la description de la méningite spinale, que tels nous les symptômes les plus caractéristiques de cette affection.

Je n'aurais rien à dire de particulier sur les causes, la marche, etc., de cotte affection. Je dois seulement faire remarquer que ce qui la distingue de la mésingite cérébre-spinale épidémique est principalement l'invasion moins brusque de la maladie et la moins grande violence des symptômes. Il n'y a point ici de distinction profonde entre les deux affections, comme celle que nous avons signalée entre le choléra-morbus épidémique, mais seulement un degré d'intensité très différent, dû au génie épidémique.

Le traitement ne présente non plus rien de particulier, si ce n'est que les moyens locaux, les émissions sanguines locales surtout, doivent être appliqués le long du rachis aussi bien que vers la base du crâne, et qu'on doit leur donner un sur-croît d'énergie.

### ARTICLE III.

# MÉNINGITE CÉBÉBRO-SPINALE ÉPIDÉMIQUE.

La méningite cérébro-spinale épidémique a fait invasion en France quelque temps avant l'année 1859, et s'est montrée d'abord à Bayonne, à Narbonne, à Foix, à Bordeaux. En 1839, il régna à Rochefort, et presque exclusivement dans le baghe, une maladie que d'abord on prit pour le typhus, mais que plus tard on reconnut pour la méningite cérébro-spinale épidémique, et dont M. Lefèvre (1) nous a donné une relation intéressante. Plus tard elle sévit dans des localités très diverses, puisqu'on l'observa à Versailles, à Metz, à Avignon, à Strasbourg, à Perpignan, à Poiiers, à Nancy, à Nantes, à Lyon, etc. Les principales recherches auxquelles out
lonné lieu ces diverses épidémies sont dues à MM. G. Tourdes (2), Chauffard (3),
Forget (4), Faure-Villar (5), Rollet (6). On trouve dans ces recherches les matéiaux d'une bonne histoire de la maladie (7). Puis on a vu cette affection apparaître
en Irlande, et M. Robert Mayne (8) a rendu compte de l'épidémie, observée d'abord

<sup>(1)</sup> Recherch. hist. sur la mal. qui a régné au bagne de Rochefort ; Paris, 1840.

<sup>(2)</sup> Hist. de l'épid. de méning. cérébro-spinale, etc.; Stradourg, 1843.

<sup>(3)</sup> Œuvres de médeoine pratique; Paris, 1848, 1.1, p. 154.

14) Retat. de l'épid. de méningite encéph.-rachidienne; 1841.

<sup>(3)</sup> Hist. de l'épid. de méning. céréb, spin. observ. à l'hépital milit. de l'ersailles ; Paris, 1844.

<sup>(6)</sup> De la méningite cérébro-rachidienne et de l'encépholo-maningile épidémiques (Mémbires le l'Académie de médecine; Paris, 1848. t. X. p. 290 et suiv).

<sup>(1)</sup> C. Broussals, Histoire des méningiles cérébro-spinales qui out réqué en France; Paris, 843, in-8.

<sup>(8)</sup> Remarks upon cerebr.-spin. arachnells, etc. (Phe Dublin quarterly journ. of med. rience, no 111, august 1846).

par le docteur Darby de Bury, et que plusieurs autres médecins ont étudiée dans les hôpitaux irlandais. Enfin peu de temps avant le choléra, nous avons vu des épidémies, à Orléans et à Paris. M. le docteur Corbin (1) a décrit celle qui a régné à Orléans en 1847 et 1848. M. le docteur Lévy (2) à, de son côté, donné une très bonne description de l'épidémie observée au Val-de-Grâce, et il résulte des recherches phistoriques faites par cet auteur que cette maladie était déjà commune temps de Prosper Alpin, dans lequel on trouve un passage qui la désigne clarrement. D'autres relations ont été publiées dans les recueils scientifiques, et j'il moi-même (3) rapporté un cas de cette affection, remarquable par l'extrême rapidité avec laquelle la suppuration s'est produite.

M. Tourdes, dans son intéressante relation, à traité cette question, et remontant jusqu'aux premiers temps de la médecine, il a passé en revue les diverses épidémies qu'on pourrait rapporter à la méningite cérébro-spinale. En parcourant et historique, on trouve plusieurs faits qui, sans beaucoup d'efforts, peuvent être regardes comme des exemples d'épidémies semblables à celles dont nous avons été térnoins dans ces derniers temps; mais il en est d'autres aussi qui ne sauraient étre pris pour tels, et qu'on peut regarder aussi bien comme des épidémies de fière typhoide ou de typhus. Dans tous les cas, les relations ne sont pas assez explicite et les investigations cadavériques manquent trop complétement pour qu'on puise accorder une très grande importance à ces recherches historiques. Aussi n'entrarai-je pas dans de plus grands détails à cet égard, et renverrai-je le lecteur, pour plus ample information, à la relation de M. Tourdes, où il trouvera les documents nécessaires.

M. Boudin (4) và plus loin. Suivant lui la méningite cérébro-spinale n'est autre chose qu'une espèce de typhus déjà observé par nos devanciers, notamment à Grandle et à Paris, en 1814 et à Metz en 1815. Il se sonde principalement sur l'absence des lésions caractéristiques de l'inflammation cérébro-spinale notée dans pir sieurs cas, et sur le caractère contagieux de la maladie. Il donne à cette affecture le nom de syphus cérébro-spinal. Quand on a lu le mémoire de M. Boudin, ne est, en effet, très porté à admettre que beaucoup d'épidé mies désignées sous le nom de typhus étaient des épidémies de méningite cérébro-spinale; mais cela per mos devanciers, ils ne sont ni assez détaillés, ni assez précis pour nous être d'une utilité réelle.

Je ne me servirai conséquemment, pour la description qui va suivre, que de renseignements qui nous ont été sournis dans ces dernières années et que j'ai émmérés plus haut.

## S. I. - Définition; synonymie; fréquence.

La dénomination de la maladie emporte avec elle sa définition. La méningite cé-

<sup>(1)</sup> Gas. méd. de Paris, 1948.

<sup>(2)</sup> Lecture faite à l'Académie de médecine, 1° mai 1849 (Builetin de l'Académie de moscine, t. XV, p. 21 ; — Gazette médicale de Paris, 1850).

<sup>(3)</sup> Union medicale, 16 mai 1949.

<sup>(4)</sup> Archives générales de médecine, 1849. Voy. aussi Hipp. Balley, Traitement du typhas cérébre-spinal par l'opium à haute dose; Thèse, Paris, 1850.

rébro-spinale épidémique est, en effet, une affection caractérisée par une inflammation violente et généralement très aigué des méninges cérébrales et rachidiennes, qui attaque un nombre considérable d'individus à la fois.

On lui a donné les noms de méningite-cérébro rachidienne; encéphalo-méningite épidémique; cerebro-spinal arachnitis (Mayne).

Il résulte de ce que j'ai dit plus haut, que les épidémies de cette maladie out été nombreuses dans ces derniers temps; et la surprise qu'a causée l'apparition de l'affection aux médecins qui avaient le mieux étudié les maladies régnantes pendant de longues années prouve que si, à d'autres époques, des épidémies semblables ont pu être observées à des époques rapprochées, il n'en était plus de même depuis uses longtemps.

### S.II. - Causes.

Les causes qui ont pu saire naître cette affection meurtrière ont été étudiées avec soin. MM. Tourdes et Lesèvre ont particulièrement insisté sur ce point, et sont arrivés à des résultats importants que je vais présenter.

## 1º Causes prédisposantes.

Age. Il suffit de dire qu'en France les épidémies se sont presque exclusivement montrées chez des militaires, et principalement chez les nouvelles recrues (Tourdes, Faure-Villar, Rollet, etc.), pour qu'on reconnaisse que la méningite cérébrospinale a sévi chez les adultes, et vers l'âge de vingt à trente ans. Cependant à Rochefort l'affection a atteint, dans le bague, principalement les sujets d'un âge moyen, et, en ville, elle a sévi plus particulièrement sur des individus âgés de moins de vingt ans. En Irlande, les choses se sont passées autrement. Il résulte, en esset, des recherches de M. Mayne, que l'affection s'est presque exclusivement montrée chez des ensants au-dessous de douze ans. Mais elle n'a pas paru, à beautoup près, avec une aussi grande sréquence, chez les ensants qui n'avaient pas itteint l'âge de sept ans, que dans la période de sept à douze ans.

Sexe. La remarque que je viens de faire prouve que l'affection sévit presque relusivement chez les hommes. C'est, du reste, ce que M. Lesèvre a constaté l'une manière positive, puisque, dans la ville de Rochesort, les semmes ont été staquées dans une proportion minime. En Irlande, la maladie a'est montrée relusivement chez les garçons.

Professions. Hors l'état militaire, il n'est, ainsi que l'a noté M. Lesèvre, aucune rolession qui paraisse prédisposer à la méningite cérébro-spinale. Mais il ne peut 'élever aucun doute relativement à l'état militaire; car, je le répète, c'est dans les égiments que les épidémies ont éclaté et se sont presque entièrement concentrées, ious verrons, en parlant des causes occasionnelles, quelles sont, dans cette promission, les circonstances particulières dans lesquelles se développe la maladie,

Saisons; climats. L'énumération que j'ai présentée plus haut des lieux très ivers dans lesquels la méningite cérébro-spinale s'est déclarée prouve suffisamment que les climats n'ont pas sur elle une influence évidente. Quant aux saions, les recherches des auteurs que je viens de citer n'ont pu rien découvrir de articulier sous ce rapport.

Conditions hygiéniques. M. Lesèvre a constaté que la nourriture des sujets soumis à son observation était saine et sussiante. Il en a été de même dans les régiments atteints par la maladie. Quant à l'habitation, aux vêtements, aux satique éprouvées par les malades, on doit y voir plutôt des causes occasionnelles que des causes prédisposantes.

L'état normal des individus affectés n'a rien présenté qui mérite d'être noté.

#### 2° Causes occasionnelles.

Les médecins militaires, comme je l'ai dit, ont noté que, dans les régiments, ce sont les nouvelles recrues qui ont été principalement atteintes, et par la même on explique l'apparition des épidémies. C'est, en effet, en 1840 et 1841 que pe sont montrées les épidémies les plus meurtrières, et l'on sait qu'à cette époque l'armée française fut très rapidement mise sur le pied de guerre. Les fatignes auxquelles les jeunes soldats n'étaient pas habitués, l'exposition aux intempéries les exercices prolongés, sont les causes qui, selon toutes les apparences, ont déterminé l'apparition de la maladie.

A Rochesort, les satigues n'ont pas été plus grandes qu'à l'ordinaire, mais il se résulté d'une inspection attentive saite à ce sujet, que les sorçats étaient mal virumal chaussés, et que les lieux dans lesquels ils séjournaient longtemps étaient remarquables par leur humidité. Ce sont là les seules circoustances auxquelles puisse rapporter l'explosion de l'épidémie.

En Irlande, peut-on accuser la soussrance de la population d'avoir produit ceu maladie? C'est ce que ne nous apprennent pas les auteurs. Mais ils sont remarque cette circonstance notable, que, dans les maisons de travail des jeunes filles, où le conditions sont les mêmes que dans les maisons de travail des garçons, ou n'i observé aucun cas de méningite cérébro-spinale.

Dans aucone localité, on n'a pu constater l'existence évidente de la contagior.

## § III. — Symptômes.

Les symptômes ont été partout remarquables par une uniformité presque cerplète. Les auteurs, il est vrai, ont spécialement insisté sur tels ou tels phénoment suivant qu'ils en ont été frappés plus particulièrement; mais si on lit les diverce relations d'épidémies, on voit qu'elles ont toutes une ressemblance frappante : celle de M. Tourdes présentant une très grande précision et les détails les plus circue stanciés, c'est celle qu'il convient de suivre principalement.

Début. Ainsi que l'ont constaté MM. Tourdes et Forget, il est rare que le délat soft subit, que l'invasion soit foudroyante, suivant l'expression du premier de redeux auteurs. Cependant on a vu un certain nombre de sujets atteints de commanière. « Tout à coup, dit M. Tourdes (1), au milieu de la santé la plus pariet des hommes pleins de jeunesse et de force étaient atteints des accidents les graves; ils succombaient en peu d'heures, sans qu'aucun trouble fonctionnel est précédé cette subite invasion. Des militaires ont été frappés dans la rue, à l'entre cice, dans les casernes, pendant leur repas; ils tombaient comme foudroyés. Il on transportait à l'hôpital, dans un état désespéré, des bommes qui pen aupention de la comme de la comme des pendant leur repas de la comme de la

vant faisaient leur service sans se plaindre. Trois malades ont été frappés pendant leur sommeil. »

Dans un nombre considérable de cas, le début, sans être subit, est très rapide. On voit en peu d'heures, en peu d'instants, la céphalalgie être suivie du délire, de la perte complète de connaissance, de mouvements convulsifs, en un mot de presque tous les symptômes excessivement violents que nous allons voir caractériser la maladie.

Enfin, dans près de la moitié des cas, on a reconnu l'existence de symptômes qui ont été regardés comme symptômes précurseurs, et il est probable, ainsi que le sait remarquer M. Tourdes, que ces symptômes ont existé plus sréquemment, mais que, promptement remplacés par la perte de connaissance, leur existence n'a pas pu être constatée; c'est aussi le résultat auquel est arrivé M. Forget par l'analyse des saits soumis à son observation.

Ces symptômes précurseurs sont énumérés ainsi qu'il suit, par ordre de fréquence, par M. Tourdes : « Céphalalgie 33 fois, frissons 13, nausées et vomissements 13, rachialgie 3, douleurs dans les membres 2, vertiges 2, malaise 2, diarnée 2, délire 1, tremblement 1, mouvement fébrile 1. » Il me paraît évident que ces symptômes doivent pour la plupart être regardés comme des phénomènes de la maladie confirmée. Si on les a considérés comme des prodromes (principalement la céphalalgie, la rachialgie, le délire), c'est uniquement parce qu'ils ne pourraient pas caractériser seuls la maladie, surtout si l'influence épidémique n'était pas encore suffisamment reconnue; mais on aurait tort de ne pas faire remonter le début de l'affection au moment même où ils ont apparu. Il en est quelques uns néanmoins, comme la diarrhée, qui peuvent être rangés parmi les phénomènes précurseurs dans toute l'acception du mot.

Symptômes. Suivant M. Faure-Villar, il faudrait décrire deux formes particulières de la maladie : l'une inflammatoire, et l'autre nerveuse ou typhoide, caractérisée par des phénomènes ataxiques intenses, et beaucoup plus grave que la remière. En examinant les faits avec quelque attention, on s'aperçoit que ces ormes dépendent uniquement de la plus ou moins grande violence de l'affection, nivant les cas. Que la cause, l'influence épidémique qui produit la maladie, agisse vec une très grande puissance, et les malades sont emportés rapidement avant p'il ait pu se produire autre chose que des symptômes où la perturbation nerveuse rédomine, et avant que les lésions aient atteint un degré très avancé. C'est là ce pe l'on observe dans toutes les maladies, et surtout dans les maladies épidémipes. Il suffira par conséquent, dans l'exposition de la marche de l'affection, le signaler ces cas d'une violence extrême, sans qu'il soit nécessaire d'en faire me forme particulière.

La céphalalgie est un symptôme qui se montre constamment et ordinairement e premier de tous. Nous avons vu, en parlant du début, que, dans quelques cas téanmoins, la douleur de tête était précédée de quelques autres phénomènes morsides; mais, même dans ces cas rares, elle ne tardait pas à se manifester. Elle est adinairement vive, et quelquesois atroce; dans un petit nombre de cas, elle n'a qu'une intensité médiocre, mais elle est toujours remarquable par sa persistance, ar les malades ne cessent de s'en plaindre que quand ils tombent dans le délire.

Dans les premiers moments, elle n'occupe qu'un scul point de la tête : ordi-

nairement le front, quelquesois la nuque; mais elle ne tarde pas à occuper la tête tout entière. La sorme de cette douleur est très variable. M. Tourdes l'a trouvés pulsative, térébrante, lancinante, aiguë, gravative, compressive, etc.; ces discrences tiennent beaucoup, sans doute, à la manière diverse dont les sujets expriment que sensation douloureuse à peu près semblable, suivant toutes les probabilités.

La lumière et le bruit augmentent beaucoup cette céphalalgie. Les malades retent ordinairement dans l'immobilité, craignant d'exaspérer leur douleur par le moindre mouvement; il n'est pas rare d'en voir qui compriment leur tête à deux mains, dans le but de calmer leurs souffrances.

Ordinairement, dans les cas d'une certaine durée, on remarque des alternatives d'apparition et de disparition de la céphalalgie, et celle-ci, lorsqu'elle se calme, et remplacée par le délire ou le coma qui, au bout d'un temps plus ou moins long, lu cèdent la place à leur tour. Souvent après un, deux ou trois jours, on voit tout à coup la céphalalgie, qui s'était dissipée, reparaître tout à coup avec une nouvelle violence. On observe ordinairement, vers le soir, une exacerbation plus ou moins notable de œ symptôme, comme, au reste, de la plupart de ceux que nous allous passer en revu.

La rachialgie ne se montre pas constamment comme la céphalalgie, mais elle lieu dans un nombre de cas assez considérable pour que la dénomination de la miladie ne puisse, pas être considérée comme fautive. Elle manque dans les cas de l'affection est assez violente pour emporter le malade en très peu d'heures, parce que l'inflammation n'a pas encore eu le temps de gagner les membranes du racha. Elle manque néanmoins aussi quelquesois chez des sujets qui n'ont pas été emportés très rapidement, sans qu'on puisse savoir pourquoi la méningite, qui enthabituellement la tête et la colonne vertébrale, s'est arrêtée dans la premier de ces parties; mais ces cas sont rares.

Un'est pas fréquent de voir la douleur occuper toute l'étendue de la color vertébrale; mais, ainsi que l'a remarqué M. Tourdes, il n'est pas de point du rechis qui n'en ait été atteint plus ou moins souvent. D'après les faits recueillis pur cet observateur, la portion cervicale est son siège le plus fréquent; viennent ensuit les régions lombaire et sacrée, et en troisième lieu seulement la région dorsale.

Les sormes de la rachialgie sont les mêmes que celles de la céphalalgie, et los, est que j'ai dit de celle-ci s'applique à celle-là avec les modifications qui dépendent de la différence du siège.

La pression la plus forte n'exaspère pas la douleur de la colonne vertébrale; à n'en est pas de même des mouvements, qui sont si douloureux, que les maldes restent dans l'immobilité absolue.

La douleur n'est pas toujours bornée à la tête et au rachis; dans un certanonnbre de cas (le tiers d'après les observations de M. Tourdes), les malades épons yout dans les extrémités, et principalement dans les membres inférieurs, des dus leurs vives, lancinantes, atroces, considérablement augmentées par les moutrements, que dans beaucoup de cas même elles empêchent complétement.

Enfin, chez un certain nombre de sujets, ces douleurs occupaient les épaules les machoires, et, chez d'autres, la sensibilité cutanée était tellement exaltée. que le moindre contact devenait insupportable.

Les organes des sens ne présentent pas, à beaucoup près, des altérations en 14port avec les lésions de la sensibilité; la vision est rarement abolie; on a coustik tout aussi peu fréquemment la diplopie, et les cas sont peu nombreux et il y a en affaiblissement ou aberration de la vue. Cependant les pupilles sont dilatées dans plus de la moitié des cas; parsois elles sont, au contraire, contractées. Des don-leurs dans le sond de l'orbite, l'inslammation des yeux, ont été aussi observées, mais ces phénomènes n'ont qu'une importance très secondaire.

L'ouie est assez fréquemment dure; dans un nombre peu considérable de sas, on observe une surdité complète, et, ces cas sont graves, suivant la remarque de la la Tourdes. Les bourdonnements, les tintements d'oreille sont aussi des phénamènes dont les malades se sont plaints fréquemment. On a noté, dans des sas très rares, de véritables hallucinations de l'ouie.

On n'a rien constaté du côté de l'odorat et du goût.

La sensibilité cutanée, que nous avons vue plus haut être parfois exeltée au dernier point, ne se perd qu'au dernier moment, et encore M. Tourdes, qui a étudié ce symptôme avec grand soin, fait-il remarquer que c'est plutôt un phénemène de l'agonie qu'un véritable symptôme de la maladie. Le même observateur a constaté que, même pendant la perte complète de connaissance, cette sensibilité n'était pas abolie, car la piqure des saignées ou l'incision des ventouses provequait des mouvements de la part des malades.

Dans toutes les épidémies on a noté des lésions remarquables de la motilité. La plus fréquente est une roideur tétanique de la partie postérieure du tronc; les mandales ont la tête renversée en arrière, le rachis fortement recourbé, et ils peuvent parder cette position jusqu'à la mort, avec seulement quelques instants de relationement. Il n'est pas douteux que, dans beaucoup de cas, ce ne soient de véritables contractions morbides, une convulsion tonique; mais M. Tourdes s'assuré que, chez un certain nombre de sujets, cette position était prise volontain ement, pour tâcher d'échapper à la douleur rachidienne.

On a encore observé la contracture des membres, et principalement des memres supérieurs; le trismus et des contractions spasmodiques, de véritables aremes dans les mollets et dans les cuisses. Un autre phénomène qui a été principaement observé par M. Forget est un tremblement nerveux qu'il a comparé à celui
u'on observé dans le delirium tremens. « Deux des malades observés à la clinique
e la Faculté ont éprouvé, dit M. Tourdes, une espèce de tournis qui les abligeait
pirouetter sur eux-mêmes, pour tomber ensuite et ne plus se relever. Beaucoup
e malades ont des vertiges qui figurent parmi les premiers symptômes de l'affecion; plus tard on les voit revenir à des intervalles variables, précédant ou suivant
es crises violentes. »

La paralysie, qui a été recherchée avec soin dans les diverses épidémies, est un bénomène très peu fréquent dans la méningite cérébro-spinale épidémique, l. Tourdes ne l'a observée que trois sois sur 99 sujets, et les autres auteurs n'en nt pas signalé un nombre d'exemples proportionnellement plus grand. La parasie ne se manifeste ordinairement que tard; elle n'est pas complète; elle n'ocupe souvent qu'une partie limitée : un bras, par exemple. On l'a vue se montrer ux deux membres supérieurs ou aux deux membres insérieurs.

Les altérations de l'intelligence sont des plus remarquables dans cette affection. a principale est un délire souvent très violent, et qui manque dans très peu de 18. Ce symptôme ne se montre pas au début; mais, dans un certain nombre de

cas, il ne tarde pas à apparaître. Dans d'autres, au contraire, il ne se manieste qu'après un temps assez notable, pendant lequel se sont produits les autres synptômes. Les nuances sont assez tranchées à cet'égard; mais il est'yrai de dire que le délire ne se fait généralement pas attendre, ce qui sorme un caractère de la maladie qui est loin d'être sans importance.

D'abord le délire est ordinairement assez facile à dissiper par des questions précises : c'est-à-dire que pour y répondre, le malade semble sortir d'un rêve dans lequel il ne tarde pas à retomber dès qu'on cesse de l'interroger. Plus tard, il est plus difficile d'obtenir des réponses, et lorsqu'on en obtient, ce sont souvent des réponses incohérentes, et qui n'ont aucun rapport avec les questions.

« Son intensité a varié, dit M. Tourdes..... Tantôt les malades, agités et furien, se débattaient et cherchaient à s'enfuir en poussant des cris; tantôt ils exhalient leur délire en plaintes, en gémissements, en paroles incohérentes, et ils ne se putaient à aucun acte particulier; d'autres restaient sombres et taciturnes. Le délire n'était furieux que dans les premiers moments; plus tard, il devenait calme, intermittent, et ne s'exaltait que pendant les exacerbations. »

Cette intermittence et ces exacerbations du délire sont des phénomènes presque constants. Les auteurs ont cité, il est vrai, des cas dans lesquels un délire catinu s'est montré pendant dix et quinze jours; mais, même dans ces cas, il faissait par laisser des intervalles plus ou moins longs. Ordinairement le délire est interrompu fréquemment par des intervalles de calme, et ses exacerbations out les le soir. Le délire continus avec une violence plus ou moins grande. On voit des malades quitter leur lit, errer dans les salles; quelques uns cherchent à se précipiter par la croisée. M. Tourdes a cité plusieurs cas dans lesquels il y avait de hallucinations remarquables; ainsi, un sujet croyait entendre ses parents lui preler. D'autres aberrations de l'intelligence ne sont pas moins notables: c'est ainqu'un sujet croyait qu'on avait coupé son corps en deux parties; que trois a crèvaient dans leur pays; et, chose digne de remarque, chez deux sujets qui suvécurent sur ces trois derniers, cette idée délirante a persisté pendant buit de quinze jours après que toute autre idée erronée avait disparu.

On voit plusieurs malades, dans le coma ou le délire, porter sans ceue less mains aux parties génitales.

Une agitation ordinairement très vive précède et accompagne le délire; de augmente beaucoup la nuit, et il y a ordinairement alors une insommie complète on presque complète.

La somnolence alterne d'abord avec l'agitation et le délire; puis, à une époque variable, suivant le degré de violence de la maladie, il survient, dans un grad nombre de cas, un coma profond et une perte complète de connaissance. Des quelques cas seulement on peut, en l'excitant fortement, rappeler le malade à le: mais bientôt après il retombe dans le même état. Il n'est pas très rare de voir cett perte absolue de connaissance apparaître à une époque très rapprochée du débat. Les cas dans lesquels il en est ainsi sont généralement les plus intenses, et il et ordinaire de voir les sujets ainsi attaqués rester dans cet état pendant toute la durre de la maladie. Cependant on en voit qui, à une époque plus ou moiss avance recouvrent la conscience de ce qui se passe autour d'eux, bien que la terminaisse soit fatale.

La fuce, souvent injectée au début, devient ensuite pâle et terreuse. Dans les cas les plus ordinaires, elle porte l'empreinte d'une très vive souffrance; dans ceux qui ont une violence inaccoutumée, elle a tout d'abord une expression de supeur remarquable qui coîncide avec la perte de connaissance plus ou moins complète.

Du côté de l'appareil digestif, on note comme phénomène capital, les nausées et les vomissements, que nous avons trouvés assez rares parmi les phénomènes signalés comme des prodromes, mais qui deviennent très fréquents dès que la maladie se confirme. Les vomissements sont multipliés, surtout au commencement de la maladie; plus tard, ils deviennent plus rares; mais, pendaut les exacerbations, ils reprennent de la fréquence. Les matières évacuées sont jaunes, verdâtres, vertes et amères, et, par conséquent, presque complétement composées de hile. Dans l'épidémie de Versailles, on a trouvé fréquemment des ascarides lombrimides dans la matière des vomissements; mais il n'en a pas été de même dans beaucoup d'autres épidémies.

La langue ne présente pas d'altérations notables au commencement de la maladie; vers la fin, dans quelques cas, elle devient sèche, noirâtre, et les dents sont foligineuses. M. Faure-Villar a noté quelquesois l'existence de plaques blanches, pultacées, sur les gencives.

L'appétit est complétement perdu; la soif est généralement peu vive, surtout au début. Il y a, dans les premiers jours, de la constipation dans presque tous les cas; mais, suivant la remarque de M. Tourdes, elle cède facilement aux moyens employés pour la combattre. La diarrhée ne tarde pas à lui succéder, et c'est, selon toutes les apparences, aux purgatifs généralement employés qu'il faut attribuer son apparition; mais une fois déclarée, elle persiste, et, dans les derniers temps, il y a des selles involontaires. L'amaigrissement est rapide et porté jusqu'au marasme à une époque voisine de la mort.

La respiration n'a présenté autre chose qu'une gêne plus on moins marquée. Elle était souvent suspirieuse et entrecoupée. Sept sois M. Tourdes a constaté l'existence d'une complication de maladies graves du côté de la poitrine (pleuré-ie, pneumonie, tubercules suppurés); dans plusieurs cas, il y avait une légère bronchite.

Le pouls, au début, est souvent ralenti, mais il est presque aussi fréquent de le soir un peu accéléré. M. Tourdes qui, sous ce rapport, a fait des recherches très exactes, a trouvé le pouls ralenti dans un peu plus de la moitié des cas seulement. Nous verrons, à l'article pronostic, quel est, suivant cet auteur, le rapport de ce alentissement du pouls avec la gravité de la maladie. Du troisième au quatrième our, ce ralentissement est remplacé par une accélération qui n'est pas extrêmement considérable dans le plus grand nombre des cas, si ce n'est à une époque très vancée et voisine de la mort. Le pouls varie généralement de quatré-vingt-dix à ent pulsations lorsque la réaction s'établit; dans les derniers moments, il devient etit, misérable et très fréquent. Une remarque de M. Tourdes que je dois signaer, c'est que fréquemment, dans un court espace de temps, on voit le nombre les pulsations augmenter ou diminuer, sans qu'on puisse attribuer à l'émotion ces ariations nombreuses.

De violentes palpitations de cœur ont été observées chez quelques individus

par M. Tourdes, qui a aussi trouvé deux fois une complication de péricardue. Le sang sourni par les saignées est rarement couenneux, et, lorsqu'il l'est, h couenne est peu épaisse ordinairement. Ce liquide ne présente rien de remarquable, si ce n'est une augmentation de sibrine peu considérable en général. On observe rarement des épistaxis.

La peau, dont la chaleur n'est pas augmentée au début, devient chaude et sèche lorsque la fièvre s'allume, et M. Lesèvre a noté, à une époque voisine de la mort, une sueur visqueuse sur tout le corps. Mais, ce qui est surtout remarquable, c'est la fréqueuce de certaines éruptions signalées par les divers observateur. M. Lesèvre parle d'éruptions impétigineuses; M. Faure-Villar a vu, dans la plopart des cas graves, des taches d'un brun soncé ou d'un pourpre vis sur la parte antérieure du tronc et des membres, ne disparaissant pas par la pression, et la sant quelquesois saillie au-dessus du niveau de la peau; quelquesois des taches d'un noir d'encre mal circonscrites, d'autres semblables à la scarlatine, ou ben une éruption miliaire rouge. Le même auteur signale une éruption vésiculem sur les lèvres.

M. Tourdes a observé également l'herpes labialis, et cela dans les deux un des cas, ce qui donne une certaine importance à ce symptôme. C'est au pourter des lèvres qu'il se montre principalement. Il n'a vu de taches roses lenticului que sept fois sur le nombre de cas indiqués plus haut, ce qui confirme l'observaur antérieure qui nous avait appris que ces taches, sans appartenir exclusivement à lièvre typhoïde, se rencontrent dans cette maladie dans une proportion de ca infiniment plus grande que dans toute autre. Il n'a vu que trois fois des pétéches.

Les urines, plus abondantes qu'à l'état normal, sont d'abord pâles et limpide.

puis elles se chargent d'un sédiment jaune pâle formé d'acide urique.

Lorsque la maladie doit se terminer par la guérison, les symptômes cérébrans s'amendent d'abord, la fièvre tombe, les sens reprennent plus ou moins rapierment leur intégrité. On a remarqué que, dans cette affection, l'appétit renaît promptement. Il ne reste bientôt plus qu'une faiblesse ordinairement assez grante, et qui, dans certains cas, ne se dissipe qu'avec beaucoup de peine. Chez quelque sujets, les idées délirantes et plus souvent une faiblesse marquée de l'intelligrant persistent lorsque, sous tous les autres rapports, les malades peuvent être considérés comme étant en pleine convalescence.

Dans les cas où la maladie se termine par la mort, on voit une prostraix extrême survenir; la perte de connaissance est complète, on observe un trenbi-ment nerveux, des soubresants des tendons, la carphologie, et cette agonie peux prolonger assez longtemps.

Tels sont les symptômes de cette redoutable assection. On voit qu'ils ne discret de ceux de la méningite simple aiguë que par leur grande violence, et que par la fréquence très grande des phénomènes qui dénotent l'extension de l'insammus aux membranes de la moelle. Je ne peux m'empêcher de joindre à cette descrition détaillée un tableau succinct de la maladie tracé par M. Tourdes, parce qui résume parsaitement tout ce qui vient d'être dit.

Tableau de la malulie. « La maladie débute, dit cet auteur, par une ceptalalgie cruelle accompagnée de vertiges, de nausées et de vomissements. La double se propage à la nuque et au rachis; elle envahit les extrémités, les idées s'égarest. la convaissance se perd; le malade est en proie à une agitation convulsive; la tête est renversée en arrière; la face, rouge ou pâle, offre l'expression de la douleur; la température de la peau est normalé ou diminuée; le pouls naturel ou ralenti. Cet état dure jusqu'au troisième jour, époque à laquelle se développent l'éruption labiale, es pétéchies, les taches lenticulaires et les épistaxis; l'urine devient abondante et édimenteuse, la constipation est opiniâtre.

- Bientôt la connaissance reparaît, et avec elle le sentiment des douleurs. Une mélioration légère se manifeste; elle fait naître des espérances qui se réalisent arement. Les phénomènes cérébraux et rachidiens reprennent leur acuité; la éaction fébrile s'allume, la langue jaunit, rougit et se sèche. La diarrhée succède la constipation. Tautôt les symptômes nerveux conservent leur violence jusqu'au lernier moment, tantôt ils se calment et persistent opiniâtrément avec une intentié moyenne. Leur marche est entrecoupée de rémissions et d'exacerbations. La aiblesse et l'amaigrissement font d'essrayants progrès. La réaction fébrile revêt me forme typhoïde ou hectique, et le malade expire dans le marasme après une ranquille agonie.
- Si l'issue doit être heureuse, les accidents ne se calment qu'avec lenteur. Une longue et périlleuse convalescence précède le rétablissement de la santé. »

## § IV. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

La marche de la maladie est continue, tous les auteurs l'ont reconnu. Cependant 1000 avons signalé des exacerbations et un moment d'amélioration remarquable; nais on voit que ces variations ne portent guère que sur les symptômes cérévaux, ainsi que l'a très bien fait remarquer M. Lesèvre, et que, malgré l'amélioration apparente, la maladie ne continue pas moins à faire des progrès réels. Il Tourdes, ainsi que M. Faure-Villar, reconnaissent à la maladie trois périodes: a première, caractérisée principalement par des symptômes nerveux intenses; la econde par la réaction sébrile, et la troisième par la perversion des sonctions du ystème nerveux, par l'affaiblissement, par la prostration et le marasme. Cette dission nous indique ce qu'il y a de plus saillant dans chaque époque de la maladie; nais il est si fréquent de voir dans une période les symptômes qui appartiennent ux autres qu'on ne doit pas leur accorder une trop grande importance.

La durée de la maladie est très variable. Beaucoup de malades périssent en suelques heures (vingt heures au minimum dans les cas observés par M. Tourdes), audis que, dans certains cas, on voit la maladie se prolonger pendant quatre-vingts parte-vingt-dix et cent jours', bien qu'elle finisse par se terminer par la mort, hans les cas où la guérison a lieu, la durée est comparativement plus longue. Les noyennes trouvées par M. Tourdes sont quinze jours pour les cas de mort et vingtinq jours environ pour les cas de guérison. On a vu des sujets guérir en six ou ept jours; mais les cas de ce genre sont très rares.

La terminaison est très fréquemment suneste. Dans l'épidémie observée par l. Lesèvre, la mortalité a été des quatre cinquièmes dans les premiers temps, puis les deux tiers lorsque l'insluence épidémique a perdu un peu de son intensité, ce qui doit nous inspirer de nouveaux doutes sur ces prétendues épidémies de ménique dans lesquelles la majorité des malades a guéri. Quelques maladies intercur-

rentes sont venues parsois hâter la mort; d'autres n'ont nullement empêché à terminaison beureuse.

La convalescence est généralement longue et difficile; mais, après le rétablissement, on n'observe presque jamais d'infirmité consécutive. M. Tourdes n'a note qu'une seule fois la persistance d'une paralysie incomplète.

Crises. M. Tourdes, à qui j'ai fait de si larges emprunts parce que sa description est empreinte d'une exactitude rigoureuse, a recherché l'influence des phénomères qu'on peut regarder comme critiques; mais il n'a rien trouvé, ni dans les épistais, ni dans les vomissements, ni dans les urines, qui présentât ce caractère. L'éruption labiale lui a paru avoir quelque importance sous ce rapport, parce que, dans les cas où elle a été abondante, la mortalité a été un peu plus faible, et aussi parce que son apparition coîncidait avec une certaine amélioration des symptômes perveux que j'ai mentionnée plus haut; mais comme la mortalité a été tout aux forte chez les sujets qui ont présenté l'éruption que chez ceux qui n'ont rien ofint de semblable, on peut encore conserver beaucoup de doutes à cet égard.

Aucun auteur n'a signalé de rechutes ni de récidives.

## § V. — Lésions anatomiques.

Les lésions anatomiques ont, comme on devait s'y attendre, été étudiées aux le plus grand soin dans cette grave maladie. On a trouvé les lésions principales dans la pie-mère du cerveau et de la moelle. Cependant tous les observateurs ont rapporté un certain nombre de cas dans lesquels ces lésions étaient très légères es non appréciables. C'est ainsi que chez quelques sujets on n'a trouvé dans les mes branes cérébro-spinales qu'une injection plus ou moins vive, un peu de insité limpide, ou, au contraire, une sécheresse marquée sans injection; mais ter ces cas étaient du nombre de ceux dans lesquels la méningite avait été foudrojant et où par conséquent les altérations pathologiques n'avaient pas eu le temps de x produire. Dans les autres cas, on trouve dans les mailles de la pie-mère soit : liquide jaunâtre ou jaune et trouble, soit du pus bien lié, parfaitement reconnesable, soit une substance plus épaisse, d'apparence pseudo-membraneuse, opaque. jaunâtre, dense, d'une épaisseur de 3 à 6 millimètres, et semblable, suivant l'apression de M. Tourdes, à une couche de beurre étendue à la surface du cerrent C'est surtout le long des vaisseaux que se montre cette production morbide qui lorsqu'elle est peu abondante, peut n'exister que dans ces points et se ramifer a suivant les veines. D'autres sois on observe çà et là des plaques inégales, de gradeur variable, et formées par la même matière. Enfin on a vu cette productxe morbide si abondante, qu'elle enveloppait le cerveau et le cervelet tout entiers Ordinairement la couche ou les plaques purulentes ne se montrent qu'à la surface: mais quelquesois elles pénètrent avec la pie-mère jusque dans la prosondeur de circonvolutions. On ne trouve du pus dans les ventricules cérébraux que dans et certain nombre de cas (la moitié, suivant les recherches de M. Tourdes); parte ces cavités ne contiennent que de la sérosité limpide. On a vu aussi une infiltration purulente des plexus choroïdes, des ramollissements superficiels des parois de ventricules; mais ces lésions n'ont qu'une importance secondaire.

Tous les points de la surface du cerrelet et du cerveau peuvent présenter ce-

altérations; on les a trouvées presque constamment sur le cervelet, sréquemment au sommet du cerveau et à la base, plus rarement sur la protubérance, etc.

Dans le rachis, les lésions sont semblables et occupent également la pie-mère. Dans un assez bon nombre de cas, la surface de la moelle épinière tout entière porte les traces de l'inslammation; mais plus sréquemment la région insérieure est affectée seule; rarement, au contraire, les altérations sont bornées à la région supérieure.

Du côté du cerveau et de la moelle épinière, on a trouvé de l'injection, des ramollissements partiels; mais ces lésions, auxquelles on doit néanmoins rapporter quelques symptômes observés dans certains cas, ne sont qu'accidentelles dans la maladie qui nous occupe, et qui est parfaitement caractérisée par celles que nous venons de décrire.

Le tube digestif a présenté quelques traces d'inflammation légère dans un assez bon nombre de cas; mais jamais d'altérations des follicules de Peyer, qu'on a trouvés seulement quelquesois un peu saillants. Les follicules de Brunner sont fréquemment augmentés de volume dans une grande étendue de l'intestiu, mais jamais ploérés.

Dans l'épidémie de Versailles, on a presque toujours trouvé des vers lembricoïdes dans le tube intestinal. A Strasbourg on les a notés moins fréquemment, et dans d'autres épidémies, notamment dans celle qu'a observée M. Lesèvre à Rochefort, il n'y a eu rien de semblable; en sorte que l'existence de ces vers, qui a dû paraître aux chirurgiens de Versailles une circonstance des plus remarquables, perd be aucoup de son importance quand on examine les épidémies en général.

Les lésions trouvées dans les autres organes ne doivent pas nons arrêter ici, parce qu'elles sont rares et variables et qu'elles sont seulement le résultat de complications. Qu'il nous suffise de dire qu'on a noté l'inflammation du poumen, des plèvres, des articulations, etc.

M. Lesèvre a remarqué la mollesse et la putrésaction rapide de tous les tissus du corps chez les sujets morts promptement. Dans les cas qu'il a observés, la couche purulente qui enveloppait la moelle allait en diminuant à mesure qu'on approchait de la région insérieure, ce qui dissère de ce que l'on a observé dans d'autres épidémies, et cet auteur a cru trouver aux muscles une odeur nauséabonde sui generis.

### § VI. - Diagnostie; pronostie.

Le diagnostic de la méningite cérébro-spinale épidémique ne présente pas de difficultés sérieuses maintenant que nous connaissons sa symptomatologie dans tous ses détails. Les maladies avec lesquelles on a pensé qu'on pourrait la confondre sont la sièvre typhoside, une sièvre intermittente pernicieuse et le tétanos. Je vais exposer rapidement le diagnostic différentiel de la méningite épidémique et de cre affections.

La sièvre typhoide se distingue sacilement de la maladie qui nous occupe; ce qui le prouve, c'est que se produisant dans le même temps l'une et l'autre chez divers sujets, elles n'ont point été consondues. Dans les deux maladies le début n'est pas tout à sait le même; il est beaucoup plus brusque dans la méningite cé-coro-spinale, et la céphalalgie atroce coexistant si souvent à cette époque avec

l'intégrité du tube intestinal et le ralentissement de l'état normal du pouls sont des caractères qui ne sauraient laisser de doutes dans l'esprit du médecin. Platard la persistance et même l'augmentation de la céphalalgie, la rachialgie, le renversement de la tête, la courbure du tronc, les convulsions avec absence de météorisme, de taches roses lenticulaires, de sudamina, d'épistaxis, servent à distinguer parfaitement l'affection épidémique dont il est ici question, de la fièvre typhoïde. Si quelques uns de ces derniers symptômes se montrent dans la méning le cérébro-spinale, ils sont très rares, et les autres phénomènes sont si caractératiques, que, même dans ces cas exceptionnels, l'erreur n'est pas à craindre.

La promptitude de la mort, dit M. Tourdes, a fait croire à une fièvre printéeuse cérébrale, apoplectique ou délirante; l'herpes labialis et les sédiments de urines semblaient en rapport avec cette opinion; mais les exacerbations de la méningite n'offraient aucun des caractères des accès proprement dits; ils se présentaient sans frissons, sans sueur et sans influence notable sur la circulation...

J'ajoute que bien rarement un premier accès de fièvre intermittente pernicieus emporte le malade, et que, même dans les cas où il existe une fièvre subintrante le passage de l'état dans lequel se trouve le malade, après une certaine durée à premier accès, à l'état où le met l'invasion du second, suffit au médecin attent pour le diagnostic de la maladie. Je reviendrai sur ce point quand j'aurai à traite la question si importante des fièvres pernicieuses.

Quant au tétanos essentiel, il dissère de la méningite cérébro-spinale épidémique en ce que s'il existe quelques symptômes cérébraux, ils sont infiniment plus légre, et que, dans tons les cas, les troubles de l'intelligence ne sont nullement comprables à ceux de la maladie épidémique. C'est encore là, du reste, un point s'équel je reviendrai en exposant l'histoire du tétanos.

M. Tourdes pense qu'il existe entre la maladle qui nous occupe et la ménire gite sporadique des dissérences nombreuses et essentielles. J'avoue qu'en comp rant les descriptions de ces deux maladies, je ne vois pas que ces dissérences soit essentielles. Sans doute, comme je l'ai dit plus haut, il y a dans la violence de symptômes et dans la marche parsois si rapide de la maladie des dissérences qui doivent être notées; mais ce sont là des dissérences du plus au moins, et non én différences essentielles. Je pense que M. Tourdes a été porté à émettre cette 19nion en considérant en même temps et la méningite simple aigue et la méningir tuberculeuse; et ce qui le prouve, c'est qu'il cite Parent-Duchâtelet et MM. Wartinet et Andral, qui ont écrit avant que la distinction entre ces deux affections :.. été bien établie. Mais si l'on n'a égard qu'à la méningite franche, on voit que à ressemblance est très grande, et que si l'on mettait un médecin en présence d'au sujet affecté de méningite cérébro-spinale non soudroyante, sans lui saire conpaître s'il existe ou non une épidémie, il serait sort embarrassé de dire si l'assecti : est sporadique ou épidémique. La violence des symptômes cérébraux, et surtout des symptômes spinaux principalement caractérisés par la courbure tétanique d' tronc, pourrait lui saire supposer que l'assection est épidémique; mais il ne satrait l'assirmer, car des symptômes semblables se moutrent aussi dans les cas ser radiques. Que sera-ce donc, si dans certains cas les symptômes spinaux pentic être faibles ou manquer complétement, et si les autres ne sont nullement remaquables par leur intensité?

Je ne présenterai dans le tableau synoptique que le diagnostic différentiel de la sièvre typhoïde et de la méningite cérébro-spinale épidémique; les autres devront, comme je l'ai dit, nous occuper de nouveau plus loin.

### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

Signes distinctifs de la méningite cérébro-spinale épidémique et de la fièvre typhoïde.

MÉMINGITE CÉRÉBRO-SPINALE ÉPIDÉMIQUE.

Debut souvent brusque, toujours plus ra-

Céphalalgie plus violente, souvent atroce. Pouls rulenti.

Constinution: ventre indolont.

Vomissements fréquents; abondants.

Plus tard, céphalalgie aussi violente ou même plus violente, alternant avec le délire. Rachialgie.

Symptômes abdominaux peu intenses.

Pas de taches rosées, ni de sudamina, ni dépistaxis, sauf quelques exceptions.

PLEVER TYPHOLDE.

Début moins rapide, symptômes d'une intensité progressive.

Céphalaigle moins violente; jamais atroce.

Pouls accelere.

Fréquemment diarrhés, douleurs de ventre, Pas de vomissements au début, ou très peu, dans un petit nombre de cas.

Plus tard, céphalaigie non augmentée ou même caimée.

Pas de rachialgie.

Symptômes abdominaux intenses; météorisme, etc.

Taches roses lonticulaires; sudamina; épistaxis.

Pronostic. Le pronostic de cette affection est des plus graves. Dans l'épidémie observée par M. Lesèvre, la mortalité a été, comme nons l'avons vu, des quatre cinquièmes au commencement et des deux tiers à la fin. Dans celle dont M. Tourdes nous a donné la relation, la proportion des morts a été à très peu près de soixante pour cent; cet auteur a noté que cette proportion n'a pas sensiblement varié aux diverses époques de l'épidémie; qu'après l'âge de trente ans, elle s'accroît dans une proportion effrayante; qu'avant cet âge, ce sont les enfants qui sont le plus gravement atteints; enfin que la maladie, beaucoup plus rare chez les femmes, comme nous l'avons dit plus haut, est en revanche plus grave chez elles que chez les hommes.

Le pronestio acquiert une gravité incomparablement plus grande dans les cas pu l'inflammation gagne le rachis que dans ceux où elle reste fixée à l'encéphale. Les convulsions, le coma, le renversement de la tête en arrière, la courbure du ronc, la lenteur du pouls à l'époque où il aurait du survenir une réaction fébrile; es pétéchies, les taches roses lenticulaires; l'inflammation de la parotide, sont entant de aignes qui, d'après les recherches de l'auteur que je viens de citer, se nontrent principalement dans les cas mortels. Suivant le même auteur, les pro-

## & VII. - Traitement.

Cette affection est si grave, elle menace les jours du malade dans une époque si approchée, les symptômes en sont souvent si effrayants, que le praticien est naucellement porté à employer un nombre considérable de moyens à la fois; de là difficulté qu'on éprouve à apprécier exactement l'influence des agents thérapeuques. Sous ce point de vue encore, M. Tourdes est de tous les auteurs celui qui, uns contredit, a étudié la question avec le plus de soin et de précision, et c'est

par conséquent sa relation qui doit nous servir de guide principal, comme dans les autres parties de l'histoire de la maladie.

Émissions sanguines. « Les émissions sanguines, dit M. Tourdes (1), ont fait la base du traitement. Elles ont été employées comme moyen principal dans la propart des épidémies de méningite. On a mis en usage les saignées du bras, les mynées de la veine jugulaire et de l'artère temporale, les applications de sangue et de ventouses scarifiées. On a pratiqué, suivant les cas, de une à quatre saignées générales de 350 à 500 grammes, appliqué de cinquante à deux cents sangues, de huit à vingt-quatre ventouses scarifiées ordinaires, de trente à cent cinquante ventouses au scarificateur allemand. L'artère temporale et la veine jugulaire n'out été ouvertes que par exception; le plus souvent c'étaient les veines du bras. Les augues ont été placées aux tempes, aux régions jugulaires et mastoidiennes, à la mape: les ventouses scarifiées sur toute l'étendue de la colonne vertébrale... Le plus sevent tous ces moyens sont employés à la fois. »

Suivant M. Tourdes, les saignées générales doivent être réservées pour le ment où la réaction se manifeste, et l'on doit mettre jusque-là en usage les saignér locales plus ou moins multipliées, suivant les cas.

Si maintenant nous recherchons avec cet auteur quels ont été les effets réché ces pertes de sang considérables, nous voyons qu'ils ont été bien peu notables, de que, malgré des saignées copieuses et nombreuses, malgré les sangsues, malgré les ventouses scarifiées, la maladie n'en continuait pas moins à faire des progrès, et ce qui doit être remarqué avec plus de soin encore, les principaux symptomes n'étaient pas sensiblement amendés. Voici, du reste, comment M. Tourdes juge definitive la valeur de ce moyen:

« Nier, dit-il, d'une manière absolue l'utilité des émissions sanguines, ce servitomber dans une exagération aussi fâcheuse que la confiance illimitée en l'empe de ce moyen. Les faits donneraient un démenti à cette proscription injuste. Il et un certain nombre de cas dans lesquels les salgnées appliquées au début et des deux premières périodes ont amené les guérisons les plus heureuses. Nous pour rions ajouter plusieurs exemples de succès à ceux que l'on a vus plus haut. Mair l'inefficacité trop fréquente des saignées, elles nous ont rendu, dans cette triste épémie, plus de services réels que les autres médications. »

Cette conclusion ne me paraît pas aussi rigoureuse qu'on pourrait le désire. I ent été important de citer les cas dans lesquels la guérison a été attribuée su émissions sanguines; car on a peine à comprendre qu'un moyen qui reste su action sur tous les symptômes, et qui, dans tant de cas, n'a aucune infiner réelle, puisse, dans quelques uns réussir à procurer une guérison prompte et repide. Comme on saigne tous les malades dans cette affection (et qui ocerait for autrement dans l'état actuel de la science?), il faudrait étudier l'effet des saignés suivant l'époque où elles ont été pratiquées et suivant leur abondance, su'u marche générale de la maladie et sur sa durée exacte, comme l'a fait M. Lespour la saignée dans la pueumonie. Je crois que de cette manière on arriverse démontrer que les émissions sanguines ont une influence dans la méniagite circle des saignées de cette influence est plus limitée encore que se saignées dans la méniagite circle de cette influence est plus limitée encore que se saignées dans la méniagite circle de la cette influence est plus limitées encore que se saignées dans la méniagite circle de la cette influence est plus limitées encore que se cette influence est plus limitées encore que le cette influence est plus l'entre de la cette influence est plus l'entre de la cette influence est plus l'entre de la cette influence est plus

pourrait le faire croire le passage de M. Tourdes cité plus haut. Nous vertons du reste plus loin que M. Chaussard (1) attribue à l'opium à dose élevée une efficacité incomparablement plus grande qu'aux émissions sanguines.

On trouve dans le mémoire de M. Faure-Villar l'assertion suivante : « M. Boin, chirurgien major du 2° hussards, a remarqué, dit-il, sur une quinzaine de malades de son régiment, que lorsque la saignée provoquait une syncope, la maladie avortait presque constamment. » Ce fait est tellement en opposition avec tout ce qui vient d'être dit sur l'influence de la saignée, qu'il faudrait des observations nombreuses, très circonstanciées et sévèrement analysées pour qu'on pût l'admettre.

Je ne sais qu'indiquer ici les boissons émollientes, délayantes, rasraichissantes, les lavements émollients ou légèrement laxatifs qu'on prescrit aux malades pour compléter le traitement antiphlogistique, parce que l'emploi de ces moyens adjuvants se présente à l'esprit de tout le monde, et que personne n'attache à lenr emploi une très grande importance.

Application du froid sur les points malades. On applique généralement des compresses froides sur la tête et même sur le rachis; on a recours à la glace placée sur le sommet de la tête, et même à l'irrigation continue; mais, dit M. Tourdes, ce moyen ne calmait ni les douleurs, ni le délire; beaucoup de malades s'en plaignaient et se refusaient à son application. Lorsqu'il peut être supporté, on doit néanmoins le mettre en usage; car rien ne prouve que, bien qu'il n'ait pas d'effet immédiat, il ne puisse pas à la longue calmer pl'inflammation. C'est, du reste, une question qu'il faut soumettre au jugement des observateurs.

Mercuriaux. Les mercuriaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sont d'un usage si général dans la plupart des affections cérébrales, qu'on devait s'attendre à les voir employés avec empressement dans la maladie qui nous occupe; c'est ce qui a eu lieu, et voici comment M. Tourdes s'exprime à ce sujet:

« Les mercuriaux, dit-il, dont l'usage est si généralement adopté aujourd'hui dans le traitement des inflammations, et principalement de celles qui occupent les membranes séreuses, ont été employés à haute dose dans un grand nombre de cas de méningite. Des frictions avec 10 ou 30 grammes d'onguent mercuriel par jour ont été faites sur le cuir chevelu, sur les cuisses, aux aisselles, le long de la colonne vertébrale. Le calomel en même temps était administré à l'intérieur. Dans trois cas, dont un mortel, la salivation s'est produite. Malgré l'élévation des doses et la constance de l'application, cette médication est restée impuissante. C'est à peine si deux ou trois malades ont présenté l'exemple de son heureuse influence. »

Il est encore fâcheux que M. Tourdes ne nous ait pas sait connaître ces exemples; car, sans passer pour sceptique, on peut bien ne voir que de simples coıncidences dans les guérisons attribuées à certains médicaments, et en pareil cas la preuve est nécessaire.

On pourrait mettre en usage le calomel à dose très fractionnée, ainsi que le conseille M. Law pour une autre affection décrite précédemment (2), mais nous ne saurions rien prévoir sur l'influence que pourrait avoir cette manière d'administrer le sel mercuriel.

<sup>(1)</sup> Okurres de médecine pratique, 1. 1.

<sup>2)</sup> Voy. art. Tubercules des méninges.

Révulsifs. J'ai en maintes sois occasion de parler de l'abus qu'on sait des revulsifs cutanés dans les maladies fébriles. On n'a pas manqué d'avoir recours à ces moyens dans l'affection dont il s'agit ici ; je vais laisser parler M. Tourdes, qui a étudié si attentivement les faits; on verra que les effets obtenus dans la méningite cérébro-spinale épidémique vionnent à l'appui d'une opinion que plusieurs exemples frappants m'ont fait émettre et désendre. «Les révulsifs cutanes, dit M. Tourdes, ont été mis en usage dans la plupart des cas; des sinapismes et des vésicatoires ont été placés sur les extrémités supérieures et inférieures, à la nuque, le long du rachis, sur le crâne préalablement rasé. On a prescrit jusqu'é sta il huit vésiculoires d'un grand diamètre sur le même individu; on y a en recours dans toutes les périodes après les émissions sanguines ou concurremment avec elles; on n'en a point retiré d'avantage évident. Ces révulsifs augmentaient sonvent les douleurs sans procurer la diminution d'aucun symptôme. » En présence de ces propositions si explicites et fondées sur des saits bien observés et sévèrement analysés, on peut qualifier l'emploi du vésicatoire et même des sinapismes. dans cette maladie, de moyens barbares, parce qu'ils n'ont aucune utilité qui puisse saire passer par-dessus les inconvénients incontestables qu'ils présentent. Qu'on juge de l'état d'un sujet à qui l'on applique en une sois de six à huit véncatoires de grande dimension! Lorsque le malade est dans le collapsus, et qu'œ ne peut trouver aucun moyen de l'en tirer; lorsqu'il y a insensibilité presque somplète, on peut se servir, en désespoir de cause, des vésicatoires et des sinapismes; mais en faire un moyen de traitement d'un usage habituel dans le cours de la maladie, et compter sur son efficacité, c'est méconnaître les résultats de l'observation et ne tenir aucun compte des soussrances des malades. Dans certains cas observés par. M. Lesèvre, les vésicatoires ont produit des ulcérations difficules à guérir.

Vomitifs; purgatifs. Parmi les vomitifs, c'est le tartre stibié à haute dese que été donné presque exclusivement. On l'a prescrit de la manière suivante :

```
Y Tartre stibié..... 0,30 à 0,60 gram. Sirop de sucre...... 30 gram. Opium...... 0,05 gram. Infusion de tilleul...... 120 gram. Mêlez. A prendre par cuillerées.
```

M. Tourdes commence par constater l'inutilité de cette médication employades le début dans douze cas, puis il dit que l'émétique a manisestement exerce un influence heureuse chez deux sujets. C'est encore là une assertion qui paraît cuntradictoire, et qui devrait être appuyée sur des saits détaillés, d'autant plus qui les auteurs observateurs, et en particulier M. Lesevre, ont constaté l'inutilité de ce moyen sans aucune exception.

Le même auteur ayant mis en usage les purgatifs, parmi lesquels nous retrue vons le calomel dont nous avons parlé plus haut, les a rangés avec raison parmiles moyens accessoires. Il ne leur a vu ni abréger la marche de la maladie, ni deminuer la mortalité d'une manière évidente. Il ne les conseille, comme au rest tous les autres auteurs, que dans le but de faire cesser la constipation. Dans l'opinion qui attache une grande importance à la complication vermineurs, in purgatifs ont dû paraître plus utiles; mais nous avons vu plus haut que

l'ébentation des diverses épidémies a prouvé que cette complication était acidentelle, et qu'on ne pouvait pas voir en elle la cause prochaine de la maladie.

Opium. Il est nécessaire d'entrer dans quelques détails au sujet de ce moyen dont M. Chauffard (1), d'Avignon, a fait la base de son traitement. Ce médecin, se laimant guider, comme les autres, par le caractère inflammatoire de l'affection, employa d'abord les antiphlogistiques, et principalement les saignées générales abendantes, mais presque tous les malades succombèrent. Il eut ensuite recours, avec le même ansuccès, aux toniques. Si bien que, dans deux épidémies qui eurent lieu à Avignon, à un intervalle de six mois, on ne compta presque aucune guérison pendant tout le cours de la première et la moltié de la seconde. Il recouruf alors à l'opium à haute dose; dès lors, non seulement dans la plupart des cas la maladie fut guérie, mais dans ceux même où l'on n'obtenait pas ce résultat favorable, il survenait du moins une amélioration marquée après l'administration du remède.

M. le docteur Boudin (2) a obtenu les mêmes résultats de l'emploi de l'opium à haute dose, et il a même trouvé dans les essets heurenx de ce médicament un argument en faveur de son spinion sur la nature de la maladie, qui, selon lui, n'est aure chose que le typhus. Cet argument ne me paraît pas décisis. Dire que la maladie n'est pas une méningite parce qu'elle ne guérit pas par les saignées, c'est pour en sait que la saignée est le meilleur remède de toutes les instammations, ce qui est loin d'être prouvé.

Les observations de MM. Forget et Tourdes ne sont pas tout à fait aussi favoables à l'emploi de l'opium. Cependant les faits obser vés par ces auteurs montrent
que, sous l'influence de cette médication, la mortalité a été un peu moindre, mais
us cas qu'ils citent sont malbeureusement très peu nombreux. En somme, l'opium
haute dose paraît avoir exercé une influence favorable; mais il est à regretter
que M. Chaussard n'ait pas démontré le fait par une analyse rigoureuse des cas
qu'il a observés.

L'opium est administré à la dose de deux ou trois décigrammes, et quélque sois sus, dans les vingt-quatre heures. Cette dose, dans les cas observés par M. Chaus-ud, était ordinairement prescrite dès le premier jour du traitement. Ce médecin sur sur prescrite des le premier jour du traitement. Ce médecin sur sur prescrite des le premier jour du traitement. Ce médecin sur sur prescrite de donner une trop grande quantité du tédicament, il a eu à se repentir de cet excès de prudence.

Je livre ces saits à l'appréciation des praticiens; mais, ce qui ressort de positis ce qui a été dit plus haut, c'est que, de tous les médicaments proposés, l'opium hante donc est le seul qui ait été administré avec quelque consiance, et qui ait tru avoir une influence réelle sur la maladie; à ce titre, il doit être spécialement commandé.

Sulfate de quinine. Le sulfate de quinine, qui a été vanté pendant quelque mps comme très efficace dans d'autres maladies aiguës, a été administré dans la éningite cérébro-spinale épidémique. Les doses auxquelles il a été preserit dans s cas dont M. Tourdes nous a donné l'histoire ne se sont pas élevées au-dessus

(2, Voy. H. BAILLY, Thèse citée; Paris, 1850.

<sup>(1)</sup> OEuvres de médecine pratique, t. 1er, p. 156 et suiv.; Paris, 1848.

de 1,50 grammes. Ce qui ressort des faits, c'est que, donné pour triompher de l'affection elle-même, ce médicament n'a eu aucun succès réel, mais qu'il n'en a pas été de même de son emploi dans quelques cas particuliers. Ainsi, dans la convalescence, on a observé quelques accès véritablement intermittents (frissons, chaleur, sueurs), avec des phénomènes cérébraux, et le sulfate de quinine les a promptement fait cesser. En pareil cas, on le donne à la dose de 40, 50, 60 centigrammes, comme dans les cas où l'on veut couper une fièvre intermittente ordinaire; mais, si les accès résistaient, en élèverait cette dose jusqu'à 1 gramme et plus. M. Lesèvre indique quelques cas où la maladie s'étant montrée avec des caractères de sièvre pernicieuse, le sulfate de quiniue a en un prompt succès. Quand on se rappelle les lieux où observe M. Lesèvre, on est tenté de se demander si ce cas n'étaient pas tout simplement des sièvres pernicieuses.

Toniques. Je ne sais que mentionner ici les toniques, et principalement le quina, qui, employés comme moyens curatifs, n'ent en aucun succès, mais qui, administrés dans la convalescence, dans le but de réveiller l'appétit et de hâter le retour des sorces, ont eu une certaine utilité.

L'acétate d'ammoniaque, le vin, le camphre et le musc ont été, dit M. Tourdes (1), employés sans aucun succès, dans un petit nombre de cas, pendant la troisième période.

M.le docteur Besseron (2) a essayé les inhalations éthérées. Cet agent a produit des effets sédatifs très évidents; mais il reste encore à savoir s'il a une influence très marquée sur la terminaison de la maladie. C'est néanmoins ce que l'en pest espérer d'après les faits cités par M. Besseron.

Régime. Le régime est fort simple. Une diète sévère pendant tout le temps que durent les principaux symptômes, et des aliments progressivement substantiel dans la convalescence, voilà tout ce qu'il y a à prescrire, sous ce rapport, comme dans les maladies ordinaires.

Traitement prophylactique. Si nous nous rappelons les causes généralement admises par les auteurs qui nous ont laissé des relations des diverses épidémes précédemment mentionnées, nous en déduirons facilement le traitement prophylactique. Assainir les logements; donner aux militaires des vêtements suffisses, ainsi qu'aux autres sujets placés dans les circonstances indiquées plus haut; proportionner les fatigues aux forces des individus : tels sont les moyens prophylactiques qui doivent être et qui ont été recommandés. Malheureusement les circonstances ne permettent pas toujours d'agir ainsi : c'est alors un devoir, pour le médecin chargé de la santé des grandes réunions, de paralyser par tous les moyens en son pouvoir les mauvaises influences dont nous avons parlé. Il recommanders la ventilation fréquente, le chauffage des chambrées, et conseillers de répartir les travaux de manière qu'ils ne soient pas trop accablants pour ceux qui y sont réces ment soumis.

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 181.

<sup>(2)</sup> Séauces de l'Académie des veleuces, 10 mai 1847.

# CHAPITRE IV.

### MALADIES DE LA MOELLE ET DE SES MEMBRANES. .

Ces affections, très difficiles à étudier, ont été l'objet de recherches beaucoup moins nombreuses que la pathologie cérébrale. Cependant nous possédons des observations très intéressantes dont les plus importantes ont été rassemblées par Ollivier (d'Angers), à l'ouvrage duquel (1) j'aurai à faire de nombreux emprunts dans le cours de ce chapitre.

# SECTION PREMIÈRE.

## MALADIES DES MÉNINGES RACHÍDIENNES.

Les maladies des membranes de la moelle épinière ne nous offrent qu'un très petit nombre de considérations importantes. Aussi vais-je les passer rapidement en revue, ayant hâte d'arriver aux affections de la moelle elle-même.

#### ARTICLE I'r.

### HÉMORRHAGIE MÉNINGÉE RACHIDIENNE.

En parlant de l'hémorrhagie méningée cérébrale, et en signalant le passage du sang des ventricules cérébraux dans les membranes du rachis, j'ai indiqué sommairement les principaux symptômes de cette affection. Mais l'hémorrhagie rachidienne a été observée séparément. P. Frank en sait mention; Chevallier (2), Abercrombie, et quelques autres observateurs, en ont cité des exemples. Ollivier a réuni ces saits, et voici l'impression que laisse leur lecture:

Il survient d'abord une douleur vive et ordinairement subite dans une plus eu moins grande étendue du rachis; puis il y a des convulsions, de la roideur, de la contracture soit des membres inférieurs seulement, soit de presque toutes les parties du corps; parfois c'est un véritable tétanos qu'on observe. On n'a pas noté de paralysie.

L'absence d'un grand nombre de détails dans les observations ne nous permet pas de pousser plus loin cette description. Il suffit d'ajouter qu'eu général la meladie a été promptement mortelle.

On n'a rien dit d'important sur les causes de cette affection; et quant nu traitement, il consiste dans des saignées locales ou générales assez abondantes, et dans les autres moyens opposés à l'hémorrhagie cérébrale, en modifiant le lieu de l'application pour les moyens locaux.

#### ARTICLE II.

## MÉNINGITE RACHIDIENNE.

1º Méningite rachidienne aiguë. Cette affection isolée est beaucoup plus rare que

- (1) Traité des maladies de la moelle épinière ; l'aris, 1837.
- (2) Medico-chururgicul Transactions; London, 1818 l. III, p. 192.

la méningite cérébrale. Les causes de cette maladie sont très difficiles à déterminer. Voici comment Ollivier s'exprime à ce sujet : « Les individus sujets aux affections rhumatismales paraissent, dit-il, être plus exposés à cette inflammation, qui peut être aussi déterminée, suivant Vogel, par la suppression des règles on des hémorrhoides fluentes. Chez le sujet de l'observation 107 (1), de même que thus le cas rapporté par M. Cruveilhier (2), la phlegmasie est résultée évidemment d'un refroidissement général du corps, d'alternatives de chaleur et d'impression de froid. Elle est souvent consécutive à une méningite cérébrale (c'est ce que nous avons vu dans un précédent article). Enfin les contusions violentes, les piqures ou les déchirures des enveloppes de la moelle, l'altération des vertèbres, sont également des causes assez fréquentes de méningite rachidienne. Il paraît que les efforts ont quelquefois produit le même effet. » A l'exception des violences extérieures, on ne saurait regarder les autres causes comme complétement mises hors de doute, car on en a signalé l'existence dans un nombre de faits infiniment petit, et l'on a très bien pu être induit en erreur.

Symptomes. Il est rare, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que l'inflammation soit bornée aux membranes de la moelle, et n'ait pus envahi les méninges cérèbrales. Cependant on possède dans la science quelques cas dans lesquels la méningite rachidienne s'est montrée isolée, et c'est d'après eux que nous allons indiquer rapidement les symptômes.

Le début est assez souvent obscur, la douleur ne se montrant d'abord qu'à un sible degré, avec un sentiment de picotement, de sourmillement des membres. On voit même un certain nombre de sujets chez lesquels ces premiers symptômes sont précédés d'un malaise général et d'une courbature qui ne peuvent pas encore soupçonner la maladie à laquelle on va avoir affaire.

Mais, à une époque d'autant plus rapprochée que la maladie est plus aigué, la douleur devient violente; elle se propage ordinairement à toute l'étendue des membres inférieurs, et occupe très souvent une grande partie du trajet de la moelle épnière. Elle est exaspérée par les mouvements, mais non par la pression, aiusi que Offivier s'en est assuré en analysant les observations.

· A ce symptôme se joint très souvent une exaltation considérable de la sensibilité générale, de telle sorte qu'on peut à peine toucher les malades saus leur arracher des oris. Quelquefois des éclairs, des élancements de douleur, partaut de différent peints du rachis, vont envahir les diverses parties du corps.

Bientôt après survient une contraction tétanique des muscles de la colonne vertébrale, d'où résulte un véritable opisthotonos. Quoique ce symptôme ne soit pas absolument constant dans la méningite rachidienne, il est si fréquent, que quelques auteurs ont regardé cette inflammation comme la lésion anatomique essentielle du tétanos; mais nous verrons plus tard que, dans un bon nombre de cascette inflammation manque, et que par conséquent tout ce qu'il est permis de faire, c'est de considérer la méningite rachidienne comme une cause assez fréquence du tétanos, qui n'en doit pas moins être décrit à part. La roideur s'étend ordinairement aux membres. On a noté le trismus, et parfois des convulsions cloniques violentes.

<sup>(1)</sup> Voy. OLLIVIER, loc. cit., p. 280.

<sup>13)</sup> Anatomie pathologique du corps humain, in-folio avec planches, IIP livraisen.

On n'observe, du reste, aucune diminution de la sensibilité, et la motilité ne présente pas d'affaiblissement marqué, à moins qu'il ne survienne une complication du côté de la moelle:

- «La respiration, dit Ollivier, est difficile, anhéleuse; ce symptôme est asses frequent, et se conçoit facilement d'après la nature de la maladie et son siège.
- » Le pouls, qui offre peu de changements dans le principe, conserve toujours sa régularité, devient ensuite de plus en plus fréquent et perd de sa force; il est petit, concentré, tandis que les mouvements du cœur sont forts et rapides.
- Ordinairement des sueurs abondantes couvrent le malade pendant l'accès, lorsque les contractions tétaniques sont intermittentes.
- » L'intestin, la vessie peuvent être le siège de douleurs assez vives, surtout pendant les efforts d'excrétion; Abercrombie en a cité un exemple. Il est très difficile de dire si la paralysie de ces organes appartient souvent à la méningite spinale, parce que, dans les cas où l'on a observé ce symptôme, il existait des complications du côté du cerveau; ce qu'il y a de certain, c'est que ce phénomène peut très bien manquer sans que l'affection en soit pour cela moins bien caractérisée. »

Marche; durée; terminaison. La marche de la maladie, considérée d'une manière générale, est continue; cependant il n'est pas rare d'observer une rémission considérable des symptômes, même de la-douleur et des contractions tétaniques, et cette rémission peut se produire à diverses reprises; mais en examinant avec soin la manière dont marche la maladie, on s'assure que ses progrès n'en sont pas moins réels à toutes les époques. Les contractions tétaniques reviennent assez souvent par accès.

La durée de la méningite rachidienne aiguë est ordinairement peu considérable; dans les observations connues, et dont la terminaison a été la mort, elle n'a guère dépassé un septénaire; la maladie peut néanmoins se prolonger pendant vingt ét même trente jours, comme aussi emporter les malades en quatre ou cinq jours.

La terminaison est presque constamment, sinon même constamment funeste. Beaucoup de médecins pensent que la guérison n'est jamais obtenue. Ollivier 'obs. 108) a cité néanmoins un cas emprunté à J. Frank, où un assez bon nombre de symptômes de la méningite se trouvent, quoique le sujet ait guéri. Mais ce fait est unique, et, de l'aveu d'Ollivier lui-même, il n'est pas parfaitement concluant, et peut être pris pour une congestion rachidienne aussi bien que pour une méningite. Nous avons par conséquent besoin de nouveaux faits pour démontrer la curabilité de cette affection.

Diagnostic. Les deux affections avec lesquelles on pourrait le plus facilement confondre la méningite rachidienne sont l'hémorrhagie méningée rachidienne et la myélite. J'exposerai le diagnostic différentiel de la maladie qui nous occupe et de la myélite en traitant de cette affection. Quant aux signes qui distinguent l'hématorachis de la méningite rachidienne, ils se réduisent à ceci: Dans la première de ces deux maladies, l'invasion est brusque, les contractions tétaniques ou les convulsions chroniques générales manquent quelquesois, la sensibilité n'est pas exaltée, elle est même quelquesois émoussée, la pression exaspère parsois la douleur; tandis que dans la seconde l'invasion est graduelle, les contractions tétaniques ou les convulsions chroniques ne manquent pas, la sensibilité générale est exaltée, et la pression n'exaspère pas la douleur.

Tous ceux qui sont un peu au courant des recherches sur les affections de la moelle et de ses membranes comprendront que ce diagnostic ne peut être doné que comme provisoire. Nous n'avons pas encore, en effet, d'observations assez nous breuses et assez variées pour nous prononcer d'une manière positive.

Quant au pronostic, ce que j'ai dit plus haut de la terminaison de la maladie est suffisant.

Traitement. Les saignées générales et locales plus ou moins répétées; les bains tièdes prolongés pendant plusieurs heures, tels sont les seuls moyens qui aient été généralement employés contre la méningite rachidienne.

Ollivier (1) pense que l'application du froid (compresses froides, glace, irrigation) doit avoir de bons effets; mais il ne peut pas s'appuyer sur l'expérience à cet égard.

L'opium à haute dose, dont nous avons vu les bons essets dans la méningite cerébro-spinale épidémique, devra aussi être expérimenté dans la méningite rachidienne-sporadique, surtout si la sensibilité générale est très exaltée, s'il y a da convulsions douloureuses, etc.

Quant aux topiques irritants, aux frictions stimulantes, c'est surtout lorsque la maladie tend à passer à l'état chronique qu'on les met en usage.

Des boissons adoucissantes et abondantes, le soin de prévenir la rétention d'arine dans quelques cas, et les précautions générales indiquées dans la méningie cérébrale, complètent ce traitement sur lequel de nouvelles recherches sont bies nécessaires.

2º Méningite rachidienne chronique. Nous n'avons sur la méningite rachidient chronique que des données tout à fait incomplètes. Voici ce que dit Ollivier à a sujet : « Enfin, quand cette phlegmasie est chronique, elle ne donne lieu, le plus souvent, qu'à des douleurs dorsales sourdes, accompagnées d'engourdissement profond dans cette région et d'un sentiment de fatigue dans les membres. Les malades éprouvent de temps en temps de légères exacerbations dans ces douleurs, qui peuvent se dissiper après plusieurs mois; d'autres fois elles deviennent aigués, et les malades succombent en offrant tous les accidents qui viennent d'être décrits.

On voit par cette description combien l'histoire de la méningite rachidient chronique est peu avancée, et à quelles erreurs de diagnostic on s'exposerait si l'or regardait les symptômes précédents comme caractéristiques. Je n'insiste donc par et je me contente de rappeler, relativement au traitement, que les topiques extrants et résolutifs, les eaux minérales sulfureuses, ferrugineuses, etc., sont particulièrement recommandés dans cette forme chronique.

# ARTICLE III.

ALTÉRATIONS CHRONIQUES DIVERSES DES MÉNINGES RACHIDIENNES.

On trouve épars dans les auteurs un certain nombre de saits dans lesquels le membranes de la moelle ayant présenté des lésions telles qu'il en résultait une meur plus ou moins considérable, la moelle s'est trouvée comprimée, et de la desymptômes que M. Olfivier, d'Angers (2), a décrits sous le titre de Compresse.

<sup>(1)</sup> Loc. cll., p. 300.

<sup>(2)</sup> Traite des maladics de la moelle epiniere, 3º ed.; Paris, 1537, p. 148 et suis.

'ente, indépendante d'une altération des vertèbres ou de teurs ligaments. Les uneurs dont il s'agit peuvent être des fongus de la dure-mère rachidienne anaogues à ceux de la dure-mère cérébrale, ou bien le résultat du développement l'un autre tissu accidentel, ou seulement, comme Ollivier en rapporte un exemble, un épaississement considérable des membranes. Les cas de ce genre sont ares. Il suffit de les avoir énumérés, et d'en exposer très rapidement les symblômes.

Compression leute de la moelle. La compression de la moelle ayant lieu lentement n pareil cas, les symptômes sont généralement peu prononcés, au moins pendant me assez grande partie du cours de la maladie. « Ils consistent, dit Ollivier, dans la aralysie plus ou moins complète du sentiment et du mouvement, ou de ces deux acultés à la sois, sans que le plus souvent il y ait une lésion notable des sonctions le l'intestin et de la vessie, organes qui ne sont soustraits à l'empire de la volonté pue dans les derniers temps. On observe aussi très souvent l'absence de la trans-iration cutanée dans les membres paralysés. La peau est sèche, l'épiderme s'en létache continuellement, et sorme à sa surface une couche surfuracée. L'infiltra-ion des membres inférieurs est encore un phénomène qu'on observe assez srépemment quand la maladie dure depuis quelque temps. »

leur que je viens de citer, il est question de la compression lente de la moelle, pelle qu'en soit la cause, et que la plupart des détails que j'ajouterais ne s'applimeraient pas aux lésions particulières dont je m'occupe ici. Ce que j'ai voulu nontrer, c'est que les symptômes qui résultent des dégénérescences des méninges achidiennes formant tumeur, ne diffèrent pas de ceux que nous avons signalés n parlant des anévrysmes qui viennent comprimer la moelle; et comme tout raitement est infructueux contre ces dégénérescences, cette indication suffit.

## SECTION II.

#### MALADIES DE LA MOBLLE ÉPINIÈRE.

Nous avons sur les maladies de la moelle épinière des renseignements un peu lus positifs que sur les affections des méninges rachidiennes; mais il ne faut p'avoir parcouru les travaux des auteurs sur ce sujet de pathologie pour s'assurer pe nous sommes encore bien loin d'avoir une histoire tout à fait satisfaisante de es affections généralement fort graves. Avant que l'anatomie pathologique fût enue nous éclairer sur la nature des lésions dont la moelle épinière peut être le lége, on se contentait de décrire comme des maladies particulières un certain enemble de symptômes ou un symptôme isolé, tel que la paraplégie. On trouve, n effet, le plus grand nombre des affections dont nous allons tracer l'histoire dérites sous ce nom de paraplégie dans la plupart des auteurs qui nous ont précédé; t comme les observations qui ont servi à ces descriptions sont nécessairement très nemplètes, il en résulte que la pathologie de la moelle épinière, comme celle du erveau, ne peut guère être étudiée que dans les auteurs de ce siècle et de la fin du iècle dernier. Ollivier, d'Angers, étant, ainsi que je l'ai dit plus haut, l'auteur qui

a rassemblé et étudié le plus grand nombre d'observations de queique valeur. c'est à lui qu'il faut faire les plus larges emprunts.

Suivant le même ordre que pour l'étude des affections des autres organes, à commencerai par décrire la congestion sanguine de la moelle, puis je passerai l'étude de l'hémorrhagie de cet organe, de son inflammation ou myélite, et de diverses altérations dont il peut être le siège.

On voit que, dans cette énumération, je ne comprends pas une prétendue afection décrite par quelques auteurs anglais et américains sous le nom d'irritation spinale; j'ai prouvé ailleurs (1) qu'une fausse interprétation des symptômes a paseule faire admettre l'existence de cette irritation, qui n'est autre chose que la névralgie dorso-intercostale, et, par conséquent, il serait inutile d'en faire l'hatoire comme d'une maladie à part. J'ai dit, il est vrai, que dans quelques ce la congestion de la moelle épinière peut revêtir les caractères auxquels les auteur cités plus haut reconnaissent une irritation de la moelle; mais il me suffit de metionner ici ces cas très rares.

### ARTICLE I ..

## CONGESTION SANGUINE DE LA MOELLE.

La cougestion sanguine de la moelle épinière est une des affections rachidiemes sur lesquelles nous avons les données les moins positives. Pour le prouver, il me suffit de citer le passage suivant d'Ollivier (2) : « Je ne chercherai point, dit-il, à présenter ici une histoire des congestions rachidiennes que je viens d'étudier. Les faits que je rapporte ne sont pas encore assez nombreux pour servir de base à un résumé qui puisse offrir le tableau de tous les effets que les congestions sont seceptibles de produire. En voulant généraliser ainsi les conséquences déduites d'un petit nombre d'observations, je m'exposerais à voir mes conclusions modifiée de contredites par des observations ultérieures. » Or, comme depuis l'époque décrivait cet auteur on n'a pas fait de recherches nouvelles un peu suivies, monous trouvons encore dans le même embarras, et il suffit, par conséquent, d'exposer rapidement les principaux points de cette histoire encore très incomplète.

Causes. Les circonstances principales dans lesquelles on voit se développer la congestion de la moelle sont les suivantes. Nous signalerons d'abord la suppression des flux: ainsi la suppression du flux hémorrhoidal, des règles, et même des lochies. On trouve aussi dans l'ouvrage d'Ollivier une observation dans laquelle la maladie s'est déclarée à la suite de la suppression de la sueur des pieds. Immaladie s'est déclarée à la suite de la suppression de la sueur des pieds. Immaladie s'est déclarée à la suite de la suppression de la sueur des pieds. Immaladie autres observations, on voit, comme circonstance principale, une flammation du tube digestif, à laquelle ont succédé les symptômes d'une constitue de la moelle; dans d'autres, c'est pendant la convalescence d'une maladie grave, de la fièvre typhoïde en particulier, que la maladie est apparue. Cerum faits portent à croire qu'il n'est pas besoin d'une suppression complète des règles pour produire cet effet, et que l'irrégularité de la menstruation est une cause suffisante (3). On a encore attribué cette congestion au vice rhamatisme

<sup>(1)</sup> Voy. Traité des névralgies, art. Névralgie intercostale.

<sup>(2)</sup> Loc. clt., p. 136.

<sup>13)</sup> Vey. OLLIVIER, obs. 75.

de J. Frank, en particulier, reconnaît une congestion rachidienne rhumatismale; saits ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse se prononcer sur ce point, infin on a rangé parmi les causes de la congestion sanguine de la moelle l'abus les plaisirs vénériens et la masturbation.

Symptones. Odivier a divisé la congestion de la moelle épinière en deux conjuges; mais, en examinant les faits, on voit que la seconde espèce n'est autre chose u'une congestion avec complication d'hémorrhagie méningée en hémato-rachis; r, j'ai plusieurs fois exposé les raisons qui nous engagent à ne considérer d'une unière spéciale que les maladies non compliquées, et je me contenterai, par onséquent, de décrire la première espèce, me réservant sculement de dire quel-ues mots de cette complication, surtont à l'article du traitement.

Le début de l'affection est assez souvent subit, comme celui de la congestion érébrale. Il arrive même dans quelques cas, ainsi que le fait remarquer Oflivier, se les premiers accidents se manifestent la nuit, et le malade s'éveille alors aves es accidents divers, suivant que la congestion occupe une partie plus ou moins levée de l'organe. Dans un bon nombre de cas, les symptômes surviennent peu à eu, et l'on voit apparaître d'abord la lourdeur des membres inférieurs, puis la dif-culté des mouvements, jusqu'à ce que la paralysie seit manifeste. Des cas de ce pure sont ceux dans lesquels la maladie est le moins évidente.

Les symptômes de la maladie confirmée sont différents, suivant que la congesm occupe les divers points de la moelle. Si elle est bornée à la partie inférieure, n observe la paralysie plus ou moins complète des membres inférieurs, quelqueis avec une douleur ordinairement peu vive des lombes ou de la région morée, nvent en l'absence de toute douleur. Si la congestion remonte jusqu'un bulbe chidien supérieur, il y a en outre une gêne plus ou moins grande de la respiram, et la paralysie s'empare des membres supérieurs.

Les cas ne sont pas très rares où l'on n'a pas observé d'autres symptômes que la sralysie bornée aux membres supérieurs. Oblivier en cite plusieurs exemples. Ins les cas ordinaires, la vessie et le rectum ne présentent pas cette paralysie que ous trouverous fréquemment dans le ramoblissement de la moelle. Ches quelques jets dont la maladie a été mortelle, ce symptôme s'est manifesté à un médiocre pré vers les derniers temps de la maladie.

La sensibilité ne présente ordinairement rien de remarquable, lorsqu'il n'y a 18 de complication. Cependant, chez les sujets dont l'affection est pertée au plus 18 degré, il y a une obtusion de la sensibilité dans les membres plus où moins 18 mplétement paralysés; mais comme les cas de ce genre sont ceux dans lesquels maladie se développe graduellement, il y a quelques doutes sur la nature du mal. On ne trouve du côté des autres appareils aucun phénomèse qui appartienne en 18 l'affection qui nous occupe. Dans les cas simples, les fonctions cérébrales 18 met intactes juiqu'au dernier moment, et lorsque le malade succembe il peut meterre jusqu'à le mort toute sa connaissance.

l'ai dit plus haut qu'il n'est pas rure de voir l'hémorrhagie méningée se joindre la congestion de la moelle. Les signes qui annoncent cette complication sont les moulsions, la contracture des membres qui reçoivent l'influx nerveux de la partie ongestionnée, et de plus une douleur vive dans un point plus ou moins étendu de l'coloune vertébrale. Il est rare que, même dans les cas les plus simples, la con-

gestion ne se montre pas à la fois dans la moelle et dans la pie-mère qui la recourt. sans qu'il y ait toutesois un véritable hémato-rachis. On a trouvé, dans cette circonstance, une explication de la paralysie du mouvement en l'absence de la paralysie du sentiment. On a dit, en effet, que la moelle étant plus rapprochée de la paroi antérieure du conduit rachidien que de la postérieure, la compression résitant de la turgescence des vaisseaux méningés devait se saire principalement sur le cordons antérieurs, d'où partent les nerss du mouvement; mais ce n'est pas là encre un sait démontré.

Marche; durée; terminaison de la maladie. La marche de la maladie est uriable suivant les cas. On voit des sujets qui éprouvent brusquement les accident que je viens d'énumérer, et qui, au bout d'un petit nombre d'heures, en sont débarrasés; parfois même les accidents se reproduisent plus tard de cette manière, ce qui oustitue des espèces d'accès; mais ces cas sont les plus rares. Ordinairement la constitue des espèces d'accès; mais ces cas sont les plus rares. Ordinairement la constitue, qu'elle soit survenue brusquement ou lentement, persiste pendant un temp assez long; c'est du moins ce qu'en remarque dans la plupart des cas cités prollivier. Il suit de là que la durée de cette affection peut être assez considérable. Il est rare que les sujets aient recouvré l'intégrité de leurs fonctions avant que ques semaines, et souvent la durée est de deux on trois mois. N'y a-t-il dans ce derniers cas qu'une simple congestion? C'est ce qu'il est impossible de décide dans l'état actuel de la scieuce.

La terminaison s'est montrée rarement funeste dans les cas rapportés pu le auteurs. Lorsque les accidents se sont dissipés très rapidement, comme dans le cas de congestion cérébrale brusque, en n'a pas pu conserver de doute sur la patur de la maladie; mais lorsque la guérison s'est fait longtemps attendre, ce qui, a faut le dire, est le cas le plus fréquent, le diagnostic offre la même incertitude que dans ces cas de congestion cérébrale lente dont nous avons parlé dans un autrait les sorte que sur ce point ce que nous pourrions dire de la terminaire n'aurait pas une précision très grande.

Les lésions anatomiques sont les mêmes que celles de la congestion cérébrissauf que la congestion rachidienne porte au moins autant, ainsi que je l'ai de fait remarquer, sur la pie-mère rachidienne que sur la moelle elle-même. Dans se cas très intéressant recueilli par Dance et rapporté par Ollivier, la congessa n'avait existé que dans les membranes, ou du moins elle avait été très faible de la moelle, puisque l'autopsie ayant été faite, Dance trouva la moelle interé. Le n'ai pas besoin d'ajouter que cette congestion de la pie-mère consiste dans la sescence des vaisseaux sanguius et dans la multiplicité des petits vaisseaux apparent.

Diagnostic. Ce que j'ai dit plus haut de la difficulté de tracer une description exacte de la congestion rachidienne a dû nous faire pressentir la difficulté du dignostic dans un bon nombre de cas. Lorsque les accidents surviennent brusquement et se dissipent en peu d'instants, le diagnostic ne présente guère d'incentude; on ne pourrait, en effet, hésiter qu'entre une congestion brusque et se apoplexie sanguine de la moelle; mais l'hésitation ne serait pas de longue duré car la prompte disparition des accidents ne permet pas de songer longuemps à mais l'émorrhagie. Mais les cas de ce genre sont les plus races; ordinairement la maladie est survenue lentement, et se dissipe de même. Il est bien difficile d'une affection intéressant plus que moine protecte.

lément l'organe (ramollissement de la moelle; compression, etc.). Les circontances dans lesquelles la maladie s'est produite (1) peuvent donner des présompions, mais non des certitudes. Il serait donc prématuré de vouloir présenter un liagnostic très précis, et c'est pourquoi, imitant la sage réserve d'Ollivier, je n'iniste pas davantage.

Pronostic. Le pronostic de cette affection est ordinairement peu grave; aussi erait-il très nécessaire de pouvoir porter le diagnostic avec plus de certitude. C'est in sujet qui, par son importance, se recommande vivement aux observateurs. Nais quelquesois, nous l'avons vu, il suffit d'une congestion étendue et prolongée pour causer la mort; c'est ce qui ressort de quelques observations citées par illivier. Lorsque la paralysie occupe une très grande étendue du corps, lorsque la respiration devient très gênée, le cas est beaucoup plus grave que dans les conditions opposées; et s'il survient des convulsions, de la roideur, on doit craindre une complication d'hémato-rachis, qui est très grave.

Traitement. Voici comment Offivier expose ce qui résulte des observations relativement au traitement : « ..... On peut conclure , dit-il , du rapprochement des faits que je rapporte comme exemples des deux espèces de congestion rachidienne, que, dans la première (congestion simple), il convient d'appliquer des sangsues sur la région vertébrale, seulement quand il existe une douleur dorsale; dans le cas contraire, on devra recourir, dès le début, aux vésicatoires volonts, fréquemment répétés, jusqu'à ce que la paralysie soit dissipée.

- Quand les accidents persistent, malgré l'emploi continué de ce traitement, il peut être fort utile de mettre l'électricité en usage, en plaçant un des conducteurs sur le rachis, et l'autre à l'extrémité de chacun des doigts ou des orteils successivement. Ce fluide agit-il en favorisant la résorption du liquide, ou en activant la circulation dans les parties où son cours est ralenti ou entravé momentanément? Quel que soit le mode d'action de cet agent thérapeutique, on a vu que dans plusieurs cas on lui a dû la guérison.
  - · Les purgatifs salins seconderont souvent l'efficacité du traitement.
- » Dans la seconde espèce de congestion rachidienne (congestion avec hématorachis), la nature des symptômes réclame dès l'origine un traitement antiphlogistique énergique. Les saignées générales, et surtout des applications réitérées d'un grand nombre de sangsues sur la région douloureuse du rachis, sont particulièrement indiquées.
- » Après les évacuations sanguines ainsi répétées, si l'on obtient peu de diminution dans les accidents, ne conviendrait-il pas d'employer alors des applications d'eau froide et de glace sur les points où la congestion paraît avoir plus particulièrement son siège? •

J'ai peu de chose à ajouter à ce traitement proposé par Ollivier. Je pense cependant qu'on peut indiquer les saignées générales dans le traitement de la première espèce qui est la congestion simple dont nous nous occupons ici. Il est évident en outre que les ventouses scarifiées peuvent remplacer, et souvent avec avantage, les sangsues.

<sup>1)</sup> Foy. or que nous avons dit des causes.

### ARTICLE II.

# HÉMORRHAGIE DE LA MOELLE ÉPINIÈRE.

L'hémorrhagie de la moelle épinière n'a pas pu être étudiée, à beaucoup préaussi bien que l'hémorrhagie cérébrale. Cependant nous en possédons plusieux exemples fort intéressants dont les principaux ont été rassemblés par Oliver (d'Angers); ils suffisent pour servir de sujet à des considérations générales de quelque intérêt.

Fant-il étudier cette affection suivant qu'elle occupe tel ou tel point de la moele'

Je peuse que cette division n'est réellement utile que quand il s'agit d'exposer le
symptômes et de discuter le diagnostic; j'y aurai égard en traitant de ces deu
points.

## § I. — Définition; synonymie; fréquence.

L'hémorrhagie de la moelle est l'extravasation du sang dans la substance mullaire; c'est une affection rare. On lui a donné les noms d'apoplezie de moelle, d'hématomyélie; celui que j'adopte ici est aujourd'hui le plus usité.

## § II. - Causes.

L'étiologie de cette affection n'a réellement pas été étudiée. On ne remarque ordinairement dans les observations citées aucune circonstance qu'on puis regarder comme cause prédisposante ou occasionnelle. Je ne trouve que deux sair rapportés l'un par le docteur Bellingeri (1), et l'autre par M. Grisolle (?. qu'fournissent quelques renseignements à cet égard. L'un des deux malades soussibleaucoup quand il descendait de voiture après une course même peu considerable, et c'est peu d'heures après un voyage en voiture qu'il succomba par suit d'une hémorrhagie de la moelle; l'autre avait l'habitude de porter de lourde fordeaux sur les épaules. Je cite ces saits pour mémoire, me gardant bien d'ajoure la série de causes que des idées théoriques ont pu saire admettre à quelques se teurs, mais que ne sanctionne pas l'expérience.

### § III. - Symptômes,

Les cas sont très différents, suivant que l'hémorrhagie affecte le buibe suprieur de la moelle ou bulbe céphalique, ou qu'elle se produit dans un point la moelle situé au-dessous. Dans le premier cas, en effet, la mort est suive c'est du moins ce qui résulte des faits rassemblés par Ollivier, tandis qu'elles des le second, on observe une série de symptômes qui présentent, sans deut des différences suivant le siège de l'hémorrhagie, mais qui ont au fond une au grande ressemblance pour qu'on en puisse tracer une description générale.

Voici d'abord le résumé qu'Ollivier nous a donné des cas qu'il a rassemble. Chez tous les malades, sans exception, une douleur locale, vive, et qui compendait au siège de l'hémorrhagie, s'est manifestée tantôt sans symptômes processeurs, tantôt précédée, pendant un temps variable, de douleurs rachidienses pas ou moins étendues, mais dont le point de départ est toujours en rapport avec cele de l'hémorrhagie.

(1) Annal. univ. di med., octobre et novembre 1824.

<sup>(2)</sup> Observ. de maiad. de la moelle (Journ. hebdomadaire de médecine, jauvier 1834.

- Dans le premier cas, la paralysie est subite et instantanée; dans le second, elle survient un deux, trois et quinze jours après l'apparition des premiers accilents, et quelquesois alors elle se manifeste proyressivement.
- Une sensation douloureuse peut précéder la paralysie du mouvement et du entiment dont les membres sont frappés ultérieurement. Mais on n'observe pas les recousses convulsives des membres, les contractions cloniques qui existent dans apoplexie de la moelle allongée.
- Au moment de l'attaque, le malade tombe tout à coup, mais sans perdre conuissance; frappé de paralysie, il lui est impossible de conserver un instant l'équiibre....
- A ces phénomènes s'ajoute une dyspnée de plus en plus grande, et qui hâte rdinairement la mort quand l'hémorrhagie a son siège dans la portion cervicale le la moelle épinière (renssement cervical). L'absence de toute autre altération écente chez le sujet dont M. Hutin a rapporté l'histoire porte à penser que l'hénatomyélie de la région cervico-dorsale peut causer rapidement la mort. Le fait abservé par M. Gaultier de Claubry (infiltration sanguine de la moelle, avec hénato-rachis) prouve qu'une semblable terminaison succède aussi très promptenent à une désorganisation qui frappe la moelle dans toute son étendue. »

Telle est la description des symptômes présentée par Ollivier; il y manque pluieurs détails importants, dont je vais donner une énumération rapide.

Parmi les symptômes précurseurs, il faut noter une douleur qui parfois occupe e pourtour du tronc, comme une ceinture, et que M. Grisolle a particulièrement remarquée. Dans quelques cas, et principalement dans celui que cet auteur observé, les symptômes précurseurs étaient dus à un ramollissement de la moelle, u milieu duquel s'est faite l'hémorrhagie.

La paralysie porte sur le sentiment et sur le mouvement, mais heaucoup plus ur ce dernier. Dans le fait rapporté par M. Grisolle, il y avait ceci de remarquale, que par moments les membres inférieurs recouvraient un peu de sensibilité p'ils reperdaient ensuite. Il existe ordinairement une paralysie des deux côtés du orps; cette paralysie n'occupe que les membres inférieurs lorsque la lésion a son iège à la région lombaire; elle se montre dans ces membres et dans une partie du ronc, ainsi que dans la vessie et dans l'intestin (rétention d'urine, urine rendue ar regorgement, constipation, selles involontaires), lorsque l'hémorrhagie s'est nite vers la région dorsale. Si le renslement cervical est occupé par le foyer sanuin, aux symptômes précédents se joignent la paralysie des bras et la susfocation.

L'observation recueillie par M. Grisolle est on ne peut plus intéressante sous ce oint de vue, d'autant plus qu'elle a été recueillie avec le plus grand soin. La espiration était extrêmement pénible; les efforts impuissants des muscles inspiateurs se faisaient remarquer au premier abord, et l'on n'entendait pas le muruve respiratoire, ce qui tenait, sans aucun doute, à ce que la quantité d'air que se contractions pénibles des muscles attiraient dans le poumon était trop peu consiérable. Il y a, en pareil cas, une véritable asphyxie lente. En outre, par suite de l'aiblesse extrême de la respiration, il y avait une aphonie qui mérite d'être menionnée.

Ordinairement la paralysie occupe les deux côtés du corps, parce que l'hémorhagie n'est presque jamais bornée à un seul côté de la moelle; mais si la lésion est ainsi circonscrite, il en résulte une hémiplégie, comme le démontrent quiques faits cités par Ollivier. C'est du même côté que la lésion que s'observe cet hémiplégie.

L'intelligence reste intacte; dans quelques cas on a noté de très légers étourdresements qui n'ont pas une importance réelle.

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

Parmi les cas qui ont été rapportés par les auteurs, la plupart, ainsi que non l'avons vu plus haut, présentent des symptômes précurseurs très notables, aprolesquels survient brusquement la paralysie plus ou moins étendue, qui persistensuite jusqu'au dernier moment. Telle est la marche ordinaire de la malaire quelquesois, au contraire, il n'existe aucun symptôme précurseur, et la paralyse survient à l'improviste, comme dans un certain nombre de cas d'hémorrhagies cérébrale. Ensin M. Monod a cité une observation dans laquelle l'hémorrhagies conduite lentement, comme l'a prouvé la paralysie croissante.

La durée de cette affection est variable; en général, néanmoins, on voit succes ber les sujets en peu de jours. Dans les cas de guérison, la maladie peut la des traces ineffaçables, comme chez les sujets atteints d'hémorrhagie cérébrak

## 5 W. - Diagnostic; pronostie.

Lorsque la paralysie se produit brusquement, surtout sans aucun sympté. précurseur, le diagnostic ne présente pas de grandes difficultés, car la présistance de la paralysie, après les premiers accidents, suffit pour éloigner l'imparante de la moelle; cependant on peut se mander si un ramollissement inflammatoire ne pourrait pas se produire d'apparaire subite dans cet organe aussi bien que dans le cerveau. C'est une que tion qui ne peut être résolue dans l'état actuel de la science, quoique tout pe porte à admettre la possibilité du fait. Lorsqu'il existe des symptômes précursur l'invasion subite de la paralysie dans les points situés au-dessous de la régime s'était fait sentir la douleur due au ramollissement, la chute du malade au mossibilité de se relever, sont les signes auxquels on recombiliexistence de cette hémorrhagie.

Pronostic. « L'hématomyélie, dit Ollivier (1), est-elle susceptible de goerses La question n'est pas douteuse. Le cas rapporté par M. Cruveilhier la résont de mativement. Le foyer apoplectique découvert à l'autopsie datait évidemment de première attaque, c'est-à-dire de cinq ans environ, pendant lesquels M. Vavait joui d'une parfaite santé. Il peut donc survenir ici les mêmes phénomera locaux que dans la moelle allongée et le cerveau. La guérison sera d'autant per complète, que l'épanchement aura simplement écarté les vaisseaux nerveux sant terrompre leur continuité. » Il faut ajouter, pour complèter le pronostic, que siège de la maladie est une considération très importante quand il s'agit d'en jus' la gravité. Plus, en effet, on se rapproche du bulbe rachidien, plus l'affecte est grave. La gêne excessive de la respiration, lorsque l'hémorrhagie occupantie supérieure de la moelle, est, ainsi que nous l'avons vu plus haut, une us constance très fâcheuse, puisque le malade succombe par asphyxie.

<sup>(1)</sup> Loc. cil., p. 200.

## § VI. - Traitement.

Du petit nombre de faits un peu détaillés qui ont pu être réunis, il n'est pas possible de tirer des conséquences thérapeutiques très précises. Voici comment s'exprime sur ce point Ollivier, qui a étudié ces faits: « Le traitement, dit-il, doit principalement consister en saignées abondantes, générales et locales; leur action sera très utilement secondée par un repos absolu, les mouvements imprimés au tronc pouvant nuire au travail de résorption que des pertes de sang réitérées doivent tout à la fois favoriser et hâter. L'observation de M. Monod montre que l'application de dérivatifs énergiques près du siège de l'hémorrhagie peut être plutôt nuisible qu'avantageuse; toutefois les cas d'hématomyélie sont trop peu nombreux pour qu'on puisse tracer encore toutes les règles du traitement que réclame cette maladie. » On peut ajouter à ce traitement les divers moyens excitants que l'on emploie contre la paralysie persistante, dans les cas où les premiers accidents ont complétement cessé; mais je n'entrerai ici dans aucun détail à ce sujet, parce que j'aurai à m'en occuper longuement à l'occasion du traitement de la paraplégie, due soit à la myélite, soit à toute autre lésion.

## ARTICLE III.

#### MYÉLITE.

La myélite est une affection dont l'histoire laisse encore beaucoup à désirer, bien que nous possédions sur elle un certain nombre d'observations fort intéressantes. Dans le cours de cet article, je mentionnerai les travaux les plus importants sur ce point de pathologie; c'est pourquoi je vais exposer immédiatement la description de cette maladie, qu'il faut diviser en aiguë et en chronique.

#### 1º MYÉLITE AIGUE.

Les symptômes observés dans les dissérents cas de myélite aiguë qui ont été publiés par les auteurs sont assez variables, et nulle part on ne trouve une analyse très rigoureuse de ces saits, en sorte que la description de cette assection ne peut pas avoir, dans l'état actuel de la science, toute la rigueur désirable, et que, comme on le verra plus loin, le diagnostic, dans un certain nombre de cas, offre beautoup de difficultés.

## § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On donne le nom de myélite aigué à l'instammation bornée à la substance nereuse de la moelle, et qui parcourt rapidement ses périodes. On voit, d'après cette léfinition, qu'on aurait tort de décrire, avec Bergamaschi (1) et quelques autres, omme une seule et même maladie, la méningite rachidienne et l'instammation de la noelle elle-même.

On a pensé que cette affection avait été désignée par Hippocrate sous le nom de deuritidis dorsalis, mais rien n'est moins prouvé. La myélite, soit simple, soit ompliquée, a été encore décrite sous les noms de rachialgitis, spinitis, notœonyelitis. Le nom que nous adoptons a généralement prévalu.

<sup>(1)</sup> Sulla mielitide stenica, etc.; Pavia, 1820.

On ne saurait regarder la myélite aiguë comme une maladie fréquente, et l'or doit attribuer au trop petit nombre d'occasions que nous avons de l'étudier les obcurités qui se trouvent encore dans son histoire.

## § II. — Causes.

Voici comment s'exprime Ollivier au sujet des causes; il serait difficile d'ajouter quelque chose d'important à ce passage : « A l'exception des causes apparentes telles que les efforts, les cleutes, les coups violents portés sur le rachis, la /ri-ture et le déplacement des vertèbres, l'altération de ces os ou de leurs te ments par une carie scrosuleuse ou par le rachitis, il est souvent difficile de connaître celles sous l'influence desquelles la myélite peut se développer spontanément... On l'observe plus souvent chez l'homme que chez la femme.

La suppression des règles et des hémorrhoïdes fluentes peut, suivant Vogel 1. déterminer cette inflammation. N'a-t-il pas confondu les effets de la congestie avec ceux de la myélite? On la voit aussi se développer, selon J.-P. Frank 2. consécutivement à une méningite cérébrale, à une pneumonie, et à l'inflam a tion des organes digestifs. M. Ribes pense, comme ce dernier auteur, que l'enhumatisme en est souvent la cause. On l'a vue succéder à des variations de température, à une transition brusque et répétée du froid à la chaleur. House a publié (3) une observation fort intéressante qui démontre qu'une parapher avec abolition des fonctions de la vessie et de l'intestin peut dépendre d'un cause vénérienne, et guérir complétement sous l'influence d'un traitement ant syphilitique. »

Je dirai, relativement à l'âge, que Billard a trouvé cette affection chez des fants nouveau-nés, que MM. Rilliet et Barthez ont rapporté plusieurs observature de myélite aiguë chez des enfants d'un âge plus avancé, et je me contentera e mentionner les causes suivantes signalées par les auteurs, sans preuves suffisante masturbation; excès vénériens; coît dans la position verticale; affections e cœur; convalescence des maladies graves; répercussion d'une maladie eximée; etc., etc.

On voit, d'après le vague de ces renseignements, que nous savons très peut chose sur les causes de cette maladie. Il n'en est peut-être pas une, parmi com que nous venons de citer (les violences extérieures exceptées), qui puisse soute l'épreuve des faits.

## § III. — Symptômes.

Beaucoup de symptômes sont dissérents, suivant que la maladie a son ved dans tel ou tel point de la moelle épinière; mais il en est quelques uns qui se communs à tous les cas, et qu'il importe de saire connaître d'abord. M.W. Ri et Barthez ont divisé l'affection en deux sormes: la sorme tétanique et la se non tétanique; malheureusement ils ne nous disent pas si ces deux sormes correspondent à des lésions dissérentes, soit par leur siège, soit autrement, es sorte qu'il est dissicile de se servir des résultats de leur observation.

<sup>(1)</sup> Handb. des prakt. Arz. Wiss., t. 1V.

<sup>(2)</sup> Traité de medecine pratique; Paris, 1842, t. I, p. 117,

<sup>(3)</sup> Mémoires de l'Académie de chirurgie, t. IV.

Début. On a vu, dans quelques cas, des vomissements bilieux annoiter le début de la maladie comme dans la méningite; mais malheureusement on n'a pas recherché quel était le point de la moelle lésé en pareil cas. Le docteur Girard (de Marseille) a rapporté un cas dans lequel les vomissements ont non seulement été le premier symptôme, mais encore ont persisté très longtemps; mais l'autopsie n'ayant pas été faite, la nature de la lésion n'a pas pu être suffisamment établie dans ce cas d'ailleurs fort remarquable (1). Souvent c'est par des fourmillements et l'engourdissement des doigts et des orteils que commence la maladie; parfois on n'observe au début que des convulsions partielles. Il est rare que la douleur apparaisse en même temps que ces phénomènes; mais lorsqu'elle doit exister, elle ne tarde pas à se faire sentir. On voit, dans quelques cas, cet appareil de symptômes se dissiper pour se reproduire plus tard.

Description des symptômes. La douleur est signalée par tous les auteurs comme un des symptômes importants de la myélite. Cependant on a cité un certain nombre de cas dans lesquels elle n'existait pas. Y avait-il réellement alors une inflammation, ou bien n'existait-il qu'un ramollissement non inflammatoire? C'est ce qui, malheureusement, n'a pas été suffisamment recherché. Suivant les auteurs du Compendium (2), la cause la plus ordinaire de ces douleurs est l'inflammation des méninges spinales. Je crois qu'il y a de l'exagération dans cette manière de voir. Dans la plupart des observations que j'ai parcourues, les membranes étaient intactes. La douleur, lorsqu'elle existe, est fixe, ne présente pas d'exacerbations marquées, augmente ordinairement par les mouvements. Il est néanmoins des cas dans lesquels la pression convenablement exercée peut seule la développer. Klohss (3) a avancé que le décubitus dorsal augmente la douleur, mais Ollivier n'a constaté cet effet dans aucun des cas qu'il a observés; en sorte qu'on est porté à croire que Klohss a pris l'exception pour la règle.

Ollivier propose, pour déterminer le siège de la douleur, de porter successivement un ou deux doigts sur toutes les apophyses épineuses, et de presser légèrement sur chacune d'elles. Par ce moyen, il a déterminé de la douleur dans des points jusque-là indolores. On comprend difficilement, après cela, que le même auteur dise que la pression n'exaspère pas cette douleur. Cela peut être dans quelques cas, mais non assurément dans tous.

Un autre moyen d'exploration a été recommandé par le docteur Copland (4). Il consiste à promener lentement le long du rachis une éponge imbibée d'eau suffisamment chaude. Sur les parties saines, l'eau ne produit qu'une sensation de chaleur; sur le point enslammé, cette sensation est brûlante. Les auteurs du Compendium citent des cas dans l'esquels cette exploration n'a donné aucun résultat semblable.

Je n'ai pas besoin de dire combien il est important d'établir, quand on le peut, d'une manière précise, le siège de la douleur, puisque la connaissance du point et siège le mal peut être très utile quand il s'agit de déterminer la gravité du pronostic.

<sup>(1)</sup> Voy. Arch. gén. de méd.

<sup>(2)</sup> Monneret et Fleury, Compendium de médecine pralique; Paris, 1846, t. VI, p. 145.

<sup>(3)</sup> Dissert. de myelitide; Haiæ, 1820.

<sup>(4)</sup> Obs. on the sympt. and treat. of the diseased spina, etc.; London, 1815.

La paralysic est le symptôme le plus important de cette affection. C'est principalement sur la motilité que porte cette paralysie. Aux fourmillements, au simple engourdissement des extrémités succède une faiblesse qui se fait ordinairement sentir soit dans les pieds, soit dans les mains, avant d'envahir le reste du membre. Puis ceux-ci se prennent à leur tour, et comme c'est surtout dans les membres inférieurs que se montre ce symptôme, c'est par la paralysie des extrémités inférieures que nous allons commencer cette description.

Dans les cas que nous connaissons, la paraplègie étant survenue d'une manière lente, voici ce qu'on a observé : Le malade éprouve d'abord une faiblesse marquère dans l'articulation tibio-tarsienne ; il ne détache pas aussi bien qu'auparavant la pointe du pied du sol, et s'il marche sur un terrain raboteux, il bronche fréquemment. Plus tard, la pointe du pied traîne sur le sol à chaque pas, et la plante retombe à plat ; ces symptômes vont ensuite en augmentant, et à une époque plus ou moins éloignée, la faiblesse gagnant l'articulation fémoro-tibiale, le genou flèche chaque fois que le malade appuie le membre sur le sol. Plus tard encore, le membre peut à peine soutenir le poids du corps, et lorsque le malade veut l'enlever du sol, il fait un mouvement de la hanche et du tronc pour entraîner cette masse preque inerte, de sorte que la progression a lieu plutôt à l'aide des muscles du bassin et du tronc qu'à l'aide des muscles de la cuisse et de la jambe. Enfin il arrive un moment où le membre ne peut plus exercer aucun mouvement ; le malade me peut pas l'élever au-dessus du plan du lit, et dès qu'il veut s'appuyer dessus. il fléchit, et une chute devient imminente.

Je viens de décrire cette paralysie comme si elle n'affectait qu'un seul membre, mais seulement pour plus de facilité; car l'inflammation de la moelle occupant les deux côtés de cet organe, la paralysie est double. Cependant il est assez fréquent de voir un membre plus profondément affecté que celui du côté opposé, ce que 'on reconnaît promptement en faisant marcher le malade, s'il le peut encore, le piet du côté le plus affecté se détachant beaucoup plus facilement du sol que celui de côté opposé. Si le malade est au lit, on s'assure du fait en lui disant d'élever successivement chacun des membres inférieurs.

Dans presque tous les cas, il finit par arriver un moment où le plus petit movement volontaire est aboli. Si alors les malades ont les jambes croisées, ils ne prevent plus les décroiser, et ils sont obligés de mouvoir avec leurs mains les membres paralysés comme des masses inertes.

Dans quelques cas on observe des secousses convulsives, pendant lesquelles est facile d'apercevoir la contraction brusque des muscles fléchisseurs dont la saibe et la dureté sont d'autant plus remarquables que le membre est devenu flasque et amaigri. J'ai vu quelquesois ces contractions se produire à plusieurs reprises peu de temps, et à chaque sois fléchir un peu plus le membre. Ceci m'amère dire un mot d'un mouvement involontaire signalé par M. Louis dans la myeste chronique (Mémoires et recherches, etc.), et que malheureusement on n'a pas recherché dans la myélite aiguë. Nous verrons, en esset, en parlant de cette maladr à l'état chronique, que, dans des cas bien caractérisés, on a noté une contraction involontaire et insensible qui ramène dans la flexion les membres d'abord étendes. Faut-il rapprocher de ce symptôme les convulsions successives dont je viens de parler? C'est ce que je pense; mais de nouvelles recherches sont nécessaires à ce supri

On observe quelquesois une roideur plus ou moins prononcée des membres affectés. En pareil cas, comme dans ceux que je viens de citer, les membres se séchissent, mais on a de la peine à les étendre; les contractions involontaires des muscles siéchisseurs s'y opposent. Dans ces mêmes cas, les membres inférieurs sont ordinairement rapprochés l'un de l'autre, et l'on a assez de peine à les écarter. Quelquesois cette roideur devient très considérable. La roideur n'est pas un symptôme continu. Après l'avoir présentée pendant un temps plus ou moins long, les membres retombent dans leur inertie, puis on la voit se reproduire, et cela quelquesois à de nombreuses reprises, jusqu'à ce que la résolution devienne romplète vers les derniers temps de la maladie.

La vessie et le rectum sont parsois exempts de cette paralysie; cependant les cas ne sont pas rares où la rétention plus ou moins complète de l'urine, la constipation par accumulation des matières dans le gros intestin alternant avec des selles abondantes, annoncent, même à une époque peu éloignée du début, que ces deux organes sont affectés. Tous les praticiens savent combien il est important d'avoir présente à l'esprit la possibilité de l'existence de ces symptômes.

« J'ai remarqué si souvent, dit Ollivier, la coıncidence de ces deux phénomènes, savoir : lenteur plus ou moins grande de l'expulsion de l'urine dès le début, et contraction convulsive des membres inférieurs chez les malades qui avaient éprouvé des douleurs rhumatismales articulaires longtemps avant que l'affection de la moelle épinière se manifestât, que je n'hésite pas aujourd'hui à considérer la myélite comme rhumatismale, quand les malades me présentent ces deux symptômes dès l'origine de leur maladie. » Puis il ajoute : « Les secousses convulsives nt quelquefois douloureuses des muscles des membres ne dénoteraient-elles pas me, dans ces cas, les enveloppes sibreuses de la moelle épinière participent à inslammation? » Cette question prouve suffisamment que la manière de voir le l'auteur sur la nature de la maladie, dans les cas dont il s'agit, n'est pas très olidement établie sur les faits. Car d'une part, elle nous apprend que le diagnostic l'a pas été, chez un certain nombre de sujets du moins, vérisié par l'autopsie, 4, de l'autre, il est évident que si pour produire les contractions il faut que 'inflammation soit étendue aux enveloppes fibreuses de la moelle épinière, on e peut pas se prononcer affirmativement sur la nature rhumatismale de la maidie, puisqu'une pareille inflammation, de quelque nature qu'elle soit, peut avoir même effet.

Il est assez fréquent de voir la sensibilité se perdre en même temps que la soulité s'affaiblit. Dans les premiers temps les malades s'en aperçoivent principament en marchant. Ils sentent à peine le sol quand ils y posent le pied, et il sur semble, même sur la pierre, qu'ils marchent sur un tapis épais. Plus tard, le incement, les piqures sur la peau sont de plus en plus difficilement sentis, jusqu'à e que la sensibilité soit entièrement détruite, ce qui n'est pas ordinaire.

Dans quelques cas, au contraire, la sensibilité est exaltée, au moins pendant une ertaine partie du cours de la maladie; et enfin il n'est pas très rare de voir la ensibilité rester à l'état normal, alors même que la motilité est complétement ou resque complétement détruite. Nous verrons plus loin à quoi l'on a attribué ces issérences.

Quelques sujets éprouvent des douleurs parsois sourdes et continues dans les

membres affectés, plus souvent vives et passagères. Il est quelquesois impossible d'imprimer au membre un mouvement sans causer une vive douleur; mais les cas de ce genre sont rares. Dans mes recherches sur les névralgies, j'ai constat que les sujets atteints de paraplégie sont très exposés aux névralgies des membre inférieurs; mais, dans les cas que j'ai observés, je n'ai pas pu déterminer d'une manière suffisamment précise s'il s'agissait réellement d'une inflammation de la moelle.

Il est facile d'appliquer aux membres supérieurs ce que je viens de dire de membres inférieurs. La paralysie, la roideur, la contracture s'y font remarquer de la même manière, soit que les mêmes phénomènes se passent en même temp dans les membres inférieurs, soit que les membres supérieurs soient seuls aftertés. Dans un cas que j'ai eu récemment sous les yeux à l'Hôtel-Dieu annexe. I douleur fut surtout remarquable; les moindres mouvements imprimés au bra droit causaient de vives souffrances dans l'épaule, et la résolution du membre survint progressivement, avec des alternatives de contracture. A gauche, il n'eut que de la contracture et un affaiblissement médiocre de la puissance musulaire.

Du côté des organes de la digestion, on n'observe pas de phénomènes très remarquables dans les premiers temps de la maladie, à moins qu'il n'y ait un morvement fébrile assez marqué. Aussi voit-on, lorsque la maladie ne se manifeste que progressivement, les sujets conserver leur appétit et ne se plaindre que de la constipation. Mais, dans un nombre assez considérable de cas, il y a de la fièrre dans les premiers temps. « Le pouls, dit Ollivier, est fréquent, développé, irrégular, tumultueux; en un mot, il existe un état fébrile offrant quelquesois des paroxystes la respiration est gênée et fréquente. »

Ensin, on a signalé comme symptômes de la myélite aigue l'érection du p (ce qui est rare) et l'alcalinité des urines.

Vers la fin de la maladie, toutes les fonctions paraissent frappées d'inertie: in malades maigrissent, pâlissent, leur peau devient terreuse, et c'est alors que surviennent les selles involontaires, qui les affaiblissent considérablement. Entri ils succombent ordinairement après une agonie assez longue, et en conserve souvent leur connaissance, quand il n'y a pas de complication du côté de l'escriphale.

Après cette description générale, il faut, à l'exemple d'Ollivier, rechercher que sont les symptômes qui se font observer suivant que l'inflammation occupe te le tel point de la moelle épinière.

Myélite du bulbe céphalique. Voici comment Ollivier décrit les symption produits par cette lésion (1): « Quand la portion supérieure ou cranienne de cordon nerveux est le siège de l'inflammation, il y a souvent trouble des seils dire furieux, trismus, grincement des dents; la langue est rouge, sèche, la glutition difficile, la parole impossible; les mouvements de la respiration pressés, tumultueux, des vomissements surviennent, etc.; on a vu quelquelous symptômes d'hydrophobie. A ces phénomènes succède une hémiplégie plus moins subite, suivie d'une paralysie générale, ou bien une hémiplégie seuic.

vant que le ramollissement occupe un seul faisceau ou les deux faisceaux antérieurs de la moelle. Dans ce dernier cas, la paralysie du mouvement et de la sensibilité. atteint quelquesois simultanément les quatre membres.... » Il peut y avoir des contractures des membres, des phénomènes convulsifs, de la dyspnée, de l'irrégularité dans les mouvements du cœur.

Myélite de la portion cervicale. • Ces symptômes, dit Ollivier, à 'qui j'emprunte ces détails parce qu'il a analysé les principaux faits, peuvent exister aussi lorsque la myélite réside dans la partie cervicale, et l'on remarque assez souvent alors une douleur vive à la nuque et dans la partie postérieure du cou, une rigidité prononcée dans les muscles de cette région, de même que dans les membres supérieurs; la respiration est ordinairement très pénible, diaphragmatique. La myélite aigue, qui occupe cette région, peut être précédée d'un sentiment de gêne dans la déglutition et des autres symptômes d'une angine plus ou moins intense. Ces phénomènes persistent quelques jours avec accélération et dureté du pouls, et il survient ensuite des fourmillements dans les doigts de l'une ou de l'autre main, auxquels succède plus tard la paralysie des membres supérieurs sans celle des inférieurs, ce qui est rare (1), mais le plus ordinairement celle des uns et des autres. La dyspnée s'accroît considérablement, et le malade succombe. Suivant M. Desportes (2), quelques torticolis doivent être rapportés à l'inflammation de cette partie de la moelle, et cette phlegmasie donne lieu en même temps à une douleur singulière, insupportable, à la région occipitale, avec oppression ou gêne de la respiration, impossibilité de supporter la tête dans une place ou dans une autre, quoiqu'au toucher les muscles du cou soient à peine sensibles. Je ne connais pas d'observation où l'on ait constaté par l'autopsie que la myélite ait donné lieu à de semblables phénomènes. »

Myélite de la région dorsale. « Dans la plupart des cas, continue Ollivier, où l'inflammation du tissu nerveux se développe dans la portion dorsale, entre les deux renslements, on a observé des secousses convulsives et continues du tronc; une agitation générale à laquelle succède une résolution plus ou moins complète. La respiration est courte, précipitée, et s'effectue en totalité par l'action des muscles respirateurs externes. Il y a un état fébrile général, ainsi que des palpitations et des battements de cœur irréguliers, quelquesois assez sorts pour saire croire à l'existence d'un anévrysme. »

Myélite de la portion lombaire. « Quand, ajoute cet auteur, la partie inférieure de la portion dorsale et la portion lombaire, ou bien le renslement crural de la moelle sont le siège de l'inflammation, on observe plus particulièrement alors la paralysie des membres inférieurs, l'écoulement involontaire ou la rétention des matières fécales et de l'urine, une douleur prosonde bornée à la région des lombes. Le malade éprouve quelquesois des coliques vives, des contractions convulsives des parois de l'abdomen, la sensation d'un resserrement pénible dans cette région. Quelquesois les essets d'un ramollissement aigu de la portion dorso-lombaire de la moelle épinière peuvent se propager de bas en haut, au delà du siège de l'altération. C'est ainsi que dans un cas rapporté par M. Calmeil, les membres supérieurs et le haut du tronc surent agités de secousses convulsives, et que l'asphyxie de plus

2) Revue médicale, sévrier 1825.

<sup>(1)</sup> Tel était le cas que j'ai observé, et dont j'ai parlé plus haut. Ollivier en cite aussi un exemple.

en plus imminente, ainsi que le trouble de la circulation, et la mort rapide du malade en ont été la conséquence.

» Quant aux fonctions de l'intestin et de la vessie, j'ai vu plusieurs paraplégies traitées dès leur début par des émissions sanguines locales et générales, et suivis de guérison, dans lesquelles la paralysie du rectum, gt surtout de la vessie, avaient disparu en quelques jours, tandis que l'engourdissement des membres inférieurs avait persisté au même degré, et n'avait diminué d'intensité qu'après un temps plus ou moins long. Cette portion de la moelle épinière exerce une influence manifeste sur l'utérus; aussi avons-nous vu l'afflux périodique du sang accompagné de douleurs lombaires qui se dissipaient après la cessation des règles. D'un astre côté, la menstruation peut s'établir malgré l'existence d'une paraplégie complète. Je n'ai pas observé que la myélite aigué de la région dorso-lombaire ait dons lieu à quelques désordres fonctionnels dans l'utérus et ses annexes. Enfin on a vu des accès d'épilepsie chez des sujets qui offrirent, à la mort, un ramollissement pultacé de cette partie de la moelle. »

Telle est la description la plus exacte que, dans l'état actuel de la science, on puisse donner de la myélite aiguë. Il est sans doute beaucoup de points auxque l'observation ultérieure donnera un plus haut degré de précision; mais les phénomènes principaux de la maladie sont assez nettement exposés dans ce passage que je n'ai pas cru devoir abréger.

### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La marche de la myélite aiguë est en général continue, bien qu'il puisse y avoir des améliorations apparentes de durée variable. On voit, par exemple, un membre recouvrer en partie le mouvement après avoir été paralysé, les douleurse calmer pendant un temps plus ou moins long; mais en définitive on reconnait que le mal n'était resté qu'un instant stationnaire, pour faire bientôt de nouveaux progrès. Nous avons signalé plus haut cette marche particulière; de la maladie, dans laquelle l'inflammation fait sans cesse des progrès de bas en haut d'attaque successivement les diverses portions de la moelle.

La durée de l'affection peut être très courte. Dans les faits rapportés par les auteurs, on voit quelquesois la mort survenir en quinze ou vingt heures. « Le plus souvent, dit Ollivier, la mort survient du troisième au quatrième jour; la malade peut se prolonger jusqu'au trentième. »

On a vu, dans un des passages cités plus haut, qu'Ollivier parle de certains ce de guérison; mais il ne les rapporte pas, ou du moins il n'en indique qu'un ser exemple (emprunté à M. Latour) sous forme dubitative, et bien que cette termaison ne paraisse nullement impossible, on ne peut se pronoucer sur ce point. Ce qu'il y a de très certain, c'est que la mort est la terminaison presque constante.

### § V. - Lésions anatomiques.

La lésion la plus ordinaire qu'on trouve dans les cas de myélite aigué. « un ramollissement à un degré très variable suivant les cas. Tantôt, en ellet, on voit le tissu de la moelle encore assez résistant, mais cédant sous la pressen sensiblement plus que les parties voisines, et tantôt la partie malade est notation.

luite à un véritable liquide d'un blanc jaunâtre et puriforme. La couleur du tissu ffecté mérite une mention particulière. Dans les cas où la moelle conserve en artie sa consistance, le tissu est rosé, ou d'un rouge plus ou moins soncé, et nous enons de voir que dans d'autres cas où le tissu nerveux s'écoule comme un liquide a couleur est jaunâtre. Lorsqu'il en est ainsi, on admet généralement que la moelle st enslammée; mais parsois aussi on ne trouve, comme dans le cerveau, qu'un amollissement blanc ou grisâtre, suivant qu'on considère la substance blanche ou a substance grise, et il n'est pas très rare de trouver une portion plus ou moins tendue de la moelle réduite à l'état d'un liquide ayant complétement l'aspect de la rème, et dans lequel il est impossible de reconnaître les deux substances. Est-ce ncore là un résultat de l'inslammation? Nous retrouvons ici cette question discuée plus haut (1), à propos du ramollissement blanc de la substance cérébrale. Or, ce erait tomber dans des redites inutiles que de reproduire cette discussion, à laquelle e n'aurais rien à ajouter, car les cas sont identiques, sauf le siège ; je renvoie onc le lecteur à l'article que je viens de citer. J'ajouterai seulement que, dans ertains cas, on trouve un ramollissement crémeux de toute la substance blanche le la moelle, et qu'on peut se demander alors s'il n'y a pas là un phénomène purepent cadavérique.

Lorsque la moelle n'a pas encore perdu toute sa consistance et qu'elle présente me coloration rouge prononcée résultant d'une injection sanguine considérable, n la trouve ordinairement augmentée de volume, ce qu'il est facile de reconnaître arce qu'elle remplit le canal rachidien.

Suivant Ollivier, le ramollissement commence par la substance grise, à moins pe la myélite ne soit consécutive à une méningite rachidienne. C'est, en effet, ce pi a lieu ordinairement; mais cette règle n'est pas sans exception, car les auteurs a Compendium citent deux cas dans lesquels la substance blanche s'est montrée amollie, la substance grise conservant sa consistance, bien que les membranes assent intactes.

Je me contenterai de mentionner les lésions dues à des complications, telles que l'carie des vertèbres, la méningite rachidienne.

### § VI. - Diagnostie; pronostic.

Le diagnostic de la myélite aiguë n'a pas été étudié avec | beaucoup de soin.

ussi tous les praticiens savent-ils combien il est souvent difficile de se pronon
r sur la nature des lésions de la moelle dans la paraplégie, et l'on en voit un

temple frappant dans les fréquentes hésitations d'Ollivier, qui néanmoins a

nieux que personne étudié ces maladies.

Les affections avec lesquelles on pourrait le plus facilement confondre la myélite gue sont la congestion sanguine de la moclle et l'hémorrhagie de cet organe, dont ous avons donné plus haut la description. Lorsque la congestion arrive brusquement et se dissipe de même, cette seule circonstance suffit pour rendre le diamostic facile, car ce n'est pas ainsi que se manifeste le ramollissement inflammaire de la moelle; mais lorsqu'il s'agit d'une de ces congestions lentes que nous fons signalées plus haut, le diagnostic est plus difficile. On l'établit, en pareil cas,

<sup>1)</sup> Noy. Ramollissement blane du cerreau.

sur les douleurs persistantes des membres, sur la contracture, les convulsions pertielles, la roideur, qui appartiennent à la myélite et qui ne doivent pas être comptées parmi les caractères de la congestion simple. Dans cette dernière, la paralyse du sentiment se montre beaucoup moins fréquemment et à un bien plus faible degré, et la paralysie du mouvement diminue avec beaucoup plus de facilité ses l'influence du traitement antiphlogistique; enfin il y a un mouvement fébrile plus ou moins prononcé à une certaine époque de la myélite, ce que l'on n'observe per dans la congestion.

L'hémorrhagie de la moelle se distingue de la myélite aiguë par la manière braque dont la paralysie se manifeste. Nous avons vu néanmoins, en parlant de cett affection, que dans quelques cas, ces symptômes se produisent avec une certain lenteur; mais ces cas sont de beaucoup les plus rares. La douleur, la contractivala fièvre sont également moins fréquentes et moins prononcées dans l'hémorrhagie de la moelle, et ne surviennent guère que lorsqu'il y a épanchement de sans dans les membranes, ou ramollissement inflammatoire antécédent ou consécutif. Na dans les cas où un ramollissement inflammatoire a précédé l'hémorrhagie de moelle, comment établir le diagnostic? Nous avons vu dans l'exemple rapporter. M. Grisolle que des douleurs vives et fixes dans un point de la colonne vertébra avec d'autres symptômes propres à la myélite, ont duré plusieurs jours, et que malade a été ensuite frappé brusquement de paralysie des membres inférieurs re c'est précisément ce changement brusque dans la physionomie de la maladie que fait voir qu'il est survenu une autre affection que la myélite.

Quant à la méningite rachidienne, les caractères en sont trop différent à ceux de la myélite pour que le diagnostic puisse offrir de sérieuses difficultés la roideur tétanique du tronc, les douleurs vives et étendues du rachis, la fière : intense, sont les signes différentiels qu'on doit placer en première ligne.

Reste la paraplégie sans lésion évidente, la paraplégie nerveuse, dont nous rons à nous occuper plus loin. Mais il serait prématuré de parler de ce diagner avant d'avoir dit un mot de la maladie que je viens d'indiquer.

Ce diagnostic dissérentiel n'est pas encore assez précis pour qu'il soit perme 'le présenter en tableau synoptique.

Pronostic. Nous avons vu, en parlant de la terminaison de la maladie, que qu'on a dit du pronostic n'est point fondé sur des faits bien observés. Ce que passavons positivement, c'est que la myélite aiguë est une affection des plus grans

#### § VII. - Traitement.

Je crois devoir donner dans son intégrité le passage suivant d'Ollivier (1. \* traitement de la maladie; j'ajouterai ensuite quelques réflexions sur ce sujet :

Les moyens, dit Ollivier, qu'on peut employer pour combattre cette inflatition à son début sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été indiqués pour méningite rachidienne. Tels sont les saignées générales, les sangsues applisées en grand nombre sur la région dorsale, les ventouses scarifiées sur la même le tie, des lavements légèrement laxatifs, s'il n'existe pas de phénomènes d'irritate des voies digestives, une diète sévère, des hoissons délayantes. Quelques soirs ont préconisé les fomentations froides.

<sup>(1)</sup> Loc. ril., p. 137.

- Au bout d'un mois ou de cinq semaines, lorsque les phénomènes d'excitation sont calmés, on peut administrer des douches d'eau chaude à 33 ou 34 degrés, et fortement salée, sur la longueur du rachis, à l'aide d'un conduit mobile adapté à un bassin élevé de six ou huit pieds, suivant la force qu'on veut donner au jet de la douche. L'ouverture du tuyau doit varier d'un demi-pouce à un pouce de diamètre. On peut aussi appliquer, à la même époque, deux cautères sur les côtés des apophyses épineuses, là où le malade perçoit de la douleur. J'ai déjà dit que ce dernier moyen avait réussi très fréquemment entre les mains de M. Latour.
- » L'affection paraît-elle être de nature rhumatismale, d'après les antécédents du malade, on appliquera successivement un grand nombre de vésicatoires volants sur la longueur de la colonne vertébrale.
- Un traitement antivénérien complet peut suffire pour faire disparaître tous les accidents, quand la paraplégie est liée à quelques symptômes antisyphilitiques. »

Il suffit de jeter un coup d'œil sur ces divers moyens pour s'assurer que le traitement de la myélite est loin d'être établi sur des bases solides. Ne fît-on que cette remarque, que les diverses affections de la moelle sont traitées presque identiquement de la même manière, on aurait déjà une présomption en faveur de cette manière de juger ces moyens thérapeutiques, et si nous joignons à cela ce que nous mons dit de la terminaison presque constamment fatale de la maladie, et de l'incertitude du diagnostic dans les cas de guérison, nous serons convaincus que le traitement de la myélite a été proposé d'après des idées théoriques dont je ne conteste pas l'importance, mais qui sont bien loin, on en conviendra, des résultats d'une pratique étendue.

# 2º MYÉLITE CHRONIQUE.

# § I. — Définition; fréquence.

La myélite chronique paraît moins fréquente que la myélite aiguë à l'état idiopathique; mais, si nous remarquons que cette affection est la conséquence de plusieurs lésions chroniques étrangères à la moelle, et entre autres du mal vertébral
de Pott, ainsi que l'a parfaitement démontré M. Louis (1), nous reconnaîtrons que,
d'une manière absolue, la myélite se montre plus fréquemment à l'état chronique.

#### § II. — Causes.

Les causes de la myélite chronique n'ont pas été suffisamment recherchées; on l'est borné à attribuer à cette forme les mêmes causes qu'à la myélite aiguë, ce qui est loin d'être l'expression des faits.

Si nous jetons un coup d'œil sur les observations publiées, nous voyons que la myélite chronique a succédé quelquesois à des accidents qu'on pouvait rapporter l'instammation aiguë de la moelle; mais quelquesois l'affection peut se présenter l'emblée avec sa forme chronique, alors même qu'elle est idiopathique. On en voit me exemple dans la première observation rapportée par M. Louis.

Il est beaucoup plus fréquent de voir la myélite chronique se développer dans un point voisin d'une tumeur des méninges, d'une carie vertébrale, d'une tumeur anévrysmale ou d'une tumeur tuberculeuse qui occupe le corps des vertèbres.

<sup>(1)</sup> Mém. ou rech. anat. pathologiques: De l'état de la moelle épin. dans la carie vertébr.; Paris, 1826, in-8°.

Quant aux autres causes, telles que le vice vénérien, rhumatismal, etc., not n'avons sur ce point que des données extrêmement vagues.

### S III. — Symptômes.

Les symptômes de la myélite chronique sont loin d'avoir été décrits avec le degré de précision nécessaire. Il faut en chercher la cause dans l'incertitude de diagnostic, et aussi dans le peu d'accord où sont les auteurs sur les caractères anatomiques essentiels de la maladie. On sait que quelques uns rapportent à l'inflammation presque toutes les lésions chroniques de la moelle. Disons ce qui resser de plus positif des observations, en attendant que des recherches plus exactes une nent éclairer ce point important de pathologie.

Début. Aucun auteur n'a indiqué aussi bien que M. Louis le début de la myenchronique, qui est surtout remarquable dans la première des observations qu'è rapportées. Avant que la maladie fût évidente, le malade éprouva, pendant sa temps assez long, une douleur fixe dans un point très limité de la colonne verbbrale, puis survinrent du prurit, de l'inquiétude dans les membres inférieurs. Colornière sensation était telle, que le malade était obligé de faire des mouvements de marcher pour y échapper, et, après quelques moments de marche, les inque tudes étaient dissipées. Il y avait aussi dans les membres inférieurs une sensus de chaleur incommode.

Ces symptômes sont-ils constants au début de la myélite chronique? On past dire, relativement à la douleur, que, si elle existe dans la totalité ou dans la prope totalité des cas, du moins dans un certain nombre, elle est assez légère pour que les malades ne lui accordent qu'un faible degré d'attention. Quant aux autres passentes que je viens d'énumérer, ils n'ont pas été suffisamment recherchés pe les autres auteurs, excepté toutefois le prurit et les fourmillements des membres qui sont signalés par tous.

Les symptômes de la maladie confirmée, tels qu'ils sont décrits par la pluser des auteurs, ne différent pas sensiblement, ainsi que le sont remarquer les auteure du Compendium, de ceux qui caractérisent la maladie à l'état aigu; sa marche seule, suivant les descriptions, serait dissérente. Cependant il est quelques parti-larités signalées par Ollivier, qui ne sont pas sans intérêt, et M. Louis a insersur certains phénomènes très remarquables qu'il importe beaucoup de connaître c'est sur ces points que portera principalement la description suivante.

La douleur, dont nous avons parlé plus haut, peut persister pendant tont cours de la maladie; mais, dans un certain nombre de cas, ou la voit offrir de alternatives de diminution et de recrudescence souvent très prononcées; d'autre fois elle se dissipe à une certaine époque. On observe souvent des élanceme douloureux.

Les sourmillements, l'engourdissement, un certain degré de saiblesse, peuve persister pendant un temps sort long; puis survient la paralysie, qui se produ! avec lenteur et qui ne dissère guère de celle que j'ai décrite dans la premier partie de cet article. Voici les particularités qu'on a observées : dans les premier temps, la faiblesse des membres se dissipe par la marche, de telle sorte qu'apre un certain temps de repos, les malades sentent que leurs membres ont plus de dissipulé à soutenir le poids du corps qu'après des mouvements prolongés.

ier explique ce sait par la congestion de la moelle dans la position horizontale u assise; mais la démonstration manque entièrement. Dans quelques cas, la parasie semble pendant très longtemps bornée aux pieds ou aux jambes. Ollivier vu plusieurs sois des malades qui avaient beaucoup de peine à marcher, et qui, acés sur leurs genoux, exécutaient des mouvements rapides de progression. outesois il se demande si la longueur du levier, plus difficile à mouvoir le malade aut debout, n'est pas la seule cause de cette dissérence. Les sujets affectés de yélite chronique offrent, suivant le même auteur, dans leur démarche, quelte chose de remarquable; c'est un renversement marqué de la tête et du tronc l'arrière; mais cette démarche s'observe dans presque tous les cas de paraplégie, l'elle qu'en soit la cause, et les lois de la physique en rendent parsaitement appte.

Les membres paralysés offrent, comme dans la myélite aiguë, mais moins fréemment, de la roideur, de la contracture, des convulsions cloniques à des interlles plus ou moins éloignés et pendant un temps plus ou moins long. Mais il est s contractions involontaires qui méritent une mention toute spéciale: ce sont lles qui ont été particulièrement signalées par M. Louis. Cet observateur a vu ne par suite de petites contractions musculaires indépendantes de la volonté, emblables à des secousses, les membres ont une grande tendance à se fléchir et se rapprocher l'un de l'autre. L'extension, au contraire, ne peut avoir lieu l'avec l'aide des mains du malade ou d'un assistant, sauf dans certains moments nt je parlerai tout à l'heure. Si l'on étend les membres paralysés, on voit entôt les muscles fléchisseurs entrer en contraction par petites saccades rendues asibles par la saillie et la dureté de leur masse sous la peau devenue flasque. peu à peu les membres sont ramenés dans la flexion de manière que quelesois les pieds viennent toucher les sesses. Si l'on écarte les membres l'un de utre (comme c'est presque toujours sur les membres inférieurs que porte la ralysie, c'est de la paraplégie que nous nous occupons ici), on les voit se rapproer peu à peu en même temps qu'ils se fléchissent. J'ai vérifié plusieurs sois xactitude de ces observations; seulement, dans un cas que j'ai actuellement sous ¡ yeux, la flexion involontaire est peu marquée, tandis que le rapprochement des embres se fait immédiatement après qu'ils ont été écartés; et dans un autre j'ai marqué que les contractions involontaires qui ramènent dans la flexion les memes préalablement étendus étaient très marquées à gauche, tandis qu'elles étaient esque insensibles à droite.

l'ai dit plus haut que généralement les membres ne peuvent être portés dans atension qu'à l'aide des mains du malade; mais chez certains sujets on voit par oments survenir un spasme des muscles, une véritable convulsion qui reporte pidement dans l'extension les membres fléchis; puis si les symptômes se produint comme je viens de le dire, les mouvements de flexion recommencent. Il n'est s permis d'affirmer que les choses se passent toujours comme nous venons de ndiquer; mais le silence de beaucoup d'observations sur ce point est loin de prour que ces symptômes sont rares, car l'attention des observateurs n'ayant pas été tée sur eux, il est plus que probable que bien des fois ils ont existé sans être conatés.

La sensibilité est bien rarement annulée; quelquesois elle est conservée dans

toute son intégrité, mais il n'est pas rare de la tronver obtuse dans toute l'étende des membres affectés. L'exaltation de la sensibilité n'a pas été formellement signifée dans la myélite chronique comme dans quelques cas de myélite aigué. On cité certains cas dans lesquels la diminution de la sensibilité ne correspondant per parfaitement, quant au siège, à la paralysie.

La paralysie de la vessie et du rectum est loin d'être un phénomène constant. Quand elle existe, elle survient lentement et est d'abord très incomplète, de tele sorte que le malade n'a, dans les premiers temps, qu'une légère difficulté d'une et d'aller à la selle, et qu'à une époque avancée cette difficulté peut augmenter au point d'exiger que le malade ait toujours l'urinoir dans son lit et qu'il reste un assi grand nombre de jours sans aller à la selle. Les selles involontaires ne se montres que comme symptôme ultime. La paralysie complète de la vessie, qui exige frequemment l'emploi de la sonde, est un symptôme qui peut se montrer beaucse plus tôt. Comme pour la myélite aiguë, nous avons à signaler l'alcalinde. l'urine; mais ce symptôme a été moins bien étudié dans la forme qui peut se cocupe.

Il n'existe ordinairement aucune fièvre pendant presque toute la durée de maladie; ce n'est guère que dans les derniers moments qu'on la voit survent. A assez souvent alors elle est due à une complication. Dans un cas que j'ai obserécemment, il y a eu, trois semaines environ avant la mort, un frisson quotient violent, durant plus d'une heure, mais non suivi de chaleur ni de sueur.

On peut si facilement appliquer à la myélite chronique ce que j'ai dit de la metite aigue quand je l'ai considérée sous le rapport du siége, qu'il serait inquit l' revenir ici.

# § IV. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

La marche de la maladie peut présenter des moments d'amélioration assernaqués et d'assez longue durée; mais en général l'affection ne cesse pas de indes progrès. Dans plusieurs cas, cette marche ascendante du mal, que j'ai segue en parlant de la myélite aigue, se manifeste d'une manière remarquable.

La durée de la myélite chronique est ordinairement fort longue; il est come de ne voir succomber les malades qu'après un an et demi, deux ou trois se et parsois beaucoup plus longtemps; quelquesois néanmoins la mort arrive plus la

Les mêmes doutes que nous avons été sorcé d'émettre relativement à la temnaison de la myélite aiguë s'élèvent quand il s'agit de la myélite chronique.

### § V. - Lésions anatomiques.

Comme dans la myélite aiguë, la principale lésion anatomique est un rambissement plus ou moins considérable du tissu de la moelle. Ordinairemen: a ramollissement est porté à un haut degré, et alors on ne distingue plus la stance grise, et la moelle se présente sous la forme d'une bouillie crence et souvent rosée, présentant parfois une teinte ardoisée et d'autres sois un aspecte rulent. Ce ramollissement occupe presque toujours toute l'épaisseur de la moépinière. Cependant on a cité des cas où les saisceaux postérieurs étant seuls aftés, il y a eu paralysie du sentiment sans paralysie du mouvement, et d'autres paralysie du mouvement, et d'autres paralysie du mouvement, et d'autres paralysie du mouvement.

nombreux dans lesquels la lésion des saisceaux antérieurs avait déterminé seulenent la paralysie du mouvement. On trouvera, sur ce point intéressant de physiolojie pathologique, les détails les plus intéressants dans l'ouvrage de M. Longet sur e système nerveux.

Le ramollissement occupe ordinairement une étendue considérable de la moelle pand la myélite est idiopathique; mais en étudiant avec attention chacun des points flectés, on peut trouver une différence assez tranchée dans l'ancienneté de la léion, aux divers points où on la considère. Dans une autopsie que j'ai faite récement, j'ai vu la couleur ardoisée du ramollissement à la partie supérieure du renlement inférieur, et dans l'étendue de cinq ou six centimètres, indiquer une inlammation dejà ancienne, puis cette couleur diminuer et se changer en une teinte osée très prononcée à mesure qu'on s'avançait vers le renflement supérieur. La ésion occupait par conséquent tout l'espace compris entre les deux renflements, et erenflement supérieur lui-même était réduit en bouillie. On voyait manifestement, l'autopsie, dans ce cas, la marche ascendante de la maladie que les symptômes vaient fait reconnaître pendant la vie.

La plupart des auteurs ont signalé une augmentation de volume de la moelle pincidant avec le ramollissement. M. Louis a trouvé, au contraire, que l'organe wait diminué de volume dans le point malade. Quant à moi, je n'ai pas trouvé de hangement de volume de l'organe dans les cas que j'ai observés.

Je dois mentionner encore des destructions plus ou moins étendues de la moelle, sortant soit sur la substance grise seule, soit sur toute l'épaisseur de l'organe; mais es cas de ce genre ressemblent tellement à ceux que nous avous signalés en parant du ramollissement cérébral, que je n'aurais rien à ajouter d'important à ce pue j'en ai dit.

On a aussi attribué à la myélite chronique les indurations, et diverses productions sorbides qu'on a trouvées dans la moelle; mais comme rien n'est moins prouvé que nature inflammatoire de ces affections, je me contenterai d'en dire un mot dans a article consacré aux altérations chroniques de cet organe.

## § VI. — Diagnostic.

Le diagnostic n'est pas très différent de celui que nous avons posé à propos de i myélite aiguë. Je ne crois pas, par conséquent, devoir m'étendre sur ce point. l'est principalement de la marche de la maladie qu'on tire les signes diagnostiques. Je dirai seulement qu'il faut avoir toujours présents à l'esprit les symptômes emarquables signalés par M. Louis, car ils sont propres à la maladie qui nous ccupe.

Je n'ai besoin de rien ajouter, relativement au pronostic, à ce que j'ai dit à ropos de la terminaison.

# § VII. - Traitement.

C'est encore à Ollivier qu'il convient d'emprunter les principes du traitement, arce que cet auteur les a déduits des principaux faits observés, quoiqu'il n'ait pas, nalheureusement, procédé avec toute la rigueur désirable.

- Dans la myélite chronique, dit-il (1), on met en usage avec avantage un trai-
- (1) Loc. cit., p. 438.

lorsqu'il existe des douleurs aiguës, des congestions cérébrales assex fréquentes. Quand il n'y a, au contraire, qu'une paralysie sans douleur et sans aucun phénomeze d'excitation, c'est alors qu'il faut employer les révulsifs sous différentes formes et de plus en plus énergiques. On a vu plusieurs fois des purgatifs répétés produire le plus heureux effets, ainsi que les douches dont je viens de parler (douches salées, il et dont on fait varier la température de 30 à 40 degrés. Les bains de mer sont surtout d'une efficacité notable dans les paraplégies anciennes : le rétablissement de fonctions de la vessie est généralement le premier effet qu'ils produisent ; lorsqu'ils déterminent des secousses tétaniformes le long du rachis et des crampes dans le membres paralysés, il y a lieu d'espérer une amélioration dans l'état du malade

- » Parmi les révulsifs locaux dont l'action peut être utile, je mentionneral le vésicatoires volants promenés sur tous les points du rachis, les moxas, les sétant les cautères, dont on entretient la suppuration en l'excitant plus ou moins à l'aire de quelques pommades irritantes, suivant les progrès de la maladie; ces cautère doivent être larges et prosonds, et l'on remplit la cavité de chacun d'eux avec se morceau de racine fraîche d'iris auquel on donne la forme d'une demi-sphère
- \*On peut aussi retirer quelques essets avantageux de l'administration de a strychnine par la méthode endermique pour réveiller l'action musculaire. L'électropuncture ne serait-elle pas utile alors? Quand il existe des élancements doulne reux dans les membres paralysés, j'emploie avec avantage l'hydrochlorate de prime à la dose d'un quart ou d'un demi-grain (15 à 30 milligrammes) que je de pose dans la plaie des cautères, s'il y en a d'établis sur les côtés de la colonne reur brale. Dans le cas contraire, j'applique le sel de morphine sur la surface d'en vésicatoire placé sur le rachis au niveau des deux dernières côtes; ensin on existe malade s'il y a rétention de l'urine; on place à demeure une sonde sermice que urinal, s'il y a émission continuelle et involontaire de ce liquide : dans ce deras cas, j'ai vu la teinture de cantharides, administrée chaque jour à l'intérieur, prevenir cette incommodité si dégoûtante pour les malades. On remédie à la coasipation par les lavements purgatifs administrés de temps en temps. »

Les réslexions que j'ai présentées au sujet du traitement de la myélite air pourraient être reproduites ici; mais je me contenterai d'ajouter quelques explications au résumé que nous a donné Ollivier. Des ventouses scarissées appliques tous les huit ou dix jours, lorsque le malade conserve sa sorce, peuvent être unique des membres, décrites plus haut, existent d'une manière remarquable, et qui departure manière subject et qui departure de cantharides, avec un soulagemes évident chaque sois. La teinture de cantharides, si l'on juge son administrate convenable, doit être donnée à la dose de 10 à 20 gouttes dans une potent et 150 grammes; l'électro-puncture doit être promptement abandonnée si ellectremine des douleurs trop vives et un brisement trop considérable des membre électrisés. C'est dans les cas où la myélite chronique est la conséquence d'a carie vertébrale que les cautères sont principalement utiles; en pareil cas, le republicable des membres des des des des des des des que les cautères sont principalement utiles; en pareil cas, le republication de rigueur.

<sup>(1)</sup> Voy. GAUBET, Nonv. recherches sur l'usage et les effets des bains de mer: Paris. 1844 1844

### ARTICLE IV.

### PARAPLÉGIE NERVEUSE.

Cette affection est l'analogue de l'apoplexie nerveuse, dont j'ai dit un mot en traitant des maladies cérébrales. Il n'est pas permis de douter de son existence, car il est peu de praticiens qui n'aient vu des cas dans lesquels, pendant un temps fort long, les membres inférieurs ont été paralysés sans que, à l'autopsie, on ait trouvé rien qui pût expliquer ce symptôme. J'aurais à reproduire ici les remarques que j'ai faites à propos de l'hémiplégie nerveuse; il est plus convenable de renvoyer le lecteur à l'article où j'ai traité cette question.

Maintenant dois-je présenter une description particulière de cette espèce de paraplégie? Tous ceux qui ont un peu étudié ce point de pathologie savent combien sont insuffisants les documents qui nous sont fournis par les auteurs. Les anciens ont décrit sous le nom de paraplégie toutes les espèces de paralysie des membres inférieurs, sans établir entre elles de distinction suffisante, et les modernes ont complétement négligé la paraplégie nervense ou idiopathique, qu'ils se sont contentés de mentionner sans la décrire. En l'absence de faits suffisants, il serait prématuré de vouloir entrer dans des détails qui manqueraient nécessairement de prétision.

Je me contenterai d'indiquer les faits suivants, comme importants pour la thérapeutique, tout en reconnaissant combien il est difficile de dire sì la paraplégie était essentielle ou non, on plutôt, tout en faisant remarquer combien l'existence d'une lésion plus ou moins notable est probable dans ces cas.

On trouve, dans le Bulletin général de thérapeutique (1), un cas de guérison de paraplégie réputée essentielle par l'iodure de potassium. Le sujet était un enfant de dix ans, à qui l'on donna d'abord 30 centigrammes de ce sel, et plus tard le double. N'y avait-il rien de scrosuleux dans ce cas? Toutesois ce sait, quoiqu'il ne poisse pas servir seul à se sormer une opinion arrêtée sur l'essecité d'un pareil raitement, doit néanmoins engager les médecies à l'essayer dans des cas anaoques.

M. le docteur Boari (2) a rapporté un cas dans lequel une paraplégie avec affaidissement du bras gauche et de l'intelligence sut guérie par l'emploi du seigle rgoté, après avoir résisté à beaucoup d'autres moyens.

Dans un cas de paraplégie, chez une semme de cinquante-sept ans, M. Briche-eau (3) employa avec succès la brucine, en commençant par 10 centigrammes et a élevant la dose jusqu'à 50 centigrammes. Ce médicament agit comme la stry-hnine, mais n'étant toxique qu'à des doses beaucoup plus élevées, il est plus maniable.

### ARTICLE V.

### HYPERTROPHIE, INDURATION DE LA MOELLE.

Hypertrophie. Cette affection n'a pas un grand intérêt pour le praticien. Les

(1) Numéro du 15 janvier 1849.

(3) Union médicale, 13 juin 1848.

<sup>(2)</sup> Att dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara, et Giornale venelo di Namias, 1847.

symptômes n'en sont pas bien déterminés, et l'on ne sait à quelles causes la rapporter, dans les cas rares où l'on peut la considérer comme idiopathique. Qu'il resuffise donc de dire que, chez quelques sujets qui avaient présenté soit une exalution de la sensibilité tactile, soit des convulsions, des mouvements choréiques, etc., on a trouvé la moelle remplissant plus ou moins complétement la cavité rachidiense. Quelquefois l'hypertrophie porte sur la substance grise seule, ainsi que M. Monod (1) en a rapporté un exemple.

Induration. L'hypertrophie s'accompagne ordinairement de l'induration de l'organe. Cette induration est-elle le résultat d'une inflammation? C'est ce qui n'est pas encore parfaitement démontré.

Suivant M. Calmeil, les symptômes de l'induration sont des crampes, des four-millements, un engourdissement plus ou moins marqué, et, au bout d'un certain temps, la faiblesse, la roideur, et une diminution notable de la sensibilité des membres. Cet auteur ajonte que la paralysie est rarement complète; qu'il y a atrophie des membres affectés, et que la marche de la maladie, semblable à celle de la milite chronique quant aux progrès ascendants du mal, en diffère en ce qu'un membre est d'abord frappé seu l, et que ce n'est qu'au bout d'un certain temps que ce lui du côté opposé est atteint. Ne seraient-ce pas là des cas d'atrophie museulaire progressive, tels qu'ils ont été décrits par M. Aran (2)? Je me contente, pour moment, de signaler la ressemblance; je reviendrai plus loin sur ce point qua je ferai l'histoire de l'atrophie musculaire progressive.

Quel est le traitement de l'hypertrophie et de l'induration de la moelle? Il et bien difficile de répondre d'une manière précise à cette question. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les moyens employés dans les cas cités se retrouse tous dans le traitement de la myélite chronique, et que les médecins qui regardent l'induration comme un résultat de l'inflammation insistent sur la nécessité des autre phlogistiques. Mais avant de pouvoir suivre avec quelque confiance un parconseil, il faudrait avoir des données un peu plus positives sur le diagnost

Je n'ai pas besoin de dire que les mêmes raisons qui m'ont fait glisser rapidement sur les maladies cérébrales incurables, dont le diagnostic est très incerta a m'engagent à ne pas insister sur ces maladies rares, fort peu connues, et a traitement sanctionné par l'expérience.

Des motifs semblables m'engagent à passer complétement sous silence l'hydre; ... de la moelle et le pneumato-rachis, qui jusqu'à présent n'ont présenté d'intire que sous le rapport de l'anatomie pathologique.

## ARTICLE VI.

TUBERCULES, CANCER DE LA MOELLE. PRODUCTIONS MORBIDES DIVERSES

Tubercules. L'étude des tubercules de la moelle épinière est beaucoup musavancée que celle des tubercules du cerveau, sur lesquels règne néanmoins encoctant d'incertitude.

Lorsque ces productions morbides occupent le bulbe rachidien, les phénounce

<sup>(1)</sup> Bull. de la Soc. anat., no 18.

<sup>(2)</sup> Archiv. gen. de medecine.

NÉVROSES. 579

se rapprochent beaucoup de ceux que produisent les tubercules cérébraux. Quand c'est une autre partie de la moelle qui est affectée, on observe, suivant M. Gendrin, outre la paralysie qui se produit comme dans les cas d'inflammation chronique lécrits plus haut, des accès épileptiformes qui commencent par les membres. C'est encore un fait à vérifier.

Du reste, l'affection doit être regardée comme incurable.

Cancer. Le cancer, sous ses formes diverses (encéphaloïde, colloïde, squirrhe), neut occuper la moelle épinière. Les médecins qui se sont spécialement occupés l'anatomie pathologique en ont cité des exemples inféressants.

Tout ce que nous avons à dire de cette affection, c'est qu'elle détermine des louleurs plus ou moins vives; des convulsions, des accès épileptiformes, et la paralysie, comme toutes les autres affections organiques. Je n'ai pas besoin l'ajouter qu'elle est incurable.

Hydatides; kystes hydatoides. Ces productions morbides déterminent, d'après e petit nombre de faits que nous confaissons, la paralysie du sentiment et du mouvement. On conçoit néanmoins que si elles étaient très peu volumineuses, elles pourraient n'assecter que l'une ou l'autre de ces fonctions, et même n'exerter que d'un seul côté leur fâcheuse insluence.

Je ne pousserai pas plus loin l'étude des maladies de la moelle épinière. Il reste acore énormément à faire pour donner un degré satisfaisant de précision à ce point de pathologie; je n'ai pas dû le dissimuler, car une des principales condiions des progrès de la science, c'est que les observateurs ne se fassent pas il·lusion ur l'étendue et la solidité de nos connaissances, et qu'ils sachent bien quels sont es points qui demandent de nouvelles investigations.

# CHAPITRE V.

#### NÉVROSES.

Nous voici parvenus à une des parties qu'en doit regarder comme les plus lifficiles de la médecine, à cause de la multiplicité, de la variabilité des phénonènes que présentent les affections dont nous allons nous occuper, et aussi à cause les interprétations diverses dont elles ont été l'objet, et aux nombreuses discusions auxquelles elles ont donné lieu. C'est surtout dans ce chapitre qu'il faut rendre garde de perdre de vue le côté pratique des questions, car rien n'est plus acile que de s'égarer.

En se rappelant les maladies que j'ai déjà décrites, on voit que j'ai réservé pour in chapitre séparé les affections nerveuses qui ne correspondent pas à une lésion sien déterminée, et dont le siége, au moins pour la très grande majorité, n'est pas ractement établi : en d'autres termes, ces maladies, dont on dit que ce sont des ffections nerveuses, sans que presque jamais on puisse préciser davantage. Ce l'est pas à dire pour cela que je rejette de la famille des névroses ben nombre

d'antres maladies déjà décrites, ou que j'aurai à décrire plus tard, telles que les névralgies, les viscéralgies, l'asthme nerveux, l'épilepsie saturnine, etc.; mais ce maladies trouvaient une place plus naturelle ailleurs, suivant le plan que je me sus tracé, tandis que celles dont je vais m'occuper peuvent être comparées aux affections que, dans les chapitres précédents, j'ai placées dans des appendices, kur localisation dans telle ou telle partie d'un appareil n'étant pas encore possible. On doit donc considérer ce chapitre comme un grand appendice aux maladies de système nerveux.

C'est surtout dans la seconde moitié du siècle dernier et dans celui-ci qu'on s'est occupé des névroses. Je ne crois pas devoir envisager ces affections d'une manière générale, parce que nous ne trouverions pas dans les considérations de ce genre des données suffisamment importantes pour la pratique. Je me contenterai de mentionner la division suivante, adoptée par les auteurs du Compendien qui nous ont donné l'article le plus récent sur les névroses en général. Il me sen ensuite facile de faire voir combien pru ces-affections se prêtent à une classification rigoureuse.

- « Nous avons déjà établi, disent ces auteurs (1), dans plusieurs articles de not ouvrage, la division des névroses en idiopathiques et symptomatiques, et il not a paru utile de la maintenir plus que jamais dans un article qui doit résumer les caractères des névroses. Nous formerons donc, avec les différentes classes que nous venons d'établir, le tableau suivant :
- de l'intelligence dans les deux vies de relation et de numicion du sentiment du sentiment de numicion.
- » 2° Névroses ) d'une altération simple du sang; symptomatiques ) d'une altération spécifique du sang.
  - » 3° Névroses sympathiques d'une maladie viscérale. »
    Et plus loin nous trouvons les détails suivants :

### ÉNUMÉRATION ET CLASSIFICATION DES NÉVROSES.

- \* 1° Névroses de l'intelligence. A. Essentielles: Manie, monomies démence, nostalgie, hypochondrie, somnambulisme, satyriasis, nymphomies insomnie.
- » B. Symptomatiques d'une altération spécifique ou simple du sang: les saturnin et alcoolique, névroses symptomatiques de l'anémie.
  - C. Sympathiques d'une maladie viscérale: Manie, hypochondrie, hysic?
- » 2° Névrosés du monvement dans les muscles de la vie de relation.—A li pathiques: Épilepsie, éclampsie, catalépsie, convulsions essentielles, tétancs. (he rée, paralysie.
- » B. Symptomatiques d'une altération spécifique ou simple du sang: Épilique contractions, crampes, convulsions, paralysie saturnine, tremblement mercure convulsions produites par l'alcool et la strychnine, hydrophobie.
- » C. Sympathiques d'une maladie viscérale: Certaines paralysies dues à ma affection de l'estomac, de l'utérus; ces névroses sont rares.
  - (1) Compendium de médecine pratique, t. VI, p. 211.

- \*3º Névroses du mouvement dans les muscles de la vie de nutrition. A. Essentielles: Aphonie, spasme du larynx, coqueluche, asthme, angine de poitrine, palpitations, syncope, spasme œsophagien, vomissement nerveux, diarrhée.
- B. Symptomatiques d'une altération simple du sang: Palpitations, syncope de la chlorose, coliques nerveuses.
- C. Symptomatiques d'une altération spécifique du sang : Coliques, constipation, vomissements saturnins.
- » D. Sympathiques d'une lésion viscérale. Elles sont très nombreuses et très fréquentes chez les femmes et chez les sujets nerveux.
- \* 4° Névroses du sentiment dans la vie de relation. A. Essentielles. Toutes les névralgies.
- Nous ne comprenous pas les motifs qui ont fait distraire par quelques auteurs la névralgie du nombre des névroses; nous avons montré ailleurs qu'une névralgie n'est qu'une névrose douloureuse c'est-à-dire, une maladie nerveuse sans lésion appréciable. Nous ne reviendrons pas sur les preuves que nous avons apportées en faveur de cette manière de voir.
  - Névroses de la vue : Berlue, diplopie, héméralopie, nyctalopie, amaurose.
- » Névroses de l'ouie: Tintouin, paracousie, dysécie, surdité. Une névrose plus générale, et qui nous paraît occuper la première place parmi les névroses du sentiment, est l'hystérie.
- » B. Symptomatiques: Névralgie, céphalalgie, vertiges, migraine des chloroanémiques, iritis, amaurose, paralysie, anesthésie de l'intoxication saturnine.
- C. Sympathiques d'une maladie viscérale. Toutes les névroses indiquées plus haut.
- » 5° Névroses du sentiment dans la vic de nutrition. A. Idiopathiques. Ici se placent en première ligne toutes les viscéralgies, la gastralgie, la névralgie du cœur, la névralgie vésicale, anale, l'hystéralgie, etc.
- » B. Symptomatiques d'une altération du sang. Ce sont les mêmes que celles qu'on retrouve chez les chlorotiques et chez les hommes qui ont été soumis à des privations de toute espèce; coliques saturnines, coliques nerveuses.
- C. Sympathiques d'une maladie viscérale. Toutes les viscéralgies précédenment indiquées. »

Je n'ai assurément pas l'intention de faire une critique de cette classification en particulier; elle me paraît une des moins défectueuses de toutes celles qui ont été présentées par les auteurs; mais de cela même je conclus que, n'ayant pas des connaissances suffisantes sur la nature et sur le siége de beaucoup de ces affections, il faut renoncer à une classification rigoureuse. Comment admettre, par exemple, que l'hystérie est une névrose de l'intelligence, ajoutât-on même, avec les auteurs que je viens de citer, que cette névrose de l'intelligence est sympathique d'une lésion viscérale? Aussi plus loin la mettent-ils parmi les névroses du sentiment. L'angine de poitrine est-elle réellement une névrose du mouvement dans la vie de nutrition? Nous verrons plus loin que les auteurs que je cite n'en sont pas convaincus. On pourrait multiplier beaucoup ces réflexions; mais je ne le ferai pas, car je ne veux tirer de ce que je viens de dire d'autre conséquence que celle du peu d'importance, quand il s'agit de pathologie spéciale, de ces divisions systéma-

tiques auxquelles ceux qui s'occupent de pathologie générale sont obligés de se soumettre. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à décrire parmi les maladies des diffirents appareils toutes les névroses que j'ai pu y faire entrer, et c'est aussi pour quoi je me bornerai à présenter dans autant d'articles séparés les névroses qui nouvestent à traiter, me contentant de rapprocher, autant que possible, les une des autres celles qui ont le plus d'affinité entre elles.

### ARTICLE I'.

#### PARALYSIES PARTIELLES DIVERSES.

Dans les articles consacrés aux maladies des centres nerveux, j'ai denné la description des paralysies occupant une grande étendue : paralysie générale, hémplégie, paraplégie; mais il est d'autres paralysies qui, bornées à une très petivétendue, ont été désignées sous le nom de paralysies partielles. Parmi ces afections, il en est qui sont purement symptomatiques d'une autre maladie, telles que les paralysies qui surviennent dans un membre à la suite du rhumatisme musculaire, celles qu'on observe dans les articulations dans le cours des affections uturnines. Je n'en parlerai pas ici, parce qu'il suffit de les faire connaître en decrivant la maladie principale; mais il en est d'autres qui constituent à elles seuls toute la maladie, ou qui deviennent la maladie principale, et c'est de celles-là que je vais m'occuper. Ce premier article sera consacré aux paralysies partielles autre que la paralysie ou hémiplégie faciale, celle-ci ayant trop d'importance pour se pas exiger une description spéciale.

### 1º PARALYSIE DE LA TROISIÈME PAIRE.

M. Marchal, de Calvi, nous a donné récemment (1) un mémoire intéressit sur cette affection, qu'il a observée à la suite de névralgies trifaciales intenses. Ca auteur n'a pas tracé une description générale de la maladie; il n'a insisté que sa la question étiologique. Je me bornerai à indiquer en peu de mots les principals symptômes,

Après des accidents névralgiques ordinairement très violents, et même pendas leur cours, la paupière supérieure se paralyse et tombe; l'œil est porté en det et le malade ne peut le ramener en dedans, ou, s'il lui imprime quelques mouvements dans cette direction, ils sont très bornés. Dans un cas, avant de se dévire dehors, l'œil fut porté en dedans. L'œil est parfois humide, larmoyant, et la poille est dilatée. La vision est ordinairement altérée; on observe surtout la plopie avec un affaiblissement de la vue plus ou moins grand. M. Jobert a signe en outre l'insensibilité de la conjonctive, ce qui doit faire supposer une lés te concomitante de la cinquième paire.

Je ne pousse pas plus loin cette description, et je me contente d'ajouter que re vésicatoires, les calmants, l'électricité, les purgatifs employés dans les cas dont s'agit, sont restés sans effet.

Il m'a paru indispensable de signaler cette maladie, peu connue, aux observ-

<sup>1)</sup> Mém. sur la paral. de la troisième paire consée. à la nécrose de la ciaquirme (1. 4 gén. de méd., juillet 1816).

teurs qui pourront jeter sur elle de nouvelles lumières. La paralysie de la troisième paire peut être produite par d'autres causes; mais ce n'est pas ici le lieu de les indiquer (1).

# 2º PARALYSIE DE LA CINQUIÈME PAIRE.

Ce n'est encore que d'après un très petit nombre de saits qu'on peut dire quelques mots de la paralysie de la cinquième paire. Les auteurs qui se sont occupés du système nerveux ont surtout envisagé ce sujet au point de vue de la physiologie pathologique.

Cette maladie, étudiée par MM. Serres, Magendie, Longet, etc., a pour cause ordinaire une lésion organique de la partie intra-crânienne du ners de la cinquième paire (déchirures, tumeurs, ramollissement), et alors la paralysie porte sur tons les points où le ners va se distribuer. Dans les cas rapportés par M. Marchal, de Calvi, la sensibilité avait diminué dans un côté de la face après une néyralgie intense, et cependant, chose remarquable, les sujets ne laissaient pas d'éprouver par moments des élancements névralgiques violents.

Quelquesois une seule partie de la face est paralysée; la lésion porte alors sur une des branches. Le docteur Corrigan (2) a cité un exemple remarquable de paralysie de la deuxième branche de la cinquième paire, survenue après une violente contusion de la tempe. Ch. Bell, cité par M. Jobert, de Lamballe (3), « rapporte qu'un homme à qui on avait fait l'extraction d'une dent molaire de la mâchoire insérieure, ayant porté à la bouche un verre pour se gargariser, s'écria: Vous m'avez donné un verre cassé. Ce sait, ajoute M. Jobert, prouve que la maladresse avec laquelle l'opération avait été saite avait amené une modification telle dans les sonctions des nerss, que l'insensibilité d'une partie de la lèvre en avait été la suite. »

Le principal symptôme de la paralysie de la cinquième paire est la paralysie du sentiment. Snivant M. Johert, qui regarde cette cinquième paire comme un nerf de sentiment et de mouvement à la fois, ces deux fonctions seraient altérées; mais les autres observateurs ne partagent pas cette opinion, et tout porte à croire que, dans les cas observés par M. Johert, la septième paire s'était trouvée consécutivement affectée, comme l'était la troisième dans les cas rapportés par M. Marchal, de Calvi.

La paralysie du sentiment est ordinairement précédée d'une exaltation de la sensibilité, et voici comment M. Jobert expose la succession des symptômes: Dans tous les cas, dit-il (p. 689), où j'ai observé la cinquième paire comprimée par des tumenrs développées dans le crâne, sa sensibilité était exaltée jusqu'à ce que la compression devenant plus forte et l'inflammation ayant déposé ses produits dans l'épaisseur du nerf, au point d'en rendre les parties composantes incapables d'accomplir leurs fonctions, la peau et la muqueuse de la bouche devinssent tout à fait insensibles et perdissent la faculté de distinguer les variations de température et d'apprécier la forme des corps. C'est à cette époque que la face a perdu de son expression, que les membranes présentent des phénomènes de ramollissement, que la cornée devient opaque, et que l'œil finit par se vider; que le muscle buc-

<sup>(1)</sup> On peut consulter, à ce sujet, l'ouvrage de M. Longet et celui de M. Johert (de Lamballe).

<sup>2)</sup> Dublin Reports, avril 1839.

<sup>1)</sup> Études sur le système nerveux, t. 11, p. 681; Paris, 1838.

cinateur a perdu de son énergie, que les muscles élévateurs de la mâchoire sont paralysés, et qu'il y a ouverture involontaire de la bouche...

» Chez un homme, ajoute M. Jobert, qui avait succombé à une affection céribrale, M. Serres trouva un ramollissement de l'origine de la cinquième paire, qui était devenue jaunâtre et gélatineuse. Chez ce malade, qui était épileptique, il y avait eu ophthalmie, insensibilité de la conjonctive, de la narine et de la partie correspondante de la langue. »

Je serai remarquer de nouveau que, parmi ces phénomènes, il en est, comme l'assaiblissement du buccinateur, qui sont dus à une complication.

Le traitement indiqué par les auteurs est le même que celui qu'on oppose à la paralysie de la septième paire. Je renvoie par conséquent le lecteur à l'article consacré à cette dernière maladie, tout en faisant remarquer combien il serait utile qu'on ne s'en tînt pas à une semblable manière de voir ; car les deux paires de nerse ayant des sonctions dissérentes, il est permis de supposer que, pour rétable ces sonctions lorsqu'elles sont altérées, des moyens dissérents pourraient bien être exigés dans les divers cas.

### 3º PARALYSIE DE LA SIXIÈME PAIRE.

La paralysie du nerf moteur oculaire externe a été quelquesois observée seule. J'en ai vu un cas très remarquable. Après une chute sur la face et le front, us gonflement considérable tint les yeux fermés pendant quelques jours, et, dès qu'is purent s'ouvrir, on put voir les deux yeux entièrement tournés vers l'angle interne. Le globe oculaire pouvait se mouvoir de bas en haut et de haut en bas mais tout mouvement en dehors était impossible. Après un traitement dirigé par M. Roux, à qui je présentai le sujet, un des deux yeux reprit tous ses mouvements mais l'autre est resté exactement dans le même état, et l'accident est arrivé il y a plus de dix ans.

Quelquesois cette paralysie survient spontanément. M. Jobert (1) en cite u exemple remarquable. Des maux de tête de longue durée, la coarctation des papières, le larmoiement et même la surdité, ce qui prouve que la maladie état compliquée, avaient précédé la paralysie du ners moteur oculaire externe. Tou porte à croire que les causes de cette paralysie sent les mêmes que celles de la précédente. Dans le cas que j'ai cité, il y a cu, sans doute, ébranlement des racine du ners, et peut-être déchirure d'un côté.

Comme pour la paralysie de la cinquième paire, on a préconisé contre celle que nous occupe le même traitement que pour la paralysie du nerf facial.

#### Δº PARALYSIE DE LA PAUPIÈRE.

Je n'ai, sur ce point, à indiquer que le sait suivant :

M. le docteur Saint-Martin (2), de Niert, a guéri une paralysie de la paupière droite, paralysie rhumatismale, selon toute apparence, à l'aide des inoculations de strychnine, pratiquées de la manière suivante : On prend 2 centigrammes de

<sup>(1)</sup> Loc. cil., p. 697.

<sup>(2)</sup> Bulletin general do therapeutique, 1849.

strychnine, qu'on réduit en pâte molle, avec une très petite quantité d'eau, et l'on use cette pâte en l'introduisant sous l'épiderme avec une lancette ordinaire.

# 5° PARALYSIE DU MUSCLE DENTELE.

Je peux encore citer la paralysie du muscle dentelé, dans laquelle le bord nterne de l'omoplate fait une saillie marquée en forme d'aile, et dont j'ai vu un remple remarquable au bureau central des hôpitaux. Dans ce cas, les deux musles dentelés étaient paralysés. Dans un autre, rapporté par M. Gendrin (1), celui lu côté droit était seul affecté, et la saillie de l'omoplate sut prise par quelques nédecins pour une déviation de la colonne vertébrale; mais lorsqu'on est prévenu, ien n'est plus facile que d'éviter une semblable erreur; il ne s'agit que de suivre e bord de l'omoplate jusqu'à son angle insérieur. Dans ce cas encore, la paralysic urvint subitement, et, dans tous ceux que nous connaissons, elle résista à tous les raitements.

Enfin, je pourrais signaler quelques autres paralysies partielles; mais comme resque toutes surviennent soit à la suite d'un rhumatisme, soit à la suite d'une utre affection, et qu'elles ne sont que secondaires; comme, d'un autre côté, nous l'avons sur elles que les renseignements les moins précis, il n'y aurait pas grand vantage à nous étendre sur ce sujet. Quant à l'amaurose, elle appartient à la chirurgie.

### ARTICLE II.

# PARALYSIE DE LA SEPTIÈME PAIRE (hémiplégie saciale).

Il est bien entendu que, dans cet article, nous n'avons pas à nous occuper de 'hémiplégie faciale symptomatique d'une des affections cérébrales précédenment lécrites. Il ne s'agit ici que de la paralysie essentielle ou de celle qui est due à une ésion du perf.

La paralysie de la face est une maladie dont les signes sont trop évidents pour qu'elle n'ait pas été connue très anciennement. Tout le monde sait, en effet, qu'on trouvé, dans Rhazès (2), dans Albucasis (3), dans Arétée (4), et plus tard dans forestus (5), des passages qui peuvent se rapporter à cette maladie. Mais, avant les echerches de Ch. Bell (6) sur le système nerveux, on ne pouvait guère se faire ne juste idée des causes de la maladie et de certains phénomènes qui devaient parâtre singuliers. Les recherches de Bellingeri n'étaient pas de nature à éclairer ce point difficile, puisque cet auteur, prenant le nerf facial pour un nerf du sentiment, il lui était impossible d'expliquer les symptômes de la maladie; toutefois nous verons que, tout récemment, M. Duchenne, de Boulogne, a, par des expériences dectro-physiologiques, fait voir que tout n'était pas inexact dans ce qu'avait avancé Bellingeri.

Ces recherches de Ch. Bell une fois connues, les travaux sur l'hémiplégie de la

<sup>(1)</sup> Voy. Traduct. d'Abercrombie.

<sup>(2)</sup> Continens, lil. 1.

<sup>(3)</sup> Chir., part. 1, chap. 7.

<sup>(1)</sup> De sig. et causis diut., lib. 11.

<sup>(</sup>b) Opera omnia medica, t. I.

<sup>(6)</sup> Exp. du syst. natur. des nerfs, etc., trad. de M. Genest; Paris, 1825.

face se multiplièrent. Je citerai ceux de Descot (1), Pichonière (2), Montank (3, MM. Bottu-Desmortiers (4), Bérard (5), Johert (6), et Landouzy, qui nous a fait connaître quelques cas intéressants d'hémiplégie saciale déterminée chez le nouveaux-nés par l'application du sorceps.

# § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Sous le nom de paralysie de la face, on a décrit non seulement celle qui est du à une altération de la septième paire, mais encore celle de la cinquième. Le un que j'ai donné à cet article prouve que je n'entends m'occuper ici que de la promière de ces affections, de celle qui consiste dans l'abolition du mouvement de muscles de la face.

Cette affection a été désignée par les noms de oris distortio (Forestus), de pralysie de la face, d'hémiplégie faciale, de paralysie partielle de la face dénominations pourraient induire en erreur et empêcher qu'on ne comprit be exactement de quelle maladie il s'agit. La paralysie de la face comprend, en est la paralysie du sentiment due à une affection de la cinquième paire, et l'hémiples faciale se retrouve dans les affections cérébrales. Le nom de paralysie de la septera paire n'est sans donte pas exempt de reproches, puisque ce sont les muscles et de nerf qui sont paralysés; mais, comme cette dénomination fait connaître : a clairement quelle est l'affection dont il s'agit, c'est celle que je crois devoir adopte à l'exemple de la plupart des auteurs récents.

Sans être très fréquente, la paralysie de la septième paire est loin d'être un maladie rare. Il n'est guère de médecins qui n'aient eu plusieurs sois occasion : l'observer.

# 5 II. - Causes.

Les causes de cette maladie ont été étudiées avec soin. Les auteurs du Com; dium se sont particulièrement occupés de ce point d'étiologie, ce qui donne barcoup d'intérêt à leur article.

### 1° Causes prédisposantes.

Age. « Sur trente-deux individus dont l'âge a été noté, cinq, disent les autre que je viens de citer (7), avaient de sept à vingt ans; dix-sept, de vingt à que rante; dix, de quarante à soixante-quatre ans. » On trouve, dans le Bulleto thérapeutique (8), un exemple de paralysie de la face observé chez un enforce dix-sept mois, à l'hôpital Necker, et dû à une carie du rocher gauche. Ce n'est re ici le lieu de citer les faits rapportés par M. Landouzy, puisque la paralysie et traumatique.

Sexe. Les mêmes auteurs ajoutent : « Kluiskens avait remarqué que les homs-

- (1) Diss. sur les affections locales des nerfs; Paris, 1825.
- (2) De la paral. partielle de la face; Paris, 1830.
- (3) Thèse; Paris, 1831.
- (4) Thèse; Paris, 1834.
- (5) Journ. des conn. méd.-chir., t. II, et Dict. de méd., art. FACE (paralysie).
- (6) Etudes sur le système nerveux; Paris, 1838.
- (7) Tome III, p. 621.
- (8) Janvier 1847.

y étaient plus exposés que les semmes. M. Montault a, en esset, trouvé trente-trois hommes sur quarante cas. »

On n'a pas poussé plus loin les recherches sur les causes prédisposantes de la maladie qui nous occupe, et les observations que nous possédons ne présentent pas de détails suffisants sur ce point. Je dirai seulement que, dans quelques cas, on a remarqué que les malades avaient éprouvé des douleurs rhumatismales de longue durée avant l'invasion de la paralysie; que d'autres avaient eu des symptômes de syphilis, et que, dans quelques cas, le traitement antivénérien avait paru réussir. En outre, je ferai remarquer que l'impression du froid étant une des principales causes occasionnelles que nous allons avoir à signaler, il est présumable que c'est dans les saisons et les climats froids que, toutes choses égales d'ailleurs, on doit rencontrer le plus grand nombre d'exemples de cette affection; mais ce sont là des données bien vagues et bien insuffisantes, sur lesquelles fi ne convient pas de s'ar-rêter plus longtemps.

### 2° Causes occasionnelles.

Action du froid. Je ne mentionnerai pas ici en particulier les divers faits rapportés par Frank, Montault, M. Bérard, etc., et dans lesquels l'action du froid a été frappante; je me contenterai de citer le résultat suivant obtenu par les auteurs du Compendium. Sur soixante-neuf cas, ils ont noté dix-neuf fois (plus du quart) l'impression du froid ou la suppression de la transpiration. L'action du froid dans les maladies est étudiée généralement d'une manière si peu précise, qu'on peut très bien penser que, dans quelques uns de ces faits, l'existence de la cause n'a pas été très rigoureusement constatée; mais ce résultat numérique, rapproché des laits que j'ai mentionnés plus haut, et dans lesquels la maladie est survenue immédiatement après l'action du froid sur le côté malade, n'en a pas moins une très grande valeur.

Sur le même nombre de faits, les auteurs que je cite ont noté quatre fois une impression morale, une sois la suppression des règles, trois sols la rétrocession des dartres, une sois la suppression d'un coryza périodique.

Les autres causes sont tranmatiques ou la conséquence d'une lésion voisine du ners. Ainsi, sur les soixante-neus cas dont il s'agit, onze sois le ners avait été dinisé soit par une opération, soit par un accident; cinq sois il y avait eu un abcès les parties avoisinant le ners; quatre sois une contusion du côté affecté; une sois m gonflement de la joue par suite d'une stomatite mercurielle. M. Landouzy a apporté quatre cas observés chez les nouveaux-nés, et dans lesquels la paralysie tait due à la contusion du ners par le sorceps. M. Vernois avait auparavant (1) cité in cas semblable. La paralysie de la sace à la suite de l'application du sorceps, lans les accouchements difficiles, avait déjà été signalée par quelques auteurs allenands; mais tout porte à croire, ainsi que le fait remarquer M. Landouzy, que res auteurs avaient méconnu la véritable cause de la maladie, et croyaient avoir staire à une lésion cérébrale.

Dans douze cas la cause était inconnue.

<sup>(1)</sup> Thèse inauy.

### 3° Conditions organiques.

D'après ce que je viens de dire relativement aux causes occasionnelles, les conditions organiques dans lesquelles se trouve le nerf affecté sont faciles à déterminer. Que le nerf soit divisé, qu'il soit comprimé par une tumeur, qu'il ait été rame et en partie détruit par une inflammation, l'influx nerveux ne peut plus avoir lier, et de là la paralysie. Quelquefois on a trouvé une tumeur encéphaloïde ou autre dans le cerveau. En pareil cas, il est plus que probable que les racines du nerf uné été atteintes. M. Landouzy pense que dans les cas qu'il a observés l'influx nerveut était arrêté par une condensation de la partie du nerf comprimée; mais c'est et qui aurait besoin d'être vérifié.

Il est inutile maintenant d'indiquer en grand détail les causes particulières que mettent le ners dans ces conditions. Tout ce qui peut porter atteinte à l'intégnide son tissu (extension de l'inflammation dans l'otite aiguë, carie du rocher, etc. tout ce qui peut le détruire, le lacérer, le comprimer, aura pour résultat de produire la paralysie dans le côté de la face où se-rendent ses rameaux.

Mais il est un assez bon nombre de cas dans lesquels il est impossible de savor quelle cause a pu suspendre l'influx nerveux; ce sont ceux qui reconnaissent post cause l'action du froid, la suppression d'un flux, etc., ou qui ne peuvent être rapportés à aucune cause appréciable.

## § III. — Symptômes.

La paralysie de la septième paire présentant quelques différences suivant qu'el la considère chez l'adulte ou chez le nouveau-né, je vais la décrire telle qu'el l'observe chez le premier, et ensuite je dirai ce qu'on remarque de particulier de le nouveau-né.

1° Paralysie de la septième paire chez l'adulte. — Début. Le début est variable suivant les cas. Il est inutile de dire que lorsque la maladie reconnaît pour carune lésion traumatique qui a détruit brusquement le nerf, la paralysie se maníre immédiatement; s'il s'agit d'une assection à marche lente, comme une ture voisine du nerf, la carie du rocher, la paralysie peut elle-même se produire nu lenteur, et ce n'est qu'après avoir éprouvé pendant un temps variable une 22 croissante dans les muscles de la face que le malade se sent complétement paralyd'un côté de cette partie du corps. Ensin, dans les cas où la maladie n'est pas produite par une lésion matérielle évidente, lorsqu'elle se manifeste après l'imprasion du froid, par exemple, le début varie dans les différents cas. Quelquesois est très rapide. On a vu des sujets se réveiller complétement paralysés d'un côté à la face sans avoir rien éprouvé avant leur sommeil. Dans les cas où la maladir r connaît pour cause une impression morale, l'apparition de la maladie peut être + bite. Il n'est pas rare néanmoins de voir cette affection, lorsqu'elle est idiopathque, ou essentielle, pour me servir d'une expression consacrée, débuter par == douleur sourde dans les parties qui vont être paralysées; par un peu de céphali gie, par un malaise général que les malades ne savent à quoi rapporter, puis la pe ralysie se produire plus ou moins rapidement.

Symptômes. La douleur n'est pas un symptôme qui appartienne à la maixi confirmée. On a cité quelques cas dans lesquels, pendant les premiers tempe.

a en des douleurs assez vives dans le ners affecté; mais ces douleurs ont fini par disparaître, et ce n'est que dans les cas de complication qu'elles ont pu persister. N'oublions pas, en effet, que la névralgie trisaciale peut très bien compliquer la paralysie; mais ce sont là des cas exceptionnels.

La sensibilité n'a subi d'ailleurs aucune altération, du moins dans le plus grand nombre des cas; car on a cité, chez quelques sujets; une certaine obtusion de cette fonction, mais qui n'était jamais très considérable, et, sous ce rapport, je dois envore prémunir le médecin contre une erreur possible, celle d'attribuer au nerf fatial le résultat de la paralysie du nerf trifacial dans les cas compliqués.

Mais c'est la perte du mouvement qui est le principal et presque l'unique symptôme. M. Bérard a donné une description très bien faite de l'état de la face qui en ésulte, et, à l'exemple de plusieurs autres auteurs, je ne crois pas pouvoir mieux dire que de la suivre.

Les mouvements, très légers chez l'homme, du pavillon de l'oreille, sont méantis; le côté du front affecté ne présente plus de rides transversales; le sourcil reste pendant et ne se rapproche plus de celui du côté opposé. Le muscle orbicuaire des paupières ne se contractant plus, l'æil reste ouvert, et la paupière inféieure est un peu renversée en dehors. Cet organe paraît quelquesois saillant. «L'œil, dit M. Bérard, n'étant plus protégé par les paupières ni lubrisié par les armes, s'irrite, se sèche; la conjonctive rougit, et quelquesois même la cornée levient opaque, ou bien la rotation de l'œil, opérée par les muscles obliques, gaantit en partie cet organe. Enfin, faute de la participation du muscle orbiculaire m cours des larmes, celles-ci tombent sur les joues, dans l'hémiplégie faciale. L'épiphora tient encore à ce que les points lacrymaux, et notamment l'inférieur, essent d'être convenablement dirigés pour absorber les larmes lorsque le muscle rbiculaire est paralysé. » Cette description exprime parfaitement ce qui se passe lans certains cas; mais il ne faut pas croire qu'il en soit toujours ainsi. Pour ma part, j'ai vu plusieurs cas dans lesquels l'œil offrait à peine une légère injection, et lans un entre autres que j'ai observé à la Salpêtrière, quoique la maladie durât lepuis près de vingt ans, l'œil ne présentait aucune lésion évidente.

- La narine, dit M. Bérard en continuant sa description, demeure immobile; lle ne se dilate plus pendant les mouvements respiratoires; elle s'affaisse même endant l'inspiration, au point de rendre quelquesois celle-ci un peu dissicile..... In même temps que la narine est plus étroite, on observe aussi que la peau ne se ide plus sur une moitié du nez, et que le bout de celui-ci est entraîné vers le ûté sain...
- Tout mouvement volontaire ou involontaire d'une moitié des lèvres, ajoute et auteur, est impossible dans l'état de paralysie du ners facial, quel que soit l'acte uquel les lèvres devraient prendre part en se contractant... La salive et les alients s'échappent de la bouche par le côté paralysé. La prononciation des voyelles, omme l'o, par exemple, qui exigent l'intervention des lèvres, est plus difficile. Les onsonnes labiales, comme le b et le p, sont mal articulées; l'action de sisser est evenue impossible, les lèvres ne pouvant plus se resserrer que d'un côté. Ensin le nalade a de la peine à lancer au dehors sa salive dans l'acte de la sputation...
- » La joue est flasque, par suite de la paralysie du buccinateur; elle s'ensie au noment de l'expiration, et surtout quand le malade veut prononcer un mot avec

empliase. Le courant d'air détermine quelquesois dans la joue et les lèvres u phénomène analogue à celui qu'on observe chez les individus qui sument. Dats d'autres cas, on a vu la joue battre contre les dents..... » Il saut ajouter à cette partie de la description, que si l'on recommande aux malades de sousser en retraint dans leur bouche, de manière à gonsser les joues, ils ne peuvent y parvenir, l'air s'échappant entre, les lèvres, qui ne peuvent être maintenues sermée du côté paralysé. C'est là, en effet, un bon signe pour le diagnostic.

"J'ai observé deux fois, dit M. Bérard, une déviation de la langue en même temps que l'hémiplégie faciale: cet organe était entraîné dans le même ses que les autres parties molles de la face. Cette déviation a été notée par d'autre observateurs: elle s'explique à merveille par le filet que le nerf facial donnant muscle stylo-glosse. » Si l'on se rappelle ce que j'ai dit à propos de la déviation de la langue, dans l'article Hémorrhagie cérébrale (1), on ne trouvera sans dont pas cette explication aussi facile que le pense M. Bérard, et l'on aura peine à comprendre que la déviation ait lieu du côté non paralysé. Ce point a encorbesoin d'être éclairé par l'observation. « On dit aussi, ajoute cet auteur, avoi observé une inclinaison latérale de la luette : il ne serait pas aussi facile de s'en rendre compte. » Dans les cas observés par M. Landouzy, il a été constaté que a déviation de la luette n'existait pas.

Quand les muscles de la face sont à l'état de repos, on observe déjà un différence de symétrie remarquable. La commissure labiale du côté paralysé, dit W. Brard, est plus basse, plus rapprochée de la ligne médiane que celle du côté sain: à bouche est oblique, et la partie moyenne ne correspond plus à l'axe du corp.

« J'ai observé encore, ajoute M. Bérard (et cela est une conséquence de ce que je viens de dire), que les deux côtés de la face ne semblent plus placés se le même plan. La moitié paralysée est située un peu en avant de la moitié saire: celle-ci est comme rabougrie, ridée, cachée derrière l'autre; elle paraît avec moins d'étendue verticale que la moitié paralysée. Dans cette dernière, les transont comme étalés; l'œil est plus largement ouvert; il est plus volumineux que celui du côté opposé. « Il faut ajouter que les plis naturels de la face sont es grande partie effacés, que le traît naso-labial a presque complétement disparaqu'en un mot tout le côté paralysé manque de l'expression que lui donne le je des muscles, et ressemble à la face d'un cadavre, ce qui contraste avec l'animation du côté sain.

Le contraste augmente beaucoup quand le malade veut parler, parce que le muscles du côté sain entrent en mouvement, tandis que ceux du côté opposé retent immobiles; et par la même raison ce contraste est porté au plus haut pour quand le sujet veut rire. Dans l'action de rire, la contraction musculaire, tiral fortement en dehors et en haut les traits de la face, il en résulte que les deux cire se trouvent dans des conditions entièrement opposées.

Cette disposition de la face est telle, que l'on peut au premier abord ne pres' reconnaître des personnes que l'on a fréquemment vues avant leur paralysie. !!! a aussi un air d'étonnement plus ou moins marqué qui coutribué à altérer la physionomie du malade.

<sup>(1)</sup> Feg. p. 299.

"Chez quelques sujets, dit M. Bérard, l'ouïe a été plus obtuse. Il n'y a pas l'explication satisfaisante de ce symptôme, bien que le nerf facial ait les connexions que tout le monde sait avec l'organe et les nerfs auditifs. "Sans doute on n'exliquerait pas ce symptôme par la suspension de l'action de la portion dure de la
eptième paire; mais nous avons vu que la lésion du nerf peut être consécutive à
me fluxion de la joue, et sans doute aussi à une irritation de l'oreille interne; en
areil cas, on comprend très bien comment la cause qui a paralysé le nerf peut
voir agi en même temps sur l'organe de l'ouïe. Mais n'oublions pas que ce n'est
i qu'une explication, et engageons les observateurs à porter leur attention sur ce
oint.

Des faits récents sont venus prouver combien j'avais raison, dans la première dition de cet ouvrage, de faire la recommandation précédente. Plusieurs obserations publiées par M. Landouzy (1) démontrent que, l'ouie loin d'être obtuse, eut, au contraire, être exaltée dans l'hémiplégie faciale. Reste à savoir maintenant i cette exaltation est la règle, ce qui néanmoins paraît probable, si l'on considère a constance du phénomène dans les cas observés par M. Landouzy depuis que son itention s'est fixée sur ce sujet.

Deux ou trois fois, dit encore M. Bérard, le sens du goât s'est montré plus u moins perverti dans le côté de la langue correspondant à la moitié paralysée le la face; la jonction de la corde du tympan avec le nerf lingual est sans douté a cause de ce phénomène, que du reste nous n'expliquons pas mieux que le préédent. »

Tout récemment M. le docteur Duchenne, de Boulogne (2), a, par des expéiences précises, démontré que cette perversion ou altération du sens du goût est m phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le pensait, si même il n'est contant; ce qui vient à l'appui de l'opinion de Bellingeri, qui regardait la corde du ympan comme exerçant une influence spéciale sur la gustation.

Il est très rare qu'on observe un mouvement fébrile prononcé dans l'hémiplégie aciale. Nous avons vu plus haut qu'au début il peut y avoir un certain malaise général, avec perte de l'appétit et douleur dans la joue et la région parotidienne; nais au bout de peu de jours, la face restant paralysée, ces symptômes se dissivent, et l'on n'observe plus ni trouble de la circulation, ni dérangement d'aucune nutre fonction.

Telle est la description de l'hémiplégie faciale chez l'adulte; je l'ai, comme je le lisais plus haut, empruntée presque tout entière à M. Bérard. Trouvant, en effet, e tableau de la maladie très bien exposé dans l'article de cet auteur, j'ai cru qu'il erait parsaitement inutile de le présenter d'une autre manière. C'est ainsi que j'ai gi jusqu'à présent, et je pense que c'est ainsi qu'il saut saire; car sorsqu'on a vé-issé l'exactitude d'une description, à quoi bon en donner une autre? Voyons maintenant quelles sont les particularités trouvées par M. Landouzy dans l'hémiplégie saciale des nouveaux-nés.

2º Paralysie de la septième paire chez les enfants nouveau-nés. Ainsi que je l'ai léjà dit, la seule rause de cette affection, observée jusqu'à présent chez les enfants

<sup>(1)</sup> De l'exaltation de l'ouïe dans la paralysie du nerf facial (Union médicale, 21 déc. 1840).
(2) Recherches électro-physiologiques et pathologiques sur les propriétés et les usages de la forde du tympan (Arch. génér. de médecine, décembre 1860.

naissants, est la compression du nerf par le forceps dans les accouchements difficiles. Ce qui rend possible, chez le nouveau-né, la compression du nerf à sa sorté du trou stylo-mastoldien, c'est l'absence presque complète de l'apophyse mastoide et le peu de développement du conduit auditif.

Les causes signalées dans la description de la maladie chez l'adulte peuvent-elle occasionner la même affection chez le nouveau-né? La chose ne paraît assurément pas impossible; mais nous ne connaissons aucun fait où l'on puisse rapporter la maladie à une autre cause que celle qui vient d'être indiquée.

C'est aussitôt après la naissance, et aux premiers cris de l'enfant, que paraissest les symptômes de la maladie en pareil cas. Lorsque le petit malade ne crie pas, a l'œil du côté sain est ouvert, il n'y a dans le défaut de symétrie de la face que de nuances fort légères et presque impossibles à saisir; mais dès que l'enfant pous des cris, le défaut de symétrie devient on ne peut plus sensible. Il est surtout un moment qui précède les pleurs où les symptômes sont de la plus grande évidence : les traits du côté sain sont par instants fortement tiraillés et prennent cette cipression particulière que présente la face des enfants quand ils pleurent, tandis que le côté malade reste immobile. Puis la face rentre dans le repos, et il y a ainsi des alternatives plus on moins nombreuses jusqu'à ce que le cri se fasse entendre.

M. Landouzy a constaté que, malgré la non-occlusion des paupières, il n'exist ni inflammation de l'œil, ni épiphora. On trouve des traces de contusion sur le point où a porté la cuiller du forceps.

# § IV. -- Marche; durée; terminaison.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, cette affection survient d'une manière rapide or même brusquement dans le plus grand nombre des cas; puis, la paralysie état complète, le mal reste stationnaire pendant un temps plus ou moins long, et essuite décroît avec lenteur.

La durée ordinaire de la maladie, lorsqu'elle est idiopathique ou essentielle. A de deux à trois septénaires; il est bien rare que la guérison ait lieu avant cette époque; mais il l'est beaucoup moins que la maladie persiste un, deux et même su mois. Dans quelques cas, cette durée peut se prolonger beaucoup plus. On commi le cas cité par M. Montault, et dans lequel il y avait encore de la déviation de a bouche au bout de dix-huit mois. J'en ai vu un beaucoup plus remarquable, puisqu'a maladie remontait à près de vingt ans, et que la paralysie restait complère, quoique l'examen le plus attentif ne pût faire découvrir aucune lésion organique dans le trajet du nerf. Le sujet de cette observation était une vieille femme qui depuis très longtemps avait renoncé à toute espèce de traitement. Il n'y avait pe chez cette malade l'atrophie des parties molles de la face que Ch. Bell a notée des un cas de longue durée.

Chez les enfants nouveaux-nés observés par M. Landouxy, la durée a été de quelques heures à deux mois.

On n'a cité aucun exemple de terminaison par la mort dans les cas non compiqués. On vient de voir que la paralysie pouvait persister et durer probablemes pendant toute la vie, même dans les cas simples. Dans ceux où la paralysie résulte la destruction du nerf dans une certaine étendue, cette persistance de la para-

lysie est une conséquence naturelle de la lésion organique. Après la simple section du nerf, le mouvement des muscles peut se rétablir.

# § V. - Lésions anatomiques.

Ce que j'ai dit dans le passage consacré aux conditions organiques est suffisant au point de vue où nous devons envisager la question. Je me contenterai par conséquent de rappeler que tantôt le nerf est ramolli, contus, comprimé, détruit, et que tantôt il se montre à nos moyens d'investigation dans une intégrité complète.

### § VI. - Diagnostic; pronostic.

Je ne crois pas qu'il soit utile aujourd'hui d'insister beaucoup sur le diagnostic de la paralysie du nerf facial. Des erreurs ont pu être commises lorsqu'on n'était pas suffisamment fixé sur la nature des phénomènes de la maladie; mais dans l'état actuel de la science, elles seraient si impardonnables, que l'on ne doit pas les supposer possibles.

Il est bien plus important de rechercher si la maladie est idiopathique ou symptomatique. Si elle est survenue dans le cours d'une bonne santé, sans aucun iccident local, sans développement d'aucune tumeur et sans aucun signe de carie les os, on peut admettre qu'elle est idiopathique. Dans le cas contraire, la con-aissance des circonstances que je viens d'énumérer sert à fixer le diagnostic. Mais in peut se demander encore si c'est le cerveau lui-même qui est affecté, ou si le iége de la maladie est dans le nerf. Nous avons vu que, dans quelques cas rares, in a trouvé dans le cerveau une tumeur peu volumineuse qui avait produit la paalysie. En pareil cas, il est bien difficile de dire, pendant la vie, si l'affection est in n'est pas idiopathique; mais, je le répète, ces cas sont très rares, et l'on conçoit lifficilement qu'une tumeur du cerveau puisse déterminer la paralysie faciale sans roduire aucun autre phénomène.

Ensin, quelques médecins prétendent que, dans tons les cas de paralysie de la ice, il y a une petite hémorrhagie cérébrale. Cette manière de voir est peu soute-able. Si l'on étudie attentivement les cas d'hémorrhagie cérébrale, même très gers, on voit que les symptômes ne sont pas bornés à une simple paralysie; il y a bujours, soit un léger étourdissement, soit un peu de stupeur, et ordinairement velques légères atteintes du côté de l'intelligence, très passagères, il est vrai, nais réelles. D'un autre côté, l'impression du froid est la principale cause de la aralysie faciale idiopathique, ce qui s'accorde peu avec l'existence d'une hémorhagie cérébrale.

Chez les enfants nouveau-nés, les traces laissées par le forceps font connaître la suse de la maladie.

Pronostic. Le pronostic de cette affection est très peu grave lorsqu'elle est idioathique; cependant nous l'avons vue se prolonger outre mesure dans quelques
s; mais ce sont des cas exceptionnels. Dans ceux où il s'agit d'une lésion orgaique, outre le danger propre à cette lésion, il est fort à craindre que la paralysie
sit absolument incurable.

Suivant Rhazès (1), si la maladie ne guérit pas au bout d'un mois, on doit pro-

<sup>(1)</sup> De torturd faciei.

nostiquer qu'elle est incurable. Cette proposition est beaucoup trop absolue. J':
vu, il y a deux ans, un malade qui n'a guéri qu'au bout de trois mois. Ce qu'il
faut dire, c'est que si, au bout de quelques semaines, on n'aperçoit aucune au lioration, on doit craindre que l'affection ne soit au-dessus des ressources de l'art

# § VII. - Traitement.

Catte affection n'ayant le plus souvent aucune gravité réelle, son traitement n'a pas été étudié avec un très grand soin; mais il est une méthode de traitement que est adoptée par tout le monde.

On a d'abord généralement conseillé les émissions sanguines; elles sont pracpalement mises en usage lorsque la douleur, un certain degré de tuméfaction de la région parotidienne annoncent une légère irritation des parties. On entreies en même temps une douce chaleur à l'aide d'étoffes de laine sur la partie de la sac occupée par la paralysie, et principalement au point de sortie du ners. En même temps on donne quelques purgatifs pour opérer une dérivation sur le canal intetinal. Quel que soit le mode d'action de ces moyens thérapeutiques si simples. In les voit réussir dans plusieurs cas, et, dans un grand nombre d'autres, procure une amélioration évidente; mais il est fréquent de voir cette amélioration, que et traduit par la facilité de fermer un peu l'œil malade, par une légère traction de so commissure, par quelques plis à la joue, s'arrêter bientôt. Alors on a recours aut autres moyens qui vont être énumérés.

Les principaux de ces moyens sont choisis parmi les excitants et les irritants de la peau. Ce sont des frictions avec une flanelle chaude et sèche, ou bien avec divers liniments irritants: ainsi l'alcool camphré chaud, un liniment anunoniace de camphré, l'essence de térébenthine. On a encore proposé la ponnmade d'interrieth; mais on sait que ce moyen douloureux produit une éruption qui laissere elle est poussée un peu loin, des cicatrices souvent étendues. Ces inconvents sont tels, surtout sur cette partie, qu'on ne doit pas recourir légèrement et trappromptement à ce remède.

Un moyen plus généralement employé, et dont l'efficacité, dans un bon pombre de cas, est incontestable, consiste dans l'application de vésicatoires volants puo ou moins multipliés. On doit commencer par les appliquer sur le point d'émergence du nerf, puis sur la tempe et sur les points les plus voisins de celui que s' viens d'indiquer. Il ne faut pas trop tôt renoncer à leur emploi; car ce n'est que fois qu'après en avoir appliqué plusieurs que l'amélioration a été évidente.

On a proposé encore le séton et les cautères, toujours sur le point d'émerger du ners. Dans quelques cas, ces moyens ont agi avec avantage; mais il est étal-qu'on ne doit y recourir qu'après avoir inutilement employé d'autres moyen par doux, et en particulier les vésicatoires volants. Si la maladie se compliquait de leurs persistantes, ce qui est très rare, on peut se servir des surfaces dénotes pour saire absorber de un à deux ou trois centigrammes de morphine.

M. Pigeaux a cité un cas dans lequel l'emploi de plusieurs mozas a procuré puérison presque complète; mais, ainsi qu'on l'a fait remarquer, les castre profondes produites par leur application sont un grave inconvénient qui doit le rejeter l'emploi de ce moyen, du moins avant d'avoir mis en usage les autre mèdes connus.

M. Johert (1) a proposé la contérisation transcurrente. Ce moyen a parlaitement teusi entre ses mains. On se rappelle ce que nous en avons dit à propos des néralgies; les mêmes réflexions s'appliquent à son emploi dans la paralysie du nerf belal. Il est incontestable qu'il a une grande efficacité, mais il effraie les malades; sussi n'y aura-t-on recours que dans les cas où la paralysie résistera beaucoup. Les cas, du reste, sont plus fréquents que dans la névralgie.

On a naturellement proposé l'emploi de la strychnine dans cette paraifsie; et comme le mai paraît purement local, c'est par la méthode endermique qu'on à dministré cette substance. Sur la surface dénudée par le vésicatoire, on applique l'un à trois ou quatre centigrammes de strychnine, en augmentant la dose avec récaution. C'est au médecin à juger, d'après les effets, de la nécessité de cette regmentation, et à voir si la dose que je viens d'indiquer doit être dépassée.

L'électricité est encore un des moyens les plus fréquemment employés. Je ne eviendrai pas ici sur le mode d'application que j'ai plusieurs fois indiqué. L'appatil des frères Breton est très convenable pour cela; mais les procédés de M. Dubenne, de Boulogne, sont bien supérieurs à tous les autres. Suivant M. Castara (2), l'convient de placer à la surface interne des joues le pôle positif de la pile, le pôle régatif étant placé sur la sortie du nerf. Des expériences comparatives seraient némaires pour nous fixer définitivement sur la valeur de ce mode d'application. Il ésuite des recherches de M. Montault qu'il ne saut pas trop attendre pour recourir ce moyen, car ses effets sont d'autant plus marqués, que la maladie est plus récente.

Un fait singulier, signalé par MM. Pichonnière et Bottu-Desmortiers, est l'action péciale de l'acide avec lequel on charge la pile. Suivant eux, l'acide nitrique exiterait la motilité, et par conséquent c'est à ce dernier qu'il faudrait avoir recours ans le cas dont il s'agit ici. De nouvelles expériences sont nécessaires pour nous ure apprécier ces assertions à leur juste valeur. L'électro-puncture rend plus nergique l'action du fluide électrique.

On a cité à l'appui de chacun des moyens qui viennent d'être passés en revue un ertain nombre de cas de guérison dans lesquels leur action favorable a paru éviente. Mais il reste un travail intéressant à faire. Il serait très utile qu'on recherbat quels sont, parmi ces moyens, cenx qui ont l'efficacité la plus grande, et aussi p'on examinat s'il en est qui conviennent plus que les autres à certains cas partiuliers. Il est impossible de trouver dans les observations connues des éléments uffisants pour résoudre ce problème thérapeutique, qu' se représente dans le raitement de presque toutes les maladies, et qu'on a si rarement étudié. Du reste, lans l'exposé que je viens de présenter, j'ai tâché de suivre la gradation du traiement, en passant des moyens les plus doux aux plus énergiques.

On a été jusqu'à pratiquer la section des muscles (3) du rôté opposé à la paraysie, mais personne ne sera tenté d'imiter une semblable pratique.

Traitement de la paralysie du nerf facial chez les enfants nouveau-nés. Dans es cas observés jusqu'à ce jour, la paralysie faciale des nouveau-nés n'a exigé ucun moyen de traitement, elle s'est dissipée d'elle-même au bout d'un temps ariable indiqué plus haut. M. Landouzy conseille de soustraire l'œil à une

<sup>(1)</sup> Études sur le syst. norv.

<sup>(2)</sup> Journ. des conn. médic.-chir., 1835.

<sup>(3)</sup> Voy. Hannover Annalen, t. I, 1841.

lumière trop vive, de savoriser la succion, qui doit être plus ou moins dificile, en présentant à l'ensant le sein d'une nourrice dont le mamelon sera bien sormé, a ensin d'éviter de provoquer les pleurs du petit malade. Je crois que cette dernière précaution est le résultat d'une crainte exagérée; quant aux autres, leur utilité est incontestable.

Il est clair que si la paralysie faciale, chez les nouveaux-nés, n'était pas due à la compression exercée par le forceps, mais à la même cause qui produit l'hémiplépe faciale idiopathique chez les adultes, on devrait avoir recours à quelques us des moyens indiqués plus haut, en les proportionnant à l'âge de l'ensant : ainsi sur frictions irritantes et aux petits vésicatoires volants; mais ce n'est là qu'une simple prévision, les exemples d'une paralysie semblable chez les ensants naissants nous manquant tout à fait, comme je l'ai déjà dit.

Restent les cas où la paralysie du nerf facial est due à une lésion organique. I est évident qu'on doit alors traiter principalement la maladie qui a entrainé me elle la lésion profonde du nerf. Ces cas sont presque toujours au-dessus des resources de l'art.

Ensin il faut, en terminant, rappeler les saits dans lesquels la maladie a cédé à un traitement antivénérien. Ils prouvent que l'on ne doit jamais négliger de consulter sur ce point les antécédents du malade. Quant à la manière de diriger ce traitement, elle est trop connue; il serait supersu de l'indiquer ici. Y avait-le dans les cas dont je parle, quelque lésion des os, une exostose voisine du ners des elle gênait les sonctions? C'est ce dont on n'a pas pu s'assurer.

### ARTICLE III.

#### PARALYSIE GÉNÉRALE PROGRESSIVE.

Il y a quelques années, on regardait la paralysie générale se produisant d'exmanière chronique et progressive, comme essentiellement liée à l'aliénation mestale. Il n'y avait pas de contestation à ce sujet. Mais, dans ces derniers temps, a vu des cas où une semblable paralysie s'est produite, sans que l'intelligence si paru profondément altérée, et l'on a décrit cette affection particulière sous le nomé paralysie générale progressive.

Il y a des objections à élever contre cette manière de voir, et, de plus, les lats que nous connaissons, ne me paraissent pas sussire encore pour résoudre toute le questions qu'elle soulève. Je crois donc devoir me borner à indiquer dans cet a ticle, l'état actuel de la science, et à signaler les principaux points en litige.

Suivant MM. Baillarger, Prus, Sandras, Rodrigues (1), Lunier (2), cette paralize générale progressive est semblable à celle des aliénés pour la marche et les propressive est semblable à celle des aliénés pour la marche et les propressive est semblable à celle des aliénés pour la marche et les propressive est cependant il n'y a pas aliénation mentale; mais tout porte à croire produit dans un bon nombre de cas, il ne s'agissait d'autre chose que d'une de ces morgies générales, dont j'ai donné plus haut la description. Ce qu'il y a de certair c'est que, dans le très petit nombre de cas où l'autopsie a été pratiquée, et a

<sup>(1)</sup> Traité de la Paralysie générale chronique considérée spécialement chez les chroniques considérées spécialement chez les chroniques chez les characters de chez les chroniques chez les characters de chez les characters de chez les characters de ch

<sup>(2)</sup> Union médicale, 15 mai 1847.

pas trouvé de lésion caractéristique, ce qui suffit pour distinguer cette affection de la paralysie générale des aliénés.

M. Baillarger, qui s'est occupé particulièrement de cette question, est un de teux qui ont le plus insisté sur la nécessité de faire de la paralysie générale une naladie indépendante, et les faits qu'il a cités ont un grand intérêt. Aussi, importe-t-il d'examiner particulièrement ses recherches.

D'après cet auteur (1), la paralysie générale est une affection qui ne se lie pas récessairement à la solie; ou plutôt, la solie n'est qu'une conséquence éventuelle le cette maladie. Ce médecin se fonde sur ce que : 1° la paralysie précède le plus ouvent les signes de la folie; 20 la solie cesse avant la disparition de la paralysie; 3º la paralysie générale existe dans un assez grand nombre de cas sans délire. Je erai remarquer d'abord que les observations rapportées par M. Baillarger ne mettent ullement hors de doute l'exactitude de la première proposition; en second lieu, qu'il n'est nullement surprenant que le délire se dissipe plus ou moins complétenent, alors même que les lésions du mouvement persistent; car, s'il est vrai, ce qui paraît très peu contestable, que le désordre de l'intelligence coîncide avec la ormation même des lésions méningiennes, il n'est pas surprenant que ce désordre e suspende lorsque ces lésions sont complétement formées pour reprendre ensuite pand elles se propagent à un autre point des méninges; ensin, il n'est nullement lémontré que la paralysie générale observée en dehors de la solie soit la même madie que la paralysie générale des aliénés, puisque, dans le très petit nombre de as où l'on a pu saire l'autopsie de sujets morts de paralysie générale sans délire, on l'a pas trouvé les mêmes lésions que chez les aliénés paralytiques. Il faudrait donc résenter des preuves plus convaincantes en faveur de cette opinion.

ll est une autre objection qui ne paraît pas sans force, et je la trouve dans la lescription de M. Sandras (2).

Ce qu'il faut noter dans cette description, c'est l'absence de ces accès convulis qui sont, au contraire, si remarquables dans la paralysie générale des aliéiés. Peut-être l'attention n'a-t-elle pas été suffisamment fixée sur ce point; mais
l n'en est pas moins singulier que ce symptôme n'ait pas été assez marqué pour
attirer puissamment. S'il manquait, on ne pourrait pas dire, avec les auteurs que
'ai précédemment cités, que cette paralysie ressemble parsaitement à celle des
liénés. Il faut noter aussi que l'intelligence est sortement affaiblie dès que la maidie a pris un peu d'intensité, et peut-être un examen très attentif, s'il avait pu être
ait, aurait-il appris que, dès le début, les facultés intellectuelles sont beaucoup
moins intactes qu'on ne pourrait le croire.

On le voit donc, nous sommes encore loin d'être fixés sur cette affection. C'est ourquoi je borne là mes considérations, et je me contente d'ajouter le fait suivant, omme ayant un certain intérêt thérapeutique, sans affirmer, à beaucoup près, su'il s'agisse, dans ce cas, d'une paralysie générale essentielle.

On trouve, dans la Revue médico-chirurgicale (3), un fait emprunté aux Colectanea medico-chirurgica de l'Académie de Wilna, un fait qui tend à prouver 'efficacité du rhus toxicodendron dans la paralysie. Cette paralysie occupait

<sup>(1)</sup> Recherches sur la paralysie générale progressive; Paris, 1849.

<sup>(2)</sup> Bull. gén. de thérap., juin 1848,

<sup>3)</sup> Décembre 1817.

presque toutes les parties du corps. Le médicament fut administré de la menier suivante :

### ARTICLE IV.

### CONTRACTURE IDIOPATHIQUE

Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de parler de la contracture en général. Sous ce point de vue, elle n'est, en effet, qu'un symptôme sur lequel on peut resenter des considérations intéressantes en pathologie générale; mais dans la pablogie spéciale ce symptôme appartient à diverses maladies dont plusieurs ont d'pété étudiées, et c'est dans la description de ces affections qu'il trouve naturellement sa place.

Il n'est qu'une seule espèce de contracture qui mérite d'être étudiée à prince c'est la contracture idiopathique, qui fait le sujet de cet article.

Les auteurs récents ont donné à cette affection le nom de contractur de extrémités, parce que les extrémités sont les points dans lesquels se montre constamment cette contracture; mais on va voir par la description suivante que le né se borne pas toujours ce symptôme. D'autres parties, les muscles des machines et du tronc, peuvent participer à ce trouble de la motilité, et, de plus, il résult des faits, que cette affection n'est pas une maladie locale. Je crois, par conseque qu'il est bien préférable de la désigner sous le nom de contracture idiopatie; déjà employé par MM. Tessier et Hermel.

a C'est seulement, disent MM. Rilliet et Barthez (1), dans ces dernières au que la maladie dont nous allons faire l'histoire a spécialement attiré l'attentius à pathologistes. Il est bien probable toutesois qu'elle n'était point inconnuc à la part des auteurs qui ont étudié les maladies de l'ensance. Sans donte alor à était consondue avec les convulsions, et saisait partie de ce cortège de symptoce auquel les gens du monde et même certains praticiens ont donné le nom de consions internes. Il n'est pas étonnant, du reste, que la contracture ait passé internes, car elle survient d'ordinaire dans le cours d'une affection plus grave qu'elle atteint plus spécialement sont encore des motifs qui l'ont sait une qu'elle atteint plus spécialement sont encore des motifs qui l'ont sait une naître.

Il ne faut pas croire cependant que cette maladie fût tout à fait inécourse. Le auteurs que je viens de citer se sont, en effet, servis d'observations recueilles auteurs que je viens de citer se sont, en effet, servis d'observations recueilles auteurs que je viens de citer se sont, en effet, servis d'observations recueilles auteurs déjà décrit cette affection sous le nom de tétanos intermittent. Dans ces demons temps, MM. Tessier et Hermel en ont rapporté plusieurs cas qu'ils ont observations l'Hêtel-Dieu, et en ont fait le sujet d'un mémoire intéressant (2).

## § I. . Définition; fréquence.

Ce qui caractérise particulièrement l'affection dont il s'agit, c'est la sexue sur

(1) Traitéelin. et prat. des malad. des enfants, t. II, p. 225 et suiv.

(2) De la contracture et de la paralysie idiop, chez l'adulte, mai et juin 1843.

lontaire des doigts et des orteils. MM. Rifliet et Barthez la divisent en primitive, sympathique et symptomatique. La dernière espèce ne doit être mentionnée qu'à l'occasion des maladies dans lesquelles elle survient, et des deux autres, c'est la première qui doit nous occuper particulièrement ici.

La contracture des extrémités n'est pas une maladie fréquente; il est beaucoup de médecins qui ne l'ont jamais observée à l'état idiopathique. A diverses époques, elle se montre sur un certain nombre de sujets, sans qu'on en ait pu découvrir la cause. C'est sinsi qu'en 1842 et 1843, un nombre assez considérable de cas fut observé, principalement à l'Hôtel-Dieu, chez les adultes, tandis qu'avant ces deux années, et depuis, cette affection a été très rare chez les sujets qui ont passé l'âge de la puberté.

### § II. - Causes.

Tout ce que nous savons sur ce point, c'est que les ensants, et surtout ceux qui ont d'un à trois ans, y sont particulièrement exposés. Après cet âge, c'est de seize à vingt ans qu'elle se montre le plus souvent. Tout ce qu'on a dit de plus sur l'étiologie de cette affection se réduit à des conjectures.

# § III. — Symptômes.

Le début est ordinairement graduel; une seule fois M. Grisolle (1) a vu la maladie survenir brusquement. On voit ordinairement des prodromes précéder les symptômes caractéristiques; ce sont les phénomènes suivants (2): malaise, brisement des membres, courbature, céphalalgie, vertiges.

Lorsque la maladie est confirmée, les malades éprouvent une douleur particulière qui a pour siége les membres affectés. Cette douleur consiste dans des élancements occupant les mains ou les pieds, les avant-bras ou les mollets, ou toutes ces parties, suivant que la maladie est bornée à quelques unes des extrémités ou les occupe toutes. On observe aussi des crampes, principalement dans les mollets. Mil. Tessier et Hermel ont constaté, dans un cas, que le trajet des cordons norveux correspondant aux parties contracturées était spécialement douloureux.

La contracture n'est pas ordinairement le premier symptôme qui annonce le trouble de la motilité, soit que l'on considère la maladie en général, soit qu'on ne considère que les accès qu'elle présente. On trouve, en esset, d'abord de l'engourdissement et de la gêne dans les mouvements, une tension douloureuse; pais vient la roideur, la contracture qui s'empare principalement des doigts et des orteils, et qui gagne le reste des membres. Les doigts sont quelquesois stéchis et collés à la paume de la main; on peut, à l'aide d'essorts persistants, les ramener dans l'extension, mais on est ordinairement obligé d'y renoncer, à cause des vives doubleurs que ces tentatives occasionnent. D'autres sois il n'y a qu'une simple demiflexion des doigts, qui sont alors écartés et qui sont irrégulièrement stéchis. Cette sexion ou demi-stexion gagne aussi les bras, et y présente les mêmes caractères.

Dans les membres inférieurs, on observe surtout de la roideur dans l'extension, en sorte qu'on a de la peine à fléchir les articulations, et que cette flexion est dou-

<sup>🖖</sup> Traité de pathologie, 🕻 🚻.

<sup>2)</sup> Voy. Grisolle, loc. cit.

loureuse; les orteils cependant sont quelquesois fléchis, et quelquesois dans l'extension forcée.

Les muscles des membres ainsi contracturés sont durs, et leurs tendons sent saillants. Dans un cas qui a passé sous mes yeux, j'ai observé un tremblement marqué des membres supérieurs, principalement dans les moments d'exacerbation de la maladie. Ce symptôme n'a généralement pas été signalé.

Ce n'est pas seulement sur les muscles des membres que porte la rigidité. C'est ainsi que, chez quelques uns des malades observés par Dance, on nota le trimu. la contracture des muscles abdominaux, et, dans un cas, une roideur des muscles postérieurs du tronc semblable à l'opisthotonos. Chez ce sujet il y avait en même temps des secousses convulsives, comme dans le véritable tétanos.

MM. Rilliet et Barthez ont vu plusieurs fois des convulsions survenir chez les enfants, trois ou quatre jours après que s'était montrée la contracture.

Dans un certain nombre de cas, on a observé, en même temps que ces troubles de la motilité, une obtusion remarquable de la sensibilité occupant les parties malades, mais jamais d'insensibilité complète.

Il est rare que les membres occupés par la contracture présentent quelque allération apparente; cependant on a cité quelques cas dans lesquels on a observé de la rougeur et un peu d'ædème au niveau des articulations.

La céphalalgie et les vertiges, que nous avons signalés parmi les prodrome. continuent quelques pendant le cours de la maladie, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. On n'observe pas de délire; mais, dans quelques cas, il existe une espèce de stupeur, lorsque la maladie est violente, et surtout pendant les acces.

Quand la maladie reste bornée aux extrémités, il n'y a pas de symptômes généraux bien remarquables; mais si, comme dans plusieurs cas rapportés par Dance. l'affection est plus générale, on voit, principalement au moment des accès, sur nir une grande anxiété, une gêne marquée de la respiration, son accélération, et la suffocation. L'anxiété et les douleurs sont quelquesois telles, que les malades poussent des gémissements et parsois des cris.

La face est généralement pâle ou naturelle; mais au moment des accès, lorqu'ils sont violents, elle se colore vivement par intervalles, ce qui annouce l'apprintion des douleurs.

La peau, naturelle ou légèrement humide, se couvre de sueur à la fin des accis violents.

Du côté des voies digestives, on n'observe guère qu'une diminution plus moins marquée de l'appétit.

Il n'est pas ordinaire d'observer de la sièvre lorsque la contracture est un prétendue; dans les cas où elle est généralisée, on constate un mouvement sébris quelquesois porté au point que le pouls a une sréquence démesurée, pour servir de l'expression de Dance (1), ce qui portait cet auteur à donner à la maisse le nom de sièvre intermittente tétanique, et à la ranger parmi les sièvres persecieuses. Mais ce que nous venons de dire du peu de constance de ce phénement prouve que cette manière de voir n'est pas sondée sur les saits les plus ordinaires.

## § IV. - Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est surtout intéressante à étudier. Tous les auteurs, et principalement Dance et M. Imbert-Gourbeyre, ont insisté sur l'existence des accès qui donnent à la maladie le caractère intermittent. Dans les cas observés par Dance, les malades avaient éprouvé un temps plus ou moins long avant leur entrée à l'hôpital (deux, trois et même quatre mois) plusieurs atteintes légères du mal : « C'étaient, dit cet auteur, des accès faibles et de courte durée, n'ayant rien de fixe dans leur apparition, caractérisés par des roideurs qui s'emparaient momentanément des membres, et cessaient ensuite spontanément dans ces parties. Mais, par la suite, ces accès ont été en redoublant d'intensité, affectant un type plus régulier (quotidien dans un cas, tierce dans un second, simplement rémittent dans les autres), s'accompagnant en outré de symptômes fébriles analogues à ceux d'une fièvre intermittente, si l'on en excepte toutefois le stade du frisson, qui était en général peu ou point du tout marqué. « Cette intermittence mérite grande cousidération, car nous verrons, à l'article du traitement, que, dans un cas observé par M. Tessier, on a tiré de cette circonstance une indication utile.

Nous venons de voir que la durée de l'affection peut être longue, car, dans les tas cités par Dance, il faut faire remonter son début aux premiers accès passagers; dans beaucoup de cas, elle est plus courte, mais il est rare qu'elle ne dure pas un tertain nombre de jours.

La terminaison est ordinairement heureuse, et l'on voit les cas en apparence les plus graves se terminer par la guérison, sans qu'on emploie de médication active, ainsi que le fait observer Dance; mais on a cité quelques cas qui se sont terninés par la mort, ainsi qu'on va le voir quand je parlerai des lésions anatomiques.

## § V. — Lésions anatomiques,

On n'a pas trouvé de lésions anatomiques qui se montrent d'une manière constante dans l'affection qui nous occupe. Dans un cas, M. Grisolle a vu un ranollissement de la moelle; dans un autre, M. Imbert-Gourbeyre a reconnu une inection et même des ecchymoses de la surface convexe du cerveau, un ramollissement du rensiement brachial de la moelle, une teinte rosée de la queue de cheval; nais ces lésions sont trop peu constantes pour qu'ou les considère comme essenielles, et, jusqu'à nouvel ordre, on doit, avec la majorité des auteurs, regarder a maladie comme due à un trouble fonctionnel.

### § VI. - Diagnostic; propostic.

Une fois ces symptômes connus, on ne peut guère consoudre l'assection qui nous ccupe avec aucune autre maladie. Elle se distingue du tétanos, dans les cas les sus violents, par son intermittence si remarquable; lorsque l'assection n'ocnpe que les extrémités, la confusion n'est pas possible. On a pensé qu'on ourrait la prendre pour l'ergotisme convulsif décrit par les auteurs allemands; nais on a fait remarquer avec raison que la multiplicité des symptômes, leur vioence extrême, et le génie épidémique qu'on observe dans cette dernière, sussisent our prévenir l'erreur. Quant à l'acrodynie, elle n'a pas pour symptôme ordinaire contracture des extrémités, ce qui est un signe diagnostique sussisant.

Pronostic. Nous avons vu, en parlant de la terminaison, que la maladie est en général peu grave. La mort est ordinairement, suivant la remarque de MM. Rilliet et Barthez, causée par des complications de nature diverse. Cependant il est des cas de mort où la maladie n'était pas compliquée. On n'a pas signalé de phénomène particulier, sauf peut-être les convulsions chez les enfants, qui indique une plus grande intensité de l'affection.

### § VII. - Traitement.

L'emploi des émissions sanguines a été tenté contre la contracture idiopathique; mais dans les deux cas cités par Dance, où elles ont été mises en usage, elles ont été inutiles (1). Cependant les auteurs disent que la saignée est avantageuse, mais les preuves manquent.

Le plus souvent on se contente de quelques calmants (opium, belladone, etc.). Relativement à l'opium, M. Grisolle sait observer qu'on ne l'a peut-être pas porté à une dose assez élevée, car il est rare qu'on en ait donné plus de 15 centigrammes dans les vingt-quatre heures aux adultes. L'opium à haute dose est un moven à tenter.

Les antispasmodiques sont surtout conseillés par MM. Rilliet et Barthez, qui recommandent les frictions avec l'éther, la teinture éthérée de digitale, l'huit camphrée. Contrairement à leur habitude, ces auteurs n'invoquent pas, pour démontrer l'efficacité de cette médication, l'autorité des faits. Les antispasmodique ont été aussi administrés à l'intérieur, et les auteurs que je viens de citer recommandent en particulier l'oxyde de zinc uni à la jusquiame, comme dans les ce de névralgies; mais les réflexions précédentes s'appliquent à l'emploi de ce médicament.

M. Martin-Solon (2) a employé avec succès le chloroforme à l'extérieur, contru une contracture musculaire qu'il regardait comme rhumatismale; il faisait pratiquer trois sois par jour des onctions sur les parties contracturées avec le liniment suivant :

On a conseillé les ferrugineux et un bon régime (Constant), dans les cas de la constitution est débile. Les toniques, et en particulier le quinquina, paraisses devoir être utiles en pareille circonstance.

Dans un cas rapporté par Dance, les bains généraux, dit cet auteur, oat par avantageux. C'est encore une médication à expérimenter, et l'on devra essayer le bains prolongés.

Dans les cas observés par MM. Tessier et Hermel, les vomitifs paraissent vor en des avantages plus marqués que les autres remèdes. Ces auteurs conscilent d'administrer à plusieurs reprises le mélange suivant :

Enfin les mêmes observateurs ont cité un cas dans lequel l'affection présenu:

(1) Loc. cit., p. 204.

<sup>(2)</sup> Bulletin général de thérapeutique, juillet 1849.

des accès mal caractérisés de sièvre quotidienne, et qui céda promptement au sulfate de quinine. Il est surprenant que la marche de la maladie, sur laquelle ont tant insisté plusieurs des auteurs précédemment cités, n'ait pas engagé les médecins à user plus fréquemment de ce moyen. M. le docteur Sandras (1) a observé un cas dans lequel le sulfate de quinine à la dose d'un gramme a eu un effet calmant très évident.

Rappelons en terminant que, dans des cas en apparence graves, les sujets ont guéri sans être sonmis à aucune médication active.

J'ai présenté en abrégé le traitement de cette maladie, parce que les recherches thérapeutiques sur ce point de pathologie sont beaucoup trop insuffisantes pour qu'on puisse en tirer quelques conséquences pratiques précises. C'est un sujet intéressant pour les observateurs.

## ARTICLE V.

## CRAMPES ORDINAIRES ET CRAMPE DES ÉCRIVAINS.

1° Crampes ordinaires. On sait que certaines personnes sont sujettes à des crampes qui surviennent principalement dans la nuit, et qui occupent les muscles des mollets ou des pieds. Lorsque ce phénomène ne se produit que de loin en loin, il ne constitue qu'un léger accident, et ne peut être considéré comme une maladie. Mais, chez certains sujets, les crampes se renouvellent toutes les nuits à des reprises plus ou moins nombreuses; elles sont très douloureuses et troublent le sommeil. Cet état est des plus pénibles et réclame les soins du médecin.

Je ne rechercherai pas les causes de cette affection, elles n'ont pas été suffisamment étudiées; quant aux symptômes, au contraire, tout le monde les connaît. Je veux seulement, ici, indiquer le moyen de traitement suivant, qui a été employé par un médecin sur lui-même.

M. le docteur Bardsley (2), de Manchester, a trouvé un moyen bien simple d'empêcher la reproduction des crampes qui se manisestent avec tant de violence chez quelques personnes quand elles sont couchées. Je crois devoir donner ici l'extrait de son mémoire tel qu'il a été présenté dans le Journal des connaissances médico-chirurgieales (3). Le docteur Bardsley a été, pendant plusieurs années, tourmenté presque toutes les nuits par des crampes contre lesquelles il a inutilement employé tous les moyens usités en pareil cas. Il sut ensin frappé d'un sait qui avait longtemps échappé à son attention : c'est que, lorsqu'il dormait dans son fauteuil, les extrémités inférieures ne touchant pas au sol, mais suspendues de manière à former un plan incliné avec le reste du corps, jamais les crampes ne venaient le troubler dans cette position. L'auteur ayant questionné plusieurs personnes, comme lui sujettes aux crampes, trouva qu'elles étaient précisément dans le même cas. Il sit donc préparer un lit en plan incliné. Dans ce but on retrancha 12 pouces des pieds inférieurs du lit, de manière à faire incliner celui-ci de 12 pouces à partir de la tête aux pieds. Cette méthode réussit parsaitement, ce qui fut d'ailleurs démontré par la contre-épreuve suivante. Sept jours après avoir joui

<sup>(1)</sup> Union médicale, 27 octobre 1849.

<sup>(2)</sup> London medical Gazette, mai 1847.

<sup>(3) 1&</sup>lt;sup>er</sup> mars 1847.

du bénéfice de ce nouveau plan, l'auteur, peu de temps après s'être couché, sut pris de crampes atroces qui mirent toute sa samille en alarmes; le lendemain maix il s'aperçut que son lit avait été resait d'après la méthode ordinaire par une porvelle servante qui n'avait point été prévenue de la manière dout il sallait le saire.

M. Bardeley a également fait une expérience qui lui a démontré que ce n'était point à un régime trop succulent qu'il devait attribuer ses crampes. Un jour qu'il avait mangé très légèrement, il essaya de se concher en position horizontale; il ne tarda pas à s'éveiller avec des crampes si violentes, qu'il lui fallait deux personnes pour lui maintenir les jambes et les cuisses pendant qu'on faisait des foctions stimulantes. L'auteur croit néanmoins que les crampes tiennent à un ér maladif des voies digestives, et que si une abstinence complète des plaisirs de la table n'est pas de rigueur, il importe cependant de ne pas trop se livrer à ces denniers, si l'on veut que les nuits ne soient pas traversées par les douloureux acceauxquels on est sujet.

2° Crampe des écrivains. Je ne dirai que quelques mots de cette singulière afation, dont les chirurgiens se sont occupés plus spécialement que les médecies de n'est que depuis un petit nombre d'années que les observateurs en ont signale de cas remarquables; les plus connus sont ceux qui ont été publiés par les docteur Albers, Heyfelder, Kopp, J. J. Cazenave, David, Stromeyer et Langenbeck.

Cette affection consiste dans l'impossibilité d'écrire, par suite de contraction particulières des muscles siéchisseurs, ou plus rarement des extenseurs des doignes quoique, en général, la main exécute sacilement tous les mouvements quant s'agit d'un autre acte.

La seule cause que l'on ait reconnue à cette, maladie est l'action d'écrire na continuité pendant un temps assez long.

Début. Comme l'affection précédente, celle qui nous occupe commence ordinarement par des accès éloignés et de courte durée, jusqu'à ce qu'enfin la crampe se manifeste toutes les sois que le sujet veut écrire.

Les symptômes de la maladie ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Ainsi proissi ly a une simple flexion involontaire du pouce, lorsque le malade veut sur courir la plume sur le papier : celle-ci est mal tenue, et si le mal est poussé tre loin, l'écriture est tout à sait illisible. D'autres sois (1) l'index s'éloigne de la plume qui ne peut être maintenue; quelquesois aussi la contraction du pouce est subvet la plume est projetée au loin (2). Dans un cas dont j'ai eu connaissance, et pou lequel M. J. Cloquet a été consulté, le pouce, l'index et le médius se séchissies et ce n'est qu'après cette flexion que le malade pouvait écrire avec quelque sacilité

Les mouvements de la main, pour les autres actes, sont, au contraire, ainsi que je l'ai dit plus haut, réguliers et saciles; il y a néanmoins quelques exceptions à cette règle, car chez un des sujets observés par M. Stromeyer, le pouce de entraîné vers la paume de la main toutes les sois que le malade voulait toucher à piano.

Lorsque les sujets affectés veulent continuer à écrire maigré cet empéchenes il en résulte des efforts considérables des doigts et une grande satigue, principalment dans le pouce.

<sup>(1)</sup> LANGENBECK, Allg. Zeit., 1841.

<sup>(2)</sup> STROWETER, Bayerisch. med, Correspond., 1840,

Tels sont les seuls symptômes qui caractérisent cette maladie, car il n'y a rien qui prouve qu'elle soit due à une influence générale.

Un très grand nombre de traitements ont été dirigés contre cette affection. On lui a opposé les frictions irritantes, les assignant froides, les vésicatoires, les sé-tons, la morphine, la strychnine par la méthode endermique, la belladone, l'acu-vuncture, l'électro-puncture, les douches médicamenteuses, etc. Jamais ces moyens l'ont procuré de véritable succès. On leur a vu produire un pen de soulagement, mais ce soulagement a toujours été-passager.

M. Sandras (1) a sait connaître un cas qui lui a été communiqué par M. Lenant, et dans lequel il a couseillé les saignées, les émollients, les serrugineux, les arcotiques, les vésicatoires. Mais je n'ai pas appris que ce traitement ait en du succès.

Ensin on a plusieurs sois pratiqué la ténotemie. Dans un des cas observés par le la section du muscle long stéchisseur du pouce sut pratiquée; imnédiatement la sensibilité de tout le pouce diminua sensiblement; elle avait repris lès le lendemain toute son intégrité sur la sace dorsale, mais la sace palmaire resta nsensible pendant quatorze jours, après lesquels la sensibilité y reparut. Le quinnème jour, la guérison était complète.

Ce cas est le seul de tous ceux que nous connaissons dans lequel le succès a été omplet. M. Langenbeck ne produisit qu'une diminution de la maladie par la secion de l'extenseur propre de l'index et du tendon de l'extenseur commun; et, lans les autres cas, opérés par Dieffenbach et d'autres chirurgiens, on n'obtint au un avantage de l'opération. C'est à l'observation ultérieure à nous faire connaître lans quels cas on peut le plus espérer de la ténotomie, et l'étude attentive des hénomènes apprendra aux praticiens quels sont, dans les diverses circonstances, et tendons dont on doit opérer la section.

Dans sept cas rassemblés par M. Cazenave (2), de Bordeaux, ce médecin a vu pue la section des muscles opérés par Stromeyer, un cautère placé par le docteur ilbert à égale distance de l'acromion et de la septième vertèbre cervicale, un serre-ras deltoïdien sont des moyens qui ont procuré une amélioration momentanée, nais non une guérison complète. De telle sorte qu'il propose de les remplacer ar l'emploi d'un appareil très simple, dont voici la description :

Porte-plume de M. Cazenave. Il consiste en un porte-plume armé de deux vis le pression et en deux cercles de caoutchouc pourvus chacun d'une vis de rappel. Let appareil ainsi composé s'adapte parfaitement et sans gêne aux trois premiers loigts de la main droite, qu'il contraint à tenir la plume. Comme les liens sont lastiques, et qu'on peut les serrer et les desserrer à volonté en recourant au méanisme si simple des vis de rappel dont ils sont pourvus, on peut écrire ayant les loigts ainsi fixés, mais d'une tout autre façon que dans les conditions ordinaires, es mouvements très rapides de flexion ou d'extension n'étant pas possibles, force st d'écrire par des mouvements d'avance et de recul, qui s'opèrent dans l'articuation radio-carpienne. Cinq ou six leçons et un peu d'application suffisent pour ien apprendre cette manœuvre.

<sup>(1)</sup> Bull. gén. de thér., 1848.

<sup>(2)</sup> Bulletin général de thérapeutique, janvier 1847.

### ARTICLE VI.

#### CONVULSIONS.

Je n'ai pas besoin de revenir sur les raisons qui m'empêchent d'étadier ces mindies au point de vue de la pathologie générale; elles sont tout aussi puissants quand il s'agit de la paralysie. Nous consissons un certain nombre d'affections dans lesquelles les convulsions peuvent être considérées comme essentielles, au moins dans la majorité des cas; ces affections dans autant d'articles séparés. C'est ainsi que je vais traite dés consulaions idiopathiques de la face, de l'éclampsie, du tétanos, de la chorie. Puis viendront les autres maladies dans lesquelles les convulsions ne constitute pas tente la maladie, mais en forment une partie très importante, comme l'épilepsie, l'hystérie. L'étude de ces névroses me conduira à celles de l'intelligence, pre lasquelles je terminerai ce chapitre.

Quant aux autres convulsions, elles sont sympathiques ou symptomeatiques. A dirai un mot des premières en parlant des convulsions idiopathiques, parce que ainsi que le font très bien remarquer MM. Riffiet et Barthez (1) à propos de l'éclampsie des enfants, on peut considérer la maladie dans le cours de laquelle « développent les convulsions comme une simple cause occasionnelle, et, à la riqueur, ne voir dans ces convulsions qu'une affection idiopathique essentielle, pasque aucune autre maladie ayant son siège dans le système nerveux ne saurait et rendre compte.

Après ces explications, je ne crois pas devoir davantage m'étendre sur les généralités, et je passe immédiatement à la description des convulsions idiopathique de la face, affection que je crois devoir rapprocher autant que possible de la puralize de la septième paire, parce qu'elle a le même siège.

### ARTICLE VIL

#### CONVULSIONS IDIOPATHIQUES DE LA FACE.

Bien qu'on ne trouve, dans la plupart des ouvrages modernes que des responements très vagues sur l'affection dont nous allons nous occuper, il est cerus qu'elle a été reconnue dès une haute antiquité. Les recherches intéressantes et M. François (2) ne laissent aucun doute à cet égard. Il est fait mention de commaladie dans le Traité d'Arétée (3), et M. François cite un passage de Rhazès et selon lui, il est question de ces convulsions idiopathiques; mais il ne me para pas prouvé qu'il s'agisse d'autre chose dans ce passage que de la paralysie du réceiul, à laquelle, ainsi que nous l'avons vu plus haut, Rhazès donne le non et tortura oris. Plus tard, Forestus (4) trace une courte description des convulser de la face, sous la même dénomination, et, plus tard encore, Pujol en parle des son Essai sur le tic douloureux. Mais tous ces travaux ne pouvaient pas avoir es grande partée avant la découverte de Ch. Bell. Ne connaissant pas, en effet.

<sup>(1)</sup> Traité des malad. des enfants, t. II, p. 263.

<sup>(2)</sup> Essai sur les convulsions idiop. de la face ; Bruxelles, 1843.

<sup>(3)</sup> De caus. et nat. diut., lib. 1.

<sup>(4)</sup> Opera omnia, lib. X.

fonctions spéciales de la septième paire de nerfs, les auteurs que je viens de citer se trouvaient emburrassés à chaque pas quand il s'agissait d'expliquer les symptômes et de distinguer les diverses maladies nerveuses de la face.

La découverte de Ch. Bell ne commença néanmoins à recevoir une application satisfaisante, dans les cas dont il s'agit, qu'à la publication du travail remarquable de M. Marshal-Hall sur les maladies du système nerveux (1). Cet auteur cite, en effet, trois observations intéressantes, dont M. François a fait son profit.

Ensin M. Romberg (2) a cité, dans son ouvrage sur les maladies des norse, quelques ces dont malheureusement il ne nous a pas fait connaître tous les détails.

C'est avec ces divers documents que je vais tracer une histoire rapide de la maladie.

## § I. — Définition; synonymie; fréquence.

On donne le nom de convulsions idiopathiques de la face à une affection caractérisée par des mouvements involontaires des muscles qui reçoivent l'influx nervoux de la septième paire de nerfs, mouvements qui font grimacer la face et ne s'accompagnent d'aucune douleur.

Cette affection n'est pas fréquente. On lui a donné plusieurs noms, parmi lesquels je citerai les suivants; tortura faciei, oris distortio, spasme cynique, tic non douloureux, tic convulsif, rire sardonique.

## § II. — Causes.

Il n'est pas rare que la maladie se maniseste sans cause appréciable. Chez m sujet pour lequel j'ai été consulté il y a deux ans, il était impossible de dé-courrir dans les antécédents rien qui eût un rapport évident avec in production le ces convulsions. Dans un sait observé avec soin par M. François, il en était le même.

Cette affection n'a, dans les cas bien authentiques, été encore observée que

Des trois cas rapportés par M. Marshal-Hall, il en est deux dans lesquels les savulsions ont succédé promptement à l'action d'un froid vis sur la sace, en orte que cette circonstance rapproche, sous le point de vue de l'étiologie, les paralysie de la septième paire.

Chez quelques sujets il y avait eu des rhumatismes musculaires fréquents et tendus. Dans un cas cité par M. François, l'apparition d'un rhumatisme muscuaire dans un grand nombre de muscles des autres parties du corps no déplaça pas affection de la face.

Enfin, dans un cas recueilli par M. Marshal-Hall, les convulsions succédèrent la paralysie.

Voilà tout ce que nous savons d'un peu positif sur ce point obscur d'étiologie.

#### § III. — Symptômes.

La maladie, au point de vue de la symptomatologie, se présente sous deux

<sup>(1)</sup> On the die, and derang, of the nerv. syst.; London, 1841.

<sup>(2)</sup> Lahrbüch der Nerven krank, des Mensch., I Band; Berlin, 1843.

formes distinctes qu'il importe de connaître. Dans les cas cités par M. Fraçais et dans celui que j'ai observé moi-même, les convulsions n'étaient pas continues: elles étaient cloniques, pour me servir de l'expression consacrée; dans ceux, a contraire, qui ont été rapportés par M. Marshal-Hall, il y avait des convulsions continues, des convulsions toniques. Je vais décrire ces deux formes.

1° Convulsions intermittentes. — Début. Dans les cas que nous connimus, ces convulsions se sont développées lentement, c'est-à-dire que, pendant un temp plus ou moins long, les malades n'ont éprouvé que des convulsions légères, suvent peu étendues, dans l'orbiculaire des paupières et les muscles de la joue, pui peu à peu les convulsions sont devenues plus fréquentes, plus sortes, et out occupé tout un côté de la face, et parsois même ont envahi les muscles du con.

Symptômes des convulsions intermittentes. Les convulsions n'ont pas dans un les instants la même intensité; elles sont tantôt rapides et passagères, tantôt sout nues pendant dix, douze secondes et plus. Elles se reproduisent à des intervals variables, mais ordinairement très courts, et ne laissent pas les malades tranquils pendant plus d'une, deux ou trois minutes. Quelquefois cependant le repos per être plus prolongé: c'est ainsi que le sujet que j'ai observé, et dont j'ai parié plus haut, n'éprouvait pas de convulsions pendant dix minutes et même un quat d'heure lorsqu'il était fortement préoccupé par une cause quelconque; puis il avai deux et trois fois par minute des convulsions plus ou moins violentes.

Dans le premier fait recueilli par M. François, on observait ce qui suit (je ck ce fait, parce qu'il peut être regardé comme un type): Les convulsions occupaes: toujours simultanément les muscles superficiels de la face, de sorte qu'on vojuit qu'on sentait très bien, par l'application de la main, se couvulser à la fois le lui: du front, le sourcil, l'orbiculaire des paupières, la racine et l'aile du nes, la parte moyenne de la joue, la commissure des lèvres, la houppe du menton, le mod peaucier, ce qui donnait à la moitié de la face l'expression du rire avec tireurment plus ou moins considérable du nez et de la bouche vers le côté malade. (\*) mouvements convulsifs ne pouvaient être ni prévenus ni entièrement réprinés; « pendant ils étaient ou paraissaient moins énergiques lorsque le malade ouvrait « fermait la bouche avec un certain degré de force, car la mastication s'exècute' parsaitement bien, et le bol alimentaire était promené avec une égale sacilite : droite et à gauche. La parole et la préhension des aliments étaient gênées, me nullement empêchées pendant les contractions, dont les intervalles, le plus survei très courts, se prolongeaient quelquesois pendant douze et quinze minutes, et alors la sace était mue sibrement d'un côté comme de l'autre. Il y avait. du rese. immobilité absolue des muscles stylo-hyoïdien et du ventre postérieur du digenque, ce qui, ainsi que le fait remarquer M. François, prouve que la maladie protait sur le nerf facial, non dans un point rapproché de son origine, mais à sa satie du canal de Fallope, au point où il devient superficiel.

Cette description peut très bien s'appliquer au cas que j'ai observé, saul que même dans les moments du plus grand calme, l'œil du côté gauche (côté alext paraissait un peu plus petit que l'autre, par suite d'une faible contraction du set orbiculaire.

Je dois redire encore, car c'est un caractère important de la maladie, qu'and douleur ne se fait sentir dans la partie convulsée, et cette circonstance sépare pre

fondément les convulsions idiopathiques de la face de ces convulsions souvent violentes qui accompagnent la névralgie trifaciale.

La sensibilité du côté affecté n'est nullement altérée.

Cette affection n'empêche pas toutes les sonctions de s'exécuter parsaitement; aussi les malades ne présentent aucun signe de dépérissement. Chez le sujet dont j'ai déjà parlé, il était arrivé plusieurs sois que les convulsions avaient empêché momentanément le sommeil ou avaient occasionné des réveils en sursaut. Mais en général le malade était parsaitement calme pendant son sommeil, ce qui lui avait été dit par plusieurs personnes qui l'avaient vu dormir. C'est un point sur lequel l'attention des observateurs n'a pas été sussissamment sixée.

2° Convulsions continues. C'est, comme je l'ai dit plus haut, dans les observations rapportées par M. Marshal-Hall qu'il faut chercher des exemples de cette forme de la maladie.

Début. Ces convulsions continues peuvent, si l'on s'en rapporte à un des saits cités par M. Marshal, parvenir beaucoup plus rapidement que les précédentes à leur plus haut degré d'intensité. Peu de temps (quelques heures) après avoir été soumis à l'action du froid, les muscles d'un côté de la face surent, dans ce cas, atteints de contractions convulsives, et voici quel était, dans les trois cas, l'état du côté malade:

Angle de la bouche dirigé en bas, sourcil élevé, sossettes au-dessus du sourcil, lossette du menton très prononcée, pointe du nez tirée vers le côté malade.

Tous ces phénomènes deviennent beaucoup plus marqués lorsque le malade veut ire et lorsqu'il éternue.

La mastication se sait du côté non assecté; le bol alimentaire se ramasse de ce blé; les sujets ne peuvent pas sisser; la prononciation de quelques lettres, et surout des sissantes, est un peu dissicile.

Il y avait dans ces cas un peu d'engourdissement de la sensibilité, mais jamais erte complète.

Comme je l'ai dit en commençant, ces convulsions sont continues; cependant il 'est pas rare de voir, dans certains moments, un mouvement spasmodique rendre lus apparente encore la déformation de la physionomie.

Telle est la description de cette forme, qui, ainsi qu'on le voit, présente des difrences symptomatiques notables avec la précédente, et dans laquelle une obsertion plus attentive pourra faire voir quelques nouvelles particularités.

## § IV. -- Marche ; durée ; terminaison de la maladie.

J'ai déjà dit un mot de la marche de la maladie; il me sussit d'ajouter qu'après tre produite avec une rapidité très variable, elle reste stationnaire, sans qu'on it vue encore se terminer d'une manière savorable, soit spontanément, soit us l'insluence d'un traitement quelconque.

L'anatomie pathologique de cette affection n'a été l'objet d'aucune étude snivie; pendant tout porte à croire que, dans la grande majorité des cas du moins, e est de celles qu'on ne saurait rapporter qu'à un trouble nerveux dont nous ne uvons pas, à l'aide de nos moyens d'investigation, trouver la cause organique.

## § V. — Diagnostie; pronostic.

Il est difficile de consondre cette maladic avec aucunc autre affection. Le désaut absolu de douleur sussit pour la saire distinguer des convulsions qui accompagnent la névralgie trisaciale. Une observation très superficielle pour rait seule saire prendre pour des convulsions de la sacc une paralysie du ners saire croire que le côté sain est convulsé. Les signes donnés dans un des articles précédents (1) sont trop caractéristiques pour que j'insiste sur ce point.

On voit quelquesois des *tics* dus à l'habitude simuler les convulsions dont a s'agit. On les distingue sacilement parce que les sujets les suspendent par la soci de la volonté.

Enfin, chez quelques personnes hystériques, il y a des mouvements involvataires accompagnés de cris, de paroles étranges qui ressemblent à ces convulsionmais j'en dirai un mot dans la description de l'hystérie.

Pronostic. Si l'on ne considère que le danger que peut avoir la maladie por l'existence ou pour la constitution du malade, la gravité du pronostic est aule: mais il n'en est pas de même quand on a égard à la persistance de cette incomme dité, malgré tous les traitements qui paraissent le mieux appropriés. Sous ce pou de vue, c'est une affection très fâcheuse.

## § VI. - Traitement.

Je n'ai malheureusement pas beaucoup à m'étendre sur le traitement des convulsions idiopathiques de la face. L'emploi de tous les moyens, sau à ténotomie dans un cas dont je dirai un mot plus loin, ayant complétement éches cè n'est plus d'après l'expérience que nous pouvons nous guider, mais seuleure d'après des idées théoriques dont on n'a obtenu aucun résultat satisfaisant. Le simple énumération est par conséquent suffisante.

On a employé les émissions sanguines locales; elles out complétement échse. On a recommandé les frictions avec la pommade de belladone, de datare atrasnium, de tabac, faite par incorporation de l'extrait de ces substances à l'axest les convulsions ont résisté. La morphine, la vératrine, la strychnine par la méthode endermique, out été mises en usage par M. François, mais elles n'ont pas eu d xtion sur les convulsions. Pour l'emploi de la strychnine par la méthode endermique, qui est la plus dangereuse de ces applications, on doit agir comme je l'ai d: l'occasion du traitement de la paralysic consécutive à une hémorrhagie cerbrale (2).

On a encore essayé l'application du fivoid (assussons, somentations, etc.): Des malades n'en ont retiré aucun soulagement. Les vésicatoires sur la partie malade, dont le succès dans la névralgie et même dans la paralysie saciale est incetestable, n'ont pas un résultat plus avantageux dans la maladie dont nous non cupons.

<sup>(1)</sup> Voy. Paral. du nerf facial.

<sup>(2)</sup> Voy, cette maladie.

M. Romberg conseille la compression continue au moyen d'un bandage auquel est adaptée une pelote qui presse sur les muscles. Je ne connais pas les faits que cet auteur a pu citer en faveur de cette médication, qui ne me paraît devoir être que palliative.

A l'intérieur on a prescrit les toniques, les ferrugineux, les amers, les vernijuges; mais comme on u'a pas mieux réussi à l'aide du traitement interne qu'à
l'aide des moyens externes, je me borne à cette énumération. M. Romberg recommande le borax; mais a-t-il obtenu de bons essets en administrant cette substance
dont il associe l'emploi à celui de la compression? C'est ce que je ne saurais dire.

Reste la ténotomie. Nous ne connaissons qu'un seul cas bien évident dans lequel cette opération ait été pratiquée; c'est celui qui est rapporté par M. Romberg, et dans lequel l'opération a été pratiquée par M. Dieffenbach. Ce chirurgien fit la section sous-cutanée de tous les muscles de la face au moyen de quatre incisions successives que je ne dois pas décrire ici, et quinze mois après, le sujet qui avait présenté des convulsions violentes n'éprouvait plus qu'un frémissement musculaire peu gênant.

Dans le cas pour lequel j'ai été consulté, j'ai conseillé la strychnine et l'électricité; mais je n'ai pas su quel résultat a cu ce traitement.

### ARTICLE VIII.

#### ÉCLAMPSIE.

On n'est pas, à beaucoup près, d'accord sur la nature de l'assection dont il va être puestion dans cet article; mais presque tous les médecins s'accordent à admettre existence de convulsions idiopathiques essentielles qui se manisestent chez les ennets, ou chez les semmes pendant la grossesse et le travail de l'ensantement, et uoique quelques auteurs aient voulu ne voir dans ces convulsions, du moins chez ensants, que des attaques épileptiques, il convient, la question étant indécise, e décrire à part cette espèce de névrose.

Je ne dirai que quelques mots de l'éclampsie des semmes enceintes, parce que est dans les traités d'accouchement qu'on doit chercher les détails de cet accient souvent si grave; mais je m'étendrai sur l'éclampsie des ensants, qui a pour sus un intérêt réel.

## 1º ÉCLAMPSIE DES ENFANTS.

Il serait impossible de faire un historique exact de cette maladie, parce que, jus l'à ces derniers temps, on a confondu sous le nom de convulsions un nombre sez considérable de maladies diverses. On en trouve la preuve dans les opinions nises par plusieurs auteurs qui, avec Sauvages et Cullen, ne séparent pas l'émpsie de l'épilepsic.

M. Brachet (1) est un des auteurs qui ont les premiers cherché à établir, à l'aide faits d'une valeur réelle, une dissérence marquée entre les diverses convulsions tquelles les ensants sont sujets; mais les signes qu'il a indiqués sont sujets, et avent il est difficile de les reconnaître.

<sup>()</sup> Traité pratique des convulsions ches les enfants; Paris, 1837, in-8.

La définition présentée par M. Dugès (1) prouve suffisamment que cet auteur range sous la dénomination d'éclampsie plusieurs affections différentes.

Quant à Guersant et à M. Blache, sans approfondir la question, ils se contentent d'établir une distinction entre l'éclampsie et l'épilepsie légère, avec laquelle on l'a, suivant eux, confondue, et ils passent à la description des convulsions sympathiques ou essentielles, les seules qui, à leur avis, méritent le nom d'éclampsie.

Pour moi, je renvoie à l'article Diagnostic la discussion de cette question difficile, et je vais, à l'exemple de Guersant et de MM. Blache, Rilliet, Barthez, Duclos 12, Ozanam (3) et autres, traiter de l'éclampsie comme d'une maladie particulière, parce qu'elle présente des particularités importantes qu'on ue saurait trouver dans aucune autre.

## S I. - Définition; symonymie; fréquence.

On donne le nom d'éclampsie à des convulsions idiopathiques, essentielles a symptomatiques qui surviennent chez les enfants, et dont les caractères ne sont pe exactement ceux de l'épilepsie. Celles qui ne sont autre chose qu'un symptom d'une affection plus ou moins grave, conservent le nom générique de convulsion. Cette définition est peu précise, ce qui tient évidenment à l'incertitude où l'on relevant de caractères essentiels de cette affection.

Cette maladie se trouve décrite dans les auteurs en même temps que d'autra affections convulsives diverses, soit sous ce nom général de convulsions, soit sur ceux de epilepsia puerilis, insultus epilepticus, mouvements convulsifs, spar de la glotte, asthme thymique. L'éclampsic des enfants n'est pas une malair rare, surtout si l'on tient compte, comme on doit le faire, des convulsions sympthiques; on sait, en effet, qu'elles se montrent assez fréquemment dans la dention difficile.

#### § II. — Causes.

Les causes ont été étudiées avec soin par MM. Rilliet et Barthez, qui ont resemblé, dans ce but, vingt-cinq cas de convulsions primitives ou sympathiques.

## 1° Causes prédisposantes.

Age. Ces auteurs ont trouvé que l'éclampsie proprement dite se dévelops : peu plus tôt, en général, que les convulsions symptomatiques. On les voit ordinarment apparaître avant l'âge de sept aus. Billard en a observé des exemples des nouveaux-nés; je les ai notées chez des enfants qui n'avaient que quelle heures d'existence, et les autres auteurs en ont vu des cas chez des sujets et d'un à deux ans. On sait que les convulsions surviennent principalement à l'enque de la première dentition, mais nous avons parlé ailleurs de ces convuls symptomatiques.

<sup>(1)</sup> De l'éclampsie des jeunes enfants, comparée avec l'apoplexie et le tétancs (Mem · l'Acad. roy. de médecine : Paris, 1833, t. III, p. 303).

<sup>(2)</sup> Thèse; Paris, 1846.

<sup>(3)</sup> Recherches cliniques sur l'éclampsie des enfants (Arch. gén. de méd., mars so juin 1850.

Sexe. La plupart des auteurs s'accordent à dire que les garçons sont plus sujets à l'éclampsie que les filles. Les faits recueillis par MM. Rilliet et Barthez ne sont pas d'accord avec cette opinion; mais le nombre de ces faits n'est pas assez considérable pour qu'on doive regarder le résultat comme définitif.

Constitution; tempérament. C'est encore à MM. Rilliet et Barthez qu'il faut demander des renseignements sur ce point, parce qu'ils ont examiné attentivement les faits: « Dans les cas de convulsions sympathiques qui ont passé sous nos yeux, le tempérament de nos jeunes malades ne nous a rien offert de bien caractéristique. La plupart étaient blonds, à chairs un peu flasques, en général peu forts; ils ne nous ont pas paru plus irritables ou plus excitables que les autres enfants de leur âge. Nous n'avons pas remarqué non plus que le volume de leur tête fût exagéré. »

Nous n'avons pas de renseignements suffisants pour savoir d'une manière positive s'il est des saisons dans lesquelles les convulsions soient plus fréquentes que dans les autres. Il faut saire la même remarque relativement aux climats. C'est une étude à entreprendre avec de nouveaux saits,

Hérédité. C'est une opinion généralement répandue que l'éclampsie se manifeste principalement chez les enfants dont les parents sont affectés de maladies convulsives; mais on n'a pas étudié rigoureusement les faits sous ce rapport. Cependant MM. Rilliet et Barthez ont cité quelques cas dans lesquels les enfants avaient des parents épileptiques ou avaient eu des frères et des sœurs morts de convulsions; mais ce ne sont là que des renseignements incomplets.

Les mêmes auteurs se sont livrés à des recherches intéressantes, desquelles il résulte que plusieurs sujets avaient des convulsions pour la deuxième ou troisième sois. Si les saits de ce genre se multipliaient, ils sourniraient aux médecins une donnée importante pour les soins dont les ensants affectés une première sois d'éclampsie doivent être l'objet par la suite.

#### 2° Causes occasionnelles.

Il semble, au premier abord, que nous devons être mieux fixés sur les causes occasionnelles; on va voir cependant qu'il reste encore beaucoup d'incertitude sur ce point.

"Au nombre des causes occasionnelles, disent MM. Rilliet et Barthez, nous devons mettre en première ligne les émotions morales. Ainsi une jeune fille âgée de cinq ans est corrigée devant ses compagnes; elle est si outrée, que sa colère se change bientôt en une crise de convulsions (1). La peur, une douleur violente, une température trop élevée, l'exposition à un soleil ardent, la tête découverte, l'impression subite du froid, ont suffi quelquefois pour produire des convulsions..... Disons en terminant qu'il paraît bien prouvé que, dans certains cas, les convulsions ne connaissent pas d'autre cause que l'imitation.

J'ajouterai que l'application intempestive des irritants cutanés (sinapismes, vésicatoires) peut produire des convulsions. J'en ai vu pour ma part des exemples remarquables dans des cas de maladies sébriles, même légères : c'est ainsi que j'ai

<sup>(1)</sup> BRACHET, loc. cit., p. 121.

vu cet accident se manifester chez un enfant de quatre ans et demi, à qui l'on avait appliqué des sinapismes aux mollets, pour un peu de somnolence produite par un coryza fébrile. Des calmants à l'intérieur et des cataplasmes émollients sur le point irrité par les sinapismes réduisirent, en douze heures, cette affection, qui paraissait si grave, à une simple indisposition.

« Une douleur aiguë, le chatouillement, ont été, disent Guersant et M. Blache, considérés comme causes occasionnelles de ce genre d'affection. Il en est de même quelquesois d'une température très élevée.... Nous avons' vu fréquemment des enfants en proie à des convulsions, pour être restés dans une chambre fortement chaussée, dans une salle de spectacle ou dans une église où se trouvaient réunies un grand nombre de personnes. L'état électrique de l'atmosphère, à l'approche d'un orage, a suffi souvent, dit M. Andral, pour produire un accès convulsif.... Des émotions morales vives, éprouvées par les nourrices, ont plusieurs sois, en altérant leur lait, donné lieu aussi à des convulsions.

Ces auteurs citent encore l'ingestion de substances indigestes (indigestion complète ou incomplète) et la présence des vers intestinaux.

L'existence des causes précédentes ne peut être niée, mais il serait important de connaître dans quelle proportion chacune d'elles produit la maladie. C'est un travail qui ne pourra être exécuté qu'à l'aide d'un grand nombre de faits bien détaillés.

Un mot seulement sur les convulsions par imitation. Dans l'article consacré à l'hystérie, nous verrons M. Landouzy constater que, dans un certain nombre de cas où l'on a cru à la production de la maladie par imitation, on peut très bien admettre qu'il n'y a autre chose qu'une forte émotion morale causée par les convalsions esfrayantes dont les sujets sont témoins; n'en serait-il pas de même dans quelques uns des cas dont nous parlons?

Les causes qui viennent d'être énumérées sont particulièrement attribuées à l'éclampsie essentielle; mais les auteurs font remarquer, après les avoir énumérées, combien il est nécessaire qu'il y ait une grande prédisposition pour qu'elles agissent. C'est dire qu'elles n'ont pas toute la puissance qu'on pourrait leur supposer au premier abord.

Maintenant dois-je parler des causes occasionnelles des convulsions sympathiques? Il faudrait, comme le disent MM. Rilliet et Barthez, parcourir presque tout le cadre nosologique. N'oublions pas d'ailleurs que ces convulsions nous intéressent beaucoup moins en ce moment que les précédentes, car leur place principale se trouve dans la description des maladies dans le cours desquelles elles et produisent. Disons seulement que les maladies fébriles, et en particulier les fièvres exanthémateuses, un simple accès de fièvre, l'indigestion, les vers intestinaux, etc., peuvent donner lieu à l'éclampsie chez les enfants prédisposés. Il es est de même des hémorrhagies abondantes, et surtout de la dentition difficile, dont j'ai plusieurs fois parlé.

Quant aux conditions organiques dans lesquelles, suivant quelques auteurs, x développe la maladie, j'en dirai un mot en parlant des lésions anatomiques qu'on a trouvées ou qu'on a cru trouver.

## 5 III. - Symptômes.

Comme MM. Ridliet et Barthez, c'est à M. Brachet que nous emprunterons la description des prodromes attribués à l'éclampsie, parce que cet auteur en a donné l'énumération la plus complète. « L'enfant, dit M. Brachet, n'est pas encare unalade, et déjà on le voit menacé; son œil est plus vif et presque hagard; son caractère devient plus impatient, plus colère, plus hargneux; il cherche querelle à ses camarades; tout le contrarie et le dépite; son sommeil, beaucoup moins long et plus léger, est interrompu par des rêves effrayants qui le réveillent en sursaut, donnent à sa figure l'expression de la terreur et lui font pousser des cris d'effrei. Quelquesois l'insomnie est complète; l'ensant dort à peine une heure dans les vingt-quatre heures; d'autres sois il y a sommolence pendant le jour et insomnie pendant la nuit.

Ces symptômes font des progrès: les yeux sont habituellement ouverts et fixes, ou bien ils ne se ferment qu'à moitié, et alors la prunelle se cache en haut et la sclérotique paraît seule dans l'écartement des paupières; le globe de l'œil agité semble rouler sur lui-même; le visage change de couleur et se décompose d'un instant à l'autre; la respiration devient inégale et même suspirieuse. Parfois l'enfant pousse des cris plaintifs, tautôt interrompus, tantôt continuels; il tressaille fréquemment sans cause connue et pour la cause la plus légère. Ces tressaillements sont plus fréquents et plus manifestes pendant le sommeil, et ils éveillent souvent l'enfant. Il y a des grincements de dents; les bras commencent à se roidir, exécutent quelques mouvements brusques et involontaires; les doigts s'écartent les uns des autres; les pouces seuls se portent en dedans; les mains se dirigent machinalement vers les narines et y produisent un frottement singulier. La contraction des angles des lèvres donne lieu au rire sardonique et au rire cynique.

On aurait tort de croire que l'ensemble des prodromes qui viennent d'être énumérés se trouve dans tous les cas d'éclampsie observés chez des enfapts. M. Brachet a fait pour cette maladie ce que l'on a fait pour tant d'autres; il a réuni en un tableau tous les phénemènes précurseurs dont on peut observer un plus en moins grand nombre dans les divers cas. Il est même quelques uns de ces phénomènes qui ne se montrent pas toujours, à beaucoup près, de la manière qui vient d'être indiquée. C'est ainsi que la plupart des observateurs ont remarqué qu'en même temps que le pouce est collé contre la paume de la main, les autres doigts sont fléchis sur lui, et qu'assez fréquemment une somnolence marquée est le symptôme précurseur le plus frappant. Enfan, il n'est pas rare de voir survenir une attaque d'éclampsie sans qu'aucun phénomène un peu notable ait pu la faire prévoir. En pareil cas, l'état de l'enfant passe brusquement d'un calme souvent profond aux convulsions plus ou moins violentes qui caractérisent cette attaque.

Les seuls phénomènes précurseurs, qui soient regardés comme importants par M. Ch. Ozanam, sont la fréquence du pouls survenue subitement, le ballonnement du ventre et la chaleur de la peau.

Attaque d'éclampsie. Les descriptions nombreuses données par les auteurs qui se sont occupés de cette maladie ont la plus grande ressemblance entre elles, parçe que les phénomènes sont tellement tranchés, qu'ils ont dû frapper tous les observateurs. Il y a cependant aussi des nuances qui ne sont pas sans intérêt et qui tien-

nent à la variabilité des symptômes suivant les cas. Je peux donc prendre preque au hasard une des descriptions présentées dans ces dernières années, et la reproduire, sauf à indiquer ensuite quelques particularités intéressantes et à faire ressortir les symptômes principaux de l'attaque. Le tablesu suivant, tracé pur MM. Rilliet et Barthez d'après les faits qu'ils ont observés, peut, à tous les titres, trouver place ici.

Éclampsie générale. « Lorsque, disent ces auteurs, l'enfant est pris de convisions, le regard, qui était naturel, devient fixe; l'æil exprime la terreur; puis, rapidement, le globe oculaire devient agité de mouvements saccadés qui le dirigent en haut sous la paupière supérieure, beaucoup plus rarement en bas. Il redevieu ensuite momentanément fixe, pour être hientôt entraîné, par des mouvements désordonnés, tantôt à droite, tantôt à gauche : le strabisme est alors des plus prononcés. Les pupilles sont tantôt dilatées, tantôt contractées, et lorsque l'iris est entièrement voilé par la paupière supérieure, ou n'aperçoit plus que le blanc d'l'œil, et la face revêt un aspect caractéristique et effrayant,

- Ba même temps les muscles du visage entrent en contraction, la face est minaçante, les commissures, tirées en dehors par mouvements saccadés, produient à chaque secousse un bruit particulier, résultat du passage de l'air dans l'espire d'entonnoir que forme le coin de la bouche. Souvent des mucosités mouseure ou légèrement sanguinolentes couvrent les lèvres d'une écume blauche ou reser La lèvre supérieure, tiraillée en haut, donne quelquesois à la bouche l'aspect de celle de certains rongeurs. La mâchoire inférieure est agitée du même mouvement; d'autres sois il y a trismus, interrompu de temps à autre par des grimments de dents.
- » La tête est d'habitude fortement portée en arrière; plus rarement elle se ment latéralement ou en rotation.
- Les doigts sont siéchis sur la paume de la main avec roideur; les count-bris. ramenés sur les bras, sont incessamment agités par des mouvements sacradis de demi-sière de demi-extension; d'autres sois l'articulation du poignet passe d'un instant à l'autre de la pronation à la supination. On voit aussi les membres supérieurs tortillés en divers sens d'une manière bizarre et inattendue.
- On observe les mêmes symptômes aux extrémités inférieures; mais ils ses en général moins prononcés.
- Les muscles du tronc participent rarement aux contractions cloniques; me d'ordinaire le torse est roide. Lorsque les mouvements d'un côté du corps prédminent en intensité sur ceux du côté opposé, l'enfant est porté sur le bord de milit, de façon que l'on est ordinairement obligé de l'y retenir pour évites en chute.
- » La contraction spasmodique du laryax produit quelquesois un bruit est spécial, lorsque l'air s'engonsse dans la poitrine à chaque inspiration.
- » Lorsque les convulsions sont très violentes, les urines et les matières seus sont rendues involontairement; mais ce symptôme est peu fréquent. La déglutiue est bien rarement impossible; nous l'avons vue se faire chez des enfants aucus d'une crise d'une violence extrême.
- »L'intelligence est presque toujours abolie et la sensibilité nulle; les »: "
  sens sont souvent encore impressionnables. Ainsi nous avons vu des enfants téme-

gner du déplaisir lorsqu'on leur faisait sentir de l'ammoniaque ou d'autres odeurs un peu fortes.

» Les symptômes que nous venons de décrire ne sont pas les seuls que nous ayons à signaler. Lorsque la convulsion est intense et qu'elle se prolonge, la face est violette, vultueuse, couverte de sueur ; la chaleur de la tête est brûlante, tandis que les extrémités sont froides. La peau est moite ; le pouls très accéléré et très petit, difficile à compter, souvent essacé par les contractions musculaires et les soubresauts des tendons. La respiration est très accélérée, bruyante, stertoreuse sculement dans les cas d'une haute gravité. »

Éclampsie partielle. « Lorsque la convulsion est partielle, ajoutent MM. Rilliet et Barthez, les mouvements sont bornés soit à une moitié du corps, soit à un seul membre, soit à une partie d'un membre, soit même à un seul muscle. Nous avons ve les globes oculaires seuls agités de mouvements convulsifs; d'autres fois les extrémités supérieures.

- De toutes les convulsions partielles, les plus fréquentes sont celles dans lesquelles on voit les mouvements convulsifs agiter en même temps un ou plusieurs des muscles de la face et les extrémités supérieures. Nous n'avons pas vu les extrémités inférieures entrer en convulsions indépendamment d'autres parties du corps.
- » Les phénomènes secondaires que nous avons signalés, tels que l'accélération du peuls et de la respiration, la congestion violacée de la face, l'écume à la bouche, n'existent pas dans les cas où les convulsions sont partielles, peu intenses; tout au moins ils sont beaucoup moins tranchés. L'intelligence et la sensibilité peuvent être en partie conservées. »

On voit par cette description que les symptômes qu'on observe du côté des voies respiratoires méritent de sixer l'attention du médecin, et on le reconnaîtra bien plus encore lorsqu'on se rappellera que les principaux observateurs ont signalé l'asphyxie comme une conséquence assez fréquente de l'éclampsie. A ce sujet, je ne peux m'empêcher de rappeler ce que je disais dans la première édition de cet suvrage à propos de cette maladie à laquelle on a donné les noms d'asthme thymique, ustame de Kopp, spasme de la glotte (1). Une étude attentive des faits me sit enser alors (1842) que cette prétendue espèce d'asthme n'était autre chose qu'une ittaque d'éclampsie avec suffocation. D'une part, en esset, je voyais que dans les as présentés par les auteurs allemands et anglais comme des exemples d'asthme hymique ou de spasme de la glotte, il y avait des convulsions plus ou moins étenlues des membres et même du tronc, et, de l'autre, je remarquais que dans l'élampsie la respiration est, comme on vient de le voir, fréquemment gênée, il y a ouvent de la suffocation, et parfois une asphyxie complète. Or les recherches saites iltérieurement en France ont prouvé que cette manière de voir est complétement ondée. M. Trousseau, en 1845 (2), a cité des faits qui démontrent que l'asthme le Kopp est un accident de l'éclampsie, et M. Hérard (3), tout en conservant à la naladie le nom de spasme de la glotte, a mis hors de doute ce fait, que les acci-

<sup>(1)</sup> Voy. t. Iet, article Asihme thymique.

<sup>121</sup> De l'asthme thymique en rapport avec les convulsions (Journal de médecine).

<sup>3)</sup> Du sposme de la glotte; Thèse, Paris, janvier 1847.

dents qui constituent ce spasme appartiennent à la maladie dont neus nous occur pons ici.

Cependant M. C. Ozanam (1), dont j'ai déjà cité les importantes recherches, partage pas cette opinion. Il se fonde d'abord sur ce que les convulsions qui acompagnent le spasme de la glotte sont quelquesois compliquées de contracture és extrémités. Mais je crois que ces contractions n'ont pas l'importance qu'il leu donne, car elles me paraissent avoir été exagérées dans la description qu'en ont presentée les auteurs allemands. En second lieu, il donne comme signes différentés précisément les symptômes du spasme de la glotte : suffocation, sissement du brynx, etc.; mais c'est poser en fait ce qui est en question. Nous disons en eset : a la convulsion éclamptique envahit le larynx, il y a spasme de la glotte. Il suères prouver que la convulsion n'est pas éclamptique. N'oublions pas, d'ailleurs, qu' dans des cas d'éclampsie non douteuse, MM. Rilliet et Barthez ont noté des paromènes analogues du côté de la respiration. Je crois donc qu'on pest persiste dans l'interprétation des faits telle que l'ai dennée.

Voici, d'après cela, comment on peut établir les diverses divisions de l'éclampse Dans un certain nombre de cas, les convulsions générales prédominent et le troib de la respiration n'est pas porté jusqu'à une suffocation complète: c'est l'éclomps. générale proprement dite. Dans d'autres, un ou plusieurs membres sont sent 2teints de convulsions : c'est l'éclampsie partielle proprement dite. Dans quelque uns, aux convulsions des membres et du tronc se joint une suffocation qui per aller jusqu'à l'asphyxie : c'est la forme de l'asthme de Kopp ou du spasme de la glotte qui est la plus ordinaire, c'est l'éclampsie avec suffocation, comme j'ai proposé de l'appeler. Dans certains cas, la convulsion n'occupe que le larynx et l'istant du gosier, c'est une forme d'éclampsie partielle, sorme rare qu'on a particulière ment envisagée quand on a décrit l'asthme thymique et le spasme de la glotte : c'el la première forme admise par M. Hérard. En pareil cas, les convulsions resteat benées à la partie supérieure des voies respiratoires, comme dans d'autres elles = hornées aux extrémités ou à un seul membre ; et si l'on n'a pas le droit de faire maladie particulière de ces derniers cas, pourquoi aurait-on celui de sépara v spasme de la glotte de l'éclampsie, à laquelle il appartient évidemment? Enfa. d'atres fois c'est la convulsion du diaphragme qui cause la suffocation, et c'est la xconde forme reconnue par M. Hérard.

En classant ainsi les faits, tout devient facile à comprendre, et ces maladies princulières, bizarres, qu'on observe dans un pays et non dans l'autre, rentrest prifaitement dans les faits connus.

Lorsque la suffocation est poussée jusqu'à l'asphyxie, on reconnaît facilente la contraction spasmodique du larynx; les mouvements respiratoires devients irréguliers, il y a de l'écume à la bouche, puis les inspirations s'accélèrest. In viennent entrecoupées, incomplètes; la face est livide, la peau du reste du corposition de pouls est petit et fréquent; les extrémités se refroidissent, et si orter persiste, le malade succombe. Tous ces phénomèmes ne doivent-ils pas être de dérés comme le résultat du spasme de la glotte, des muscles inspirateurs et de la phragme?

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 176.

Les autres symptômes signalés par les auteurs sont purement accidentels. W. Brachet, qui les à étudiés particulièrement, mentionne des douleurs souvent aigués qui résulteraient, selon lui, du tiraillement des filets nerveux; des ecchynoses qui peuvent être produites par les contusions que se fait le malade pendant es convulsions, ou par l'extravasation du sang dans le tissu cellulaire sous-cutané, conséquence de la stase de ce liquide, lorsque la respiration est très embarrassée; a rupture des tendons, la courbure anormale des os, les fractures, les luxations qui ésultent de la contraction exagérée des muscles convulsés. Il faut y joindre les liverses paralysies, les atrophies musculaires, les arrêts de développement qui réultent des lésions du cerveau ou des méninges, produites par les hémorrhagies, et pue M. C. Ozanam a particulièrement signalées, comme conséquences importantes le la maladie.

Je ne crois pas devoir insister sur ces derniers symptômes, car il vaut mieux 'étendre avec quelques détails sur la marche de la maladie, très utile à consitre.

## § IV. — Marche; durée; terminaison.

Pour bien comprendre la marche de l'éclampsie, il saut examiner à part la madie en général, et les attaques ou accès de convulsion en particulier. C'est une nestion de savoir si l'on peut regarder comme une éclampsie des attaques mulpliées qui surviennent à des époques plus ou moins rapprochées. MM. Rilliet Barthez pensent avec Baumes (1) que, lorsqu'il y a plusieurs attaques à certains stervalles, il s'agit d'une épilepsie : « Nous ne voyons, en esset, disent ces auteurs, 'autre dissemblance entre l'épilepsie et les convulsions violentes, que le retour z accès; car, lorsque l'éclampsie est intense, les symptômes de l'attaque, pris nà un, ou envisagés dans leur ensemble, sont identiques à ceux de l'accès épiplique. » Si cette manière de résoudre la question était parsaitement juste, on voit pas pourquoi on séparerait de l'épilepsie l'attaque d'éclampsie, même lorsl'elle est unique. J'examinerai ce point en parlant du diagnostic. Quant à prém, je crois que, sans entrer dans cette discussion, on peut, en se rappelant seunent certains saits, dire que ce jugement de MM. Barthez et Rilliet est un peu p absolu. Sans doute, il est ordinaire de voir l'éclampsie se produire une seule s; mais les faits ne manquent pas dans lesquels le même enfant, à des époques is ou moins éloignées, a été pris de convulsions essentielles, deux, trois, et même atre fois, pour n'en plus présenter ensuite, ce qui porte à croire qu'il ne s'agisit pas d'une épilepsie véritable.

Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que, dans les cas les plus fréquents, il n'y qu'une seule attaque d'éclampsie. Dans ceux où il y en a plusieurs, les interles sont ordinairement si grands, on voit les convulsions se déclarer sous des luences si diverses, qu'on ne peut pas regarder ces attaques comme faisant parde la même affection, mais seulement comme étant des atteintes répétées du me mal, pas plus qu'on ne regarde, comme ayant en une seule maladie, un suqui a été plusieurs sois en proie à une angine. C'est donc uniquement de la prohe des attaques que nous devons nous occuper.

<sup>1)</sup> Traile des convulsions dans l'enfance; Paris, 1805, p. 432.

Il est rare qu'une attaque se compose d'un seul accès. Lorsqu'il en est ainsi, « voit l'enfant contracter, contourner ses membres, se roidir, tourner ses yeux da leur orbite, puis souvent revenir à son état primitif au bout de très peu de temp. Quelquesois néanmoins, dans ces attaques si courtes, on observe le trouble de la respiration signalé plus haut. Presque toujours, au contraire, il y a plusieurs and qui sorment une attaque. Les convulsions se manisestent, puis l'ensant rentre das le repos. Une contrariété, la douleur, l'action de boire, provoquent souvent ces ». cès qui se produisent plus souvent encore sans cause connue. Ces acrès pener avoir lieu plusieurs fois en un quart d'heure, et quelquesois rester plus d'une beur sans se montrer. Ils sont, dans quelques cas, très multipliés. M.M. Rilliet et Brthez ont remarqué qu'ils sont ordinairement fréquents au début, et vont cassiv en diminuant à la fois de durée et de fréquence. Dans les intervalles, les couss sont plus ou moins bien, suivant la cause à laquelle on peut attribuer les comissions. Il est des cas où l'on a vu les convulsions plus ou moins violentes se prolong pendant des heures entières, toutesois avec des rémissions, car autrement les sefants ne tarderaient pas à succomber, surtout lorsque la respiration est très embarassée pendant les convulsions.

« La durée d'une attaque d'éclampsie, disent MM. Rilliet et Barthez, est est mement variable; il est impossible de rien dire de général à cet égard. Ainsi por l'avons vue se prolonger de cinq minutes à douze heures. Les auteurs affirme que certaines attaques peuvent persister pendant plusieurs jours. »

La terminaison de l'éclampsie a lieu par la guérison plus fréquemment qu'inspirent ne le croit, lorsque l'affection est idiopathique. La grande terreur qu'inspirent convulsions en général vient de ce qu'on n'a ordinairement pas distingué les les certain que les convulsions symptomatiques d'une affection cérébrale sont plus graves; nous l'avons vu dans les articles précédents. Celles qui sont sympte ques ont, toutes choses égales d'ailleurs, une terminaison moins fréquemment tale; et enfin les convulsions, dont il est principalement question dans cetative sont celles qui se terminent le moins fréquemment par la mort. Lorsque la convention idiopathique est partielle, la terminaison est ordinairement heureuse, la mai qu'il ne s'agisse du spasme de la glotte, dans lequel la maladie se terminaison asphyxie.

## § V. – Lésions anatomiques.

Puisque nous avons admis que l'éclampsie, dans les cas dont nous nous occupes est essentielle, il est évident que nous ne devons pas tenir compte des lésions miques, le plus souvent très légères, et toujours très variables, que quelques aux l'eur ont attribuées. Ordinairement elles sont le résultat de la convulsion (injected des méninges, du cerveau, etc., résultant de la stase du sang dans l'asphyle: se chymoses, etc., etc.); et lorsqu'on ne peut pas les regarder comme telles, elles produit l'éclampsie sympathiquement. Or vouloir indiquer les lésions qui dans ce cas, ce serait, comme je l'ai dit en parlant des causes, vouloir pages que revue presque toute la pathologie.

## § VI. — Diagnostic; pronostic.

Tous les médecins sont d'accord pour reconnaître que l'éclampsie se disti-

avec la plus grande sacilité de toutes les autres affections, sauf l'épilepsie. Mais lorsqu'il s'agit de cette dernière affection, tout le monde aussi avoue que la distinction est des plus difficiles. C'est ce qui a engagé quelques auteurs à regarder l'éclampsie comme une véritable épilepsie.

Il y a, sans aucun doute, des cas dans lesquels les symptômes se rapprochent au point qu'une consusion entre les deux maladies dont il s'agit est presque inévitable; mais je crois qu'on s'est beaucoup exagéré le nombre de ces cas. Presque toujours, il faut le réconnaître, l'éclampsie a des caractères différents de l'épilepsie; cela est si vrai, que les médecins qui ont l'habitude d'observer les maladies des enfants ne s'y trompent pas, et n'ont pas besoin, pour repousser l'existence d'une épilepsie, qu'il se soit écoulé un long temps pendant lequel l'attaque ne s'est pas reproduite. Dans l'épilepsie les prodromes sont plus fréquents, il y a souvent une aura, le début est plus subit. Dans l'éclampsie, les convulsions consistent particulièrement dans une violente torsion des membres, tandis que dans l'épilepsie ce sont des secousses rapides; l'attaque, dans cette dernière affection, a, si l'on peut s'exprimer ainsi, une marche continue, c'est-à-dire que, excepté dans des cas exceptionnels dont je parlerai plus tard, qui ont eux-mêmes une physionomie propre, on voit l'épileptique tomber, présenter des convulsions, puis revenir à lui plus ou moins promptement et plus ou moins complétement, et que, comme dans les cas graves d'éclampsie, on ne voit pas une convulsion, puis un intervalle de calme, puis une convulsion, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'attaque se termine. Je dis dans les cas graves d'éclampsie, car il est évident que ceux qui ne présentent pour tout symptôme que des convulsions bornées à un membre ou un peu de strabisme, ceux qui appartiennent à l'éclampsie partielle, en un mot, ne peuvent pas être consendus avec l'épilepsie. Dans l'épilepsie la bouche est écumeuse, la face est violacée, la respiration d'abord suspendue, puis stertoreuse; le pouls lent, la sensibilité et la connaissance abolies. Dans l'éclampsie il y a bien rarement de l'écume à la bouche, la face est pâle ou seulement congestiounée, la respiration est rapide, parfois sifflante, ordinairement sanglotante'; le pouls est rapide, la sensibilité et la connaissance ne sont perdues que dans les attaques très violentes, encore ne le sont-elles qu'un certain temps après le début de l'attaque, tandis que dans l'épilepsie c'est immédiatement qu'elles sont abolies. C'est là un signe différentiel très important.

Reste maintenant à savoir si l'éclampsie est essentielle, sympathique ou symptomatique. Mais on ne peut entrer à cet égard dans de bien grands détails. L'étude des antécédents, l'âge du malade, les symptômes qu'il présente du côté des organes nerveux ou autres, feront reconnaître au médecin non seulement si la maladie est sympathique ou symptomatique, mais encore de quelle affection elle est sympathique ou symptomatique. Les éléments de ce jugement doivent être cherchés dans divers articles qui précèdent; et dans ceux qui suivront, j'aurai soin, lorsqu'il s'agira d'affections de l'enfance, de ne pas négliger cette question importante. Les convulsions qui se manifestent si souvent dans les maladies cérébrales ont été étudiées avec soin dans les chapitres précédents.

Il est souvent plus difficile de dire si l'éclampsie est réellement essentielle; on peut, en effet, croire à l'existence d'une affection des centres nerveux ou d'une maladie occupant un organe éloigné dont les symptômes ne seraient pas évidents. L'état de santé

dans lequel était l'enfant au moment de l'invasion, et l'examen de tons les appareis et de toutes les fonctions, serviront au médecin à établir un diagnostic précis.

Pronostic. Le pronostic est très dissérent, suivant que l'éclaupsie est estitielle, sympathique ou symptomatique. Dans les articles où j'ai eu à m'occuper e cette dernière, j'ai dit combien elle est grave. Il en est de même de l'éclaupsie qui survient dans une autre assection. Quant à l'éclampsie essentielle, elle e toutes choses égales d'ailleurs, la moins grave de toutes. Est-elle partielle, en tout lieu de croire qu'elle n'aura aucune suite sâcheuse; il saut néarmoins, cle pense bien, saire une exception pour l'éclampsie caractérisée principalement par le spasme de la glotte, ce spasme entraînant souvent une asphyxie mortes Si elle est générale, elle est plus grave, et le pronostic doit s'établir sur l'intensi des symptômes.

## § VII. - Traitement.

On a proposé contre l'éclampsie des traitements nombreux; mais malheuremment la plupart des auteurs n'ont pas sourni à l'appui de leurs assertions des saiden concluants et en nombre suffisant, et, de plus, presque tous ont consoit dans une même description le traitement des diverses espèces d'éclampsie que nous avons admises, quoique rien ne pût être plus intéressant que de savoir qui convient à chacune d'elles. Force nous est donc de passer en revue ces diverses modifications, sans suivre un ordre bien déterminé, et de chercher dans chacune d'elles ce qui convient particulièrement aux espèces dont nous parlors des cet article.

Émissions sanguines. MM. Rilliet et Barthez sont, au sujet des émissions suguines, des réflexions qui me paraissent devoir être reproduites ici : « Les métcins, disent-ils, qui ne voient dans les convulsions qu'une congestion cérebrale « une méningo-encéphalite à son début, prescrivent les émissions sanguines des toutes les sormes de convulsion; nous nous sommes déjà élevés contre cette pretique. Nous pensons que l'on doit réserver les émissions sanguines pour certaire cas déterminés. Ainsi : 1° lorsque la convulsion est primitive, l'ensant robeste. I symptômes convulsiss portés à un haut degré, la sace violette, le pouls petit, la phyxie ou le coma imminents; 2° lorsque la convulsion sympathique offratt le même intensité survient au début d'une affection inflammatoire...; 3° ensa « doit les mettre en usage lorsque la convulsion sympathique se développe dans doit les mettre en usage lorsque la convulsion sympathique se développe dans d'une névrose. »

Ne connaissant pas la nature de la maladie, et surtout n'ayant pas de résume de saits pour nous guider dans la pratique, nous n'avons rien de positis à ajouter ces considérations. Quant à la manière de pratiquer ces émissions sanguines. Le quantité de sang à tirer, il n'y a pas de règle sixe à cet égard. C'est au médecue varier les applications, suivant l'âge et les autres circonstances principales.

Compression des carotides. On doit, comme les auteurs que je viens de civir rapprocher des émissions sanguines la compression des carotides, dont j'ai part propos des affections cérébrales (1). J'ai donné alors des détails suffisants manière d'employer ce moyen,

<sup>1)</sup> Voy. Meningite.

M. Grantham (1) conseille, lorsque les convulsions surviennent chez un enfant dont les sontanelles ne sont pas encore ossisées, de pratiquer la compression du crâne à l'aide d'une bande de calicot suffisamment pressée pour exercer une douce pression. L'auteur ne cite qu'un cas en saveur de ce moyon, qui a besoin d'être expérimenté de nouveau avant d'être admis comme réellement utile.

l'omitifs; purgatifs. Plusieurs auteurs ont conseillé les vomitifs contre l'éclampsie. MM. Rilliet et Barthez restreignent l'emploi de ce moyen aux cas où la maladie est due à une indigestion. Dans ces cas, l'action des vomitifs est des plus favorables, ainsi que le prouvent beaucoup d'exemples, et entre autres ceux qu'ont mentionnés Guersant et M. Blache. Dans les autres circonstances, les vomitifs ne paraissent pas avoir un grand succès; cependant tout n'est pas encore dit sur ce point. Il est certain que, si l'on réserve aux cas d'éclampsie par indigestion l'administration des vomitifs, on doit, avec MM. Rilliet et Barthez, donner la préférence au tartre stibié, qui débarrasse le plus promptement les voies digestives. On le donne, suivant l'âge, à la dose de 2, 3 à 5 centigrammes dans une cuillerée d'eau ou de tisane. Chez les très jeunes enfants, on se contente de l'administration de quelques cuillerées à bouche de sirop d'ipécacuanha.

Les purgatifs sont prescrits dans cette affection. On a surtout recommandé le calomel, mais il faut remarquer qu'on l'a presque toujours donné à dose altérante : 2 ou 3 centigrammes, toutes les deux heures ou toutes les heures. Malgré l'autorité de Clarke, de Goelis (2), de Neumann, etc., nous devons dire que l'efficacité de ce moyen est loin d'être parfaitement démontrée, et l'on sait quels accidents il peut produire. Lorsque l'on veut prescrire le calomel à dose purgative, on doit en donner de 10 à 25 centigrammes chez les jeunes enfants; chez ceux qui ont plus de dix ans, on peut aller jusqu'à 30 et 40. MM. Rilliet et Barthez conseillent le mélange suivant :

7 Calomel...... 0,15 gram. | Racine de jalap pulvérisée 0,30 gram. A prendre en une sois dans une cuillerée de tisane.

On peut encore prescrire une goutte d'huile de croton, si le calomel ne peut être pris et si l'indication paraît très pressante; mais souvent on en est réduit à l'administrer que des lavements purgatifs, dont il serait inutile d'indiquer la composition.

Narcotiques. Parmi les narcotiques, ceux qui ont été particulièrement recomnandés sont l'opium, la belladone et la jusquiame noire. Personne n'a plus insisté ur les heureux effets de l'opium que De Haen (3). Cet auteur a cité un cas de onvulsions chez un enfant, et fait remarquer que la maladie, traitée en vain par æaucoup d'autres moyens, ne céda qu'après l'emploi du narcotique.

Les cas dans lesquels ce remède agit le mieux sont ceux où la maladie reconnaît our cause une douleur violente quelconque. Chez les très jeunes ensants, il saut econtenter de donner le sirop de pavot blanc par demi-cuillerée ou par cuillerée casé, de deux en deux heures ou à des intervalles plus éloignés, et de surveiller esset de ce médicament. Chez les ensants plus âgés, la dose de ce sirop sera aug-

<sup>(1)</sup> Bull. génér. de thérap., 1837.

<sup>(2)</sup> Voy. Gas. méd. de Paris, 1835.

<sup>(3)</sup> Ratio medendi, t. II, p. 294.

mentée, ou bien on prescrira l'extrait d'opium dans une potion ordinaire. C'el. en un mot, au médecin à graduer l'énergie de ce moyen suivant l'intensité de la maladie, l'âge et les forces du malade. Mais, dans tous les cas, il saut agir aux prudence et éviter de dépasser les limites, car il est des ensants chez lesquels le narcotisme se produit très facilement.

M. Brachet recommande la morphine et ses préparations. Ce médicament par être employé, mais avec beaucoup de prudence. On pourra donner une ou plusieurs cuillerées à casé de sirop d'acétate de morphine, en en surveillant attentivement les effets.

La belladone doit être administrée comme dans la coqueluche (1).

Quant à la jusquiame noire, elle fait partie d'uné formule recommandée per M. Brachet, et dans laquelle entre l'oxyde de zinc; je la donnerai plus loin.

Je pourrais encore citer le datura stramonium, mais il n'y aurait aucune wilk à multiplier ces indications, lorsque les faits positifs nous manquent.

Antispasmodiques. Comme on devait bien s'y attendre, les antispasmodiques n'ont pas été oubliés dans l'affection dont nous nous occupons, et parmi le remèdes de cette nature, il n'en est aucun qui ait été plus généralement recommandé que l'oxyde de zinc. C'est Gaubius qui, le premier, a vanté les bons este de ce médicament, prescrit ensuite par la plupart des médecins qui se sont occupés des maladies de l'enfance. Je citeral entre autres Guersant et M. Brache le premier recommande le mélauge suivant:

24 Extrait de jusquiame noire. 0,20 gram. | Oxyde de zinc....... 0,10 gram. Divisez en douze doses égales, dont on fait prendre une toutes les deux heures.

On peut augmenter un peu la quantité de ces deux médicaments: ainsi, procrire 0, 15 grammes d'oxyde de zinc et 0,30 grammes de jusquiame; mais M. Bochet recommande de ne pas dépasser la dose de 0,50 grammes de l'une et de l'autde ces substances.

Le docteur Zangerl (2) donne l'oxyde de zinc seul à la dosc d'un à trois cergrammes toutes les deux heures.

Il serait très difficile, avec les documents que nous pessédons, de se prosons.

Le docteur John Mason Good présère le sulfate de zinc à l'oxyde, et le presende la manière suivante :

24 Sulfate de zinc..... 0,15 gram. | Émulsion d'amandes amères 100 gram. A prendre en trois fois dans la journée.

Enfin le docteur Hanke prescrit l'hydrochlorate de zinc. Il faudrait des les plus précis que ceux que nous connaissons pour dire quel est celui de ces méles ments auquel on doit donner la préférence.

Le docteur Joerg (3) recommande particulièrement le muse, qu'il administrainsi qu'il suit :

2/Infusion de mélisse...... 120 gram. | Musc......... 0,15 à 9,20 gram. A prendre par cuillerée toutes les deux ou trois heures.

- (1) Voy. l'article consacré à cette affection.
- (2) Ueber die Convulsion im kindlisch. Alter.
- (3) Kinderkrank., p. 297.

Kretschmar (1) employait le camphre uni à l'éther sulfurique, ainsi qu'il suit :

Je pourrais multiplier beaucoup ces citations, et mentionner le succinate d'ammoniaque, recommandé par Goelis; l'assa fætida, le castoréum, etc.; mais comme
nous n'avons sur l'emploi de ces moyens que des renseignements incomplets, il
suffit de cette indication.

L'acide prussique est un médicament qui a été maintes fois conseillé; le docteur Heller l'a principalement mis en usage dans l'éclampsie des essants, dont nous nous occupons ici; mais c'est une substance dangereuse, qu'il ne faut employer qu'avec beaucoup de précaution. On peut prescrire la potion suivante :

2 Acide prussique de Robiquet 2 gram. Eau de fleurs d'oranger.... 2 gram.

Mélez. Dose : de deux à trois gouttes, trois fois par jour, et quatre gouttes pour les enfants un pen âgés.

Toniques; ferrugineux. Lorsque l'on peut attribuer l'éclampsie à une débilitation générale, à une anémie évidente, il est ordinaire d'administrer des toniques tels que le quinquina en particulier, et surtout des préparations ferrugineuses. Je n'insisterai pas sur la manière de donner ces substances dont j'ai eu tant de fois à parler; je dirai seulement que les toniques et les ferrugineux ne peuvent pas être considérés comme des moyens qui doivent être dirigés contre les attaques ellesmêmes. Il faut alors une médication active, et qui ne demande pas un temps trop long pour produire son effet. Les toniques et les ferrugineux ne doivent donc être considérés que comme des moyens propres à raffermir la constitution et à prévenir de nouvelles attaques d'éclampsie.

Moyens divers. Je me contenterai maintenant d'indiquer d'une manière sommaire un certain nombre d'autres moyens que l'expérience ne nous permet pas encore d'apprécier d'une manière convenable. Le carbonate de potasse a été recommandé particulièrement par Hamilton, et administré comme il suit :

2 Sous-carbonate de potasse... 4 gram. | Eau distillée...... 90 gram. Dose : de dix à quarante gouttes dans la journée.

On a prescrit la poudre de feuilles d'oranger, vantée par De Haen; l'armoise, à laquelle plusieurs auteurs allemands accordent beaucoup de consiance, et que Biermann (2) prescrit à la dose de 0,03 à 0,05 grammes d'heure en heure, d'abord, puis de 0,10 grammes aux mêmes intervalles; la digitale, le phosphore, le sulfure de potasse, l'acétate de plomb, la noix vomique, l'acupuncture, etc.

Excitants. Les médicaments excitants ont été presque aussi généralement prescrits que les antispasmodiques, à l'intérieur; on donne soit la teinture de cannelle ou de gingembre, soit l'alcali volatil, comme le propose Chambon (3). Ces teintures doivent être données à la dose de cinq à dix gouttes, et plus, suivant l'âge

<sup>(1)</sup> Horn's Archives, 1801.

<sup>(2)</sup> Hufeland's Journal, 1834.

<sup>(3)</sup> Des maladies des enfants; Paris, an VII, t. I.

des enfants. Quant à l'ammonique, Chambon l'unit au landaume, et l'a prescit à la dose de quatre à huit gouttes dans une potion.

On peut aussi faire inspirer, à l'aide de linges imbibés qu'on place sous les mrines, des substances à odeur forte, comme l'avide acrétique, l'ammoniaque, l'éthe. C'est surtout lorsque la perte de connaissance se prolonge qu'on a recent à compagnes.

Application du froid. Comme dans toutes les affections qui présentent un grant trouble des fonctions nerveuses, on a eu recours, dans l'éclampsie, à l'application du froid, soit à l'aide de compresses froides sur la tête, soit à l'aide d'affaire froides. Tout le monde a cité ce cas rapporté par le docteur John Mason Good (1), et dans lequel ce médecin réussit à faire cesser une attaque d'éclampsie en prense l'enfant tout nu dans ses bras, et en l'exposant à l'air frais par une fenêtre ouverte.

L'application du froid est peut-être, de tous les moyens, celui qui demande le plus de prudence. S'il est vrai, comme je l'établirai dans le résumé du traitement que les indications varient beaucoup suivant les cas, on conçoit, en ellet, combre il faut apporter de soin dans l'examen des malades auxquels on veut applique un médication énergique, et qui, si l'on se trompe, si l'on choisit mal les cas, per avoir des conséquences sunestes.

Les irritants cutanés: les frictions excitantes, les vésicatoires, les sinapiones promenés sur les jambes, sur la partie postérieure du tronc, sur la tête, ont de prodigués dans cette maladie. Je crois que c'est un abus. Il y a sans doute des con l'enfant étant débilité et la perte de connaissance persistant depuis lorg-temps, on peut espérer que ces moyens agiront efficacement en réveillant l'orgnisme tombé dans la prostration; mais d'abord rien ne prouve qu'on ait de tenu de véritables succès de cette manière; et ensuite il y a tant de cas où comoyens eux-mêmes produisent une grande excitation, et même des convulsors chez les enfants, qu'on ne doit pas se hâter d'y recourir. Quant à la ponune d'Autenrieth, dont l'application est très douloureuse, aux setons, aux setons, aux setons, aux setons, aux setons de vent être bannis du traitement de l'éclampsie des enfants, parce que leur effice n'est nullement démontrée, et aussi parce qu'ils occasionnent une douleur qui. et elle-même, est une cause de convulsions, et plus tard produisent des cicator difformes.

Résumé. Tel est le traitement actif de l'éclampsie chez les enfants. On voit que le l'on s'est beaucoup occupé de cette question de thérapeutique, on l'a fait ne si peu de méthode, que le praticien qui veut agir en connaissance de cause trouve embarrassé à chaque pas. Tous les auteurs sont d'accord pour recomme der de rechercher avec soin quelle est la cause de l'éclampsie, afin d'agir en ce séquence. Ce précepte s'applique principalement à l'éclampsie sympathique et l'éclampsie symptomatique. Il est évident, en effet que, si la maladie est cause par la douleur que produit une dent dont la sortie est difficile, c'est à favorse cette sortie que doit tendre presque tout le traitement, et que, s'il s'agit de convolsions survenues dans le cours d'une affection cérébrale, ce n'est pas à des auteurs passinodiques, mais à des moyens propres à combattre l'affection première que se l'affection première que sont le mais de la moyens propres à combattre l'affection première que se l'est pas à des auteurs de l'éclampsie est cause se l'éclampsie est cause de l'éclampsie sympathique et l'éclampsie

<sup>(1)</sup> The study of medicine; London, 1822.

faut avoir rocours. Mais, j'ai déjà, dans plusieurs des articles précédents, traité des questions.

il est beautoup plus difficile de signaler les indications thérapoutiques dans l'éslampsie essentielle considérée au point de vue étiologique. D'une part, en effet, il est un amez grand membre de cas où l'en ne peut pas rementer à la cause de la maiadie, et, de l'autre, quand un a pu y remonter, on n'est pas tenjours sûr, à beancoup près, de tirer un grand parti de cette: connaissance. Je suppost, en effet, qu'il s'agisse d'un cas d'éclampsie à la suite d'une grande frayeur, d'une vive colère; que fera le médicein, quand il sora instruit de ces circonstances, de plus que ce qu'il aurait fait sans les commître? Mais, en revanche, il est des cas fort simples dans lesquels une investigation suffisante peut être de la plus grande utilité. Tous les médecins qui se sont occupés des maladies de l'ensance, et Baumes en particulier, recommandent de rechercher avec le plus grand soin s'il n'y a pas une cause méconique aux convulsions souvent très effrayentes pour lesquelles on est appelé. Ainsi on doit rechercher si l'enfant n'est pas trop serré dans ses langes, dans ses bandages; s'il n'est pas piqué par une épingle; s'il n'a pas sur la surface du corns une petite écorchure, une petite plaie inaperçue; en uu mot, si une partie de son corps n'est pas incessamment le siège d'une douleur ou d'une gênc plus on moins vive. En enlevant la cause, on enlève l'esset dans ces cas simples. Il en est de mème de la température de la chambre, du désaut d'air. Guersant et M. Blache nous apprennent qu'ils out vu disparaître promptement une attaque d'éclampsie chez un jeune ensant couché dans une chambre basse sortement chaussée, rien qu'en le transportant dans une pièce plus vaste, et où la température était moins élevée.

On peut résumer ce qui vient d'être dit, en indiquant les précautions générales qui doivent être prises, ainsi qu'il suit :

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LES CAS D'ÉCLAMPSIE CHEZ LES ENPANTS.

Débarrasser promptement les ensants des langes ou des vêtements qui les ærrent.

Enlever tout ce qui peut les blesser ou leur causer une douleur vive.

Eloigner toute cause d'irritation morale.

Soustraire le petit malade à une température trop élevée.

Si la pièce où il est placé est trop petite, établir une ventilation suffisante, ou nieux le transporter dans une chambre plus vaste.

Combattre l'indigestion, la constipation, ou toute autre cause semblable \$ aquelle on pourrait rapporter la maladie.

Traitement prophylactique. Je ne crois pas pouvoir mieux saire que de donner, propos du traitement prophylactique, le passage suivant de Guersant et M. Blache, ui résume très bien tout ce qu'on peut dire sur ce sujet : « L'éloignenent, disent ces auteurs, des causes capables d'y donner lieu (à l'éclampsie) se rouve encore ici au premier rang des agents prophylactiques. Un régime doux, ger, tempérant, l'usage fréquent des bains tièdes ou frais, rendus plus efficaces n saisant en même temps des aspersions froides sur la tête, quelques prises de alomel, seul ou associé à l'oxyde de zinc et à la valériane, un exutoire placé au ras ou à la nuque, tels sont ensuite les divers moyens qu'on doit conseiller aux cafants qui sont sujets à l'éclampsie. Sous l'influence d'un pareil traitement, modifié d'ailleurs d'après les indications particulières, nous avons vu plus d'une seit à l'hôpital, soit en ville, des attaques d'éclampsie chronique s'élaigner per à peu et même disparaître complétement.

» On pourrait essayer aussi contre celles qui sont le plus rebelles, et qui se reprochent en quelque sorte de l'épilepsie, l'administration de la térébenthine à l'atérieur, dont M. Foville a retiré des avantages marqués dans le traitement de cete dernière affection. »

On voit que ces conseils sont en grande partie donnés à priori, et d'après du indications fournies par la nature présumée des symptômes, ou par les caus probables; mais dans l'état actuel de la science, il n'est pas possible d'exposer sur plus de précision le traitement prophylactique.

## RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Traitement curatif: Émissions sanguines; compression des carotides; compression du crâne; vomitifs, purgatifs; narcotiques; antispasmodiques; acide presique; toniques, serrugineux; moyens divers (carbonate de potasse, armoise, distale, etc.); excitants; application du sroid; irritants cutanés.

Traitement prophylactique: Régime; bains; exutoires, etc.

## 2" ECLAMPSIE DES FEMMES ENCEINTES OU EN COUCHES.

Comme je l'ai dit plus haut, je ne dois pas m'étendre sur l'éclampsie des semmes grosses ou en couches. C'est une question qui est traitée particulièrement dans le ouvrages d'obstétrique, et je la passerais complétement sous silence, si je n'avas i indiquer quelques traitements spéciaux peu connus des praticiens qui peuves avoir à combattre cette affection grave.

Cette espèce d'éclampsie, désignée par Sauvages sous le nom d'eclampsie paturientium, n'est heureusement pas une affection très fréquente; mais ele peut pas non plus se ranger parmi les maladies rares.

Causes. Les causes de cette éclampsie n'ont pas été recherchées avec beaucoupé soin. Suivant les auteurs, les principales causes prédisposantes sont : l'état pléthrique, la constitution dite apoplectique, la grande distension de l'utérus, la lercorrhée abondante, une première grossesse. A l'exception de cette dernire circonstance, on est peu fixé sur l'influence réelle des causes que je viens d'indiquer; on l'est moins encore sur les suivantes, dont Désormeaux a emprunté l'est mération à un travail de M. Baudelocque (1): « L'habitation dans les villes, de vêtements étroits, une nourriture trop succulente, l'usage des spiritueux, le constipation, la rétention des urines, le coît, la suppression d'un flux habiter le sommeil trop prolongé, le défaut d'exercice, la fréquentation des bals. « spectacles, la colère, la jalousie, la contrariété, les chagrins. Cette affectus ajoute l'auteur, règne quelquefois épidémiquement et semble tenir à l'influent de la constitution atmosphérique. » On sent combien des recherches exercices n'ont pas été faites.

(1) Thèse sur les convulsions: Paris, 1848.

On a pu mieux s'assurer de l'existence de quelques couses occasionnelles, mais il y a encore beaucoup à faire pour établir leur degré d'influence. Pour abréger, j'emprunte encore à Désormeaux l'énumération suivante : affections morales tristes, frayeur, colère, jeie immodérée, impression des odeurs, abus des liqueurs alcoeliques. On a pu observer chacune de ces causes, mais dans quelle proportion? D'un autre côté, tous les auteurs conviennent que l'éclampaie survient souvent sans cause connue.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'échampsie se manifeste ordinairement dans les accouchements longs et difficiles. « Après l'accouchement, dit Désormeaux, elle reconnaît souvent pour cause la rétention du placenta ou d'un caillot. » C'est ce qui n'est pas douteux, et ce qui prouve que, quelles que soient les autres circonstances qui ont pu agir, il est presque toujours nécessaire, pour que la maladis éclate, qu'il y ait des contractions utérines prolongées. Quant à la suppression des lochies, qui a été aussi rangée parmi ces causes, nous n'avons rien de positif à en dire.

Symptomes. Je dois me borner à signaler ce qu'il y a de particulier dans l'état des semmes affectées de convulsions; car si je voulais en donner une description détaillée, j'aurais à reproduire presque tout ce que j'ai dit à propos de l'éclampsie des enfants.

On a d'abord indiqué quèlques signes précurseurs qui ne diffèrent pas sensiblement de coux de l'éclampsie des enfants. Je ferai seulement remarquer l'existence les vertiges et des hallucinations. Mais ces symptômes perdent beaucoup de leur raleur lorsqu'on songe que souvent l'attaque survient sans qu'on ait pu être averti par rien, et que dans beaucoup d'autres cas plusieurs d'entre eux existent sans ltre suivis de convulsions.

Parmi les symptômes de l'attaque, les plus remarquables sont ceux qu'on oberve quelquesois du côté des organes contenus dans la cavité abdominale. Dans es cas, ainsi que l'ont noté les auteurs qui se sont occupés des accouchements, on oit le travail marcher avec la plus grande rapidité, parce que les contractions utéines deviennent très intenses et presque incessantes.

La perte de connaissance est complète, et quelquesois les malades restent, penant un temps sort long, plongées dans un coma prosond. Il est fréquent néammoins e voir à des intervalles plus on moins longs la connaissance revenir, pour se perre de nouveau complétement, et c'est ce qui peut avoir lieu à un assez grand nomre de reprises.

L'état de la respiration, de la circulation, l'aspect de la sace, etc., ne nous frent rien qui n'ait été signalé à propos de l'éclampsie des ensants. Ce sent des oubles prosends dus principalement à une asphyxie imminente.

Marche; durée; terminaison. « La maladie a une durée plus ou moins longue, t Désormeaux; quelquesois elle n'a qu'un en deux accès, quelquesois aussi elle pre plusieurs jours et se compose d'une nombreuse série d'accès. Elle se termine par le retour à la santé, ce qui a rarement lieu avant que la matrice soit débarssée du sardeau qu'elle contient, ou par une autre maladie, ou par la mort. Dans premier cas, les accès cessent tout à coup, ou s'éloignent et s'assaibliesent peu peu. S'il y avait coma et perte de connaissance, ces symptômes persévèrent plus moins longtemps après que les convulsions ont cessé, et la semme, revenant à

elle-même, semble se réveiller d'un long et pénible sommeil... Seutent l'échapsie laisse des suites fâcheuses, et la femme reste dans un état de parelyne, de manie et de démence plus ou moins complète.

On a signalé comme lésions anatomiques de cette maladie l'injection du cerren et de ses membranes; mais ce sont là des effets de l'asphyrie, et nous devons dit que l'éclampsie est une de ces affections qui ne laissent pas après elles d'altérations organiques qui lui soient propres.

Diagnostic. J'aurais à reproduire ici presque tout ce que j'ai dit à propos du disgnostic différentiel de l'éclampaie et de l'épilepsie chez les ensants. Chez les semmes, il y a en outre l'hystérie, qui peut être confondue avec les convulsions dent nouvenons de parler. Mais c'est une question que je me réserve de traiter à l'article commacré à cette dernière affection.

Le pronostic est grave, non seulement pour la somme, mais pour l'enfant. Sovent celui-ci meurt avant la fin du travail, et, dans le cas où il arrive vivant, d'n'est pas rare de le voir succomber peu de temps après.

Traitement. La plupart des moyens dirigés contre l'éclampsie des enfant on été également mis en usage dans l'éclampsie des semmes en travail. Mais, ches elle, on a principalement insisté sur quelques uns de ces moyens, et l'on en a consilé d'autres spéciaux que je vais indiquer.

Émissions sanguines. La plupart des auteurs regardent la congestion cérébric somme la cause prochaine des convulsions. Il est plus naturel de penser, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que cette congestion n'est qu'un résultat de l'apprix commençante; mais, quelle que soit l'opinion qu'on adopte, il n'en est pas miss certain qu'on doit employer assez largement les émissions sanguines lorsque la fat est gonflée, vultueuse, lorsque les yeux sont brillants, et que la céphalalgie est intense. Par ce moyan, on fait cesser, non seulement la congestion cérébrale, au orlie de tous les autres organes, et l'on peut surtout espèrer de rendre la respition plus libre. La saignée du bras, du pied, de la jugulaire même, peuvent èn employées dans ce but; mais cette dernière opération peut être rendre très éfficile par l'état de convulsion dans lequel se trouve la malade. Quant aux my sues, aux ventouses scari fiées, leur application est moins habituelle, et l'on n'y rescours que dans des circonstances particulières dont je ne peux pas m'accuper si

Les vomitifs, et en particulier l'ipécacuanha (Plenk), ent été conseilés des cette affection. Comme chez les enfants, ils conviennent principalement lorsqu'i y a des signes d'indigestion.

La digitale à l'intérieur est recommandée par Hamilton, qui associe son empirant pésicatoires. Coux-ci sont conseillés par plusieurs auteurs qui veulent qu'en les applique sur le cuir chevelu. On n'a cité qu'un trop petit nombre de site es saveur de cette pratique.

L'acide prussique a été mis en usage chez les semmes en travail aussi bien que chez les ensants; mais nous n'avons pas de renseignements plus positifs en selfets dans ce cas particulier.

Je citerai encore le carbonate de potasse et la plupart des antispesmediques no diqués dans la première partie de cet article (1). On comprendra pour quels moi je n'entre pas dans de plus grands détails, à se sujet.

(1) Voya Éclampsia des enfants.

Channier (1) vante les bons ellets des bains tièdes prolongés, pendant lesquels on suit des applications de compresses imbibées d'éau froide sur la tête. C'est un

moyen dont il faut recommander l'emploi.

Mais nous avons vu que c'est presque toujours dans des cas d'accouchement difficile que se produit l'éclampsie. Aussi tous les accoucheurs recommandent-fis, dans les cas où les convulsions deviennent très intensès, de favoriser l'accouchement, ou même de le provoquer par divers moyens. Ce serait sortir de mon cadre que d'entrer dans de grands détails à ce sujet, et je dois me contenter d'une indication semmaire.

Chaussier conseille de pratiquer our le cel de l'utérus des frictions avec une pennade de beliadone, la suivante, par exemple :

Ce remède n'est utile que dans les ces où la diffionité de l'acceschement est des

Plusieurs auteurs, permi lesquels je citerai M. Roche, conseillent de recourir à l'administration du seigle ergoté. M. Bayle (2) a fait conneître les succès qu'en a obtenus par ce moyen, qui ne convient encore qu'à un cas particulier : oclui dans lequel les contractions utérines ont besoin d'être stimulées.

Lorsque ces moyens ne suffisent pas, il ne saut pas hésiter à rompre la poche. des caux, si elle est encore intacte; à terminer l'accouchement avec la main; à appliquer le sorcepa; en un mot, à employer le moyen qui paraît le plus proppe à terminer le plus promptement possible l'accouchement. Cotte indication est suffisable ici.

Inholations de chloroforme. Nous commissons maintenant un assez grand sombre de cas dans lesquels les inhalations de chloroforme ont complétement dissipé des attaques d'éclassiques chez les femmes en couches. Ce moyen, qu'il ne faudrait pas craindre d'appliquer, même anx très jeunes enfants, dans une affection si grave, doit être vivement recommandé. Il serait facile de multiplier les exemples de succès abtenus par les inhalations; celui qui a été rapporté par Al. Gros (3) est suffisant pour en démontrer l'utilité.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de donner un résumé de ce traitement, car

le seconde partie de cet article n'est elle-même qu'un résumé.

### ARTICLE IX.

## TÉTANOS.

Le tétanos étant une maladie dont les symptômes sont très facilement appréciables, une indication précise, et même une description assez exacte en ont été lonnées dans les premiers temps de la médecine. Les caractères du tétanos sont settement tracés per Hippocrate (4); et dans les siècles suivants, un nombre im-

(2) Ribliothèque de thérapeutique; Paris, 1835, t. III, p. 373.

<sup>(1)</sup> Cous. sur les convulcions qui allaquent les semmes enceintes; Pasis, 1832.

Bulletin général de thérapeutique, 15 janvier 1849!

(4) Chures completes, tead. par Littes : Paris, 1859, 1. VII : Des masadies, lir. 186, phape 12.

mense d'auteurs se sont occupés de cette maladie. Il serait homocoup trep long d'énumérer même les principaux travaux sur ce sujet intéressant qui a fixé l'attention des chirurgiens plus encore que des médecins, parce que c'est surtout à la suite des blessures et des opérations chirurgicales que se produit le tétans. Je ne donnerai donc ici aucune citation, d'autant plus que, dans le cours de cet article, j'aurai à indiquer les divers ouvrages dans lesquels se trouvent les principent documents,

On a proposé plusieurs divisions pour l'étude de cette affection, mais il n'en et aucune qui ait pour base des différences essentielles dans les symptômes on les lésions que présente la maladie. On a dû naturellement et tout d'ahord diviser le tétanos en traumatique et en non traumatique, et cette division est celle qui a le plus d'importance. Cependant, en y regardant de près, on voit qu'il n'y a guère que le cause qui soit différente; mais comme dans le tétanos traumatique, l'état et la neture de la blessure fournissent assez souvent des indications utiles pour le traitement, il faut reconnaître que cette considération étiologique a sa valeur, et que le division doit être maintenue. Je n'ai pas besoin de dire que mon intention est ét ne m'occuper ici que du tétanos non traumatique; melhoureusement la distinction que je signale, et qui est admise par tout le monde, est lois d'avoir été présent à l'esprit des auteurs quand ils ont tracé leurs descriptions, en sorte qu'il est souveit impossible de reconnaître ce qui appartient à l'une et à l'antre des espèces dont s'agit.

Vient ensuite une division établie sur l'étendue du siège occupé par le tétans: de là le tétans universel et le tétans partiel; mais ce sont des variétés symptomes qu'il suffira de signaler en parlant des symptômes, et alors je m'occupaid de l'opisthotonos, de l'emprosthotonos, etc.

On a encore divisé le tétanos en continu, en continent et en rémittent, mais ce su là des nuances tirées de la plus ou moins grande uniformité du symptôme principal la contraction convulsive, et ces nuances sont trop peu importantes pour qu'il su nécessaire d'en tenir compte.

Enfin un très grand nombre d'auteurs ont décrit séparément le tétanos des securanés. Dans cet article, je décrirai d'abord le tétanos des adultes, puis je recherai si cette maladie présente quelque particularité importante dans les primiers jours de l'existence.

Je ne poserai pas ici la question de savoir si le tétanos est une affection qu'en doive rattacher à certaines lésions du système nerveux, ou si, avec Pinel et preque tous les auteurs contemporains, il faut ne voir en lui qu'une simple névrose. Je su contenterai de dire que cette dernière manière de voir est celle que je partage, d'i j'attendrai, pour exposer les raisons qui m'y engagent, d'avoir à m'occuper de lésions anatomiques signalées par plusieurs observateurs.

## SI. - Définition; synonymie; fréquence.

La définition du tétance est beaucoup plus difficile que la plupart des auteur paraissent l'avoir pensé. On a dit généralement que cette affection est caractéraper une convulsion tonique, une contraction permanente d'un plus ou moins grad nombre de muscles du corps, et par des douleurs plus ou moins violentes dans à parties convulsées. Mais si l'on se rappelle un très grand nombre de lais que parties convulsées.

ignalés dans la description des maladies cérébrales, on remarquera que cette délinition peut s'appliquer à un grand nombre de cas de contracture, de raideur, de
rétraction qui se montrent dans le cours des diverses maladies des centres nerreux, et que par conséquent elle manque de précision. D'un autre côté, il me paalt bien difficile d'éviter ce défaut. Si l'on réfléchit, en effet, à la nature de la maadie dont nous nous occupons, on voit que les cas où il y a contraction involonaire et permanente des muscles offrent entre eux une ressemblance telle, que la
igne de démarcation devient souvent impossible. Ne serait-se pas parce que le téanos est, comme plusieurs autres états morbides, tantôt un simple symptôme, et
antôt une affection idiopathique essentielle, qui prend, dans ce dernier cas, sa place
i part dans le cadre nosologique? Nous verrons plus tard que cette manière de
ioir peut servir à éclairer les questions litigieuses qui se sont élevées au sujet de
la nature du tétanos. Quant à présent, conteutons-nous de signaler l'insuffisance de
la définition admise, tout en regrettant que l'état actuel de la science ne nous permette pas de lui en substituer une plus complète et plus précise.

Cette affection n'a guère été décrite sous d'autres noms qui aient été assez généralement adoptés pour mériter qu'en les cite. Je dirai seniement qu'elle a été désignée sous des dénominations qui indiquent ses variétés, comme trismus, pisthotonos, etc., par des auteurs qui ont observé des cas de forme particulière; mais, je le répète, il n'y a dans cette synonymie rien de véritablement intéressant pour les recherches historiques et bibliographiques.

On peut dire d'une manière générale que le tétanos est une maladie assez rare, même en tenant compte du tétanos traumatique. Nous verrons tout à l'heure que sa fréquence varie beaucoup suivant les climats.

### CII. - Ceuses.

Il serait bien intéressant d'avoir sur cette grave maladie des recherches étiologiques un peu précises; mais, sauf quelques renseignements fournis par les auteurs qui ont écrit sur les maladies des pays chauds, nous n'avons guère que des données résultant de saits isolés ou peu nombreux.

## 1º Causes prédisposantes.

Age. Dans les climats froids et tempérés, le tétanos n'attaque guère que les adultes. Dans certains climats chauds, il est au contraire commun chez les très jeunes enfants, sans pour cela devenir rare chez les adultes, car c'est précisément dans ces climats que les blessures donnent le plus souvent lieu à ce redoutable accident.

Sexe. Suivant M. Rochoux, les sujets du sexe féminin présenteraient le tétanos plus fréquemment que les sujets du sexe masculin; mais il faut croire que cet auteur a observé dans des circonstances particulières, car c'est le contraire qui a lieu, et il est le seul qui ait avancé une pareille proposition.

M. le docteur Pitre-Aubinais (1) a vu le tétanos se produire chez les femmes en couches au plus fort de la fièvre de lait; il a donné à cette espèce le nom de tétanos puerpéral.

<sup>1,</sup> Journal de la Société de médecine de la Loire-Inférieure:

Localités. Suivant Samuel Gooper, cette maladie se montre de préférence dus les contrées basses et marécageuses. Il est certain qu'il en est ainsi dans les clims chands.

Climats; saisons. Il résulte de tous les faits recueilles par les divers auteurs que le tétanes se produit beaucoup plus fréquemment dans les climats chauds, et su-tout dans ceux qui sont remarquables par les grandes variations de températur; aussi cette maladie se montre-t-elle de préférence dans certains moments de l'été, où à des journées d'une chaleur excessive succèdent des nuits fraiches.

On a remarqué, principalement dans les cas de tétanos traumatique, que la sujets d'une forte constitution y étaient plus exposés que les individus faibles débiles.

## 2º Causes occasionnelles.

Je ne passerai pas en revue les diverses causes du tétunos traumatique, telo que la piqure, la déchirure des nersa, etc.; ce sont des détails qu'il saut cherche dans les livres de chirurgie.

Parmi les causes occasionnelles du tétanos idiopathique, on a cité en premier ligne l'impression du froid. Dans les faits qu'on a rapportés en faveur de cette opinion, on voit que tantôt les sujets ont été exposés à un froid prolongé; que tatôt ils ont été mouillés et ont conservé sur eux leurs vêtements humides, et que d'autres fois ils ont été soumis à un froid vif, le corps étant en sueur. Quelt et l'influence proportionnelle de ces diverses applications du froid? C'est ce qu'il n'est pas possible de dire. Ce que l'on peut affirmer, c'est que dans un assez bon nombre d'observations, même de tétanos traumatique, la maladie s'est produite assez per de temps après cette exposition au froid, pour qu'on ait été autorisé, surtout et l'absence de toute autre cause évidente, à rapporter son apparition à cette influence.

Il résulte des recherches de Truka (1), que des substances alimentaires integestes, l'indigestion, l'excès des boissons alcooliques, ont été, dans plusieurs en les seules causes auxquelles on ait pu rapporter l'apparition de la maladie. Que est le degré d'influence de ces causes? c'est ce qui reste encore à déterminer d'un manière précise.

Viennent maintenant des causes qu'il suffit d'énumérer, parce que nous n'aves sur elles que les renseignements les plus vagnes. Ce sont les impressions mere vives, les excès vénériens, les vers intestinaux, les flux considérables, leur sur pression quand ils sont habituels, la répercussion des exonthèmes, de la goute, ex Tous les anteurs modernes sont d'accord sur le peu de sondement de toutes ce causes qu'on retrouve dans presque toutes les maladies. Le docteur Cejerchied cité par les anteurs du Compendium, a rapporté des saits dans le but de promque le tétanos peut régner d'une manière épidémique; mais ces auteurs ou se ressortir tous les doutes qui existent sur la réalité du sait.

Plusieurs médecins ont vu la cause occasionnelle du tétanos des enfants nouvenés dans l'inflammation qui se manifeste souvent à un degré asses marqué à l'exbitic, par suite de la séparation du cordon ombilical. M. Thore, dans un mémor intéressant que j'aurai à citer de nouveau plus loin, a objecté que cette inflammation.

<sup>1)</sup> Comm. de lelano; Vindob., 1777.

ion est fréquente, tandis que le tétanos est rare, au moins dans nos climats, et qu'en outre on voit fréquemment le tétanos précéder cette inflammation. Ces obsections ont d'autant plus de valeur que l'on n'a pas cité, en faveur de l'opinion qu'elles combattent, de faits véritablement convaincants.

# S III. - Symptômes.

Tétanos chez l'adulte. — Début. Il résulte des saits publiés, que le tétanos pontané, idiopathique dont nous nous occupons spécialement ici, se déclare ordinairement sans prodromes et brusquement. Cependant, en parcourant un certain tombre d'observations, on pe peut s'empécher d'avoir certains doutes à cet égand, arce que les médecins appelés au moment où les symptômes tétaniques s'étaient léclarés ont souvent négligé de rechercher avec soin ce qui s'était passé auperaant. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que, dans un nombre de cas qui ne aisse pas d'être assez considérable, le tétanos s'annonce par des frissons, par de la ourbature, de l'abattement, et d'autres sois par de l'insomnie et des vertiges. On le parviendra, au reste, à savoir quelque chose de positif sur ce point, que lors-pron l'étudiers, en ayant soin d'examiner séparément les saits qui ont des caracters particuliers.

Quelques auteurs ont rangé parmi les prodromes la roideur qui se manifeste lans le cou, le sentiment de constriction de la gorge, etc.; mais il est évident que sont là les symptômes mêmes de la maladie à son début.

Symptomes. Ainsi que je viens de le dire, le tétanos commence ordinairement par une sensation de roideur dans le cou et dans les muscles des machoires. Souventil y a constriction épigastrique et tension le long de la colonne vertébrale; puis la léglutition devient difficile, et bientôt la contraction involontaire envahinsant le tronc, puis les membres, la maladie est confirmée. On doit, avec A. Bérard et M. Denou-illiers (1), regarder comme exceptionnels les cas dans lesquels la maladie débute utrement. Examinons maintenant les symptômes suivant les différentes espèces de étanos.

Tétanos général. Trnka a décrit avec soin cette espèce, qui n'est pas la plus réquente. Tous les muscles du corps étant contractés convulsivement, et les muscles extenseurs faisant antagonisme aux muscles fléchisseurs, il en résulte que le ronc et les membres sont directement tendus, ce qui a fait donner à cette espèce e nom de tétanos droit. Pour donner une idée de l'état dans lequel se treuve le nalade, Trnka le compare à une statue, et dit qu'on pourrait le soulever tout d'une nièce en le saisissant par les pieds. Les muscles de la machoire participant à cette rigidité, il en résulte que les dents sont fortement serrées, et qu'il est impossible le les écarter. Il est même arrivé quelquesois que la langue, so trouvant poussée nors des arcades dentaires par un mouvement involontaire, a été compée par es dents convulsivement rapprochées. Dans des cas beaucoup moins fréquents, on roit les mâchoires violemment écartées, saus qu'on puisse les rapprocher.

La contraction du pharynx est souvent telle, que, lors même qu'en a pu saire pénétrer des boissons dans l'arrière-gorge, il arrive quelquesois qu'elles ne peuvent pas être ingérées, la déglutition étant devenue impossible. C'est par la base

<sup>11</sup> Compendium de chirurgie, art. TÉTANOS.

de la langue que commence cette constriction. On a remarqué néanmoins que cet organe peut ordinairement se mouvoir après que les autres muscles sont contracturés.

La convulsion gagnant la poitrine et l'abdomen, on observe une immobilité plu ou moins complète des parois de ces cavités, et la rétraction de la dernière. Cept-dant il faut dire qu'il est bien rare que les muscles inspirateurs soient complétement convulsés et immobiles. Enfin les membres, participant à la rigidité générale, sont dans l'extension, et les efforts faits pour les fléchir restent sans succès. Spragel a avancé que la contraction morbide respectait les doigts, mais ce n'est pas œ qu'ont noté les autres observateurs, et en particulier M. Grisolle (1).

Une douleur plus ou moins vive accompagne cet état convulsif. Quelques super se plaignent à peine de leurs souffrances, qui sont légères, mais la plupart épres-vent des exaspérations douloureuses qui sont souvent insupportables. Ces douleur consistent dans des élancements, des déchirements qui parcourent les membres et tronc, et il n'est pas rare d'observer des crampes très douloureuses. Dans me petit nombre de cas seulement la douleur est permanente.

La contracture, qui est le caractère essentiel de la maladie, est continue. I quelque moment qu'on examine le malade, on voit que les muscles présentent un rigidité évidente; mais, par moments, on les voit agités de secousses contulaire, et c'est surtout alors que les douleurs dont je viens de parler se sont sentir l'e convulsions rapides, subites et douloureuses, surviennent très souvent sans qu'elles provoque; mais on a noté aussi qu'elles se reproduisent particulièreme lorsque le malade éprouve une contrariété, une émotion; lorsqu'il vent saire un mouvement.

Du côté des voies digestives, on observe ce qui suit: La soif n'est aumentée que lorsque la contraction des muscles du pharynx et de l'œsophe empêche la déglutition. Alors elle devient intense. L'appétit n'est pas naturellemes persu; aussi, lorsque la déglutition est impossible, la faim vient-elle se joindre la soif pour tourmenter le malade. Si l'on veut insister et chercher à introduire boissons ou des aliments, la suffocation devient imminente. Dans les mêmes re constances, on voit la salive s'accumuler dans la bouche, ne pouvant franché pharynx, puis couler en bavant entre les lèvres. Cette salive est épaisse, source écumeuse, et parsois sanglante.

On a signalé comme un symptôme appartenant au tétanos, des romisers dans les premiers temps de la maladie. Sans prétendre que ce soit une erreur. 11 peut peuser que, dans la phapart des cas où îl en a été ainsi, il s'agissait d'un lèbnos symptomatique d'une affection des centres nerveux.

Il y a presque toujours une constipation opiniâtre, ce qui tient à la contracté spasmodique des sphincters. Dans quelques cas peu sréquents, au contraire. •• 1 noté des selles involontaires.

Du côté de la vessie on observe des symptômes semblables à ceux de l'internance de c'est-à-dire que, lé plus souvent, il y a, soit excrétion difficile et douloureur d'urine, soit rétention de ce liquide, et que, dans quelques autres, on a vu l'urine s'écouler involontairement.

<sup>1)</sup> Trait. clem. de path., art. Telanos, t. II.

La respiration est ordinairement gênée. Quelquesois elle est suspirieuse, rensante, et, lorsque les muscles inspirateurs sont envahis, ce qui n'a lieu que dans les cas extrêmes, l'asphyxie devient de jour en jour imminente. Cette gêne de la respiration ne se sait principalement remarquer que pendant les paroxyames, pendant ces secousses convulsives que j'ai indiquées plus haut.

La voix est ordinairement naturelle. Lorsque la base de la langue et le pharynx sont convulsés, elle est pénible et sourde, et, comme les contractions les plus lortes ont lieu par secousses, la parole est presque toujours entrecoupée. Lorsque ces symptômes sont parvenus à un très haut degré, les malades ne peuvent plus laire entendre que des sons inarticulés.

La circulation ne présente ordinairement rien de remarquable, si co n'est que le pouls est un peu ralenti. Lorsque la respiration est très embarrassée et précipitée, le pouls devient petit et fréquent. On a néaumoins cité des cas de tétanos fébrile, et j'en ai vu un exemple manifeste, bien que l'autopsie ait permis de constater l'intégrité de tous les organes; mais ces cas sont rares.

Vers les derniers temps de la maladie, on voit la peau, qui jusqu'alors avait conservé ses caractères normaux, se couvrir d'une sueur froide et visqueuse. Mais l'aut encore signaler ici des cas dans lesquels les sueurs se montrent dans le étanos en même temps qu'une certaine élévation de la température.

On a cité quelques cas dans lesquels on a remarqué des symptômes d'hydrohobie, mais ces cas sont rares, et les renseignements nous manquent pour en apnécier la nature.

Lorsque le tétanos est idiopathique, essentiel, c'est-à-dire dans les cas dont sous nous occupons spécialement ici, l'intelligence reste intacte au milieu de ces ymptômes si graves, et c'est ce qui rend la position des malades plus cruelle neore. Les auteurs, et en particulier Truka, ont néanmoins cité des cas dans esquels il y avait un délire tantôt tranquille, tantôt bruyant et surieux; mais il st douteux que ces cas se rapportent au tétanos idiopathique, et l'on s'accorde énéralement à attribuer ce symptôme à une complication, lorsqu'il survient dans le semblables conditions.

Il est remarquable que, dans un bon nombre de cas, la nuit apporte une améioration plus ou moins sensible à ces accidents. Il n'est pas rare, en effet, de
oir des malades avoir un sommeil tranquille la nuit, bien que la maladie ne préente aucun amendement réel. D'autres ont des exacerbations la nuit aussi bien
ue le jour.

On voit que, dans toute cette description, nous avons été obligé d'admettre sans esse des exceptions, et qu'il n'est aucun symptôme, sauf les convulsions, qui se etrouve dans tous les cas cités. En serait-il de même si, comme je le disais plus aut, on établissait des catégories bien distinctes? si l'on étudiait séparément les es où la maladie a existé sans lésion évidente, ceux où l'on a trouvé des lésions es centres perveux, etc. ? Il est permis d'en douter.

Disons maintenant un mot des diverses espèces de tétanos:

1. Trismus. Cet état de contraction et de rigidité que nous avons vu se montrer u côté des muscles élévateurs de la mâchoire inférieure, peut exister seul. Il a eçu les noms de trismus ou de tétanos maxillaire. Les mâchoires sont tellement errées dans la plopart des cas, qu'on ne peut les écarter, et que, pour faire boire le

un tube sin pour saire aspirer le fiquide. On a, dans quelques cas, cassé une a plusieurs dents. Le trismus se montre presque toujours dans les autres especque je vals mentionner.

2º Tétanos facial. Dans les cas de trismus, la convulsion peut gagner le musclés de la face et des yeux. La physionomie est alors sortement contractée, le

yeux sont hagards, et l'aspect du malade a quelque chose d'effrayant.

3° Tétanos cervical. Il est au moins fort rare que la convulsion soit bornée au muscles du cou dans les cas de tétanos essentiel. On a cité des exemples de genre parmi les cas de méningite rachidienne bornée à la partie supérieure. Il un suffit de rappeler que; dans cette variété, la tête est fortement portée en arrière qu'elle ne peut être fléchie, et que les muscles de la partie postérieure du cou su rigides. C'est un opisthotonos partiel.

principalement de la convulsion des muscles de la partie postérieure du tronc son plus haut degré, elle se montre avec les caractères suivants : le tronc forme marc dont la convexité est antérieure, les membres sont dans une extension force minsi que la tête, de telle sorte que le malade ne repose que sur cette partie et su les talons. A un degré moindre, il y a seulement courbure du tronc en arrière.

- 5° Empresthotonos. L'emprosthotonos est l'espèce opposée à la précident c'est-à-dire que les convulsions occupent les muscles antérieurs du corp. L'emprest toucher le menton.
- 6º Pleurosthotonos. Enfin la contraction des muscles d'un des côtés du troce du con donne lieu à une courbure latérale, de sorte que l'épaule vient touche tête, et la hanche se relève vers le côté du thorax correspondant. Cette espèce la plus rare.

# § IF. — Marebes durées terminaison de la maladie.

En exposant les principaux symptômes dans leur ordre d'apparition, j'ai is qué la marche de la maladie. On peut dire, en général, qu'elle est continue les qu'il existe des paroxysmes assez marqués dont j'ai maintes fois parlé plus la Quelques auteurs ont signalé non seulement un tétanos rémittent, mais encore settanos intermittent. Dans la première de ces deux formes on observe des intralles de calme plus grands que dans les cas ordinaires. Quant à la seconde existence est loin d'être prouvée. Nous avons vu, dans un des articles pricèdement la maladie désignée par Dance sous le nom de flèvre intermittente témiques n'est autre chose que la contracture idiopathique (1). Quant aux faits cité : Fournier-Pescay (2), l'exactitude du diagnostic est généralement révoque doute.

La durée de la maladie est assez variable. Cependant il résulte de l'examente faits que, dans la très grande majorité des cas l'affection, lorsqu'elle se terme par la mort, n'a pas une durée de plus de dix jours. Ceux dans lesquele se

<sup>(1)</sup> Voy. l'art. consacré à cette affection.

<sup>(3)</sup> thet. des ar. welliantes, set. Thranck.

lurée est de plus de vinet jours sont tout à sait exceptionnels. Il est plus fréquent, u contraire, de voir des cas dans lonquels la mort survient en très peu de temps 24 et 36 beures). Nous n'avons pas de relevés de saits qui nous apprennent d'une nanière bien exacte quel est le plus promptement mortel du tétanos traumatique u du tétanos spontané.

Le tétapos se termine par la mort dans la grande majorité des ças. Le docteur dizard-Curling a, sur 246 cas trouvé 236 frois la terminaison par la mort. Il est rai qu'il s'agit du tétanos transpatique. Suivant la plupart des auteurs, le tétanos pontané est moins meurtrier; mais les incertitudes du diagnostic porté dans un ertain nombre de cas ne nous permettent pas de regarder cette assertion omme parfaitement démontrée. Les malades succombent presque toujours aux nites de cette asphysic lente dont nous avons indiqué plus haut les principaux ymptômes.

# S W. - Récions anatomiques.

Il est important de dire quelques mots des lésions anatomiques signalées par les uteurs. Les uns ayant été frappés de l'existence, dans la méningité cérébre-spiule, des convulsions tétaniques que nous avons décrites en parlant de cette intadie, ont regardé l'inflammation des membranes de la moelle comme la lésion
natomique propre à cette affection. D'autres ont considéré le tétanos comme un
ymptôme du ramollissement de la moelle, et surtout des faisceaux antérieurs qui
résident au mouvement, parce que, dans quelques cas, ils ont trouvé ce ramoissement. D'autres encore ont attribué la maladie à une névrilémite; à une arahnitis. Il serait inutile d'indiquer les lésions qui résultent de ces affections, elles
ont maintenant bien connues de nos lecteurs.

Je ne parie pas ici des inflammations du tube digestif ou d'autres organes; il est, n effet, trop évident que, dans les cas où l'on peut leur attribuer un certain de ré d'influence sur la production de la maladie, effes ne jouent d'autre rôle que elui d'une cause déterminante, et ont même une influence moins grande que les lessures que nous avons citées en première figne dans le paragraphe consacré à étiologie. J'ajouterai seulement que, dans quelques cas, on a noté la rougeur des anglions semi-lunaires.

Mais si nous ne manquons pas de saits dans lesquels des lésions anatomiques videntes ont été rencontrées à l'autopsie, il saut remarquer d'abord que ces lésions ont très diverses et n'ont pas ce caractère d'uniformité qu'on remarque dans les ésions anatomiques essentielles des autres affections, et en second lieu, qu'on a ité un nombre de cas plus considérable encore dans lesquels l'inspection anatonique n'a rien sait découvrir.

La conclusion que nous devons en tirer, c'est que le tétanos, qui, dans un grand ombre de cas, doit se ranger parmi les affections nerveuses essentielles, n'est, lans d'autres, qu'un symptôme de maladies diverses, et principalement des affections de la moelle. C'est ce que nous retrouvons, du reste, dans beaucoup d'autres maladies.

# 5 VI.:- Diegnostie; prenettie.

Tout le monde convient que le diagnostic du tétanos n'offre pas de difficultés érienses. La forme tonique des convulsions le sait distinguer de l'éclampsie et de

l'hystèrie. L'épilepsie en diffère essentiellement par l'intermittence des attaque et surtout par la perte complète de contraissance. Quant à la distinction du tétane essentiel et du tétanos symptomatique, elle est renduc facile par la contaissance des symptomes des maladies cérébro-spinales décrites dans les articles pricédents (1). Je n'insiste donc pas sur ce point.

Pronostic. Le pronostic est très grave. Nous avons vu, à propos de la terminason, qu'on regarde le tétanos spontané, et par conséquent celoi dont nous sur occupons spécialement ici, comme moins grave que le tétanos traumatique; mis il n'en résulte pas moins des faits connus que cette affection, quelle que soit su origine, cause très fréquemment la mort. La mort par asphyxie étant la terminaison la plus fréquente de cette affection, il n'est pas besoin de dire que c'est signe très fâcheux lorsque la respiration devient très embarrassée.

# S.VII. - Traitement,

On a proposé un grand nombre de médications contre le tétanos. Nous also passer en revue les plus importantes, en tenant compte principalement de celle qu'on a employées dans les cas de tétanos spontané, mais sans exclure celles qu'a a dirigées contre le tétanos traumatique, parce que tout porte à croire qu'el doivent avoir la même action dans l'une et l'autre espèce.

Émissions songuines. Les opinions sont très partagées au sujet des émissions sanguines. Toutefois il faut reconnaître que presque tous les auteurs les reconnaident; mais à des degrés si différents qu'il y a presque opposition dans leurs q nions à ce sujet. Ainsi, tandis que les uns veulent, avec Boyer, qu'on se contra de pratiquer une ou deux saignées chez les sujets forts et vigoureux, d'aum. avec Lissranc et M. Lepelletier, de la Sarthe, recommandent de saige d'une abondance extrême. Le dernier a pratiqué en deux jours et demi just cinq saiguées d'un kilogramme chacune, et Lisfranc a, en dix-neuf jours, à dix-neul saignées et prescrit 750 sangsues. Les sujets chez lesquels on a culune si énorme quantité de sang ont guéri. Est-ce une raison pour regarder r émissions sanguines, et en particulier les émissions sanguines abondantes, com très utiles dans le tétanos? On peut en douter. Combien de cas dans lesques co moyens sont restés sans effet! Quelques exemples de guérison ne suffices p pour établir solidement la valeur d'un moyen thérapeutique. Quoi qu'il en m. constatons qu'on a principalement recours à la saignée générale et à l'applicades sangsues le long du rachis.

Narcotiques. Parmi les narcotiques, il n'en est aucun qui ait été aussi génerlement administré que l'opium, ou plutôt l'opium est presque le seul narcotque qui ait été prescrit. C'est toujours à baute dose qu'on a donné ce médicanement n'en finirais pas si je voulais énumérer les doses énormes qui ont été ordent par les divers médecins. Disons seulement que Monro a vu administrer jusqu'e six grammes d'opium en un jour; que le docteur Littleton (2) a guéri desser sants de dix ans en prescrivant à l'un 30 grammes de laudanum liquide en pour, et à l'autre 50 grammes d'extrait d'opium en douze heures. Il sussit de l'autre su l'autre 50 grammes d'extrait d'opium en douze heures. Il sussit de l'autre su l'autre su l'autre su l'autre su l'autre su desse de laudanum liquide en pour le desse de l'autre su l'au

<sup>(1)</sup> Voy. Méningite spinale, Myélite, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. Thousseat et Pidoux, Traile de thérapentique; Paris, 1847, 3º fdit.

exemples. Ce qu'il y a de remarquable dans la plupart des cas cités, c'est que, malgré ces doses si considérables, on n'a pas observé de narcotisme marqué; mais, suivant le docteur Bizard-Curling, ce n'est pas là une condition favorable. Cet auteur a remarqué, en effet, que lorsque l'opium a une utilité réelle, il produit un certain degré de narcotisme à peu près comme dans les autres affections.

L'administration de l'opium doit se faire par la bouche et par le rectum, et d'après ce qui précède, on ne doit pas craindre d'en administrer tout d'abord une dose considérable (5 à 10 centigrammes toutes les deux heures ou même toutes les heures, si les accidents sont très graves), et d'augmenter rapidement cette quantité. C'est au médecin à surveiller l'emploi de ce médicament.

L'opium a été uni à d'autres substances. Ainsi le docteur Baldwin (1) veut qu'on l'associe au vin ammoniacal et qu'on l'administre en même temps que l'huile de térébenthine; mais rien ne prouve que cette association soit réellement utile.

Le tabac donné en lavement sous forme de décoction ou de vapeurs a été également préconisé. M. Lavenne (2) est un de ceux qui en ont le plus vanté les heureux esfets. La décoction doit être assez forte. On prescrira:

24 Feuilles sèches de tabac..... 30 gram. Faites bouillir pendant dix minutes dans: Eau commune ..... 400 gram.

Pour un lavement.

M. Lembert (3) rapporte deux cas de guérison par l'acétate de morphine administré par la méthode endermique. La dose de ce médicament doit être élevée comme celle de l'opium. Dans un cas de tétanos traumatique après une amputation, M. Thomassin (4) a employé en quinze jours jusqu'à trois grammes et demi d'acétate de morphine tant sur la plaie du moignon que sur des vésicatoires. Tout porte à croire, d'après ce que nous savons de l'administration de l'opium à l'intérieur, que cette dose peut être dépassée sans inconvénient. L'administration d'une forte dose se fait avec facilité en multipliant les vésicatoires.

Belladone. M. Lenoir (5) a obtenu plusieurs fois la guérison du tétanos traumatique à l'aide de la belladone et des bains de vapeur. Ce traitement peut être sacilement appliqué au tétanos non traumatique.

Antispasmodiques. Les antispasmodiques n'ont pu être oubliés dans une affection de cette nature. Voici une formule recommandée par Fournier:

Triturez ensemble dans un mortier de verre, et ajoutez peu à peu :

Infusion d'arnica...... 120 gram. | Eau de Luce.....

A prendre par cuillerées, d'heure en heure.

Je pourrais encore citer l'assa fætida, le castoréum, etc.; mais il n'y aurait pas d'utilité réelle.

<sup>(1)</sup> The Amer. Journ., 1833.

<sup>(2)</sup> Journ. de méd. et de chir. pratiques, 1837.

<sup>(3)</sup> Arch. gén. de médecine; Paris, 1828, t. XVII, p. 440.

<sup>(4)</sup> Essai sur le tétanos traumatique ; Thèse, Paris.

<sup>15)</sup> Union médicale, 8 novembre 1849.

Inhalations de chloroforme. Bien que le chloroforme soit resté impuissant das beaucoup de cas où il a été employé, c'est un moyen qu'il ne faut pas négliger; car dans d'autres il a eu une utilité incontestable. Je citerai ceux qui ont été observé par MM. Forget et Hergott (1), et qui nous font voir une amélioration constante à chaque inhalation, suivie au bout de quelque temps d'une guérison complète.

Tartre stibié à haute dose. On trouve dans les recueils de médecine quelque faits de guérison du tétanos par l'émétique à haute dose. Laënnec, qui a applique cette médication à un certain nombre de maladies, a cité deux cas où un tétans spontané s'est terminé heureusement après l'usage de la potion stibiée qu'il comployait dans la pneumonie (2). Un des plus remarquables parmi ces faits rapportés en faveur du tartre stibié, est celui qu'a publié le docteur Ogden (3). Aproposités en faveur du tartre stibié, est celui qu'a publié le docteur Ogden (3). Aproposités de teinture et 40 centigrammes d'extrait d'opium en vingt-quatre heures, ce médecia eut recours au tartre stibié administré ainsi qu'il suit:

24 Émétique...... 9,15 gram. | Eau sucrée ou solution de si-Teinture d'opium..... 50 gouttes. | rop de gomme...... 1/2 verre. Prendre cette dose toutes les deux heures.

Bientôt l'amélioration devint évidente, et des évacuations alvines abondante ayant été provoquées par l'administration de quatre gouttes d'haile de crotum : glium, le malade se rétablit promptement.

Voilà encore des faits que nous devons consigner, parce que, dans une affectiva aussi redoutable, il faut tenir grand compte de tout ce qui a été tenté; mais, univoit, ils sont bien peu nombreux.

Mercuriaux. Les préparations mercurielles ont été administrées tant à l'intérier qu'à l'extérieur. Traka accordait au mercure plus d'efficacité qu'à l'opium le même. Young conseillait de donner le deutochlorure de mercure à une de aussi élevée que l'estomac peut la supporter, et il a cité, en faveur de ce tratement, l'exemple d'un enfant de douze ans chez lequel les convulsions tétanique cessèrent aussitôt que se montra la salivation. Les frictions mercurielles outerplus fréquemment employées; elles ont été notamment mises en usage par M'Ungor (4) et par M. Forget (5). Ce dernier, après avoir mis inutilement en usage per sieurs des moyens précédents, eut recours à des frictions dans lesquelles on comployait 30 grammes d'onguent mercuriel par jour, et le malade se rétablit.

Le calomel a été vanté par une multitude d'auteurs, parmi lesquels je nigules. Trnka, Monro, Stark, Pitschaft, Hildenbrand et Wendt (6). Ce dernier dit avve employé ce médicament avec un succès constant.

Nous n'avons pas de renseignements suffisants pour juger d'une manière déficitive la valeur des préparations mercurielles dans le traitement du tétancs; mande nous pouvons citer des relevés statistiques de M. Blizard-Curling qui sont de nous à inspirer beaucoup de doutes sur leur efficacité. Cet auteur a trouvé que, dim

<sup>(1)</sup> Bulletin général de thérapeutique, février 1849.

<sup>(2)</sup> Voy. l'art. consacré à cette affection.

<sup>(3)</sup> The London med. and. surg. Journ., 1836.

<sup>(4)</sup> The Edinburgh med. and. surg. Journ.; 1806.

<sup>(5)</sup> Bull. gen, de thérap., octobre 1836.

<sup>6)</sup> Voy. Journ. compl. des sc. méd., t. XXIX.

31 cas où la maiadie se termina par la môrt, le mercure avait été administré seul onze sois, tandis que, dans 24 cas se guérison, deux sois seulement on s'était borné à suire exclusivement usage de cet agent thérapeutique.

Sudirifiques. Les sudorifiques sont recommandés particulièrement dans les cás de tétunos spontané et lorsqu'on a quelque raison de penser que la maladie est due à la suppression de la transpiration. Truka, les docteurs Fournier-Pescay et Fritz on cité des exemples de guérison par ce moyen. On prescrit, dans le but d'exciter la sueur, les boissons chaudes et aboridantes, l'infusion de bourrache, de sureau, le corbonate d'ammoniaque, etc. A. Bérard et M. Denonvilliers recommandent particulièrement les bains de vapeur, en saveur desqueis MM. Campaignac (1) et Pétrequin (2) ont rapporté des exemples de guérison. Observons encore que ces exemples sont très peu nombreux et qu'on a employé l'opinin concurremment avec les bains de vapeur.

Alcalins. Le docteur Stütz (5) a recommandé vivement un traitement particulier qui a été mis en usage en Allemagne par plusieurs praticiens. Voici en quoi consiste ce traitement:

1° Tous les jours un bain avec la lessive de cendres ordinaires, à laquelle on ajoute :

Potasse caustique..... de 30 à 60 gram.

2º Donner au malade la potion suivante :

Mèlez. A prendre en six fois dans la journés, à des intérvalles égaux.

Le jour suivant, on met dans la potion 12 grammes de carbonate de potasse, et 'on peut élever la dose jusqu'à 16 grammes.

3° On administre concurremment l'opium à haute dose, en faisant alterner cette diministration avec celle de la potion alcaline.

On voit que ce traitement n'est pas simple. On y trouve un médicament dont 'efficacité est généralement admise : l'opium à haute dose; comment dès lors savoir quelle est la part réelle des alcalins, dans les cas où on l'a employé? Les saits de uérison qu'on a cités en saveur de cette médication ne sont pas de nature à dissier les doutes qu'on doit nécessairement concevoir à ce sujet.

Révulsifs. Un bon nombre d'auteurs, et en particulier ceux qui attribuent le stanos à une affection de la moelle épinière, ont vivement conseillé les topiques ritants le long de la colonne vertébrale. Ainsi les vésicatoires, les frictions irrintes, le cautère objectif. Ce dernier moyen à été nus en usage par le docteur ochen. Ce médecin promenait, à une petite distance de la colonne vertébrale, epuis l'occiput jusqu'au sacrum, un fer chaud, et répétait cette manœuvre abord tous les quarts d'heure, puis à des intervalles plus grands.

Bains froids; assument de les médecins qui les ont mis en usage sont nombreux, et c'est resque exclusivement dans le tétanos spontané qu'on les 4 conseilles. Je citerai

<sup>(1)</sup> Journ. hebdomadaire de médecine; Paris, 1829, 1. V, p. 47.

<sup>(2)</sup> Bull. gén. de thér., 1836.

<sup>(3)</sup> Hufeland's Journi, 1910.

principalement ici Wright, qui, pratiquant dans les Indes, a vu employer fréquenment ce moyen, que nous retrouvons dans presque toutes les affections nerveuss.
Pour les bains froids et les affusions, on donne la préférence à l'eau de mer, quant
la chose est possible. Après avoir plongé le malade dans l'eau, ou lui avoir jet
plusieurs seaux d'eau sur le corps, on doit l'essuyer promptement et le remette
dans un lit chaud, en ayant soin néanmoins qu'il soit modérément couvert. La
même manœuvre doit être répétée au bout de trois ou quatre heures, jusqu'à œ
que l'amendement des symptômes devienne notable. Ce qui vient jeter des doute
sur l'efficacité de ce traitement comme sur les précédents, c'est que, dans les ca
où on l'a employé, on a eu presque toujours recours à de fortes doses d'opian
qui ont bien pu par elles-mêmes procurer l'amélioration on la guérison qu'on a
attribuées à l'action de l'eau froide sur le corps.

Moyens divers. Je viens de passer en revue les principales médications proposées contre le tétanos. Il serait beaucoup trop long d'insister sur les autres movre mis en usage par les nombreux auteurs qui se sont occupés de cette maladie. L'indication suivante suffit: On a eu recours à l'acupuncture (Delsignore), à l'alministration d'immoniaque (Fournier-Pescay), de la teinture de cantharides (Gilmore), de l'asenic (Hull), de l'huile de térébenthine (Hutchinson, etc.), du baume du Péra (Kollock), des purgatifs drastiques (Wright, Boyer, Lawrence, etc., etc., d'acide prussique, du zinc, etc. Il est évident que nous ne pouvons avoir que de données bien incertaines sur cette multitude de remèdes. M. Bishop (1) a rappor un cas dans lequel le sulfate de quinine administré à la dose de 75 centigramme par jour fit disparaître les symptômes d'un tétanos traumatique integae.

On trouve dans les journaux allemands et anglais un assez bon nombre de ca de tétanos traumatique guéris par le haschisch.

Régime. Le tétanos essentiel n'étant pas une maladie ordinairement fébrile.

n'a généralement pas conseillé un régime très sévère. C'est ainsi que, même de que les symptômes convulsifs sont portés au plus haut degré, on accorde au la lade des bouillons et même d'autres aliments liquides; cependant, dans la grade majorité des cas, on ne commence à nourrir le malade que lorsqu'il manufacte lui-même le besoin de prendre des aliments, et assez souvent, ainsi que nous l'avez vu plus haut, on a de la peine à y parvenir.

Résumé. Il ressort de tout ce qui vient d'être dit, que, pour nous fixer su valeur des divers traitements du tétanos, il nous faudrait des recherches faite. In une plus grande échellé. Ce ne sont, en effet, que des cas isolés de guérison. Su qu'on puisse suivre l'action des médicaments dans les divers cas qui se présent à l'observation. Il faut faire néanmoins une exception en faveur du travai > M. Blizard-Curling, qui a senti la nécessité d'analyser un nombre considérabir faits; c'est là un exemple qu'il est à désirer de voir suivre, car on comprend questions aussi difficiles. Une autre cause d'incertitude, c'est la négligence qu'es mise à distinguer, dans l'appréciation des moyens thérapeutiques, les cas de mai différente, ou qui ont été produits par des causes diverses. On doit donc essex

<sup>(1)</sup> New-York journal of med., et Bulletin gén. de thérap., povembre 1849.

vivement ceux qui se livreront à de semblables recherches à ne jamais manquer d'examiner l'action des médicaments dans les diverses catégories de faits.

On sent bien qu'il n'y aurait aucune utilité à formuler en ordonnances un traitement qui se compose de tant de médications distinctes. Disons seulement ici que les cas les plus nombreux de guérison se sont montrés après l'administration de l'opium à haute dose, et que c'est par conséquent cette substance qu'on doit placer en première ligne dans la médication interne.

### RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Émissions sanguines; narcotiques; antispasmodiques; inhalations de chloroforme; tartre stibié à haute dose; mercuriaux; sudorifiques; alcalins; traitement de Stütz; révulsifs; bains froids; affusions froides; moyens divers; régime.

### ARTICLE X.

### CHORÉE.

Si l'on en croit J. Frank (1), la connaissance de cette maladie remonterait à Hippocrate (2), et Galien en aurait donné une description claire, sous le nom de scélotyrbe; mais les passages que cite cet auteur ne sont pas de nature à faire partager cette manière de voir, car, dans celui qu'il emprante à Hippocrate, il n'est évidemment question que de la paralysie du rectum et de la vessie, et celui de Galien se rapporte bien plutôt à la paraplégie qu'à la chorée. Paracelse (3) a eu, par conséquent, raison de dire que, avant lui, cette affecțion ne se trouvait décrite nulle part. Mais il faut arriver à Sydenham (4) pour avoir une exposition vraiment scientifique des symptômes de la chorée, et c'est seulement en 1810 que Bouteille, en France (5), et Bernt, en Allemagne (6), en donnèrent une description complète, bien que cette maladie eût déjà été le sujet de nombreuses publications. Depuis, des auteurs plus nombreux encore se sont occupés de la chorée; je me contenterai d'indiquer, parmi les plus récents, MM. Blache (7), Rufz (8), dont le travail est très précieux, parce qu'il résulte d'une analyse exacte et méthodique d'un nombre important de faits; Dufossé (9), MM. Rilliet et Barthez, qui ont consacré à cette affection un article important de leur ouvrage (10), et M. Sée (11), dont le mémoire, plein de faits observés avec soin, a été couronné par l'Académie nationale de médecine. Ces divers travaux nous fourniront d'excellents documents pour la description qui va suivre.

- (1) Prax. med., pars. sec., vol. I, sect. 2, De chorea Sancti-Vili; Lipsix, 1841.
- (2) Œuvres complètes d'Hippocrate, trad. par E. Littré; Paris, 1846, t. V, p. 588, Prénotions rouques.
  - (3) Opera, t. I.
  - (4) Sched. monit. de nov. febris ingr.
  - .5) Traile de la chorée ou danse de Saint-Guy; Paris, 1810.
  - (6) Monographia choreæ Sancti-Vili; Prag., 1810.
  - (7) Dict. de méd., art. CHORÉE.
- (8) Rech. sur quelques points de l'hist. de la charée oher les enfants (Arch. gén. de méd., 1834).
  - (9) Dissert. Inaug.
  - (10) Trait. des malad. des enfants, art. Chonéz.
- (11) De la chorée. Rapport du rhumatisme et des maladies du cœur avec les affections nerreuses et convulsives (Mémoires de l'Académie nationale de médecine; Paris, 1850, l. XV, p. 373 à 525).

On n'a proposé, relativement à la chorée, qu'une seule division qui mérite d'être indiquée: c'est celle qui a été établie par Bouteille. Cet auteur veut qu'on distingue une chorée essentielle (proto-pathica), une chorée secondaire (denterpathica), et une chorée fausse (pseudo-pathica). Cette dernière espèce n'a pas éte admise, parce qu'elle ne se rapporte qu'à des états pathologiques qui n'ont autre chose que l'apparence de la chorée. Quant aux deux premières espèces, on peut, avec MM. Rilliet et Barthez, leur accorder plus d'importance, mais il n'y a aucus motif de consacrer une description spéciale à chacune d'elles; il suffit de mentionner, dans le cours de cet article, les particularités que présente la maladie suvant les cas.

Il y a quelque temps, M. Rubini (1) a décrit, sons le nom de cherée électrique, des convulsions irrégulières qui se manifestent particulièrement ches les jeunes filles robustes de cinq à vingt ans, mais qui peuvent se montrer aussi cher des hommes et chez des femmes. Je ne crois pas que ce soit là une véritable chorée : ce sont des convulsions encore peu connues, et pour la description desquelles il faut attendre de nouveaux documents.

Je ne parle pas ici de la cherée inflammatoire, de la chorée rhunatismale, etc., que plusieurs auteurs ont particulièrement distinguées; ce sont des distinction sondées sur la cause ou la nature présumée de la meladie dans les divers ces, et le suffit de s'en coopper à l'occasion de l'étiologie et du traitement.

# § I. — Difficition; synonymit; friquence.

La chorée est une maladie caractérisée par des contractions involontaires troirrégulières et revenant à des intervalles variables, des divers muscles du corps. « principalement de ceux des membres, ce qui fait faire au malade des mouvements désordonnés et très génants.

On a donné à cette affection beaucoup de noms se rapportant tous aux mouvements des membres inférieurs qui imitent une danse irrégulière: ainsi, dans é Saint-Witt on de Saint-Guy, clonus chorea, choreomania, saltatio Sancti-Vin. epilepsia saltatoria, ballismus. Cette affection ne laisse pas d'être fréquente. Nou verrons plus loin qu'elle se montre plus particulièrement dans l'enfance.

### S III. - Causes.

Personne n'a aussi bien que M. Rufz recherché les causes de cette affectue chez les enfants. Nous aurons donc à suivre en grande partie son travail relativement à l'étiologie. Quant aux causes qui déterminent la maladie chez les adultes il sera bien plus difficile de les indiquer d'une manière précise, parce que l'affection se montrant rarement à cet âge, on n'a très fréquemment à considérer que de cas isolés.

# 1° Causes prédisposantes.

Age. Aimei que je l'ai dit plus haut, l'âge a une influence très marquée sur i production de la maladie; mais ce n'est point dans le plus jeune âge qu'elle se un nifeste : ainsi on ne l'a pas observée chez les ensants nouveau-nés, du moiss c'es

(1) Mémoire lu au septième congrès des savants italiens (Union médicale, 19 lunge 164.

ce qui résulte des travaux de tous les auteurs qui se sont occupés des maladies de la première ensance, et qui ont regardé comme de simples mouvements choréisormes certains mouvements désordonnés, observés chez des ensants naissants (Monod), ou âgés de quelques mois (Simon) (1). De un à six ans, d'après les relevés de M. Rusz, elle est très rare, puisque, sur 189 malades, il ne s'en est trouvé que 10 de cet âge; de six à dix ans, la fréquence de la maladie augmente considérable-· ment, car, sur le nombre indiqué plus haut, cette période a sourni 61 malades; ensin, de dix à quinze ans, la fréquence est portée au plus haut degré, puisqu'on a trouvé dans cette période 118 sujets affectés. Il résulte des recherches de M. Eisenmann (2) que cette dernière augmentation de proportion porte principalement sur le sexe féminin, ce qui fait penser que la puberté chez les femmes a une grande instruence sur le développement de la maladie; mais cette opinion, qui était celle de Sydenham, Cullen, Stoll, Pinel, se trouve infirmée par les recherches de M. Sée, qui s'est assuré que le début de la maladie remonte le plus souvent à l'àge de dix et de onze ans. La fréquence de la chorée va ensuite en décroissant à mesure que l'on avance en âge, et c'est alors surtout qu'on observe ces cas douteux admis par certains auteurs, et qui jettent beaucoup d'obscurité dans les descriptions. Sexe. L'influence du sexe n'est pas moins remarquable : chez les sujets dont les observations ont été consultées par M. Rufz, on trouve 51 garçons et 138 filles. La même prédominance du sexe féminin a été constatée aux autres âges par présque

Puberté. La maladie étant, comme on vient de le voir, notablement plus fréquente aux environs de la puberté qu'aux autres âges de l'ensance, on a regardé la modification qui survient de cette époque dans l'organisme comme la cause prédisposante par excellence. Telle est, en particulier, la manière de voir de Bouteille, de Cullen et de Sydenham; mais M. Rusz sait observer que la maladie ne laisse pas d'être fréquente de six à dix ans, c'est-à-dire, à une époque encore éloignée de la puberté; d'ailleurs il saut remarquer que, si cette explication peut être donnée quand il s'agit des jeunes filles, il n'en est plus de même relativement aux jeunes garçons, chez lesquéls l'époque de la puberté arrive un peu plus lard, et ensin nous avons vu plus haut le résultat des recherches de M. Sée, qui est contraîre à cette opinion.

Constitution. « De 18 ensants, dit M. Rusz, chez lesquels la constitution a été notée avec soin, nous trouvons que 15 sont plutôt maigres que gras, plutôt saibles que sorts; 3 jeunes siles de treize à seize ans étaient évidemment robustes : la plupart des ensants étaients blonds ou châtains, et deux étaient très bruns. »

Hérédité. Dans les cas observés par M. Rufz, l'hérédité était loin d'être évidente, car, sur 18 sujets, il n'a rencontré que deux sois deux choréiques dans la même samille; mais d'autres auteurs ont cité quelques saits un peu plus remarquables. Ainsi, le docteur Stiebel (3) parle de plusieurs samilles dans lesquelles la chorés était sréquente. En somme, il résulte des recherches de la plupart des auteurs, que s'insluence de l'hérédité est très peu considérable. MM. Rilliet et Barthes, en particulier, n'en ont jamais constaté un seul exemple.

lous les auteurs.

<sup>(1)</sup> Voy. Bull. de ther. 1847.

<sup>(2)</sup> Recherches sur quelques points de la chorce, Jahresbericht für die Fortschritte der ges. Ned., et Union medicule, 19 lévrier 1848).

<sup>(3)</sup> Casper's Wogenscrh., 1836.

Mais M. Sée (1), ayant examiné les faits avec plus d'attention et sous tous le points de vue, a trouvé que si la chorée elle-même se transmet très rarement, il n'en est plus de même du rhumatisme qui, suivant ses recherches, est la caux principale de la chorée. On voit, en effet, dans les cas qu'il a recueillis, des rhumatisants avoir des enfants choréiques, ceux-ci en avoir de rhumatisants, et de cette manière ce serait le principe de la maladie, et non l'affection elle-même, qui serait transmis. De nouvelles recherches sur ce point seraient utiles à la science.

Saisons; climats. « Nous avons vu, disent les auteurs que je viens de citer, la danse de Saint-Guy débuter dans toutes les saisons, mais plus fréquemment en etc. résultat analogue à celui auquel est arrivé M. Ruíz. Du reste, d'après les rechaches de ce médecin, il ne paraît pas que le climat exerce la même influence que la saison, puisque la chorée, presque inconnue dans les climats très chauds, et au contraire fréquente dans les régions septentrionales. »

Les recherches de M. Sée, et après lui celles de M. Botrel (2), ont complétement confirmé ce résultat. M. Sée a en outre constaté que l'habitation dons re lieu bas et humide est une cause prédisposante dont l'action est incontestable.

Telles sont les causes prédisposantes dont il nous est permis d'apprécier l'ufluence. Je me bornerai à indiquer, pour terminer, quelques autres causes admisses par divers auteurs, mais sans que nous trouvions des preuves convaincantes l'appui de leur existence. Ainsi on a cité les études prématurées, une éducrité efféminée (Bernt), les vices scrofuleux et rachitique (Jaeger), et d'autres influence plus hypothétiques encore.

#### 2° Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles, celle qu'on doit citer en première ligne est se contredit la frayeur; mais les parents ont une trop grande tendance à attribut à chorée à cette cause morale. Sur les 18 malades observés par M. Rufz, ont se les parents regardaient la peur comme la cause de la maladie; mais en y regardat de plus près, on s'aperçoit que, assez fréquemment, cette opinion n'est pas sout nable, et Guersant pense que, dans un bon nombre de cas, si les petits malaire ont manifesté de la frayeur, c'est que déjà ils étaient fortement disposés à la maladie, ou même en présentaient de légers symptômes.

«Les accès violents de colère, disent Guersant et M. Blache (3), les grance contrariétés, la jalousie, la masturbation, la suppression des règles, ont para pisieurs sois déterminer l'apparition de cette maladie. » Georget (4) dit aussi quai l'a observée quelquesois à la suite des attaques d'épilepsie et d'hystèrie.

Coups; chutes. Bouteille a rapporté deux cas dans lesquels la chorée s'est missée à la suite d'une contusion à la tête (coups, chute); mais les auteurs récent qui ont recherché ce point d'étiologie avec un grand soin, n'ont pas observe saits semblables. MM. Rilliet et Barthez disent que, dans un cas seulement, il su pu soupçonner un coup reçu sur la tempe d'avoir occasionné la maladie.

Suivant Guersant, la chorée se développe, dans un certain nombre de 🖙

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> De la chorée considérée comme affection rhumatismale; These, Paris, 1850.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Dict. de méd., 120 éd.

soit dans le cours d'une affection occupant le tube intestinal, soit immédiatement après. Ces cas sont du genre de ceux que Bouteille rangeait dans l'espèce désignée sous le nom de deutero-pathica.

Un nombre considérable d'auteurs ont attribué la chorée à la présence des vers dans les intestins; mais M. Blache n'a jamais constaté l'existence des entozoaires dans les cas soumis à son observation, et de plus il rappelle que maintes sois on a pu expulser des vers en assez grande quantité sans pour cela faire cesser les symptômes de la chorée.

Imitation. Cette cause a été admise par beaucoup de médecins du siècle dernier. On a regardé comme une chorée cette affection nerveuse qui se propageait dans l'hôpital de Harlem, avec une facilité si grande, que Boerhaave fut obligé de menacer les enfants de se servir du cautère actuel pour faire cesser cette espèce d'épidémie; mais est-il certain que ce fût la chorée? Ce dont on ne peut douter, c'est qu'aucun des auteurs qui ont étudié les faits avec attention et avec une connaissance entière de la maladie, n'a vu un exemple évident de chorée par imitation, bien qu'ils aient observé dans des hôpitaux où les enfants choréiques sont pêlemêle avec les autres malades.

Les causes occasionnelles que je viens de passer en revue sont les plus importantes. J. Frank consultant un nombre très considérable d'auteurs, en a signalé encore beaucoup d'autres; mais il ne faut qu'un coup d'œil jeté sur le passage où il traite des causes déterminantes, pour s'assurer que très souvent les auteurs qu'il a consultés ont fait des erreurs de diagnostic et ont pris pour la chorée d'autres affections nerveuses, telles que les convulsions causées par la dentition, le tremblement déterminé par le mercure, la paralysie causée par le plomb, les accidents nerveux produits par la morsure de certains animaux venimeux.

Viennent ensuite d'autres causes dont il est à peine nécessaire de parler, tant elles sont banales. Ce sont la suppression de la sueur des pieds, la suppression trop rapide des ulcères, des maladies de la peau, de divers flux, etc.

Mais il reste une autre cause dont il importe de dire un mot: c'est l'influence épidémique. Tout le monde connaît les épidémies citées par Mezeray, Cullen, et le docteur Hecker (1); mais il est douteux que la plupart d'entre elles puissent être rapportées à la chorée plutôt qu'à d'autres affections nerveuses. Ce qu'il y a de certain, c'est que les auteurs les plus récents n'ont rien observé qui ressemblât à une épidémie.

Je ne parlerai point ici des conditions organiques qui ont été citées par quelques auteurs sous le titre de causes prochaines de la chorée; il sera temps de dire ce qu'il faut en penser lorsque nous nous occuperons des lésions anatomiques qu'on a attribuées à cette affection.

Hhumatisme. Mais il est une question d'étiologie qui, dans ces dernières années, a pris une très grande importance, et qu'il est nécessaire d'examiner avec attention. J'ai dit plus haut qu'on avait cité des exemples de chorée rhumatismale; aujour-d'hui on va beaucoup plus loin, car d'après les recherches de MM. Sée, Hughes et Botrel, non seulement il y aurait des cas où la chorée serait de nature rhumatismale; mais cette maladie serait, dans l'immense majorité des cas du moins, sous

<sup>(1)</sup> Annales d'hygiène publique et de médec ins légale; Paris, 1834, t. XII, p. 312.

la dépendance immédiate du rhumatisme, ou, en d'autres termes, elle serait une manisestation particulière du vice rhumatismal. C'est sur des recherches nombresses et saites avec grand soin que ces médecins se sont sondés, et les observations qu'ils ont recueillies ont été scrupuleusement analysées, sous ce point de vue.

Mais, parmi leurs travaux, il faut placer en première ligne celui de M. Sée (1), qui a le double mérite d'avoir le premier reconnu cette influence si grande du momatisme, et d'avoir mieux que personne approfondi ce sujet intéressant. Déjà, san doute, des faits de chorée succédant au rhumatisme ou coïncidant avec lui, avaient été publiés par Stoll, Bouteille, Copland, etc., et M. Bright (2), avec sa sagant ordinaire, avait entrevu le rapport de la chorée et du rhumatisme; mais il restau généraliser le fait, et c'est la tâche qu'a remptie M. Sée, à l'aide d'une analyse exacte de 128 cas de chorée soigneusement observés, et dans lesquels il a value chorée succéder, dans la grande majorité des cas, au rhumatisme articulaires coïncider avec lui, ou enfin le précéder de peu de temps. Aussi pour lui la chore n'est-elle autre chose que l'expression symptomatique du rhumatisme fixé sur le sytème nerveux. Les recherches de M. Hughes l'ont conduit aux mêmes cooclusions

Quant à M. Botrel (3), il n'a, sur 82 cas qu'il a rassemblés, vu manquer la came rhumatismale que 43 fois, ou plutôt les renseignements ont été insuffisants; car 4 fois seulement, il lui a été affirmé que les malades n'avaient pas eu de rhumatisme.

L'opinion des médecins que je viens de citer mérite, comme on le voit, d'emprise en grande considération, et nous sait envisager la chorée sous un nouvempoint de vue.

M. le docteur Begbie (4) a cité des saits en saveur de la relation qui existe estre le rhumatisme et la chorée.

M. Gabb (5) a également rapporté un cas dans lequel la coincidence de cui maladie et du rhumatisme articulaire aigu est des plus remarquables, et les interes de ce genre tendent à se multiplier.

Dans les cas recueillis par M. Eisenmann (6), au contraire, le rhamatione 11 été noté qu'un très petit nombre de sois, et cependant cet auteur attache une grant importance à cette cause.

# § III. — Symptômes.

Il saut diviser, pour la description des symptômes, la chorée en générale et es partielle. Pour ces deux variétés, le début est ordinairement le même, de telle sons qu'on ne peut pas prévoir d'avance si elle occupera toutes les parties du corps, et si elle restera bornée à quelques unes.

Prodromes. On a cité un certain nombre de phénomènes précurseurs que que que auteurs, et en particulier Copland, regardent comme à peu près considérent tandis que beaucoup d'autres les considérent comme assez rares. Ces phénomes sont une irascibilité plus ou moins grande, du malaise, de l'abattement, des troubles

<sup>(1)</sup> De la chorce, Rapports du rhumal, et des maiad, du cœur acce les affections considéres, mémoire couronné (Mémoires de l'Acad, de médecine, t. XV, 1950).

<sup>(2)</sup> Medico-chirurgical Transactions of London, 2° stric; Louires, 1839, L. IV.p. 1.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Monthly Journal of medical sciences, avril 1847.

<sup>(</sup>b) Provincial medical and surgical Journal, 1848.

<sup>(6)</sup> Loc. cit.

digestifs consistant principalement dans le dérangement de l'appétit et dans la constipation. Dans un cas, MM. Rilliet et Barthez ont constaté l'existence de vomissements et d'un peu de diarrhée pendant huit jours avant le développement de la chorée; mais ces mêmes auteurs, ainsi que MM. Ruíz, Blache et Guersant, ont noté, d'après un interrogatoire attentif, qu'en général l'affection débute sans prodremes par le trouble des mouvements qui va être décrit.

Début. Le début, qui consiste, comme je viens de le dire, dans une certaine perturbation des mouvements, se fait remarquer par une agitation bornée soit à un moubre (ordinairement un des deux membres supérieurs), soit à deux membres à la fois, soit même seulement aux doigts d'une main. Il est ordinaire de voir en même temps, ou peu de temps après, quelques mouvements irréguliers de la face, d'où résultent des grimaces passagères pour lesquelles les enfants sont bien souvent punis. Au bost d'un temps variable, la perturbation des mouvements augmente en intensité et en étendue, et la maladie est confirmée. On a cité quelques cas dans lesquels presque toutes les parties du corps ont présenté, dès la début, des convulsions choréiques, mais ces cas sont de beaucoup les plus rares.

Symptômes de la chorée générale. Le symptôme capital est le trouble singulier que présente la metilité. Les mouvements involontaires sont si irréguliers, qu'il est difficile de les faire entrer dans une description méthodique. Pour tâcher d'y parvenir, il faut nécessairement passer en revue les diverses parties du corps.

Du côté des membres supérieurs, on voit les doigts s'agiter d'une manière très ariable. Pour hien constator ce phénomène, il faut faire placer la main, étendue et n pronation, sur un plan solide; on voit alors les doigts se séchir, s'étendre, se approcher, se porter l'un sur l'eutre, s'écarter de la manière le plus diverse. Par e même moyen on constate les contractions involontaires des muscles de l'avantras et du bras, car la main se trouve tautôt fléchie, tautôt étendue, tautôt portée m supination, pour être ensuite brusquement ramanée en pronsțion ; puis tout à oup la main quitte le plan sur lequel elle reposait, l'avant-bras se séchit, et un noment après il s'étend de nouveau. Lorsque la chorée est portéa à un haut degré, es mouvements involontaires des muscles du bras et de l'épaule devienment très narqués, et le membre est projeté irrégulièrement dans une grande étendue : unsi la main est portée vivement derrière la tête, puis ramenée le long du corps, u bien le bras s'étend brusquement ; il en résulte des gesticulations ridicules. Un rès bon moyen pour juger de l'étendue des contractions involontaires des muscles les membres supérieurs consiste à faire boire les malades : il y a d'abord de l'héilation, de la maladresse dans la maulère dont ils sajaissent le verre; puis, quand ls l'ont saisi, au lieu de le porter direstement à leur bouche, ils font des écarts à reite et à gauche, en hant et en has, ils le rapprochent, puis l'éloignent tout à <sup>oup</sup>, jusqu'à ce qu'enfin, après des tergiversations plus ou moins nombreuses, ils portent à leur bouche, le misissent avec les deuts pour le fixer, et le vident resque d'un segi trait. Si les malades veulent prendre, sur un plan vertical, un bjet délié, comme une épingle, ils s'en approchent, s'en éloignent, et finissent par prendre brusquement deus l'intervalle de deux convulsions.

Les troubles de la motilité des membres inférieurs se sent d'abord remarquer une la station ; les jambes se fléchissent, s'écartent teur à tour de la verticale, est entient de mouvements divers. La progression est encore essez socile, mais.

bientôt elle devient difficile, parce que les contractions involontaires surprenant les malades au moment où ils vont poser le pied par terre, il y a constamment inminence de la perte de l'équilibre. Puis enfin, au bout d'un certain temps, is bronchent presque à chaque pas, et la maladie faisant des progrès, ils finissent par présenter une démarche singulière et ridicule que Sydenham a comparée à cele des idiots, et un sautillement irrégulier, d'où cette apparence de danse qui a fait donner son nom à la maladie. A un degré plus avancé, les malades tombent frequemment pendant la progression, et, plus tard encore, ils sont forcés de rester couchés. Alors, si on les examine au lit, on voit que les membres inférieur, comme les supérieurs, sont agités de mouvements désordonnés.

Les muscles de la face participant à la maladie, il en résulte des contractionqui font grimacer fortement le visage; c'est un tic, une espèce de rire sardonique, un spasme cynique, enfin des convulsions ressemblant assez à celles que non avons décrites dans l'article Convulsions de la face, mais plus désordonnées encur. Dans les cas les plus graves, « les yeux, suivant la description de M. Ruíz, son dans une rotation continuelle; les lèvres sont fermées on béantes; le malatire la langue involontairement. Toute la face est dans une grimace continuelle.

Ces convulsions s'étendent souvent aux muscles du cou, et la tête est alternatvement portée dans divers sens. J. Frank rapporte l'exemple d'un Polonais qua avait des contractions du cou tellement fortes, que la tête venait brusquement vecher l'épaule. « J'ai vu, dit M. Blache, des enfants chez lesquels la fréquence de ces mouvements avait occasionné des excoriations à la partie postérieure de la tête. » Suivant le même auteur, ces excoriations peuvent se trouver sur le truset sur toutes les grandes articulations, et elles sont le résultat des grands mouvements convulsifs dans ces diverses parties.

Lorsque, ajoute M. Blache, la chorée affecte les muscles de la langue et d'larynx, il existe une difficulté plus ou moins grande dans l'exercice de la parique quelques malades bégaient ou balbutient; il en est qui ne peuvent articuler reseul mot; enfin on en voit qui font entendre une sorte d'aboiement comparable celui du chien. J'ai observé en 1821, à l'hôpital des Eusants, un jeune exist qui présentait ce phénomène remarquable, et je donne actuellement des sois qui présentait ce phénomène remarquable, et je donne actuellement des sois qui présentait de huit à neuf ans chez laquelle on remarque quelque chose d'applique, les mouvements choréiques étant d'ailleurs bornés, dans ce cas, aux muscle du larynx. »

Le tronc, dans les cas où la maladie présente une certaine intensité, participre cette perturbation des mouvements, et de là des inflexions variables, une agitatre presque continuelle du corps, qui, dans l'état de veille, ne laisse presque aux repos aux malades. Ces mouvements involontaires sont quelquesois portés à un redegré que les ensants tomberaient si on ne les attachait dans leur lit.

Cette perturbation des monvements, cette agitation choréique, augmente eténairement d'intensité lorsque les malades, presque toujours timides et irradice s'aperçoivent qu'ils sont examinés avec curiosité. Les émotions morales de pas nature ajoutent aussi à la fréquence et à l'étendue des convulsions.

Pendant le sommeil des malades, on voit ordinairement leurs convaisse cesser d'une manière complète. Lorsque la maladie est portée au plus haut dex l'agitation se continue pendant la nuit, mais c'est en général purce que les malace ont un sommeil interrompu, et que les convulsions se produisent dans tous les intervalles de réveil. Dans tous les cas, les convulsions se montrent presque immédiatement après le réveil, et parfois, ainsi que l'a remarqué M. Ruíz, le réveil est précédé du retour des mouvements involontaires.

Suivant la remarque de M. Ruíz, et après lui de M. Blache, les variations atmosphériques ne paraissent pas apporter de dissérences notables dans les mouvements choréiques; mais cette proposition n'étant pas présentée d'une manière très positive, il serait bon que de nouvelles recherches sussent saites sur ce point.

Au trouble de la motilité, dit M. Ruíz dont le travail mérite d'être à chaque instant cité, se joint un trouble aussi remarquable de la sensibilité morale; à mesure que les malades s'agitent, ils pleurent, poussent des cris, s'épouvantent aux moindres surprises. » On voit que ces symptômes, que nous avons signalés comme phénomènes précurseurs, loin de se dissiper lorsque la maladie sait des progrès, font au contraire des progrès avec elle.

Bouteille a rangé parmi les symptômes de la chorée un certain degré d'affaiblissement de l'intelligence, et même un commencement d'imbécillité; mais MM. Ruíz et Blache, qui ont fixé leur attention sur ce point, se sont assurés que cette assertion est inexacte relativement à la chorée récente. M. Ruíz a entendu dire que les ensants affectés de cette maladie sont plus capricieux et plus difficiles à gouverner que les autres, ce que l'on pouvait facilement prévoir d'après ce que j'ai dit plus haut; mais de là à un affaiblissement de l'intelligence, il y a loin. Bouteille aura sans doute été trompé par des coıncidences, ou aura eu en vue des cas de chorée chronique semblables à ceux qu'a cités M. Ruíz, et dans lesquels il y avait un peu d'idiotie. Mais encore, dans ces cas, l'idiotie était-elle un symptôme, un résultat de la chorée?

La chorée n'est pas une affection douloureuse. Il est constant que toutes ces contractions désordonnées se font non-seulement sans aucune douleur, mais encore sans fatigue. Suivant quelques auteurs, cependant, il existerait de la douleur, si ce n'est dans tous les cas, du moins dans la majorité. Selon MM. Lisfranc et Serres (1), il y aurait une douleur plus ou moins vive à la partie postérieure et inférieure du crâne; mais cette opinion, émise à une époque où la localisation des facultés cérébrales préoccupait les esprits, a été reconnue complétement inexacte par l'observation ultérieure. M. Blache a fait à ce sujet une remarque importante, et qui prouve que les auteurs précédents se sont laissés tromper par des coincidences. Les enfants choréiques peuvent présenter de la céphalalgie comme les autres; mais, et c'est un fait qu'avait déjà noté le docteur Elliotson, cette céphalalgie se dissipe d'elle-même ou cède facilement aux émissions sanguines locales, sans que la maladie en soit le moins du monde modifiée.

Bien que quelques auteurs aient voulu rattacher à la chorée un certain nombre d'autres symptômes, comme la cardialgie, les palpitations, la dysurie, etc., je ne m'en occuperai pas, parce qu'évidemment ils n'appartiennent pas à cette maladie. Il n'est pas, en esset, un seul cas de chorée simple où l'on en ait constaté l'existence, et, de plus, tous les auteurs s'accordent à dire que, dans les cas simples dont il s'agit ici, toutes les fonctions s'accomplissent normalement. Dans l'espèce

<sup>(1)</sup> Acad. de m/d., 16 aont 1827.

que Bouteille a nominée deutero-pathica, on remarque, il est vrai, quelquelus en symptômes intestinaux ou autres, mais c'est seulement au début, et pariois some prodromes. Lorsque la maladie survient dans le cours d'une autre affection, i faut prendre garde de se laisser tromper par des symptômes de cette maladie que n'appartiennent pas à la chorée. La chorée est une maladie non fébrile.

Cherée partielle. Maintenant que nous convaissons les phénomènes qui carriérisent la chorée générale, il est facile d'indiquer ce qui se passe dans la cheré partielle. Et d'abord je dois dire qu'il résulte des recherches exactes de MM. Biliét et Barthez que la chorée, limitée à une seule partie du corps pendant une le cours de la maladie, est béaucoup plus rare qu'on ne le pense généralement. Ce nuteurs ayant suivi l'affection dans tout son cours, ne l'ont vue, sur dix-acui cu qu'une seule fois limitée à une partie. Dans tous les autres, le trouble de la mailité arrivait à occuper à la fois plusieurs parties des deux côtés du corpa. Si l'et a cru qu'il en était autrement, c'est qu'on n'avait fréquemment observé l'affective qu'à une époque assez rapprochée du début.

Lorsque la chorée n'occupe qu'un seul côté du corps, soit parce qu'elle doit ; rester fixée, soit, ce qui est plus ordinaire, parce qu'elle n'a pas encore eu le temp de gagner l'autre côté, c'est dans le côté gauche qu'on l'observe le plus sourest Dans cette chorée partielle, il y a un contraste frappant entre la rectitude de mouvements des membres du côté droit et la perturbation de ceux du côté gauche. On remarque principalement de contraste à la face. Il est inutile d'ajouter que c'est l'inverse qu'on observe dans les cas plus rares où la maladie occupe le droit exclusivement.

On a vu quelquesois la chorée bornée aux membres supérieurs et même à resent de ces membres, le gauche principalement. Au début de la maladie, c'est le cas le plus fréquent.

On n'a pas cité d'exemple bien authentique de chorée bornée aux membre inférieurs ou à la face; car il ne faut pas consondre avec la chorée les commission idiopathiques de la face décrites dans un des articles précédents.

Ensin, on a cité quelques exemples de chorée occupant un membre supérier d'un côté et un membre insérieur de l'autre, et d'autres dans lesquels le troib de la motilité ne se manisestait que dans la station, ou au contraire lorsque malade était assis; mais ce sont des cas plutôt curieux qu'utiles à connaître.

### § IV. -- Merche; durée; terminaisen.

De la description précédente il résulte que la chorée a, si on la considère d'un manière générale, une marche continue et progressive. On voit, en effet, aimi que l'ont constaté MM. Louis (1), Blache, Rilliet et Barthez, l'affection envahir d'abré le membre supérieur, puis la jambe du même côté, puis les deux autres membre de la même manière, enfin la face, et devenir générale. Si quelques auteur, en particulier Sydenham et Bouteille, ont pensé le contraire, c'est qu'ils autre été trompés par quelques cas exceptionnels, ou que les contractions involuntées des muscles des membres supérieurs n'auront pas suffisamment fixé l'attentées. Quoique cette marche croissante de l'affection soit incontestable, je dois rappele

<sup>(1)</sup> Voy. BLACKE, loc. cit.

ici qu'elle consiste néahmoins dans des mouvements irréguliers qui se produisent à de courts intervalles; que par conséquent ce symptôme, considéré isolément, est intermittent, et je dois aussi rappeler cette suspension des mouvements involontaires pendant le sommeil, ainsi que les exacerbations que produisent plusieurs causes signalées plus haut; mais il n'en est pas moins vrai que d'un jour à l'autre a maladie fait des progrès, et qu'elle est toujours présente, puisque dès le réveil es symptômes se reproduisent. Ce n'est pas comme dans les affections franchenent intermittentes, dans lesquelles, pendant une partie de la journée ou pendant dusieurs jours, l'organisme revient parfaitement à l'état normal. Cependant il est puelques cas rares où il existe une intermittence réelle et périodique. Bouteille et M. Ruíz en ont cité des exemples; ce dernier auteur a vu, dans un cas, la chorée lébuter à midi et finir à dix heures du soir.

La durée de la maladie est variable. M. Rufz a trouvé que, dans les cas de guéison, la durée moyenne a été de trente et un jours; mais dans les cas observés
par M. Dufossé, le terme moyen a été de cinquante-sept jours, et MM. Rilliet et
Barthez ont vu l'affection durer de six semaines à deux mois et demi.

M. Sée, qui a étudié les saits avec plus de précision, a trouvé que la durée de la horée est de soixante-neuf jours en moyenne, et il a vu aussi que le traitement a seu d'influence sur cette durée, ce que je devrai rappeler plus tard.

Ce que jé viens de dire ne s'applique qu'à la sorme la plus ordinaire de la choée, c'est-à-dire à celle à laquelle on a donné le nom de chorée aigué. Dans quelques cas, cette assection persiste pendant plusieurs années; c'est la chorée chronique, qui, d'après la remarque de la plupart des auteurs, est partielle, et dans laquelle les membres assectés peuvent présenter des chairs slasques et molles, et un
maigrissement prononcé. Les cas de ce genre sont exceptionnels.

La chorée se termine ordinairement par la guérison, et la diminution de ses ymptômes est progressive. Cependant les cas de mort ne sont pas extrêmement res. MM. Rilliet et Barthez, qui ont fixé leur attention sur la terminaison sueste, s'expriment ainsi à ce sujet : « Dans les cas, disent-ils, où la chorée doit voir une issue suneste, on voit les mouvements acquérir progressivement une vioence excessive, on a pelne alors à contenir les jeunes malades, même en emloyant une sorce considérable. Ils brisent les liens dont on les entoure, se roulent u bas de leur lit, en un mot le désordre des mouvements est presque aussi grand pe celui qu'on observe dans certaines attaques d'épilepsie; puis subitement la iolence des contractions diminue pour faire place à des soubresauts de tendons. intelligence est abolie, les pupilles sont contractées, la mâchoire serrée, la resiration dissicile, et la mort vient terminer la scène. " Quelquesois, ainsi que 1. Rufz l'a observé, il survient un calme marqué peu de temps avant la mort : il y des alternatives de paleur et de rougeur de la face, les pupilles se dilatent, le ouls est insensible. MM. Rilliet et Barthez sont portés à attribuer la mort à une sphyxie, sans toutefois éloigner complétement l'idée d'une syncope. Sur cent cinpante-huit cas rassemblés par M. Sée (1), neuf fois la maladie a été mortelle.

Les récidives sont fréquentes: c'est ce qui résulte des observations de tous les uteurs. Il n'est pas rare de voir la maladie se reproduire à des intervalles variables:

<sup>(1)</sup> Loc. oit., p. 489.

quelques mois, un an, deux ans et plus, et cela à plusieurs reprises. Rien ne prome que, dans les récidives, la maladie devienne plus grave qu'à la première attaque

On n'a cité comme véritable complication de la maladie que les convulsions mais cette complication est rare. Quant à l'apparition de diverses maladies, comples exanthèmes fébriles, les phlegmasies, etc., elle ne peut être considérée comme une complication réelle. Ce sont des maladies intercurrentes qui, suivant le plupart des auteurs, et M. Rusz en particulier, n'ont aucune influence sur la marche de la maladie. MM. Rilliet et Barthez, examinant attentivement les saits, ou trouvé que cette proposition est trop exclusive, car ils ont vu ces affections, et sutout les exanthèmes fébriles, tantôt modérer, tantôt exaspérer momentanément le mouvements choréiques.

Mais M. Sée (1), qui a étudié la question bien plus attentivement et à l'aide d'un plus grand nombre de faits, est arrivé aux résultats suivants: 1° Dans la périod d'invasion d'une fièvre quelconque, les symptômes choréiques, loin de s'amende, augmentent; 2° quand la fièvre décline, les symptômes choréiques diminuent avec elle; 3° si ce n'est qu'une rémission, ces symptômes ne disparaissent pas complement et augmentent de nouveau à la reprise de la fièvre; 4° quand la fièvre dissipe complétement, la chorée disparaît avec elle. C'est seulement de cette maière qu'il faut entendre l'aphorisme d'Hippocrate: febris spasmos solvit.

# § V. - Lésions anatomiques.

Parmi les lésions anatomiques qu'on a citées comme appartenant à la chorée, en est quelques unes qui paraissent avoir un rapport réel avec les symptômes cette maladie, et un assez grand nombre qu'on doit regarder comme étrangent l'affection. Parmi les premières, je citerai l'inflammation des tubercules quadrijemeaux signalée par M. Serres, une concrétion crétacée du cerveau trouvé pr M. Rufz, l'hypertrophie de la couche corticale de cet organe (Hatin), l'hypertrphie de la moelle (Monod), et quelques autres lésions des centres nerveux. Pare les secondes, on trouve des lésions du cœur, du péricarde, les vers intestinant, et Ce qui jette du doute sur l'importance de ces lésions anatomiques dans la nérre dont nous nous occupons, c'est que, dans un nombre considérable de cas rapputés par MM. Hawkins (2), Behrend, Ollivier, Rufz, Blache, Gendron, Rillian Barthez, etc., on n'a trouvé aucune lésion appréciable, quoique la maladic suite plus violentes. Mais il est un autre point qu'il importe beaucoup d'examiner : c' l'existence des lésions qu'on peut rapporter au rhumatisme. M. Sée pous à fourni sur ce point les documents les plus importants. Il résulte de ses recherche que sur 84 cas, 34 fois on trouva des lésions des séreuses arachnoïde, péricark. synoviale, etc., qu'on pouvait rapporter au rhumatisme; que 34 sois il y avait d'actres lésions plus ou moins importantes occupant le système nerveux, et que 16 le seulement on ne trouvait aucune espèce d'altération, dans quelque point du cap que ce fût.

# S VI. - Diagnostic, prenostic.

Comme M. Blache, je pense qu'il est absolument inutile de s'étendre xx b

<sup>(1)</sup> Loc. cit. p. 413.

<sup>(2)</sup> The London med. and. phys. Journal, 1827.

diagnostic de cette affection qui se distingue par les caractères les plus tranchés; il me suffira de citer le passage suivant de cet auteur : « Les symptômes de cette maladie sont, dit-il, si remarquables, qu'il serait difficile de la méconnaître. L'absence de la sièvre, du coma ou du délire, et de la roideur tétanique, sont des signes très propres à séparer la chorée de toute autre affection de l'axe cérébro-spinal.

» C'est à tort, selon nous, qu'on a cru pouvoir rapprocher de la chorée le béribéri, le branlement de tête des vieillards, certains tremblements nerveux qui succèdent aux excès vénériens ou à l'abus des liqueurs spiritueuses; celui que présentent les ouvriers qui manient les préparations saturnines ou mercurielles, et quelques tics douloureux dont les symptômes diffèrent essentiellement. »

Pronostic. Nous avons vu, en parlant de la terminaison de la maladie, que la guérison est l'issue la plus ordinaire de cette affection; par conséquent, on peut dire d'une manière générale que le pronostic est peu grave; mais nous avons vu aussi que, dans un certain nombre de cas, on a observé la terminaison par la mort. Il est rare qu'il en soit ainsi dans les cas de chorée idiopathique, mais cependant on a cité quelques exemples de terminaison funeste de ce genre. Quelles sont les conditions dans lesquelles la maladie prend ainsi une gravité inaccoutumée? C'est ce qui n'a pas été parfaitement établi. On a attribué à certaines causes, comme à la masturbation, une influence fâcheuse sur l'issue de l'affection; on a dit qu'elle était plus grave lorsque les facultés intellectuelles se trouvaient antérieurement affectées; mais ce sont des assertions qui, pour être définitivement acceptées, ont besoin de s'appuyer sur un plus grand nombre de faits.

Il est évident que la chorée qui est liée à une altération plus ou moins profonde du cerveau ou de la moelle est la plus grave de toutes. On a lieu de redouter une terminaison funeste, lorsque les convulsions deviennent incessantes et que la respiration s'embarrasse. Quand les mouvements involontaires sont remplacés par des soubresauts des tendons, la mort est imminente. Suivant le docteur Elliotson, lorsque la maladie survient chez des personnes âgées et chez des individus du sexe masculin, elle a plus de gravité. Le même auteur ne l'a jamais vue guérir lorsqu'elle occupait un seul bras, la tête ou quelques uns des muscles de la face (1). On l'a vue souvent cesser à l'époque de la puberté et de la première éruption du flux menstruel. On a cité des exemples de chorée passée à l'état chronique ou dégénérant en une affection nerveuse plus grave, mais ces faits ont besoin d'être mieux étucliés.

#### VII. - Traitement.

Avant d'aborder le traitement de la chorée, j'ai à reproduire une réflexion que l'ai déjà plusieurs sois présentée à l'occasion du traitement des névroses dont j'ai racé l'histoire, et qui se représentera encore à propos des névroses qui nous restent à étudier. Bien des médicaments divers ont été proposés, mais nous ne cossédons pas de travail exact et rigoureux qui nous sasse connaître la valeur réelle chacun d'eux. En saveur de ces divers remèdes, on a cité des saits de guérison; ais en est-il qui réussissent mieux et plus promptement que les autres? Est-il des particuliers dans lesquels telle médication est plus particulièrement recompandée? Voilà des questions auxquelles ne répondent presque jamais les travaux

<sup>(1)</sup> Voy. Blacke, loc. cit.

des auteurs. Nous est-il possible de suppléer à ce silence des observateurs? Non, évidemment, d'une manière complète. Personne plus que nous ne désirerait ponvoir fournir au praticien des indications très précises, et lui dire : Voilà, dans un cas donné, le meilleur moyen à employer. Mais comment arriver à ce résultat lorsque chacun se contente d'enregistrer quelques succès, sans parler le plus souvent de ses revers, et surtout sans indiquer le temps nécessaire pour la guérison des les diverses catégories de cas et suivant les remèdes employés? Lorsqu'il se prévent quelque travail qui peut, en tout ou en partie, résondre ces difficultés, je l'accertavec empressement, et j'en fais mon profit; mais les travaux de ce genre sont berares. Je serai obligé de me borner le plus souvent, dans les détails qui voit suivre, à faire connaître la manière d'agir des médecins qui se sent particulièrement occupés de la chorée, me contentant de signaler d'une manière spéciale le moyens qui comptent pour eux les faits pratiques les plus nombreux et les plus authentiques.

Emissions sanguines. On sait que Sydenham recommande avec instance b saignées abondantes qu'il associait aux purgatis répétés. Bouteille a aussi attribi une efficacité marquée à la saignée; mais au lieu de saignées nombreuses et abondantes, il se contente d'une, deux ou trois, modérées, suivant la force du super Aujourd'hui il est peu de médecins qui aient recours aux émissions sanguagénérales, à moins d'indications particulières. Si, avec les signes qui annouvez la pléthore, on observe une céphalalgie de quelque intensité, on recommande + tirer un peu de sang aux malades, mais on ne compte guère sur ce moves per la guérison de la chorée. M. Serres ayant, ainsi que nous l'avons dit plus have remarqué l'existence de douleurs occipitales et l'inflammation des tubercules que drijumeaux, conseille l'emploi des sangsues appliquées au pourtour de l'occipi. Cette pratique est très peu employée par d'autres médecins, et elle n'a pars. M. Serres lui-même réussir que dans les cas de chorée récente. Le docteur Pelu ! veut qu'on applique les sangsues aux tempes, en même temps qu'on emploir purgatifs et les pédiluves sinapisés. Enfin d'autres médecins recommandent l'aplication des sangsues le long de la colonne vertébrale, et le docteur Berticiparțiculier (2) veut qu'on les place aux lombes et au sacrum, où il a consu l'existence d'une douleur notable. En somme, les émissions sanguines, à moir \* circonstances particulières, ainsi que je le disais tout à l'heure, me sont pabeaucoup près, un des remèdes le plus fréquemment employés.

Tartre stibié à haute dose. Déjà Rasori avait conseillé le tartre stibié à h. dose dans le traitement de la chorée. Laënnec l'employa dans un cas à une de très considérable, puisqu'il en administra jusqu'à 90 centigrammes par jour à se fille de vingt ans. Dans ce cas, il y eut un soulagement très notable, car la me qui avait, au commencement du traitement, des contractions involontaire presque tous les muscles, pouvait broder lorsqu'elle quitta l'hôpital. Elle n'eu: ed'évacuations (3).

<sup>(1)</sup> Nour. bibl. med., t. III.

<sup>(2)</sup> Rep. med.-chir. di Torino, 1825.

<sup>(3)</sup> Mcm. sur l'empl. du tart. stiblé à haute dose, d'après des faits recueilles à la ci de Laënnec, par M. Delagarde (Arch. gén. de méd.; Paris, 1824, t. IV, p. 481). — BAYLE. : thèque de thérapeutique; Paris, 1828, t. 1, p. 265.

Breschet a employé le même moyen, en y joignant les purgatifs drastiques sous forme de pilules, ainsi qu'il suit :

Mèlez. F. s. a. des pilules de 0,15 grammes. Dose : une toutes les trois heures, en alternant avec la potion stibiée. On s'arrête lorsque l'effet drastique est suffisant.

Breschet a rapporté trois cas de guérison par ces moyens qui déterminaient des évacuations nombreuses.

Purgatifs. Nous avons vu plus haut que Sydenham joignait l'emploi des purgatifs à celui des émissions sanguines abondantes. Plusieurs auteurs ont recommandé l'usage des purgatifs seuls, et ont, comme ceux que je viens de citer et comme ceux que je citerai plus loin, rapporté des exemples de guérison par ce moyen. Hamilton (1) veut que, dans cette médication, on ait égard aux deux périodes qu'il reconnaît à la marche de la chorée. Dans la première période, il prescrit les purgatifs doux (le calomel, l'huile de ricin, le sulfate de soude, de magnésie), et dans la seconde il a recours à des purgatifs énergiques (aloès, caloquinte). Ce qu'il recommande surtout, c'est qu'on ne mette pas d'interruption dans l'emploi de ce moyen, et qu'on n'y renonce pas avant que la guérison soit complète. Ce traitement est approuvé par le docteur Chapman (2). Le docteur Bardsley (3) a également préconisé l'emploi des purgatifs, et a cité des cas où ils ont seuls procuré la guérison; mais le plus souvent il a été obligé de recourir à l'autres moyens actifs, ainsi que d'autres auteurs qu'il serait, par conséquent, nutile de citer.

Narcotiques. Les narcotiques ont été moins fréquenment et moins généralement employés dans la chorée que dans beaucoup d'autres névroses. L'opium, le datura tramonium, la belladone sont ceux qui ont été le plus souvent prescrits; mais omme leur mode d'administration ne présente rien de particulier, je n'insiste pas. l'ajoute seulement que l'opium doit être employé à assez haute dose.

Atropine. Des expériences de MM. Bouchardat et Stuart Cooper (4), il résulte pue l'atropine peut remplacer avantageusement la belladone. Voici les diverses nanières d'employer ce médicament.

On débutera par la dose de 2 miligrammes par jour qu'on portera graduellesent jusqu'à celle de 5 ou 6 miligrammes, ou même de 1 centigramme dans les ingt-quatre heures, en surveillant attentivement son action. Cette application doit tre saite sur la peau nouvellement dépouillée de son épiderme. On se rappellera que sursace d'un vésicatoire n'absorbe activement que pendant trois ou quatre jours.

# Teinture d'atropine.

<sup>(1)</sup> Obs. on the empl. of purgatifs,

<sup>(2)</sup> Elements of therapeut., t. Ier.

<sup>(3)</sup> Hosp. facts and. obs., etc.; London, 1830.

i) Recherches physiologiques, thérapeutiques et pharmacologiques sur l'atropine (Gas. méd. Paris, 1848).

# Sirop d'atropine.

100 grammes de ce sirop contiennent un centigramme d'atropine. On le prescrit à la 6x de 20 grammes pour commencer.

Antispasmodiques. Les antispasmodiques sont d'un usage plus répandu. Je cherz d'abord la valériane, que Guersant recommande particulièrement. Ce mèdeus conseille de l'administrer d'abord à la dose de 0,75 à 0,90 grammes par jour puis d'augmenter rapidement cette quantité de manière à arriver promptement celle de 4, 8, 12 grammes par jour et plus chez les sujets plus âgés. Presque per les enfants, dit M. Blache, la prennent sans dégoût si l'on a soin de l'unir à du me ou à des confitures.

Le camphre est regardé par Poissonnier-Desperrières comme un des meillem médicaments contre la chorée. Il conseille de le donner en lavement, dissons des le jaune d'œus. On a également administré le camphre par la bouche. Je citera plus loin; à l'occasion du nitrate d'argent, la composition des pilules de M. Méra dans lesquelles entre cette substance.

L'assa fætida est prescrite particulièrement par MM. Jadelot et Fouquer Voici ce que dit à ce sujet M. Blache : « Bayle et M. Jadelot ont prescrit au succès l'assa fætida depuis 0,10 à 0,15 grammes jusqu'à 1,25 et 1,50 grammes par jour chez des enfants de dix à quinze ans. J'ai vu aussi M. Fouquier donc ce médicament avec avantage, mais à plus haute dose : les malades en prenue jusqu'à 4 grammes et plus dans les vingt-quatre heures. Le docteur Vauter ! administre cette substance de la manière suivante :

Plusieurs autres antispasmodiques, et en particulier les préparations de : ont encore été prescrits; je me contenterai d'ajouter à ce qui précède une le mule de Schneider (2), qui contient plusieurs de ces substances :

Faites des pilules de 0,10 grammes. Dose : six par jour, dans une infusion à riane, de camomille et de chenopodium ambrosioides.

Quelle est la valeur réelle des antispasmodiques? C'est ce qu'il est impossible dire, en l'absence de renseignements plus positifs que ceux que nous possédue. Le ne peut guère douter qu'ils n'aient des avantages; mais comme c'est une que tou.

<sup>(1)</sup> Bull. des sc. méd., t. VIII.

<sup>(2)</sup> Voy. Med. conversations Blatt, 1831.

comparaison, et que les points de comparaison nous manquent, nous ne pouvons pas connaître leur efficacité réelle.

Ferrugineux. Parmi les médicaments préconisés, il en est peu qui l'aient été plus que les ferrugineux, et en particulier le carbonate de fer. Le docteur Elliotson (1) accorde surtout une très grande confiance à cette substance, et veut qu'on la donne à des doses très considérables. Il la prescrit tout d'abord à la dose qu'il juge convenable d'atteindre, et qui n'est pas moindre de 8 grammes toutes les six heures chez un enfant de huit ans, et 15 grammes trois sois par jour chez un ensant de seize ans. On fait, incorporer le médicament dans la mélasse ou le miel. Il faut avoir soin de tenir le ventre libre, pour que le médicament ne cause pas d'accidents.

Est-il nécessaire de donner une aussi haute dose de carbonate de ser? Je ne le pense pas, car les recherches sur l'absorption de cette substance ont prouvé que, orsqu'on dépasse trois ou quatre grammes, la plus grande partie du médicament s'en va par les selles.

Nous avons vu, en parlant des causes, qu'on a attribué à la menstruation difficile a production de la chorée dans quelques cas; il est évident qu'en semblable circonstance les ferrugineux sont plus particulièrement indiqués. C'est ce qui explique en partie les succès d'Elliotson, de MM. Baudelocque, Hutchinson, etc. On
seut, dans ce cas, prescrire les ferrugineux, comme dans la chlorose (2): ainsi la
imaille de fer, les pilules de Vallet, de Blaud, etc.

Nitrate d'argent. Le nitrate d'argent a été conseillé par Priou, Franklyn et puelques autres auteurs. Voici les pilules de M. Mérat, dont j'ai parlé plus haut :

- 2 Extrait aqueux d'opium... 1,50 gram. | Nitrate d'argent fondu... 0,15 gram. | Camphre en poudre..... 2,50 gram. | Sirop simple...... Q. s.
- F. s. a. cinquante pilules. Dose: d'abord une, puis deux par jour.

Arsenic. L'arsenic a été employé avec succès contre la chorée rebelle; déjà lusieurs médecins anglais, et Guersant, avaient obtenu des succès par ce moyen; lM. Henoch et Homberg (3) ont cité des cas très concluants en faveur de ce re-lède. C'est la solution de Fowler qui est employée par eux, et voici comment ils idministrent (4):

On mélange ensemble 1 drachme de solution de Fowler et 1 drachme d'eau istillée. On en fait prendre 4 gouttes trois fois par jour avec de l'eau. L'enfant end donc chaque fois la soixante-septième partie d'un grain d'acide arsénieux gros et demi de la solution contenant 1 grain d'acide arsénieux, et 90 gouttes instituant 1 gros de cette solution). On porte ensuite la dose à 5, puis à 6 gouttes. In suspend l'administration du médicament s'il survient des symptômes d'intoxiation, et surtout des nausées, des vomissements, de la diarrhée, ou des douleurs bdominales.

M. Rayer (5) a traité par l'arsenic, à la dose de 0,0015 gramme à 0,0050 gramne, une chorée qui datait de quatre ans, et qui avait résisté aux traitements les plus ariés. A l'époque où le fait a été publié, on avait obtenu une amélioration des plus randes, mais non une guérison complète.

<sup>(1)</sup> Med. chir. Trans. London, 1825, t. XIII, p. 232.

<sup>(2)</sup> Foy. Particle consacré à cette assection.

<sup>(3)</sup> Casper's Wochenschrift, 1848.

<sup>(4)</sup> Journal des connaissances médico-chirurgicales, octobre 1848.

<sup>5)</sup> Union médicale, 7 mars 1848.

Moyens divers. Pour terminer ce que j'ai à dire des moyens administrés à l'utérieur, je me contenterai d'indiquer un certain nombre de médicaments conscilir par quelques auteurs recommandables, mais sur lesquels l'expérience n'a pas sufficient prononcé. Ce sont la racine d'armoise, préconisée par Bonorder, l'and sulfurique (Hildenbrand), l'éther (id.), les fleurs de cardamine (Michaels. l'huile de térébenthine (Murchison), le narcisse des prés (Purché), le cuire moniacal (Willan), etc. L'efficacité de tous ces moyens est très douteuse. Je con néanmoins devoir mentionner, avec un peu plus de détail, certaines substances que ont pour elles l'approbation d'un plus grand nombre de médecius.

Et d'abord je dirai un mot de l'iode. Le docteur Manson a employé ce médicment chez 72 sujets, et en a guéri environ la moitié. Cette proportion n'est évidezment pas favorable à ce moyen. Si les malades présentent quelques traces de scrofule. l'indication de cette substance est plus précise. On a conseillé de donner la teintud'iode à la dose de douze à dix-huit gouttes dans une infusion de feuilles d'orange.

La noix vomique a été aussi mise en usage. Nieumann conseille les pilules suivante

MM. Cazenave et Lejeune ont cité des cas de succès par la noix vomique.

Médication externe. Un moyen qui tient une grande place dans la médicate externe consiste dans l'emploi des bains froids et des affusions froides; il est du important d'entrer dans quelques détails à ce sujet.

Bains froids; affusions froides; bains de rivière, de mer, d'ondée; bièdes. Déjà Dumangin et Bayle avaient employé avec succès les bains froide sait que ce moyen était celui que Dupuytren mettait en usage de préférence. Chirurgien avait pour coutume de faire prendre les bains froids par immera par surprise: pour cela, après avoir rempli une baignoire d'eau froide, deux air prennent le malade par les pieds et par les épaules, et le plongent rapidement l'eau, puis le retirent au bout de peu d'instants, le replongent de nouveau, et air de suite, à plusieurs reprises, suivant l'action plus ou moins énergique que le veut produire. On peut remplacer ces bains de surprise par des affusions fr que l'on administre en jetant plusieurs seaux d'eau sur le malade placé dans baignoire vide. Les bains de rivière, lorsque la saison le permet, et surtout les de mer par immersion et à la lame, agissent de la même manière, et ont pru d'assez nombreux succès. Biett (1) a mis en usage des bains d'ondée on de :

On a cité en faveur de tous ces moyens des exemples de guérison; mais, les la saison est rigoureuse, et dans certaines circonstances facilement appréciables le médecin, il est impossible d'avoir recours aux bains froids; alors on a con les bains tièdes, et Dupuytren lui-même les employait en pareil cas. Le de Avy a mis en usage les bains tièdes, pendant lesquels il faisait projeter de froide sur la tête.

Si maintenant nous voulons apprécier cette médication, nous devous d'avant laire remarquer qu'on lui a presque toujours associé l'emploi de plusieurs amoyens qui ont pu agir pour leur part; néanmoins on ne peut douter qu'elle soune grande valeur dans le traitement de la chorée.

<sup>(1)</sup> Bull. de thér., t. VI.

Strychnine. M. Trousseau (1) emploie la strychnine d'une manière très hardie, et comme il regarde ce traitement comme héroïque, je vais l'exposer en détail.

- "Une préparation commode à manier, et qui a servi seule au traitement des quatre malades qui, cette année, sont entrés dans le service, est le sirop de sulfate de strychnine, formulé et préparé comme l'indique M. Trousseau dans son ouvrage de thérapeutique. Il contient 0,05 centigrammes de sulfate pour 100 grammes de sirop de sucre. Il est amer; mais les enfants n'ont pas trop de répugnance à le prendre. Jamais on ne trouve ce sirop préparé dans les officines. Aussi doit-on, quand on le formule, bien expliquer que c'est du sirop de sulfate de strychnine, et non du sirop de strychnine que l'on désire.
- » En tenant compte de l'âge de l'enfant, on donne le premier jour deux ou trois cuillerées à casé du sirop. Tous les jours on augmente le nombre de une cuillerée jusqu'à ce que l'on soit arrivé à six; alors on substitue chaque jour à une cuillerée à casé une cuillerée à dessert. Quand on a atteint le nombre de six, ou remplace les cuillerées à dessert par des cuillerées à bouche. Arrivé à six cuillerées à bouche, le médecin doit en augmenter le nombre, mais d'une manière plus lepte, en mettant un deux jours d'intervalle. Pour les ensants qui ont été soignés par cette méthode, la limite a été de sept, neuf et dix par jour. Ces dors doivent être régulièrement espacées dans les vingt-quatre heures. C'est donc environ toutes les quatre heures que l'on doit donner du sirop. Telle est la partie du traitement qui appartient à la garde-malade; je l'ai dégagée de toutes les considérations physiologiques qui doivent l'entourer, asin de faire voir combien il serait difficile de formuler chez le pharmacien des doses aussi lentement, anssi régulièrement croissantes.
- Dès que le traitement est commencé, il faut être incessamment à la recherche des signes qui indiquent que le médicament agit, et qui guident dans la conduite à tenir. Il faut que la dose soit élevée jusqu'à produire des roideurs tétaniques légères. Ce point ne peut être trouvé du premier coup; c'est par le tâtonnement que l'on doit aller à sa recherche, et la méthode que j'indiquais plus haut sert parfaitement pour cela (2). Les personnes qui entourent habituellement les malades doivent être instruites de ce qui doit arriver. Il est, en esset, important de ne plus augmenter les doses dès que les roideurs apparaissent, et de rester encore un peu en deçà de la dose qui a produit cet esset. Il serait d'ailleurs imprudent de ne pas avertir les parents qui, toujours prompts à s'essrayer, ont, dans le cas qui nous occupe, de justes motifs pour l'être.
- L'n des signes précurseurs des effets tétaniques, un des premiers effets de la strychnine, c'est la démangeaison du cuir chevelu et de la peau. Les muscles massiters sont les premiers atteints par le médicament; aussi doit-on s'enquérir souvent si les malades éprouvent de la difficulté à ouvrir la bouche. Quand on a obtenu ces effets physiologiques, on continue la dose qui les a produits; mais qu'on se garde de l'augmenter, car la strychnine est un des médicaments qui présentent au plus haut

<sup>(1)</sup> Traitement de la danse de Saint-Guy par la strychnine (Union médicale, 29 septembre 1849).

<sup>(2)</sup> Il est, jusqu'à un, certain point, inutile de s'enquérir de la quantité du principe immédiat que les maiades prennent. La chose serait d'ailleurs bien facile, en se reportant à la composition du sirop et en voyant quel nombre de cuillerées est donné par jour. Cette méthode à l'avantage de pouvoir être appliquée à tous les organismes, dont la susceptibilité pour le médicament est très variable. On peut établir pourtant que la dose devra varier entre 2 et 10 centigrammes de sel par jour.

point cette propriété d'ajouter son action aux actions précédentes, ou d'accompler ses actions; rarement les malades s'accoutument à elle, et presque toujours quand on a atteint la dose tétanique, on ne peut y rester et obtenir des effets.

- » Bien qu'on reste à la même quantité, on voit cependant des effets bizarres se produire; ils montrent combien il est urgent d'agir avec prudence. On observe dans quelques cas, après avoir obtenu de la roideur, un intervaile de deux ou tros jours dans l'action du médicament, quoique rien ne soit changé dans son mode d'administration; puis, tout à coup sans cause appréciable, les roideurs se présentent avec une intensité qui effraie et les parents et le médecin lui-même. Il semble que le temps d'arrêt a été un temps d'accumulation. Dans d'autres cas, les effets et les doses restant les mêmes, et non interrompus, on voit les premiers beaucoup plus forts un jour qu'un autre; si bien que l'on serait tenté de chercher s les conditions météorologiques n'ont pas eu leur part d'influence dans ce que l'on observe. Toutes ces bizarreries, ces boutades d'action, si je puis ainsi dire, dovent être connues du médecin, qui sentira, dès lors, quelle importance il doit attacher au tâtonnement qui doit le conduire à la dose tétanique.
- » Pour que la médication ait une influence complète, il saut continuer la doz tétanique pendant plusieurs jours après la cessation des accidents. En recommençant ainsi la médication pendant un temps bien plus court, quand semble remair le mal, on peut arriver à conjurer les récidives. C'est la règle que s'impos M. Trousseau dans sa clientèle, règle qu'il est, sinon impossible, du moins très difficile de mettre en pratique à l'hôpital. »

Telle est cette médication. L'observation ultérieure fera connaître quel est su degré réel d'efficacité; car les cas observés par M. Trousseau ne sont pas encor assez nombreux.

M. Corrigan (1) a employé le haschisch contre la chorée, et l'a vu réussir de plusieurs cas; il donne la teinture à la dose de 8 à 30 gouttes.

M. le docteur-Zabriskii (2) a cité quelques cas dans lesquels le sanicle du Maryland, à la dose de 2 grammes de poudre de la racine administrée trois sois per jour dans un peu d'eau, a procuré promptement une guérison complète.

Irritants cutanés. On a fréquemment mis en usage les irritants cutanés sur diverses formes; ainsi plusieurs médecins conseillent d'appliquer des sinapismes. des vésicatoires, des cautères le long de la colonne vertébrale.

La pommade d'Autenrieth a été prescrite en frictions sur le cuir chevelu prolablement rasé, et le long de la colonne vertébrale. Jenner mettait déjà ce mont en usage; le docteur Æneas Mac-Andrews (3) a suivi cette méthode, ainsi qu' M. Byrne (4); enfin le docteur Strambio (5) a cité des cas de guérison par des frictions avec la pommade stibiée, non plus seulement sur la colonne vertébrair, mais sur toute la surface du corps. Ce dernier auteur n'a jamais poussé l'application de ce remède jusqu'à la production des pustules; mais il n'en est pas de même

<sup>(1)</sup> The Dublin hospital Gazette, et Journal des connaissances médico-chirurgicales.

<sup>(2)</sup> American Journal of medical sciences, et Journal des connaissances médicoches cales, lévrier 1847.

<sup>(8)</sup> London med. and phys. Journ., oct. 1826.

<sup>(4)</sup> The Amer. Journ. of the scienc. med., 1828.

<sup>(5)</sup> Giorn. annal. di med., 1828.

des autres, et la douleur que produisent ces pustules, les cicatrices qu'elles laissent après elles, sont de graves objections à adresser à l'emploi de cette pommade, en faveur de laquelle on n'a pas de faits en nombre suffisant.

Electricité; aimant. L'emploi de l'électricité a pour lui le témoignage de beaucoup d'auteurs, parmi lesquels il faut citer De Haën (1), Fothergill, Underwood,
Baumes. On peut mettre en usage la machine ordinaire, l'appareil de Leyde, la
pile électrique, la galvano-puncture, et surtout les procédés de M. Duchenne. On
a eu aussi recours aux plaques aimantées. Si je n'insiste pas davantage sur ces
moyens, c'est que nous avons besoin, pour les apprécier avec rigueur, de nouvelles expériences.

Bains sulfureux. C'est M. Baudelocque qui le premier (2) a conseillé les bains sulfureux multipliés. Ce médecin fait prendre un bain sulfureux d'une heure de durée environ tous les jours, le dimanche excepté. Il a constaté un assez grand nombre de guérisons rapides, et l'amélioration se manifestait dès le deuxième ou le troisième bain. Cependant il a cité des cas où, loin d'être utiles, les bains sulfureux ont exaspéré les symptômes, et M. Blache a observé un cas semblable. On doit alors se hâter d'abandonner ce moyen, et de recourir à ceux que j'ai déjà indiqués.

Résumé. Je ne pousserai pas plus loin l'étude du traitement de la chorée. J'ai signalé les principales médications, mais malheureusement il m'a été impossible d'indiquer d'une manière précise les moyens qui l'emportent sur les autres et ceux qui conviennent dans les cas déterminés. Je dirai néanmoins que, selon toutes les apparences, les premiers entre ces moyens sont les bains froids, les affusions froides, es bains sulfureux, la noix vomique, les ferrugineux. Mais, il faut le redire, on a toujours trouvé des cas rebelles à chacun de ces moyens, et nous ne connaissons pas d'une manière exacte la proportion des succès et des insuccès. On doit par conséquent, dans le traitement de la chorée, chercher des indications qui mal-neureusement ne sont pas toujours bien établies.

J'ajoute que suivant M. Sée, qui a étudié les faits avec attention, la chorée est, comme je le disais plus haut, une affection qui, presque toujours, tend à se terniner par la guérison vers le soixante-neuvième jour, terme moyen. Il en résulte que plus le début du traitement s'est rapproché de cette époque, plus l'efficacité les remèdes a dû paraître grande, et de là des erreurs qu'on ne pourra éviter qu'en enant compte de ce fait. Pour M. Sée, les moyens les plus utiles sont l'opium, les pains sulfureux et les ferrugineux (3).

Je ne peux mieux faire, pour terminer, que de rapporter le traitement du doceur Bardsley, cité par M. Blache qui, je le répète, a fait un excellent résumé du traitement de la chorée, et à qui, pour cette raison, j'ai dû emprunter un très grand nombre des détails précédents.

### TRAITEMENT DU DOCTEUR BARDSLEY.

- a On administre d'abord les purgatifs seuls, et l'on en continue l'usage jusqu'à ce que les matières alvines aient repris leurs caractères normaux.
- A cette époque, et quelque faible que soit la diminution des mouvements choréiques, on a recours aux antispasmodiques. Ceux auxquels M. Bardsley donne la

<sup>(1)</sup> Ratio medendi, t. 1et, De vi elect.

<sup>(2)</sup> Voy. BLACHE, loc. oit.

<sup>(3)</sup> Mémoires de l'Acad. de médecine; Paris, 1850, t. XV, p. 480.

présérence sont le muse et le camphre à la doss de 0,20 granmes chacun, toute les cinq heures; il y joint, pour le soir, un lavement composé de:

Mixture d'assa fœtida. 120 à 150 gram. | Laudanum...... 20 à 30 gouttes.

» Dans les cas de chorée traitée par les purgatifs seulement, la durée la plus longue du traitement a été de trois mois, la plus courte de trois semaines, et la durée moyenne d'un mois et demi. Dans les autres la durée la plus courte est de dix jours, la plus longue de deux mois et demi, et la moyenne de trois semana environ. »

On voit d'après cela qu'on ne doit pas hésiter à employer le traitement mut, et que les relevés statistiques de M. Bardsley ont une asses grande importance.

J'ajouterai le traitement suivant, quoiqu'il n'ait pas encore la sanction de suivants :

- M. le docteur Szafkowski Rufin (1) a cité neuf cas de chorée essentielle qui « guéri par un traitement qu'il résume de la manière suivante :
- « Appliquer quatre ou six sangsues aux apophyses mastoïdes (deux ou trois à chaque côté, suivant la force et le tempérament du malade). Revenir à cette application, mais en très petit nombre, pendant quatre à huit jours consécutifs, sevant les effets qu'on en obtient. Les appliquer tantôt à l'anus, tantôt aux apophyse mastoïdes, si le désordre des mouvements a commencé par les membres inférieurs. Une fois que l'excitation cérébrale est tombée, donner des antispasmodiques de l'ériane, oxyde de zinc, castoréum), seuls ou combinés ensemble à des doss convenables, suivant l'âge, le tempérament du sujet, suivant la violence de la madie. Cette médication doit être continuée huit jours au moins, et quinze au plas-
- » Une amélioration plus ou moins sensible sera obtenue à cette époque: c le moment de se servir des purgatifs. On emploie le sulfate de soude ou de mais sie à des doses convenables, et toujours pendant deux jours consécutifs, une deux fois par semaine, suivant la force et l'état des voies digestives du malade, suival la violence de la maladie et les effets évacuants de ces sels. Il faut y revenir, de trois, quatre, cinq, six fois, et toujours pendant deux jours consécutifs, s'il requelques mouvements désordonnés dans quelques parties du corps que ce Pour mon compte, je n'ai jamais eu besoin d'y revenir plus de quatre fois; conairement trois suffisent.

Je n'entrerai pas dans de grands détails sur le régime, parce qu'il n'offre de bien particulier; je dirai seulement que lorsque la maladie se présente chere ensants débilités, on doit donner des aliments substantiels, et que, dans les coulion croit devoir mettre en usage le traitement antiphlogistique, on doit en l'action par un régime léger.

Il n'y a, pour cette affection comme pour la plupart des autres neuronaucune ordonnance à donner. En attendant que des recherches exactes en aient appris ce qu'il faut faire dans tel cas donné, le médecin doit, je le night chercher les indications, et s'il n'en trouve pas d'évidentes, recourir successiment aux diverses médications indiquées plus haut, en commençant par celles il l'expérience nous a appris être le plus fréquemment utiles.

<sup>(1)</sup> Union médicale, 25 août 1847.

# CHORÉES ANUMALES.

On a décrit plusieurs autres espèces de chorées qui sont désignées par les auteurs modernes sous le nom de chorées anomales. J'indiquerai les suivantes : 1° La grande danse de Saint-Guy, signalée par Wichmann (1), par Wicke, etc., et qui est remarquable par de violents accès de convulsions; 2° la chorée propulsive, dont en trouve des enemples dans les auteurs qui se sont occupés des maladies du cerveau et de la moelle, et qui consiste à se porter en avant en courant et malgré soi; c'est là un symptôme de maladies diverses auquel le nom de chorée est fort mal appliqué; 3° la chorée rotatoire, à laquelle s'appliquent les mêmes remarques; 4° la chorée vibratoire du même genre; 5° la chorée électrique décrite par les médecins italiens (3), et qui est une maladie encore mal déterminée, ayant des symptômes d'abord comateux, puis apoplectiques, et des accès convulsifs.

Toutes ces affections dissèrent évidemment de la chorée; leur conserver ce nom et les décrire comme des chorées, même anomales, ce sérait perpétuer une confusion sacheuse. La plupart ne sont que des symptômes de diverses affections des centres nerveux, il sustira de les mentionner quand viendront les descriptions de ces affections. Quant à la chorée électrique en particulier, nous sommes encore trop peu sixés sur elle, pour ne pas nous contenter de la mention précédente.

# RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

Médication interne. Émissions sanguines; tartre stibié à haute dose; purgatifs; carbonate de ser ou autres préparations serrugineuses; toniques; narcotiques; antispasmodiques; noix vomique; sulsate de strychnine; arsenic, etc., etc.

Médication externe. Bains froids; affusions fraides; bains de rivière, de mer, l'ondée; bains tièdes; irritants cutanés; électricité; bains sulfureux.

### ARTICLE XI.

### TREMBLEMENT NERVEUX.

Je n'ai que quelques mots à dire du tremblement nerveux, et plutôt pour saire entendre comment cette affection doit être étudiée dans cet ouvrage, que pour en lonner l'histoire. Dans les traités de pathologie, on a, sous se titre de tremblement, considéré d'une manière générale un trouble spécial de la motilité, saus à renvoyer ux descriptions particulières pour certains tremblements qui surviennent sous l'induence de causes spéciales, tels que le tremblement mercuriel, le delirium tredectes, le tremblement causé par l'opium, etc. Comme je ne sais point ici de pathologie générale, je n'ai à m'occuper dans cet article, placé parmi ceux qui sont onsacrés aux névroses, que du tremblement idiopathique. Dans le sens rigoureux u mot, il est certain que tous les tremblements sont des maladies nerveuses, et, ar conséquent, des névroses; mais, comme la plupart d'entre eux sont produits ar l'abus de certaines substances qui, à un certain degré, deviennent toxiques, il aut mieux, je pense, présenter ces affections réunies, ou du molus assez rappro-

<sup>(1)</sup> Voy. Rubini, Giornale di Milano. 1848; Tatti, Sadini, Rotundi, Annal. di medie.

chées pour qu'on puisse les embrasser d'un seul coup d'œil; c'est aussi dan k chapitre consacré aux intoxications que je parlerai de ces espèces de tremblement. Quant à ceux qui ne constituent que des symptômes de diverses affections, comme les tremblements qu'on remarque dans diverses maladies fébriles, ils sont sufisamment indiqués dans les articles où il est traité de ces affections.

Tremblement idiopathique. Reste donc le tremblement idiopathique, mais a trouble de la motilité n'a qu'une très faible valeur pathologique; aussi me contenterai-je d'une indication sommaire.

Ce tremblement consiste, comme les autres espèces, dans de légères oscillations involontaires des membres, de la tête, plus rarement du tronc. Il diffère des autres affections convulsives par la moins grande étendue de ces mouvements involontaires, et surtout parce qu'il n'empêche qu'à un très saible degré les mouvements volontaires.

Parmi les causes, on remarque d'abord la vieillesse; mais il n'y a aucune milité, sous le rapport pathologique, à étudier le tremblement sénile. Puis vient la détérioration de la constitution par l'épuisement causé soit par l'inanition, soit par l'abus des plaisirs vénériens, par l'onanisme, etc. Les émotions morales très vie ou longtemps prolongées peuvent produire le même effet; enfin l'hérédité, suivant un assez grand nombre de faits, a une influence marquée sur la production de tremblement idiopathique. On connaît des exemples de ce trouble de la motificie chez de jeunes enfants dont les parents avaient soit un tremblement pareil, sui d'autres affections convulsives. Je parlerai ailleurs du tremblement qui succède quelquesois au rhumatisme.

Le tremblement lui-même constitue le seul symptôme de la maladie. Il occupe principalement les mains, les membres supérieurs et la tête. Dans cette dernier partie, il est presque toujours constitué par des mouvements de latéralité.

Lorsque le tremblement est héréditaire, il n'y a aucun moyen à lui opposer: l'aut seulement veiller à ce qu'aucune des causes ordinaires des diverses espèces le tremblement ne vienne en augmenter l'intensité. Dans les cas de tremblement le débilitation, le traitement est bien simple : il consiste à faire cesser la cause. « l'adonner des toniques et des aliments substantiels. A la suite des émotions morales très vives, le tremblement qui survient est presque toujours incurable.

En voilà assez sur cette affection nerveuse, qui n'a, je le répète, qu'use importance très secondaire.

#### ARTICLE XII.

#### HYSTÉRIE.

C'est aux premiers temps de la médecine qu'il faut remonter pour trouver le premières indications de l'hystérie; on la voit déjà mentionnée dans des écrits le tribués à Hippocrate; mais on peut dire qu'il n'est pas d'affection qui ait doublieu, dans l'antiquité et dans les siècles derniers, à plus d'interprétations conées. Il serait oiseux de s'occuper ici des diverses théories qui ont éte l'enues aux différentes époques de la médecine; je me contenterai de dire que a attribué les accès hystériques aux déplacements de l'utérus, à la difficulté de circulation des esprits animaux, à la rétention de la liqueur spermatique, à la referantique, à la referantique de la liqueur spermatique, à la referantique de la liqueur spermatique de la liqueur

tention des règles, à une vapeur s'échappant de l'utérus et envahissant les organes de la circulation; on l'a attribuée également à une affection cérébrale; et enfin, dans ces derniers temps, on est revenu à l'opinion qui rapporte les attaques d'hystérie à un trouble utérin, mais avec de très grandes modifications; car personne n'admet que l'utérus se déplace en se portant çà et là dans l'abdomen, qu'il s'en échappe une vapeur maligne, etc.

Parmi les auteurs qui ont le plus fait pour l'histoire de l'hystérie, je citerai Galien, qui démontra anatomiquement l'impossibilité des déplacements énormes que l'on attribuait à la matrice; Fernel (1), à qui l'on doit cette théorie des vapeurs s'élevant de la matrice, qui a régné si longtemps, et a fait donner à cette affection le nom de vapeurs; Charles Lepois, qui a le premier placé dans le cerveau le siège de la maladie; F. Hoffmann (2), qui a décrit avec grand soin cette affection; Louyer Villermay (3); Georget (4), qui a soutenu l'opinion que l'hystérie est une affection cérébrale; M. Foville (5), qui a défendu avec talent une opinion contraire à celle de Georget; M. Dubois (d'Amiens), qui a donné une excellente critique des travaux publiés avant lui (6), et enfin, dans ces derniers temps M. Landouzy (7), qui, réunissant presque toutes les observations de quelque valeur, nous a donné un excellent travail auquel j'aurai beaucoup à emprunter dans cet article.

# § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Il est difficile dans l'état actuel de la science, de donner une définition de l'hystérie à l'abri de toute discussion. Il est, en effet, de part et d'autre, des auteurs recommandables qui soutiennent encore aujourd'hui des opinions fort diverses sur la nature de la maladie; cependant on peut dire qu'en général on regarde aujourd'hui cette affection comme ayant son point de départ dans un trouble nerteux de l'utérus, et c'est pourquoi, après m'être assuré que cette manière de voir à appuie sur les principaux faits connus, j'adopte la définition proposée par M. Landouzy: « L'hystérie, dit cet auteur consiste en une névrose de l'appareil générateur de la femme, revenant par accès apyrétiques, et offrant pour symptômes principaux un sentiment pénible de strangulation, la sensation d'une boule qui remonte de l'hypogastre ou de l'épigastre à la gorge, et souvent des convulsions accompagnées ou non de troubles sensoriaux ou intellectuels. »

L'hystérie a été désignée sous un grand nombre de dénominations; je citerai les suivantes: passio hysterica, hysterismus, spasmus, vapeurs, maux de nerfs, attaques de nerfs, hystéralgie; les Allemands lui donnent le nom de Mutterkrankheit. Nais il serait trop long d'indiquer toutes ses dénominations diverses; il suffit des principales.

La grande fréquence de l'hystérie est bien connue de tout le monde. C'est une

<sup>(1)</sup> Univ. med., lib. VI, cap. 15, De morbis uteri.

<sup>(2)</sup> De aff. spasm., etc. (Op. omn.)

<sup>(3)</sup> Traité des malad. nerveuses, etc.; Paris, 1816, 2 vol. in-8.

<sup>(4)</sup> Diet. de méd., art. HYSTÉRIE.

<sup>(5)</sup> Dict. de méd. et de chir. pratiques; Paris, 1833, t. X, p. 275.

<sup>(6)</sup> Histoire philosophique de l'hypochondrie et de l'hystérie; Paris, 1837, in-8.

<sup>(7)</sup> Traité compl. de l'hystérie; Paris, 1846, in-8.

maladie commune dans tous les climats, et assurément il n'est pas de névrere qu'es puisse lui comparer sous ce rapport.

### § II, - Causes,

Les causes de l'hystérie ont dû nécessairement attirer d'une manière toute particulière l'attention des auteurs. On a recherché dans quelles circonstances a produit cette névrose si commune, afin de trouver les moyens de la prévenir; mais malheureusement on n'a pas, ainsi que nous allons le voir, procédé toujours méthodiquement dans la recherche des causes. M. Landouzy est, de tous les auteurs, celui qui a présenté les considérations éthologiques les moins imparsaites, et c'est lui qu'il convient de suivre particulièrement.

# 1° Causes prédisposantes.

Age. Il résulte d'un tableau dressé par M. Landouzy, sur 351 cas, que la ples grande fréquence de l'hystérie est de 15 à 20 ans; vient ensuite la période de 20 à 25, puis celles de 10 à 15 ans d'une part et de 25 à 30 de l'autre; ensin on l'observe encore assez fréquemment de 30 à 35 ans. Elle est inconnue dans la première ensance, et, à partir de 35 ans, elle va en diminuant très rapidement de sréquence.

Sexe. D'après la définition donnée plus haut, il paraîtra étrange que je m'occupe ici du sexe; mais on a cité quelques cas d'hystérie chez des hommes. Le pense qu'il convient de renvoyer l'examen de cette question à l'article où j'aurau a m'occuper de l'état de l'utérus dans l'hystérie; quant à présent, constatons que même en admettant l'exactitude du diagnostic dans les cas d'hystérie chez l'homme rapportés par les auteurs, il n'en serait pas moins positif que cette affection appartient presque exclusivement à la femme, ces cas étant en nombre infinispes: petit.

Tempérament. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître, et c'est une opinal universelle parmi les médecins, que le tempérament nerveux est une des causes prdisposantes les plus puissantes de l'hystérie; mais, sans en excepter M. Landour ils se sont bornés à cette énouciation; car nous ne devons pas nous arrêter aux raisonnements, aux considérations physiologiques à l'aide desquels on a voulu établir cette grande influence du tempérament nerveux. Ce sont des considérations que ne sont pas assurément sans importance, mais qui n'ont de valeur réelle que lorsqu'elles sont appuyées sur l'analyse rigoureuse des faits. Suivant M. Landouzy, à y a chez la plupart des hystériques mélange du tempérament nerveux et du tempérament sanguin des auteurs.

Lieu d'habitation. Tout le monde a remarqué que l'hystérie est beaucoup pir fréquente dans les villes que dans les campagnes; mais on s'accorde à regarder comme la principale cause de cette dissérence le genre de vie bien plutôt que les conditions physiques dans lesquelles se trouvent les semmes des villes et des campagnes. Cette dernière circonstance, néanmoins, n'est pas, selon toutes les probbilités, sans influence.

Cela me conduit à parler de l'éducation. On regarde comme prédisposant sort ment à l'hystérie l'éducation trop délicate, les études sorcées et prématurées. Le grands efforts d'intelligence qu'on exige des jeunes silles.

Les affections mergles, et aurtout les passions tristes et les désirs comprimés, sont aussi placées au premier rang, ainsi que la vie oisive, les nuits passées sans sommeil, etc.; or on sait que toutes ces conditions se trouvent particulièrement dans les villes.

Puberté. Il suffit d'un seul coup d'œil jeté sur le tableau de l'influence de l'âge, dont j'ai donné plus haut le résumé, pour voir combien l'hystérie est plus fréquente vers l'époque de la puberté qu'à toute autre époque de la vie. Nul doute que les changements qui s'opèrent alors dans l'appareil génital, et l'état moral qui en résulte, n'aient une grande part dans la production de la maladie. Quant à la manière dont agissent ces causes, ce n'est pas ici le lieu de s'en occuper.

L'abus des plaisirs vénériens, la masturbation, sont également rangés parmi les causes de l'affection qui nous occupe. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne trouve parmi les femmes qui se livrent à la prostitution (1) qu'un très petit nombre d'hystériques, quoique ces femmes soient dans des conditions morales en apparence très favorables à l'apparition de la maladie. Il est donc bien difficile de faire la part de l'abus des plaisirs vénériens.

Continence. M. Landouzy n'hésite pas à regarder la continence comme une cause puissante d'hystérie, et, pour lui, la continence a cette action non seulement chez les semmes qui peuvent avoir des désirs dont elles connaissent la nature, mais encore chez des jeunes silles qui sont dans la plus parsaite ignorance. On a vu assez souvent le mariage guérir les attaques d'hystérie; les saits de ce genre viennent l'appui de l'opinion dont je parle, et que cet auteur partage avec ceux qui l'ont précédé; mais nous ne connaissons pas d'une manière exacte l'action réelle de cette tause.

On a également attribué à l'acte de la copulation sans aucun abus la production le l'hystérie; mais les faits sur lesquels on s'est étayé sont beaucoup moins con-aincants que ceux qu'on a invoqués en faveur des causes précédentes. Il peut ariver que le coît soit une cause déterminante de quelques attaques d'hystérie, mais l n'en résulte pas pour cela qu'on doive le ranger parmi les causes prédisposantes orsqu'il n'y a aucun abus.

Saisons; climats. On a remarqué que l'hystérie est plus commune au printemps t dans l'été que dans les autres saisons, et qu'elle se moutre beaucoup plus fréuemment dans les pays chauds que dans toute autre région; mais ce sont là des ésultats d'une appréciation générale, auxquels il serait bon de pouvoir substituer eux d'une statistique bien faite.

Hérédité. Parmi les observations rassemblées par M. Landouzy, il en est quelues unes dans lesquelles l'influence de l'hérédité ne paraît pas douteuse; mais il ut répéter, au sujet de cette cause, ce que nous avons dit à propos des précéentes, c'est-à-dire que les recherches n'ont pas été faites de manière à pouvoir idiquer précisément son action.

#### 2º Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles, celles qu'on doit placer en première ligne constent dans les émotions morales de toute espèce, lorsqu'elles ont un certain degré

(1) Voy. PARENT-DUCHATELET, De la préstitution dans la ville de Paris; Paris, 1837, t. 1, 246.

de vivacité; ainsi les accès de colère, les transports de joie, l'énotion qu'en éprouve en apprenant une nouvelle imprévue, etc., etc. Ces causes sont non ser-lement déterminantes de la maladie, mais encore excitantes des attaques. De reste, nous n'avons point d'éléments suffisants pour déterminer le degré de leur action.

Imitation. Il résulte de l'examen critique que M. Landouzy nous a donné des faits cités à l'appui de cette cause, que son action est au moins douteuse. Cet auteur rapporte sa production, dans les cas où elle s'est manifestée à la vue d'un attaque chez un autre sujet, plutôt à la frayeur éprouvée par la malade qu'i une imitation dont il est bien difficile de comprendre l'influence; par conséquent cette cause rentre dans celles que je viens d'indiquer.

Aménorrhée; dysménorrhée. La plupart des auteurs ont accordé à la suppression ou à la difficulté de l'éruption menstruelle une extrême influence sur la production de l'hystérie. M. Dubois (d'Amiens) a combattu cette manière de voir. ca critiqué, sous ce point de vue, les observations invoquées par les auteurs; mail ne faudrait pas conclure des faits peu probants qui ont été rapportés, que la cardont il s'agit ici a été signalée à tort. M. Landouzy a en effet cité un nombre considérable de cas dans lesquels le trouble de la menstruation a eu une influence condente, et ce qui le prouve, c'est que, dès que la menstruation est redevenue normale, on a vu ordinairement l'hystérie disparaître.

On ne peut pas se prononcer d'une manière tout à fait aussi positive relativement à la menstruation trop abondante ou à la ménorrhagie; les faits sont en effet prares dans lesquels cette cause s'est montrée d'une manière très évidente.

La menstruation normale a une influence marquée sur la production de l'hydrie et surtout sur l'apparition des attaques; les faits sont nombreux dans lesquirement ou plusieurs attaques d'hystérie se montrent, soit dans le cours, soit imprédiatement avant ou immédiatement après l'éruption menstruelle.

Quant à la leucorrhée, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, qu'el regardés comme des causes occasionnelles puissantes, un examen attentif des le démontre qu'on a au moins exagéré leur importance.

On a encore cité la répercussion des exanthèmes, la suppression des flux "maux; mais il résulte des recherches des auteurs récents, et en particulier de che de M. Landouzy, que ces causes n'ont pas d'action réelle.

Altérations diverses de l'utérus. Dans un des passages les plus intéressant son ouvrage, M. Landouzy a démontré que, dans l'hystérie, les affections de l'uter sont fréquentes, et qu'assez souvent on a vu la maladie se dissiper en même ten que l'affection utérine. Je reviendrai sur ce point lorsque j'aurai à parier et lésions anatomiques.

L'instruence des lésions qui ont leur siège dans d'autres parties du corps, et le tamment dans l'appareil cérébro-spinal, a une importance beaucoup moins gratbien que l'on ait cité quelques saits dans lesquels les attaques d'hystérie et le montrées immédiatement après que ces lésions ont été produites.

On voit que nous avons été fréquemment obligé, dans ce qui précède, d'action nous incertitudes, si ce n'est sur l'action des diverses causes mentioner du moins sur le degré de cette action. Malgré les travaux intéressants que se avons sur ce point d'étiologie, il n'en est pas moins certain que des rechertes

très exactes et suffisamment nombreuses sont encore à désirer sur un sujet aussi important.

### S III. — Symptômes.

On a proposé plusieurs divisions de l'hystérie, mais comme elles n'ont pas, pour la plupart, d'importance réelle pour la description des symptômes, je n'ai pas cru devoir les indiquer. Il suffit, en effet, comme on pourra s'en convaincre, de décrire d'une manière générale l'affection, en ayant soin de mentionner quelques particularités qui donnent à certains cas une physionomie propre, et de distinguer deux formes principales, qui sont la forme convulsive et la forme non convulsive: distinction qui n'est nécessaire que pour la description des accès.

Prodremes. Il résulte des dernières recherches, que les prodromes sont constants ou presque constants dans l'hystérie. Sur dix-neuf cas observés par M. Beau (1), il n'en est pas un seul qui n'ait présenté des prodromes évidents. M. Landouzy (2) divise avec raison les prodromes en ceux qui précèdent l'invasion des accès et en ceux qui précèdent les accès eux-mêmes. Je suivrai cette division.

Prodromes de l'invasion de la maladie. « Comme prodromes de l'invasion première de l'hystérie, on remarque, dit M. Landouzy, des modifications notables dans le caractère habituel, une grande irritabilité, une mobilité d'esprit et d'humeur continuelle, des impatiences, des crampes, des inquiétudes, des fourmillements, surtout aux extrémités inférieures; un besoin incessant de s'étendre, de s'étirer, de marcher, de changer de position; des idées tristes, des pleurs ou des rires sans sujet; des rêvasseries, des rêves bizarres ou effrayants, des insomnies; tantôt des frissons vagues, tantôt une chaleur brûlante; fréquemment un froid glacial aux mains; des variations extrêmes dans l'appétit et les digestions; plus tard, des battements de cœur et des spasmes sous les moindres influences; enfin une gêne d'abord faible, puis très pénible à la gorge, une constriction douloureuse i l'épigastre et à la poitrine, et la sensation d'une boule qui monte plutôt de la poirine que de l'hypogastre.

» Il est bien difficile néanmoins, dans le cas où la crise est exempte de convulions, de perte de connaissance ou de syncopes, d'établir des limites précises entre es phénomènes précurseurs et le paróxysme, les prodromes principaux se contiuant sous forme de symptômes.

Dans d'autres cas, il existe entre les prodromes et les symptômes proprement its un intervalle marqué ou des dissérences telles, qu'il est impossible de méconaitre le moment où le paroxysme commence. D'autres sois ensin les prodromes essent sans être suivis de la crise, soit par l'heureux résultat des moyens employés, pit par l'effet d'une émotion salutaire ou d'une puissante diversion.

Prodromes des accès. « Les prodromes des accès, ajoute M. Landouzy, sont lus nets, mieux déterminés. Au lieu de consister principalement en des modificaons de caractère, d'humeur, d'appétit, comme les prodromes d'invasion preière de la maladie, ils consistent en des troubles plus tranchés. Les premiers

<sup>(1)</sup> Arch. gén. de médecine; Paris, 1836, 2° série, t. XI, p. 328.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

étaient plutôt des accidents généraux, les seconds sont plutôt des accidents particuliers.

- » Les prodromes de l'invasion première étaient lents et insensibles; les prodromes des paroxysmes sont, en général, courts et subits.
- » Les premiers se confondent souvent avec le paroxysme, dont il est difficile de les distinguer; les seconds en sont plus distincts, soit qu'ils annoncent l'acces d'une manière éloignée, soit même qu'ils l'annoncent d'une manière prochaise.
- » Les plus fréquents parmi ces prodromes sont : la céphalalgie, et surtout à ciphalalgie occipitale, les éblouissements, les mouvements involontaires des globs oculaires ou des paupières, les troubles de la vue, la tristesse, la pâleur du vinge des pandiculations, des bâillements, des tintements d'oreille, des propos incobèrents, des cris, des rires et des pleurs sans motif, des éructations, la perverson de l'appétit, des battements, des sueurs subites, et plus souvent des frissons et un refroidissement général ou partiel, enfin des douleurs variées ou des fournillements dans les membres, et quelquesois des mouvements spasmodiques ou curvulsifs.
- » L'émission d'une urine claire et limpide, qui marque si souvent la terminance de l'accès, a été notée aussi comme prodrome constant dans deux cas où les terminance mêmes de la description ne peuvent laisser aucun doute.
- » L'intervalle qui sépare ces phénomènes de l'attaque est très variable; le ples généralement il est de quelques minutes, assez souvent de quelques secondes quelquesois d'un ou deux jours.
- » Ces phénomènes précurseurs étant variables à l'infini, comme tous les phénomènes nerveux, on chercherait en vaiu une relation exacte entre tel genre de prodromes et telle forme d'accès; cependant il ressort de l'observation que les frisse les bâillements, les palpitations, annoncent particulièrement la forme non consière, et surtont la syncope, tandis que le trouble de la vue, la céphalaigie d'aspasmes légers précèdent ordinairement les accès convulsifs.

Je n'ai rien à ajouter à cette description si précise.

Début. La maladie débute par un accès, et par conséquent, en décrivant successivement les symptômes qui caractérisent les accès dans les deux sormes que admises, je serai convaître la manière dont la maladie commence.

Symptômes. — Forme convulsive. L'accès débute ordinairement, dans (c' forme, par des cris, une agitation marquée, un sentiment de constriction de les gastre ou un serrement de la gorge, et bientôt une chute à laquelle succèdent les vulsions.

Ces convulsions sont très irrégulières : on voit les malades étendre leurs bradroite et à gauche, agiter leurs jambes, se porter cà et là dans leur lit, se per tout à coup à leur séant, et bientôt se rejeter brusquement sur le dos. Ces per vements sont quelquesois si étendus et si violents, qu'on a beaucoup de per maintenir les malades dans leur lit, et que, si l'on n'y prenait garde, elles pourreres plesser grièvement. Par moments elles s'accrochent avec sorce à tout ce que entoure, et elles serrent avec une si grande énergie, qu'on s'aperçoit que leur per est considérablement augmentée. Si l'on touche alors les muscles convulsés, un trouve durs et saillants. On a vu des cas dans lesquels elles ont rampé avec une dans toute l'étendue d'une salle; mais ces cas sont très rares et exceptionses de

que quelques autres dans lesquels on a observé des convulsions bizarres qui ne peuvent être considérées que comme un objet de curiosité : ainsi la courbure du corps en arc, la flexion de tous les membres, des positions extraordinaires, etc. J'en excepterai certains mouvements du bassin qui semblent indiquer des désirs vénériens, et qu'on a signalés comme tels, sans que néanmoins le fait soit parfaitement démontré. Des craquements des articulations se font entendre dans ces vice lentes convulsions; le plus souvent l'agitation des membres et les contractions rapides du tronc constituent seules ce symptôme capital de la maladie; les autres formes de convulsions ne sont que des variétés dont l'importance n'est pas très grande.

Pendant que les malades présentent ces contractions violentes et involontaires des muscles de la vie de relation, on observe un symptôme très important qui prouve que pareille chose se passe dans les muscles de la vie de nutrition. C'est la constriction ombilicale et épigastrique et la sensation d'un corps étranger, d'une boule qui remonte le long de l'œsophage jusqu'à la gorge, et qui détermine un sentiment de strangulation très pénible. Tout le monde connaît ce symptôme important, cette sensation particulière à laquelle on a donné le nom de boule hystérique. Chez toutes les malades qu'a interrogées M. Landquzy, il a constaté que cette boule était tournoyante pour l'abdomen et ascendante pour le thorax. Les malades manifestent ce symptôme, même lorsqu'elles ont perdu plus ou moins complétement connaissance, en portant vivement les mains à l'épigastre, à la gorge, et en faisant des mouvements comme pour en arracher un corps qui les menace de strangulation. Quelques unes se frappent violemment la poitrine, la compriment avec force, therchent à s'égratigner, déchirent leurs vêtements, s'elforcent parfois de mordre, en un mot se livrent à des violences qu'on a quelquesois peine à concevoir.

Les convulsions s'étendent ordinairement aux yeux. Les paupières sont habinellement fermées, quelquesois entr'ouvertes, mais presque toujours agitées d'un rémissement continuel. Le globe de l'œil est souvent le siège de mouvements plus ou moins rapides. Les autres muscles de la face sont ordinairement exempts de convulsions; cependant on a vu les mâchoires presque aussi sortement serrées que dans le trismus, et des contractions rapides traverser les joues. Les narines ont largement ouvertes. La tête est ordinairement un peu renversée en arrière.

Pendant les convulsions, la face est presque toujours animée, chaude et vulueuse. Chez quelques malades, elle présente seulement une rougeur assez vive ux pommettes; chez d'autres, elle est au contraire pâle et froide.

Du côté des organes digestifs, nous trouvons des accidents qui sont encore videnment dus à des contractions spasmodiques. Ce sont: 1° la constriction sophagienne et pharyngienne; 2° les contractions épigastriques et des vomissements qui se montrent dans un certain nombre de cas, et qui sont probablement us à la contraction violente de l'estomac et du diaphragme; cet organe et les inestins se remplissent souvent de gaz, ce dont on s'assure par la palpation et la ercussion; et l'on voit certaines malades rejeter brusquement ces gaz par la bouhe ou par l'anus; 3° du côté de l'abdomen, des borborygmes, un gargouillement n'on ne peut attribuer qu'aux contractions spasmodiques de l'intestin, qui font irculer rapidement les gaz et les liquides d'un point vers un autre. Si l'on examine lors l'abdomen, on trouve fréquemment à sa surface des bosselures qui changent

de place, et qui sont dues aux contractions dont je viens de parler; parfois il y a une véritable tympanite qui peut être portée au point que le corps surnage dans le bain (Brodie); 4° enfin quelques observateurs ayant cherché à introduire k doigt dans le rectum, ont trouvé que les sphincters étaient dans un état de constriction marqué, et d'autres ont observé des cas dans lesquels cette constriction était tellement forte, qu'on ne pouvait pas administrer des lavements. D'un autre côté, la convulsion s'étend au pharynx, d'où résulte une difficulté plus ou moins grande de la déglutition; et comme on observe quelquefois un ptyalisme continuel, on a pu, dans certaines circonstances, croire à l'existence d'une hydrophilie.

La respiration est toujours laborieuse; parfois elle est haletante, extrêmement accélérée, suspirieuse et incomplète; d'autres fois, au contraire, elle est lente, et chaque inspiration est prolongée et profonde, comme si la malade avait été prince d'air pendant un temps trop long; enfin, dans les accès les plus violents, on la trouve bruyante et stertoreuse. Chez quelques malades, on observe une tout la tigante et sèche; mais les cas de ce genre sont rares. Le sentiment de suffocatua dont j'ai parlé plus haut est un phénomène constant.

La voix, dans les accès très intenses, est souvent rauque, et la parole est entrecoupée. Les malades poussent parfois des cris déchirants, ou imitent ceux de catains animaux. On a cité des exemples d'aboiement hystérique, bien connus u tout le monde.

La circulation ne présente quelquesois, pour tout phénomène extraordinaire, q> la lenteur du pouls, qui contraste avec les violents symptômes qui viennent d'èvindiqués. Dans quelques cas, le pouls est petit et accéléré, et, dans d'autres, iniquier et même intermittent; les battements du cœur sont habituellement souré et prosonds, et, dans quelques cas, on a observé des palpitations et des battements tumultneux du cœur; ce sont ceux dans lesquels le pouls est accéléré et irrégulation a cité quelques bruits anormaux du cœur et des vaisseaux comme appartent à l'hystérie; mais l'observation nous apprend qu'il faut les attribuer à l'état armique dans lequel se trouvent un certain nombre de malades.

La syncope est un phénomène qu'on observe assez fréquemment dans l'hysière. Tantôt la syncope ne dure que quelques minutes, tantôt elle se prolonge pendar plusieurs heures et même pendant plusieurs jours; elle est alors nécessairement incomplète. Il y a, dans ces derniers cas, mort apparente, et il est arrivé qu'en enseveli ou qu'on a été sur le point d'ensevelir des malades dans cet état. La vie cope peut se terminer par la mort.

Pour terminer la description de l'accès convulsif de l'hystérie, il me sufficaprès l'indication de quelques autres symptômes qu'on peut considérer considérer considérer considérer, de décrire l'état des facultés intellectuelles et de la sensibilité. I est, comme chacun sait, extrêmement important à étudier dans cette affection in symptômes sont : les sanglots, les soupirs, les gémissements, le rire contribute parsois même l'éternument.

Chez un certain nombre de malades, il n'y a pas de perte de connaissers : il en est même qui peuvent encore répondre par moments aux questions qu'en adresse. Mais le plus souvent, si l'accès a un peu d'intensité, bien que les mais conservent leur connaissance, qu'elles aient la conscience de tout ce qui et autour d'elles, qu'elles entendent tout ce qui se dit, elles ne peuvent ni parle.

saire comprendre ce qu'elles désirent. Georget a remarqué que, dans ces cas, les convulsions sont ordinairement moins violentes que dans ceux dont je vais parler et où l'on observe la perte de connaissance.

Cette perte de connaissance est complète ou incomplète; dans le premier cas, les malades ont entièrement perdu, après l'attaque, le souvenir de tout ce qui s'est passé depuis le moment où elles sont tombées. C'est alors surtout que l'on observe le goussement, la teinte livide de la face, l'écume à la bouche, le grincement des dents, et un degré plus ou moins marqué d'insensibilité. C'est aux cas de ce genre qu'on a donné le nom d'hystéro-épilepsie (1), bien que, ainsi que le fait remarquer M. Landouzy, il n'y ait, à proprement parler, aucun symptôme d'épilepsie. Dans d'autres cas, les malades n'ont qu'un souvenir vague de ce qui s'est passé; mais si, pendant l'attaque, on a sortement sixé leur attention, on a pu momentanément rappeler d'une manière complète la connaissance. Ce qu'il importe surtout de noter dans ce symptôme, c'est qu'il ne survient qu'après une certaine durée de l'attaque, et ne se manifeste jamais au début même, comme dans le cas d'épilepsie. M. Landouzy a insisté avec raison sur ce caractère important.

On a observé aussi, pendant les attaques d'hystérie, un délire gai ou surieux; on a vu des malades plongés dans une prosonde extase; on a cité des cas de somnambulisme, et d'autres dans lesquels les malades, même les mieux élevées, ne pouvaient s'empêcher de prononcer les paroles les plus obscènes et de prosérer les plus grossiers jurements.

Je pourrais parler ici de la paralysie, de la roideur tétanique, de la rétention d'urine; mais comme ces symptômes persistent en général après les attaques, j'aurai à m'en occuper plus loin.

Bien que, comme je viens de le dire, il y ait des cas dans lesquels les malades présentent un degré plus ou moins marqué d'insensibilité aux excitants intérieurs, il est ordinaire de constater l'existence de sensations douloureuses dont elles conservent parfois le souvenir, même alors qu'elles ont paru avoir perdu complétement connaissance. Ces sensations consistent dans de viss élancements ayant un siège variable, dans des déchirements, des tortillements, en un mot une très grande variété de douleurs spontanées.

Quelques unes disent avoir éprouvé des troubles variables du côté des sens: e sont des bourdonnements, des sissements d'oreille, des éblouissements. Mais orsque la connaissance est conservée, ni l'ouïe, ni la vue ne sont abolies; seulement, relativement à cette dernière, il faut remarquer, comme je l'ai dit plus aut, que la constriction des paupières s'oppose à la vision.

Symptômes des accès non convulsifs. Les accès non convulsifs existent évidemment dans l'hystérie, ils sont même très fréquents, et l'on ne comprend pas comment quelques auteurs, et en particulier Georget, ont pu regarder la convulsion de symptôme essentiel, nécessaire de cette maladie. Chaque jour les praciens sont à même d'observer de semblables accès, dont les phénomènes se retrouent tous dans l'attaque convulsive, et qu'il me suffira, par conséquent, de rapeler ici.

Au premier rang de ces phénomènes, il faut placer celui qu'on a désigné par le

nom générique de boule hystérique, et que j'ai spécialement mentionné plus hant. Mais, bien que le plus souvent un ait à noter cette sensation d'une boule remontant du bas-ventre à l'épigastre et au cou, où elle détermine un sentiment marque de strangulation et de suffocation. on ne laisse pas néanmoins d'observer, dans un assez bon nombre de cas, des sensations différentes, comme un sentiment de brûlure, un froid glàcial, des frémissements, des tortillements qui occupent le mêmes points et causent une vive angoisse à la malade.

Du côté des voies digestives, un trouve des symptomes semblables à ceux que ont été indiqués dans les attaques convulsives (difficulté de la déglutition, vous-sements, borborygmes, coliques, météorisme, etc.).

On note aussi des boussées de chaleur au visage; la céphalalgie particulière de hystériques (clou hystérique), et les troubles des diverses fonctions tels que je le ai indiqués plus haut (palpitations, ralentissement du pouls, difficulté de la restration, tintements d'oreille, etc.). Des crampes sont également observées de quelques cas, et ce phénomène rapproche, jusqu'à un certain point, l'accès me convulsif de l'accès convulsif.

Les accès non convulsifs revêtent fréquemment les caractères que je viens des poser; mais, d'une part, il est des cas dans lesquels plusieurs autres symptomes importants viennent s'y joindre, et, de l'autre, il en est qui, au contraire, ne presentent qu'un très petit nombre de ces caractères. M. Landouzy a très lés exposé ces variétés dans le passage suivant:

- d'a propos des attaques convulsives dont j'ai déjà donné la description), sauf convulsions.
- » Réduite au contraire à son minimum d'intensité, la forme non convolconsiste uniquement dans un simple paroxysme très long ou très court, consiste par la seule sensation plus ou moins pénible de la boule hystérique, avec bousse de chaleur, pleurs, anéantissement, etc. »

Terminaison des attaques. Il n'est pas très rare de voir la forme convolsuccéder à la forme non convulsive, et alors, après une plus ou moins grande de
de l'état qui vient d'être décrit, on voit les malades agitées des divers mouver :
involontaires que nous avons indiqués plus haut. Mais, de quelque nature que
l'accès, qu'il y ait eu ou non des convulsions, qu'il y ait eu ou non perte de c
naissance, on voit, dans un très grand nombre de cas, apparaître des phénom qui annoncent la terminaison de l'attaque. Ce sont des cris, des plaintes, des sements, des soupirs, des éclats de rire, et surtout des pleurs qui se mostr
dans l'immense majorité des cas.

Un autre phénomène qu'il importe de noter comme annonçant la terminis de l'accès, est l'excrétion d'une urine incolore et limpide, semblable à de l'accès, dans quelques cas, comme il résulte des faits rassemblés par M. l'adouzy, une excrétion utérine ou vaginale plus abondante que de coutume.

État des malades immédiatement après l'attaque. Pendant un temps ples

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 27.

moins long après l'accès, les malades sont dans un état d'abattement d'autant plus considérable que les phénomènes ont été plus violents. Elles éprouvent un brisement marqué des membres, et assez souvent même lorsqu'il n'y a pas eu de véritables convulsions. Leur caractère reste irritable, leurs sens sont exaltés, elles ont surtout une grande sinesse de l'ouse, et le bruit le plus léger les incommode.

La céphalalgie persiste ordinairement avec la forme qu'elle avait pendant l'attaque (clou hystérique); l'intelligence reste plus ou moins obtuse, surtout lorsqu'il y a eu perte complète de connaissance; les malades se livrent avec peine aux travaux de l'esprit; on en voit même qui ont du délire comme dans les moments qui suivent une attaque d'épilepsie.

La paralysie d'un ou de plusieurs membres; la roideur tétanique; la perte de la sensibilité dans une partie du corps, etc., persistent ordinairement plus ou moins longtemps après que les autres symptômes ont disparu.

Les divers phénomènes qui suivent les accès se dissipent ordinairement au bout de quelques heures, d'un ou deux jours. Cependant ils peuvent exister plus longtemps, et c'est ce qu'on remarque en particulier pour l'aphonie, accident qu'on ne laisse pas d'observer assez souvent à la suite des fortes attaques d'hystérie. En traitant de l'aphonie (1), je suis entré dans d'assez grands détails sur ce symptôme chez les hystériques; je dois donc me contenter d'y renvoyer le lecteur.

Etat des malades dans les intervalles des attaques. Ainsi que je viens de le dire, les phénomènes qui succèdent aux attaques peuvent se prolonger outre mesure. J'ai vu à la Salpêtrière une jeune fille qui, après des attaques d'hystérie qui se reproduisaient environ tous les deux mois, avait une hémiplégie qui durait au moins quinze jours, et ne se dissipait que graduellement. L'aphonie peut également se prolonger pendant un nombre de jours assez considérable, et quelquesois est obligé de lui opposer des moyens actifs; il en est de même de la roideur étanique. On a vu des malades conserver pendant un temps assez long une altération des facultés intellectuelles.

Outre ces symptômes, on observe souvent chez les femmes affectées d'hystérie, dors même qu'elles sont à une époque assez éloignée des attaques, des douleurs serveuses dans diverses parties du corps, et notamment un point douloureux occurant la bosse pariétale dont j'ai plusieurs fois parlé sous le nom de clou hystérique. Suivant M. Gendrin, il y aurait un signe caractéristique et constant de l'hystérie, qui consisterait dans une perte de la sensibilité occupant une plus ou moins grande tendue du corps (2). C'est un fait à vérifier, et qui est loih d'être généralement dmis.

Les fonctions digestives s'exécutent souvent mal, les digestions sont laborieuses, si malades sont sujettes à la gastralgie et à l'entéralgie. Habituellement elles ont ne assez grande exaltation des sens, leurs forces sont promptement abattues, à poins qu'elles ne soient dans un moment d'excitation morbide, auquel cas elles euvent présenter une remarquable force de résistance. En un mot, il y a chez elles ne excitation nerveuse dont les rapports avec les symptômes de l'attaque sont fallement appréciables.

<sup>(1)</sup> Voy. art. Aphonie.

<sup>2)</sup> Bulletin de l'Academie de medecine; Patis, 1848. i. XI, pi 1367.

### § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est variable, ainsi que le font remarquer la plupart des auteurs. Il résulte de la description précédente, et c'est à peine s'il est besoin de la rappeler, que l'hystérie a pour caractère essentiel de se produire par accès. Nus comment ces accès se succèdent-ils? comment augmentent-ils d'intensité? comment décroissent-ils? C'est là ce qu'il s'agit d'indiquer, et ce qui constitue les divers modes que suit la marche de la maladie.

Les accès diffèrent d'une attaque d'hystérie en ce que celle-ci peut être consituée par plusieurs de ces accès. Dans certains cas, il n'y a qu'un accès; dans d'autres, il y en a trois, quatre, dix, douze, soixante et plus; les intervalles de ces x-cès la issent observer des troubles nerveux variables; ils sont plus ou moins long (quelques minutes, une demi-heure, rarement plus), d'où il résulte que la dondes attaques est très variable (une ou deux heures, et jusqu'à vingt et quarante jours.

Il est des cas, ainsi que le fait remarquer M. Landouzy, à qui nous avons du emprunter un grand nombre de détails, parce qu'il a le mieux étudié les faits, ou dès les premiers accès, l'hystérie a atteint son summum d'intensité, et dans ces ce elle se manifeste tout d'abord avec le caractère convulsif. D'autres fois elle commence par de légers troubles nerveux, par des accès peu appréciables, puis elle une naugmentant d'intensité, et les phénomènes deviennent de plus en plus tranches et nombreux. En pareil cas, on voit la maladie se produire par des accès non convulsifs, et il arrive ensuite ou que les accès continuent à présenter, pendant tous le cours de l'affection, ce caractère non convulsif, ou, ce qui est plus fréquent, que les convulsions viennent, à une époque plus ou moins éloignée du début, se joindre aux autres symptômes.

Dans ces deux modes, la maladie suit un cours à peu près déterminé, de le le sorte qu'on peut fréquemment prévoir la venue des accès.

Enfin il résulte évidemment des faits rassemblés par M. Landouzy que, dance certains cas, la marche est tout à fait irrégulière et semble dépendre uniquent des causes excitantes; tant qu'on réussit à éloigner celles-ci, on ne voit pas les acre apparaître, et cette apparition est par conséquent aussi imprévue que les cause déterminantes dont il s'agit.

Il est important de dire un mot de la périodicité. Elle est de deux sortes. Dar première, on voit la maladie se produire avec une certaine régularité, à des intrvalles assez éloignés, et principalement lors de l'éruption des règles; dans la conde, il s'agit d'une périodicité semblable à celle des sièvres intermittentes : aux on voit l'hystérie affecter le type quotidien, le type tierce, etc. L'accès revient : gulièrement à la même heure, dure quelques heures, et se dissipe à peu pro la même moment de la journée. Est-ce là une sièvre intermittente hystérique : la plupart des auteurs l'ont pensé; mais, suivant M. Landouzy, il n'y aurait, en preil cas, autre chose que des accès de sièvre intermittente pernicieuse ou non de le cours desquels surviendrait une attaque d'hystérie qui en serait indépendant cette manière de voir ne me paraît pas applicable, à beaucoup près, à tous le cet je ne trouve pas que l'auteur que je viens de citer en ait démontré l'exactitué Lorsqu'on voit, par exemple, des accès d'hystérie se produire sans accèlération e

pouls, tous les jours, à la même heure, et céder au sulfate de quiniue pour ne plus revenir, je ne conçois pas qu'on puisse trouver, dans des cas semblables, autre chose qu'une de ces fièvres larvées qui prennent les formes les plus variées. N'est-ce pas de cette manière que se produisent les névralgies intermittentes, et a-t-on jamais songé à regarder les cas où il en est ainsi comme de simples fièvres intermittentes, pendant lesquelles il y a un accès de névralgie indépendant de la fièvre? En présence des faits cités par M. Landouzy lui-même, je crois donc qu'il est impossible de ne pas admettre cette forme de l'hystérie, ce qui est très important pour le traitement.

Parmi les causes auxquelles on a attribué une influence sur la marche de l'hystérie, on ne doit guère tenir compte que de la grossesse, qui, d'après les faits connus, suspend quelquefois les attaques, mais plus souvent les rend plus violentes et plus fréquentes.

La durée de la maladie est on ne peut plus variable. Elle dépend, dans un grand nombre de cas, de la persistance ou de la disparition de la cause qui a produit l'hystérie. Cette affection se prolonge quelquesois pendant toute l'existence.

La première apparition des règles, le coît, le rétablissement de la menstruation plus ou moins troublée, sont des circonstances dans lesquelles on voit la maladie se terminer souvent d'une manière favorable; mais cette terminaison s'observe bien plus fréquemment encore à l'âge critique. Quelquefois l'affection cesse brusquement après un accès; mais il est bien plus fréquent de voir les accès diminuer d'intensité, les intervalles s'éloigner, et l'affection disparaître graduellement. Il est extrêmement rare de voir cette maladie se terminer par la mort. Cependant on en a cité quelques exemples, et l'on conçoit très bien qu'une syncope très prolongée, comme celle dont j'ai parlé plus haut, puisse avoir ce résultat. On a rapporté des cas dans lesquels l'affection s'est terminée par l'épilepsie, par la catalepsie, ou par une affection mentale.

Les affections intercurrentes, lorsqu'elles ont une certaine intensité, ont une nfluence marquée sur la marche de la maladie. Les maladies aiguës la suspendent ordinairement, et il en est de même de la terminaison des maladies chroniques, orsque l'organisme est profondément débilité. Quant aux complications, on ne les rouve guère que parmi les maladies cérébrales et les autres névroses.

### § V. — Lésions anatomiques.

C'est à M. Landouzy qu'il faut demander des renseignements sur les lésions natorniques, parce qu'il a étudié ce point avec un soin particulier, et qu'il a btenu des résultats qu'on chercherait vainement dans les auteurs. Examinant les lésions des divers organes chez les sujets hystériques qui ont été enlevés par ne affection quelconque, M. Landouzy arrive d'abord à ce résultat important ue, sur trente-neuf cas, on a noté trois fois seulement des lésions encéphaliques, ois fois des altérations de l'appareil respiratoire, et vingt-neuf fois des lésions de lérus ou de ses annexes. La proportion de ces dernières est, comme on le voit, es considérable, et mérite d'être notéc. Que si maintenant nous consultons les des voyons dans lesquelles les lésions utérines ont été constatées pendant la vie, dus voyons qu'on a trouvé ces lésions vingt-six fois sur vingt-sept cas, c'est-à-dire la presque totalité. Cette proportion est si remarquable, qu'on doit y voir,

avec M. Landouzy, plus qu'une présomption en faveur de la localisation de le maladie dans l'appareil générateur. Toutefois il ne faudrait pas regarder ceu affection comme une conséquence directe des lésions dont l'utérus ou ses anners sont le siège; il suffit, en effet, de l'aveu même des auteurs qui ont délendu omopinion, et de M. Landouzy en particulier, d'un simple trouble nerveux des organgénitaux pour produire l'hystérie; et la preuve, c'est que dans un certain nombre de cas, on ne trouve absolument aucune lésion appréciable à nos sens. Ce qui faut reconnaître seulement, c'est que ces lésions, souvent profondes, doivent aum une influence notable sur l'influx nerveux, et de là celle qu'elles ont sur la production de la névrose. De cette manière se trouve jugée cette question en his que j'ai signalée plus haut, savoir : si l'hystérie est une affection cérébrale, ou elle est dépendante d'une lésion utérine.

Maintenant est-il nécessaire d'entrer dans de grands détails sur les lésions antomiques qu'on a rencontrées dans les organes génitaux de la femme? Non, codoute; il suffit de dire que ces lésions sont très variables, et qu'on a mention parmi elles presque toutes celles qui peuvent affecter ces organes, depuis l'infaz-mation simple jusqu'à la désorganisation la plus prosonde.

Hystérie chez l'homme. Mais on a objecté que l'hystérie se montre chez l'homme. M. Landouzy, rassemblant les faits cités à l'appui de cette objection, en trait une trentaine, dont quinze doivent être éliminés tout d'abord, parte qu'ils « réduits à une simple énonciation ou dépourvus des détails les plus importa puis l'auteur en met de côté un bon nombre dans lesquels il y a en error diagnostic ou dans lesquels le défaut de précision ne permet pas de porter mediagnostic rigoureux, et il n'en trouve, en définitive, que quatre (rapportés presented produit de l'hystérie, et MM. Mahot et Aligre) qui méritent un examen série de l'hystérie, on n'observe, ainsi que le fait remarquer M. Landouzy, ni la moi abondante et claire après l'accès, m' les pandiculations et les pleurs sans mi « cette susceptibilité nerveuse, cette mobilité particulière qui constitue dehors des crises, l'habitude hystérique. »

Ces différences sont-elles suffisantes pour faire rejeter les faits d'hyerchez l'homme? C'est ce qui paraîtra peut-être douteux, et M. Landouzy lui-me ne se prononce pas sur ce point d'une manière formelle. Il aurait bien fait, à l'avis, de rapporter intégralement les observations, sans laisser au lecteur qui d'arait se former une opinion d'après l'examen des faits, le soin de remonter sources. Mais la question n'est pas aussi grave qu'elle pourrait le paraître premier abord; car, ainsi que le fait très bien remarquer M. Landouzy, que reference s'aits, si ce n'est que, dans quelques circonstances rares, les organitaux de l'homme peuvent être affectés de la même manière que cent a femme dans l'hystérie?

J'ajoute que M. Desterne (1) a cité un cas très curieux d'hystérie reversité des intervalles variables sous forme d'attaques bien caractérisées chez un jenne de vingt-cinq ans, et que j'ai vu moi-même un exemple semblable chez us per homme d'une vingtaine d'années.

<sup>(1)</sup> Union médicale, 28 septembre 1848.

### § VI. — Diagnostic; propostic.

On peut dire que, dans l'immense majorité des cas, rien n'est plus fàcile que le diagnostic de l'hystérie; mais il en est aussi dans lesquels les difficultés sont incontestables, et demandent toute l'attention du médecin. M. Landouzy ayant étudié avec le plus grand soin cette partie de l'histoire de la maladie, je dois continuer à le consulter.

Les affections avec lesquelles on peut confondre l'hystérie, dans quelques cas, sont l'épilepsie et l'éclampsie. Quant à la catalepsie, ce n'est que dans des tirconstances fort rares qu'on peut être embarrassé; je les indiquerai dans un autre article. Enfin on a prétendu que l'hystérie peut être confondue avec l'hypochondrie, mais il n'en est rien, et par conséquent il me suffira de dire quelques mots de cè diagnostic lorsque j'aurai à m'occuper de l'hypochondrie.

Je commencerai par reproduire le tableau synoptique suivant, dans lequel M. Landouzy a tracé le diagnostic différentiel de la maladie qui nous occupe et de l'épilepsie; car, bien que ce tableau contienne un très grand nombre de détails, la question est si importante, qu'on ne doit rien négliger pour la résoudre. Je présenterai ensuite quelques réflexions sur la valeur des signes qui y sont contenus.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC?

HYSTERIE.

Exclusive au sexe féminin.

Ne se manifeste jamais avant les approches de la puberté.

Causee le plus généralement par des émolions affectives ou des troubles organiques du ' système génital.

Nulle influence des révolutions lunaires.

influence marquée des périodes menstruelles.

Union sexuelle le plus souvent favorable à la guérison.

Cephalalgie purement accidentelle.

Première invasion de la maladie, précédée souvent d'une surexcitation nerveuse spéciale.

Prodromes constants, plus ou moins éloi-Incs.

Puissance de la volonté assez grande pour point un endroit convenable pour le temps | crise d'une seconde. le l'accès.

Accès précédé ou accompagné de constricion à la gorge ou du globe hystérique.

Cris plaintifs, bizarres, comme articulés, dutôt à la fin de l'attaque qu'au commenceneut; pleurs, rires sans motifs.

Accès beaucoup plus fréquents le four que a nuit.

Perte de connaissance incomplète en général; jamais primitive lorsqu'elle est complète.

Sensibilité conservée en tout ou en partie, wuvent augmentée, anéantie, seulement dans l'anéantie. ÉPILEPSIK.

Affecte les deux scares. Très souvent congénitale.

Par des émotions brusques, violentes, ou par des lésions de l'encéphale.

Influence incontestable (?). influence beaucoup moindre.

Le plus souvent nuisible.

Habituelle. Instantanée.

Nuls ou très prochains.

Quels que soient le lieu ou les circoustancalentir l'invasion de l'accès et pour permettre ces dans lesquels se trouvent les malades, ils sux malades de choisit jusqu'à un certain tombent subitement sans pouvoir relarder la

> Aucun phénomène qui puisse simuler ces sensations.

> Cri unique de surprise au moment de l'attaque.

Aussi fréquents la nuit que le jour.

Toujours complète, profonde et immédiale.

Toujours complétement et immédiatement

le cas de complications, et jamais d'une ma-

Mouvements convulsifs étendus, rapides, également faciles dans l'extension et dans la flexion, toujours égaux de chaque côté du corps, excepté lorsqu'il y a complication de catalepsie, d'épilepsie ou de paralysie.

Physionomie à peine altérée. Salive écumeuse très rare.

Les accès durent rarement moins d'une demi-heure, presque toujours plus longtemps.

En proportion à peu près égale, simples et composés.

L'accès terminé, l'intelligence reprend son empire. Il y a quelquesois perversion, souvent exaltation, mais jamais collapsus des facultés intellectuelles.

Cette perversion et cette exaltation peuvent aller jusqu'à la manie, mais jamais jusqu'à la démence.

L'hystérie peut exister sans accès.

Peu étendus, roides, saccadés, tonique tétaniques, toujours plus prononcés d'un du corps que de l'autre; doigts retractés, le chis sur le pouce.

Face tuméfiée, violacée, toujours livide.

Bave écumeuse, constante, excepte dans accès très courts.

Les plus longs ne dépassent guère du ....
nutes (1).

Bien plus souvent simples que composé.

Après l'accès, état comateux, somme lourd et satigant. Si la maladie se probace la mémoire s'assaiblit, les sacultés physique intellectuelles s'altèrent.

Cette altération va souvent jusqu'a la la mence.

L'épilepsie n'existe pas sans accès.

J'ai voulu présenter ce tableau tel que l'a donné l'auteur; mais je dois faire parquer que quelques unes des propositions qu'il contient sont contestable peu précises. Nous avons vu plus haut qu'il n'est pas parfaitement démontre peu précises. Nous avons vu plus haut qu'il n'est pas parfaitement démontre peu l'hystérie soit exclusive au sexe féminin. En outre, il résulte des recherches de M. Leuret, sur l'épilepsie, qu'on ne peut pas dire que cette affection est très sour congénitale, que l'influence des révolutions lunaires est une croyance sans sour ment réel, que les attaques d'épilepsie ont lieu plus souvent la nuit que le jour qui rend le contraste plus frappant encore. Enfin il faut ajouter à ce que M. Landouzy, de l'état mental qui succède aux accès d'épilepsie, que certains mais des sont saisis d'un délire violent et parfois furieux, ce qui les rend très dans reux, et ce qu'on n'observe pas dans l'hystérie.

Avec ces rectifications, on a un tableau parfait des symptômes de l'une et l'autre maladie, d'où résulte une opposition presque complète dans les cas order res. Mais il est des cas où les choses ne se passent pas d'une manière aussi simplet tels sont ceux auxquels on a donné le nom d'hystéro-épilepsies. Dans cas con peut observer l'écume à la bouche, la flexion du pouce dans la paume de main, la perte rapide de connaissance, l'anéantissement de la sensibilité. Alors diagnostic devient un peu plus difficile; mais il est encore permis de le paravec sûreté si l'on a égard à l'invasion de la maladie, aux convulsions cloniques l'hystérie et toniques de l'épilepsie, et surtout à la sensation de la boule hysterque au sentiment de strangulation qu'éprouvent les malades, d'où il faut conclure ce sont là, en définitive, les caractères distinctifs essentiels de ces deux affects :

L'éclampsie a des symptômes qui, ainsi qu'on a pu le voir dans la descrip que j'ai donnée plus haut, se rapprochent de ceux de l'hystérie. Les principals signes qui distinguent ces deux affections se trouvent réunis dans le tableau sur ; tique suivant :

<sup>(1)</sup> Sans doute on voit des accès hystériques durer moins d'une minute (nous en avons 12, : des exemples), et des accès épileptiques durer plusieurs heures ; mais ces cas font exceptes : règle générale.

#### TABLEAU SYNOPTIQUE DU DIAGNOSTIC.

#### HYSTÉRIE.

Se montre chez les filles pubères, hors de 'état puerpéral'.

Constriction marquée de la gorge; boule lystérique.

your que.

Cris plaintifs, bizarres, gémissements, soupirs.

Souvent perte de connaissance incomplète.

Convulsions désurdonnées et tendance à la jactilation.

Mouvements involontaires et étendus du ronc.

Sensibilité rarement abolie, et jamais au iébut de l'accès.

Face peu altérée.

Pouls ayant ses caractères normaux, un seuralenti.

#### ÉCLAMPSIB.

Se montre chez les enfants de tout sece, ou dans l'état puerpéral.

Respiration plus ou moins génée, spasme, mais non constriction de la gorge; pas de boule hystérique.

Généralement pas de cris.

Perte de connaissance complète; coma plus ou moins profond dans les intervalles des convulsions.

Convulsions moins désordonnées; tendance des membres à se porter dans l'adduction et dans la flexion.

Ordinairement roideur du tronc.

Sensibilité tout d'abord abolie.

Face bouffie, violacée couverte de sueur. Pouls très petit, accéléré, souvent dissicile à compter.

Ces signes distinctifs sont suffisants pour permettre de porter un diagnostic po-

Dans quelques cas rares, on voit des symptômes cataleptiques venir se joindre à ceux de l'hystérie; il y a alors, comme l'ont fait remarquer les auteurs, réunion de leux névroses, il y a une hystéro-catalepsie que l'on reconnaît à ce que les conculsions cloniques ont précédé les phénomènes cataleptiques. Que si au milieu les convulsions cloniques on remarquait une contraction tonique, on ne devrait foir dans ces phénomènes qu'une roideur tétanique qui est venue se joindre à l'affection principale, et non une catalepsie.

Je renvoie, je le répète, ce que j'ai à dire sur le diagnostic différentiel de l'hysérie et de l'hypochondrie à l'article consacré à cette dernière affection.

Pronostic. Il est vrai de dire que l'hystérie, dans l'immense majorité des cas, l'est pas une maladie grave, en ce sens qu'elle ne cause pas la mort. Cependant il st des cas incontestables, comme on peut s'en assurer en parcourant les observaions rassemblées par M. Landouzy, dans lesquels cette affection a eu une terminaison funeste, qu'on ne pouvait attribuer à aucune complication. En pareil cas, a mort survient soit dans une syncope, soit à la suite de symptômes épileptiformes. I est d'observation, en effet, que les cas auxquels on a donné le nom d'hystéropilepsies sont fort graves.

Ce n'est pas seulement par leur terminaison funeste, mais encore par leur peristance et par leur résistance à tous les traitements que certains cas peuvent être
egardés comme appartenant à une maladie grave. Pour poser, sous ce rapport,
es bases du pronostic, il faut avoir égard aux causes qui ont produit et qui entreiennent les attaques d'hystérie. Les affections organiques profondes doivent faire
orter un pronostic grave; il en est de même de toutes les causes qu'il est difficile
le faire cesser. En général, plus la maladie est ancienne, plus on a de difficulté
la guérir, ce qui du reste se remarque dans toutes les névroses.

### S VII. - Traitement.

Le traitement de l'hystérie présente un si grand nombre de moyens accumuls sans ordre et sans méthode pendant une longue série de siècles, et le plus sonte sous l'influence d'idées erronées, qu'il est très difficile de démêler, au milieu de toutes ces recettes, fréquennment bizarres, ce qu'il faut recommander particulienment. M. Landouzy a fait une critique fort juste de cette médication, où l'on trouve un bon nombre de moyens ridicules qui inexécutables pour tout médecin qui a un peu de respect pour sa science. Du point de vue où s'est placé cet auteur aprobeaucoup d'autres observateurs recommandables, il est possible de tracer des rèce générales qui peuvent guider le praticien. Aussi après avoir, avec presque tous le auteurs, exposé le traitement préventif de l'hystérie, présenterai-je le traitement curatif, en ayant principalement égard aux lésions qui peuvent être regardement le point de départ de la maladie et aux causes qui ont pu la produire.

1° Traitement préventif. Ce traitement consiste à soumettre les malades à une bonne hygiène, qui éloigne autant que possible les causes du mal; aussi plusier auteurs lui ont-ils donné le nom de traitement hygiénique.

Au premier rang des moyens qui composent ce traitement, il saut placer l'agnement de tout ce qui peut allumer des désirs vénériens, et par suite produume excitation des organes génitaux; c'est dire qu'il saut éloigner les jeunes le qui présentent l'état nerveux précurseur des attaques, ou qui ont eu déjà des all ques, de tous les spectacles propres à provoquer ces désirs; qu'il saut leur interdire les lectures, les conversations qui peuvent avoir le même résultat. Cette pair cation est suffisants pour le médecin.

Des occupations multipliées agissent utilement, en éloignant les idées dus viens de parler. Il saut prendre garde néanmoins de trop satiguer les jeunes pesonnes, car on risquerait de produire un épuisement nerveux savorable à l'appartion des attaques.

On évite cet inconvénient en entremelant les travaux de promenades, d'un gymnastique qui amène la fatigue en même temps qu'elle augmente les sorce rassermit la constitution.

Il est bon aussi de ne permettre le coucher que lorsque le sommeil est inture et surtout de faire lever les malades immédiatement après le réveil ; car. Le l'inaction du lit, les pensées peuvent prendre une mauvaise direction.

Mariage. C'est une opinion très ancienne, et aujourd'hui encore très générament répandue, que l'acte de la copulation est un des meilleurs remèdes con l'hystérie; mais cette manière de voir présente beaucoup d'exagération : auxilimédecin doit-il bien se garder de parler inconsidérément de ce moyen, même dies circonstances les plus favorables, c'est-à-dire lorsque l'on peut facilement peu de temps, faire contracter à la personne menacée d'hystérie un mariage convenable, ce qui doit être toujours fort rare. J'insiste sur ces considérations, pou celles sont essentiellement pratiques; le médecin étant, en semblable que stance, la personne à laquelle on demande nécessairement conseil, il faut avoir put tous les cas, et se mettre à même de ne pas compromettre une profession qualit toujours faire respecter. Si l'on a pu s'assurer que la maladie a pour cause un auxilieur respecter. Si l'on a pu s'assurer que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie a pour cause un auxilieur de penser que la maladie

être dans le cas qui vient d'être indiqué, la personne menacée d'hystérie a des désirs vagues, et si, d'un autre côté, elle est nubile et paraît d'une constitution vizoureuse, on est autorisé à parler aux parents de ce moyen dont l'utilité n'est pas contestable, car il est démontré par les saits, bien que quelques auteurs aient préundu le contraire, que le mariage a fréquemment fait cesser les attaques d'hystérie. Mais il faut recommander de ne pas agir avec trop de précipitation, car æ n'est pas seulement, à beaucoup près, l'acte de la copulation qui doit être regardé comme le moyen curațif, mais en même temps un changement d'état qui rocure à la personne menacée d'hystérie tout le calme et toute la satisfaction désirables. S'il était évident que chez une femme antérieurement mariée la continence sût la cause de la maladie, on devrait agir de même. Au reste, je n'insiste pas sur tette question délicate, et dont la solution doit varier suivant des circonstances très diverses et appréciables par le médecin seul; je voulais seulement établir qu'il n'y a rien d'immoral à conseiller le mariage, lorsqu'on le fait dans les cas qui le réclament évidemment, et avec toute la prudence nécessaire. Lorsque, par une cause quelconque, le mariage ne peut être conseillé, le médecin doit s'interdire loute suggestion qui pourrait porter les malades vers l'acte sexuel, et ne recourir qu'aux moyens de diversion précédemment indiqués.

On s'accorde à dire que le régime des personnes menacées d'hystérie doit être doux et léger, mais qu'il saut prendre garde de le rendre trop assablissant. Quant mous, nous devons reconnaître que les recherches sur ce point sont trop insussitantes pour qu'il soit possible de se prononcer d'une manière positive. Les excitants, les boissons alcooliques, le casé, sont généralement proscrits.

Ensin, on a proposé de produire de vives impressions sur le moral des malades, principalement par la srayeur. Mais les dangers de ce moyen sont trop évidents et ses avantages trop hypothétiques pour qu'on ne doive pas le proscrire sévèrement.

Maintenant il serait utile de pouvoir, d'après un nombre suffisant de cas, apprétier rigoureusement l'influence de ce traitement préventif; mais les matériaux nous manquent, et nous devons nous borner à signaler aux observateurs ce sujet de recherches aussi difficile qu'intéressant.

2º Traitement des accès. Lorsqu'on est appelé auprès d'une malade qui présente les prodromes d'un accès imminent, on peut chercher à le prévenir, et c'est la le traitement préventif des attaques d'hystérie. Les moyens qui composent ce traitement sont à très peu près les mêmes que ceux qui constituent le traitement préventif de la maladie que nous venons de passer en revue. Ainsi on cherchera à distraire les malades, et à éloigner la cause évidente ou présumée sous l'influence de laquelle l'accès tend à se produire. Les médecins anciens ont conseillé beaucoup l'autres moyens pour prévenir les accès : ainsi les sinapismes, les frictions irritantes, les cautérisations, etc., etc.; mais aujourd'hui on s'accorde à reconnaître que ces divers moyens n'ont pas l'action qu'on leur a attribuée, et on les a abandonnés pour recourir à d'autres, qu'on met également en usage contre l'accès quand il s'est déclaré, et dont je vais donner l'indication.

Antispasmodiques. L'emploi des antispasmodiques est, comme on le pense bien, généralement répandu dans le traitement de l'hystérie en général et dans celui des accès en particulier. Le nombre des formules dans lesquelles entrent ces substances est extrêmement considérable. Il serait beaucoup trop long de les indiquer

ici; je me contenterai de faire connaître les principaux parmi les moyens de « genre.

L'éther est une des substances qu'on a le plus fréquemment mises en usage, ne qui, dans un très grand nombre de cas, ont eu des résultats avantageux évident. On le donne à la dose de 1, 2, 3 grammes dans une potion, et par cuillerées. Le gouttes d'Hoffmann (éther alcoolisé) à la dose de dix à vingt gouttes, à plusiure reprises s'il est nécessaire, ont eu une grande réputation; enfin l'éther a été un à beaucoup d'autres médicaments prescrits contre les accès d'hystérie. L'indiction de l'éther a été essayée dans ces derniers temps, mais avec des résultats déstous les cas les inhalations de chloroforme pour combattre les accès, et ce move lui a toujours réussi; j'en ai moi-même retiré des avantages évidents.

La valériane, le castoréum, l'assa fætida, le musc, l'oxyde, le sulfate de : ... ont été également mis en usage, ainsi que le camphre et le succin. La sombsuivante, employée par M. Bally, réunit quelques unes de ces substances:

```
24 Poudre de castoréum.... de succin..... da 4 gram. Camphre..... 0,60 gram. Camphre..... 0,60 gram. Sirop de karabé..... Q. s.
```

F. s. a. des bols de 30 centigrammes, à prendre de six à huit par jour.

Ideler'(2) faisait prendre le sulfate de zinc ainsi qu'il suit :

24 Sulfate de zinc...... 0,40 gram. | Eau....... 240 gram. Dissolvez. Dose : une cuillerée à bouche toutes les huit heures.

Je ne multiplierai pas ces citations; il n'y aurait pas d'avantage réel, puisque parmi les substances préconisées, il n'en est pas qu'on puisse recommander d'une manière toute spéciale. Il suffit donc d'avoir recours aux formulaires.

L'acétate, le carbonate, le succinate d'ammoniaque, ont été également mis usage par beaucoup de médecins. Le docteur Clarey unit l'acétate (esprit de Mudererus) à l'assa sœtida de la manière suivante:

Je présente ces divers moyens sans saire de résiexions, parce que je me résert d'entrer plus loin dans des considérations générales à ce sujet.

Les narcotiques sont d'un très grand usage dans cette maladie. L'opium que donne séparément à la dose de 5, 10 centigrammes et plus, progressivement. L'aussi partie d'un grand nombre de formules. Je me bornerai à citer la suivant qui a été donnée par Selle (3):

| 4 Galbanum pulvérisé Assa sætida id | à 15 gram. | Castoréum. | AA 4 gram |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Extrait d'angélique id              |            | Opium      |           |

Mêlez. Ajoutez:

- (1) Union médicale, 28 septembre 1848.
- (2) Hufeland's Journal, 1797.
- (3) Méd. clinique, 1797, 2 vol. 10-8.

Le datura, la belladone et d'autres narcotiques ont été également conseillés, mais l'est contre la maladie elle-même et dans l'intervalle des attaques. J'en dirai quelques mots plus loin. J'ajouterai seulement ici que dans un cas où il y avait, du
ôté de l'utérus, des douleurs semblables à celles de l'avortement, M. Pagès (1).
éussit à faire disparaître les accès en faisant faire plusieurs fois par jour des oncions sur le col de l'utérus avec la pommade d'extrait de belladone.

Les odeurs fétides, très pénétrantes, ont, dans un bon nombre de cas rapportés ar les auteurs, eu l'effet de modérer la violence des accès, rarement de les faire esser. On sait que c'était autrefois l'usage de brûler dans l'appartement, et jusque ous le nez des malades, des matières cornées, des plumes, etc. Aujourd'hui on e contente de faire inspirer de l'eau de Cologne, de l'éther, du vinaigre, ou de 'ammoniaque. Relativement à cette dernière substance, il faut agir avec circonspecion lorsque les malades ont perdu complétement connaissance et sont tombées ans le coma; ou ne doit pas maintenir trop longtemps le liquide sous les narines, ar il pourrait en résulter une inflammation grave de la membrane muqueuse des oies aériennes; nous aurons à signaler de nouveau cet inconvénient dans le traiment des accès d'épilepsie, où il est plus grave encore.

"A l'hôpital de Middlesex, dit M. Landouzy, on emploie des liquides aromatiques, ous forme de douches, sur la figure, les seins, les yeux, la bouche, avec le plus rand succès, dit-on; et nous avons rapporté, sur la foi de M. Cerise, une obsertion dans laquelle quelques gouttes d'eau tiède répandues sur la main ont plueurs fois calmé les paroxysmes. C'est pour remplir sans doute une indication emblable qu'Horstius conseille de souffler du poivre dans les narines. »

Ingestion forcée de l'eau froide dans l'estomac. M. Cruveilhier, qui conseille moyen (2), le regarde comme infaillible, et cite plusieurs cas où il a parfaite-ent réussi.

Il faut, pour l'employer, saisir le moment où les mâchoires peuvent s'écarter, troduire entre les dents un corps qui ne puisse pas les briser, le manche d'une iller de bois, par exemple, puis verser une grande quantité d'eau (une bouteille) ns la gorge. Les premières gorgées augmentent d'abord le spasme, qui ne tarde s ensuite à diminuer.

On procède sinsi lorsque la malade a perdu connaissance et lorsque les mâchoires nt contractées; dans le cas contraire, il suffit de faire boire lentement un ou sieurs verres d'eau froide. Cette dernière médication avait été déjà conseillée r Rivière et Hoffmann (3); et M. Landouzy, ayant plusieurs fois employé l'intion forcée de l'eau froide, comme le conseille M. Cruveilhier, a vu les spasmes ninuer ou cesser entièrement. Ce moyen est donc un de ceux qu'on doit le plus rticulièrement recommander.

Lavements d'eau froide. On peut rapprocher de ce moyen les lavements d'eau ide, recommandés par le docteur Chiappa (4); ce médecin a vu ces lavements, surtout les lavements d'eau frappée de glace, calmer à l'instant les accès

i) Rev. med., 1829.

<sup>2)</sup> Voy. Journ. de méd. et de chir. prat., 1833, obs. de M. Carteaux.

<sup>3)</sup> Voy. LANDOUZY, loc. cit.

<sup>4)</sup> Ann. univ. di med., 1831.

d'hystérie. C'est à l'expérience ultérieure à nous saire connaître d'une manière précise la valeur de ce moyen.

Les affusions froides ont parsois produit le même résultat (1). En somme, l'emploi de l'eau froide, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, peut compter parmi les meilleurs moyens contre les attaques d'hystérie. Aussi les partisans de l'hydrothérapie ont-ils beaucoup vanté cette méthode de traitement dans cette affection, et ont-ils rapporté un certain nombre de cas de guérison.

Inspiration de l'acide carbonique. Le docteur Nepple a appelé l'attention des praticiens sur l'emploi de l'acide carbonique pur dans le traitement de l'hystère. Mais comme nous ne possédons encore, ainsi que le fait remarquer M. Landoury, qu'un seul cas en faveur de ce moyen, il suffit de l'indiquer, et nous devons attendre, pour le recommander plus particulièrement, que l'expérience nous ait plus amplement instruit.

A l'exemple de tous les auteurs récents, je mets de côté les diverses excitations vers les parties génitales recommandées par les anciens auteurs; ce sont des pratiques que personne ne peut conseiller aujourd'hui.

On a cité des cas dans lesquels des injections narcotiques, aromatiques, antispasmodiques, dans le vagin, on fait cesser les attaques, mais ces cas sont peu nombreux.

Émissions sanguines. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé des émissions sanguines, parce qu'on ne les emploie pas très fréquemment dans le traitement des attaques; cependant plusieurs auteurs, parmi lesquels il faut citer F. Hoffmann et Sylvius, en ont recommandé l'emploi, et l'on a cité des faits dans lesquels ces évacuations ont réussi à dissiper l'attaque. La saignée du bras, la saignée du pied, les sangues derrière les oreilles ont produit ces bons effets; mais on n'a pas suffisemment établi dans quelles circonstances elles doivent être pratiquées.

Enfin on a eu recours à la ligature des membres, qui paraît avoir arrêté quelquesois les accès.

On le voit, nous avons été presque réduit à faire une simple énumération de moyens mis en usage dans cette maladie, et toutes les fois que nons avons voulve en faire une appréciation rigoureuse, nous avons été arrêté par le défaut de documents. Une remarque générale, faite par M. Landouzy, sur ces moyens préventisment très hypothétique leur valeur dans un très grand nombre de cas : « Du reste dit-il, un fait important à constater, c'est que l'habitude rend bientôt toutes contatives inefficaces, et qu'après les avoir vues réussir dans les premiers accès, et les voit bientôt insuffisantes dans les suivants. » Il faut peut-être faire une exception en faveur de l'ingestion forcée de l'eau froide, qui a pour elle, ainsi que man l'avons vu, des faits plus positifs et mieux constatés.

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES A PRENDRE DANS LE TRAITEMENT DES ACCÈS.

Enlever d'auprès des malades tous les objets qui pourraient devenir des cau-

Les éloigner du mur et des meubles contre lesquels elles pourraient se contour les membres et la tête.

(1) Voy. RECAMIRR, Revue med., 1826.

Enlever toutes les ligatures qui peuvent gêner les mouvements et blesser les malades.

Leur procurer l'inspiration de l'air frais; faire disparaître les objets ou les personnes dont la vue les blesse.

3° Traitement curatif de la maladie. Le traitement des accès est évidemment insuffisant. Il faut en outre s'occuper d'empêcher leur retour, ou, en d'autres termes, de guérir l'hystérie, et c'est dans cette partie du traitement qu'on trouve le plus de difficultés.

Je dirai d'abord que tous les moyens que j'ai énumérés dans le traitement prophylactique, et la plupart de ceux qui sont mis en usage dans le traitement des accès, se retrouvent dans le traitement curatif; seulement ils sont employés avec beaucoup plus de persistance, et plus les accès deviennent violents, plus on les rend énergiques.

Avant tout, il faut, ainsi que le font remarquer tous les auteurs, rechercher avec soin quelle est la cause qui produit l'hystérie, afin de la faire cesser.

Les diverses lésions de l'utérus: l'inflammation, les déplacements, les altérations profondes, doivent être traités par les moyens que j'ai mentionnés en parlant des maladies de la matrice, et sur lesquels je n'ai pas à m'étendre ici. Il a parfois suffi d'une ou plusieurs applications de sangsues, de quelques saignées, de l'emploi des emménagogues, de l'application d'un pessaire ou de l'extraction de cet instrument lorsqu'il cause des accidents, pour faire cesser de violents accès d'hystérie. Je rappellerai ici l'emploi de l'ammonioque liquide, recommandé par M. Duparcque (1) dans les cas de dysménorrhée, et dont j'ai fait connaître ailleurs l'administration. Le médecin instruit saura parfaitement remonter à ces causes et à l'autres du même genre, et agir en conséquence.

Mais il est bien des cas où la cause n'est pas facile à découvrir, et surtout oû, sette cause étant découverte, on ne peut tirer aucun parti de cette indication, et on doit agir simplement contre les accidents de la névrose. Ici reviennent ces nédicaments si nombreux dont j'ai indiqué quelques uns plus haut.

Je ne parlerai ni des amulettes, ni des sachets médicamenteux, ni de certaines ubstances, comme celles qu'on emprunte aux diverses parties du corps humain, t dont l'emploi est absurde. Je joindrai seulement aux moyens que j'ai fâit con-aitre plus haut quelques médications qui ont eu une certaine vogue. Sans doute faut reconnaître, avec M. Landouzy, que tout cet attirail thérapeutique n'a pas importance qu'on lui attribuait autrefois, et que, dans les formules que nous out issées nos prédécesseurs, il se trouve un mélange souvent ridicule de substances étérogènes; mais je pense que cet auteur a été un peu trop loin en proscrivant putes les formules compliquées. Il est bon assurément de rechercher quelles sont ans ces formules les substances actives, mais on ne saurait à priori les proscrire putes, surtout quand on se rappelle l'action de certaines médications très compliquées, qui, comme celle à laquelle on a donné le nom de traitement de la Charité, oivent compter encore parmi les plus sûres et les plus actives. C'est aux obsertieurs modernes à rechercher par l'expérimentation quels sont, parmi les moyens ntihystériques, ceux qu'on doit rejeter et ceux qu'on doit prescrire.

<sup>11)</sup> Voy. art. Dysménorrhée.

Antispasmodiques. Je rappellerai d'abord les médicaments antispasmodiques indiqués plus haut, et j'y ajouterai les préparations suivantes:

# Élixir sétide de Fulde.

| 24 Alcool rectifié | 125 gram. | Esprit de corne de cerf | åå 4 gram. |
|--------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Assa fœtida        |           |                         |            |

Faites digérer pendant quatre jours; filtrez. Dose: 4 grammes dans une infusion étilleul.

Les Allemands emploient, sous le nom de Zincater, une composition dans laquet entrent le chlorure de zinc et l'éther sulfurique de la manière suivante:

```
24 Chlorure de zinc. ..... 15 gram. Éther sulfurique..... 60 gram. Alcool rectifié..... 30 gram.
```

Mêlez. Dose : de deux à quatre gouttes, deux sois par jour, dans un demi-verre d'es sucrée.

Je ne pousserai pas plus loin cette indication des antispasmodiques; les form laires fourniront, sous ce rapport, un très grand nombre de renseignements.

Narcotiques. Les narcotiques ont été employés par un assez grand nomb d'auteurs. D'abord, ainsi que nous l'avons vu plus haut, on trouve l'opime de un bon nombre de formules composées principalement de médicaments antique modiques, et récemment M. Gendrin (1) a fait de cette substance, administre haute dose, la base du traitement. Cet auteur veut qu'on commence par 5 centigrammes par jour, et qu'on arrive graduellement à la dose de 60 à 75 centigramme dans le même espace de temps. Il dit avoir remarqué que, tant que la malicirésiste, il n'y a pas de somnolence. On commence à s'apercevoir que le remet a une action favorable, lorsque le narcotisme se montre. Dès lors, en effet, le les symptômes décroissent. M. Gendrin affirme avoir guéri ainsi plus de la mot des hystériques. C'est à l'observation ultérieure à nous éclairer définitivement la valeur de cette indication.

On a cité un très grand nombre de cas dans lesquels d'autres narcotique. 
principalement la belladone et le datura stramonium, ont procuré la guent de l'hystérie. Parmi les préparations dans lesquelles le narcotique est uni à médicament antispasmodique, je citerai la suivante :

```
24 Iodure de zinc et de morph. 0,0025 gram. | Sirop de gomme...... Q. s. Poudre de guimauve..... 1 gram. |
```

F.s. a. huit pilules. Dose: une ou deux par jour.

On peut augmenter graduellement cette dose. Le docteur Blackell (2) a promisé particulièrement la teinture de belladone ainsi préparée:

```
2/ Extrait de belladone..... 40 gram. | Alcool....... 500 gram. | Dose : 'd'abord deux ou trois gouttes par jour.
```

On peut augmenter assez rapidement cette dose, que l'on peut élever grain ;

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Acad. de méd., 11 août 1846, t. XI, p. 1367.

<sup>(2)</sup> The London med, Reposit.

ment jusqu'à trente, quarante gouttes, et plus encore, en surveillant néanmoins l'action du médicament.

M. le docteur de Breyne (1) emploie contre l'hystérie les pilules suivantes auxquelles il a donné le nom de pilules antihystériques :

Faites cent vingt pilules.

On donne une pilule le premier jour, et l'on augmente d'une pilule chaque jour jusqu'à six en vingt-quatre heures, deux le matin, deux à midi et deux le soir, deux heures avant le repas.

C'est le docteur Redenberg qui a le plus particulièrement insisté sur l'emploi de l'extrait de datura stramonium. Il l'administre à la dose de 0,40 grammes, en ayant soin toutesois de n'y arriver que graduellement. Des saits qui ont été publiés prouvent que cette dose peut être considérablement dépassée lorsque l'on prend les précautions convenables.

Moyens divers. Je dois mentionner encore un certain nombre de moyens sur lesquels nous avons des renseignements moins précis, mais qu'il importe de connaître, afin que l'on puisse les expérimenter de nouveau. Ce sont : l'acétate de plomb, recommandé par Richter et Saxthorph; le carbonate d'ammoniaque qui entre dans les pilules de Rosen; l'huile de cajeput, employée principalement par les médecins allemands; l'acide hydrochlorique, qui a été recommandé par Elwert; le nitrate d'argent, vanté par plusieurs auteurs, et en particulier par M. Mérat (2).

Mais c'est assez insister sur ces moyens divers. Il me reste maintenant à lire quelques mots d'une médication importante qui consiste dans l'emploi du ulfate de quinine. Lorsque les accès sont périodiques, il ne faut pas hésiter à nettre ce médicament en usage, car il a procuré un assez grand nombre de guérions remarquables. « Une observation qui résulte de notre expérience personnelle, lit M. Landouzy, c'est que le sulfate de quinine échoue constamment lorsque, vec un on plusieurs accès évidemment périodiques, il existe d'autres accès irré-uliers. » Il faut, avec l'auteur que je viens de citer, reconnaître que, dans une saladie où le système nerveux se trouve aussi exalté, on doit administrer le sulfate e quinine avec une très grande prudence.

Je ne reviendrai pas ici sur ce que j'ai dit plus haut de l'influence salutaire du variage, que le médecin ne doit pas hésiter à conseiller, lorsqu'il s'est assuré u'il est indiqué. Les auteurs se sont beaucoup occupés de divers symptômes en articulier, et c'est avec raison; mais comme d'ans d'autres portions de cet ourage nous avons eu occasion d'exposer la manière dont on doit agir dans ces différents cas, nous ne devons nous occuper ici que de quelques phénomènes particuers.

Traitement des symptômes. — Douleurs. Les malades affectées d'hystérie prouvent des douleurs sort vives, qui durent p'us ou moins longtemps. Y a-t-il

<sup>(1)</sup> Journal des connaissances médico-chirurgicales: Lettres sur les propriétés thérapeuques de la belladone. Décembre 1849.

<sup>(2)</sup> Voy. art. Chorde.

évidemment non. Lorsque les indications pour combattre l'hystérie ont été ben nettes et bien saisies, on voit le symptôme disparaître avec la maladie générale. Des les cas où il existe un de ces points névralgiques, que tous les auteurs ent signifés (clou hystérique, etc.), on peut employer des moyens locaux dirigés coptre la névralgies. Nous avons vu de ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1). Mais ces douleurs disparaître sous l'influence de ce traitment, sans que la maladie principale ait été arrêtée (1).

Paralysie; roideur tétanique, etc. On n'a presque jamais à s'occuper d'un manière spéciale de ces troubles de la motilité qui, étant une conséquence d'hystérie, se dissipent avec elle. Si, néanmoins, ils se prolongeaient outre une sure, on pourrait leur opposer les moyens que j'ai indiqués aux articles consure

à la paralysie partielle, aux convulsions, etc.

Hoquet. Lorsque le hoquet persiste et ne se dissipe pas en même temps que raccès, il réclame des soins particuliers que j'indiquerai plus loin (2).

Coliques. Les hystériques sont sujettes à des coliques nerveuses quelques intenses. Si les calmants ne réussissent pas, on pourra recourir à la compressint au massage, recommandés par M. Récamier.

Vomissement. L'eau magnésienne, l'ingestion des narcotiques, les boissons g'-cées, la glace, la potion de Rivière, l'eau de Seltz, conviennent contre ces vous sements, qui sont souvent beaucoup plus facilement arrêtés par de simples lorments fortement laudanisés.

Météorisme. Brodie recommande les lavements stimulants lorsque l'abdou est très distendu. M. Landouzy présère les préparations magnésiennes.

Syncope; mort apparente. Je n'aurais rien à ajouter à ce que j'ai dit ailleur sur le traitement de la syncope et de la mort apparente; seulement je ferai observe qu'il ne faudrait espérer aucun bon résultat de la position, qu'on maintiendrait : vain la tête plus basse que le reste du corps, et que les faits de ce genre preuve combien la théorie de M. Piorry sur la syncope est fautive, et combien il a cui interprété des phénomènes d'ailleurs bien connus avant lui.

Je ne pousserai pas plus loin ce traitement des symptômes, n'ayant rien à diquer que le lecteur ne puisse facilement trouver dans les articles consectés d'autres affections.

# RÉSUMÉ SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1º Traitement préventif. Éloigner tout ce qui peut exciter les désits riens; occupations; distractions; exercice; gymnastique; mariage; soiss hip niques en général.
- 2° Traitement des accès. Antispasmodiques; narcotiques; odeurs fortes: o ches aromatiques; ingestion forcée de l'eau froide; lavements d'eau glacée; d'

<sup>(1)</sup> Voy. mon Truste des névralgies.

<sup>(2)</sup> Voy. art. Hoquet.

<sup>(3)</sup> Voy. art. Syncope.

sions froides; inspiration de l'acide carbonique; inhalations de chloroforme; injections diverses; émissions sanguines; ligature des membres.

- 3° Traitement curatif. Traiter les lésions de l'utérus; antispasmodiques; narcotiques; moyens divers; mariage.
  - 4. Traitement des symptômes.

# ARTICLE XIII.

#### ÉPILEPSIE.

L'épilepsie est une maladie qui a des phénomènes beaucoup trop frappants pour n'avoir pas été connue et étudiée dès la plus haute antiquité. Tout le monde connaît les passages d'Hippocrate qui se rapportent à cette maladie, et ce serait affither un luxe d'érudition inutile que de mentionner même les principaux parmi les nombreux auteurs qui nous ont donné des descriptions de cette névrose. Je me contenterai, après avoir cité, parmi les anciens, Arétée; Cœlius Aurelianus, et à me époque plus rapprochée, Morgagni et Van-Swieten, de signaler les travaux nodernes qui ont jeté le plus de jour sur cette affection. Ce sont ceux d'Esquivi (1), Foville (2), Georget (3), Calmeil (4), Bouchet et Cazauvieilh (5), et suront de MM. Beau et Leuret. Les recherches de ces deux derniers auteurs ont été aites avec tant de soin et de méthode, qu'elles nous fournissent les documents es plus précieux. M. Beau (6) a étudié avec le plus grand soin, et à l'aide d'un grand nombre de faits bien analysés, lla symptomatologie et l'étiologie de cette iffection. Les recherches de M. Leuret, qui devaient porter sur tous les points de 'histoire de l'épilepsie, n'ont pu être terminées, et ce que nous en connaissons (7) ait bien vivement regretter qu'elles n'aient pas pu être publiées complétement. I. Leuret n'a traité que des causes prédisposantes, des causes réelles et de la narche de la maladie. J'aurai, dans le cours de cet article, à citer un grand ombre d'auteurs, que je n'ai pas pu faire entrer dans cette énumération.

On a proposé, pour l'étude de l'épilepsie, un bon nombre de divisions. Il serait eu utile de les énumérer ici. La division la plus généralement admise est celle dans quelle on distingue une épilepsie idiopathique et une épilepsie symptomatique, e dois dire tout d'abord que cette division est parfaitement fondée. Il suffit, pour en convaincre, de savoir, d'une part, que, dans un grand nombre de cas, les taques d'épilepsie ne reconnaissent aucune cause organique appréciable, et, 'autre part, de se rappeler que, dans certaines affections chroniques du cerveau de la moelle (8), ces attaques sont un symptôme évident de la maladie. S'ennit-il que, dans cet article, je doive décrire séparément l'épilepsie idiopathique et épilepsie symptomatique? Non, sans doute : car, en premier lieu, la ligne de émarcation entre ces deux espèces n'est nullement tranchée, et, d'un autre côté,

<sup>(1)</sup> Trait. des maladies mentales; Paris, 1838, t. I, p. 274.

<sup>(2)</sup> Dict. de méd. et de chir. prat., art. ÉPILEPSIE.

<sup>(3)</sup> Dict. de méd., art. ÉPILEPSIR.

<sup>(4)</sup> De l'épilepsie sous le rapport de son siège; Paris, 1824.

<sup>(5)</sup> De l'épilepsie dans ses rapports avec l'alichation mentale (Archives de médecine ; Paris, 125, t, 1X, p. 410 ; t. X, p. 5).

<sup>(6)</sup> Arch. gén. de méd., t. 11, 2° série : Rech. statist. pour servir à l'hist. de l'épilepsie et l'hystérie.

<sup>(7)</sup> Voy. Arch. gén. de méd., 1º série 1843, t. 11, p. 32, Rech. sur l'épilepsie.

<sup>(8)</sup> Voy. notamment Tubercules du cerreau.

j'ai dit, dans les articles qui viennent d'être rappelés, ce qu'il importe de savoir relativement à l'épilepsie symptomatique. S'il reste quelque particularité à sjouter, il suffira de la signaler chemin faisant.

Quant aux autres divisions, elles ne méritent pas de mention particulière. On a fondé certaines espèces sur les circonstances particulières dans leaquelles se produit la maladie; mais ce sont là uniquement des questions d'étiologie. On a admis une épilepsie sympathique d'une affection étrangère au cerveau; c'est encore un question purement étiologique. En un mot, les diverses divisions qu'on a proposées, dans le but de rendre plus facile l'étude de l'épilepsie, ne sont que la rendre plus pénible, en donnant une importance exagérée à des points secundaires.

Dans la description des symptômes, j'aurai à tenir compte de deux formes tre distinctes de l'épilepsie, c'est-à-dire, des attaques convulsives et des simples vertiges car on verra qu'elles présentent des particularités du plus haut intérêt.

### § I. — Définition; synonymie; fréquence.

Tous les auteurs ent donné, pour définition de l'épilepsie, une description sommaire de cette maladie, et il n'est réellement pas possible de faire autrement; mai il me semble qu'on a poussé trop loin cette description, et qu'il suffit des caractères suivants : l'épilepsie est une maladie nerveuse et apyrétique, caractérisée, soit par des attaques brusques revenant à des intervalles variables et dont les symptômes sont une perte subite de connaissance, des convulsions et une gêne notable de la respration, soit par des vertiges de plus ou moins longue durée. Les autres symptômes n'ont plus la même importance.

Les dénominations sous lesquelles on a désigné l'épilepsie sont très nombreuset indiquent, pour la plupart, ainsi que le fait remarquer Georget, que la malade a été longtemps considérée comme une affection surnaturelle, ou bien sont allusers au symptôme qui a le plus frappé les divers auteurs. Je signalerai les suivante comme les principales: Morbus sacer, divinus morbus, morbus major; morbus herculeus, heracleus, lunaticus, astralis, sideratus, scelestus, puerilis, inspetus, epilepticus, epilemticus; analepsia, apoplexia parva; mal caduc, hent najourd'hui le nom d'épilepsie est universellement admis.

La fréquence de cette cruelle affection est bien connue de tout le monde. I n'est pas d'hospice consacré aux maladies mentales qui ne renferme un nombre considérable d'épileptiques. Nous allons voir dans quelles conditions de la vie est manifeste principalement.

### § II. — Causes.

Comme je l'ai dit plus haut, c'est dans les auteurs les plus récents qu'il iss chercher une étude vraiment instructive de l'étiologie de l'épilepsie. Dans les principaire mendiques et quoique Hippocrate, et après lui les principaux auteurs, aient cherche faire justice de bien des opinions sans aucun sondement, clles ne se sont pas mont propagées d'âge en âge, jusqu'aux derniers siècles. Les travaux de MM. Best Leuret sont, je dois le répéter ici, ceux qui nous seront le plus utiles pour établer ce point d'étiologie.

### 1º Causes prédisposantes.

Age. Nous n'avons pas de renseignements précis sur la fréquence de l'épilepsie aux premiers âges de la vie, ce qui tient à ce que les auteurs que je viens de citer ont observé à Bicêtre et à la Salpêtrière, où l'on ne reçoit pas les très jeunes en-lants. Cependant il résulte de la fréquence du début de la maladie à un très jeune age chez les sujets qu'ils ont observés, que dans les premières années de l'existence, elle doit se montrer plus souvent qu'on ne le pense généralement. L'âge qui a lourni le plus de malades à M. Leuret est celui de dix à quatorze ans; les années suivantes, jusqu'à vingt-quatre ans, sont un peu moins chargées, et après cette époque de la vie, le nombre des invasions est excessivement restreint. « L'adoles-rence, dit M. Leuret, est donc une cause prédisposante de l'épilepsie, et il en est de même de la première enfance. » Il suffit de jeter un coup d'œil sur un tableau présenté par M. Beau pour s'assurer que cet auteur est arrivé à des résultats semblables.

Sexe. Il ressort des relevés saits par plusieurs auteurs que l'épilepsie est plus séquente chez les semmes que chez les hommes. Si J. Frank a trouvé le contraire, c'est qu'il n'a observé que sur un trop petit nombre de cas.

Hérédité. C'est une opinion généralement répandue que l'épilepsie est une affection héréditaire (1); mais les recherches de M. Leuret jettent beaucoup de doutes sur ce point : on trouve, il est vrai, un certain nombre d'individus épileptiques dont les parents ont présenté la même maladie; mais ce nombre, et les observations de M. Beau l'ont également prouvé, est beaucoup trop faible pour qu'on puisse rezarder l'influence de cette cause comme rigoureusement établie.

Relativement à l'influence de la constitution et du tempérament, nous n'avons que des données fort incertaines; on a dit, il est vrai, qu'une constitution débilitée et le tempérament nerveux prédisposent fortement aux attaques d'épilepsie; mais se ne sont pas là des résultats ressortant d'un nombre suffisant de faits.

Professions. Tout le monde sait que les ouvriers occupés à la fabrication du lanc de céruse et les broyeurs de couleurs sont sujets à une épilepsie à laquelle na, par cette raison, donné le nom d'épilepsie saturnine; mais cette affection étant l'une nature particulière, je ne crois pas devoir m'en occuper ici. Quant aux autres professions, rien ne prouve qu'elles aient une influence réelle. Je citerai seument, pour mémoire, le docteur Hebréard, qui a noté, sur 162 épileptiques, 19 célibataires, 7 veus, et seulement 33 mariés; n'est-ce pas parce que les indiidus affectés d'épilepsie le sont très souvent depuis leur enfance, et se marient lus difficilement que les autres? Le docteur Copland et M. Foville font remarquer que l'épilepsie se montre surtout fréquemment dans les classes inférieures e la société.

Menstruation. Il résulte des recherches de M. Beau, que c'est à l'époque de la remière menstruation que l'épilepsie se déclare le plus fréquemment; mais doitn voir, dans l'influence de la première éruption des règles, la cause réelle de la lus grande fréquence de la maladie? Nous avons vu que, chez les jeunes garçons, est également à l'époque de la puberté que paraît le plus ordinairement l'épilep-

<sup>(1)</sup> Vo y. P. Lucas, Traité philosophique et physiologique de l'hérédité; Paris, 1850, t. 11.

sie, et nous devons en conclure que ce n'est très probablement ni dans l'embarraqu'éprouve l'éruption des règles, ni dans un trouble quelconque de la menstruation que se trouve réellement cette cause, mais bien dans la révolution qu'éprouve l'organisme à l'époque de la puberté.

On a cité des pays dans lesquels l'épilepsie a paru endémique: ainsi tout le monde a mentionné un passage de Joseph Frank, dans lequel il est fait mention d'un nombre considérable d'épileptiques observé en Lithuanie en peu d'années; man il faudrait des renseignements beaucoup plus étendus pour se faire une opinion exacte sur ce point.

Maladies antérieures. M. Leuret, qui a étudié particulièrement ce point d'étiplogie, n'a pu rattacher en aucune manière l'apparition de l'épilepsie à une malaix antérieure quelconque.

Qualités; habitudes; défauts; vices. Sous ce titre, M. Leuret a recherché l'influence d'un certain nombre de causes généralement admises, et il a trouvé qu'nu nombre assez considérable de sujets étaient ou ivrognes, ou emportés, ou craintife, ou livrés à la masturbation, ou fortement adonnés aux plaisirs vénériens; mais usait que la proportion de toutes ces habitudes est très grande dans la classe d'individus chez lesquels ces recherches ont été faites, en sorte que ce ne sont encorré que des renseignements provisoires.

#### 2° Causes occasionnelles.

De toutes les causes occasionnelles, il n'en est aucune qui ait été plus fréquenment notée que la frayeur. Sur 67 cas, M. Leuret a observé 35 épileptiques des lesquels l'affection s'était déclarée peu de temps après une vive frayeur, et M. best a trouvé une proportion à peu près semblable. Cet auteur a constaté en outre qui dans un petit nombre de cas, la mère avait eu une peur très grande pendant a grossesse, et que, dans ces cas, l'épilepsie avait été congéniale.

Après la peur viennent les autres émotions morales : la colère, la joie, les chagrins; mais l'influence de ces causes est beaucoup moins active.

Ce qui prouve que ce que nous avons dit plus haut sur les doutes qui peuviètre élevés à propos de l'influence de la menstruation est très exact, c'est qu'e voit dans un tableau présenté par M. Beau, que l'apparition des règles n'a per avoir une véritable influence que dans un nombre très limité de cas. Il en est même de l'âge critique. On a encore cité la grossesse comme une cause détermante de l'épilepsie, mais le fait est si peu prouvé, que certains auteurs affirmes au contraire que la grossesse suspend les attaques d'épilepsie. L'influence des su de couches n'est appuyée que sur des faits très peu nombreux.

Je me contenterai de signaler un certain nombre d'autres causes dont l'inforce est beaucoup moins bien déterminée, et parmi elles on en retrouvera quelques arreque nous avons déjà indiquées en parlant des causes prédisposantes : ce sont récarts de régime, l'abus des boissons alcooliques, les excès vénériens, la meditaion. Quelques auteurs ont, au contraire, placé parmi ces causes la contratrop prolongée. Viennent ensuite les excès de travail intellectuel, la disposition d'ille brusque d'un exanthème, les coups sur la tête, les chutes, la dentition d'ille l'insolation, le refroidissement. Il est bien loin d'être démontré que l'informatique l'in

de ces causes soit aussi grande que l'ont cru quelques auteurs: il résulte au contraire des relevés de M. Leuret, que leur action n'a pu être constatée que dans un très petit nombre de cas.

M. le docteur Sarkey (1), de Jersey, a rapporté deux cas dans lesquels l'épilepsie a été déterminée par les pratiques du magnétisme animal.

mitation. Nous retrouvens encore ici cette cause qu'on a attribuée à toutes les névroses remarquables par des accès violents; mais dans aucune de ces affections on n'a autant de raison de croire que l'apparition du mal est due non à l'imitation, mais bien à la terreur profonde que fait très souvent éprouver la vue d'un épileptique dans son attaque. Quant à la contagion, il n'est point nécessaire de la mentionner.

Restent enfin les affections chroniques du cerveau et de la moelle (tubercules), dont nous avons parlé dans les articles précédents. M. le docteur Gamberini (2) a cité un cas d'épilepsie entretenue par une exostose du pariétal gauche.

On voit que si les recherches récentes nous ont fourni quelques documents importants, il reste encore beaucoup à faire sur ce point intéressant d'étiologie.

Il y a en outre à étudier les causes déterminantes des attaques, mais il sera temps de m'en occuper lorsque je parlerai de la marche de la maladie.

### § III. — Symptômes.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, il est nécessaire, pour procéder méthodiquemen à l'étude des symptômes, d'examiner séparément les vertiges et les attaques conrulsives; mais auparavant il faut dire quelques mots du début de la maladie et des prodromes que présentent ses accès, quels qu'ils soient.

Prodromes. On a distingué les prodromes de la maladie, considérés d'une manière générale, de ceux qui annoncent l'apparition des attaques, mais cette distinction n'a pas de fondement, puisque la maladie consiste en attaques plus ou moins violentes. A quelque époque qu'on les considère, les prodromes appartiennent toujours à une attaque.

Ces prodromes ne se montrent que dans la minorité des cas; cependant il résulte les recherches de M. Beau, qu'ils sont un peu plus fréquents qu'on ne le croit généralement. Cet auteur les a divisés en prochains et éloignés; ces derniers se nontrent pendant plusieurs heures, et même pendant plusieurs jours : ce sont des hangements de caractère, une irascibilité plus grande, l'altération de l'appétit, e trouble des digestions, des étouffements, en un mot des troubles nerveux très rariables. Les prodromes prochains consistent en des sensations tout à fait parti-ulières : ce sont un sentiment de constriction dans diverses parties du corps, le gonfiement, de pesanteur dans certains organes, la sensation d'un froid glacial lans un membre, etc.

Début. Les diverses sensations dont je viens de parler, et quelques autres qu'il st difficile d'indiquer, tant elles sont variables, constituent ce que l'on a appelé ura epileptica. On peut dire que cette aura epileptica peut avoir son point de lépart dans toutes les parties du corps : il serait facile d'en citer des exemples.

<sup>.1)</sup> London medical Gazette, et l'hion médicale, 15 avril 1845.

<sup>(2)</sup> Ballettaa delle estenze mediche di Torino et Journ. des conn. med.,chir., septembro 1844.

D'un point plus ou moins éloigné, la sensation qui la constitue se porte rapidenent vers l'encéphale, puis le malade pousse un cri, tombe, et l'attaque commence. Telle est du moins la manière dont débute, dans un grand nombre de cas, l'attaque convulsive. Quant aux vertiges, nous verrons plus loin comment ils se minifestent. Dans un plus grand nombre de cas encore, la maladie débute tout à coup sans aucun prodrome, sans aura epileptica, soit par un cri, soit simplement par une chute; dans les vertiges, il n'y a ni cri ni chute au début.

Attaque convulsive. Jusqu'à l'époque où ont paru les travaux d'Esquirol, a confondait les attaques d'épilepsie avec les vertiges. Ce médecin célèbre a insistavec raison sur la distinction de ces deux formes d'attaque dont, après lui, les docteurs Georget, Foville, Calmeil, Beau, etc., ont tracé; de bonnes description. J'emprunte celle de M. Beau, qui donne une très bonne idée des attaques ouvulsives:

- « Dans l'attaque, dit cet auteur, l'individu pousse un cri, et tombe tout à la privé de sensibilité et d'intelligence. Les muscles sont dans un état de rui retétanique et immobiles, la respiration est suspendue, les veines se gonflent, la pest congestionnée, le pouls faible et petit. Bientôt la roideur tétanique des muscles remplacée par des alternatives de contraction et de relâchement, apparent surtout à la face, d'abord légères, ensuite plus étendues, vives et rapprochée L'individu rend des jets saccadés de salive et de mucosité mousseuse; la respiration recommence à l'aide des mouvements convulsifs des muscles inspirateurs: reveines se désemplissent; la congestion de la face disparaît; le pouls devient plus fort.
- » Les convulsions ayant cessé entièrement, la respiration s'exécute d'une mière large et prosonde, avec un ronssement remarquable; la sace est pale, décomposée; enfin le ronssement disparaît, et l'intelligence revient peu à peu avec a sensibilité.
- » Il ne reste ordinairement de ces diverses lésions sonctionnelles qu'une saux musculaire excessive, de la céphalalgie et de l'hébétude, sans que le patient e la moindre conscience de ce qui s'est passé.

Il faut ajouter à cette description que, dans un certain nombre de cas, les crevulsions sont extrêmement violentes; qu'on a vu en résulter des distorsions de membres et des déplacements des surfaces articulaires; qu'elles sont presque pours plus fortes d'un côté que de l'autre; que quelques malades rendent sons de l'urine et les matières fécales; que, vers la fin de l'attaque, la peau se couvre de sueur, et qu'après l'attaque il y a parfois des accès de fureur qui durent plus dents, elle est déchirée, coupée, et la mousse qui couvre les lèvres est sangle. On a affirmé qu'après l'attaque l'urine est claire et limpide.

M. Beau, analysant l'attaque, la divise en trois périodes. La première est caractérisée par la convulsion tétanique ou tonique; elle a une durée de cinq à tres secondes. La seconde dure de une à deux minutes; son principal caractère consiste dans les convulsions cloniques. Enfin la troisième, qui a une durée de true à huit minutes, est principalement caractérisée par le stertor et le râle track-

Vertige épileptique. C'est encore, de l'aveu de tout le monde, à l'intéressitiele de M. Beau qu'il faut emprunter la description du vertige épileptique.

- Le vertige, dit-il, varie tant, pour sa forme et sa durée, qu'il est difficile d'en donner une description générale. Ainsi quelquefois l'individu sera surpris tout à coup dans une conversation, et pourra au bout d'une seconde achever la phrase qu'il aura commencée; d'autres fois il tombera comme foudroyé, et restera une demi-heure privé de sentiment et d'intelligence, sans qu'il y ait, comme dans l'attaque, aucun désordre dans l'appareil musculaire; tantôt l'individu ne pourra ni parler ni se mouvoir, l'intelligence étant à demi conservée; souvent il y aura quelques mouvements convulsifs, des actes désordonnés, des paroles incohérentes, etc., etc. Ces différences de vertige, que je ne fais qu'indiquer, suffiront pour donner une idée de l'embarras que j'ai éprouvé en choisissant le type d'une description générale. Pour en sortir, je devais m'arrêter à la forme la plus fréquente; j'ai donc passé en revue les 219 cas de vertige portés au tableau précédent, et j'ai rouvé 76 fois la variété suivante que je présente comme le vertige épileptique le plus ordinaire :
- L'individu a le temps de s'asseoir, tombe ou fléchit; sa face est pâle, immoile, les yeux fixes et hagards; ou bien il y a quelques légers tremblements des
  nembres supérieurs et de la face; il reste ainsi quelque temps; peu à peu il s'anime,
  l se lève d'un air étonné, cherche autour de lui, fait des paquets, veut se déshailler, prononce souvent des paroles mal articulées, et essaie de se débarrasser des
  ersonnes qui le retiennent; si on le laisse aller, il se promène d'un air égaré, a
  me démarche un peu choréique, et bat quelquesois ceux qui se trouvent sur son
  assage. Ensin l'intelligence reparaît, l'individu est satigué et honteux, et conserve
  ouvent la mémoire d'une partie de ce qui s'est passé. Cet ensemble de phénonènes dure de deux à trois minutes. Le délire dont je viens de parler est touurs sombre ou même surieux. Je n'ai observé des rires et des chants que dans
  inq cas. »

Je n'ai rien à ajouter à cette description, dont chacun peut vérisier l'exactitude. e dirai seulement, avec M. Beau, que le vertige est un ensemble de symptômes 'épilepsie et d'aliénation mentale, et qu'il établit entre ces deux affections un raport incontestable.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, après cette description, d'indiquer cerines variétés, certains cas exceptionnels qui ne sont réellement que des objets è curiosité.

État des malades dans les intervalles des attaques. Nous avons vu qu'imméatement après les attaques les malades restent pendant un certain temps hébétés,
que quelques uns ont un délire parsois furieux. Cet état peut se prolonger
endant un certain temps, et l'on a cité des cas (1) où les attaques ont été suivies
une inflammation encéphalique et de paralysies partielles; mais si les attaques
es sont pas trop nombreuses, si l'épilepsie est récente, l'intégrité des sonctions
et tarde pas à se rétablir. Il n'en est pas de même lorsque la maladie est ancienne,
rsqu'elle fait des progrès et que les accès se rapprochent. Alors les malades
eviennent irritables, capricieux; les facultés intellectuelles deviennent paresseuses
s'altèrent. La mémoire en particulier se perd, et quelques sujets tombent dans
ne véritable idiotie.

<sup>(1)</sup> GEORGET, loc. cit.

Du côté des voies digestives, on observe divers symptômes, tels que la dificult des digestions, les éructations, les borborygmes; diverses convulsions, count le strabisme, la contracture, les tics, se produisent. Les sujets éprouvent, plus un moins fréquemment, des palpitations; en un mot, il y a un trouble nerveux que se manifeste par des symptômes nombreux et variés.

La face, suivant la remarque d'Esquirol, finit par présenter des caractères particuliers: ce sont le gonflement des paupières, l'épaississement des lèvres, l'incertitude du regard, la dilatation des pupilles. D'un autre côté, les membres devianent grêles, le corps augmente de volume, et de là une démarche incertaine et particulière. Je ne pousse pas plus loin cette description, parce que toutes es altérations présentent de très grandes variétés qu'il n'est pas possible de faire entrer dans un tableau général, et que l'on comprend facilement.

M. Leuret a insisté, avec juste raison, sur une disposition particulière des épleptiques aux désirs érotiques. Ces désirs sont portés parfois au point d'anémir toute pudeur, et M. Cossy, dans des recherches extrêmement intéressantes, à la connaître une espèce de délire particulier aux épileptiques : c'est le délire retique. Ce délire survient à des intervalles assez éloignés des attaques, aussi les qu'à une époque rapprochée. Les malades qui y sont en proie n'ont presque qu'un seule idée, c'est celle de satisfaire leurs désirs vénériens ; ils se livreraient i la masturbation si on ne les en empêchait; ils exécutent des mouvements lascis de bassin, et, lorsqu'on s'approche d'eux pour les toucher, ils prennent ce mouvement pour une provocation vénérienne. Il est bien à regretter que M. Leuret, dont l'attention a été fixée sur ce point, n'ait pas pu nous communiquer le résultat de se recherches.

# § 17. — Marche; durée; terminaison de la maladie.

La marche de l'épilepsie est essentiellement chronique. Elle est presque ve jours croissante, c'est-à-dire qu'à mesure que le malade avance en âge, les monaugmentent de fréquence et d'intensité, jusqu'à ce qu'ils se manifesteut tous is jours et même plusieurs fois par jour. Dans quelques cas, au contraire, le manuel en avoir de tendance à se reproduire qu'à des époques éloignées, pendat toute la vie. Enfin, bien que, d'une manière générale, on doive dire que la malade est croissante, il n'est pas rare de la voir, sous l'influence de causes diverses, peraître s'arrêter pendant un temps plus ou moins long, pour faire ensuite de prevenux progrès.

L'intermittence de l'affection est un de ses caractères essentiels. Cette intermittence est irrégulière, et nous avons des recherches très intéressantes sur les du retour des accès.

D'abord je dirai, avec M. Leuret, que le retour des attaques a une cerum tendance à se régulariser, c'est-à-dire que chez beaucoup de malades, elle reinnent à certaines époques à peu près déterminées, comme tous les buil jour tous les quinze jours, tous les mois. Cependaut, même dans ces cas, il n') à re de régularité parfaite, et il est très rare de pouvoir, sans se tromper, prévou jour où l'attaque se reproduira. Chez un petit nombre, le retour des attaçues tellement variable qu'on ne peut pas le prévoir, même approximativement est rare que les attaques reviennent plus souvent que tous les huit jours.

Il en résulte que le nombre des attaques, pendant une année, n'est ordinairement pas très considérable; mais il est quelques cas où ce nombre est extrêmement grand. « Le nombre des attaques pendant l'année, pour un même malade, a varié, dit M. Leuret, de 8 à 2149, c'est-à-dire que tel malade a eu seulement 8 attaques pendant l'année, et tel autre 2149. »

« Il est rare, dit encore cet auteur, que les malades, quand ils sont arrivés à la période de leurs attaques, ne tombent qu'une seule fois. La plapart du temps, il y a d'abord des étourdissements ou d'autres prodromes de l'épilepsie; les attaques viennent ensuite, et se répètent, soit le jour, soit la nuit. Chez quelques malades, il ne survient qu'une attaque; chez la plupart, il y en a successivement trois, quatre, et plus. J'ai vu, mais c'est dans les cas les plus graves, les attaques revenir jusqu'à 80 fois dans l'espace de douze heures. Les malades ne sortaient d'une attaque que pour tomber dans une autre; il ne leur restait ni repos-ni lucidité. »

On a observé quelques cas dans lesquels le nombre des accès a été de 100 et même de 150 dans les vingt-quatre heures.

Les recherches du même auteur portent à croire que la nuit est plus savorable que le jour au retour des accès; qu'il en est de même de la saison la plus froide, tandis que les mois les plus chauds ont une influence contraire; que la lune n'a aucune influence sur le retour des accès, ainsi que l'avait déjà remarqué Esquirol, sans établir le fait avec la même précision; que l'onanisme rend leur retour plus fréquent, et que les vives émotions morales, que nous avons vues produire la maladie, provoquent aussi l'invasion des attaques. On a cité des] cas rares dans lesquels les accès avaient la même périodicité qu'une sièvre intermittente.

u Un phénomène assez commun, dit Georget, c'est la suspension des attaques pendant tout le cours d'une maladie accidentelle et grave..., quelquesois pourtant l'épilepsie n'est pas arrêtée.

L'épilepsie est une maladie qui a ordinairement une longue durée; elle est compatible avec une très longue existence, quoique, en général, les épileptiques succombent à un âge peu avancé.

Les complications qui viennent le plus fréquemment ajouter à la gravité de l'épilepsie sont l'aliénation mentale, l'hystérie et la catalepsie.

La terminaison ordinaire de l'épilepsie est la mort. La mort est amenée le plus souvent par les progrès toujours croissants de l'affection. Quelquefois on a vu la mort subite survenir dans le cours d'une attaque, et c'est à l'asphyxie qu'il fant rapporter cette terminaison funeste. On a néanmoins signalé comme possible la rupture du cœur. En outre, l'épilepsie est une cause indirecte de mort; car les malades perdant complétement connaissance et tombant, on en a vu se saire des blessures mortelles dans leur chute, se noyer, se brûler.

Si l'on acceptait sans discussion les divers cas de guérison mentionnés pair les auteurs, on devrait en reconnaître un très grand nombre; mais, si l'on y regarde de près, on voit que cette terminaison heureuse est, au contraire, très rare. On a beaucoup parlé des crises qui peuvent mettre un terme à l'épilepsie; mais on mais pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de cette manière de voir. Il est, sans doute, quelques cas dans lesquels le rétablissement d'une hémorrhagie, d'un flux, d'un exanthème supprimé, ou d'autres phénomènes semblables, ont été stivis de

la guérison de la maladie; mais ce sont des cas exceptionnels dont on ne peut tirer aucune conséquence.

### § V. — Lésions anatomiques.

Je crois qu'il serait complétement inutile de s'étendre sur les lésions anatomiques de l'épilepsie. Il est une vérité reconnue de tout le monde, c'est que si, dans us certain nombre de cas, on a trouvé des lésions, d'une part ces lésions sont très diverses, elles sont assez souvent consécutives, et, de l'autre, il est un nombre de faits non moins grand dans lesquels on n'a trouvé aucune altération appréciable. Il n'y a donc pas de lésion propre à l'épilepsie, et dès lors à quoi servirait d'étudier longuement, comme l'ont fait plusieurs auteurs, l'état si variable des organes dans les cas où l'on a pu faire l'autopsie des épileptiques?

Il y aurait une question bien importante à résoudre; mais il faudrait pour cen des recherches particulières qui n'ont pas encore été entreprises: ce serait de determiner, d'après la symptomatologie et la marche de la maladie, quels sont les ce dans lesquels il existe des lésions, et quels sont ceux qui n'en présentent pas. Le reviendrai un instant sur ce point à l'occasion du diagnostic, et je me bornera ajouter à ces considérations l'énumération suivante: on a trouvé, chez les épitetiques, le crâne déformé, des tubercules dans le cerveau et dans la moelle, d'autraltérations chroniques de ces organes et du cervelet; des lésions diverses des membranes encéphaliques et rachidiennes; des lésions des vaisseaux cérébraux; de altérations des organes de la circulation, de la digestion et de la génération. Cost au médecin à rechercher, dans l'étude attentive des faits soumis à son observation, s'il y a un rapport direct entre ces lésions et la production des attaques, s'il n'y a qu'un rapport indirect, ou enfin s'il ne faut y voir que de simples coincidences.

### § VI. — Diagnostie; pronostie.

On peut dire d'abord que, dans l'immense majorité des cas, l'épilepsie est un affection très facile à reconnaître. Quelquesois, au contraire, elle se montre aux des caractères peu tranchés, et, d'une autre part, certaines maladies, comme l'hirtérie en particulier, peuvent s'en rapprocher par leurs symptômes.

Quant au diagnostic de l'épilepsie et de l'hystérie, je n'ai qu'à renvoyer le la teur à l'article consacré à cette dernière maladie, où je suis entré dans tous le tails nécessaires (1).

Je m'occuperai du diagnostic de l'épilepsie et de la catalepsie dans l'article sur vant.

La congestion cérébrale se distingue principalement de l'attaque d'épilepsie per l'absence des convulsions et du trouble particulier de la respiration.

Nous avons vu plus haut combien, dans certains cas, il est difficile de distingue l'épilepsie de l'éclampsie. Aussi, dans ces cas, doit-on suspendre son jugement l'admettre qu'il y a eu véritablement attaque d'épilepsie que lorsque cette alleque s'est reproduite. Toutesois je dois répéter ici ce que j'ai dit plus haut, savoir : que ces cas douteux sont beaucoup plus rares qu'on ne l'a dit.

Epilepsie simulée. Enfin, l'épilepsie est une des maladies qu'on a le ples si

<sup>(1)</sup> Voy. art. Hysterie, § VI, Diagnostic.

quemment simulées et qu'on simule le mieux par des moyens bien connus de tout le monde. C'est là une question importante, non seulement pour le médecin légiste, mais encore pour tous les praticiens qui peuvent se trouver dans des cas de ce genre fort embarrassants. Georget a très bien traité cette question, et je ne saurais mieux faire que de lui emprunter le passage suivant :

« Voici, dit cet auteur, les moyens et les difficultés de découvrir la vérité : 1° Le malade qui n'est point averti de l'invasion de l'attaque tombe partout où il se trouve, sans choix du lieu ni des spectateurs; le prétendu épileptique a bien soin de choisir le lieu de la scène, de manière à se faire le moins de mal possible, et à n'être point soumis à l'examen des gens de l'art; mais il y a des attaques annoncées par des prodromes, et il serait facile d'en simuler une de ce genre. 2º La perte de toute sensibilité est complète et prosonde; les douleurs vives, les odeurs piquantes, les bruits violents, rien ne peut faire impression sur le malade. On interrogera donc la sensibilité par des sensations fortes et inattendues. On excite ordinairement la douleur en laissant tomber sur la peau de la cire à cacheter enslammée; quelquesois la menace d'une épreuve douloureuse a suffi pour prévenir le retour des prétendues attaques. 3° La pupille est immobile : on l'exposera soudainement à une lumière un peu vive ; cette épreuve est difficile à faire sur un sujet agité par des consulsions, dont les yeux peuvent être roulants dans l'orbite. 4° L'un des meilleurs signes de l'attaque épileptique est la turgescence violacée ou noirâtre de la face, subitement dissipée et remplacée par la pâleur dès que les convulsions cessent. Il n'est gnère possible d'imiter ce double effet, qui est surtout remarquable pour ceux qui ont observé les épileptiques. 5° On ne conçoit guère la possibilité de préparer dans la bouche, avec un morceau de savon, la grande quantité de salive écumeuse que rendent la plupart des malades; mais tous les épileptiques n'ont pas de l'écume à la bouche dans les attaques. 6°. Le ronflement soporeux qui suit ordinairement l'attaque, ainsi que l'altération de l'intelligence, l'air honteux, hébété, étonné, seront difficiles ou plutôt impossibles à imiter. 7° M. Marc dit que l'on a beaucoup de peine à étendre le poignet et le pouce, qui sont fléchis, mais qu'une fois étendus ils ne se siéchissent plus; et ce médecin fait observer que le faux malade croira bien saire de les sléchir aussitôt qu'il ne sentira plus de résistance. 8° Sauvages reconnut la supercherie d'une petite fille de sept ans, qu'il soupçonnait de feindre l'être épileptique, en lui demandant si elle ne sentait pas un vent qui de la main parvenait à l'épaule, et de là au dos et à la cuisse : à quoi la petite répondit affirnativement. 9° La gêne et le mode de respiration sont très remarquables ; les mourements forts et tumultueux du cœur ne sont pas à la disposition de la volonté. »

Maintenant il reste à savoir si la maladie est dépendante ou non d'une alration organique plus ou moins profonde? La solution de cette question est souent difficile. Il est rare que les altérations chroniques du cerveau n'aient pour
out symptôme que des attaques d'épilepsie. On observe en outre un affaiblissement
les facultés intellectuelles plus considérable que ne le comportent la fréquence et
à violence des attaques; il y a des troubles de la motilité, de la sensibilité, etc.
les derniers symptômes se montrent également dans les affections de la moelle.
Puant aux lésions des autres organes, c'est à l'observateur à chercher à les décourir par les moyens ordinaires. Je ne peux poser ici que des principes dont l'aplication varie à l'infini.

Pronostic. Le propostic de l'épilepsie, considéré d'une manière générale, es grave, parce que, ainsi que je l'ai dit plus haut, la maladie tend naturellement à une terminaison fâcheuse, et que chaque attaque peut être la cause d'un accident funeste. Mais le danger est-il immédiat ou éloigné? Si la maladie est voisine de sur début, si les attaques ne surviennent qu'à d'assez grands intervalles, le danger ex ordinairement très éloigué. Si, au contraire, les attaques sont très rapprochés. surtout si elles surviennent plusieurs fois tous les jours, on doit craindre une mat prochaine. Ce pronostic est, du reste, subordonné à l'état de simplicité ou de complication de la maladie, de conservation ou de dépérissement de l'organisme. Rese générale, l'épilepsie qui dépend d'une affection organique des centres nerveux es plus promptement fatale que toute autre. On a dit que la sorme de l'épilepsie qui consiste dans un simple vertige est plus dangereuse que la forme convulsive; \* fait est-il prouvé?

# & VII. - Traitement.

Le nombre des moyens opposés à l'épilepsie est immense. Rien ne serait pisfacile que de citer une grande variété de médications détaillées, et cependant crois devoir me contenter d'une indication très rapide; voici quels sont mes motit-Il est aujourd'hui avéré pour tout le monde qu'on n'a pas trouvé, contre l'épil; sie, de remède réellement efficace. On a cité, il est vrai, un certain nombre 1 guérisons par divers moyens; mais lorsqu'on a voulu appliquer ces moyens a 4 nouveaux cas, on a presque constamment échoué. Qui ne connaît des épilepte: auxquels tous les médicaments en vogue à une époque quelconque ont été vaime ment administrés? Et ne voyons-nous pas, dans les établissements où sont reur les malades de ce genre, l'affection se montrer rebelle à toutes les médications N'ayant donc pas à citer, en faveur des traitements proposés, un nombre de 1suffisant pour en démontrer l'efficacité, il suffira de les énumérer, pour que le adecin puisse les essayer tour à tour dans les cas embarrassants. Je divisera, à les autres auteurs, le traitement de l'épilepsie en traitement des attaques. traitement pour empêcher l'apparition de ces attaques, et enfin en tru' curatif de la maladie.

1°. Traitement des attaques. Le traitement des attaques est généralement. simple. Lorsque l'attaque est médiocrement violente, et qu'aucun des symple ne se présente avec des caractères exceptionnels, il n'y a pas autre chose a qu'à débarrasser le malade de tous les vêtements qui peuvent exercer un pression nuisible, et surtout de ceux qui gênent la respiration; à le placer se lit, et à surveiller les diverses phases de l'attaque. Dans les circonstances part lières, on se conduit ainsi qu'il suit :

Si les convulsions sont très violentes, si surtont elles tendent à jeter le mihors du lit, on le place dans un lit qui présente un creux assez profond au mil. on le maintient sans violence. Dans quelques cas, il est nécessaire, pour évist luxations et les fractures, d'attacher les membres avec des lacs assez large. avait de la tendance à se déchirer la langue entre les dents, il faudrait insure tre les arcades dentaires un petit rouleau de linge ou un morceau de liége ' salive mousseuse était trop abondante, il faudrait incliner la tête sur le coit : qu'elle pût s'écouler. Si les accidents qui annoncent la congestion cérébrale : :

phyxie étaient évidenment trop considérables, la saignée serait indiquée; mais it est bien rare qu'il soit nécessaire d'y avoir recours dans une attaque de médiocre durée. Il n'en est pas de même lorsque les attaques ont une durée très longue; it résulte des observations de M. Calmeil, qu'en pareil cas la saignée les rend souvent plus courtes. Je ne parle ni des inspirations de substances excitantes, ni des lavements, ni d'autres moyens du même genre dirigés contre les attaques d'épilapsie, parce qu'il est aujourd'hui reconnu qu'un n'en retire aucun avantage réel. Il en est même qui sont dangereux: on a vu des malades à qui on avait fait inspirer de l'ammoniaque pendant un temps trop long, succomber ensuite à une inflammation des voies aériennes. Dans les cas où il y a de très lonques attaques avec des rémissions, il faut saisir les moments de rémission pour administrer des calmants et des antispasmodiques.

2° Traitement des accidents qui suivent les attaques. Dans la très grande majorité des cas, le repos et quelques soins hygiéniques très simples, comme un
régime léger, des distractions, suffisent pour dissiper en peu de temps les faibles
symptômes qui suivent immédiatement les attaques; mais quelquesois les accidents
persistent, et il faut recourir à d'autres moyens.

S'il existe un malaise général, avec excitation et céphalalgie, de grands bains et des pédiluves stimulants sont prescrits avec avantage. Si les signes de congestion vers la tête sont plus marqués, et s'il y a des phénomènes de pléthore, il ne saut pas hésiter à pratiquer la saignée générale. On a recours aux antispasmodiques lursqu'il existe une grande susceptibilité nerveuse. Parsois le délire suit en suit les attaques est tel qu'il saut avoir grand soin d'employer la camisole de sorce, car il y aurait du danger pour le malade et pour les assistants.

- 3° Traitement propre à combattre le retour et l'invasion des attaques. Les divers excès; les écarts de régime; la vue des attaques chez d'autres malades; une vie trop sédentaire, sont des circonstances qui favorisent le retour des attaques; il faut, autant que possible, en garantir les malades. Lorsque les signes indiqués plus haut annoncent l'invasion d'une attaque, il faut d'abord rechercher s'il existe une aura epileptica. Dans certains cas où une sensation particulière se manifestait d'abord dans une partie assez éloignée des centres nerveux, et principalement aux extrémités, on a réussi à empêcher l'accès en plaçant une ligature, en exercant une forte compression entre ce point et les centres nerveux. L'inspiration de l'ammoniaque a aussi eu quelquefois le même résultat, et M. Martinet conseille l'ingestion de cette substance dans l'estomac, à la dose de dix à douze gouttes dans une potion; ainsi que je l'ai dit plus haut, il faut bien prendre garde d'insister trop longtemps sur les inspirations ammoniacales.
- 4° Traitement curatif de la maladie. Le traitement curatif de l'épilepsie ressemble tellement à celui de l'hystérie, que je pourrais presque renvoyer le lecteur à ce que j'ai dit dans l'article précédent. Aussi la plupart des moyens recommandés par les auteurs sont-ils rangés parmi les antihystériques aussi bien que parmi les antiépileptiques. D'un autre côté, nous ne trouyons pas de moyens qui aient en un succès constant entre les mains de tous les praticiens. Ge sont des médications prônées par les uns et repoussées par les autres, ayant la vogue un jour et rejetées le lendemain. Ces considérations feront comprendre pourquoi je n'entre pas dans des détails qui pourraient offrir de l'intérêt, si les recherches avaient été mieux faites.

Émissions sanguines. Mettant d'abord de côté tous les moyens évidemment inutiles et ridicules, et ils sont nombreux, je commence par les émissions sanguines. Un assez grand nombre d'auteurs ont recommandé ce moyen; parmi en il faut citer Fothergill, Morgagni, Rivière, Sauvages. La plupart recommandent les saignées abondantes et répétées, soit générales, soit locales. Aujourd'hui on compte peu sur la saignée pour la guérison radicale, et l'on n'y a recours que pour combattre les symptômes de pléthore. Cependant, chez les sujets forts et vigoureux, et lorsque la maladie est récente, on est autorisé à y recourir et à insister sur son application, car on a cité des cas où cette pratique a été suivie d'un plein succès.

Antispasmodiques. Les médicaments antispasmodiques employés dans l'épilepsis sont très nombreux. Je citerai en première ligne la valériane, très anciennement recommandée, vantée surtout par Columna, et que, dans ces derniers tempo. M. Gibert (1) a employée à haute dose avec succès. C'est l'extrait que prescrit « médecin. Le docteur Gairdner (2) administre la valériane à la dose de 1,25 grammes. On peut l'élever graduellement jusqu'à 8 grammes en poudre. Cette substance entre dans un très grand nombre de formules. Voici celle que prescrivait Birti et qui contient d'autres substances regardées comme efficaces contre l'épilepsie:

```
2/Extrait de valériane.... 2,30 gram. Sulfate de cuivre ammoniacal. 1 gram. Extrait de belladone.... 2 gram.
```

Faites cinquante pilules. Dose : d'abord deux, puis quatre, puis six par jour, et au de suite, en surveillant les effets du médicament.

M. Chauffard (3) recommande de porter à une dose très élevée la valeral dans le traitement de l'épilepsie : c'est le seul moyen selon lui de modifier profusément le système nerveux et d'assurer le succès. Il commence par 4 gramue par jour et porte progressivement la dose jusqu'à 30 grammes dans les vingt-quir heures.

Le musc a aussi pour lui un certain nombre de faits heureusement termine.

On le donne à la dose de 0,10 à 0,75 grammes.

Je mentionnerai encore le camphre, qui fait partie d'un certain nombre de kemules; le succin, que Portal administrait en poudre à la dose de 0,50 à 1,50 granmes; l'assa fætida, qui entre dans la formule suivante (Borsieri):

Dose : une ou deux cuillerées toutes les demi-heures.

Cette substance est également administrée en lavements.

L'oxyde de zinc a joui aussi d'une grande réputation. Je rappellerai à ce sur la préparation conseillée par M. Brachet contre l'éclampsie (4), et que ce maire met également en usage contre l'épilepsie. Delaroche a cité des cas dans les l'oxyde de zinc, à la dose de 1,50 grammes, a produit de bons résultats; et pas sieurs autres anteurs, parmi lesquels il faut citer Rust et Guthrie, ont rapporte cas de guérison par ce moyen.

- (1) Rech. et obs. sur l'épilepsie (Revue méd., 1835).
- (2) The Edinburgh med. and surg. Journ., 1828.
- (3) Œuvres de médecine pratique: Paris, 1848, 1. 1, p. 171.
- (4) Foy, l'article con a ré à cette affection.

Je me contenterai de mentionner les feuilles d'oranger, vantées par Locher, données par Portal à la dose de 2 à 4 grammes, et aujourd'hui généralement abandonnées.

Narcotiques. L'opium est un des médicaments le plus anciennement employés; mais, comme pour les moyens précédents, nous n'avons que des cas isolés de guérison en sa faveur. Il doit être donné à dose d'abord faible, puis rapidement élevée, à moins qu'il ne survienne un narcotisme trop prononcé.

La belladone, recommandée par un assez grand nombre d'auteurs, et notamment par Greding, a été expérimentée avec soin par MM. Ferrus et Leuret. De cette expérimentation, il résulte que cette substance, donnée à la dose de 0,20 à 0,90 grammes, et pendant un espace de temps qui a varié de quarante jours à quatre mois et demi, a diminué le nombre des attaques chez quelques sujets, a causé des accidents chez d'autres, a été complétement inessicace chez plusieurs, et n'en a guéri aucun. J'ai vu, à la Pitié, l'emploi de ce moyen avoir des effets très marqués chez un homme qui avait des attaques presque tous les jours. La dose sut graduellement portée jusqu'à cinquante-quatre pilules d'un décigramme d'extrait de belladone chaque jour, et le malade n'avait plus d'attaques que tous les deux ou trois mois. Le médicament n'avait d'autre inconvénient que de dilater énormément les pupilles. Cette dose est, comme on le voit, beaucoup plus considérable que celles que je viens d'indiquer, et ce fait nous apprend que, chez certains sujets, les limites ordinaires peuvent être franchies avec avantage. Peut-être pensera-t-on que le malade, malgré la surveillance, ne prenaît pas toute la dose, ou que l'extrait était peu actif. J'avoue que ces suppositions ne sont pas inadmissibles. Quoi qu'il en soit, c'est au médecin à voir jusqu'où il peut aller sans danger; mais on ne saurait trop recommander une grande prudence.

M. Debreyne (1) a depuis 1817 et 1818 employé la belladone à haute dose dans le traitement de l'épilepsie. Il cite un assez grand nombre de faits dans lesquels cette médication a eu les résultats les plus avantageux et beaucoup d'autres médecins ont obtenu les mêmes résultats. C'est le médicament qui réussit dans le plus grand nombre de cas, il faut en élever la dose graduellement. M. Debreyne a pu la porter progressivement jusqu'à 65 centigrammes, dans les vingt-quatre heures; mais il est bien rare qu'on soit obligé d'arriver à ce degré et que le commencement d'effet toxique ne force pas à s'arrêter.

Il faut encore citer l'emploi du datura stramonium (Greding, Stoerck, Huse-land), que l'on administre de la même manière que la belladone; de la jusquiame, qui fait partie de la préparation recommandée par M. Brachet; de la cigué. Je me contente ici de cette énumération, devant dans des considérations générales apprécier la valeur de tous ces médicaments.

Toniques; ferrugineux. On recommande les toniques, et principalement le quinquina (Tozzi, Grainger), même en l'absence de toute périodicité. Le docteur Lemontagner a cité un cas de guérison par le sulfate de quinine et par l'application réitérée des sangsues. Quant aux ferrugineux, on les prescrit, surtout dans les cas où l'éruption des règles est difficile, où il y a de l'anémie et de la chlorose.

Moyens divers. Sous ce titre, je vais passer en revue quelques remèdes plus ou moins célèbres; et d'abord je mentionnerai le nitrate d'argent, très vanté par

<sup>(1)</sup> Journ. des conn. méd.-chir.; Lettres sur les propriétés thérapeutiques de la belladone : Décembre 1849. — Thérapeutique appliquée ; Paris, 1850, p. 15.

un grand nombre de médecins, et donné à la dose de 0,0010 à 0,10, 0,15. et même 0,30 grammes dans les vingt-quatre heures. Il résulte de l'examen des principaux faits dans lesquels cette médication a été employée, qu'elle n'a eu d'efficacité que dans des cas exceptionnels; et; d'un autre côté, ainsi que le fait remarquer Georget, on sait que le nitrate d'argent a des inconvénients réels, dont le moindre, lorsqu'on l'a employé longtemps, est de produire une teinte ardoisée de la peau, qui est affreuse à voir, qui ne se dissipe qu'au bout d'un temps très long, ou même reste indélébile.

Le cuivre ammoniacal est encore un médicament qui à juii d'une certain vogue; on l'a donné à la dose de 0,05 à 0,10 grammes par jour. Je dois citer aussi l'indigo, dont la dose est de 1 à 30 grammes; l'acétate de plomb; l'hydrichlorate de baryte; l'huile de térébenthine (1); l'armoise, administrée à la dese de 4 à 6 grammes (Burdach); la pivoine; l'ellébore; l'huile de troton tiglium. le narcisse des prés; le gui de chêne; l'iodure de potassium (Magendie); la mir vomique (2); etc., etc.

MM. Salter et Bullar (3) ont rapporté des cas d'épilepsie très rebelle dans lesquels l'emploi du cotyledon ombilicus a en pour effet, soit une améliorate extrêmement marquée, soit la guérison complète. Cette substance se donne se forme de suc à la dose de 4 à 6 cuillerées par jour en deux on trois fois, ou bien la dose de 25 centigrammes en pilules deux du trois fois par jour.

M. le docteur R. W. Evans (4) a employé avec succès dans plusieurs cas, qua avaient résisté a beaucoup d'autres moyens; la scutellaire génicidée administre comme il suit :

24 Scutellaire géniculée . . . . . . 8 gram. | Eau bduillante . . . . . . . 230 gram.

Faites infuser. Dose: d'abord deux cuillerées à bouche toutes les huit heures, puis 4 - mentez jusqu'à 60 grammes par jour.

Ce médicament pour produire de bons efféts doit être employé au moins perdant cinq ou six mois.

Je n'en sinirais pas si se voulais citer tous les médicaments qu'on a oppositifepsie, car on a demandé des remèdes à presque toute la matière médicale. Le qu'il faut redire, c'est qu'aucun de ces moyens ne se fait remarquer par des prisons très nombreuses, et que les auteurs finissent presque tous par avouer que dans le plus grand nombre des cas l'épilepsie est incurable.

Moyens externes. Il suffit de les énumérer. Ce sont : les vésicatoires, les murales cautères le long du rachis; la cautérisation cervicale.

M. le docteur Mettais (5) à, dans un certain nombre de cas, obtenu de très les effets de frictions faites sur le cuir chevelu avec la pommade stibiée. Ces frations doivent être faites avec précaution et partiellement, de manière à n'attenuire la totalité du cuir chevelu qu'en plusieurs jours. Elles déterminent toujours ne vive inflammation et des douleurs dont il faut prévenir les malades.

M. le docteur Lebreton (6) a employé avec succès le cautère actuel sur la régré

- (1) Foville, Dict. de med. et de chirurgie pratiques, art. Épitersie, t. VII, p. 413.
- (2) Sibren, Diss. de nuce comica.
- (3) London medical Gazette, et Bull. gen. de ther., mai 1849.
- (1) British American Journal, et Bull. gen. de ther., mars 1849.
- (5) Gazette médicale de Paris, 5 février 1848.
- (6) Gazette medicale de Paris, 1848.

syncipitale dans le cas suivant : Le malade était épileptique depuis huit ans et avait une crise tous les jours. « Je lui appliquai, dit l'auteur, sur le sommet de la tête un cautère actuel de deux lignes de diamètre; l'application dura vingt-cinq secondes, et la pression du cautère était faite de manière à ne pas intéresser toute l'épaisseur de la peau. Il revint : il n'avait pas eu un seul accès.

» Je sis une seconde application du cautère actuel en suivant la direction de la suture. Il revint encore au bout de huit jours; point d'accès; nouvelle application du cautère. Cette sois, je lui dis de ne revenir qu'au bout de douze jours. Il revint: point d'accès; nouvelle application du cautère, plus superficiellement. J'exigeai qu'il revint au bout de quinze jours; le malade ne croyait plus à cette nécessité, se prétendant tout à sait guéri. » Le traitement avait commencé en juin; en septembre snivant la guérison paraissait solide.

Dans les cas où l'on a observé l'aura, on a eu recours à la cautérisation entre le point de départ et les centres nerveux. Frank a fait pratiquer la castration dans un cas où la maladie paraissait avoir son point de départ dans les testicules; des cicatrices douloureuses ont été cautérisées dans le même but. Il faut dire, avec Georget, que si ces moyens ont eu du succès, ce n'est que dans des cas exceptionnels, et qu'un médecin instruit et prudent doit se mésier beaucoup de ces cas étranges.

Si une affection locale étrangère aux centres nerveux paraissait être le point de départ des attaques, il faudrait la traiter avec énergie. Il est à peine nécessaire d'ajouter que l'épilepsie symptomatique d'une affection des centres nerveux ne peut être guérie qu'en faisant disparaître cette affection. Pour cette partie du traitement qui offre bien peu de chances de succès, il faut consulter ce que j'ai dit dans les articles consacrés aux maladies du cerveau et de la moelle.

Ensin, dans les cas reconnus incurables, et ce sont de beaucoup les plus nombreux, on est obligé de se borner au traitement pulliatif, qui n'est autre chose que le traitement préventif des attaques, et qui consiste surtout dans un régime sévère et dans des soins hygiéniques bien entendus.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de donner un résumé critique de ce traite- . ment, qui est tout de détails, et que j'ai cherché à apprécier chemin saisant.

#### RÉSUME SOMMAIRE DU TRAITEMENT.

- 1. Traitement des attaques: Précautions nécessaires pour empêcher le malade de se blesser; combattre l'asphyxie, si elle devient imminente; saignée.
- 2° Traitement des accidents qui suivent les attaques : Saignée; antispasmodiques; calmants; contenir les malades en délire.
- 3° Traitement propre à prévenir l'invasion et le retour des attaques: Ligature des membres; compression; inspiration; ingestion de l'ammoniaque; régime; hygiène.
- 4° Traitement curatif: Émissions sanguines; antispasmodiques; narcotiques; toniques; ferrugineux; moyens divers; moyens externes; traitement des affections locales; traitement des maladies des centres nerveux.

### ARTICLE XIV.

#### CATALEPSIE.

Quoi que parmi les auteurs de l'antiquité il y en ait quelques uns qui aient fait

mention de la catalepsie, il faut arriver à F. Hoffmann (1) pour avoir une description convenable de l'affection, et ce n'est qu'à une époque assez rapprochée de nous que les écrits de Pététin (2); Georget (3), et, plus récemment de M. Bourdin 4, nous ont fait exactement connaître à peu près tout ce que l'observation peut decouvrir dans une maladie de ce genre.

Je me contenterai de présenter dans cet article une description sommaire de la catalepsie, affection infiniment plus rare que les névroses précédentes, et sur le traitement de laquelle nous n'avons que des données sort incertaines.

Je ne diviserai pas, comme l'ont fait quelques auteurs, la catalepsie en aprilatique, épileptique, hystérique, etc.; les distinctions de ce genre n'ont pas d'importance réelle; mais je crois qu'on doit, avec M. Bourdin, temir compte, sous certains rapports, de la distinction qu'il a établie entre la catalepsie complète, la catalepsie incomplète, et la catalepsie compliquée. Ce ne sont toutesois que departicularités qu'il suffira de signaler plus loin.

# § I. — Définition, synonymie; fréquence.

Sans m'arrêter aux diverses définitions données par les auteurs, je présentera la suivante, qui me paraît convenir à tous les cas. La catalepsie est une affecture non fébrile, revenant par accès, dans lesquels il y a suspension de l'intelligence de l'exercice des sens, de la sensibilité, et dans lesquels aussi les muscles de la vie de relation sont dans un état tel, que, suivant l'expression de M. Bourdin. Il reçoivent et gardent tous les degrés de contraction qu'on leur donne.

Cette affection a reçu les noms de catalepsis, catochus, vigilans stuper, convigil; contemplațion, extase. Georget, ne la distinguant pas de l'hystèrie. La décrite sous cette dénomination; mais nous verrons à l'article consacré au diagnoste que la catalepsie existe d'une manière parfaitement isolée. C'est sous ce derne nom qu'elle est aujourd'hui généralement décrite.

J'ai dit plus haut que cette affection n'est pas fréquente; on en est convaince lorsque l'on considère que M. Bourdin, qui a rassemblé pour son ouvrage presque tous les faits connus, n'a réuni que 38 observations.

### SII. — Causes.

## 1° Causes prédisposantes.

Je ne m'arrêterai pas à toutes les causes qui ont été assignées à la catalepse il y en a parmi elles un si grand nombre qui sont attribuées sans preuves à toute les névroses, que ce serait une banalité de les reproduire ici.

Age. C'est chez les adultes qu'on observe le plus souvent la maladie; mas « en a vu quelques exemples chez les vieillards et chez des ensants (cinq ans, Bourdm

Sexe. Il résulte d'un relevé de saits, présenté par M. Bourdin, que la coulepsie a une fréquence égale chez l'un et chez l'autre sexe.

Le même auteur s'est assuré que la position sociale ne peut pas être dun-

(1) De affect. cataleptico, etc.; Francf., 1692.

(3) Dict. de méd., art. Catalersie.

<sup>(2)</sup> Électricile animale prouvée par la découverte des phénomènes de la catalepsie. \*Paris, 1808, in-8.

<sup>(4)</sup> Trailé de la catalepsie.; Paris, 1841, in-s.

nasturbation, les écarts de régime, l'usage de certains aliments, les lésions des lonctions digestives, les vers intestinaux, les troubles de la menstruation, etc., etc., nient l'influence que quelques auteurs leur ont accordée. Il en est de même des entres nerveux.

M. Bourdin range certaines passions, et en particulier l'amour, parmi les causes le la catalepsie; il cite quelques exemples où l'influence de l'hérédité paraît évidente.

## 2º Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles, il faut citer les émotions vives, la frayeur en particulier; nous trouvons ensuite les travaux intellectuels trop longtemps soutenus, la contemplation, les méditations profondes, les contrariétés, etc., etc. On voit que toutes ces causes sont morales; quant aux causes physiques, il n'en est aucune parmi celles qu'on a attribuées à la maladie qui puisse supporter l'épreuve des faits; e sont de fausses idées théoriques qui ont conduit à attribuer la catalepsie à l'acion du froid; enfin il est un bon nombre de cas dans lesquels on n'a pu trouver aucune cause évidente.

On voit que lorsque l'on veut examiner attentivement les observations, on n'arive guère, sous le rapport de l'étiologie, qu'à des résultats négatifs.

# § III. — Symptômes.

C'est surtout quand on veut étudier les symptômes qu'il convient de diviser la cataepsie en complète, incomplète et compliquée; en outre, il est nécessaire d'étudier es symptômes prodromiques, ceux qui caractérisent l'accès et ceux qui le suivent.

- 1° Symptômes précurseurs de l'accès. M. Bourdin a constaté que, dans tous les as où les observations ont été prises avec le soin nécessaire, il y a eu des symmomes précurseurs. Ces symptômes, qui sont loin de se rencontrer réunis chez le nême malade, sont les suivants: engourdissement de l'intelligence, rèves pénibles, oquacité, obtusion des sens, céphalalgie dans un point variable, pesanteur de ête, perte de la mémoire, secousses convulsives, constriction, principalement des aupières; crampes, respiration ralentie, suspirieuse; vivacité du pouls, palpitions, coloration vive ou pâleur de la face, syncopes. A ces signes se joignent eux de quelques autres névroses quand la maladie est compliquée. Ces phénonèmes peuvent, du reste, varier presque à l'infini.
- 2º Symptômes des accès. Catalepsie complète. L'intelligence est tout d'abord bolie, les fonctions sensoriales sont complétement suspendues; aucune impression e peut tirer le malade de cet état végétatif. L'œil est insensible à la lumière, aussi ien qu'au contact des corps étrangers; la sensibilité générale, aussi bien que la ensibilité spéciale, est anéantie dans les autres organes des sens.

Ce qu'il y a surtout de remarquable dans l'accès de catalepsie, c'est l'état des uscles de la vie de relation; ils restent dans le degré de contraction dans lequel es a surpris l'attaque, de telle sorte que le malade conserve la pose qu'il avait dans e moment, quelque pénible et quelque bizarre qu'elle soit. Ainsi on en a vu rester s bras étendus ou levés au ciel, d'autres garder la position qu'ils avaient prise our tirer un coup de susil, etc.

Si l'on cherche alors à vaincre la contraction des muscles, on sent qu'ils cid-a lentement, comme si l'on étendait un corps élastique; puis la partie du corps sur quelle on a agi conserve la nouvelle position qu'on lui a fait prendre; on a pu, e cette manière, le malade étant couché, élever d'un côté les membres inférient étendus, et de l'autre le tronc de manière que le corps ne portât plus que le sacrum, et le malade a gardé cette position, dans laquelle il est impossible de maintenir en toute autre circonstance.

Il ne faut pas croire néanmoins que cette possibilité de conserver une immoinit complète dans les poses bizarres soit un fait constant; il arrive au contraire souvent que, peu de temps après qu'on a placé le malade dans cette situation, ou apparaître de légers mouvements involontaires, des oscillations qui ramènent les presente et le tronc dans une position moins difficile; c'est ainsi que, dans un conservé par M. Barth, la malade, placée uniquement sur le sacrum, éprouva de les mouvements, qui peu à peu ramenaient tout le corps dans la position horizonte

Si maintenant nous examinons; sous les divers autres points de vue, les qui présentent les singuliers phénomènes que nous venons de décrire, nouve vons que la température est faible aux extrémités; qu'en général les malademangent pas, parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer la mastication : que cepes dans quelques cas rares, on les voit manger avec avidité ce qu'on leur met de bouche (Forestus, M. Bourdín); il est à peine nécessaire d'ajouter que, dans ce exceptionnels, la nutrition se fait comme chez les personnes en santé. La circue est ordinairement lente et faible, assez souvent le pouls a ses caractères normanda respiration ne présente rien d'extraordinaire, si ce n'est un peu de lente de faiblesse.

3° Après l'accès, les malades sont abattus, se plaignent de chaleur à la têtr. \* phalalgie, de brisement des membres; ils conservent un peu de stupeur; qui uns ont perdu l'appétit en plus ou moins grande partie.

4° Catalepsie incomplète. On a cité des cas dans lesquels le trouble du montre qui sert à caractériser la catalepsie a existé sans lésion de l'intelligence, on du sans perte complète de connaissance; les cas de ce genre sont sort rares. Ou ceux dans lesquels il y aurait, au contraire, trouble de l'intelligence sans trour la motilité, leur existence a été plutôt supposée qu'elle n'a été démontrée par le

5° Variétés. On a cité des cas dans lesquels un seul membre était frappé de le lepsie; d'autres où la roideur occupait un côté du corps; d'autres où il subd'un ordre pour saire cesser l'immobilité. On a encore sait connaître d'autre riétés plus ou moins curieuses, mais qu'il serait inutile d'indiquer ici.

6° Complications. La catalepsie complique beaucoup plus souvent les autres tions qu'elle n'en est compliquée elle-même. On la voit exister avec divers de folie, avec l'hystérie, le tétanos, et même les sièvres intermittentes; on aussi apparaître dans certaines maladies aigués, et notamment dans la service phoïde et dans les affections cérébrales aigués.

### & IV. - Marche, durée, terminaison.

La catalepsie est une affection intermittente comme l'hystérie et l'apte et même il est d'observation que, dans les intervalles de l'attaque, les malaires plus complétement exempts de tout phénomène morbide. Le retour des entre

st très irrégulier. Dans quelques cas cités par les auteurs, il suffisait d'une cironstance légère, presque toujours d'une émotion morale, pour ramener l'accès.

Ordinairement le nombre des attaques éprouvées par les malades est considéable; cependant on en a cité qui n'en ont eu qu'une, d'autres qui en ont préenté deux ou trois.

La durée de la maladie est indéterminée; elle peut ne se terminer qu'avec existence.

Dans le plus grand nombre des cas, la durée des accès est très courte, et n'est ue de quelques minutes; quelquesois on les voit se prolonger pendant dix-huit trente jours, mais les cas de ce genre sont sort rares; il est plus fréquent de les oir se dissiper au bout de quelques heures ou de deux ou trois jours; du reste, ous ce rapport, les faits sont très divers.

La terminaison est assez souvent favorable, et dans ce cas il y a disparition implète de la maladie après un accès qui ne s'est pas montré moins intense que s précédents; assez souvent aussi on voit l'affection se transformer en d'alittes évroses, telles que l'hystérie, l'épilepsie, les convulsions. L'apparition du flux enstruel a mis quelquesois un terme à la maladie. On n'a pas cité d'exemple de ort qu'on pût attribuer à la catalepsie elle-même.

# § V. — Lésions anatomiques.

Je crois qu'il est parfaitement inutile de parler des lésions anatomiques attritées par les auteurs à la catalepsie, parce que, d'une part, il est évident qu'il en est aucune qui appartienne en propre à cette affection, et que; d'autre part, n'aurais rien à dire qui n'ait trouvé sa place dans les articles précédents.

# § VI. - Diagnostic; pronostic.

Le diagnostic de la catalepsie ne présente pas de difficulté réelle. Il suffit, sur éviter toute erreur, de se rappeler que le caractère essentiel de cette lection est cet état particulier des muscles que nous avons décrit plus haut, et ni fait que le malade garde les diverses positions qu'on lui fait prendre. Nous ons vu, en effet, que les cas dans lesquels on a pu penser qu'il existait une catassic sans cette lésion du mouvement, ne supportent pas un examen attentif; or, dans la congélation, ni dans l'extase, ni dans le tétanos, ni dans l'hystérie, etc., ne trouve ce caractère. Il serait par conséquent inutile d'insister sur ce diagnostic. Pronostic. Il résulte de l'examen des faits auquel s'est livré M. Bourdin (1), le l'âge avancé et l'état de complication de la maladie sont les circonstances qui nnent le plus de gravité au pronostic; que, dans toute autre condition, c'est une ection peu grave, et que cependant il y a, dans un certain nombre de cas, à undre qu'elle ne soit remplacée par une autre maladie nerveuse moins bénigne.

## § VII. - Traitement.

On est si peu sixé sur la valeur des divers moyens à opposer aux névroses, 'elles sont presque toutes traitées de la même manière. Aussi, si je voulais ésenter un traitement détaillé de la catalepsie, aurais-je à reproduire presque tuellement ce que j'ai dit dans les deux articles précédents; mais il n'y aurait aun profit. Je ne donnerai donc qu'un court résumé de ce qui à été dit à ce sujet.

<sup>1)</sup> Loc. cit., p. 137.

Je signalerai d'abord les émissions sanguines, conseillées par Pététin, Boerham. Georget; les bains tièdes, les bains froids, les affusions froides, les bains de mor les bains alcalins; les vomitifs, les purgatifs, administrés lorsqu'il existe un embarras gastro-intestinal. Puis j'ajouterai qu'on a mis en usage les antispassediques (1); les narcotiques, qui, suivant Elock, doivent être employés avec un grande prudence, mais sans qu'il en ait fourni des preuves empruntées à l'exprience; les emménagogues, dans les cas d'établissement difficile des règles on d'aménorrhée (2); les diaphorétiques, les diurétiques, dans le but de détermine une crise; les toniques, le quinquina en particulier, qui a été donné aussi commantipériodique (3); les ferrugineux contre les symptômes d'anémie, de chlorse et d'aménorrhée (4). Enfin, on a conseillé les vésicatoires, les sétons, les min d'électricité, l'aimant, l'insufflation pulmonaire (Georget), et même le trèpe la n'est pas permis de s'arrêter un seul instant à ce dernier moyen; quant aux autre l'efficacité.

# ARTICLE XV.

#### HYPOCHONDRIE.

Nous voici parvenus à une affection qui nous servira, pour ainsi dire, d'intrduction à l'étude des maladies mentales. Déjà, dans les maladies précédentes, avans vu l'intelligence recevoir des atteintes plus ou moins graves, mais ces àteintes étaient, ou passagères, ou consécutives, ou le résultat de diverses compactions; ici, au contraire, nous allons trouver, comme on pourra en juger par le description suivante, une altération réelle des facultés mentales pour caractère resentiel de la maladie. Ce n'est pas encore une folie évidente pour tout le mode c'en est une pour le médecin attentif; car, pour caractériser une maladie, ce a respas l'intensité des symptômes qu'il faut considérer, c'est leur nature.

On trouve des traces de la connaissance de cette maladie dans Hippocrate; be lien la fait un peu mieux connaître, et après lui un bon nombre d'anciens autorité l'ont décrite, en ajoutant plus ou moins à son histoire. Parmi les auteure se sont occupés de cette affection, il faut citer F. Plater (5), Ch. Lepois f. Th. Willis (7), Boerhaave (8), F. Hoffmann, G. Cheyne, Louyer-Villermay b. M. Dubois (d'Amiens), qui a donné une très bonne appréciation critique des travel de ses prédécesseurs sur ce sujet (10), M. Brachet (11), et enfin M. Michèa l'auquel nous devons un très bon travail sur cette affection.

La division la plus récente qui ait été proposée est celle qu'a suivie M. Micha et que cet auteur tient de Broussais; elle est ainsi conçue: 1° Hypochusi '

- (1) Voy. Hystérie; Épilepsie.
- (2) Voy. Aménorrhée.
- (3) Voy. Hystérie.
- (4) Voy. ces articles.
- (5) Prux. medicinæ, t. I, Basiliæ, 1625.
- (6) Select. observ., 1618.
- (7) De morb. convul. (Op. omn.).
- (8) Prælectiones, Acad., de morb. nerreuses 1761,2 vol. in-12.
- (9) Traité des maladies nerveuses, t. I, 1816.
- (10) Histoire philosophique de l'hypochendrie et de l'hystérie; Paris, 1837, in-8.
- (11) Traité de l'hypochondrie, 1844, in-8.
  - 12) Trailé pral., dogm. et critique de l'hypochondrie; Paris, 1845, in-6.

ssentielle primitive ou idiopathique. Dans cette espèce, il y a simplement une berration de l'intelligence qui fait craindre des maux tout à fait imaginaires. ! Une hypochondrie secondaire ou sympathique. Dans cette espèce, le point de lépart de la maladie est dans une affection réelle; mais le sujet, partant de soufrances dont l'existence ne peut être contestée, en tire des conséquences exagérées t absurdes : c'est dans ces conclusions erronées qu'il [faut voir l'hypochondrie. \*Une hypochondrie mixte. Dans cette troisième espèce, le point de départ de la uladie serait en même temps dans des soussrances physiques et dans une aberraion de l'intelligence : le corps et l'esprit, suivant l'expression de M. Michéa, loin le jouer un rôle exclusif, se prêtent un mutuel appui pour produire la maladie. l'ai élevé ailleurs des doutes sur l'existence de cette troisième espèce, et montré que les trois observations rapportées par M. Michéa sont loin d'être concluantes. Avec un peu d'attention, ai-je dit, on voit presque toujours l'esprit s'affecter avant e corps, ou réciproquement, et c'est cette affection isolée, intéressant ordinairement le corps, qui est la cause occasionnelle de l'altération soit du moral, soit du physique, suivant que l'un ou l'autre a été primitivement atteint.

# § I. — Définition; fréquence.

La définition proposée par M. Michéa me paraît devoir être acceptée: « Ce que 'on entend par le mot hypochondrie n'est, dit cet auteur, autre chose, au fond, qu'une des nombreuses espèces de la monomanie triste ou lypémanie, qui consiste lans une méditation exagérée sur son moi physique, sur l'état de son corps, sur a propre santé, en d'autres termes, dans la terreur extrême (j'ajouterai: et dans acroyance) d'être affecté de maladies qu'on juge dangereuses, incurables, suscepibles de conduire au tombeau. » Cette définition exprimant les principaux caracères de la maladie, et ne préjugeant rien sur sa nature, est, je le répète, celle qui ne paraît la meilleure.

L'affection qui nous occupe a été décrite par les Arabes sous le nom de nirachia, et, par d'autres auteurs, sous ceux de melancholia, melancholia ppochondriaca, vapor melancholichus, vapor teter; vapeurs noires, folie hypo-hondriaque, affection hypochondriaque, etc. Aujourd'hui le nom d'hypochon-lrie est généralement employé.

La fréquence de cette affection n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire l'après la pratique ordinaire; il n'est pas de médecin qui n'ait été consulté par un sombre assez considérable d'hypochondriaques; mais il faut remarquer que ces nalades s'adressent à une multitude de médecins, et que leur nombre semble se nultiplier ainsi. Cependant il n'est pas douteux que l'hypochondrie ne soit une affection assez fréquente.

### S II. - Causes.

Le petit nombre d'observations bien faites que nous possédons, la grande diffiulté d'apprécier l'influence de la plupart des causes attribuées à l'hypochondrie, t, il faut le dire aussi, le peu de méthode avec lequel la plupart des auteurs se ont livrés aux recherches étiologiques, font qu'il reste encore beaucoup de doutes ur plusieurs points. M. Michéa ayant fait quelques relevés statistiques, c'est à lui ju'il convient d'emprunter les renseignements sur ce sujet.

# 1º Causes prédisposantes.

Age. C'est, d'après les chiffres sournis par M. Michéa, de trente à qu aranter que le nombre des hypochondriaques est le plus élevé; il est un peu moindre vingt à trente et de quarante à cinquante; enfin, il est très saible dans l'adolesce et la vieillesse.

Sexe. La proportion des hommes hypochondriaques à celle des semmes all tées de la même maladie est comme 3 à 1, d'après les mêmes recherches.

Tempéraments. Tout le monde s'accorde à dire, et c'est un sait consimé pa les relevés de M. Michéa, que le tempérament nerveux prédispose plus que un autre à l'hypochondrie; mais a-t-on distingué le tempérament acquis du tempirament congénital? C'est une question qui n'est pas sans importance.

L'oisiveté, les professions intellectuelles, les études trop abstraites; d'arquelques auteurs, le célibat, l'éducation efféminée, sont encore des causes pricposantes généralement admises.

Saisons; climats. Il y a beaucoup de divergence dans les opinions des autres à ce sujet, les uns affirmant que la maladie est beaucoup plus fréquente dans climats chauds, d'autres soutepant une opinion contraire, et d'autres attribus aux climats chauds et aux climats froids une égale influence. Il en est de néaliferard des saisons; aucun auteur ne nous ayant donné de relevé statistique sur point, tout n'est que conjecture. La même réflexion s'applique à l'usage incinéde certains aliments, et en particulier des végétaux et du sucre, ou bien de taines boissons, telles que l'eau, le thé, les alcooliques. Ces diverses causes ne pre vent agir qu'indirectement, en donnant lieu, à la longue, à une altération du ser ou à une affection gastro-intestinale, dans le cours desquelles se développe l'hypochondrie. Telle est aussi la manière d'agir des condiments et des émissions quines trop abondantes.

### 2° Causes occasionnelles.

Parmi les causes occasionnelles, les principales sont la lecture des lictimédecine, les personnes qui ne sont pas de la profession ayant une grande de dance à voir dans leurs plus légères indispositions les symptômes des malades plus graves dont elles ont lu l'histoire; la vue de la mort d'une autre persola perte d'un parent, d'un ami; les prédictions sinistres; la spermatorrhe de suffisamment indiqué l'influence de cette dernière cause dans l'article cousace pertes séminales involontaires (1). Enfin nons avons à signaler la suppression des par exemple, qu'à la suite du choléra, plusieurs individus sont restés hypothetriaques. Il en est de même à la suite de toutes les graves épidémies. Enfin, et c est fait qui ressort de la définition que j'ai adoptée, il est d'autres maladies sporadire qui donnent particulièrement lieu à la maladie qui nous occupe. J'ai déjà u spermatorrhée; j'ajouterai ici les viscéralgies et d'autres affections chroniques graves, mais sur lesquelles néanmoins les malades se sont des opinions en serve

Pour terminer, je dirai avec M. Michéa: « Aux influences, tant immel qu'indirectes, dont il s'agit dans ce chapitre, unus aurious pu en ajunter d'aure mais comme elles ne sont rien moins qu'incontestables, et que d'ailleurs leur -

<sup>(1)</sup> Voy. art. Pertes seminales involontaires.

mporte assez peu au point de vue de la pratique, nous avons cru devoir les passer atièrement sous silence. »

# § III. — Symptômes,

Dans la description des symptômes, il saut tenir compte de la division que nous wons établie plus haut, c'est-à-dire distinguer l'hypochondrie primitive ou idiopa-thique de l'hypochondrie secondaire ou sympathique.

1º Hypochondrie primitive ou idiopathique. M. Dubois (d'Amiens), et après mi M. Michéa, ont admis trois périodes distinctes: dans la première, l'intelligence seule est affectée; dans la seconde, le corps participe à la maladie, mais sculement par des troubles fonctionnels; dans la troisième, il survient des lésions matérielles. On voit que, rigoureusement, on peut n'admettre que deux périodes: dans la première, l'esprit seul est affecté; dans la seconde, le corps l'est également.

l'remière période. Le caractère symptomatique essentiel, capital, de cette période, consiste dans les faux jugements que les malades portent sur l'état de leur unté, qui d'ailleurs ne présente rien d'anormal. Cela posé, il est inutile d'entrer lans tous les détails des diverses affections que ces malades croient avoir ; il sau-trait parcourir presque tout le cadre nosologique. Qu'il me suffise de dire que maucoup se croient atteints de phthisie, de cancer ; que d'autres croient que certaines parties de leur corps sont frappées de mort, qu'ils exhalent l'odeur des calavres; que d'autres s'imaginent qu'ils ont des tumeurs dans diverses parties du torps, etc., etc. Il est inutile d'ajouter que l'examen le plus attentif ne sait rien lécouvrir de semblable, car c'est là précisément ce qui sait le caractère de la maladie.

Sous l'influence de ces fausses croyances, les malades sont tristes, préoccupés; l'entretenant sans cesse de leur santé, redoutant la mort, ils s'occupent constamment de la manière dont s'exécutent leurs principales fonctions, vont sans cesse leur miroir pour examiner leur teint, considèrent avec une attention ridicule leurs diverses excrétions, pèsent leurs aliments, et attribuent à des circonstances puériles leurs maux imaginaires. Ils consultent un grand nombre de médecins, lient tout ce qui leur paraît se rapporter à leur prétendue maladie, changent fréquemment de remèdes, et se croient presque toujours soulagés lorsqu'ils ont changé de médecin et de médication; mais cette croyance dure peu.

Ensin ces malades sinissent par être sombres, irritables, capricieux, et surtout prosondément égoïstes, se plaignant sans cesse, quoique ce soient eux qui rendent malheureux tout ce qui les entoure, indissérents aux maux que peuvent éprouver es autres, concentrés en un mot dans une seule idée : l'état de leur santé.

Lorsque l'on réussit momentanément à distraire les hypochondriaques, souvent eur caractère se transforme, ils deviennent animés, gais, prévenants; mais ce moment passé, ou même au plus fort de leur animation, si on les remet sur le chapitre de leur santé, ils retombent dans leur tristesse, recommencent leurs plaintes, therchent la solitude, etc., ce qui ne les empêche pas de remplir parfaitement loutes leurs fonctions.

Deuxième période. Pans la deuxième période, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il survient de nouveaux phénomènes qui ont leur siège dans un grand nom-

bre d'organes divers. On a proposé, pour l'étude de cette période, diverses donsions. Ainsi on a reconnu une monomanie hypochondriaque, lorsque le trotte fonctionnel ou les lésions matérielles ont leur siège dans la cavité abdominale; monomanie pneumo-cardiaque, lorsque les symptômes se font remarquer du ciede la poitrine, etc., etc. Je ne crois pas que ces divisions aient la moindre importance, même pour saciliter l'étude de l'hypochondrie; il sussit qu'il existe dans m organe quelconque un trouble fonctionnel ou un désordre matériel, pour que l'hypochondrie ait des caractères identiques dans tous les cas; aussi n'entrerai-je pa dans de grands détails à ce sujet, et me contenterai-je de dire que les symptours fonctionnels éprouvés par les malades appartiennent presque tous aux diverses us céralgies: ainsi des spasmes, des constrictions de la poitrine, de l'abdomen; de digestions difficiles, douloureuses; des étourdissements, un embarras de la défe cation, de la miction, etc., etc. Il serait complétement inutile de multiplier en citations; je me contente d'ajouter qu'on a vu au bout d'un certain temps, co quelques sujets, mais ce sont les cas les plus rares, de véritables affections et eniques profondes se montrer dans l'estomac, le foie, le cœur, etc. Toutelois n'est pas sans un certain doute que l'on doit admettre l'existence de ces sais: auteurs qui les ont rapportés n'ont pas recherché avec assez de soin l'intégrité or plète des organes au début de l'hypochondrie; d'une autre part, il est souvent le difficile de reconnaître les affections chroniques commençantes; enfin les pres de la science nous font découvrir aujourd'hui certaines affections qui donnent frequemment lieu à l'hypochondrie, et qui devaient échapper à nos devanciers. (\* de motifs pour douter, lorsque l'on n'a en saveur de l'opinion dont il s'agit, que que générale qu'elle soit d'ailleurs, qu'un très petit nombre de faits!

2º Hypochondrie secondaire, sympathique. Après la description précédenil reste peu à faire pour terminer l'histoire de l'hypochondrie, et pour donner idée de l'hypochondrie secondaire ou sympathique. Qu'on imagine, en effet, u affection quelconque qui inspire au malade des craintes exagérées pour sa vx. l'on verra survenir la série de symptômes exposés plus haut, de sorte qu'ou > ? l'hypochondrie avec tous ses caractères. Dans ce second cas, l'affection physis peut être considérée comme la cause déterminante de l'affection morale. I 🛧 jets ne se trompent pas quand ils se croient malades, mais ils se trompent .... gravité de leur maladie. Le plus souvent, au lieu d'une affection lègère qu'ilils s'imaginent être atteints d'une affection mortelle dont les symptômes revisblent plus ou moins à ceux qu'ils éprouvent. C'est ainsi que les malades affecto ' gastralgie se croient atteints d'un cancer de l'estomac; que ceux qui ont de papitations nerveuses croient à un anévrysme du cœur, etc. De cette croyance no tent les soins hygiéniques les plus bizarres, les médications les plus variées de plus inutiles, la tristesse; en un mot, tous les symptômes qui caractérisent le d. hypochondriaque.

Les maladies qui sont le plus souvent le point de départ, le prétexte de ce le délirantes, sont principalement les diverses viscéralgies, et en particulier le le céralgies gastro-intestinales.

Je n'insiste pas sur ce point; ce que je viens d'en dire est plus que subpour tout médecin instruit, et je me contente d'ajouter que les affections pretives tendent continuellement à s'aggraver sous l'influence du mauvais régime médications intempestives, et aussi des idées tristes auxquelles les malades sont constamment en proie. On admet généralement que de simples troubles sonctionnels peuvent dégénérer en lésions organiques prosondes; j'aurais, sur ce point, à reproduire ici ce que j'ai dit plus haut à propos d'une semblable transformation dans la première espèce.

# § IV. — Marche; durée; terminaison.

La marche de la maladie est essentiellement chronique, néanmoins on a cité quelques cas qui avaient une sorme aiguë, mais ils sont très rares. Le début est lent et graduel. On a admis des prodromes, mais en examinant les observations, on s'assure qu'ils ne sont autre chose que les symptômes de la maladie à un faible degré, et c'est pourquoi je n'en ai pas parlé plus haut. Il est rare qu'on n'observe pas, dans le cours de l'affection, des périodes d'amélioration plus on moins considérable : une occupation importante, une distraction, suffisent pour détourner momentanément les malades de leurs idées débrantes. On a vu quelqueseis l'hypochondrie cesser tout à coup pour se reproduire au bout d'un temps variable. Suivant Georget et M. Falret (+), l'hypochondrie peut revêtir le type intermitment, mais le fait n'est pas parsaitement démontré.

La durée peut être de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, ou se prolonger pendant toute la vie.

La terminaison par la guérison est la plus fréquente de toutes, suivant les relerés de M. Michéa, G'est lorsque la maladie est idiopathique, ou lorsqu'elle est sympathique d'une affection fonctionnelle et facilement curable, qu'on obtient ordinairement cette terminaison favorable. Dans les cas où la maladie est sympahique d'une altération organique, sa curabilité dépend de celle de cette altération.

L'hypochondrie peut-elle occasionner la mort par elle-même? Les faits ne réondent pas parsaitement à cette question. Cependant on conçoit que la grande débitation que détermine l'état moral du malade, et les erreurs de régime, peuvent orter une atteinte assez prosonde à l'organisme pour causer la mort. Quelquesois on oit l'hypochondrie disparaître à mesure que la maladie organique qui lui a donné eu sait des progrès. Ensin, on l'a vue se transsormer en diverses autres espèces : solic. L'hypochondrie est quelquesois compliquée d'un autre genre de solie.

# § V. — Lésions anatomiques.

D'après ce que nous avons dit plus haut, il n'y a point de lésions anatomiques soient propres à cette maladie; ce serait par conséquent un hors-d'œuvre que ex poser ici, comme l'ont sait quelques auteurs, les altérations organiques dont y pochondrie a été la conséquence.

# § VI. — Diagnostic; pronostic.

A près la description que nous venons de donner de la maladie, nous pouvons e que rien n'est plus facile que son diagnostic. Ce n'est, en effet, que faute d'une servation suffisante qu'on avait pensé que l'hystérie et l'hypochondrie ont des ets de ressemblance. Pour s'assurer qu'il n'est nullement nécessaire d'établir diagnostic à ce sujet, il suffit de comparer la description des deux maladies; n'est plus dissemblable. Quant aux autres affections délirantes, on verra dan ticle suivant en quoi elles diffèrent.

1) Des autoide et de l'hypochondrie; Paris, 1822, in-8.

Il est important de s'assurer si l'affection est idiopathique ou sympathique; mis c'est en puisant dans les articles consacrés aux autres affections, des consaissants pathologiques suffisantes, qu'on parviendra à ce diagnostic.

Le pronostie dépend, ainsi que nous l'avons vu plus haut, de la lésion organique primitive ou consécutive. Par elle-même, l'hypochondrie ne menace pas les jour

du malade.

# § VII. - Traitement.

Le traitement de l'hypochondrie ne demande pas de très grands détails, par qu'il suffit de poser des principes généraux dont le médecin doit varier l'application sativant les cas.

Traitement moral. — L'hypochondrie idiopathique étant, surtout à son débuture affection morale, c'est à cette espèce de traitement, dont nous aurons à nous occuper en détail dans l'article consacré à la folie, qu'on doit avoir principalement recombies auteurs sont unanimes sur ce point. Ce traitement consiste dans les distractive les voyages, l'exercice à cheval, en voiture, une occupation attrayante, des intermis en jeu, etc., etc. Cette indication suffira pour le praticien qui saura étudier malade.

La conduite du médecin vis-à-vis du malade mérite une attention particular. D'après les circonstances de la maladie, il jugera si l'on doit faire honte au mais de sa pusillanimité, ou saisir quelque circonstance particulière de son caracte pour s'en servir comme d'un levier propre à agir sur l'affection; mais ces name du traitement moral devant se retracer dans l'article suivant, je n'y insisterai particular de la condition de

S'il n'existe aucune affection physique, soit fonctionnelle, soit organique, ce in pas une raison pour s'abstenir de toute prescription; il est bon, au contraire, d'ambinistrer des moyens inertes, en faisant croire au malade qu'ils ont une granactivité: par là on a réussi fréquemment à rétablir la santé des hypochondrisque Quelquesois on est arrivé à ce résultat en faisant croire au malade qu'on la trayait d'une partie du corps un animal qu'il y croyait logé. Il saudrait se grappes la réussite, d'avouer la supercherie; l'expérience a prouvé que le maisire croirait mal guéri, et retomberait dans son hypochondrie.

Assez souvent l'état d'irritation, de faiblesse, d'anémie, dans lequel se trouve hypochondriaques, exige qu'on emploie les antispasmodiques, les narcotiques, le niques, les ferrugineux; c'est au médecin à juger de l'opportunité de leur applicant

Le traitement moral convient également à l'hypochondrie secondaire et se pathique; mais il faut en même temps diriger les moyens convenables convenables convenables qui est le point de départ des idées délirantes. Ainsi on cherchera à se la gastralgie, l'entéralgie, etc. Dans les cas d'affection organique prosonde, etc. peut guère avoir recours qu'à des moyens palliatifs, qu'il saut néanmoins peut guère de négliger. On doit chercher les détails de ce traitement, dont il se inutile de donner un résumé, dans les divers articles où sont décrites les mais dont l'hypochondrie est la conséquence.

## ARTICLE XVI.

FOLIE.

Avant d'aborder l'étude de la folie, je me suis demandé quelle était la 📂

la plus convenable de faire connaître au praticien tout ce qu'il lui est utile de savoir sur cette question intéressante de pathologie, et j'ai vu tout d'abord qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans de très grands détails. L'étude et le traitement de la folie forment la spécialité la plus distincte qu'il y ait en pathologie. Le praticien; auquel s'adresse particulièrement cet ouvrage, ne trouverait aucun avantage réel à ce qu'on traitât ce sujet comme on doit le faire dans les ouvrages spéciaux. Ce qui lui importe, c'est d'avoir présents à l'esprit les caractères principaux auxquels on peut reconnaître les divers genres de folie, et d'avoir une appréciation juste des médications dirigées contre eux, non pour traiter lui-même les malades, ce qu'il n'est pas appelé à faire, mais pour conseiller, suivant les cas, telle ou telle méthode de traitement, et pour pouvoir se prononcer en connaissauce de cause, lorsque les circonstances le forcent à donner son avis soit isolément, soit conjointement avec les médecins spéciaux. Ce sont ces principes qui m'ont dirigé dans l'article suivant.

Les anciens ne nous ont laissé sur la folie qu'un petit nombre de renseignements qui témoignent de l'état peu avancé de leurs connaissances sur cette affection. Arétée, le premier (1), distingue et décrit à part la manie et la mélancolie. Cœlius Aurelianus (2) signale la marche, l'invasion, les causes de la folie. Pendant longtemps les auteurs n'ont rien ajouté aux travaux de Cœlius Aurelianus, et la science s'est peu enrichie des recherches de Galien, Plater, Th. Bonet, etc., etc. A la fin du siècle dernier, Persect (3), Greding (4), Chiarugi (5), Crichton (6), Haslam (7), ont publié un grand nombre de renseignements utiles sur l'aliénation; mais il saut arriver à Pinel pour trouver un traité dogmatique sur cette artie des sciences médicales. Pinel (8) commence une ère nouvelle dans l'hisoire de la solie; après lui, les travaux d'Esquirol (9) sont venus jeter une vive umière sur cette assection. Il faut y joindre les recherches des auteurs modernes, armi lesquels nous signalerons Georget, Leuret (10), MM. Foville (11), Calreil (12), Lelut (13), Parchappe (14), Brierre de Boismont (15), etc.

Les auteurs ont établi de nombreuses divisions pour l'étude de la folie; elles

(1) De caus. et sign., lib. I, cap. V.

(2) Acutor, lib. I, cap. 1. III, XI, XV.

- (3) Select. cases in the different species of insanity; London, 1787.
- (4) Sammtliche medicinische Schriften; Graiz, 1790.
- (5) Della passia in genere, Fiorence, 1793.
- (6) Inquiry in to the nature and origin., etc.; London, 1798.
- (7) Obs. on insanity; London, 1798.
- (8) Traite médico-philosophique sur l'alienation mentale; Paris, 1809.
- (9) Des maisdies mentales; Paris, 1838, 2 vol. in-8, fig.
- 10) Du traitement moral de la folie; Paris, 1840, in-8. Des indications à suivre dans le titement moral de la folie; Paris. 1846, in-8. Fragments psychologiques sur la folie; ris, 1834. 32-8. Mémoires de l'Académie de médecine, t. VII, p. 552. t. IX, p. 656.
- 11) Dictionnaire de médecine et de chirurgie protiques, art. Alienation mentale.
- 12) De la folie considérée sous le point de vue pathologique, etc.; Paris, 1845, 2 vol. in-8.
- 13) Inductions our la valeur des allérations de l'encéphale; Paris, 1836. Le démon de crate; Paris, 1836, in-8. L'amulette de Pascal pour servir à l'histoire des hallucinations; is 1846.
- 4) Recherches sur l'encéphale, sa structure, ses fonctions et ses maladies; Paris, 1838. aité théorique et pratique de la folie; Paris, 1841, in-8.
- b) Des hallutinations; Paris, 1845, in-8. Du délire aigu observé dans les établissements liénés, et De l'emploi des bains prolongés et des irrigations continues dans le traitement des mes aigués de la folie (Mémoires de l'Acad. de médesine; Paris, 1845, L XI, p. 477, t. XIII, 537).

sont loin d'être à l'abri de tout reproche : elles reposent toutes sur les caraciers que présente le désordre de l'intelligence, caractères qui varient à l'infini. Jos. Frank admet dix espèces de manie. Pinel reconnaît : 1° la manie, 2° la mélancolie, 3° la démence, 4° l'idiotisme. Esquirol ramène toutes les formes de la folie à cinq genre: 1° lypémanie, 2° monomanie, 3° manie, 4° démence, 5° idiotisme. Georget 1° admet la classification d'Esquirol, en y ajoutant la démence aigué.

Dans l'exposé des symptômes de la folie, je ferai mieux ressortir les vices de ce classifications: en attendant, je dois faire une remarque qui est de la dernière importance pour l'étude de cette affection. La folie peut se présenter sous deux étals bien tranchés: ou elle ne consiste qu'en un simple dérangement de la raise, ou elle s'accompagne de symptômes physiques. Cette distinction, que dans ce dernière temps M. Leuret (2) a rappelée, et dont il a tiré les conséquences les phe heureuses, est désormais nécessaire pour la solution des principales questions que soulèvent la nature, l'étiologie et le traitement de l'aliénation mentale.

# § I. — Définition; synonymie; fréquence.

La solie consiste dans l'aberration des sacultés de l'entendement. Voulve désinir d'après sa nature, sa marche, etc., ce serait s'exposer à être inexa. "
incomplet.

Cette maladie a reçu des noms très variés; c'est la phrenitis apyreta de vages; la manie, la démence de plusieurs auteurs; l'aliénation mentale, la de Pinel, d'Esquirol, de MM. Leuret, Lelut; la phrénalgie, la phrénapathie de M. Guislain.

Il serait difficile de donner d'une manière même approximative le degre fréquence de cette affection. Si aujourd'hui le nombre des aliénés paraît august ter, c'est, selon toutes les probabilités, d'une part, parce qu'on connaît ment rommes de la folie, et, de l'autre, parce que les établissements où l'on trait genre de maladie se sont multipliés. Suivant M. Brierre de Boismont et pluse autres auteurs, il y aurait un accroissement réel dû au progrès de la civilisate mais le fait est loin d'être prouvé.

### § II. — Causes.

Comme dans beaucoup d'autres maladies, l'étiologie de la folie n'est partie la moins obscure de son histoire; cependant, à voir les nombreuses sur ques publiées depuis quelques années sur ce point important, il semble qu'un argument nombre de matériaux doive jeter une vive lumière sur la question. Van n'en est pas ainsi. Les auteurs se sont trop pressés de voir un rapport de cause entre certaines conditions où se trouvaient placés les individus et le dévelopment immédiat ou éloigné de la maladie. Souvent ils ont rapporté à une caux un que ce qui dépend de la réunion de plusieurs, sans qu'on puisse indiquer le d'action de chacune d'elles, et presque jamais ils ne se sont montrés asset sincidans la recherche de l'existence de ces causes présumées.

## 4° Causes prédisposantes.

Hérédité. C'est peut-être la mieux connue, et, selon toutes les probabilies.

- (1) Dirt. de méd., t. XIII.
- (2) Traitement moral de la folie; : Paris, 1840, in-8.

trouverait sa fréquence plus grande qu'on ne le croit, s'il était possible d'avoir des renseignements sur tous les cas. Esquirol avait noté son influence sur près d'un tiers des malades chez les pauvres, et sur plus de la moitié chez les riches. M. Leuret a démontré également la grande influence de l'hérédité dans cette affection.

Sexe. C'est une opinion très généralement répandue que la solic est plus fréquente chez les semmes que chez les hommes. En réunissant les statistiques sournies par Esquirol, Parchappe, Guislain, Leuret, Ferrus, etc., etc., les auteurs du Compendium (1) sont arrivés aux chissres suivants : sur 60,318 aliénés, se trouvent 31,580 hommes et 28,738 semmes. D'après ces chissres, il saut reconnaître, avec M. Parchappe (2), que rien ne prouve que les semmes soient plus exposées à la solie que les hommes, et il saut en outre ajouter avec cet auteur que le rapport de la fréquence entre les deux sexes varie d'un pays et même d'une lo-calité à l'autre.

Age. Relativement au nombre des aliénés, le maximum d'admission dans les établissements destinés à les traiter se rapporte à la période de trente à trente-neuf ans. La période de vingt à quarante-neuf ans comprend la grande majorité des aliénés. Quant à l'âge relativement à la population, Esquirol et Leuret, d'après un relevé de 12,869 aliénés, sont arrivés aux conclusions suivantes : « Plus l'homme avance dans la vie, plus il est exposé à la perte de la raison, mais avec des chances différentes relativement aux àges. C'est donc surtout pour les dernières périodes de la vie que la proportion est considérable.

Tempérament. Rien n'est plus vague que ce que nous ont laissé les auteurs à cet égard : nous nous abstiendrons d'en parler.

Etat civil. M. Desportes (3) avait depuis longtemps attiré l'attention sur ce point, quand M. Parchappe, requeillant de nouveaux documents, trouva que le zélibat et le veuvage peuvent être considérés comme une prédisposition à la folic lans les deux sexes.

L'influence des professions nous est peu connue; il n'en est pas de même des aisons: tous les relevés s'accordent pour établir que la fréquence de la folic est n raison directe de l'élévation de la température. Les climats, les mœurs, la civi-isation, ont sans doute une part plus ou moins grande dans le développement de elle maladie; mais on sent que je ne puis discuter ici les résultats auxquels on st arrivé à cet égard.

Ensin on a recherché dans certains états physiologiques ou pathologiques une rédisposition à la solie. Je me contenterai de signaler l'établissement de la mensuation, la dentition, un caractère violent, l'épilepsie, un premier accès de lie, etc., etc.

### 2º Causes occasionnelles.

La division la plus naturelle est celle qui distingue les causes occasionnelles en hysiques et en morales.

a. Causes physiques. Les infractions aux lois de l'hygiène, l'exposition à un soil brûlant, l'abus des boissons alcooliques, les fatigues excessives, les inslamma-

<sup>(1)</sup> MONNERET et Pleury, Compendium de médecine pratique, article Folie, t. 1V, p. 200.

<sup>📣</sup> Rech. slatist. sur les causes de l'alienation mentale, 1839.

<sup>3,</sup> Rapport sur le service des alienes; Paris, 1823.

tions encéphaliques, les coups sur la tête, les désordres menstruels, l'état purpéral, les inflammations gastro-intestinales, les sièvres graves, les vers intestinant, la syphilis, etc., etc., ont été, avec plus ou moins de probabilité, considérés comme pouvant donner lieu à la folie.

b. Causes morales. Les causes morales sont sans contredit les plus nombreuses, et leur action paraît plus ou moins importante selon l'idée qu'on se fait de la nature de aberrations de l'esprit. Elles comprennent tout ce qui agit sur les facultés intellectuelles et affectives : la misère, le chagrin, la honte, l'ambition, la peur, l'amour contrarié, etc., etc. Il serait inutile d'en faire une plus longue énumération. Pour en déterminer le degré d'importance, M. Parchappe, les opposant à toutes les autres causes déterminantes réunies, a donné le rapport suivant : sur 385 aliénés 243 causes morales (63 sur 100), 142 causes de toute nature (37 sur 109).

# § III. — Symptômes.

Je l'ai dit plus haut, la folie peut ne consister qu'en un trouble des facultés is tellectuelles, ou bien elle peut s'accompagner de symptômes physiques. Con distinction, sur laquelle M. Leuret a insisté avec tant de force, et qui l'a mis a la voie d'un traitement dont les résultats ont été souvent si heureux, nous contraturellement à diviser les symptômes en moraux et en physiques; les premis pouvant exister seuls, c'est par eux que je commencerai cette description.

- 1° Symptômes mor aux. Les troubles de la pensée sont nombreux et variéscous les mille combinaisons de la pensée elle-même : « Quel est celui, dit Esquirol.q: pourrait se flatter d'avoir observé et de peuvoir décrire tous les symptômes de manie, même dans un seul individu? « Cependant on peut toujours les reporter à quelqu'une des grandes divisions de l'entendement, et, pour leur étale nous suivrons celle qu'a établie M. Leuret (1). Elle repose, en effet, sur une malyse raisonnée des troubles de l'esprit, et si elle ne comprend pas tous les désortements sans exception, si l'on a pu élever contre elle quelques objections de déviquelle est la classification pathologique qui peut échapper aux objections? ). Le est du moins plus complète et plus pratique que les autres, et surtout elle comma aux praticiens à qui elle permet de saisir les plus légères nuances de la folie. Le aurons donc à examiner le désordre : 1° de l'intelligence, 2° des sensations, 3° passions.
- A. Intelligence. Il est des sous qu'on appelle incohérents: leur aberration opsiste en ce que leurs idées, privées d'une association régulière, s'accomplest à hasard et donnent naissance aux composés les plus disparates. Cotte incohérem peut aller jusqu'à la prononciation de mots dont l'assemblage ne sorme aux sens, jusqu'à l'articulation de syllabes qui ne sorment aucun mot. L'incohéres s'étend aussi aux gestes, aux actions; en général, elle paraît plus grande dans les paroles.

Sous le titre de conceptions délirantes, il faut ranger ces mille troubles de l'atelligence qu'on appelle craintes imaginaires, idées extravagantes, opinion l'acutes, etc., etc. Il est des fous qui se trompent sur leurs organes ou sur leur par lité : quelques uns croient avoir des jambes de verre ; il y a des semmes qui se cros-

<sup>.1)</sup> Fragm. psych. sur la folle, 1834, in-8.

changées en hommes, et des hommes en femmes; des individus qui, privés de leur personnalité untérieure, sont devenus Jésus-Christ, Mahomet, etc., en qui, transformés en bêtes, ne doutent pas qu'ils ne soient loups, chiens (loups-garous; cynanthropie, lycanthropie). Un homme se croyait de beurre, et, dans la crainte de fondre, il n'approchait jamais du feu. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Il y en a qui confondent les personnes. M. Foville a publié l'observation d'un ancien militaire qui se disait mort à l'armée depuis fort longtemps. Un malade dont parle Aétius se croyait également mort, et pour cette raison il ne voulait prendre aucune nourriture : un autre homme fit le mort; on le mit à table, et il mangea. Le malade suivit son exemple. Je me contenterai de ces citations.

- · L'attention, dit Esquirol, est lésée chez presque tous les sous : il suffit souvent de les rendre attentis pour les saire raisonner juste. La mémoire subit des atteintes variables ; elle peut rester intacte ou être complétement abolie. •
- B. Sensations. Entre la conception et la sensation, il y a un phénomène intermédiaire que les médecins appellent hallucination. L'hallucination est un phénomène psychique, s'accomplissant indépendamment des sens, et consistant en des sensations externes que le malade croit éprouver, bien qu'aucun agent extérieur n'agisse matériellement sur ses sens. Cette définition, donnée par Esquirol, établit la différence qui existe entre cette aberration et celle qu'on désigne sous le nons d'illusions. Deux malades se plaignent de ce qu'on leur dit des injures, l'un après qu'un son de voix à réellement frappé son oreille (illusion), l'autre quand tout est resté silencieux autour de lui (hallucination). Le premier, trompé par sa préoccupation, a prêté la pensée qu'il avait au bruit extérieur : sans le bruit, sa pensée ne se serait pas convertie en sensation. Le second n'a rien entendu : le bruit, le son de voix n'existe que pour lui.

Hallucinations. En étudiant les hallucinations selon les sens auxquels elles se rattachent, nous trouvons en première ligne celles de la vue et de l'ouie. Ce sont elles qui font croire aux malades qu'ils voient des fantômes, des personnes absentes, qu'ils entendent des plaintes, des rires, quand aucun objet, aucun bruit n'existe. Suivant Marc (1), les hallucinations de l'ouie sont les plus fréquentes et se rencontrent au moins chez les deux tiers des hallucinés. Leuret (2) remarque que les hallucinations de la vue et de l'ouie se montrent plus souvent réunies qu'isolées. Celles du goût et de l'odorat sont assez rares. Certains malades prétendent être affectés de saveurs désagréables, d'autres se plaignent qu'on leur fasse sentir de mauvaises odeurs. M. Leuret dit n'avoir pas vu d'exemple de cette aberration sensoriale isolée de tout symptôme de folie. Les hallucinations du toucher sont assez fréquentes : les malades croient qu'on les frappe, qu'on leur enfonce un poignard dans le corps. Sous la nom d'hallucinations des organes intérieurs, on désigne ces aberrations qui font, par exemple, croire au malade que son corps est rempli de vapeurs sulfurenses qui l'étoufient.

Ce que je viens de dire des hallucinations s'applique également aux illusions des sens; je m'en tiendrai donc à ces détails. J'ajouterai qu'on donne plus spéciale-

<sup>(1)</sup> De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires; Paris, 1810, in-8, t. 1, p. 188.

<sup>(2)</sup> Fragm. psych.

ment le nom de visions à des halluchrations survenues pendant le sommeil; elle différent des rêves ordinaires en ce qu'elles font sur l'esprit une impression proponde et restent gravées dans la mémoire. Aux aberrations de la sensibilité il sat joindre ce qu'on appelle incubes, succubes, possession, extase, etc. L'étude de ce phénomènes appartient plus à la psychologie et à l'histoire qu'à la pathologie proprement dite.

C. Passions. Sous ce ches, je range toutes les sormes du délire caractérisés par l'aberration de la volenté, qui comprend la perversion des passions, des désirs, des instincts: elles varient à l'insini. C'est dans cette catégorie que nou trouvons la plupart des sormes décrites par les auteurs sous le nom de monomant. Ainsi les malades ont un orgueil excessis; ils s'abandonnent à la haine, à l'anour à la joie, à la tristesse avec excès: ils ont d'affreuses terreurs; ils sont irrésistiblement entraînés au vol, à l'homicide, au suicide, à l'incendie, à la luxure, etc., etc.

2" Symptômes physiques. Je l'ai déjà dit, ils peuvent manquer complétement Quand ils existent, ils varient selon les diverses conditions dans lesquelles se truvent les malades, et l'état organique sous l'influence duquel ils sont produits.

C'est à la motifité qu'appartiennent les principaux troubles dont il s'agit. La tains aliénés sont calmes, n'ont rien d'anormal dans les mouvements pendant durée de leur maladic; beaucoup, au contraire, présentent une agitation tant passagère, tantôt presque continuelle. Il en est dont l'agitation, née avec la maladante finit qu'avec elle. Les malades frappent, brisent ce qui se trouve sur leur passage: quelquesois ils s'abandonnent à des mouvements bizarres, désordonnés; re chantent, crient, vocifèrent; sont des grimaces, rient, pleurent sollement, etc., etc. Souvent il s'y joint des tremblements partiels ou généraux, des contractures, des convulsions, des attaques épileptisormes. D'autres sois la paralysie se manifest; elle donne alors à la maladie une physionomie particulière : j'en parlerai ple loin à l'occasion des sormes de la solie.

L'état de la circulation a été noté par différents auteurs. M. Foville, en observant le pouls sur 62 malades pris au hasard, a trouvé pour moyenne 84 pulsuse par minute. MM. Leuret et Mitivié (1), après avoir compté le pouls pendant une huit jours chez 89 aliénés, ont obtenu une moyenne de 82. Suivant eux, la requence du pouls varie dans les dissérentes espèces d'aliénation; mais dans celes la fréquence leur a parn être le moins considérable, la moyenne a encore été de la list ont, en outre, trouvé une fréquence plus grande en été qu'en hiver, plus grand aussi chez les vieillards que chez les jeunes gens ou les adultes, et chez les malades maigres et saibles, que chez les malades forts et robustes.

En général, les troubles des fonctions digestives sont peu prononcés. Ordinarement l'appétit se conserve; quelquesois il est diminué, d'autres sois augment à l'excès; les malades mangent avec une voracité extraordinaire. Il y a parsois de alternatives de constipation et de dévoiement. Certains aliénés ont une minaire habituelle, abondante; d'autres resusent de manger, par suite de conceptus délirantes.

Enfin l'insomnie accompagne très souvent la solie: souvent elle est opinisme, il n'est pas rare de voir des malades entièrement privés de sommeil pendant »

<sup>(1)</sup> De la fréquence du pouls chez les alienes; Paris, 1832,in-8.

mois. La physionomic, tantôt d'une mobilité extrême, tantôt sans expression particulière, reflète souvent la passion dominante, et surtout la conception délirante. La peau est ordinairement chaude, sèche ou humide. Certains aliénés restent dans un marasme prononcé, d'autres présentent un état d'obésité qui peut acquérir d'énormes proportions.

Tels sont les désordres physiques et moraux dont se compose la folie. De la réunion de plusieurs d'entre eux, de la considération du caractère du délire, ou des symptômes qui l'accompagnent, les auteurs ont déduit les différentes formes de l'aliénation. A cet égard, la classification d'Esquirol mérite d'être rappelée : elle a servi de Lase à la plupart des travaux modernes. Ce médecin admet : 1º la lypémanie (mélaucolic des anciens) : c'est le délire sur un objet ou un petit nombre d'objets, avec prédominance d'une passion triste et dépressive; 2º la monomanie, ou le délire borné à un seul objet ou à un petit nombre d'objets, avec prédominance d'une passion gaie et expansive; 3º la manie, qui est le délire sur toutes sortes d'objets, accompagné d'excitation; hº la démence : c'est le délire avec affaiblissement des facultés intellectuelles et morales; les insensés déraisonneut, parce que les organes de la pensée ont perdu leur énergie et la force nécessaire pour remplir leurs fonctions; 5º l'imbécillité ou idiotie, état dans lequel les facultés intellectuelles ne se sont jamais manifestées, ou n'ont pu atteindre qu'un très faible degré de développement.

Pour saire sentir les désauts de cette classification, il sussit de saire remarquer que la lypémanie rentre directement dans la monomanie, dont elle n'est qu'une variété, et que l'idiotie doit être distraite de l'étude de la solie. Je conserverai néanmoins une partie de ces sormes, et j'en ajouterai d'autres qui ont leur importance, comme on le verra dans l'énumération suivante:

1º Munie, ou délire général, avec ou sans excitation; 2º monomanie, ou délire lorné à un scul ou à un petit nombre d'objets, avec prédominance d'une passion; 3º hallucinations; 4º démence, ou affaiblissement des facultés intellectuelles; 5º paralysie générale des aliénés; et à ces espèces j'ajoute les variétés suivantes: 6º folie des femmes en couches; 7º folie par empoisonnement, par les narcotiques, l'alcool.

Les détails dans lesquels je suis entré à l'occasion des symptômes me dispenseront de décrire longuement les dissérentes sormes de la folie que je viens d'indiquer : ce serait s'exposer à des répétitions inutiles.

1° Manie. Ce qui constitue essentiellement la manie, c'est le désordre général de l'intelligence. Le maniaque a de l'incohérence, des conceptions délirantes, des mallucinations, des aberrations de la volonté, de l'agitation. Quelques auteurs regardent la fureur comme inséparable de la manie; l'observation est contraire à cette opinion. Esquirol, Marc, M. Calmeil, et beaucoup d'autres médecins, ont des maniaques qui n'étaient jamais furieux; mais, en raison de leur extrême ausceptibilité, presque tous les maniaques sont très irritables; ils entrent en fueur pour le plus léger motif, à la suite d'une hallucination, etc.

Les semmes sont plus sréquemment agitées que les hommes; chez ces derniers, accès de fureur se montrent aussi à des intervalles plus éloignés. Lorsque la reur est continue, l'aliénation a reçu de quelques auteurs le nom de folie faceuse.

C'est surtout dans la manie qu'on observe de nombreux désordres de la moti-

lité; la sensibilité aussi y est souvent exaltée, quelques perverte. Suivant MM. Leuret et Mitivié, les maniaques sont, après les hallucinés, les aliénés des lesquels on observe la plus grande fréquence du pouls; la moyenne est de 90 pulsations par minute. La respiration est accélérée pendant les paroxysmes, naturelle dans l'intervalle. L'appétit est variable. « Presque tous les maniaques, dit M. Calmeil, rendent les déjections alvines dans leurs vêtements, urinent dans leur la sans qu'on puisse attribuer cet accident à la faiblesse des sphincters; ils se salisent par oubli ou par calcul. » Beaucoup de maniaques, pendant les accès, laissent écouler une abondante quantité de salive; d'autres sont tous les efforts et tous les mouvements d'un homme qui crache, et cependant ils ne rejettent rien.

En général, les maniaques maigrissent, les traits de la sace s'altèrent. Beaucoq d'entre eux déchirent leurs vêtements ou s'obstinent à rester entièrement aux; plupart sont enclins à la malpropreté; ils se bouchent le nez, les oreilles avec de objets dégoûtants.

- 2º Monomanie. Le nombre des malades qui ne délirent que sur un seul objet à infiniment petit. M. Foville (1) dit n'avoir vu que deux monomaniaques qui nertassent rigoureusement ce nom, et encore éprouvaient-ils par intervalles un de plus ou moins étendu. M.M. Lélut et Leuret, dans leur longue pratique, n'ou pe mais rencontré une monomanie proprement dite. Nous entendrons donc par me nomanie un délire qui ne s'étend qu'à une partie des opérations de l'entendence et caractérisé par la prédominance d'une idée ou d'une passion. Ce délire peut rier à l'infini, comme les mille manières de sentir et de penser. On conçoit une qu'il soit impossible non seulement de décrire, mais de prévoir toutes les momanies. Voici les principales admises par les auteurs.
- a. Monomanie d'orqueil. « La part de l'orqueil, dit M. Leuret (2), est à la dans la société, que l'on s'étonne presque de voir les excès de cette passion conter au nombre des aberrations de l'esprit. L'orqueil est solie, seulement à cent portant cette passion à l'excès, sont en même temps si maladroits et si avenur que nul raisonnement ne peut les détromper, et qu'ils manquent du talent et é sorce nécessaires pour imposer aux autres leur propre conviction. » Dans forme de délire, les malades croient posséder des richesses immenses, se significare princes, généraux, etc., etc. « On dirait, ajoute M. Leuret en parlant de gueil, qu'il est d'autant plus hardi, qu'il germe dans un entendement moiss tivé. L'homme instruit, quand il est aveuglé par cette passion, monte quelque grés, l'homme ignorant va d'un seul bond jusqu'au sommet; le premier « ministre, roi ou empereur; le second s'arrête rarement à ces dignités trop se, il se sait Dieu. Les dieux que l'on rencontre dans les maisons d'aliénés appartiennent presque tous à la classe la plus pauvre. »
- b. Monomanie gaie (monomanie proprement dite d'Esquirol). Elle est opposities la suivante.
- c. Monomanie triste. C'est la mélancolie des anciens, la lypémanie d'Esqui Dans ce cas, les malades sont en proie aux idées les plus sinistres; ils et cre déshonorés, condamnés à mort, emprisonnés, etc., etc.; quelques uns son l'influence d'une terreur continuelle, irrésistible : on les a appelés panophetes
  - (1) Dict. de méd. et de chir. prat., art. ALIÉNATION MENTALE, t. 1, p. 511.
  - (1) Fragm. psych., p. 397.

d. A la monomanie religieuse se rattachent ces formes du délire qu'il me suffira de nommer pour en faire connaître le caractère : telles sont la théomanie, la démonomanie, l'ascétisme, etc., etc.

Il me suffira également de mentionner la monomanie érotique ou érotomanie, la monomanie du vol ou kleptomanie (Marc), la monomanie incendiaire ou pyromanie (Marc), la monomanie du suicide et la monomanie homicide.

La monomanie, telle que nous l'entendons, est plus répandue que la manie et les autres espèces; elle est aussi plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

3º Hallucinations. J'ai déjà parlé des hallucinations à l'occasion de l'étude des aberrations de la sensibilité; j'ajouterai que, suivant MM. Leuret et Mitivié, les sujets affectés de cette forme du délire présentent la plus grande fréquence de la circulation: sur 50 hallucinés, ils ont trouvé une moyenne de 95 pulsations par minute. Quelquesois les hallucinations constituent à elles seules presque tout le dérangement de la raison; ces cas ont reçu le nom de monomanie sensoriale.

4º Démence. La démence est, comme l'a dit Esquirol, l'affaiblissement des facultés intellectuelles. Elle peut être la terminaison de toutes les formes de la solic et de certains états organiques du cerveau; mais, je ne l'envisagerai pas sous ce point de vue. Elle ne nous intéresse ici que comme mode sous lequel peut se présenter le dérapgement de la raison.

Quelquesois la démence n'assecte d'abord qu'une seule saculté, comme la ménoire, ou un petit nombre de facultés; le plus souvent, dès le début, elle intéresse 'ensemble des sacultés. Dans certains cas, l'assaibliasement de l'intelligence est à eine sensible; il saut bien connaître le malade, et le comparer soigneusement à ui-même pour soupçonner une lésion de l'entendement. Ainsi on n'aperçoit pas de scunes dans les idées, mais les opérations intellectuelles sont lentes; les passions éteignent; dans les écrits, heaucoup de phrases restent incomplètes, la sin ne se apporte pas au commencement. Quelques malades répètent indésiniment le même est, le même air, adoptent un tic, un geste; le visage est privé de mobilité et d'exression; les habits sont en désordre : « Tantôt le corps est maigre, tantôt il est largé d'embonpaint; la face est pleine, les conjonctives sont colorées (1). » A un gré extrême, la démence amène l'abolition de presque toutes les sacultés : les alades sont dans un état voisin de l'idiotisme.

La démence est parsois interrompue par des moments d'excitation; les malades frent la plupart des symptômes de la manie; ils ont des hallucinations, souvent ssi des convulsions, des attaques épileptisormes; mais ces phénomènes n'ont l'une courte durée, et sont suivis d'un affaissement extrême. Les déments ont la usibilité obtuse; leur pouls est ordinairement lent : la moyenne des pulsations est 76 (Leuret et Mitivié). La démence, même quand elle est résente, est rarement rable : compliquée de paralysie, elle ne guérit jamais.

5° Paralysie des aliénés. Dans les formes de délire que nous venons de passer en vue, les troubles de l'intelligence tiennent la première place, mais il arrive fréenment qu'à une époque variable de leur durée, un ensemble de phénomènes vsiques surviennent et dominent les premiers. Alors la maladie prend une phynomie nouvelle; c'est moins, du reste, une forme particulière de la solie qu'une

<sup>1)</sup> ESQUIROL, Des maladies mentales; Paris, 1838, t. 11, p. 233.

phase nouvelle, qu'une complication : on désigne généralement cet état sus / nom de paralysie des aliénés, et cette affection, étudiée avec le plus grand un par M. Calmeil a reçu ce nom en raison des troubles de la myotilité, et des conséquences qu'elle entraîne. Elle mérite une description à part.

Les premiers signes par lesquels se manifeste la paralysie des aliénés sont battuellement sugaces, souvent faciles à méconnaître. Dans la plupart des cas, la laque est la première partie assectée. Tantôt on n'observe qu'une espèce de géne qui oblige le malade à saire quelques efforts en parlant; la voix est moins nettement articulée; il y a de l'hésitation, de la lenteur, de la difficulté à prononcer certainements. Tantôt il y a un véritable bégaiement. La langue sort lentement de bouche, et les lèvres sont un peu tremblantes. Ces seuls indices metteut le preticien sur la voie d'une lésion nouvelle dont les symptômes ne tarderont pas in montrer comme il suit:

A l'embarras de la prononciation viennent se joindre parfois la déviation de : langue, celle des commissures et des traits du visage; puis la parole des presque inintelligible. La marche paraît dissicile, vacillante, mal assurée: r membres inférieurs sont demi-fléchis, les pieds traînent sur le sol; les in pas sont communs, les chutes faciles: chose remarquable, les membres 🗢 rieurs paraissent conserver leur force et leur mobilité, tandis que les jambes se ainsi affectées. « Il est à croire, dit M. Calmeil (1), que si les bras étaient oble : de soutenir, comme le font les jambes, tout le poids du corps, on apercevos meilleure lieure les premiers indices de la faiblesse qui finit par les atteindre. Plus tard, la marche devient impossible, et les membres supérieurs, quoiqu'à m moindre degré, sont presque complétement privés de mouvement. La parahoqui s'étend aux muscles de la déglutition, permet aux aliments de s'accumidans le pharyex; là, ils compriment le laryex et déterminent promptement le phyxie. Cet accident termine souvent la vie des paralytiques aliénés. Le rectum. paralyse, et l'on observe! soit une incontinence, soit une réteution des maire. fécales: il en est de même pour la vessie.

Au milieu de ce trouble profond de la myotilité, le désordre de l'intelligence vêt souvent la forme de la démence; très fréquemment il y a des idére grandeur, de richesses; mais c'est à tort qu'on a voulu saire de ce caractère signe distinctif de la solie avec paralysie.

Ici les phénomènes physiques sont sous la dépendance d'une lésion organique dans quels rapports sont-ils avec le trouble de l'intelligence? Il serait difficité répondre à cette question. Nous dirons, avec les auteurs, que la paralysie en mifeste de trois manières différentes: tantôt, et le plus fréquemment, la lésion l'intelligence précède celle de la myotilité; tantôt, et le plus rarement, c'es rontraire qui a lieu; tantôt enfin l'une et l'autre sont affectées en même temp-

La paralysie des aliénés entraîne, on peut dire constamment, les malade a tombeau; c'est à peine si l'on compte quelques cas guéris au début. La suit des lésions qui la tiennent sous sa dépendance explique cette impuissance de thérapeutique.

Variétés. Il est encore deux conditions spéciales au milieu desquelles pest x.

<sup>1)</sup> De la paralysie considérée chez les alienes; Paris, 1826, in-8.

venir la folie, et qui paraissent, en raison même de cette particularité, lui donner une physionomie distincte : on les a décrites à part. Ce sont la folie puerpérale et la folie alcoolique.

- 6° La folie puerpérale se maniseste après l'accouchement, pendant l'allaitement, ou après le sevrage. Suivant Esquirol, sa sréquence est à celle de l'aliénation mentale en général : 1 : 11. La solie puerpérale qui survient après l'accouchement est plus sréquente dans la classe riche; celle qui survient pendant ou après l'allaitement est plus commune dans la classe pauvre : la première est plus sréquente que la seconde. Sur 92 malades observées par Esquirol, la solie puerpérale avait revêtu la sorme de la manie 49 sois, de la monomanie 35 sois, de la démence 8 sois. En général, sa durée est courte; sa terminaison est souvent heureuse; la mortalité n'est que de 1/18.
- 7° L'abus des boissons alcooliques donne lieu à un ensemble de symptômes particuliers; ce n'est pas ce que la plupart des auteurs ont décrit sous les noms l'ænomanie, ou folie des ivrognes (1), c'est un déserdre moral, distinct de 'ivresse. M. Marcel, qui nous a donné une excellente thèse sur ce sujet (2), lécrit ainsi cette variété:
- Les individus soumis à l'action secondaire du principe alcoolique étaient en roie à des hallucinations et à des conceptions délirantes, dont le caractère comnun et bien tranché était généralement de porter une atteinte profonde à leur 
  ûreté physique et morale. Fréquemment l'effet de ce trouble était le suicide, acte 
  olontaire qui n'était le plus souvent qu'un accident du délire lui-même. Chez ces 
  nalades, la mémoire et l'attention n'avaient éprouvé aucune altération notable; 
  eulement, eu égard à l'état de dépression où se trouvait l'esprit, ces facultés ne 
  'exerçaient pas avec leur vivacité normale; ou n'observait pas non plus d'incohéence dans les idées.
- » Parmi les passions, la jalousie s'ajoutait souvent aux autres formes du délire. côté de ces symptômes moraux, il n'y avait pas de mouvement fébrile; de imps en temps on notait de l'insomnie et de l'agitation provenant directement du élire des sensations ou des idées. »

### § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Que dire de la marche de la folie, quand nous voyons les éléments multiples ont cette maladie se compose, et surtout leur nature et les formes variées sous squelles ils peuvent se montrer? On peut l'affirmer, la science ne possède que s données vagues sur ce point important. Je me contenterai de présenter ce que s auteurs ont donné de plus précis à cet égard.

Georget décrit avec assez de soin une période qui, dans beaucoup de cas, peut irer sort longtemps, et pendant laquelle l'état du malade est le plus souvent ménu ou mal apprécié; cette période est pour lui une sorte d'incubation. Parsois nvasion ou l'explosion suit de près l'action des causes qui sont naître le délire; asi on voit se déclarer une solie évidente en quelques heures, quelques jours, noi qu'il en soit, que la solie ait été ou non précédée de symptômes précurseurs

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie de médecine; Paris, 1828, t. I, p. 181.

<sup>2)</sup> De la folie causée par l'abus des boissons alcooliques; Thèse, Paris, 1947.

et que ces troubles aient porté sur l'état physique ou sur l'état moral, une foi déclarée, elle suit une marche aigué ou chronique, continue, rémittente ou intrmittente. Je ne m'arrêterai pas à discuter les bases de ces divisions, elles témignent assez de la difficulté de préciser la marche d'une affection qui se compos en grande partie de phénomènes naturellement variables, et dont les lois me échappent.

La manie est beaucoup plus souvent intermittente que toute autre forme de la solie; la démence avec paralysie ne l'est jamais : elle peut succéder à chacant és autres sormes, et surtout à la manie. Quelquesois les sormes de la solie se sociéent les unes aux autres d'une manière régulière. Esquirol cite une malade que était alternativement, un an lympémaniaque, et un an maniaque.

La durée de la solie est variable : ce serait s'exposer à l'erreur que de handquelque assertion sur les données que nous ont transmises les auteurs. La sur peut durer de quelques jours à plusieurs années. La durée de la démence me par ralysie varie entre huit mois et trois ans (1).

La folie peut se terminer par la guérison on par la mort. Dans le premier de retour à la santé s'opère tantôt brusquement, tantôt graduellement et avec best facile de prévoir, et sur lesquelles nous ne sommes pas suffisamment managnés, telles que l'ancienneté de la maladie, sa forme, ses causes, les moyens tempeutiques employés contre elle, etc. La mort peut enlèver un malade dans su ser de manie : elle termine presque infailliblement la folie qui s'accompagne de prolysic. Beaucoup d'aliénés périssent accidentellement, et même, dans la forme ralytique, la mort est due souvent à une affection intercurrente ayant son ser dans les poumens ou le cerveau. Esquirol avait fixé la mortalité ainsi qu'il remanie, 1 sur 25; monomunie, 1 sur 16; lypémanie, 1 sur 12; démence, 1 ser : Relativement au sexe, la mortalité serait plus considérable chez les hommes.

### 5 V. — Lésions anatomiques.

Tous les auteurs français et étrangers qui ont publié le résultat de l'ouver. des corps chez les aliénés ont cité des cas de folie sans lésion, au moins appar du cerveau. Quant aux cas qui ont offert des altérations auxquelles ils ont cru : voir rapporter la folie, M. Leuret (2) les a discutés, et après avoir passé en re le degré d'épaisseur des os du crâne, les lésions des méninges, l'injection santes l'atrophie, l'hypertrophie du cerveau, les modifications survenues dans la dest ou la couleur de cet organe, l'adhérence contractée par les méninges avec les cronvolutions cérébrales, le développement des granulations à la surface des vant cules, et l'union des plans fibreux dont seraient composés, d'après M. Foville. hémisphères cérébraux, il arrive à ces conclusions : « 1° On a accumulé, sans extende critique, toutes les altérations rencontrées, ou que l'on a cru rencontrer car le cerveau des individus morts après avoir été atteints d'aliénation mentale : ? sa attribué le désordre de l'intelligence et des passions à ces altérations réelles supposées; 3° on a négligé de tenir compte des altérations compatibles avec l'apposées;

<sup>(1)</sup> ESQUIROL, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Trailement moral de la folie.

grité de l'intelligence; 4° en ce qui concerne les altérations propres aux aliénés, on n'a pas fait la part des symptômes physiques et celle des symptômes psychiques. »

M. Leuret ajoute: \* Je ne voudrais pas conclure de là que le cerveau des aliénés n'ait éprouvé aucune altération, même dans les cas où l'aliénation se montre ibre de toute autre complication morbide. J'admets, dans la production de la vlie, l'influence de certaines causes physiques; j'admets également que les lésions rganiques du cerveau sont plus fréquentes chez les aliénés que chez toute autre spèce de malades. Mais, quant à l'altération qui serait la cause immédiate de la vlie, je nie que personne l'ait indiquée. \* Les recherches d'Esquirol et de M. Lélut onduisent au même résultat.

Une exception peut néanmoins être faite pour l'aliénation avec paralysie généde. La lésion principale qu'on trouve dans cette affection est une adhérence des sembranes du cerveau à la substance de cet organe, telle que lorsqu'on veut les stacher, on enlève avec elles de petits fragments de la substance corticale, d'où sulte un aspect déchiqueté très remarquable. Suivant la plupart des auteurs, cette cilité avec laquelle on entraîne des fragments de substance cérébrale serait due m seulement à l'adhérence des membranes, mais encore au ramollissement de couche corticale. M. Foville a constaté que cette couche ne paraît ramollie que lativement, qu'elle a sa consistance ordinaire, tandis que la substance blanche tindurée. J'ai vu, dans deux cas, cette induration de la substance blanche. Elle rie suivant le degré de l'affection. Chez un des sujets, elle était telle, que la rtie blanche du cerveau avait une résistance au moins triple de celle qu'elle a linairement. Elle avait pris une légère teinte chamois, avait perdu son brillant, avait acquis assez d'élasticité pour qu'une tranche de sa substance pût être ongée par la traction au point d'offrir plus de deux fois son étendue primilive, que, suspendue ensuite en l'air, elle pût supporter son propre poids, sans se npre, ce qu'il est absolument impossible d'obtenir avec une tranche de substance nche à l'état normal. Suivant M. Foviile, cette induration est beaucoup plus quente qu'on ne le croit généralement, et les nerss eux-mêmes participent à te induration; je n'ai pas eu occasion de vérifier ce dernier fait.

# S VI. - Diagnostic; pronostic.

Diagnostic. Reconnaître si une personne est folle, à quelle forme de folie apparit le dérangement de la raison, distinguer la folie des autres maladies avec leslles on peut la confondre, telles sont les trois questions dont la solution résume diagnostic de l'aliénation mentale. Nous allons les traiter avec l'étendue que aporte l'importance de chacune d'elles.

Nu premier abord, il semble que rien n'est plus sacile que de distinguer un nme sou d'un homme qui a conservé sa raison, et cependant il est beaucoup cas où il est loin d'en être ainsi. « Il ne m'a pas été possible, dit M. Leuret (1), ii que j'aie sait, de distinguer par sa nature seule une idée solle d'une idée rainable. J'ai cherché, soit à Charenton, soit à Bicêtre, soit à la Salpêtrière, ée qui me paraîtrait la plus solle; puis, quand je la comparais à un bon nombre

i) Fragm. psychologique sur la folie.

de celles qui ont cours dans le monde, j'étais tout surpris et presque hontens on n'y pas voir de dissérence.... Ce qui est trouble ici, est là un état physiologique... Avec les mêmes idées, on peut être regardé comme sage ou comme aliéné : ces dépend du temps dans lequel on vit, du caractère et du degré d'instruction des personnes dont on est entouré. L'homme est la mesure de tout, notre raison est mesure de la folie des autres (1). » Ne trouvant pas dans la fausseté des idées me caractère qui n'appartint qu'à la solie, M. Leuret l'a cherché ailleurs : . A la fausseté des idées, dit-il, il m'a fallu joindre leur fixité et leur cohennanormale. Un homme prend des pierres pour des métaux précieux : idée saux rien ne peut le détourner de cette croyance : idée sixe; chaque sois qui voit une pierre, l'idée qu'il y a jointe revient nécessairement : cohésion anormale.

Mais ces traits, qui peuvent nous servir à caractériser la solie, ne sont per mison est douteux, saciles à constater. En présence de cas où le dérangement de raison est douteux, parce qu'il peut être simulé, dissimulé, imputé (et l'on outprend dans quel embarras ces conditions peuvent jeter le médecin), il saudra me tourer de tous les moyens capables de conduire à la découverte de la vérie de moyens ont été indiqués par Georget (2), et surtout par Marc (loc. cit.), quai donné un exposé clair et judicieux : je renvoie le lecteur aux écrits de ces me cins, me contentant de leur emprunter les principaux détails.

On prendra des renseignements sur l'état antérieur de l'individu soumis à leservation: on demandera s'il y a des aliénés dans sa samille; s'il a déjà en è accès de folie; s'il a été exposé à des causes qui la font naître; on rechercheraque changements se sont opérés dans ses habitudes, ses goûts, etc.; on l'interrograplusieurs reprises, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre; on le placera manière à l'observer saus qu'il s'en doute ; on l'invitera à écrire : le dément ouze des mots, le monomaniaque parle de l'objet de son délire. • Lorsqu'une person est traitée comme aliénée, et qu'elle prétend ne pas être solle, on lui deman quels motifs on pourrait avoir de la persécuter; et alors, soit qu'elle divague = le-champ, en invoquant des motifs invraisemblables ou ridicules, soit qu'elle pro un langage raisonnable, on recueillera dès cet instant des renseignements cieux. » Ensin, il faut se rappeler que la folie offre dans son cours des intervide lucidité complète, et que certains individus cèdent à une impulsion dont à r connaissent la fausseté, et à laquelle ils ne peuvent résister. Je me borne à co étails; ici il s'agit bien moins de multiplier les exemples que d'en appeler à l'appeler à rience et à la sagacité du médecin.

2' La solie une sois reconnue, le médecin cherchera à la rattacher à une sormes que nous avons établies. Cette conduite a une certaine impurtance que nous serons mieux ressortir à l'occasion du pronostic. Les caractères que j'ai an gnés à chacune des sormes que j'ai décrites sussisent pour classer la malade que l'on a sous les yeux. Je rappelle seulement que certaines sormes peuvent et trouve réunies ou se succéder chez le même individu.

<sup>(1)</sup> LEURET, loc. cit.

<sup>(2)</sup> Diet. de méd., t. XIII, art. FOLIE.

3° Pour distinguer la solie des autres maladies avec lesquelles elle pourrait être consondue, il saut se rappeler que dans un grand nombre de cas elle existe isolée de tout symptôme physique; que souvent, quand cenx-ci existent, ils paraissent sous la dépendance immédiate du trouble de l'intelligence, qui domine presque toujours.

Quand la folie s'accompagne de paralysie ou d'autres symptômes physiques, elle a quelquésois de l'analogie avec certaines affections des centres nerveux; ainsi en pourrait consondre la manie la méningite, avec le délire d'une affection fébrile aigné, la démence des paralytiques, avec le ramoltissement cérébral. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de ce diagnostic différentiel qui appartient en propre aux ouvrages spéciaux: disons seulement que la marche de la maladie est d'un très grand secours pour ce diagnostic, et engageons le lecteur à comparer les symptômes qui ont été décrits dans cet article avec ceux qui sont exposés dans les articles précédents (1).

Pronostic. Considérée d'une manière générale, la folie doit être regardée comme une maladie grave, les troubles qu'elle entraîne étant, dans un bon nombre de cas, au-dessus des ressources de l'art. Tontefois la gravité du pronostic est subordonnée à certaines conditions dont l'influence sur l'issue de l'affection ne paraît pas douteuse. Je vais exposer ce que les auteurs ont écrit de plus positif à cet égard.

L'hérédité, l'âge avancé, un accès de selle antérieur, l'ancienneté du mal, sont des circonstances qui diminuent les chances de guérison: « Les causes morales qui agissent promptement, comme la colère, la svayeur, etc., sont une circonstance savorable; celles qui agissent lentement, telles que les chagrins, les scrupules religieux, etc., laissent moins de chances de succès (Esquirol). « La folie causée ou entretenue par des hallucinations est très difficile à guérir. La manie guérit plus souvent que la monomanie; la démence est pour l'ordinaire incurable; la folie avec paralysie a paru jusqu'à présent au-dessus des ressources de l'art. Selon Esquirol, la solie offre plus de guérisons au printemps et à l'automne; celle qui est compliquée d'épilepsie ne guérit point.

Faut-il ajouter que la nature du traitement a une influence marquée sur l'issue de la maladie? c'est ce qu'il sera facile de comprendre après la lecture du paragraphe suivant.

La solie est une maladie dont les récidives sont sréquentes, mais nous ne saurions dire avec précision quelles sont les circonstances qui savorisent ou éloignent ces sâcheuses conditions.

# § VII. — Traitement.

L'importante division que nous avons établie au commencement de cet article, et qui nous a permis d'exposer avec quelque clarté l'histoire si obscure de la folie, va recevoir ici son application la plus heureuse et la plus l'éconde. La folie, nous l'avons dit, peut ne consister que dans le trouble de la raison ou s'accompagner de symptômes physiques. Je diviserai le traitement en traitement moral et en traitement physique, et après avoir exposé l'emploi des divers moyens, je tâcherai de clonner les indications de leur administration dans telle on telle serme de la folie.

<sup>(1)</sup> Voy. Méningite, Ramollissement, Abcès du cerveau, etc.

1º Traitement moral. Indiqué par Daquin, Pinel et Esquirol, qui ne l'avaice employé qu'avec une réserve timide, quoique avec succès, le traitement moral a été pour la première sois érigé en méthode et sormulé par M. Leuret (1), qui, dan un ouvrage plein d'intérêt (2), l'a exposé avec de nombreux développements. C'est à cet ouvrage que nous allons emprunter les détails suivants.

Le traitement moral de la solie se compose des moyens qui s'adressent à l'intelligence et aux passions des aliénés. Ces moyens, comme on le pense, sont extrement nombreux; ils varient en quelque sorte comme le malade qui en est l'objet le lieu où l'on se trouve, etc., etc. Voici, du reste, les principaux parmi ceux qu

ont réussi entre les mains de M. Leuret:

L'exercice de la mémoire, la lecture, le dialogue, le récit de pièces emprantes à des sujets intéressants: à quelques comédies, par exemple; pour ces dernière. M. Leuret préfère les pièces gaies; il ne veut rien de dramatique, et repouse sur ce qui prêterait à des allusions inconvenantes. Quant aux acteurs, il ne pres pas ceux qui peuvent le mieux réciter leur rôle, mais ceux auxquels le rédoit être le plus utile : ainsi les apathiques, les lypémaniaques, sont ceux qu'il é force le plus de mettre en avant; car son but est, on le comprend bien, nu pe de faire jouer la comédie, mais de guérir les malades. Il en est de même par le travail à la terre, les exercices corporels, etc., etc. Le temps consacré à l'émit celui pendant lequel on récite ce qu'on a appris, en travaille pour rempir un tâche, est enlevé à la maladie. On contracte peu à peu l'habitude de se délime des préoccupations maladives auxquelles on est en proie, et ces préoccupations, le médecin est assex longtemps maître de son malade, finissent par se dissiper.

Quelquesois M. Leuret provoque des idées tristes; dans ces cas, c'est pour prevenir des idées plus tristes encore, pour saire rechercher le plaisir et en dome. D'autres sois il s'attache à rendre pénibles les idées déraisonnables, afin que i malade sasse essort pour les repousser; alors il a toujours le soin d'en saggir d'autres consormes au bon sens, et auxquelles il tâche de donner l'attrait du phis

La douche et les assurées par M. Leuret comme moyens propres à agir sumoral. M. Leuret en a constaté l'innocuité, et l'on a eu grand tort de lui reprodignable; mais lorsqu'on ne le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que par nécessité, et surtout si, comme on le sait que grands avants ce serait une grande saute de se priver d'un moyen aussi utile, parce qu'il per causer au malade quelque contrariété. Tous les jours, en médecine, nous avant recours à des moyens beaucoup plus esfrayants, sans qu'on puisse y trouver à redire. Et que deviendrait la chirurgie tout entière, si l'on se laissait guider per les principes timorés qui ont dicté ces objections? Au reste, M. Leuret administrat la douche et les assuions le moins possible, mais il en sait souvent peur, et ces peur suffit fréquemment pour guérir les malades.

A la douche et aux assusions M. Leuret joint les exhortations et les reies

<sup>(1)</sup> Au moment où je revois ces lignes, j'apprends in mort de M. Leuset (N est mort i nort i par la janvier 1851); c'est une grande perte pour la science.

(2) Traitement moral de la solie; Paris, 1840.

ments, lorsque les malades sont dans un état tel qu'ils puissent les comprendre et en profiter.

Il conseille en outre d'éveiller chez le malade une passion, un sentiment qui vienne à votre secours, et d'entretenir cette passion, ce sentiment, jusqu'à ce qu'ils aient vaincu : ainsi il emploie concurremment la crainte de la douche, des affusions, des bains répétés, la peur du ridicule, un soupçon injuste, etc. Dans un cas de folie ambitieuse, par exemple, M Leuret part de ce principe : « Croîre, dit-il, que l'on est grand seigneur, bien qu'on ne le soit pas, c'est une maladie; le remède à cette maladie, c'est la douche et l'eau froide : tant que la maladie durera, nous emploierons le remède ; dès qu'elle sera passée, nous cesserons. Le malade qui se voit dans l'alternative ou d'être grand seigneur et de souffrir, ou de cesser d'être grand seigneur et de ne plus être soumis à aucune contrariété, ne tarde pas à laisser là ses dignités et ses titres. »

Souvent M. Leuret tend des pièges aux aliénés qui, après la donche ou tout autre moyen destiné à provoquer une rétractation, paraissent raisonnables: il revient à eux, ayant l'air de se repentir des observations qu'il leur a faites, de la peine qu'il leur a causée; et s'ils s'y laissent prendre, il leur montre en quoi ils ont failli, pour qu'ils soient en garde constamment contre eux-mêmes. Comme, dans cette espèce de lutte, son objet n'est pas de punir, mais de guérir, il est bien entendu qu'il a soin de proportionner les ruses au degré d'intelligence des malades. Quelquesois sa question dicte pour ainsi dire une réponse raisonnable; d'autres sois, au contraire, il saut être, pour ne pas s'y laisser prendre, complétement asserni dans sa raison.

M. Leuret proscrit l'isolement absolu; les idées et les passions sont aussi nécessaires à l'intelligence que les aliments à l'estomac. L'isolement amène la perte de la mémoire et de l'imagination. L'aliéné doit être rendu le plus possible aux habitudes ordinaires de la vie; les repas pris en commun atteignent ce but. A cet effet, M. Leuret fit le premier, à l'hospice de Bicêtre, l'établissement d'un réfectoire; cet exemple fut suivi plus tard à la Salpêtrière et dans d'autres maisons d'aliénés. C'est un moyen de faire manger proprement les malades, d'encourager à manger ceux qui, par manyals vouloir ou par oubli, pourraient en être privés; enfin c'est une ressource de plus pour établir entre eux des rapports de société et les distraire.

Un tort grave, selon M. Leuret, est de condescendre aux idées des malades. On croit rendre service à un aliéné en lui donnant la qualité qu'il s'attribue; c'est souvent ce qu'on peut faire de plus mal, car c'est doubler la maladie que de flatter l'idée délirante d'un homme qui n'a pas d'autre phénomène de folie.

Enfin M. Leuret recommande d'une manière générale d'employer avec les personnes délicates, les natures sensibles, les plus grands ménagements; avec les locames incultes, apathiques, engourdis, une volonté opiniâtre et de la vigueur.

Le médecin doit avoir pour but de se rendre maître de ses malades; mais il atteindra jamais ce but s'il ne multiplie presque à l'insini ses moyens d'action; un mot, il cherchera dans l'esprit de ceux qu'il veut guérir un levier qui, mis mouvement, redonne à l'entendement l'énergie et la rectitude qu'il a perdues.

Tels sont les principes du traitement moral; mais ce qu'il n'est pas possible de formuler, et ce que le médecin qui s'occupe du traitement des aliénés doit étudier avec grand soin sur les malades, c'est la combinaison habile de ces divers moyens. Chaque aliéné demande quelque soin particulier. Il saut chercher das son caractère, dans son éducation, dans ses antécédents, un point accessible qui sert de point de départ à tout le traitement. C'est surtout dans la lecture des observations publiées par M. Leuret qu'on trouvera des exemples utiles. Tous cent qui les liront sans prévention seront frappés de la puissance de ce traitement, insqu'il est dirigé par un esprit habile et ingénieux. C'est avec admiration, je le dis avec une conviction entière, qu'on voit des malades qui semblaient voués à me aberration mentale complète pour le reste de leurs jours, perdre peu à peu, et pour ainsi dire une à une, leurs idées délirantes, et pouvoir enfin reprendre leur place dans la société.

Bien plus, le traitement moral étant une éducation nouvelle, bien dirigée, a voit, ainsi que M. Leuret en a cité des exemples, des sujets mal élevés, et dont la mauvaise éducation a été la cause première de la folie, devenir, après le traitement, beaucoup moins imparsaits qu'avant leur maladie. C'est là un des plus beaux résultats du traitement moral, dont, je le répète, on trouve les genes dans les écrits d'Esquirol et de Pinel, mais qui, au degré que lui a sait attendre. M. Leuret, sera considéré par tous les esprits justes et non prévenus comme me des plus belles conquêtes thérapeutiques de notre époque.

2º Traitement physique. Quels médicaments n'a-t-on pas employés contre folie? Les énumérer tous serait impossible, et il n'y aurait aucune utilité pour le principaux. Ceux auxquels les antens et eu le plus fréquemment recours, et dont ils ont le plus vanté l'efficacité; mas per crois auparavant devoir faire remarquer que conseiller, comme on l'a fait très sevent, tel ou tel médicament, dans la folie considérée d'une manière générale, se fort peu utile, puisque les cas de cette affection sont si différents. Aussi l'indiction suivante sera-t-elle très rapide. Je dirai plus loin ce qu'il faut penser de valeur des divers médicaments dont il va être question, à l'occasion des indicates qui président à leur emploi.

Les émissions sanguines, tour à tour proscrites et vantées, ont trouvé dans l'eleur plus puissant adversaire; déjà Daquin s'était élevé contre l'abus qu'on s'faisait. Esquirol en fit un usage plus judicieux; Haslam et Rusch (1) en reasmandèrent vivement l'emploi, et ce dernier voulait qu'elles fussent plus abudantes que dans toute autre affection aigué. On a eu recours, pour tirer du sang. mangsues appliquées aux tempes, derrière les oreilles, au cou, à l'anus, etc.; l'a saignée du bras, du pied, du cou, de l'artère temporale; aux ventouses scarifée à la nuque, derrière les épaules, etc., etc. Georget donne généralement la préférence aux saignées locales; il en est de même de Broussais (2). C'est survaguand il s'agit des émissions sanguines que l'appréciation des cas auxquels et la applique est importante, et c'est ce qui explique l'incertitude dans laquit nous ont laissé, à leur sujet, ceux qui ont envisagé leur emploi d'une manière générale.

De tout temps les purgatifs ont été conseillés dans la folie; on connak la réptation dont a joui l'ellébore chez les anciens. « Les purgatifs, dit Esquirol, cases

<sup>(1)</sup> On the diseases of the human mind; New-York, 1812.

<sup>(2)</sup> De l'irritation et de la folie; Paris, 1839, 2 vol. in-8.

souvent de l'irritation; ils suspendent l'activité de la peau: pour prévenir ces accidents ou leurs essets consécutifs, il saut les alterner avec des bains tièdes. Les substances le plus communément employées sont l'extrait de gratiole officinale; Jos. Frank l'administrait à la dose de 4 gramme et demi à 4 grammes dans les vingt-quatre heures; on donne aussi la gomme-gutte, l'aloès. M. Chrestien (de Montpellier) regarde la coloquinte, administrée en srictions sur le ventre, presque comme un spécifique. On emploie également le calomel, les sels neutres, l'huile de croton tiglium, etc., etc. Il serait inutile d'insister davantage sur cette médication sacile à diriger.

Les vomitifs, vantés par Cox, rejetés par Haslam, sont regardés comme nuisibles par Daquin. Cox (1) fait prendre jusqu'à douze grains (0,60 gram.) d'émétique par jour, à doses fractionnées. Quelques auteurs ne prescrivent l'émétique qu'à dose nauséeuse, et conseillent de le mêler aux aliments. J. Frank s'oppose vivement à cette pratique.

Parmi les narcotiques, l'opium, vanté par Gullen et Daquin, est rejeté par Cox. Esquirol le proscrit presque complétement. La jusquiame a été préconisée par Fothergill (2); Greding a mis en doute son efficacité. Le datura stramonium a été administré par Stork, Bell, Gunther. M. le docteur Moreau (3) a prescrit cette substance à assez haute dose (35 à 40 centigrammes en commençant par 2 centigrammes et augmentant graduellement), aux sujets affectés d'hallucinations. Dans quelques cas, il a triomphé par ce moyen de ce symptôme fâcheux. La belladone a été donnée avec succès par Greding et J. Frank à la dose de 5 à 15 centigrammes d'extrait, deux ou trois sois par jour. Il saut le répéter, ces indications générales n'ont qu'une utilité médiocre.

Dans les antispasmodiques, nous trouvons le musc vanté par Gmelin, le camphre conseillé par Etmuller, Jennert Warlof. Locher l'administrait sous la forme suivante:

Mélez et ajoutez :

Vinaigre chaud...... 15 gram. Sirop de seum de coquelicot 30 gram. Eau de seurs de sureau.... 180 gram.

Il saut donner cette mixture jusqu'à ce qu'il se maniseste un léger mouvement sébrile.

A ces médicaments il saut ajouter la digitale louée par Cox, Persect, Currie (4), Sanders (5); le quinquina, administré tantôt comme tonique, tantôt comme anti-périodique; le fer; le mercure, donné comme spécifique, dans des cas où l'on a cru pouvoir attribuer la production de la solie à des affections syphilitiques anté-cédentes. L'iodure de potassium peut être mis en usage dans des circonstances analogues.

Parmi les révulsifs, on a eu recours aux vésicatoires, au séton, aux cautères à la nuque, aux bras, aux épaules; au moxa, au fer rouge à la nuque, aux frictions

<sup>(1)</sup> Practical observ. of the insanity.

<sup>(2)</sup> Mem. of the Soc. of London, t. I, p. 310.

<sup>(3)</sup> Gazette des hopitaux, octobre 1842.

<sup>(4)</sup> Mem. of the Soc. of London.

<sup>(5)</sup> Essui sur la digitale pourprée, trail. de l'anglais; Paris, 1812. — BAILE, Bibliothèque de thérapeutique; Paris, 1835, t. III, p. 1 et suiv.

avec la ponimade stibiée sur le cuir chevelu. Le galvanisme et l'électricité comptent quelques partisans.

Enfin l'eau a été administrée de toutes les manières: Avvenbrugger, Hufelai, conseillent l'eau froide à l'intérieur, bue à la dose d'un verre toutes les heures: Theden sut guéri d'une lypémanie suicide en buvant jusqu'à 25 et 30 litres d'en dans les vingt-quatre heures. On a recommandé les lavements d'eau simple, le glace sur la tête, les bains tièdes, sroids, les bains de surprise, d'affusions, les douches, les bains de pieds, etc. Je me horne à cette énumération, parce que, pour pouvoir apprécier l'action de ces divers moyens, il saudrait avoir une aulyse d'un très grand nombre de saits, avec la distinction des différents cas, ce que nous ne possédons pas. Plus loin, en parlant des indications, je serai consaitre les renseignements particuliers qui nous ent été sournis sur quelques points.

de moyens dont se compose la thérapeutique de la folie; l'un et l'autre compess des succès. Mais comment reconnaître les cas qui exigent l'emploi des agent pisiques ou des agents moraux? Dans un mémoire récent (1), M. Leuret a pariment traité cette question; il a montré de la manière la plus judicieuse comme désormais il faut entendre le traitement de l'aliénation mentale: Plusieus ment tement mériterait la préférence sur l'autre. Que répondre à cette question! le seule chose : c'est qu'on ne peut pas y répondre. En effet, demanderait-on. Le dans les affections de poitrine, les antiphlogistiques doivent être préférés aux de vatifs?... Ce qu'il importe avant tout, dans le traitement des maiadies, c'est connaissance des indications à remplir, et, pour acquérir cette connaissance. La faut, s'il s'agit de folie, distinguer les symptômes qui tombent sous les sess, d'aceux qui sont accessibles seulement à la pensée, et se faire raconter quels ont par d'abord, quels ont suivi, afin, s'il se peut, d'en établir la filiation.

Pour démontrer l'importance de ces préceptes, et faire voir comment des mahéren apparence analogues, ont dû cependant être traitées par des moyens differs. M. Leuret cite deux exemples remarquables. Je transcris ce passage, qui : dispensera de tont commentaire : « Dans les deux cas, il s'agit de mères de famile. » tées au suicide ; toutes deux avaient des idées fausses, des conceptions délirantes. E profond désespoir. Des symptômes physiques existaient chez chacune d'elles, mas point de départ en était différent : dans un cas, ils avaient précédé et occasione dérangement de la raison ; dans l'autre, une disposition viciouse de l'esprit, sa regrand abandon de la volonté, une condescendance habituelle à des caprices man pliés, avaient occasionné l'aliénation mentale, et les symptômes physiques n'élles que la conséquence de cette aberration. Le traitement curatif a consisté, che le première malade, dans l'emploi des moyens physiques ; chez la seconde, les moraux ont été les véritables agents de la guérison. »

Je dirai donc, avec M. Leuret, que, dans certains cas d'aliénation mestrifaut un traitement physique; que, dans d'autres, il saut un traitement mora qu'il en est ensin qui demandent un traitement mixte : des exemples conclusions sont donnés à l'appui de ces conclusions dans le mémoire que je vicus de cite.

<sup>(1)</sup> Des indications à suivre dans le traitement moral de la folie; Paris, 1846.

Quant à l'emploi des moyens moraux, dont l'usage est aujourd'hui généralisé, je laisserai parler M. Leuret : « Ne demandez pas, dit-il, à celui qui fait la médecine mentale, autre chose que ce qu'il peut donner. Voulez-vous qu'il prescrive à ses malades la joie, l'amour, la frayeur; l'espérance, comme il prescrirait un bain, une saignée, une dose de rhubarbe? Il n'y a pas de préceptes, il ne peut pas y en avoir; il y a seulement des indications, et ces indications varient à l'infini, car elles dépendent de la nature d'esprit du malade, de son caractère, de l'éducation qu'il a reçue, de son âge, de son sexe, de la forme, des causes et de la durée de son délire, de sa position sociale; elles dépendent encore de ses relations habituelles, de ce qu'il a fait, vu, entendu autrefois, hier, à l'instant; toutes choses sans nombre, et dont les combinaisons varient à l'infini; elles dépendent aussi, et tout autant, du médecin, de son caractère, de son activité, de ses ressources, enfin de ce qui, dans l'esprit d'un homme, peut agir sur l'esprit d'un autre homme. »

Pour terminer ce qui est relatif au trakement de la solie, je signalerai quelques conseils des auteurs qui ont cru trouver soit dans certaines formes du délire, soit dans un certain ordre de symptômes, des indications pour l'emploi des moyens physiques. Ainsi Georget recommande la saignée dans presque tous les cas de surexcitation et de congestion cérébrale, et, dans ces cas, la déplétion sanguine doit être combinée avec des applications résrigérantes sur la tête et l'action d'agents révulsifs, Haslam, Esquirol la réservent pour les cas de pléthore. Suivant Esquirol, qui rejette les narcotiques, l'insomnie opinidtre ne justifie pas l'emploi de l'opium; le régime, l'exercice, le travail, les bains tièdes ou srais, sont dans ce cas les véritables remèdes. Les applications de glace sur la tête, le corps étant dans un bain tiède prolongé deux ou trois heures et renouvelé deux sois, trois sois même par jour, suivant l'intensité des accidents, est, pour M. Foville, le genre de traitement qu'on doit appliquer de présérence dans la plupart des cas d'aliénation mentale récente, quelle qu'en soit la forme, pour peu qu'il y ait chaleur à la tête, rougeur des yeux, enfin quelque signe d'excitation cérébrale.

M. le docteur Brierre de Boismont a lu à l'Académie des sciences (1) un travail très intéressant sur l'emploi des bains prolongés et des irrigations continues dans le traitement des formes aigués de la folie, et en particulier de la manie. Je crois devoir donner le résomé de ce traitement utile, ainsi que l'a formulé M. Brierre de Boismont dans les conclusions suivantes :

Les formes aiguës de la folie, et de la manie en particulier, peuvent être guéries dans un espace de temps compris entre une et deux semaines. Le traitement à employer consiste dans les bains prolongés et les irrigations continues. Le raientissement de la circulation et de la respiration, l'introduction d'une grande quantité d'eau dans l'économie, la réfrigération générale et graduée, démontrent que ces bains ont une action essentiellement calmante et sédative; la durée des bains doit être, en général, de dix à douve heures; elle peut être prolongée jusqu'à quinze à dix-huit heures. Les irrigations qu'on associe aux bains deivent être continuées pendant toute leur durée; on peut les suspendre quand le malade est tranquille. Lorsque les malades ont pris huit à dix bains sans amélioration marquée, ou qu'ils maigrissent à vue d'œil et que leurs traits s'altèrent, il faut les cesser; on

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie de médecine; Paris, 1847, t. XIII, p. 537 à 599.

pourra plus tard les prescrire de nouveau. Les bains doivent être donnés à la tenpérature de 28 à 30 degrés centigrades, et les irrigations à celle de 15 degrés

- De toutes les formes de la folie, celle qui cède le mieux à l'action des bains prolongés et des irrigations continues, est la manie aiguë; viennent ensuite le déline aigu simple, le déline des ivrognes, la manie puerpérale et les monament avec symptômes aigus; mais dans plusieurs de ces formes, les guérions ne sont ni aussi rapides ni aussi constantes que dans la manie aiguë. La période de convalescence doit être surveillée avec soin, parce que les rechutes ne sont pas rare, lorsque les individus sont trop brusquement exposés à l'influence des causes que ont occasionné la maladic. Lorsque la manie aiguë se rapproche du délire aign te forme ataxique et avec refus de boissons, le traitement est sans efficacité. La manie aigue prolongée, la manie chronique avec agitation ont été améliates, mais n'ont point guéri par ce traitement.
- » D'après les faits contenus dans ce mémoire, on peut affirmer que les guérions des formes aiguës de la folie, et en particulier de la manie, sont plus nombreus et plus promptes par les bains prolongés et les irrigations que celles obtenus pu les autres méthodes; car, tandis que par celles-ci, la durée moyenne du traitement d'environ six semaines, elle n'est que de huit jours par celle des bains prolongés et des irrigations continues non praissent devoir être très utiles dans les affections hystériques et dans plantes autres, maladies nerveuses avec excitation.

»Les bains prolongés sont sans inconvénient, la fatigue qu'ils peuvent occasions se dissipant avec rapidité; ils ne privent l'organisme d'aucun principe important dils ne laissent point après eux ces débilitations profondes si souvent observées aproles saignées abondantes, et dont la démence a été plus d'une fois la terminame fatale. L'emploi des bains prolongés n'est pas nouveau dans la science; mais jusqu'estent, cette méthode, d'une application facile et qui peut être essayée parter n'avait point été formulée de cette manière. Leur union avec les irrigations catinues constitue d'ailleurs un progrès nouveau.

Les hallucinations ont été depuis longtemps regardées comme très rebelles moyens thérapeutiques. Dans ces derniers temps, M. Morenu a publié, comme l'ai dit plus haut, quelques observations de guérison d'hallucinations par le dans stramonium pris à l'intérieur. M. Leuret (1) a rapporté des cas de guérison ches de hallucinés à l'aide du traitement moral, et, dans son travail sur la folie cause par l'abus des spiritueux, M. Marcel a constaté l'efficacité des agents meraux des cette affection, dont les principaux symptômes sont des aberrations sensoriales.

La paralysie des aliénés est à peu près incurable. On a cité une en deux gerisons sur cent cas, mais sans qu'on puisse être bien certain que les cas de ce genre n'eussent pas quelque chose de particulier, et aussi sans qu'on puisse es per des inductions véritablement utiles pour le traitement. Ce traitement n'est deux presque toujours, et peut-être même toujours, que pallintif. Il consiste deux prepos, le séjour à la campagne, les bains, les purgatifs, les révulsifs, les aliens froides. Dans un cas, M. le docteur Lisle a obtenu un succès complet en emples la cautérisation transcurrente le long de la colonne vertébrale.

<sup>(1)</sup> Trailement moral.

On prescrit généralement la saignée et les sangsues; mais il saut bien prendre garde d'abuser de ces moyens, ce qu'on ne sait que trop, parce que les praticiens ne s'attachent pas assez à reconnaître les premiers signes, souvent très légers, de cette grave affection. Si l'on abuse des émissions sanguines, on jette les malades dans un état de débilité excessive qui hâte la terminaison suneste. Le docteur Lisle, dans un mémoire très intéressant (1), a parsaitement démontré cette vérité. Le mieux est, lorsque la maladie est bien constatée, de se borner aux soins hygiéniques et à la cautérisation transcurrente, et de n'en venir à une autre thérapeutique que pour combattre les accidents intercurrents.

M. le docteur Todd Thomson (2) a rapporté un cas de guérison obtenu en vingtdeux jours après une inflammation intense de la bouche et du pharynx due sans doute au mercure que le malade avait pris.

Il arrive assez fréquemment que, dans diverses formes de la solie, les malades resusent de manger. C'est une indication particulière qu'il ne saut pas négliger. Il saut les nourrir avec la sonde œsophagienne, et, à ce sujet, je rappellerai la sonde maginée par M. Leuret, et qu'on peut laisser en place sans inconvénients. Mais e ne peux la décrire en détail ici, et je renvoie les lecteurs à une note de l'aueur (3), où ils trouveront cette description.

M. Desterne (4) a rapporté deux cas de folie causée par l'abus des boissons alcoliques, et qui viennent à l'appui des opinions émises dans le mémoire de M. Marel. Cet auteur rappelle que sur huit cas traités par John Warre à l'aide de l'opium
haute dose, quatre se terminèrent par la mort, et que sur sept qui furent traités
ar des doses moindres, deux succombèrent. Ces faits prouvent combien il faut être
rudent dans l'emploi de ce médicament, surtout dans une maladie qui guérit
rec facilité à l'aide du simple traitement tempérant.

### ARTICLE XVII.

#### IDIOTIE.

Si j'ai cru devoir, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, ne pas m'étendre aucoup sur l'histoire de la solie, à plus sorte raison dois-je glisser rapidement r l'idiotie, altération le plus souvent congénitale des facultés intellectuelles, exmement sacile à reconnaître, et pour le traitement purement palliatif de laquelle praticien n'est point ordinairement consulté. C'est donc une simple indication principaux points de son histoire que je me propose de donner.

L'idiotie est le défaut ou l'arrêt plus ou moins complet des facultés intellectuel-, et par suite des instincts. On voit que, contrairement à l'opinion de plusieurs très recommandables, j'admets une idiotie acquise. Il me paraît, en effet, montré que, dens un certain nombre de cas, des enfants sont devenus idiots à la te de maladies cérébrales ou autres. On demande quelle différence il y a entre te idiotie acquise et la démence. Elle n'est pas grande assurément; mais je crois 'on peut répondre que ches les idiots par maladie ou par accident, l'intelligence te incomplète, les facultés que les progrès de l'âge perfectionnent restent à l'état

<sup>1)</sup> L'nion médicale, 13 avril 1847.

<sup>2)</sup> London medical Gazette, 2011 1848.

<sup>3)</sup> Archives de médecine, 4° série, 1845, t. IX, p. 220.

<sup>¿</sup> Union médicale, 13 novembre 1847.

rudimentaire, tandis que, dans la démence, ces facultés, autérieurement pavenues à leur entier développement, s'affaiblissent à un plus ou moins grand dept, de manière à laisser des traces de leur existence passée jusqu'au moment où la dimence est arrivée à son dernier terme, auquel cas les sujets ressemblent aux idint de naissance dont les facultés ne se sont pas du tout développées. Toujours estque lorsque, chez un enfant, il survient un accident ou une maladie qui arrête le développement de l'intelligence, il en résulte un état absolument semblable à cele qui caractérise l'idiotie congénitale; c'est au point que, le plus souvent, il est inpossible à l'homme le plus habile d'indiquer, sur deux individus qu'on lui presente, quel est celui qui est idiot de naissance et celui qui l'est devenu dans me enfance. Or, dans l'histoire des autres maladies, nous n'avons pas bésité à résur sous une seule dénomination les affections identiques dans leurs symptèmes, quelle que fût leur origine; pourquoi agirions-nous différemment à l'égat à l'idiotie?

Cette maladie, à laquelle on a donné les noms de stupidité, imbécillité, iltisme, etc., offre une variété décrite sous la dénomination de crétinisme (l'

Je n'insisterai pas sur les causes de l'idiotie. Il est certain que cette actue est ordinairement congénitale. Les enfants peuvent en avoir le germe au mant même de la conception (idiotie héréditaire, crétinisme), ou bien quelque actue survenant, soit chez la mère, soit chez l'enfant, pendant la grossesse ou pender l'accouchement, le développement des facultés intellectuelles se trouve emploir.

Les causes de l'idiotie acquise se trouvent presque toujours dans une afectie encéphalique.

Symptômes. Il y a de très grandes différences dans les divers cas d'idiote. Le sujets jouissent-ils encore des facultés intellectuelles et affectives, mais sedemes à un degré plus faible que le commun des hommes, c'est l'imbécillité dont le quirol nous a donné une bonne description. Lorsque ces facultés étant touts traffaiblies, il en est quelques unes qui manquent complétement, c'est le presidegré de l'idiotie proprement dite. Lorsqu'il ne reste que les instincts, a pre ceux-ci même sont plus ou moins obtus eu détruits, c'est le dernier de l'idiotie dans lequel l'homme est presque réduit à l'état d'automate, et devi inférieur aux animaux. Enfin, il est des individus habitant certaines vallées (value des Pyrénées, etc.) qui offrent l'affaiblissement de l'intelligence dont il s'apt e de plus le développement de la glande thyroïde, diverses déformations corporde etc.; c'est cette espèce d'idiotie endémique qui a reçu le nom de crétiment.

Vent les diverses catégories d'idiots que je viens d'indiquer? Je ne le pense par l'aut, si l'on veut avoir une idée complète de cette maladie, recourir sex trats spéciaux, ce qui n'est nécessaire que pour les médecins qui s'occupent exchantement des maladies mentales. Pour le praticien, il suffit de savoir qu'à l'affairement ou à l'anéautissement de l'intelligence, dont les conséquences sont facès comprendre, se joignent divers tics nerveux et d'autres névroses indiquées per la laut (contractures, etc.).

Je me contenterai d'indiquer les recherches intéressantes d'Esquirol, de Les

<sup>1)</sup> PERRUS, Mémoire sur le Goître et le Crétinisme (Bulletin de l'Académie de maire Paris, 1851, t. XVI, p. 200).

le MM. Foville, Cerise, Marchand, sur la conformation de la tête des idiots, et es diverses lésions que présentent les malades.

Traitement. L'idiotie, à quelque degré qu'elle existe, doit être considérée comme incurable, en ce sens qu'on ne parvient pas à mettre les sujets, sons le rapport intellectuel, au niveau des hommes ordinaires; mais on peut améliorer notablement leur état, lorsqu'il reste chez eux une lueur d'intelligence : c'est ce qu'ont prouvé les faits cités par Itard (1), et ceux que nous a fait connaître récemment M. Séguin (2). On doit donc bien se garder d'abandonner les idiots à leur triste sort, comme en le faisait autrefois; il faut d'abord, par l'hygiène, chercher à raffermir la constitution et à donner un plus grand degré de développement à l'organisme; puis, par l'éducation morale, réprimer les mauvaises habitudes, développer les facultés affaiblies, et diriger les instincts de manière que les malades ne paraissent pas trop étrangers à tout ce qui les entoure. On trouvera, sous ce rapport, d'excellentes indications dans l'ouvrage de M. Séguin que je viens de citer.

### ARTICLE XVIII.

#### SATYRIASIS.

Le satyriasis est encore une affection sur laquelle je n'ai pas à m'étendre.

C'est une maladie fort rare dans tous les pays, et surtout dans nos régions. Elle consiste dans une érection continuelle du pénis, avec désir immodéré et presque insatiable de consommer l'acte vénérien.

Aujourd'hui tout le monde convient que, pour que le désir immodéré du coît mérite de trouver place dans le cadre nosologique, il saut qu'il y ait un dérangement des sacultés intellectuelles, un état semblable à celui qui constitue la nymphomanie; car l'extrême tendance au coît qu'on remarque chez certains individus, raisonnables d'ailleurs, ne peut pas être considérée comme une maladie.

Les causes sont une continence excessive, la lecture de certains ouvrages qui exaltent l'imagination, et aussi certaines affections cérébrales. On a voulu trouver la lésion essentielle de cette maladie dans le cervelet, qui, dans le système phrénologique, préside aux fonctions génitales; mais on n'a pas fourni de preuves valables à l'appui de cette opinion. Nous avons vu plus haut les effets des canthurides; quand elles occasionnent le satyriasis, il y a délire (3).

L'érection continuelle du pénis, l'éjaculation fréquente, le délire, et divers autres troubles des facultés intellectuelles, tels sont les symptômes du satyriasis. On a cité des cas dans lesquels l'éjaculation avait eu lieu un nombre extrêmement considérable de fois (4), et s'était même reproduite très peu de temps avant la mort.

Le satyriasis se distingue du priapisme en ce que celui-ci consiste dans l'érection permanente du pénis, sans désir insatiable d'accomplir l'acte vénérien. Le satyriasis est une maladie grave, non par suite de l'état des organes génitaux, mais parce qu'il est le plus souvent l'expression d'une affection redoutable.

Traitement. Lorsqu'il existe une cause évidente de la maladie, c'est à combattre cette cause qu'il saut s'attacher. Les principaux moyens dirigés contre l'affection

<sup>(1)</sup> Traile des maladies de l'orcille; Paris, 1812, 1, 11. p. 43'1 et sniv.

<sup>(2)</sup> Traitement moral, hygiène et éducation des idiots, etc.; Paris, 1846.

<sup>(3)</sup> Voy. art. Cystite.

<sup>(4)</sup> Voy. Cystite produite par les cantharides.

sont les antiphlogistiques, les émollients, les réfrigérants, en un mot tout ce qui peut calmer la surexcitation des organes génitaux, et surtout arrêter les progrètes lésions des centres nerveux, lorsqu'il en existe. A l'article consacré aux empoissements, j'exposerai le traitement opposé à l'empoisonnement par les canthariles dont j'ai déjà dit un mot à propos de la cystite que produit cette substance.

Inhalations de chloroforme. Un moyen qui s'est montré très efficace entre le mains de M. le docteur Dumont de Monteaux (1) consiste dans les inhalation rechloroforme. Dans un cas rapporté par ce médecin, elles ont fait très rapidents cesser un satyriasis inquiétant. On ne saurait donc trop les recommander.

Je ne rappellerai pas les raisons qui m'engagent à glisser aussi rapidement me cette maladie, elles seront facilement comprises.

### ARTICLE XIX.

#### PRIAPISME.

Pour les mêmes motifs, cet article sera très court. Le priapisme est l'émme permanente et douloureuse du pénis, sans désir d'exercer l'acte vénéries.

Les causes sont locales, et tous les auteurs reconnaissent que cette maladiente pas le résultat d'une affection cérébrale comme le satyriasis, mais une névous de organes génitaux, causée presque toujours par l'irritation d'un organe voisin ou de parties constituantes du pénis.

Cette irritation est produite dans la vessie par une cystite, par la présence d'us calcul; dans le rectum, par les oxyures ou par une inflammation quelconque; dans le canal de l'urètre, par la gonorrhée ou un rétrécissement; dans le prépuce, par la balanite, l'accumulation de la matière sébacée. Quelquesois cependant le propisme a lieu en l'absence de ces causes, et alors on l'a attribué à la continence un contraire à l'onanisme, aux excès vénériens, aux écarts de régime, à l'abosée alcooliques.

L'érection du pénis, telle que je l'ai indiquée, est le seul symptôme du prisper Cette assection est beaucoup moins redoutable que le satyriasis, parce que sauses sont plus faciles à combattre.

C'est dans la connaissance de ces causes qu'on trouve les indications du traitment, et par conséquent les avoir signalées, c'est avoir indiqué au praticien la conduite qu'il doit tenir. Aussi me contenterai-je d'ajouter que les antiphlogistiques la saignée, surtout dans les cas de pléthore, les émollients, les réfrigérants, les calmants et les antispasmodiques sont les moyens qui conviennent dans les cas sans où une cause locale ne peut être découverte. Dans les autres, rien de plus facile que le traitement.

### ARTICLE XX.

#### NYMPHOMANIE.

Tous les auteurs s'accordent à dire que la nymphomanie, qui a pour signe procipal une tendance immodérée au coît de la part de la semme, et qui, seus ce se

(1) Union médicale, 1860.

port, peut être comparée au satyriasis, n'est que la conséquence d'une lésion de l'intelligence. A ce titre elle doit plutôt trouver place dans la description de la solie qu'obtenir une description à part. Aussi ne sait-on guère aujourd'hui que la mentionner dans les traités de thérapeutique. On conçoit bien que je ne dois pas entrer dans de plus grands détails que les autres auteurs.

Cette affection, qu'on a aussi nommée fureur utérine, n'est pas fréquente.

Elle peut être considérée comme un simple symptôme de solie; mais on a cité des cas (1) dans lesquels des lésions physiques des organes génitaux ont été sa cause déterminante.

Un désir immodéré du coît étant le caractère principal de la nymphomanie, on conçoit sacilement ce qui en résulte. La semme perd toute pudeur, provoqué indisseremment tous les hommes, use quelquesois de violence envers eux, et peut même s'adresser aux animaux (Manget). Elle se livre publiquement à la masturbation, et cela principalement dans le but d'exciter les désirs des hommes qui sont en sa présence. En même temps elle maniseste ordinairement, par d'autres symptômes (érotomanie, accès de sureur, etc.) le désordre de son intelligence.

Cette affection, considérée comme nous le saisons ici, est presque toujours in-

curable.

S'il existe des lésions des organes sexuels, le traitement peut avoir quelque efficacité en les faisant disparaître. C'est ainsi qu'on a vu des nymphomanes guéries par l'excision du clitoris trop développé, par la cure d'une dartre des parties sexuelles, par la disparition des oxyures, etc.

Dans les cas où une trop grande continence est la cause de cette affection, le mariage peut procurer la guérison, qu'on a vue survenir à la suite d'une grossesse ou de l'établissement des règles.

### ARTICLE XXI.

#### ANAPHRODISIE.

L'anaphrodisie est, soit l'absence des désirs vénériens, soit l'impossibilité de érection du pénis. Il est rare que l'absence des désirs vénériens survienne avant . n âge avancé, tandis que l'on observe à tous les âges et dans des circonstances des diverses le défaut d'érection du pénis, qui est une des causes de l'im-uissance.

On a vu la maladie se déclarer à la suite d'une continence trop prolongée anssi ien qu'à la suite des excès vénériens. Les autres causes sont les passions tristes certaines maladies dont j'ai déjà parlé, telles que les pertes séminales involonties, le diabète, les maladies de la moelle. Il est des cas où l'anaphrodisie peut regardée comme congénitale, et, dans ces cas, les organes génitaux sont malanformés ou se développent très peu. Enfin les cas ne sont pas rares où une vive motion au moment de l'acte vénérien empêche seule l'érection; mais, en pareil es, il n'y a qu'une anaphrodisie passagère.

Les moyens à opposer à cette affection dépendent des causes qui l'ont produite. il y a débilitation de l'économie, on donnera des taniques et des excitants géné-

<sup>(1)</sup> Foy. Esquinol, Des maladies mentales; Paris, t. II. p. 32.

raux; en même temps ou prescrira les bains de siège proids, les lations fronts sur le bassin, et puis les divers topiques excitants qui peuvent ranimer les organs génitaux. On a appliqué dans ce but l'électricité. Quant aux médicaments aphrodisiaques, les principaux sont les cantharides et le phosphore; mais on soit combien ces remèdes sont dangereux. Il fant surtout se garder de les prescrire les qu'on a quelque raison de croire que l'anaphrodisie dépend des progrès de l'àccirconstance qui pourrait être cachée ou sur laquelle les sujets pourraient se la illusion. Enfin les affections mentionnées plus haut seront traitées suivant les precipes établis dans plusieurs des articles précédents : c'est le seul moyen de remdier à l'anaphrodisie qui est la conséquence de ces maladies.

### ARTICLE XXII.

#### NOSTALGIE.

On donne le nom de nostalgie à la tristesse prosonde et au dépérissement que cause l'éloignement du pays natal.

Cette affection est surtout fréquente chez les jeunes gens qui quittent première sois leur samille, et en particulier chez les jeunes militaires.

La perte de la gaieté habituelle est le premier signe auquel on reconait con affection. Les malades cherchent à la dissimuler, et pour cela ils recherchent à solitude où ils se livrent à un chagrin d'autant plus vif qu'ils ont fait plus d'estre pour paraître gais devant les personnes étrangères.

Pendant un certain temps le mal ne consiste que dans cette tristesse; man une époque variable, il s'y joint de la langueur, de l'abattement des forces, un ér rangement plus ou moins marqué des digestions, des palpitations, l'affaillement de l'intelligence, l'amaigrissement, en un mot, tous les signes d'un dépirér ment plus ou moins rapide, et sur lequel je n'entre pas dans de grands dérir parce qu'il est extrêmement sacile d'en concevoir tous les symptômes.

Si les malades n'ont pas l'espoir de retourner prochainement dans leur pas les voit dépérir de plus en plus et succomber dans le marasme.

De puissantes diversions peuvent néanmoins prévenir cette terminaison fonce.

Il n'est pas rare àussi de voir les nostalgiques se donner la mort.

Dans les premiers temps la nostalgie peut être difficile à reconnaître, par se du soin que mettent les malades à la dissimuler; mais bientôt elle devient évider et un des moyens les meilleurs pour s'assurer de son existence consiste à par aux malades de leur pays; alors on les voit s'animer, rougir, verser des la un mot exprimer une émotion profonde, et si l'on peut leur promettre qui reverront bientôt le lieu de leur naissance, l'espoir a promptement effacé touter traces de la maladic.

La nostalgie est assez souvent simulée, surtout par les jeunes militaires. Le trouve en ce cas un excellent moyen de diagnostic dans les soins que les nous que se mettent, ainsi que nous l'avons vu plus haut, à dissimuler la cause de le dépérissement. Ceux qui simulent la nostalgie s'empressent, au contraire, de plaindre de leur éloignement du pays natal.

Le traitement de la nostalgie est nécessairement un traitement moral. Lorque peut renvoyer les malades dans leur pays, ils sont très promptement réplis :

n est souvent de même lorsqu'on peut leur faire croire à l'espeir d'un prochain tour; mais il est bon alors d'avoir recours en même temps aux moyens suivants ui hâtent et assurent la guérison.

On tâche de procurer aux malades la société de personnes de leur pays; on leur rocure aussi des distractions; on varie leurs occupations; on leur fait faire un cercice journalier qui, sans être trop fatigant, procure un sommeil profond; enfin n tâche d'opérer sur le malade une puissante diversion, en excitant chez lui uelque passion qui s'empare de ses pensées. Mais le plus souvent, il faut le econnaître, tous ces moyens restent sans effet, et il n'y a réellement que le retour ans le pays natal qui produise une guérison complète.

### ARTICLE XXIII.

#### MUTISME ACCIDENTEL.

A l'article Aphonie (1), j'ai dit qu'il fallait distinguer de cette affection, qui onsiste dans la perte de la voix sans perte de la parole, le mutisme accidentel, lans lequel les malades ne peuvent plus faire entendre un seul mot. Cette dernière naladie est beaucoup plus rare que l'aphonie.

Tout en distinguant ces deux affections, les auteurs n'ont pas en le soin de les éparer suffisamment, et il est difficile, dans leurs descriptions, de reconnaître ce qui appartient à l'une et à l'autre.

La cause la plus fréquente du mutisme accidentel est une émotion vive; pnis siemnent les attaques d'hystérie, qui produisent bien plus souvent l'aphonie; pnis nous trouvons la présence des vers dans le canal intestinal, signalée par Schroeter et plusieurs autres auteurs. Dans un cas rapporté par M. Richter (de Wissbaden), l'aphonie se montra tous les jours, à la même heure, comme une fièvre intermitmente; Eggerdes (2) a rapporté l'histoire singulière d'un mutisme épidémique chez les militaires d'une garnison. L'affection les prenait dans les circonstances les plus variées et sans cause appréciable.

Je ne parle pas ici du mutisme causé par la destruction des nerfs récurrents ou par une attaque d'apoplexie; il n'est alors qu'un symptôme. Je passerai également sous silence le mutisme causé par les divers empoisonnements, parce que j'aurai à m'en occuper plus tard.

Lorsque le mutisme est essentiellement nerveux, il constitue le seul symptôme de l'affection.

Souvent cette assection dure quelques jours, puis disparaît tout à coup pour reparaître plus tard, et ainsi de suite. Elle se termine par la guérison.

Rien ne serait plus facile que le diagnostic, s'il n'était à craindre que cette affection ne fût simulée. C'est en cherchant à surprendre les malades et en les observant à tous les instants qu'on découvre la simulation. C'en est assez sur ce diagnostic, qui intéresse les médecins chargés d'examiner les recrues, bien plus que les praticiens ordinaires.

Le traitement de cette maladie est peu précis, parce que nous n'en possédons

<sup>(1)</sup> Voy. art. Aphonic.

<sup>(2)</sup> Acta naturæ curiosorum, ann. IV, dec. III.

que des cas rares. Dans l'épidémie citée par Eggerdes, le tortre stibié à du vomitive, le succin et l'ammoniaque procurèrent la guérison.

Dans les cas où l'on a soupçonné la présence des vers dans l'intestin, on a donné les anthelmintiques, et l'expulsion des entozoaires a été suivie du retour de la parole.

Lorsque le mutisme est le résultat d'une attaque d'hystérie, on met en experincipalement les antispasmodiques.

Ensin, dans les cas où la maladie s'est produite sons sorme périodique, le chifate de quinine en a triomphé.

L'électricité appliquée à l'aide de la pile de Volta a eu un plein succès entre mains du docteur Pellegrini (1). On employa la pile de Volta, le pôle zinc sur revertèbres cervicales, et le pôle cuivre sur les côtés de la glotte. Douze séance de 200, 300, 400 secousses guérirent la maladie.

### ARTICLE XXIV.

# HYDROPHOBIE NON BABIQUE.

L'hydrophobie simple ou non rabique à été distinguée avec raison de l'impossible rabique ou rage. Non seulement, en effet, cette dernière à une caux me spéciale qui en fait une affection à part, mais encore, ainsi qu'on va le voir. I pre quelques signes qui servent à distinguer la simple hydrophobie de la rage, or que, dans quelques cas, le diagnostic présente de grandes difficultés. C'est proquoi je range parmi les névroses simples l'hydrophobie non rabique, tandis qu' réserve pour une autre partie de cet ouvrage la description de la rage.

M. Chomel (2) reconnaît trois espèces d'hydrophobie: 1° la simple horres 'liquides; 2° l'hydrophobie symptomatique; 3° l'hydrophobie rabiforme ou '; spontanée. Cette division doit être suivic.

1º Simple horreur des liquides. La première espèce n'offre qu'un très saible térêt; car, ainsi que le sait remarquer M. Chomel, elle ne réclame aucun per actif de traitement. Je me contenterai, par conséquent, de dire que cette horse des liquides, qui n'a rien de grave, est parsaitement compatible avec la set que la circonstance la plus remarquable dans laquelle on l'a vue se dévelopé est la grossesse.

2º Hydrophobie symptomatique. La seconde espèce constitue un symptome in rare de diverses maladies. C'est surtout dans les maladies fébriles graves qu'elle manifeste. Elle coïncide avec un délire violent, et l'on peut voir alors se produc d'autres symptômes de la rage, comme les convulsions, la constriction phanis gienne et le crachettement. Il s'y joint aussi quelquesois l'envie de mordre come dans l'hydrophobie rabisorme dont je vais parler.

Ce symptôme indique toujours une très grande gravité de la maladie principal et la mort ne tarde pas à survenir. J'ai vu, il y a quelques mois, à l'Hôtel l'annexe, un homme affecté de rhumatisme articulaire être pris tout à comp. 527 qu'on pût en découvrir la cause dans la violence de la maladie ou dans l'interest.

<sup>(1)</sup> Giorn. per servire ai progress. et Journ. des conn.-méd. chir., navembre 1941. (2) Dict. de méd., t. XV, 1837.

lu mouvement fébrile, de détire funieux, d'horreur des boissons, de sputation, le constriction pharyngienne, et succomber en quelques heures.

- Le traitement de l'hydrophobie symptomatique, dit M. Chomel, est généralement subordonné à celui de l'affection à laquelle elle est liée. Il offre néaumoins me indication commune, celle d'introduire dans l'économie, par d'autres voies, es substances médicamenteuses et nutritives qui ne peuvent plus y être portées par déglutition. En conséquence, les liquides et quelquesois les médicaments solides eux-mêmes doivent être administrés en lavements, en bains, en fomentations, en cataplasmes, quelques uns pourraient même être injectés dans les veines.
- 3° Hydrophobie rabiforme. La troisième espèce, c'est-à-dire l'hydrophobie rabiforme ou rage spontanée, est bien plus importante à étudier; elle ressemble beaucoup à l'hydrophobie rabique, et, comme je le disais plus haut, le médecin peut être appelé pour des cas embarrassants.

C'est une affection rare; elle a pour causes principales la peur soit d'avoir été mordu par un chien enragé ou un hydrophobe, soit d'avoir contracté la rage en communiquant avec un individu affecté de cette maladie. Les vétérinaires ent reconnu chez le chien une espèce de rage qui ne se communique pas. Si une perconne est mordue par un chien affecté de cette maladie, la terreur peut la rendre hydrophobe. Enfin l'hydrophobie rabiforme peut être causée par une grande frayeur qui n'a aucun rapport avec aucune espèce de rage. J'en ai vu un exemple trappant dans le service de M. Louis à la Pitié, chez une jeune fille qui, conduisant une charrette, avait failli écraser un enfaut. Tous les symptômes de la rage se manifestèrent peu de jours après cette émotion vive. Viennent ensuite des causes moins importantes : la suppression des menstrues ou d'un autre flux; la morsure d'un animal furieux, la chaleur, le froid, etc.

L'hydrophobie rabiforme a une incubation comme l'hydrophobie rabique; mais l y a cela d'important à considérer, que tantôt elle se développe beaucoup plus tôt que celle-ci (quelques heures après l'accident), et tantôt elle ne se manifeste qu'après plusieurs années et lorsqu'on ne peut plus raisonnablement attribuer la mala-lie au virus rabique, mais bien à l'influence de l'imagination frappée.

Le début est quelquesois subit; d'autres sois il est précédé de symptômes nercux plus ou moins alarmants, tels que la tristesse, l'inquiétude, les cauchemars, es frayeurs, les pandiculations. On peut aussi ranger parmi ces symptômes précurseurs divers troubles de la digestion.

Symptômes. Le premier symptôme caractéristique est l'horreur des liquides, un sentiment pénible au contact de l'air frais, à la vue des corps brillants; en même emps se montrent la constriction de la gorge, la sputation, les comulsions, la verte de l'appétit, en un mot les symptômes propres à la rage et dont je renvoie a description à l'article consacré à l'hydrophobie rabique. Il faut ajouter que pluieurs malades manifestent des envies de mordre, et mordent même les personnes qui leur donnent des soins. Nous verrons plus loin quelle est la valeur de ce signe.

Dans quelques cas il n'y a qu'une simple horreur des liquides avec tristesse plus moins grande : c'est l'hydrophobie dans sa plus simple expression. Dans d'autres : as, les prodromes existent seuls.

L'hydrophobie rabiforme peut être de très courte durée (quelques heures) se prolonger fort longtemps (plusieurs années). Cette durée est importante

à constater, parce qu'on n'observe pas ces deux extrêmes dans l'hydropholie rabique.

L'hydrophobie rabisorme se termine souvent par la guérison. C'est là une discrence entre elle et la rage, plus grande encore que celles que j'ai signalées jusqu'à présent, et l'on doit admettre, avec M. Chomel, que les cas de guérison qu'es a cités appartiennent à cette hydrophobie spontanée, car de tous ceux où il a été bes démontré que la rage avait été communiquée par un animal, il n'en est pas u seul qui ne se soit terminé par la mort.

Il n'est pas de lésion anatomique qu'on puisse attribuer à l'hydrophobie nàte forme.

La seule affection avec laquelle on puisse confondre cette hydrophobie est rage. Le premier élément du diagnostic se trouve évidemment dans l'existence . l'absence de la cicatrice résultant d'une morsure. S'il en existe une, c'est en présomption en faveur de la rage, mais ce n'est pas encore une certitude, ce l'animal pouvait être simplement irrité, et non enragé. Il faut examiner la cicité car nous verrons que, dans la rage, il arrive quelquefois que cette cicatria presonte quelques caractères importants (1). En l'absence de ces caractères, à 🕮 culté est grande; cependant on peut arriver au diagnostic en ayant égal su circonstances suivantes: L'hydrophobie s'est-elle déclarée au bout de queloheures ou de peu de jours, on a des présomptions en faveur de l'hydrophitrabiforme; ne s'est-elle déclarée qu'au bout d'un très long temps (plusieur une un an, plusieurs années), on a des motifs de poser les mêmes conclusions: délire, la fièvre, l'envie de mordre, appartiennent à l'hydrophobie rabifor-Ensin, si la maladie dure très longtemps, on doit admettre l'existence de « dernière affection, car la rage se termine par la mort, du troisième as conquième jour.

En parlant de la terminaison, j'ai dit que la guérison était fréquente, mais les cas de mort ne sont pas très rares, en sorte que le pronostic ne manque per gravité. La grande intensité des symptômes est le seul signe auquel on recomme cette gravité.

Il n'est pas un seul sait à l'abri de toute critique qui démontre la contagr: cette maladie.

Le traitement doit être divisé en moral et en physique. Le traitement more siste à démontrer, si l'on peut, à l'individu mordu, que le chien est bien pora Si on ne le peut pas, il faut mettre en usage le traitement préventif de la cas où le sujet n'a encore que des prodromes. Si le malade a fai de certaines pratiques, s'il croit à l'efficacité de quelque traitement empirité il faut bien se garder de le détourner d'y recourir. Enfin, s'il ne reste d'arm moyens que le raisonnement, il faut citer des saits et chercher tous les une de conviction qui peuvent paraître efficaces, suivant l'état social et le care de l'individo.

Le traitement physique est uniquement dirigé contre les symptomes; de dire mosez, car il s'ensuit que la pléthere doit être combattue par les émusicant quines; que les accidents nerveux exigent les antispasmodiques, etc., etc. l'a

1

**HOQUET.** 755

peine ntile d'ajouter que les médicaments doivent être assez souvent introduits par le rectum, car la déglutition peut être impossible. Les bains prolongés ont été souvent utiles. Je parlerai, à l'article Rage, de l'injection de l'eau dans les veines.

### ARTICLE XXV.

### HOQUET.

Le hoquet n'est, le plus souvent, qu'un accident très léger ou qu'un symptôme d'une autre maladie. Dans le premier de ces deux cas, il n'a aucun intérêt pour le praticien; dans le second, il sussit de l'étudier dans les maladies dont il est un symptôme peu grave. Mais, dans quelques cas aussi, le hoquet constitue une névrose rebelle, incommode, et qui peut entraîner à sa suite un dépérissement marqué.

Je n'entrerai pas ici dans les considérations physiologiques qu'on a présentées sur le hoquet. Qu'il me suffise de dire qu'on s'accorde aujourd'hui à regarder le phénomène qui le constitue comme le résultat d'une contraction subite et involoutaire du diaphragme, et qu'il consiste dans le passage brusque de l'air à travers la glotte rétrécie, d'où résulte une inspiration incomplète et bruyante à laquelle succède une expiration naturelle.

On a beaucoup écrit sur le hoquet, mais comme les auteurs qui s'en sont occupés n'ont pas traité spécialement du hoquet idiopathique, il y a souvent de la confusion dans leurs descriptions.

Causes. Le hoquet, tel que nous le considérons ici, se montre chez les sujets d'un tempérament nerveux, surtout chez les semmes atteintes d'une autre névrose, et en particulier de l'hystérie. Quelquesois il survient à la suite d'une émotion très vive, d'autres sois sans cause connue. Sauvages a cité un exemple de hoquet par imitation.

Le hoquet peut se prolonger pendant des mois, et même pendant des années. Il s'accompagne d'une anxiété plus ou moins grande; il augmente généralement après le repas, et surtout à la suite des émotions vives. Lorsqu'il est de longue durée, il peut amener un dépérissement marqué, et produire une tristesse profonde.

Traitement. Le traitement de cette affection n'a pas été établi sur des bases solides. Voici ce qui ressort de plus positif des faits rares que nous connaissons:

On a, dans quelques cas, eu recours avec succès aux émollients, à l'exercice, aux distractions. Plus rarement on a obtenu des avantages des opiacés et des anti-spasmodiques.

M. le docteur Le Blus (1) (de Villebroeck) a obtenu la guérison d'un hoquet convulsif des plus rebelles, par le sous-carbonate de fer uni à la belladone, de la manière suivante:

- 2/ Extrait de belladone..... 0,10 gram. | Sous-carbona te de fer.... 0,50 gram.
- F. s. a. douze pilules. Dose : une toutes les heures, des le second jour le hoquet avait diminué et le quatrième il avait disparu.
- M. le docteur Schuermans (2) a réussi à saire cesser les hoquets les plus intenses par un moyen des plus simples; car il consiste uniquement à faire manger au ma-
  - (1) Annales de la Sociélé de médecine d'Anvers, septembre 1848.
  - (2) Presse médicale helge, août 1849.

lade quelques morreaux de sucre. C'est un moyen que les praticiens pourront les lement expérimenter.

Les révulsifs sur l'épigastre ont été aussi mis en usage. Je dois mentioner spécialement le cautère actuel sur cette région. Dupuytren y a en recours avec succès dans un cas.

Borden avait déjà employé la compression épigastrique contre le hoquet. « récemment M. Rostan (1) a réussi à en arrêter un très rebelle, à l'aide de « moyen. Cette compression se pratique, soit à l'aide de la main fermée, soit, mien encore, à l'aide d'une pelote du volume du poing que l'on maintient avec u ressort de bandage herniaire.

Les vomitifs ont aussi été prescrits avec avantage, et il en est de même de la limonade sulfurique (acide sulfurique 4 grammes, eau 1000 grammes). Esta, i la maladie se présente avec une périodicité marquée, on doit recourir au quina et au sulfate de quinine. N'ayant aucun relevé de saits à citer, je se per qu'indiquer ces moyens, que le praticien devra essayer.

### ARTICLE XXVI.

#### MAL DE MER.

On a beaucoup écrit sur cette maladie, mais ce qui a été dit avant ces denies temps n'aurait pas un grand intérêt pour le praticien, car tous les médecins séries conviennent qu'on n'avait pas fait connaître de moyen thérapeutique vrainces efficace contre cet accident.

Récemment M.M. Guépratte (2), Pellarin (3), et surfout M. Semanas de Lyon ont donné de nouvelles théories du mal de mer et ont prescrit de nouveaux traimments que je ferai connaître dans cet article.

Le mal de mer consiste dans des vomissements répétés, avec abattement, de faillance, et un malaise extrême. Ce sont les mêmes accidents que sont éprouve certaines personnes la voiture et l'escarpolette, mais le mal de mer est généralment beaucoup plus intense. Une des causes principales de cette indispositione dans le roulis et le tangage du bâtiment. Le mal de mer se produit, par conquent, avec d'autant plus de facilité que la mer est plus agitée. Dans les très protents, on voit des personnes qui, dans toute autre circonstance, n'éproces aucun malaise, avoir tous les accidents du mal de mer. L'odeur de la cale. 2 vue de la mer, la vue des personnes qui vomissent, ajoutent à l'action de care cause.

Suivant M. Pellarin (5), le mal de mer ne serait autre chose qu'un résultat de la diminution de la force ascendante du sang dans l'aorte et dans les artères que naissent de la crosse par suite des mouvements que le corps subit, soit en mor soit en voiture, soit dans une balançoire.

M. Semanas a donné une tout autre explication du mal de mer. Cet autre

<sup>(1)</sup> Gazette des hópitaux et Revue médico-chirurgicale, mare 1847.

<sup>(2)</sup> Bulletin de l'Académie de médecine, t. 1X, p. 118 et 165.

<sup>(3)</sup> Séances de l'Académie des sciences, sévrier 1847.

<sup>(4)</sup> Du mal de mer, etc.; Paris et Lyon, 1859.

<sup>(5)</sup> Loc. cit.

observa à Alger, pendant les années 1846 et 1847, une espèce d'épidémie dont les symptômes ressemblaient à ceux du mal de mer, et parmi lesquels le vertige et les vomissements étaient surtout remarquables. Frappé de cette ressemblance, il vit que cette épidémie coîncidait avec la présence de brouillards épais et d'une odeur fatigante, venant de la mer; et, chez un sujet en particulier, il nota que la croisée ouverte du côté de la mer augmentait le vertige et les nausées. Dès lors il continua ses observations dans ses voyages sur mer, et il arriva à cette conclusion, que le mal de mer est une intoxication produite par des miasmes, et semblable à l'intoxication paludéenne. Il reconnaît l'influence du tangage et du roulis, ainsi que celle des autres causes que nous avons mentionnées plus haut ; mais, pour lui, ces influences sont secondaires, et, si le mai de mer est plus fréquent et plus violent lorsque la mer est mauvaise, c'est principalement parce que l'agitation des eaux donne lieu à une plus grande émanation des miasmes maritimes. Il a cité plusieurs saits qui, surtout par l'action du traitement, viennent à l'appui de cette manière de voir. Ces saits ne sont pas encore en très grand nombre, et il est important que les praticiens multiplient les expériences; car si, comme on peut l'espérer, elles sont confirmatives, on aura trouvé enfin un moyen de prévenir cet accident si commun et si désagréable. J'exposerai plus loin le traitement employé par M. Sémanas.

Il est peu de personnes qui, voyageant sur mer une première sois, ne soient prises de cet accident. Mais, presque toujours, au bout d'un temps variable et d'autant plus court que la mer est plus calme, cette disposition au mal de mer cesse; l'individu est amariné. Quelques sujets ne peuvent jamais supporter la mer, quelque persévérance qu'ils y mettent.

Symptômes. Je ne décrirai pas avec de grands détails les symptômes de cette maladie, connue de presque tout le monde. Qu'il me suffise de dire que, après que le malade a éprouvé de l'étonnement, du tournoiement de tête, une sensation de malaise à l'épigastre, les vomissements commencent, et, si le mal a de l'intensité, on voit les individus tomber comme une masse inerte, rester sans mouvement, insensibles à ce qui se passe autour d'eux, puis continuer à vomir, jusqu'à ce que le premier effet de la mer se soit dissipé. Toutes les fonctions sont dans un état marqué de langueur. On voit, lorsque le mal a une très grande intensité, des sujets rendre involontairement les urines et les matières fécales, mais ces cas sont rares.

Il est facile de distinguer dans ces symptômes les trois degrés signales par M. Sémanas (1), et qui sont utilès à connaître pour l'emploi de son traitement. Les symptômes vertigineux constituent le premier degré; les symptômes gastriques viennent s'y joindre : c'est le deuxième degré; enfin le collapsus caractérise le troisième degré.

On a dit que, si le mal se prolongeait, la mort pourrait en résulter. Je ne dis pas que la chose est impossible, mais a-t-on cité des saits concluants?

Traitement. On a conseillé bien des moyens contre le mal de mer; on a prescrit les antiémétiques, les antispasmodiques, les narcotiques, les acides. On a inventé des spécifiques divers, mais a-t-on réussi? On n'a qu'à voir ce qui so passe sur un bâtiment par un temps un peu mauvais, et l'on sera convaincu du contraire, car ceux qui ont apporté leurs spécifiques sont aussitôt atteints que les

<sup>(1)</sup> Loc. cil.

autres. Les seuls moyens qu'on doive recommander jusqu'à ce que l'expérience ait définitivement prononcé sur le traitement de M. Semanas, sont : 1 · de chardes à surmonter le mal en mangeant comme de coutume et en recommençant à mager après avoir vomi ; 2 · de se tenir en plein air et en mouvement, si on le pest 3 · de se comprimer l'abdomen avec une ceinture ; 4 · si l'on ne peut supporter le mouvement, de se coucher dans un lieu bas du navire, et d'y rester immobile.

Il résulte de la théorie de M. Pellarin (1) que les seuls moyens de traitement contre le mal de mer consistent à se coucher dans un cadre suspendu, à suivre un régime tonique et à se livrer à un exercice corporel actif. Ces moyens, qui ne set que palliatifs, sont loin d'être nouveaux, comme on vient de le voir, et ils ne défèrent pas de ceux qu'on employait généralement. Il n'en est pas de même de ce lui qu'a proposé M. Semanas. Voici comment il est dirigé par ce médecin :

#### TRAITEMENT DE M. SEMANAS.

C'est par le sulfate de quinine que M. Semanas combat le mal de mer, canar s'il s'agissait d'une sièvre intermittente. Les pilules ordinaires de sulfate de panine se desséchant sacilement, devenant dures et de difficile absorption, ce main a eu recours à la préparation suivante :

# Sulfate de quinine tartarisé.

- « Pour préparer le sulfate de quinine tartarisé :
- 24 Sulfate neutre de quinipe.. 5 parties. | Acide tartrique en poudre. 3 parties

Jetez les deux poudres dans un mortier de porcelaine, et triturez jusqu'à mélange inter (pendant dix minutes environ); cela sait, placez le mélange dans une capsule de reme abandonnez-le à l'air libre dans un endroit frais, pendant vingt-quatre heures environ

- » Au bout de ce temps, vous trouverez une masse résineuse d'un jaune pièce prenant aux doigts et très malléable. Cette masse a une saveur amère très procecée: projetée dans l'eau, à la température ordinaire, elle s'y fond absolume comme du sucre.
- » Pour préparer un nombre déterminé de pilules de sulfate de quinine tartas. chaque pilule devant contenir un décigramme de sel de quinine, on prendra auta de décigrammes de sulfate de quinine que de pilules à préparer, puis une qualit d'acide tartrique dans la proportion des 2/5° comme dessus.
  - »Si l'on voulait préparer vingt pilules, par exemple, la formule serait la suivant
  - 2 Sulfate de quinine..... 20 décigr. | Acide tartrique en poudre. 12 décigr.
- Après avoir opéré sur cette double quantité, comme il est dit ci-dessus, le preduit résultant n'aurait plus qu'à être divisé à la manière ordinaire, en vingt pariségales ou pilules.
- » Les pilules de sulfate de quinine tartarisé attirent sortement l'humidité de l'arce qui oblige de les tenir dans une boîte bien fermée et placée dans un lieu est indispensable, en outre, d'entourer lesdites pilules dans une grande quantité de poudre de guimauve, afin de diminuer leur état hygrométrique et de les me pêcher d'adhérer ensemble.

Voici maintenant comment ces pilules doivent être prises.

(1) Loc. cit.

Il faut d'abord en prendre huit à de courts intervalles, à jenn ou deux heures après le repas et deux heures avant l'embarquement.

Arrivé sur le bâtiment et pendant les deux premières heures, il saut adopter la station étendue, faire diète et occuper le plus possible la partie antérieure et moyenne du pont.

Il se peut qu'au bout des deux premières heures l'immunité soit complète, alors il suffit de prendre, pendant le jour seulement, une pilule toutes les deux heures, de se promener sur le pont et de prendre une bonne alimentation.

Si l'immunité est incomplète, on se conduit différemment, suivant l'état de la mer et le degré du mal.

La mer étant bonne, le mal de mer est-il au premier degré, il sussit d'une pilule toutes les deux heures et de continuer la diète en gardant la station éten-due. Le mal de mer est-il au deuxième degré, une pilule toutes les heures; et ensin deux pilules toutes les heures si le mal est au troisième degré. Il est bien entendu que la station étendue et la diète seront gardées pendant ce traitement.

La mer étant passable, le mal est-il au premier degré, une pilule toutes les heures. Est-il au second degré, deux pilules toutes les heures. Est-il au troisième, trois pilules toutes les heures jusqu'à six pilules, puis une pilule toutes les deux heures.

La mer étant mauvaise, le mal de mer est-il au premier degré, deux pilules toutes les heures jusqu'à six pilules, puis une pilule toutes les deux heures, station étendue non permanente, alimentation légère et peu copieuse. Le mal de mer est-il au second degré, trois pilules toutes les heures jusqu'à six pilules, puis une pilule toutes les deux heures, alimentation légère et peu copieuse. Le mal de mer est-il au troisième degré, trois pilules toutes les heures jusqu'à neul pilules, puis une pilule toutes les heures, station étendue et permanente, potages.

Si, après que l'immunité a paru se produire, on voyait reparaître des signes du mal de mer, on reprendrait le même moyen, suivant le degré du mai et l'état de la mer.

Il peut se saire que le sulsate de quinine ne soit pas supporté par l'estomac; alors, suivant M. Semanas, on pourrait avoir recours aux frictions avec le sulfate de quinine.

# Pommade de sulfate de quinine tartarisé.

24 Sulfate de quinine tartarisé... 32 décigr. Axonge fraiche...... 16 gram. Eau..... qq gouttes

Placez dans un mortier de porcelaine et triturez jusqu'à homogénéité complète.

Si l'on ne possédait pas du sulfate de quinine tartarisé tout préparé, on pourrait obtenir immédiatement la même pommade en procédant comme il suit :

2/ Sulfate de quinine...... 20 décigr. | Acide tartrique en poudre.. 12 décigr. | Placez dans un mortier, triturez avec quelques gouttes d'eau, et ajoutez :

Triturez de nouveau jusqu'à union complète.

Pour se servir de cette pommade, il faut en prendre sur le bout du doigt, gros comme un fort pois, puis porter le doigt ainsi chargé sous le creux de l'aisselle et

frictionner pendant un quart de minute. Une friction semblable devra toujours etc pratiquée sous l'une et l'autre aisselle; chaque double friction devra être répète au plus tôt toutes les demi-heures, au plus tard toutes les heures, suivant l'urgence des cas.

Chez l'adulte qu'on voudrait préserver du mai de mer, il faudrait pratiquer au moins six doubles frictions à la distance d'une demi-heure les unes des autres, à dernière une heure avant l'embarquement. Cela fait, arrivé sur le bâtiment, on x comporterait comme nous l'avons exposé plus haut, en remplaçant les pilules per un nombre égal de doubles frictions.

Chez l'enfant en bas âge qu'on voudrait préserver du mal de mer, deux outres doubles frictions à la distance d'une demi-heure, la dernière pratiquée une dest heure avant l'embarquement, seraient suffisantes. Arrivé sur le bâtiment, oux comporterait, pour la répétition des frictions, la diète, en un mot, pour la march à suivre, d'après l'état de la mer et le degré de malaise du sujet.

C'est maintenant, je le répète, aux médecins convenablement placés à convenablement placés à convenablement placés à convenablement bien facile à mettre en usage, et à nous éclairer définitivement sa valeur. Remarquons seulement que le traitement par les frictions n'a pe employé par M. Semanas, et qu'il ne le conseille que par analogie, pour de ce où le traitement interne ne serait pas praticable.

# ARTICLE XXVII.

#### MIGRAINE.

On ne trouve, dans les anciens auteurs, que très peu de renseignements sur la migraine, et encore faut-il les chercher dans des articles consacrés aux durre espèces de céphalolgie. C'est surtout de nos jours qu'on a étudié cette mix comme une affection particulière. Sauvages admettait dix variétés de migrar qu'il serait inutile de mentionner. Après lui, Tissot (1) a fait de cette affection sujet de ses recherches. M. Piorry (2) a décrit une variété très rare; M. J. Protan (3) est, de tous les auteurs, celui qui nous a donné le meilleur travail su sujet; enfin, je dois mentionner la thèse de M. Labarraque (4).

M. Pelletan (5) décrit quatre variétés de migraine: 1° la migraine stomar. 2° la migraine irienne (iralgie); 3° la migraine utérine; 4° la migraine pléthu: Je pense, avec les auteurs du Compendium (6), qu'il vaut mieux diviser u affection en sympathique et idiopathique.

# § I. - Définition; synonymie; fréquence.

On donne le nom de migraine à une affection essentiellement intermittent revenant à des intervalles plus ou moins rapprochés, et caractérisée par une des leur vive occupant ordinairement un des côtés de la tête. Les autres symptones sont variables.

- (1) Des nerfs et de leurs maladies (Obueres complètes; Paris, 1813).
- (2) Mémoire sur la migraine.
- (3) De la migraine et de ses dirers traitements: Paris, 1843, 2º édit.
- (4) Essai sur la cophalulgie et la migraine; Paris, 1837.
- (5) Loc. cil.
- (6) Act. Migraine.

La migraine a été primitivement décrite sous le nom d'hémicranie, d'où par orruption migraine.

La grande fréquence de cette affection est bien commu de tout le monde.

# § II. — Causes

# 1° Causes prédisposantes.

L'instuence de l'âge sur le développement de cette affection est évidente. Bien arement on la voit se développer avant quatorze ou quinze ans. Depuis cet âgé usqu'à vingt-cinq ans, apparaissent ordinairement les premiers accès, qui quelquesois aussi se montrent à l'époque critique. Il n'est pas rare de voir la disposition la migraine diminuer à mesure qu'on avance en âge.

Les autres causes prédisposantes sont le sexe féminin, le tempérament nerveux t l'hérédité.

#### 2° Causes occasionnelles.

Les divers troubles de l'estomac: les digestions difficiles, la faim, l'usage de cerains aliments très différents chez les divers individus, constituent une des causes es plus fréquentes des accès de migraine. La lecture, l'étude, la préoccupation près avoir mangé, sont, d'après M. Piorry, les causes de la migraine particulière qu'il a décrite. En pareil cas, ce serait par l'organe de la vue que commencerait e trouble nerveux. Les faits de ce genre sont, je le répète, fort rares. Il est plus commun de voir les accès de migraine survenir après qu'on a respiré certaines deurs sous l'influence des temps orageux, des émotions morales, des études trop prolongées, à la suite d'une promenade inaccoutumée au grand air, l'impression lu froid sur la tête.

On a vu la migraine se montrer en même temps que des lésions de l'utérus ou l'un autre organe, et disparaître avec elles; c'est la migraine symptomatique. Enant à la migraine sympathique, on l'observe surtout dans les troubles de la menstruation.

Ensin, il faut le dire, la migraine se développe fréquemment sans cause conue. On ne doit pas consondre avec elle la céphalalgie qui accompagne le coryza, angine légère, et d'autres affections.

### S III. — Symptômes.

La migraine se montre toujours par accès; ce sont donc les accès qu'il faut lécrire.

L'accès de migraine est ordinairement précédé de prodromes d'une durée vaiable. Ces prodromes sont : un malaise général, une moins grande aptitude au
ravail, une lassitude générale, des pandiculations, des bâillements, une plus grande
ensibilité au froid, et souvent de petits frissons parcourant les membres et le
ronc. Ces prodromes appartiennent en propre à la migraine idiopathique. La doueur qui la caractérise peut, en effet, leur succéder sans qu'il apparaisse aucun
utre phénomène.

Dans certains cas, à ces symptômes se joignent un malaise vers les hypochonlres, l'anorexie, des rapports, et même parfois la salivation. Il est plus rare de voir une espèce de boulimie précéder l'accès, ou d'observer un frisson marqué, des bourdonnements d'oreilles, la surdité, le brisement des membres. Dans la vairirare décrite par M. Piorry, ce sont des troubles de la vision (arc lumineux, characissement de la vue, dilatation de la pupille, etc.) qui précèdent l'apparities de la douleur. Dans des cas plus rares encore, les prodromes sont caractérisés par un engourdissement général ou local. Je dois ajouter que ces symptômes sont une variables, et que, bien qu'en général le même sujet soit pris de la même manièr, il éprouve parfois des accès qui s'annoncent par des prodromes inaccoutunés, on qui débutent sans prodromes.

Cette absence de prodromes n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire d'apre la description des auteurs. On l'observe principalement dans la migraine idipathique.

Début. Il est très rare que, dès le début, la douleur soit vive et étendre. L'és dans un point limité, ordinairement vers l'arcade surciliaire, qu'elle se maisse par un sentiment de tension plus ou moins marqué; puis elle s'étend, ainsi qu'elle verra tout à l'heure. Il n'est pas très rare d'observer des vomissement de début; les autres symptômes se montrent presque toujours plus tard.

Le principal symptôme de la migraine est la douleur. Cette douleur a mont variable. Occupant ordinairement l'œil, la narine, le front, la tempe d'un ché. de peut aussi envahir la région pariétale, l'occiput, et même commencer par compoints. Elle s'étend à toute la tête, ou bien, après avoir occupé un côté, elle s'empare assez fréquemment de l'autre; je l'ai vue gagner le cou, puis se porter compare des, et même aller jusqu'aux membres inférieurs chez un sujet. A meur qu'elle gagnait une partie nouvelle, elle laissait plus ou moins libres les premises affectées.

Le caractère de la douleur est variable. Elle est ordinairement aiguë, avec us sentiment de tension tel, que les malades disent que leur crâne va éclater. D'autre fois elle se manifeste par un sentiment de compression insupportable, surtout un les tempes. Je ne crois pas nécessaire d'indiquer les diverses nuances qu'elle présenter. Je signalerai seulement d'une manière spéciale les battements don'e reux éprouvés dans le crâne, et qu'on reconnaît, à l'aide de la plus légère observation, pour des battements artériels.

L'intensité de la douleur est très variable aussi, non seulement chez les différents, que le moindre travail est impossible.

Généralement les mouvements exaspèrent beaucoup la douleur. Sous leur les fluence, les battements douloureux, dont j'ai parlé plus haut, ainsi que le ment de tension éprouvé dans le crâne, augmentent beaucoup d'intensité. La matrication a fréquemment le même résultat.

Chez certains malades, une promenade au grand air calme cette douleur et la fait disparaître; chez d'autres, au contraire, elle l'exaspère notablement.

La lumière, le bruit sont aussi des causes d'exaspération de la douleur homent des les autres causes que j'ai signalées comme produisant les accè s'augmentent presque toujours l'intensité.

Des sensations particulières se joignent aussi parsois à la douleur propresse dite; ainsi des sujets éprouvent une espèce de frémissement dans le cuir cha-

e petits frissons locaux. D'autres ont parsois la sensation d'un liquide brûlant ou roid dans un côté du crâne. Ces sensations sont très variables.

J'ai eu occasion maintes sois de dire combien il est important de distinguer la ouleur spontanée de la douleur à la pression. Ces deux espèces de douleur doivent tre recherchées dans la migraine. En général, par la pression, on ne constate u'une augmentation de sensibilité occupant tout un côté de la tête, ou toute la ête; mais, dans quelques cas, cette exaltation de la sensibilité est telle, qu'il suffit e promener le doigt sur le cuir chevelu pour produire une douleur assez vive, et dans d'autres, ce qui est bien plus important à noter, on trouve les mêmes points douloureux que dans les névralgies trifaciale et cervico-occipitale (1). Le dirai, en parlant du diagnostic, quelles conséquences il saut tirer de ces saits.

Les yeux, dans les cas les plus violents, sont sensibles à la lumière, mais ils ne ont pas injectés et larmoyants comme dans la névralgie trifaciale franche. On l'observe pas non plus de phénomènes locaux du côté des narines et de la bouche; ependant j'ai vu un cas où les accès de migraine bien caractérisés se terminaient ar un écoulement abondant de matière liquide et verdâtre par la narine du côté ffecté. On a signalé, dans quelques cas, de véritables convulsions faciales dues à intensité de la douleur; ce symptôme est beaucoup plus rare dans la migraine que lans la névralgie trifaciale.

Tels sont les symptômes locaux de la migraine. Lorsqu'ils existent souls, ou lorsqu'ils sont seulement suivis des autres phénomènes qui vont être décrits, la mipraine est idiopathique. La description précédente s'applique par conséquent à cette espèce de migraine.

Les symptômes qui me restent à décrire sont presque tous les mêmes que eux qui ont été signalés comme prodromes, seulement ils acquièrent un plus aut degré d'intensité.

Il est surtout sréquent d'observer des troubles du côté de l'estomac, et le principal symptôme de ce genre consiste dans les nausées et les vomissements. Il est des sujets qui ne peuvent avoir de migraine sans vomir. La matière des vomissements se compose des aliments et des boissons; ce n'est que dans les cas très rares où ils deviennent très fréquents, qu'ils sont bilieux. Le vomissement soulage ordinairement les malades; mais il n'est pas rare de voir les accidents se reproduire pientôt, et de nouveaux vomissements être provoqués. Quelquesois, au contraire, le vomissement est marqué par une amélioration qui va rapidement croissant, et l'accès se termine ainsi. Dans tous les cas, le vomissement est précédé d'un malaise plus ou moins considérable, et les nausées peuvent se prolonger assez longtemps.

La face est ordinairement pâle. Les yeux sont battus, fatigués, languissants. Il st beaucoup plus rare de voir la face et les yeux rouges, gonssés, animés.

La chaleur de la peau est ordinairement naturelle, sauf à la tête, où elle est souent brûlante. Le pouls est presque toujours normal; quelquesois néanmoins on la vu petit et concentré, mais ces cas sont très rares.

Il est au contraire assez fréquent d'observer des sueurs quelquesois occupant particulièrement la tête, et alternant avec un sentiment de froid. Les sueurs se nontrent plus particulièrement vers la sin de l'accès.

<sup>1)</sup> Voy. mon Traile des nevralgies.

Enfin la fatigue, le brisement des membres, existent aussi fréquemment, manégalement vers la fin des accès. Dans un cas que j'ai déjà mentionné, des doukers se montraient dans les jambes, après que la tête était complétement débarration.

### § IV. - Marche; durée; terminaison de la maladie.

Nous avons dit plus haut que la migraine est une affection essentiellement intermittente. Les accès sont, en effet, séparés par des intervalles très variables qual à leur étendue, mais dans lesquels les malades recouvrent toujours complétent leur état de santé habituel : santé parfaite chez les sujets qui n'ont aucune abtion organique; bonne santé relative chez les autres. Le nombre des accès par être de trois, quatre et plus par mois, mais ces derniers cas sont très rare. I peut n'en exister que trois ou quatre par an. Il est plus ordinaire d'en observe ut tous les mois ou toutes les six semaines, mais il n'y a aucune règle fixe à cet qual. Chez certaines femmes, la migraine se montre à toutes les époques mensarules, et n'est dissipée que par l'apparition des règles. On a cité des cas de migraine retermittente périodique, mais on a fait observer que, dans la plupart, il état les probablement question de névralgies intermittentes.

La marche des accès mérite aussi une mention. Il est bien rare que la migre se maintienne au même degré d'intensité pendant toute la durée de l'acci le douleur, d'abord légère, va en augmentant jusqu'à son summum d'intente puis il y a des moments d'amélioration et d'exacerbation plus ou moins marque jusqu'à ce qu'enfin les symptômes commencent à décroître pour disparaître bestôt tout à fait.

Dans la durée, il faut considérer la durée de la maladie et la durée de ma la durée de la maladie est longue; elle peut se prolonger pendant toute la la Le plus souvent les accès commencent à s'éloigner vers l'âge de quarante ans. per disparaître vers soixante, mais il y a de nombreuses exceptions à cette règle qu'il y a de certain, c'est que la durée de la migraine est presque toujour in grand nombre d'années. La durée des accès est ordinairement de douze à l'esquatre heures. Elle peut néanmoins ne pas dépasser une, deux et trois heure piens se prolonger pendant deux et même trois jours; ces derniers cas sont le per rares. Des circonstances très diverses peuvent abréger la durée des accès: and une promenade, un spectacle attachant, un repas, et aussi l'usage de que moyens que j'indiquerai dans le traitement; mais jamais, on presque jamais. The peut tirer de ces circonstances une règle sûre pour l'avenir, c'est-à-dire que ce qui, dans un accès, aura été très utile, peut être dans les autres complétenes inutile, ou même augmenter les accidents.

La migraine n'a jamais une terminaison fatale. J'al dit plus haut que vers l'a de soixante ans on la voit disparaître; cependant il n'est pas très rare de la vos prolonger au delà. La terminaison des accès a lieu ordinairement pendant le surmeil de la nuit. Au réveil, les malades se trouvent complétement revenus à l'a état normal, ou ne conservent qu'un peu de fatigue et de lourdeur de tête qu'un dissipent bientôt. D'autres fois la migraine se dissipe au milieu du repas, on des d'autres circonstances déjà mentionnées.

Accès considéré d'une manière générale. Il résulte de ce qui précède, que les malades sont atteints d'un violent accès de migraine, ils sont obles

ester conchés, immobiles, loin du bruit, de la lumière; qu'ils demandent qu'on es laisse absolument tranquilles, et cherchent le sommeil, qui, tant que l'accès lure, est incomplet, pénible et entrecoupé, Lorsqu'ils veulent se lever, ils éprouent des étourdissements, des horripilations, et sont forcés de se recoucher prompement.

Dans d'autres cas, au contraire, la douleur n'empêche ni les mouvements, ni e travail, et entre ces deux extrêmes il y a des nuances à l'infini.

### § V. — Diagnostie; pronostie.

Le diagnostic de la migraine est tellement facile, que les personnes étrangères à l'art ne s'y trompent presque jamais; c'est donc un luxe de détails bien inutile que de chercher, comme on l'a fait, à distinguer la maladie des névralgies de la tête, du rhumatisme de cette partie du corps, des douleurs de tête qu'on remarque dans les maladies aiguës, dans les maladies cérébrales, etc. Qu'on se rappelle seulement que la migraine est une affection qui, dans l'intervalle des accès, laisse es sujets dans leur état primitif de santé, et l'on ne pourra pas commettre d'erreur le diagnostic.

Deux seules affections pourraient peut-être, dans des circonstances toutes partiulières, et seulement à leur début, être prises pour la migraine : c'est la névralie et la dermalgie intermittentes de la tête, en supposant que la dermalgie se nontre avec le caractère intermittent, ce que l'expérience ne nous a pas encore ppris. On a dit que la concentration de la douleur dans le trajet des nerss était an signe propre à faire reconnaître qu'on a affaire à une névralgie plutôt qu'à la migraine : le fait est vrai en général ; mais, d'un côté, même en ayant égard aux points douloureux ou foyers de douleur, il n'est pas toujours possible de circonscrire exactement la douleur de la névralgie, et, de l'autre, il est des cas, j'en ai ru un certain nombre, dans lesquels la migraine a pour principal caractère une louleur contusive, avec points douloureux à la pression, et même des élancements lans le trajet des nerss. Le plus souvent, il est vrai, cette douleur sinit par occuer tout un côté de la tête et même toute la tête, mais il n'en est pas toujours ainsi. votons toutefois que la névralgie intermittente, qui s'accompagne des symptômes ndiqués dans un autre article, se reproduit tous les jours ou tous les deux jours. andis que la migraine non douteuse présente entre les accès des intervalles plus rands et plus ou moins variables. Les mêmes réflexions peuvent s'appliquer à la lermalgie intermittente, dont nous admettons la possibilité; car on voit quelqueois, dans la migraine, la sensibilité s'exalter beaucoup dans le cuir chevelu. La nigraine, quand elle prend les caractères que je viens d'indiquer, pourrait être lésignée sous les noms de migraine névralgique et dermalgique.

Pronostic. Le pronostic de la migraine n'est grave dans aucun cas.

### S VI. - Traitement.

Il laut distinguer le traitement de la maladie du traitement des accès.

4° Traitement de la maladie. Il est presque entièrement hygiénique; il coniste à étudier les habitudes du sujet et à examiner les accidents qui se joignent à douleur hémicrânienne pour prescrire les moyens préventifs. La migraine estle produite par un trouble de l'estomac, on prescrit un régime sévère s'il y a des ignes d'indigestion; on conseille de ne pas laisser trop longtemps l'estomac vide, si le jeune trop prolongé produit les accès; on recommande au malade de remquer quels sont les aliments qu'il a pris avant l'accès, asin que, si l'on observence certaine coıncidence entre l'usage d'un aliment et le retour des accès, on renonce aussitôt. Tels sont les préceptes généraux; l'application en sera sacile.

On peut encore, dans le même but, prescrire de temps en temps, et sur avant l'époque présumée du retour des accès, un vomitif on un purgatif; mas faut que la maladie soit bien violente pour que les malades se soumettent a traitement.

Les digestions sont-elles ordinairement difficiles, y a-t-il quelques signes de ptralgie, on aura recours au traitement de ces affections, qui a été exposé dus m autre partie de cet ouvrage (1).

Si le principe de la maladie paraît être dans une dysménorrhée, il faut metre en usage le traitement de cette maladie (2).

La migraine est-elle idiopathique, on ne peut, si l'on veut tenter la cut nécele, mettre guère en usage que les antispasmodiques longtemps continus; mui il faut le dire, ce traitement échoue le plus souvent et les malades sont déstats renoncer.

Dans un cas de migraine très violente, qui revenait chaque mois avant l'aprition des règles, j'ai réussi à prévenir, pendant quatre mois, les accès à l'aide le morphine par la méthode endermique. Puis, le traitement ayant été cené. Le xicès sont revenus deux mois de suite. J'ai conseillé de recourir à la morphise de même manière; mais je n'ai plus revu la malade.

J'ai dit plus haut qu'il est beaucoup plus rare qu'on ne le pense d'obsern migraine périodique. Cependant la chose n'est pas impossible, et il est étére que, en pareil cas, on doit mettre en usage le sulfate de quinine. Ce médican doit être administré comme dans les cas de névralgie intermittente. Mais l'e possible que, comme dans cette dernière maladie, cette médication soit and alors même qu'elle paraît le mieux indiquée. Brown rapporte un cas dans les après avoir eu vainement recours au quinquina, il employa avec un pres succès l'opium donné à la dose de 0,05 gram. avant l'accès. Était-ce réclasse une migraine?

Enfin on a cité des exemples de guérison par l'usage exclusif de l'es, boisson, combiné avec un régime frugal, un exercice journalier; en un moi. s' une vie sobre et réglée.

2° Traitement des accès. Ce traitement est très varié. Il faut, comme por le précédent, avant de prescrire aucun moyen, s'informer de ce qui réussit le moyen, s'anformer de ce qui réussit le moyen de ce qui reus de c

Chez quelques uns, il suffit d'une tasse d'infusion de café pour faire avorer: accès. On doit la prescrire, bien que ce moyen ne réussisse pas toujours. Le dore Formey (3) recommande l'infusion de café cru administré ainsi qu'il suit :

<sup>(1)</sup> Voy. Gastralgie.

<sup>(2)</sup> Voy. Dysmenorrhee.

<sup>(3)</sup> Verm. Schrift.: Berliu, 1821.

Chez quelques sujets; il suffit de saire prendre quelques aliments pour calmer la ouleur; chez d'autres, au contraire, la mastication augmente la migraine. Il saut gir suivant ces diverses circonstances. Aux derniers, on ne peut prescrire que es aliments à demi-liquides.

Les narcotiques comptent d'assez nombreux succès. M. Ricord, médecin aux layes, a fréquemment réussi à arrêter la migraine en faisant prendre de 1 à 2 cenigrammes d'acétate de morphine dans un peu d'eau froide. M. Mérat a obtenu le nême résultat, par ce moyen, dans quelques cas. M. Magistel (1) a réussi sur dus de cinquante malades à dissiper la migraine en appliquant un sel de morphine par la méthode endermique au début de l'accès; et renouvelant l'application aux accès suivants, il a fait disparaître la maladie. J'ai cité un peu plus haut un cas de ce genre.

La belladone a été prescrite à l'intérieur et à l'extérieur par plusieurs auteurs Fleck, Stosch, etc.). M. Piorry a recommandé les frictions belladonées sur les aupières, dans la migraine particulière qu'il a décrite, et qui est la plus rare. Il en résulte une dilatation de la pupille qu'il ne faut pas porter trop loin.

Je citerai, en outre, la jusquiame, le datura stramonium, l'aconit.

On a recours fréquemment aux antispasmodiques. Huseland vante la préparation suivante dans l'espèce de migraine qu'il appelle hystérique:

7 Teinture d'écorce d'orange.. 8 gram. Teinture d'aloès...... 4 gram. de castoréum.... 4 gram.

Mèlez. Dose : soixante gouttes, deux fois par jour.

Selon Schneider, il suffit de prendre les gouttes suivantes pour dissiper les accès de migraine :

2 Huile de valériane..... 1,25 gram. | Éther acétique...... 15 gram. Mêlez. Dose : de dix à quinze gouttes toutes les heures.

Je citerai ensuite les lotions de cyanure de potassium recommandées par MM. Trousseau et Bonnet, et dont M. Munaret (2) a fait usage avec succès. En voici la formule :

24 Cyanure de potassium..... de 0,40 à 0,50 gram. Paites dissoudre dans :

Alcool, éther ou eau distillée. ............................. 30 gram.

imbibez de cette solution des compresses qu'on applique sur la tête, et principalement sur le front. Renouvelez-les lorsqu'elles sont sèches.

Beaucoup de personnes réussissent à calmer les douleurs de la migraine en appliquant simplement sur le front des compresses trempées dans l'eau froide, dans l'eau de Cologne, dans l'eau vinaigrée, et mieux encore dans l'éther qui, en se vaporisant, produit une réfrigération rapide.

Un vomitif a eu fréquemment pour résultat de faire avorter un accès. J'en ai vu un exemple remarquable.

Moyens divers. Ensin il saut citer l'acétate d'ammoniaque (30 à 40 gouttes

<sup>(1)</sup> Gazette médicale, octobre 1834.

<sup>(2)</sup> Gazette médicale, juillet 1835.

dans une tasse de tillen!), l'hydrocyanate de ser (Hosack), le dentochlouve mercure (Martin), à très petites doses; l'huile de soie de morue (Wenzel le poivre (1), l'aimant, le chlorosorme, etc.

Une remarque à faire sur l'emploi de ces médicaments, c'est qu'ils n'ont de chances réelles de succès que lorsqu'on peut les administrer pendant les prodromou au début de l'accès; plus tard il est bien rare qu'ils ne soient pas inutiles. (n'est en outre appelé à les employer que dans les cas de migraine très violent ou très fréquente. Dans toute autre circonstance, les malades aiment mieux hist passer l'accès, en se contentant de prendre quelques précautions générales, d'attant plus que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent ils ont essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'est que souvent essayé vainement ces moyens thérapeutiques. (n'essayé vainement essayé essayé vainement essayé est très violent essayé 
### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.

Les malades doivent se placer dans un lieu obscur.

Se tenir loin du bruit et du mouvement.

Garder l'immobilité.

Éviter les odeurs fortes, les émotions morales.

Maintenir la chaleur des pieds.

Prendre des lavements pour éviter les efforts de la défécation.

Du reste, toutes ces précautions sont prises instinctivement par les maisles.

### ARTICLE XXVIII.

# CÉPHALALGIE NERVEUSE; CÉPHALÉE.

Aujourd'hui que le diagnostic des diverses affections douloureuses de la lévalété perfectionné, on rencontre beaucoup moins de ces cas dans lesquels il entre une céphalalgie de plus ou moins longue durée qu'on ne peut rapporter à autre des affections connues, et qu'on est obligé de regarder comme idiopathique. It les cas de céphalalgie opiniâtre ou passagère, on trouve une affection cérébrale fébrile, ou syphilitique, ou une névralgie, etc., qui rend parfaitement compte ce symptôme. Et si quelquesois on n'a pu remonter à la source du mal, il est perme de supposer que l'investigation n'a pas été faite avec assez de soin, car on ne trempas un seul cas dans la science où l'on puisse affirmer que la douleur de tête est à dépendante d'une des causes que je viens de mentionner.

On conçoit dès lors que je ne dois pas entreprendre la description d'une malificant l'existence peut être si légitimement mise en doute. Je me bornerai à creque l'on donne le nom de céphalalgie nerveuse aux douleurs de tête qui n'ont per le caractère de la migraine et qui ne paraissent pouvoir s'expliquer ni par uner vralgie, ni par un rhumatisme des muscles du cou et de la tête, ni par une cargestion, ni par toute autre lésion organique, et que si cette céphalalgie devient bituelle, on la désigne sous la dénomination de céphalée. Le traitement ex cardes douleurs nerveuses et des névroses que j'ai eu si souvent à exposer dans les ticles précédents.

Quant à la céphalalgie et à la céphalée qui surviennent dans le cours d'as

(4) Lange, Misc. ver. in Hemicran., t. 1.

maladies, elles ne sont que de simples symptômes, qui ont été appréciés à leur place, et que je ne dois pas étudier ici d'une manière spéciale, car leur description est du domaine de la pathologie générale.

### ARTICLE XXIX.

#### ANGINE DE POITRINE.

L'angine de poitrine est une de ces affections dont il est difficile de déterminer la nature et le siège, malgré les travaux nombreux entrepris sur ce sujet. Le grand nombre d'opinions émises par les auteurs, sans en excepter celle que M. Lartigue a développée récemment avec beaucoup de talent, laissent le médecin dans une très grande incertitude que l'examen des faits n'est pas de nature à faire cesser, car ils sont presque tous dissemblables par quelques points; on y trouve des complications qui masquent le véritable caractère de la maladie, et l'examen des lésions anatomiques signalées par les auteurs, loin de jeter un grand jour sur la question, ne fait au contraire que la rendre plus obscure.

Cette maladie n'a été bien étudiée que vers la fin du siècle dernier et dans celui-ci. On a cherché des traces de sa description dans les écrits des anciens, mais le diagnostic était alors trop peu précis pour qu'on doive accorder une grande importance à ces indications. Je ne présenterai pas ici un historique détaillé de cette maladie; le lecteur le trouvera dans le Mémoire récent de M. Lartigue. Je me bornerai à dire que F. Hoffmann (1) a cité plusieurs cas de cette affection; que Morgagni (2) en a fait connaître de très intéressants; que Heberden (3), qui l'a désignée le premier sous le nom d'angine de poitrine, en a donné une assez bonne description, et qu'après lui Fothergill, Wichmann, Baumes (4), Brera (5), Jurine (6), Gintrac (7), Forbes (8), les auteurs du Compendium (9) et surtout M. Lartigue (10), ont décrit plus exactement cette affection et ont émis sur sa nature des opinions très diverses, comme je le disais plus haut.

# S I. - Définition; synonymie; fréquence.

D'après ce que je viens de dire, la définition de l'angine de poitrine est très lifficile. Pour ne pas anticiper, je vais me borner à indiquer ses principaux caractères, me réservant de discuter son siége et sa nature à l'article du diagnostic. L'angine de poitrine est une affection caractérisée par une douleur violente et supite. ayant son siége à la partie inférieure de la région sternale, s'étendant souvent au cou et au bras, et occasionnant un tel sentiment d'angoisse, que les malades sont obligés de s'arrêter et de rester complétement immobiles jusqu'à ce qu'elle soit dissipée.

- (1) De asth. convuls.
- (2) De caus. et sign., etc.
- (3) Lect. concern. angin. pect., etc.; Med. transact., 1785, t. III.
- (4) Annales de la Soc. de méd. prat. de Montpellier, octobre et novembre 1803.
- (6) De la sternocardie, etc.; in Journ. gen. de méd., t. XLII,
- (6) Mémoire sur l'angine de poitrine ; Paris, 1815.
- (7) Mémoires et observations de méd. cliniq., etc.; Bordeaux, 1820, in 8.
- (B) Cycl. ofpract. medic., t. I, London, 1833.
- (2) Article Angine de poitrine, .. I.
- (14) De l'angine de poitrine ; Paris, 1848.

Cette maladie a reçu les noms de cardiogmus cordis sinistri (Sauvages); e-gor pectoris; de sternalgie, sternocardie, syncope angineuse, authritique, ec

Quoique l'on connaisse un assez grand nombre d'exemples d'angine de pointe. on ne peut pas dire que sa fréquence soit grande. Elle l'est beaucoup moins que ne le croirait, si l'on acceptait sans examen toutes les observations sournies par le auteurs; car les nuauces qui existent entre l'angine de poitrine et d'autres asset tions nerveuses, sont, comme on le verra plus loin, si légères, que les erreurs de diagnostic ont été fréquentes.

### SII. — Causes,

# 1º Causes prédisposantes.

Age. Suivant les recherches rigoureuses de M. Lartigue, l'angine de poitrie, qui, selon les autres auteurs, aurait son maximum de sréquence à l'époque d'in vie comprise entre quarante et cinquante ans, ne se montre pas dans l'ensaire est très rare avant vingt-cinq ans, puis augmente de sréquence jusqu'à cinquaix ans, devient très fréquente de cinquante à soixante, et diminue ensuite sobblement.

Sexe. Les hommes en sont plus fréquemment affectés que les semmes, a dans une proportion très considérable (:: 11:1).

L'hérédité a été admise d'après quelques faits qui, ainsi que le fait remme.

M. Lartigue, ne sont pas parsaitement concluants.

Professions. Les professions manuelles prédisposent moins à l'angine de poitrier que les autres. M. Lartigue a constaté que, parmi les faits connus, il y en a une proportion considérable qui ont été observés chez les prêtres. Suivant le docteur carrecte affection se montre plus fréquemment dans les villes que dans les campagnes.

Nous ne savons rien de précis sur l'influence de la constitution et du temperment. L'assection est plus fréquente dans les climats froids et humides que les climats chauds.

On a regardé le vice rhumatismal comme une des causes prédisposantes r plus puissantes.

### 2º Causes occasionnelles.

Dans presque tous les cas, la première attaque s'est produite au moment de la sujets marchaient contre le vent, montaient un escalier. On l'a vue se mailes pendant l'action de se raser; après un excès alcoolique; un accès de colère; violence extérieure.

Les causes déterminantes des accès suivants sont de la même nature; mil mesure que la maladie fait des progrès, il suffit d'une cause de plus en plus légit Ainsi on voit l'accès se produire au moindre faux pas, dans un simple mouvement dans les efforts de toux, dans l'acte de la défécation, dans le coit, etc.

# § III. — Symptômes.

D'après ce qui vient d'être dit, le début est presque toujours brusque le malades sont le plus souvent atteints de leur premier accès au milies d'artires bonne santé, ou s'ils éprouvaient les symptômes d'une maladie antérieur ces symptômes ne s'étaient nullement aggravés peu de jours avant l'invasion. l'angine de poitrine.

La dauleur est le symptôme capital de cette maladie. Elle marque le début de l'attaque. Rarement son apparition est précédée d'un malaise général, d'une inquiétude plus ou moins grande, d'un bouillonnement vers l'hypochondre gauche.

Cette douleur se fait sentir derrière le sternum, à sa partie inférieure, au niveau de la région précordiale, et c'est là que les malades la ressentent tout d'abord. Dans quelques cas cependant on l'a vue débuter dans le bras, dans le cou, surfout lorsqu'il existe une névralgie brachio-thoracique.

Suivant M. Lartigue, la douleur ne peut exister que du côté gauche; et cet auteur, regardant l'angine de poitrine comme une névralgie des ners cardiaques, ne pouvait pas, en esset, admettre qu'il en sût autrement. Cependant Laennec a cité un cas où la douleur poignante était à droite, et moi-même, à l'époque de la publication de mon Traité des Névralgies, je signalai un cas dans lequel la douleur se saisait sentir dans le quatrième espace intercostal du côté droit. Malheureusement je ne suis pas entré dans de plus longs détails, et, n'ayant pas de notes, je ne pourrais plus aujourd'hui compléter cette observation. C'est une nouvelle preuve de la nécessité d'entrer dans tous les détails nécessaires quand on rapporte les saits.

Quoique le siège de la maladie soit un peu à gauche du sternum, elle ne laisse pas de se saire sentir du côté droit; car, suivant Fothergill, elle se porte le long d'une ligne qui irait d'une mamelle à l'autre.

La douleur est poignante; les malades éprouvent un sentiment de constriction; quelques uns se, plaignent d'une douleur pongitive; ce qu'il faut surtout noter, car c'est un caractère général, c'est la violence extrême de cette douleur, qui est telle qu'au rapport des malades on ne peut pas en imaginer une plus grande.

Cette douleur peut rester sixée au sternum. Assez souvent elle s'étend au reste de la poitrine, au cou, et au bras correspondant. Il résulte des recherches de Bl. Lartigue que, dans ces derniers points, la douleur est beaucoup moins vive, et ne consiste le plus souvent qu'en un sentiment de torpeur, d'engourdissement, en quelques picotements ou sourmillements, etc.

Etat des voies respiratoires. Il faut prendre garde, quand on examine les symptômes fournis par les voies respiratoires, d'attribuer à l'angine de poitrine ce resi n'est que le résultat d'une complication, ou bien, d'après M. Lartigue, ce qui postient à une autre maladie. L'angine de poitrine peut survenir chez des perconnes qui ont la respiration gênée par suite d'un emphysème, d'une affection du ceur, etc.; mais la gêne de la respiration n'est pas un caractère essentiel de cette affection. Au mement où la douleur se manifeste, la respiration reste suspendue, parce que les malades n'osent pas respirer; et s'ils redoutent la suffocation, c'est la la craignent le durée de cette angoisse dans laquelle ils n'osent pas faire un Douvement d'inspiration. Il en est, au contraire, quelques uns qui éprouvent le esoin de faire des inspirations profondes; les cas de ce genre sont rares. Cepenlant il n'est pas douteux que, dans un certain nombre de cas, la respiration ne oit gênée, bien que les signes de l'angine de poitrine soient évidents, et que l'on e trouve ni dans une lésion du poumon, ni dans une lésion du cœur la cause de dyspnée. Suivant M. Lartigue, c'est qu'alors l'angine de poitrine s'est en quelque rte compliquée, c'est que la névralgie a pris de l'extension, et qu'au lieu de rester bornée aux ners cardiaques, elle a gagné le pneumogastrique. On voudrat voir cette proposition, si importante dans la théorie que M. Lartigue désend apra Laennec, appuyée sur une analyse plus rigoureuse des faits. Il est à regretter que cet auteur ait envisagé les observations d'une manière trop générale, d'où résex un certain vague dans la démonstration de son opinion. Ce qu'il y a de certain c'est que, dans plusieurs des cas rapportés par les auteurs, à la douleur précordair s'est jointe, dès les premiers temps de la maladie, une gêne considérable de la respiration. Quant aux cas où cette gêne est le symptôme dominant, où il y a pritation et où dès le principe les phénomènes durent longtemps, il fant recomaire avec l'auteur que je viens de citer, qu'il s'agit d'autre chose (1) que d'une appar de poitrine, et que si on les a pris pour tels, c'est que le diagnostic n'avait pas ét établi sur des bases assez solides.

Relativement à la circulation, il faut distinguer, et sous ce point de ve ples que sous tout autre, les cas compliqués des cas non compliqués. Dans les cas compliqués, le pouls est, pendant les accès de longue durée surtout, un profequent, serré, mais sans irrégularité ni intermittences; dans les cas comples de maladie du cœur, au contraire, le pouls présente tous les phénomène ples logiques qui appartiennent aux affections de cet organe. C'est faute d'avair su compte de cette distinction que beaucoup d'auteurs ont attribué l'assert poitrine à une maladie du cœur ou des gros vaiseaux, tandis qu'un example de voir.

Dans un certain nombre de cas, on a observé, surtout vers la fin de l'actual des éructations. M. Lartigue (2) ne voit dans ce phénomène qu'un élé ne pathique dù aux anastomoses des nerss affectés avec les nerss de l'estomac.

Ensin, chez un petit nombre de sujets, on a remarqué quelques troubles içon de la sécrétion urinaire et un peu de gêne dans la vessie; mais ces symplement ont peu d'importance.

### § IV. - Marche; durée; terminaison.

La description précédente pourrait presque me dispenser de parier de la maladie. Le début est brusque, et, comme nous l'avons dit, l'interpetence est très tranchée, de telle sorte que dans les intervalles les malades pariers jouir de la plus parfaite santé. A mesure que la maladie fait des progrès, les composer rapprochent et deviennent plus longs et plus pénibles, surtout quand les caser cations sont c.les-mêmes des progrès rapides. En pareil cas, c'est principles après les repas que l'accès se reproduit. Dans les cas de guérison en d'amélierant il n'est pas rare, au contraire, de voir les accès s'éloigner et devenir moins interparant de disparaître complétement.

<sup>(1)</sup> Asthme nerveux, hystéric, etc.

<sup>(2)</sup> Loc. cil.

les plus fréquents. Ajoutons toutesois que les nombres sur lesquels a été dressé se tableau sont très peu considérables. Dans cinq cas terminés par la guérison, la maladie a duré de quelques mois à deux ans.

La mort est la terminaison qu'on observe le plus souvent dans l'angine de poitrinc. Dans les cas simples, et dans ceux où la maladie est compliquée d'une affection organique du cœur ou des gros vaisseaux, la mort est assez souvent subite ou presque subite. Dans les autres, les malades succombent entre deux accès, après avoir présenté des symptômes graves. Dans un petit nombre de cas, on obtient une amélioration marquée qui permet aux malades de vivre encore longtemps, sans grande incommodité. Ensin, chez quelques sujets, on a constaté la guérison, et dans quelques uns des cas de ce genre on a signalé comme coïncidence remarquable l'apparition d'un gonstement du testicule.

# § V. — Lésions anatomiques.

De nombreuses lésions anatomiques ont été trouvées chez les sujets qui ont succombé à l'angine de poitrine. On a noté l'ossification des artères coronaires (Black, Parry, Kreysig), une lésion organique du cœur (hypertrophie, ossification, cartilaginification, etc.), des artères (ossific., cartilagin., inflammation); la stase du sang dans le cœur; le développement du foie; l'ossification des cartilages costaux; des épanchements dans le péricarde et les plèvres.

La variété et la multiplicité de ces lésions sont déjà de nature à nous faire douter de leur valeur. On en doute bien plus encore quand, en examinant les faits, on voit que beaucoup de cas dans lesquels ces lésions ont été trouvées n'étaient pas des angines de poitrine. Je citerai, par exemple, les observations de M. Corrigan(1), dans lesquelles on a constaté l'existence d'une aortite, mais dans lesquelles aussi l'existence de l'angine de poitrine est loin d'être évidente, comme je l'ai fait voir ailleurs (2). Ces doutes prennent plus de force encore lorsqu'on se rappelle un fait cité par M. Gintrac, et dans lequel l'angine a guéri, bien que l'affection de l'aorte, à laquelle on aurait pu la croire liée, ait persisté.

Ensin, et c'est là un argument péremptoire, on a vu des cas dans lesquels aucune des lésions qui viennent d'être indiquées n'ont été rencontrées.

Il résulte de tout cela que l'angine de poitrine est une névrose qui, par ses caractères, se rapproche des névralgies, et que, pour cette raison, plusieurs auteurs ont rangée parmi les névralgies anomales.

Maintenant, quel est le siège de cette affection? On est porté à le placer, avec Laeunec et Lartigue, dans les ners cardiaques; mais, pour que le fait sût hors le toute contestation, il serait nécessaire d'avoir une analyse de faits mieux observés, et rapportés avec plus de détails que le plus grand nombre de ceux que nous possédons. Parsois la maladie envahit, soit en même temps, soit successivement, le ners pneumo-gastrique et les ners cervicaux et intercostaux; il a alors réunion de plusieurs affections nerveuses (névralgie anomale des ners ardiaques et pneumo-gastriques, et névralgie des ners cervico-brachiaux et lorso-intercostaux). Telle est la manière dont l'affection me paraît devoir être con-idérée dans l'état actuel de la science. Quant aux complications trouvées du côté

<sup>(1)</sup> Archives générales de médecine. 3º série, 1838, t. 1, p. 71.

<sup>12:</sup> Même journal, même volume, p. 81.

du cœur et de l'aorte, elles peuvent être regardées comme des causes présique tes ou excitantes de la maladie, mais non comme essentiellement liées avec de

# § VI. — Diagnostic; pronostie.

Nous avons vu, dans le cours de cet article, que de nombreuses erreurs de diznostic ont été commises; mais cela vient de ce que les caractères essentiels de l'agine de poitrine n'ont pas été toujours rigoureusement appréciés. Il sut surse
une époque où presque toutes les affections suffocantes étaient regardées come
des cas de cette affection. Ce sut peu de temps après l'apparition du mémoire à
Heberden. Wichmann s'exprime en ces termes à ce sujet : • Aussitôt que que
qu'un se plaint d'une gêne, d'une constriction de la poitrine, ou d'une cours la
leine, on désigne tout de suite l'angine de poitrine, et on écrit une observant
sous ce nom. • Il est évident qu'avec une semblable péoccupation on devat frquemment se tromper.

Mais qu'on se rappelle les caractères précédemment décrits, et l'on ne tone plus dans de semblables erreurs. Qu'on n'oublie pas surtout que l'accès sons tout à coup, qu'il est caractérisé par une douleur poignante qui force le man s'arrêter et qui ensuite l'abandonne en un instant, et, en y réfléchissant, on en qu'aucune autre affection ne ressemble parfaitement à celle-là. J'ai vu, il extra la névralgie dorso-intescostale donner lieu à des phénomènes à peu près sembles; mais, ainsi que le fait remarquer M. Lartigue, il n'y avait pas idente perfaite. Lorsque l'angine existe avec d'autres affections, le diagnostic demant a peu plus d'attention; mais il n'est pas difficile de faire la part des deux mais la dyspnée pour l'asthme nerveux, les points douloureux pour les névralges in raciques, cervico-brachiales, n'empêchent pas l'angine de poitrine d'avec caractères propres. Toutefois il serait nécessaire, pour que toute obscurité su rigueur de l'observation moderne.

Pronostic. D'après ce que j'ai dit plus haut, le pronostic de l'angine de poirre envisagé d'une manière générale, est très grave. Il l'est un peu moins dans le d'angine purement nerveuse ou idiopathique que dans les cas complique de affection organique.

### § VII. - Traitement.

C'est surtout pour l'appréciation du traitement de l'angine de poitrin per serait nécessaire d'avoir une analyse bien faite d'un nombre suffisant de faite l'un nombre suffis l'un nom

Emissions sanguines. Plusieurs auteurs ont préconisé les émissions mais, ainsi que le fait remarquer M. Lartigue, tout porte à croire qu'on serve d'y avoir recours dans les cas d'angine purement nerveuse, soit pendent les coit dans l'intervalle. Dans les cas compliqués, on peut, au contraire, este personne les employer; c'est au médecin à juger de leur opportunité.

Narcotiques. Les narcotiques ont de très bons essets dans presque les intenses ussi sont-ils très vivement recommandés. L'opium est sréquemment mis es sait l'administrer à doses croissantes.

Le docteur Batten (1) recommande spécialement la belladone. La jusquiame, la sudre de Dower (Jurine), l'eau distillée de laurier cerise (Pitschaft), sont données uns le même but, et l'on a cité des cas où l'on a obtenu une amélioration marquée ar l'emploi des sels de morphine par la méthode endermique. Schlesinger (2) sociait l'extrait de laitue vireuse à la digitale, de la manière suivante :

ZExtrait de laitue vireuse.. 0,10 gram. | Extrait de digitale..... 0,03 gram.

A prendre toutes les deux heures, lorsqu'on a lieu de redouter l'apparition de l'accès, ou requ'il s'est produit.

Antispasmodiques. La liste des antispasmodiques administrés contre l'angine le poitrine est très longue. Wichmann et Jurine recommandent la poudre de valéuane; Perkins donnait le sulfate de zinc uni à l'opium, ainsi qu'il suit :

24 Sulfate de zinc...... 0,03 gram. | Opium...... 0,02 gram. Prendre cette dose matin et soir.

Viennent ensuite le musc (Récamier), l'assa fætida, le castoreum, le camphre, 'acide hydrocyanique, etc.

Toniques, antipériodiques, ferrugineux. Je me contente d'indiquer ces moyens, qui ne doivent pas être prescrits dans les cas d'angine de poitrine compliquée d'une maladie organique du cœur. On prescrit le quinquina, le sulfate de quinine, le carbonate, le sulfate de fer, etc.

Excitants. C'est surtout pendant l'accès qu'on a recours à ces médicaments. C'est ainsi que Heberden (3) donnait, pendant l'accès, des liqueurs spiritueuses, du vin. On a encore prescrit l'ammoniaque, l'eau de mélisse, de menthe, l'éther.

Vomitifs. Les vomitifs, et surtout l'émétique, sont recommandés par plusieurs auteurs, et en particulier par Parry, dans les accès violents; mais il y a lieu de croire que, dans les cas où ils ont eu un succès notable, il s'agissait principalement d'accès d'asthme accompagnés de douleur thoracique.

Nitrate d'argent. Le nitrate d'argent a été d'abord employé par Cappe. Plus tard, les docteurs Harder et Zipp (4) ont eu recours à ce moyen; mais on ne peut, avec le peu de saits que nous connaissons, se prononcer sur son efficacité, tandis qu'on connaît ses inconvénients; c'est pourquoi je n'y insiste pas.

La solution arsenicale de Fowler est recommandée par Alexander et le docteur Harless. Le premier l'administrait à la dose de 6 gouttes, trois sois par jour, dans une potion cordiale. On peut saire, au sujet de ce médicament, les mêmes remarques que pour le précédent.

Ensin, je signalerai les sudorifiques, administrés par ceux qui regardent la maladie comme étant de nature rhumatismale.

A l'extérieur, on a appliqué des vésicatoires, des cautères, des mozas, sur les points douloureux de la poitrine. On a fait pratiquer des frictions avec un liniment ammoniacal, avec la pommade d'Autenrieth, etc. Dans les cas où l'on a réussi, s'agissait-il réellement de l'angine de poitrine ou d'une névralgie thora-

<sup>(1)</sup> The lancet, juin 1834.

<sup>(2)</sup> Hufeland Journ., 1819.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Voy. Vermischt. Abhand., etc.; Pétersbourg, 1830.

cique? c'est ce qu'il est dissicile de déterminer. Toujours est-il que, lorsque la névralgie thoracique existe, soit à titre de complication, soit autrement, ces moves peuvent être utiles.

M. Lebreton (1) obtint, dans un cas, une amélioration évidente par l'emploi de l'aimant. Laennec (2) dit avoir réussi souvent à diminuer les douleurs, en saisant appliquer deux plaques d'acier sortement aimantées, d'une ligne d'épaisseur, l'axe sur la région pectorale gauche, et l'autre sur la partie opposée du dos, de manne que les pôles sussent opposés. Si le soulagement était peu marqué, il sais appliquer un petit vésicatoire sous la plaque antérieure.

Les bains froids ou tièdes sont d'un usage fréquent. Morgagni conseillait l'immersion du bras douloureux dans l'eau chaude, avant ou pendant l'accès.

Des cautères aux membres inférieurs ont un avantage marqué, suivant Darwa. Pinel et M. Bricheteau.

Enfin, si l'on a quelque raison de penser qu'il existe une métastase guation.
on doit, comme la plupart des auteurs, et, dans ces derniers temps, M. Larigue, chercher à rappeler la maladie dans son siège habituel; M. Lartigue cascale, dans ce but, le cataplasme de Pradier, qui est ainsi composé:

Dissolvez le baume dans le tiers de l'alcool; faites macérer les autres substances des reste du véhicule pendant quatre ou cinq jours; réunissez les liqueurs, et filtrez.

```
2 De cette teinture...... 2 parties. Farine de graine de lin..... Q. s. Eau de chaux..... 4 parties.
```

Appliquez ce cataplasme chaud; enveloppez-le de flanelle et de taffetas gommé. Characte le toutes les douze heures.

Ce qu'il faut répéter, c'est que les bases de ce traitement ne sont pas soliment établies sur les faits; que de nouvelles recherches sont nécessaires, et que vant de les avoir on ne peut accorder qu'une confiance limitée à des moyens des effet peu constant et d'une efficacité nécessairement très incertaine, puisque, des l'immense majorité des cas, ils n'empêchent nullement la maladie de faire de progrès.

Soins hygiéniques. C'est donc aux moyens fournis par l'hygiène qu'il faut sertout avoir recours. On conseillera aux malades le calme, un exercice passif au grand air, un régime sévère, des repas peu copieux, l'usage exclusif de l'eau pour boisson, la précaution de tenir le ventre libre, de se couvrir de flanelle, d'éviter le front et l'humidité, ainsi que la marche rapide, surtout sur un terrain montant et raboteux, et contre le vent. Enfin les bains de mer, les bains de rivière, les affair froides seront recommandés, car on a cité un bon nombre de cas où ils ont rèsse à atténuer le mal.

- (1) Voy. Dictionnaire de médecine, 2º édit,, art. ANGINE DE POITRINE.
- (2) Traité de l'auscultation méd., t. 11.

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME.

| LIVRE V. (suițe).                   | 1     | 3° Traitement de la seconde pé-       |           |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| LADIES DES VOIES GÉNITO - URINAIRES | 1     | riode                                 | 40        |
|                                     |       | Diurétiques                           | ibid.     |
| CTION I. Maladies communes à        | ,     | Injections caustiques et astrin-      |           |
| l'homme et à la semme.              | ibid. | gentes                                | 41        |
| RT. I. Hémorrhagie de l'urêtre      | 2     | Traitement des complications          | 42        |
| Symptomes                           | ibid. | Traitement préventif des accidents    |           |
| Diagnostic                          | 3     | secondaires                           | 43        |
| Traitement                          | ibid. | Résumé                                | 44        |
| RT. II. BLERNORBHAGIE CHEZ L'HOMME. | 4     | Traitement prophylactique             | 47        |
| § I. Définition; synonymie; fré-    | ŀ     | ART. III. BALANITE                    | 48        |
| quence                              | 5     | Causes                                | ibid.     |
| § II. Causes; nature de la maladie  | 6     | Symptômes                             | 49        |
| 1° Causes prédisposantes            | ibid. | Diagnostic                            | 50        |
| 2º Causes occasionnelles            | 8     | Traitement                            | ibid.     |
| 3º Nature de la maladie             | 10    | Art. IV, Blenkorrhagie chez la femme. | 51        |
| § III. Symptômes                    | 14    | § I. Définition; synonymie; fré-      |           |
| Incubation                          | 15    | quence                                | <b>52</b> |
| 1 ** période                        | 16    | § II. Causes                          | <b>53</b> |
| 2° période                          | 20    | § III. Symptômes                      | 54        |
| Complication par suite de l'exten-  |       | § IV. Marche; durée; terminaison.     | 57        |
| sion de la maladie                  | 21    | § V. Diagnostic; pronostic            | ibid.     |
| Inflammation de la veine dorsale    |       | & VI. Complications                   | 58        |
| de la verge                         | 22    | § VII. Traitement                     | ibid.     |
| § IV. Marche; durée; terminaison    |       | Art. V. Blennorrhée                   | 60        |
| de la maladie; recrudescences;      |       | § I. Causes.                          | 61        |
| récidives                           | 23    | 1° Causes prédisposantes              | ibid.     |
| § V. Lésions anatomiques            | 24    | 2° Causes occasionnelles              | ibid.     |
| × VI. Diagnostic; pronostic         | 25    | § II. Symptômes                       | ibid.     |
| § VII. Traitement                   | ibid. | § III. Lésions anatomiques            | <b>62</b> |
| 1° Traitement abortif               | 26    | § IV. Diagnostic; pronostic           | ibid.     |
| Baume de copahu                     | ibid. | § V. Traitement                       | ibid.     |
| Poivre cubèbe                       | 29    | Chlorure de chaux (formule de         |           |
| Astringents                         | 30    | Graefe)                               | 64        |
| Drastiques                          | ibid. | Iode (formule de M. Ricord)           | 66        |
| Injections                          | ibid. | ART. VI. CHANCRE                      | ibid.     |
| Injections avec le nitrate d'ar-    |       | § 1. Définition; synonymie; fré-      |           |
| gent à faible dose (formule de      |       | quence                                | 67        |
| M. Serre)                           | 31    | § II. Causes.                         | ibid.     |
| A haute dose (méthode Carmichaël    | !     | 1° Causes prédisposantes              | ibid.     |
| et Debeney)                         | 32    | 2º Causes occasionnelles              | 68        |
| 2º Traitement ordinaire de la blen- |       | § III. Symptômes                      | 70        |
| norrhagie                           | 37    | Incubation                            | ibid.     |
| Emissions sanguines                 | ibid. | Début                                 | 71        |
| Emollients                          | ibid. | Chez l'homme                          | ibid.     |
| Opium; narcotiques                  | ibid. | Chez la femme                         | ibid.     |
| Camphre                             | 38    | 1" Chancre induré ou huntérien.       | 72        |
| Applications froides                | ibid. | 2° Chancre simple ou superficiel.     | 73        |
| Moyens divers                       | 39    | 3º Chancre phagédénique               | 74        |
| Précautions générales               | Ł٨    | 8 IV Marche: durée: terminaison.      | 76        |

| § V. Diagnostic; pronostic           | 77           | ABT. VI. NEVRALGIR DE LA VULVE         | 108      |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| § VI. Traitement                     |              |                                        | 109      |
| 1° Traitement local                  |              |                                        | ibid.    |
| a. Traitement abortif                |              |                                        | 110      |
| Traitement abortif au début          |              | 1                                      | 111      |
| Nitrate d'argent sec                 |              |                                        | 11:      |
|                                      |              | 1                                      | 11.      |
| Potasse caustique; pâte de Vienne.   |              | CHAP. II. Maladies du vagin            | 113      |
| Extirpation ou excision              |              | 1                                      | ibid     |
| Traitement abortif du chancre à la   | -            | ART II VACINIER ALOUR COURS            | 114      |
| période d'état                       |              |                                        | 117      |
| b. Traitement local ordinaire        | 84           | ART. III. VAGINITE CHRONIQUE; VAGINITE | 4 4 (    |
| Traitement antiphlogistique          | ibid.        | GRANULEUSE                             | 413      |
| Traitement du chancre doulou-        |              | § 1. Définition; synonymie             | ibid     |
| reux                                 | 85           | § II. Causes                           | ibid     |
| Traitement du chancre indolent.      | 86           | § III. Symptômes                       | ihid     |
| Traitement du chancre phagédéni-     |              | § IV. Marche; durée; terminaison.      | 110      |
| que rebelle                          | 88           | § VI. Diagnostic; pronostic            | ibid     |
| Traitement de l'induration           | 89           | § VII. Traitement                      | 117      |
| Moyens pour hâter la cicatrisation   | <del>-</del> | APPENDICE. Leucorrhée                  | ihid     |
| Traitement des complications         | 90           |                                        |          |
|                                      |              | § I. Définition; synonymie; sté-       |          |
| Phimosis                             | ibid.        | quence                                 | 119      |
| Paraphimosis.                        | ibid.        | § Il. Causes et siège de la maladie.   | 120      |
| 2° Traitement général ou préven-     |              | 1° Causes prédisposantes               | ibid.    |
| tif des accidents secondaires        | 16           | 2° Causes occasionnelles               | ilid     |
| Résumé                               | 93           | § III. Symptômes                       | 111      |
| SECTION II. Maladies des femmes      | 94           | § 1V. Marche; durée; terminaison.      | 12       |
|                                      |              | § V. Diagnostic; pronostic             | 12       |
| CHAP. I. Maladies de la vulve        | 93           | § VI. Traitement                       | 13       |
| ART. I. VULVITE SIMPLE               | ibid.        | Toniques                               | ibic     |
| Causes                               | 96           | Balsamiques                            | 13       |
| Symptômes                            | ibid.        | Iode; seigle ergoté                    | 13       |
| Vulvite simple aiguë                 | ibid.        | Astringents                            | 13       |
| Vulvite simple chronique             | ibid.        | Traitement local                       | ibi      |
| Marche; durée; terminaison           | ibld.        | Injections diverses                    | iha      |
| Diagnostic                           | 97           | Traitement prophylactique              | 13       |
| Traitement                           | 98           |                                        | :14      |
| ART. II. VULVITE FOLLICULEUSE        | 99           | CHAP, III. Maladies de l'utérus        | i        |
| § I. Définition; synonymie; fré-     |              | ART. I. CONGESTION UTÉRINE             | 13       |
| quence                               | ibid.        | § I. Définition; synonymie; fré-       |          |
| § II. Causes                         | ibid.        | quence                                 | -1       |
| § III. Symptômes                     | ibid.        | § II. Causes                           | 13       |
| § IV. Marche; durée; terminaison.    | 100          | § III. Symptômes                       | iti      |
| § V. Diagnostic                      | ibid.        | § IV. Marche; durée; terminaison.      | 13       |
| § VI. Traitement                     | 101          | § V. Lésions anatomiques               | 13       |
| ART. III. FOLLICULITE VULVAIRE       | 102          | VI. Diagnostic; pronostic              | ih       |
| § I. Définition                      | ibid.        | § VII. Traitement                      | 1        |
| § II. Causes                         | ihid.        | Art. II. Métrorreagie                  | 11       |
| § III. Symptômes                     | ibid.        | § I. Définition; synonymie; fré-       |          |
| § IV. Marche; durée; terminaison.    | 103          | quence                                 | 14       |
| § V. Diagnostic; pronostic           | ibid.        | § II. Causes                           | ihi      |
| § VI. Traitement                     | ibid.        | 1° Causes prédisposantes               | ihe      |
| ART. IV. VULVITE PSEUDO-MEMBRANEUSE. |              | 2" Causes occasionnelles               | 1/       |
|                                      | ibid.        | 3° Conditions organiques               | 41       |
| Symptômes                            |              | § III. Symptômes                       | 11       |
| ART. V. VULVITE GANGRÉNEUSE          | 105          | § IV. Marche; durée; terminaison.      | 1        |
| _                                    | ibid.        | •                                      | j'       |
| Causes                               | ibid.        | § V. Lésions anatomiques               | ,<br>Jia |
| Symptômes                            | 106          | § VI. Diagnostic; pronostic            | 13       |
| Diagnostic                           | 107          | § VII. Traitement                      | 13       |
| Pronostic                            | ibid.        | Émissions sanguines                    | L        |
| Traitement                           | ibid.        | Ventouses sèches; ligatures des        |          |

| 4° Ulceres syphililiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236                                                                                                                                                                                       | APPENDICE. Tumeurs inflammatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART. IX. CANCER DE L'UTÉRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237                                                                                                                                                                                       | du petit bassin et des foses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § I. Définition; synonymie; fré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | iliaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| quence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238                                                                                                                                                                                       | Circonstances principales dans les-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § II. Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.                                                                                                                                                                                     | quelles se produisent es tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1º Causes prédisposantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                                                                                                                                                                                     | meurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2° Causes occasionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                                                                                                                                                       | Tumeurs inflammatoires causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § III. Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1° Cancer non ulcéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242                                                                                                                                                                                       | par la perforation du cœcum ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | de l'appendice cœcal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quatre formes principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244                                                                                                                                                                                       | Tumeurs dues à une inflammation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2º Deuxième période; cancer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | du tissu cellulaire du bassin, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ulcéré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246                                                                                                                                                                                       | suite de la perforation d'une ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § IV. Marche; durée; terminaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249                                                                                                                                                                                       | vité naturelle ou accidentele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § V. Lésions anatomiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250                                                                                                                                                                                       | contenant un liquide 🛪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § VI. Diagnostic; pronostic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252                                                                                                                                                                                       | Tumeurs dues à l'extension d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255                                                                                                                                                                                       | inflammation d'un organe id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Traitement de la première pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | Tumeurs dues à une inflammation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| riode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                                                                                                                                                                                     | primitive du tissu cellulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2° Traitement de la deuxième pé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| riode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256                                                                                                                                                                                       | petit bassin ou de la fosseiliage. Pd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cautérisations'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                         | § I. Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opérations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.                                                                                                                                                                                     | § II. Causes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ann V Duygoudenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257                                                                                                                                                                                       | 1º Causes prédisposantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ART. X. PHYSOMÉTRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.                                                                                                                                                                                     | 2º Causes occasionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ART. XI. HYDROMETRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261                                                                                                                                                                                       | § III. Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. XII. RUPTURE DE L'UTÉRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263                                                                                                                                                                                       | 🐧 IV. Marche; durée; terminaiso. 🎌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. XIII. NÉVRALGIE DE L'UTÉRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 266                                                                                                                                                                                       | § V. Lésions anatomiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CHIAD IX me s st s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | § VI. Diagnostic; propostic 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CHAP. IV. Maladies des ovaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267                                                                                                                                                                                       | § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. I. Ovarite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1º Ovarite aiguë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.                                                                                                                                                                                     | LIVRE SIXIÈME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § I. Définition: synonymie: fré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ww.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § I. Définition; synonymie; fré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | Maladies du système nerveux'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § I. Définition; synonymie; fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § I. Définition; synonymie; fréquence<br>§ II. Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                                                                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.<br>ibid.<br>269                                                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence<br>§ II. Causes<br>§ III. Symptômes<br>§ IV. Marche; durée; terminaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.<br>ibid.<br>269<br>270                                                                                                                                                              | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence<br>§ II. Causes<br>§ III. Symptômes<br>§ IV. Marche; durée; terminaison.<br>§ V. Diagnostic; pronostic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. ibid. 269 270 ibid.                                                                                                                                                                 | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes § III. Symptômes § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.<br>ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271                                                                                                                                              | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement. 2° Ovarite chronique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid. ibid. 269 270 ibid.                                                                                                                                                                 | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Diagnostic; pronostic  § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.<br>ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frquence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique. ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des merfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frquence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique. ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE 1° Kystes pileux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.<br>ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NEVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NEVRITE.  § I. Définition; synonymie; frquence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique. ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE 1° Kystes pileux. 2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NEVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée. § I. Définition; synonymie; fréquence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.                                                                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME MERVECY.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée. § I. Définition; synonymie; fréquence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. 272                                                                                                                                                   | MALADIES DU SYSTÈME NERVECT.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. NÉVRALGIE EN GÉNÉRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique. ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux. 2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. ibid.                                                                                                                                           | MALADIES DU SYSTÈME NERVECT.  CHAP. I. Maladies des nerfs  Art. I. Névrite.  § I. Définition; synonymie; frquence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; fre-                                                                                                                                                                                                                                    |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>272<br>ibid.<br>ibid.<br>273                                                                                            | MALADIES DU SYSTÈME NERVETY.  CHAP. I. Maladies des nerfs  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frquence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. NÉVRALGIE EN GÉNÉRAL.  § I. Définition; synonymie; frequence.                                                                                                                                                                                                                            |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fré- quence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>272<br>ibid.<br>ibid.<br>273<br>276                                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME NEAVECK.  CHAP. I. Réaladies des nerfs.  ART. I. NÉVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. NÉVRALGIE EN GÉNÉRAL.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.                                                                                                                                                                                                          |
| § I. Définition; synonymie; fréquence  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Diagnostic; pronostic  § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée.  § I. Définition; synonymie; fré- quence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid.                                                                                                                   | MALADIES DU SYSTÈME NERVETX.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  Art. I. Névrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.                                                                                                                                                                                |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. 273 276 ibid. ibid.                                                                                                                   | MALADIES DU SYSTÈME MERVETX.  CHAP. I. Meladies des nerfs.  ART. I. NEVRITE.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. NÉVRALGIE EN GÉNÉRAL.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.                                                                                                                                                                                |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. Kystes des ovaires; hydropisie enkystée.  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée.  § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes multiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid. ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. ibid. ibid. ibid. ibid. ibid. ibid.                                                                                       | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX.  CHAP. I. Menalies des merb.  Art. I. Nevrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes occasionnelles.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siége de la maladie; points                                                                                                                   |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique. ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires  Kystes multiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid. ibid. ibid.                                                                                                 | MALADIES DU SYSTÈME MERVEUX.  CHAP. I. Mévrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siège de la maladie; points douloureux                                                                                                                                   |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1" Kystes pileux.  2" Kystes séreux ou hydropisie en- kystée.  § I. Définition; synonymie; fré- quence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  S IV. Marche; durée; terminaison. § V. Lésions anatomiques. § VI. Diagnostic; pronostic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.<br>269<br>270<br>ibid.<br>271<br>ibid.<br>ibid.<br>272<br>ibid.<br>ibid.<br>273<br>276<br>ibid.<br>ibid.<br>ibid.<br>273<br>276<br>ibid.<br>ibid.                                   | MALADIES DU SYSTÈME MERVETX.  CHAP. I. Mévrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminsison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siége de la maladie; points douloureux  § IV. Symptômes.                                                                                                                 |
| § I. Définition; synonymie; fréquence  § II. Causes.  § III. Symptômes.  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Diagnostic; pronostic.  § VI. Traitement.  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE.  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée.  § I. Définition; synonymie; fré- quence.  § II. Causes.  § III. Symptômes.  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  S IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid. ibid. ibid. 277 278 280                                                                                           | MALADIES DU SYSTÈME RERVETX.  CHAP. I. Mévrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminsison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  ART. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.  2" Causes occasionnelles.  § III. Siége de la maladie; points douloureux  § IV. Symptômes.                                                                                                                  |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE 1° Kystes pileux. 2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes Kystes uniloculaires. Kystes multiples. Kystes multiples. Kystes multiples.  Kystes multiples.  § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Lésions anatomiques. § VI. Diagnostic; pronostic § VII. Traitement 1° Médication interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid. ibid. ibid. 273 276 ibid. ibid. ibid. ibid.                                                                       | MALADIES DU SYSTÈNE NERVECX.  CHAP. I. Mealadies des nerfs.  Art. I. Névrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminsison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.  2" Causes occasionnelles.  \$ III. Siège de la maladie; poists douloureux  § IV. Symptômes.  Douleur spontanée.  Douleur à la pression.                                       |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée.  § I. Définition; synonymie; fré- quence. § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Systes multiples.  § V. Marche; durée; terminaison. § V. Lésions anatomiques. § VI. Diagnostic; pronostic § VII. Traitement  1° Médication interne 2° Moyens chirurgicaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid. | MALADIES DU SYSTÈME NERVECX.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  Ant. I. Nevrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes prédisposantes.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siège de la maladie; poiats douloureux  § IV. Symptômes.  Douleur spontanée.  Douleur a la pression.  § V. Marche; durée; terminaison;       |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE 1° Kystes pileux. 2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Vystes multipl | ibid. ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid.               | MALADIES DU SYSTÈNE NERVECX.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  Ant. I. Nevrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes occasionnelles.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siége de la maladie; poists douloureux  § IV. Symptômes.  Douleur spontanée.  Douleur spontanée.  Douleur spontanée; terminaisos; récidives. |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement  2° Ovarite chronique.  ART. II. Kystes des ovaires; hydropisie enkystée.  1° Kystes pileux.  2° Kystes séreux ou hydropisie enkystée.  § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  Kystes multiples.  V. Lésions anatomiques. § VI. Diagnostic; pronostic § VII. Traitement 1° Médication interne 2° Moyens chirurgicaux 1° Ponction 2° Ponction et injections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid. ibid. 273 276 ibid. ibid. ibid. 277 278 280 ibid. ibid. ibid. 277                                                                     | MALADIES DU SYSTÈME REAVETY.  CHAP. I. Maladies des nerfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes. § IV. Marche; durée; terminaison. § V. Diagnostic; pronostic § VI. Traitement 2° Ovarite chronique.  ART. II. KYSTES DES OVAIRES; HYDRO- PISIE ENKYSTÉE 1° Kystes pileux. 2° Kystes séreux ou hydropisie en- kystée. § I. Définition; synonymie; fréquence § II. Causes. § III. Symptômes  Kystes uniloculaires.  Kystes multiples  Kystes multiples  Kystes multiples  Vystes multipl | ibid. ibid. 269 270 ibid. 271 ibid. ibid. ibid. 272 ibid.               | MALADIES DU SYSTÈNE NERVECX.  CHAP. I. Maladies des nerfs.  Ant. I. Nevrite.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  § III. Symptômes  § IV. Marche; durée; terminaison.  § V. Lésions anatomiques.  § VI. Diagnostic; pronostic.  § VII. Traitement.  Névrite chronique.  Art. II. Névralgie en général.  § I. Définition; synonymie; frequence.  § II. Causes.  1° Causes occasionnelles.  2° Causes occasionnelles.  § III. Siége de la maladie; poists douloureux  § IV. Symptômes.  Douleur spontanée.  Douleur spontanée.  Douleur spontanée; terminaisos; récidives. |

| roments hinandates; bottle doff-   |       | 2º Gauses occasionnelles             |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| loureux                            | 362   | III. Symptomes                       |
| § IV. Marche; durée; terminaison.  | 364   | 1" Hémorrhagie sous-arachaoi-        |
| § V. Lésions anatomiques           | 465   | dienne                               |
| § VI. Diagnostic; pronostic,       | ibid. | 2° Hémorrhagie intra-arachasi-       |
| VII. Traitement                    | 368   | dienne                               |
| Emissions sanguines                | ibid. | § 1V. Marche; durée; terminamon.     |
| Vésicatoires volants.,             | ibid. | § V. Lésions anatomiques             |
| Cautère actuel                     | 369   | § VI. Diagnostic; pronostic          |
| Cautérisation transcurrente        | 370   | § VII. Traitement                    |
| Cautérisation de l'hélix           | ibid. | ART. II. MÉNINGITE SIMPLE AIGUE      |
| Moxa; sinapismes                   | ibid. |                                      |
| Chaleur                            | 1     | § I. Définition; synonymie; be-      |
| Froid; hydrothérapie; bains de     | 371   | quence                               |
| mer mer gardenerapie, pains de     | 24.23 | § II. Causes K                       |
| mer                                | ibid. | 1° Causes prédisposantes             |
| Electricité; acupuncture           | ibid. | 2° Causes occasion nelles            |
| Narcotiques à l'extérieur; mé-     |       | § III. Symptômes                     |
| thode endermique                   | 372   | Méningite primitive                  |
| Mercuriaux à l'extérieur           | ibid. | Méningite secondaire                 |
| Moyens divers                      | 373   | § IV. Marche; durée; terminim.       |
| Médication interne                 | ibid. | § V. Lésions anatomiques             |
| Huile essentielle de thérében-     |       | § VI. Diagnostic; pronostic          |
| thine                              | 374   | § VIII. Traitement                   |
| Narcotiques à l'intérieur          | 375   | Antiphlogistiques                    |
| Mercuriaux à l'intérieur; anti-    |       | Purgatifs                            |
| spasmodiques                       | ibid. | Iode                                 |
| Sulfate de quinine                 | ibid. | Vésicatoires                         |
| Moyens divers                      | ibid. | Affusions froides                    |
| Précautions générales              | 376   | Frictions mercurielles               |
| Résumé                             | ibid. | Compression des carotides            |
| ART. XI. NEVRALGIES MULTIPLE ET    | 7000. | Précautions générales                |
| ERRATIQUE                          | 277   | ART. III. MENINGITE SIMPLE CHROMOR.  |
| 1° Névralgie multiple              | 377   |                                      |
| 2° Névralgie erratique             | ibid. | ART. IV. TURERCULISATION DES REMINES |
| Traitement                         | 378   | (Méningite tuberculeuse)             |
| ART. XII. NÉVRALGIE GÉNÉBALE       | ibid. | § I. Définition; synonymis; le-      |
| f Difficient supervise for         | ibid. | quence,,,,,,,,,,,,,                  |
| § 1. Définition; synonymie; fré-   | 272   | § II. Causes.                        |
| quence                             | 379   | 1° Causes prédisposantes             |
| § II. Causes                       | ibid. | 2º Causes occasionnelles             |
| § III. Symptômes                   | ibid. | 3° Conditions organiques             |
| § IV. Marche; durée; terminaison.  | 382   | § III. Symptomes                     |
| § V. Diagnostic; pronostic,,       | ibid. | 1 <sup>re</sup> période,,,           |
| § VI. Traitement.                  | 383   | 2º période,,,,,,                     |
| ART. XIII. DERMALGIE,              | 384   | § IV. Marche; durée; terminaises.    |
| § I. Définition; fréquence         | 385   | § V. Lésions anatomiques             |
| § II. Causes                       | ibid. | § VI. Diagnostic; pronostic          |
| § III. Siéges                      | 387   | § VII. Traitement                    |
| § IV. Symptômes                    | ibid. | Emissions sanguines                  |
| § V. Marche; durée; terminaison.   | 388   | Lotions; affusions froides; giace    |
| § VI. Diagnostic; propostic        | ibid. | sur la tête.,                        |
| § VII. Traitement                  | 389   | Mercuriaux,                          |
|                                    |       | lodure de potassium                  |
| CHAP. II. Maladies de l'encéphale. | ibid. | Purgatifs                            |
| SECTION I. Maladies des méninges   | 390   | Vésicatoires; sinapiames, etc        |
| ART. I. Hémorrhagie des méninges   |       | Antispasmodiques                     |
| CÉRÉBRALES                         | ibid. | Tartre stibié à haute doce           |
| § 1. Définition; synonymie; sré-   |       | Moyens divers                        |
| quence                             | 391   | Résumé                               |
| § II. Causes.                      | ibid. | Traitement prophylactique            |
| 1º Causes prédisposantes           | 392   | ART. V. Hydrociphaliz Algus          |
| hicambosence                       | 382   | MAY, V. MYDROCEPHAIA ARRES           |

| Causes                                | 434   | Hémorrhagie cérébrale chez les                           |                                         |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Symptômes                             | ibid. | enfants                                                  | 477                                     |
| Lésions anatomiques                   | 435   | Hémorrhagie du cervelet                                  | 478                                     |
| Diagnostic; pronostic                 | ibid. | Hémorrhagie de la protubérance.                          | 479                                     |
| Traitement                            | 436   | Hémorrhagie capillaire (apoplexie                        |                                         |
| T IV. HYDROCEPHALE CHRONIQUE          | ibid. | capillaire)                                              | 480                                     |
| I Définition; division                | ibid. | § VI. Lésions anatomiques                                | ibid.                                   |
| 11. Causes                            | 437   | Cicatrisation des foyers sanguins.                       | 483                                     |
| III. Symptômes                        | 438   | § VII. Siège des lésions qui caracté-                    | 700                                     |
| IV. Marche; durée; terminaison.       | 441   | risent l'apoplexie sanguine                              | 484                                     |
| V. Lésions anatomiques                | ibid. | § VIII. Rapport des lésions, suivant                     | 404                                     |
| T · ·                                 | 442   | leur siège, avec les principaux                          |                                         |
| S VI. Diagnostic; pronostic           |       | _ ,                                                      | 408                                     |
| S VII. Traitement                     | 443   | symptômes                                                | 485                                     |
| Emissions sanguines                   | ibid. | § IX. Diagnostic; pronostic                              | 486                                     |
| Mercuriaux à l'intérieur et à l'ex-   |       | § X. Traitement                                          | 492                                     |
| _ térieur                             | ibid. | 1° Traitement de l'attaque                               | ibid.                                   |
| Toniques                              | 444   | Émissions sanguines                                      | ibid.                                   |
| Applications irritantes sur la tête.  | ibid. | Application du froid                                     | 493                                     |
| Moyens chirurgicaux                   | 445   | Topiques irritants                                       | ibid.                                   |
| Perforation; trépauation du crâne.    | ibid. | . Ammoniaque.                                            | 494                                     |
| Traitement prophylactique             | 446   | Vomitis                                                  | ibid.                                   |
| ECTION II. Maladies du cerveau, du    | ļ     | Purgatifs                                                | 495                                     |
| cervelet et de la protubérance céré-  |       | Éméto-cathartiques                                       | ilid.                                   |
| brale                                 | -447  | Précautions générales                                    | ibid.                                   |
| Art. I. Congretion cérébrale          | 448   | 2° Traitement des symptômes con-                         |                                         |
| § I. Définition; synonymie; fré-      |       | sécutifs à l'attaque                                     | ibid.                                   |
| quence                                | lbid. | 3º Traitement des résultats de                           |                                         |
| § II. Causes                          | 449   | l'hémorrhagie cérébrale,,                                | 496                                     |
| 1° Causes prédisposantes              | ibid. | Traitement de la paralysie                               | ibid.                                   |
| 2° Causes occasionnelles              | 450   | Eaux minérales                                           | 497                                     |
| § III. Symptômes                      | 451   | Noix vomique                                             | ibid.                                   |
| A. Congestion sans paralysic          | 452   | Strychnine                                               | ibid.                                   |
| B. Congestion avec paralysie          | 454   | Moyens externes                                          | 498                                     |
| § IV. Marche; durée; terminaison.     | 456   | Électricité, etc                                         | il·id.                                  |
| § V. Lésions anatomiques              | ibid. | 4° Traitement prophylactique                             | 499                                     |
| § VI. Diagnostic; pronostic           |       | ART. III. APOPLEXIE NERVEUSE                             |                                         |
|                                       | ilid. |                                                          | 500                                     |
| § VII. Traitement                     | 457   | ART. IV. CÉRÉBRITE (ramollissement in-                   | <b>Y</b> 04                             |
| Emissions sanguines                   | ibid. | flammatoire du cerveau)                                  | 501                                     |
| Purgatifs                             | 458   | 1º Cérébrite Aigue (ramollissement)                      | × 0.0                                   |
| Diurétiques                           | 459   | inflammatoire aigu)                                      | 503                                     |
| Vomitifs                              | ibid. | § I. Définition; synonymie; sré-                         |                                         |
| Moyens hygiéniques                    | ibid. | quence                                                   | irid.                                   |
| Précautions générales                 | ibid. | § II. Causes                                             | 504                                     |
| Art. II. Hémorrhagie cérébrale (apo-  |       | 1° Causes prédisposantes                                 | ibid.                                   |
| plexie)                               | 460   | 2° Causes occasionnelles                                 | 506                                     |
| § I. Définition; synonymie; fré-      |       | § III. Symptômes                                         | fid.                                    |
| quence                                | ibid. | 1° Forme apoplectique                                    | 507                                     |
| § II. Causes                          | 461   | 2º Forme ataxique                                        | 509                                     |
| 1° Causes prédisposantes              | ibid. | § IV. Marche; durée; terminaison.                        | 510                                     |
| 2º Causes occasionnelles              | 464   | § V. Lésions anatomiques                                 | 514                                     |
| 3° Conditions organiques              | 465   | ¶ VI.Rapport des lésions et des sym-                     |                                         |
| § III. Symptômes                      | 466   | ptômes                                                   | 513                                     |
| 1° — précurseurs                      | 467   | § VII. Diagnostic; pronostic.,                           | 514                                     |
| 2° — de l'attaque                     | 468   | § VIII. Traitement                                       | 515                                     |
| 3° Description des symptômes en       | •     | 2º Cérébrite Chronique (ramol-                           |                                         |
| particulier                           | 469   | lissement inflammatoire chro-                            |                                         |
| § IV. Marche; durée; terminaison;     |       | nique)                                                   | 516                                     |
| récidives.                            | 476   | Causes                                                   | ibid.                                   |
| § V. Quelques particularités de l'hé- | 4.0   | Symptômes                                                | 517                                     |
| morrhagie cérébrale                   | 477   | Lésions anatomiques                                      | ibid.                                   |
|                                       | 711   | I PURIONA AMBANINARA I I I I I I I I I I I I I I I I I I | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| Diagnostic; pronostic; traitement     | . 517         | 1 00 Méninaite - 100                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| ART. V. RAMOLLISSEMENT BLANC          | 518           | - mendan rachadienne chroni-           |
| ART. VI. ABCES DU CERVEAU             | . O10         |                                        |
| § I. Définition; synonymie; fré       | . 519         | ART. III. ALTERATIONS DEVERSES DES ME- |
| dience.                               | -             | NINGES RACHIDIENNES                    |
| quence                                | . ibid.       | SECTION II. Maladies de la moelle      |
| § II. Causes                          | ibid.         | épinière                               |
| § III. Symptômes                      | . 520         | Ann I Commonwell                       |
| § IV. Marche; durée; terminaison.     | . 521         | ART. I. CONGESTION SANGUINE DE LA      |
| § V. Lésions anatomiques.             | 599           | MOELLE                                 |
| 9 VI. Diagnostic: propostic.          | ihid          | Causes                                 |
| § VII. Traitement                     | <b>523</b>    | Symptômes                              |
| ART. VII. CANCER DU CERVEAU           | . 020<br>:L:J |                                        |
| ART. VIII. TUBERCULES DU CERVEAU      | ibid.         | Legione anatomicus                     |
| APT IY HUDGERGULES DU CERVEAU         | 524           | Diagnostic; pronostic                  |
| ART. IX. HYDATIDES DU CERVEAU; CYS-   | •             | i iraliomoni                           |
| TICERQUES                             | 526           | Traitement.                            |
| ART. X. HYPERTROPHIE DU CERVEAU       | 527           | ART. II. HEMORRHAGIE DE LA MOELE.      |
| CHAP. III. Maladies des méninges      |               | § I. Définition ; synonymie ; fré-     |
| cérébro-spineles meninger             | ,             | quence                                 |
|                                       |               | § 11. Causes.                          |
| Art. I. Hémorruagie méningée céphalo- | •             | § III. Symptômes.                      |
| RACHIDIENNE                           | ibid.         | i BIV Mesoke i deserta a a             |
| ART. II. Méningite cérébru-spinale    | 1014.         | XV   Interpreties   Properties         |
| COMPADIONE CEREBRU-SPINALE            | ****          | f Vi Traitement                        |
| SPORADIQUE                            | ibid.         | § VI. Traitement                       |
| ART. III. MENINGITE CÉRÉBRO-SPINALE   |               | ART. III. MYELITE                      |
| ÉPIDÉMIQUE                            | 529           | 1 MYELITE AIGUR                        |
| § I. Définition; synonymie; fré-      |               | § I. Définition; synonymie; fe-        |
| • quence                              | 530           | quence                                 |
| § II. Causes                          | K21           | § II. Causes                           |
| 1° Causes prédisposantes              | ibid.         | § III Symptômes.                       |
| 2° Causes occasionnelles              |               | Myélile du hulbe céphalique            |
| § III. Symptômes                      | <b>532</b>    | Marfille de la noutier anni            |
| RIV Manchas dundas assure             | ibid.         | Myélite de la portion cervicule        |
| § IV. Marche; durée; terminaison;     |               | Myélile de la région dorsale           |
| convalescence; crises; récidives      | 539           | Myélile de la portion lombaire «:      |
| § V. Lésions anatomiques              | 540           | § IV. Marche; durée; terminaises       |
| § VI. Diagnostic: pronostic           | .541          | يد . Lesions anatomiques.              |
| § VII. Traitement                     | 543           | y VI. Diagnostic; propostic.           |
| Emissions sanguines                   | 544           | § VII. Traitement                      |
| Application du froid                  | 545           | 2° MYÉLITE CHRONIQUE                   |
| Mercuriaux                            |               | El Minition . Poleman                  |
| Révulsifs                             | ibid.         | 8 II Canses                            |
| Vomitifa: pupartifo                   | 546           | § II. Causes.                          |
| Vomitifs; purgatifs                   | ibid.         | § III. Symptômes                       |
| Opium                                 | 547           | § IV. Marche; durée; terminaisse. 3-   |
| Sulfate de quinine                    | ibid.         | § V. Lésions anatomiques               |
| Toniques                              | 548           | § VI. Diagnostic; propostic.           |
| Excitants                             | ibid.         | § VII. Traitement                      |
| Régime                                | ibid.         | ART. IV. PARAPLÉGIE NERVEUSE           |
| Traitement prophylactique             | ibid.         | ART. V. HYPERTROPHIE; INDURATION OF    |
|                                       | ·va.          | I A MORE CO                            |
| CHAP. IV. Maladies de la moelle et    | 1             | ART VI Turpoures comme                 |
| de ses membranes                      | 549           | ART. VI. TUBERCULES; CARCER BE LA      |
| SECTION I. Maladies des méninges ra-  | 1             | MORLLE; PRODUCTIONS MORRORS            |
| chidiennes                            | ibid.         | DIVERSES                               |
| · ART. I. HEMORRHAGIE MENINGÉE RACHI- |               | CHAP. V. Mévroses                      |
| DIENNE                                | ibid.         |                                        |
| ART. II. MÉNINGITE RACHIDIENNE        |               | Enumération et classification des      |
| 1° Méningite rachidienne aiguë.       | ibid.         | névroses.                              |
| Canena Canena                         | ibid.         | ART. I. PARALYSIES PARTIELLES DE-      |
| Causes                                | 550           | VERSES.                                |
| Symptômes.                            | ibid.         | 1º Paralysie de la troisième paire.    |
| Marche; durée; terminaison            | 551           | 2° Paralysie de la cinquième paire.    |
| Diagnostic; pronostic                 | ibid.         | CO Demolaria Jalia 1919                |
| Traitement                            | 552           | An Danalusia de la surreme paire.      |
| •                                     |               | 4º Paralysie de la paupière            |

| TABLE                                                         | DES               | MATIÈRES.                          | 785            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 3° Paralysie du muscle dentelé                                | 585               |                                    | 624            |
| ART. II. PARALYSIR DE LA SEPTIÈME                             |                   | Toniques, ferrugineux              | 625            |
| PAIRE (hémiplégis facials)                                    | ibid.             | Moyens divers                      | ibid.          |
| § I. Définition; synonymie; fré-                              |                   | Excitants                          | ibid.          |
| quence                                                        | 586               | Application du froid               | <b>62</b> 6    |
| § II. Causes                                                  | ibid.             | Irritants cutanés                  | ibid.          |
| 1° Causes prédisposantes                                      | ibid.             | Résumé                             | ibid.          |
| 2º Causes occasion polles                                     | 587               | Précautions générales              | 627            |
| 3. Conditions organiques                                      | <b>588</b>        | Traitement prophylactique          | ibid.          |
| § III. Symptomes                                              | ibid.             | 2° Éclampsie des sommes enceintes  | 000            |
| 1° Chez l'adulte                                              | ibid.<br>591      | ou en couches                      | 628            |
| 2° Chez les nouveaux-nés                                      | 592               | Causes                             | ibid.<br>629   |
| § IV. Marche; durée; terminaison.<br>§ V. Lésions anatomiques | <b>593</b>        | Marche; durée; terminaison         | ibid.          |
| § VI. Diagnostic; pronostic                                   | ibid.             | Diagnostic                         | 6 <b>3</b> 0   |
| § VII. Traitement                                             | 594               | Traitement                         | ibid.          |
| ART. III. PARALYSIE GÉNÉRALE PROGRES-                         |                   | ART. VIII. TÉTANOS                 | 631            |
| SIVE                                                          | 596               | § L. Définition; synonymie; fré-   | •••            |
| ART. IV. CONTRACTURE IDIOPATRIQUE                             | 598               | quence                             | 632            |
| § I. Définition; fréquence                                    | ibid.             | § II. Causes                       | 633            |
| § II. Causes                                                  | 599               | 1º Causes prédisposantes           | ibid.          |
| § III. Symptômes                                              | ibid.             | 2° Causes occasionnelles           | 634            |
| § IV. Marche; durée; terminaison.                             | 601               | § III. Symptômes                   | 635            |
| § V. Lésions anatomiques                                      | ibid.             | Télanos chez l'adulte              | ibid.          |
| § VI. Diagnostic; pronostic                                   | ibid.             | Tétanos général                    | ibid.          |
| § VII. Traitement                                             | 602               | 1° Trismus                         | 637            |
| ART. V. CRAMPES ORDINADRES BY CRAMPES                         | 000               | 2º Tétanos facial                  | 638            |
| DES ÉCRIVAINS                                                 | 603               | 3º Télauos cervical                | ibid.          |
| ART. VI. CONVULSIONS                                          | 606               | 4º Opistothonos                    | ibid.          |
| ART. VII. CONVULSIONS IDIOPATHIQUES                           | ibid.             | 5" Emprosthotonos                  | ibid.          |
| DE LA PAGE                                                    | wu.               | § IV. Marche; durée; terminaison.  | ibid.          |
| quence                                                        | 607               | § V. Lésions anatomiques           | 639            |
| § 11. Causes                                                  | ibid.             | § VI. Diagnostic; pronostic        | ibid.          |
| § III. Symptômes                                              | ibid.             | § VII. Traitement                  | 640            |
| 1° Convulsions intermittentes                                 | 608               | Émissions sanguines                | ibid.          |
| 2° Convulsions continues                                      | 609               | Narcotiques                        | ibid.          |
| § IV. Marche; durée; terminaison.                             | ibid.             | Antispasmodiques                   | 641            |
| § V. Diagnostic; pronostic                                    | 610               | Chloroforme                        | 642            |
| § VI. Traitement                                              | ibid.             | . Mercuriaux                       | ibid.          |
| ART. VII. ÉCLAMPSIR                                           | 611               | Sudorifiques; alcalins; révulsifs; |                |
| 1° Eclampsie des enfants                                      | ibid.             | bains froids; affusions froides    | 643            |
| § 1. Définition; synonymie; fré-                              | 0.0               | Moyens divers                      | 644            |
| quence                                                        | 612               | Résumé                             | ibid.          |
| § II. Causes                                                  | ibid.             | ART. IX. CHORÉE                    | 645            |
| 1° Causes prédiaposantes                                      | <i>ibid</i> . 613 | § I. Définition; synonymie; sré-   | 010            |
| 2º Causes occasionnelles § III. Symptômes                     | 615               | quence§ II. Causes                 | 616            |
| Attaque d'éclampsie                                           | ibid              | 1º Causes prédisposantes           | ibid.<br>ibid. |
| Eclampsie générale                                            | 616               |                                    | 648            |
| Éclampsie partielle; spasme de la                             | 0.0               | § III. Symptômes                   | 630            |
| glotte                                                        | 617               | Symptômes de la chorée générale.   | 651            |
| § IV. Marche; durée; terminaison.                             | 619               |                                    | 654            |
| § V. Lésions anatomiques                                      | 620               | § IV. Marche; durée; terminaison;  | > •            |
| § VI. Diagnostic; pronostic                                   | ibid.             | récidives; complications           | ibid.          |
| § VII. Traitement                                             | 622               | § V. Lésions anatomiques           | 656            |
| Émissions sanguines; compres-                                 |                   | § VI. Diagnostic; pronostic        | ibid.          |
| sion des carotides                                            | ibid.             | § VII. Traitement                  | 657            |
| Vomities; purgatifs                                           | 623               | Emissions sanguines                | 658            |
| Narcotiques                                                   | ilrid.            | Tartre stibié à hante dose         | ibid.          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           | •                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Purgatifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 659         | le relour et l'invesion des atta-     |
| Narcotiques; atropine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.       | ques                                  |
| Antispasmodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 660         | 4° Trailement curatifib               |
| Ferrugineux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 661         | Emissions sanguines 7                 |
| Nitrate d'argent; arsenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.       | Antispasmodiques                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662         | Neventianes                           |
| Moyens divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002         | Narcotiques                           |
| Bains froids; affusions froides;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Moyens divers                         |
| bains de rivière, de mer; d'on-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Moyens externes.                      |
| dée ; bains tièdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.       | ART. XIV. CATALEPSIE                  |
| Strychnine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 663         | J. Définition; synonymie; fré-        |
| Irritants cutanés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 664         | quence                                |
| Électricité; aimant; bains sulfu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | § II. Causes                          |
| reux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 665         | 1. Causes prédisposantes              |
| Résumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.       | 2º Causes occasionnelles              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |
| ART. X. TREMBLEMENT MERVEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 667         | Symptômes                             |
| Ant. XI. Hysterik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 668         | Catalepsie incomplète                 |
| J. Définition; synonymie; fré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Variétés                              |
| quence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 669         | J IV. Marche; durée; terminaises. kd  |
| § II. Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670         | 🐧 V. Lésiens anatomiques 71%          |
| 1° Causes prédisposantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.       | § VI. Diagnostic; pronostic 2.        |
| 2° Causes occasionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 671         | Traitement                            |
| § III. Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 673         | ART. XV. HYPOCHONDRIE                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 680         |                                       |
| IV. Marche; durée; terminaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | § I. Définition; synonymie; te-       |
| § V. Lésions anatomiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 681         | quence                                |
| Hystérie chez l'homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 682         | § II. Causes                          |
| § VI. Diagnostic; pronestic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 683         | 1° Causes prédisposantes 718          |
| § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>686</b>  | 2º Causes oceasionnelles iki          |
| 1. Traitement proventif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.       | § III. Symptômes 719                  |
| 2° Traitement des accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 687         | 1° Hypochondrie idiopathique          |
| Antispasmodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       | 2° Hypochondrie sympathique?          |
| Narcotiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 688         | § IV. Marche; durée; terminaisea. ?!1 |
| The state of the s |             |                                       |
| Odeurs fétides, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>68</b> 9 | § V. Lésions anatomiques              |
| Ingestion forcée de l'eau froide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | § VI. Diagnostic; pronostic           |
| dans l'estomac ; lavements d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | § VII. Traitement                     |
| froide; affusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       | ART. XVI. FOLIE                       |
| Inspiration de l'acide carbonique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 690         | § I. Définition; synonymie; fré-      |
| Emissions sanguines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.       | quence                                |
| Précautions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.       | § II. Causes                          |
| 3° Trailement curatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 691         | 1º Causes prédisposantes re           |
| Trailement des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 693         | 2° Causes occasionnelles :            |
| ART. XIII. Épilepsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 695         | § III. Symptômes                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U3U         |                                       |
| §. I. Définition; synonymie; fré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cas         | 1º Symptômes moraux                   |
| quence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 696         | 2° Symptomes physiques 729            |
| § II. Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.       | Manie                                 |
| 1° Causes prédisposantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697         | Monomanie                             |
| 2° Causes occasionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 698         | Hallucinations                        |
| § III. Symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 699         | Démence 2.2                           |
| Attaque convulsive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700         | Paralysie des aliénés ul-1            |
| Vertige épileptique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.       | Variétés                              |
| § iV. Marche; retour; nombre des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Folie puerpérale                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |
| accès; durée; terminaison; com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> 00 | Folie des ivrognes                    |
| plication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 702         | § IV. Marche; durée; terminaison.     |
| § V. Lésions anatomiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 704         | § V. Caractères anatomiques           |
| § VI. Diagnostic; pronostic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.       | § VI. Diagnostic; pronostic           |
| Epilepsie simulée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.       | § VII. Traitement                     |
| § VII. Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 706         | 1° Traitement moral                   |
| 1° Traitement des attaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.       | 2° Traitement physique 74             |
| 2° Traitement des accidents qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 3° Indications à suivre dans le trai- |
| suivent les allaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707         |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101         |                                       |
| 3° Traitement propre à combattre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ART. XVII. IDIOTIR                    |

| IADLE DES MAIIERES,                   |      |                                   | 101   |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Art. XVIII. Satyriasis                | 747  | Précautions générales             | 768   |
| ART. XIX. PRIAPISME                   | 748  | ART. XXXVIII. CÉPHALALGIE NER-    |       |
| ART. XX. NYMPHOMANIE ii               | bid. | VEUSE; CÉPHALÉE                   | ibid. |
| ART. XXI. ANAPHRODISIE                | 749  | ART. XXXIX. ANGINE DE POITRINE    | 769   |
| ART. XXII. NOSTALGIE                  | 750  | § I. Définition; synonymie; fré-  |       |
| ART. XXIII. MUTISME ACCIDENTEL        | 751  | quence                            | ibid. |
| Art. XXIV. Hydrophobie non rabique. ' | 752  | § II. Causes                      | 770   |
| ART. XXV. HOQUET                      | 755  | 1° Causes prédisposantes          | ibid. |
|                                       | 756  | 2° Causes occasionnelles          | ibid. |
| ART. XXVII. MIGRAINE                  | 760  | § III. Symptômes                  | ibid. |
| § I. Définition; synonymie; fré-      | 1    | § IV. Marche; durée; terminaison. | 772   |
|                                       | bid. | § V. Lésions anatomiques; nature  |       |
| § II. Causes                          | 761  | et siége de la maladie            | 773   |
| 1° Causes prédisposantes il           | bid. | § VI. Diagnostic; pronostic       | 774   |
|                                       | bid. | § VII. Traitement                 | ibid. |
| § III. Symptômes il                   | bid. | Emissions sanguines               | ibid. |
| § IV. Marche; durée; terminaison      | j    | Narcotiques                       | 775   |
| de la maladie 7                       | 764  | Antispasmodiques; toniques; fer-  |       |
| § V. Diagnostic; pronostic 7          | 765  | rugineux; excitants               | ibid. |
|                                       | bid. | Vomitifs                          | ibid. |
| <b>▼</b>                              | bid. | Nitrate d'argent                  | ibid. |
| 2° Des accès 7                        | 766  | Solution arsenicale de Fowler     | ibid. |
|                                       | bid. | Moyens externes                   | 776   |
| Moyens divers                         | 767  | Soins hygiéniques                 | ibid. |

FIN DE LA TABLE DU QUATRIÈME VOLUME.

• • • . • •

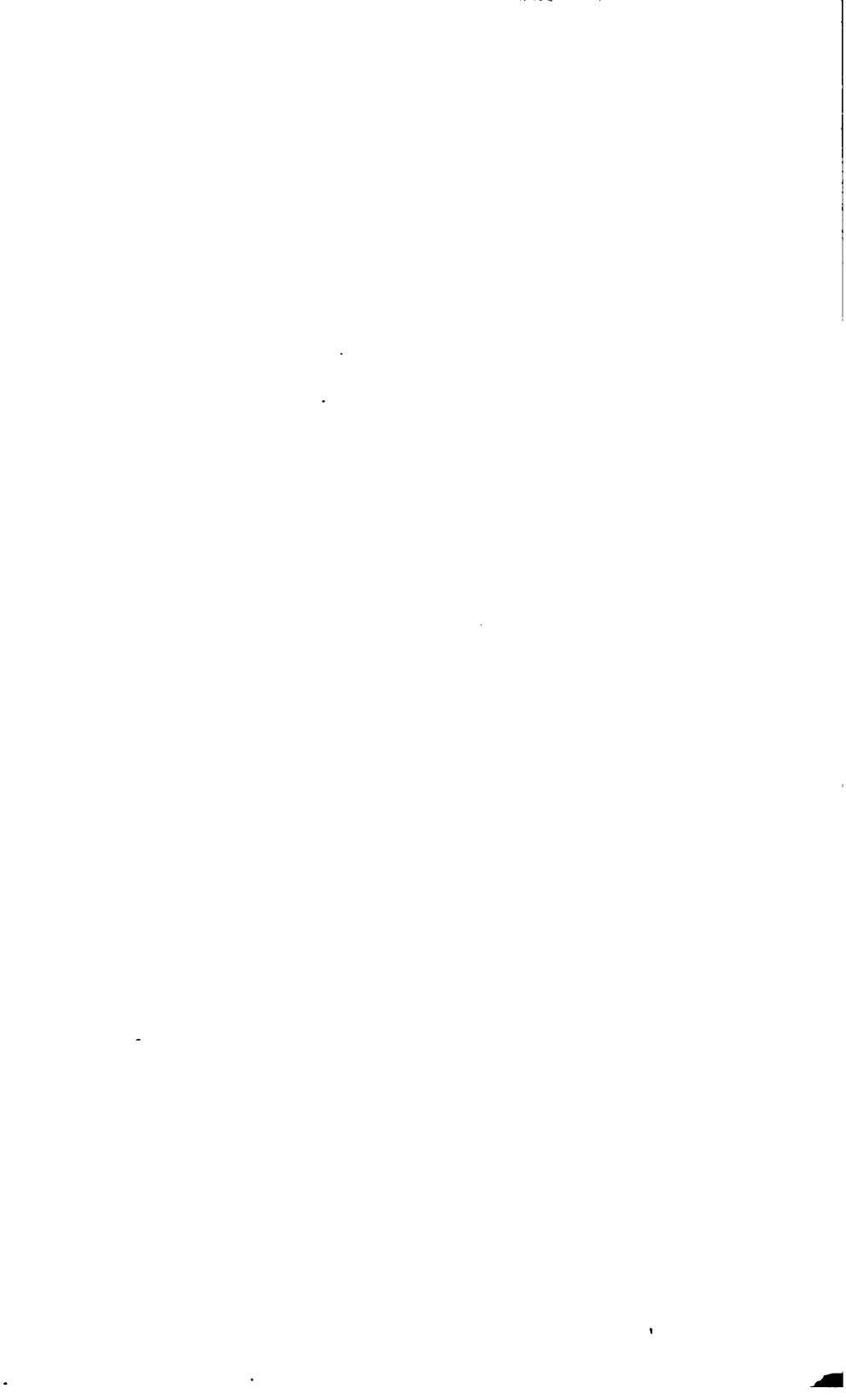

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | , |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

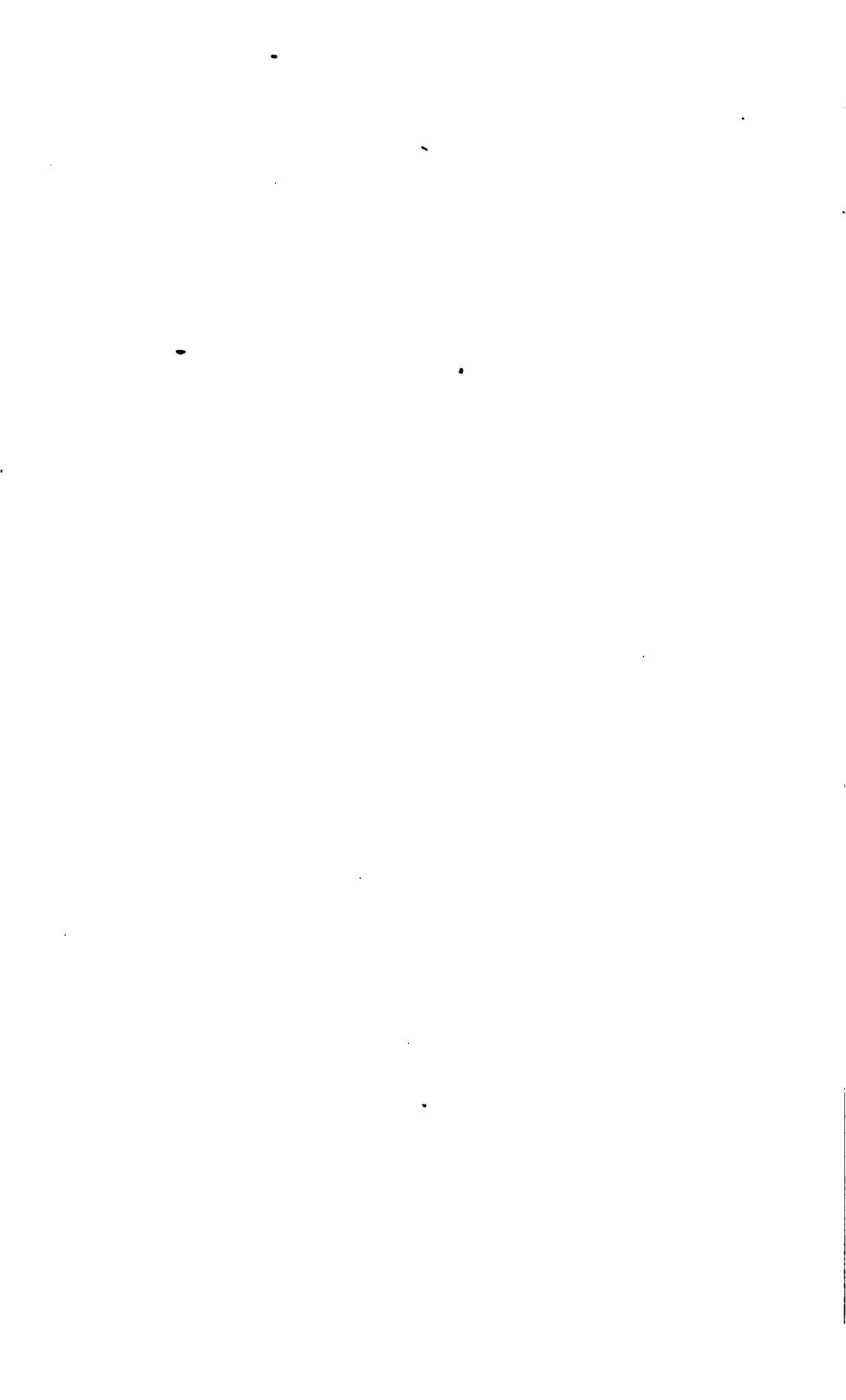

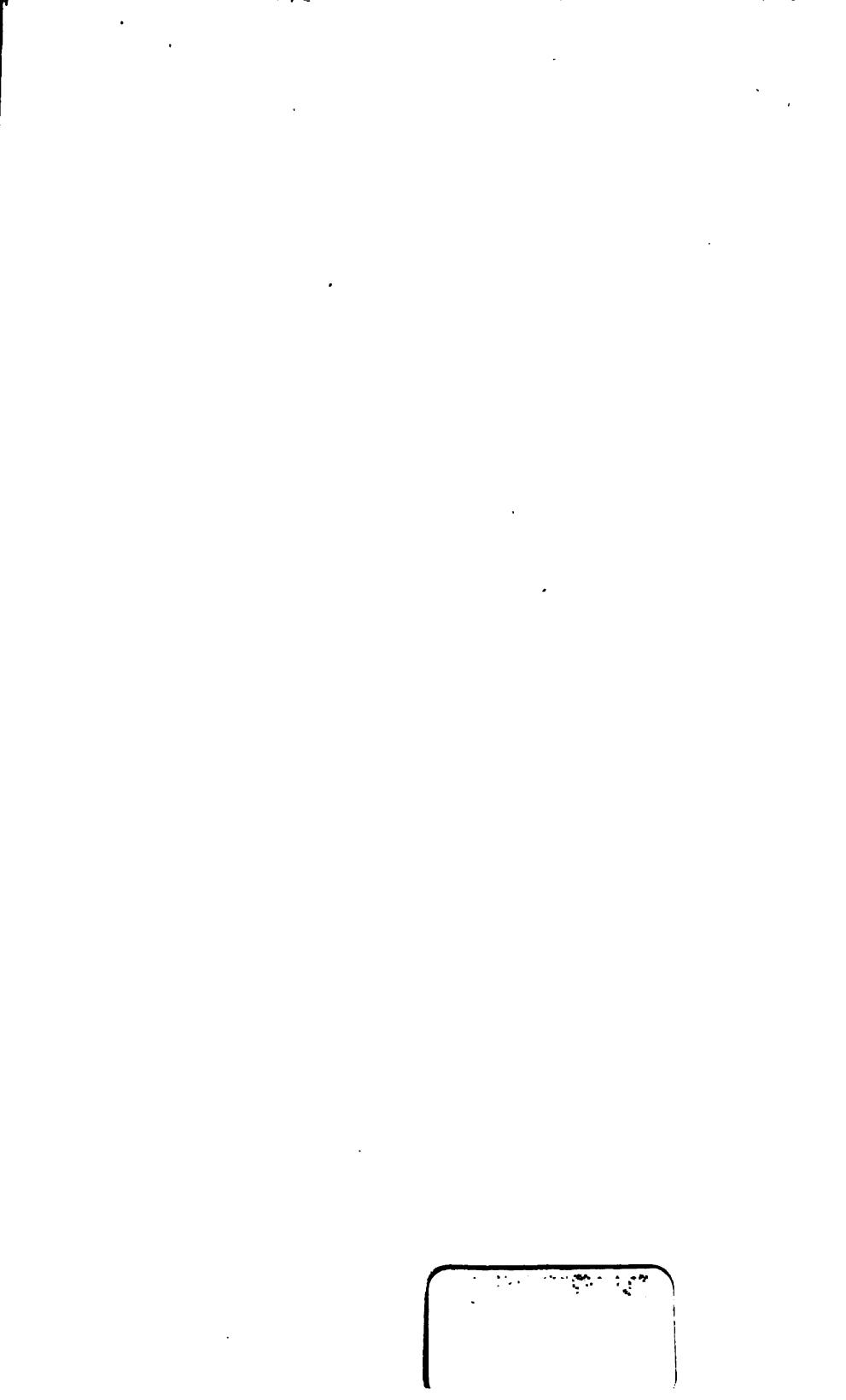